

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







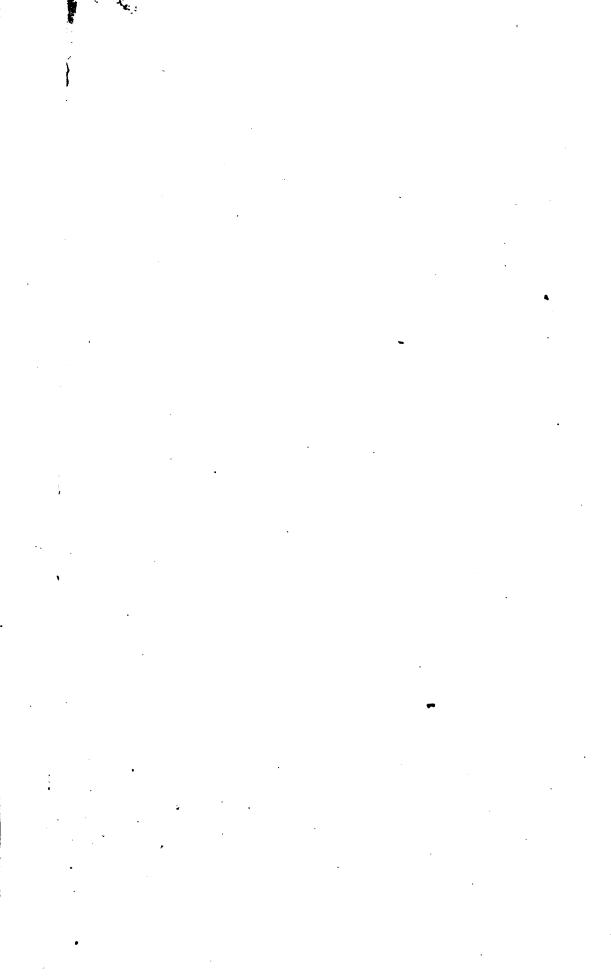

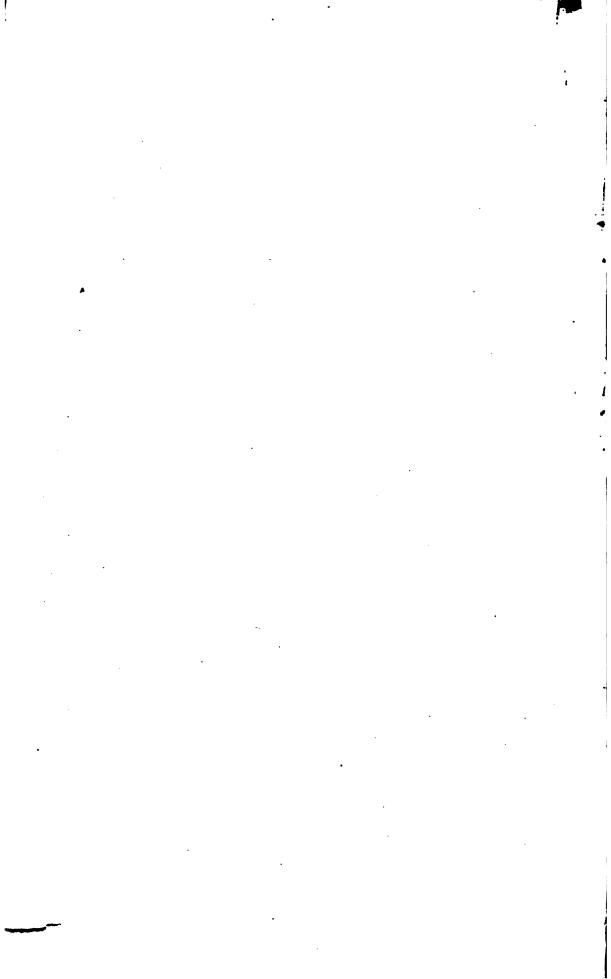

# ŒUVRES COMPLÈTES

# **DE BUFFON**

.1 V.

1854 - De Soge et Bouchet, imp., place du Panthéon, 2 - Paris

# DE BUFFON

MISRS EN ORDRE ET PRÉCÉDÉES D'UNE NOTICE HISTORIQUE

PAG

# M. A. RICHARD

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

DE LA CLASSIFICATION COMPARÉE

SULVIKS

d'après MM. CUVIER, LESSON, etc., etc.

4

**ૄ%•@‡@•**\$>

Vo-2 -7

# **PARIS**

P.-H. KRABBE, LIBRAIRE-ÉDITEUR

12, RUE DE SAVOIE

1854

no viali Averalia) QH45 B8566 V.4

> ENGLOSY ENGLOSY

LBC

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

# PLAN DE L'OUVRAGE SUR LES OISEAUX.

Çaliforeia.

Nous n'entreprenons pas de donner ici une histoire des oiseaux aussi complète, aussi détaillée que l'est celle des animaux quadrupèdes: cette première tâche, quoique longue et difficile à remplir, n'étoit pas impossible, parce que le nombre des quadrupèdes n'étant guère que de deux cents espèces, dont plus du tiers se trouve dans nos contrées ou dans les climats voisins, il étoit possible d'abord de donner l'histoire de ceux-ci d'après nos propres observations; que, dans le nombre des quadrupèdes étrangers, il y en a plusieurs de bien connus des voyageurs d'après lesquels nous pouvions écrire; qu'enfin nous devions espérer, avec des soins et du temps, de nous les procurer presque tous pour les examiner; et l'on voit que nos espérances ont été remplies, puisqu'à l'exception d'un très petit nombre d'animaux, nous avons fait l'histoire et la description de tous les quadrupèdes. Cet ouvrage est le fruit de près de vingt ans d'étude et de recherches, et quoique pendant ce même temps nous n'ayons rien négligé pour nous instruire sur les oiseaux et pour nous en procurer toutes les espèces rares, que nous ayons même réussi à rendre cette partie du Cabinet du Roi plus nombreuse et plus complète qu'aucune autre collection du même genre qui soit en Europe, nous devons cependant convenir qu'il nous en manque encore un assez grand nombre. A la vérité la plupart des espèces qui nous manquent, manquent également partout ailleurs; mais ce qui nous prouve que nous sommes encore bien loin d'être complet, quoique nous ayons rassemblé plus de sept ou huit cents espèces, c'est que souvent il nous arrive de nouveaux oiseaux qui ne sont décrits nulle part, et que, d'un autre côté, il y en a plusieurs qui ont été indiqués par nos ornithologistes modernes, qui nous manquent encore, et que nous n'avons pu nous procurer. Il existe peut-être quinze cents, peut-être deux mille espèces d'oiseaux: pouvons-nous espérer de les rassembler toutes? et cela n'est encore que l'une des moindres difficultés que l'on pourra lever avec le temps; il y a plusieurs autres obstacles, dont nous avons surmonté quelques uns, et dont les autres nous paroissent invincibles. Il faut qu'on me permette d'entrer ici dans le détail de toutes ces difficultés; cette exposition est d'autant plus nécessaire, que sans elle on ne concevroit pas les raisons du plan et de la forme de mon ouvrage

Les espèces dans les oiseaux sont non seulement en beaucoup plus grand nombre que dans les animaux quadrupèdes, mais elles sont aussi sujettes à beaucoup plus de variétés: c'est une suite nécessaire de la loi des combinaisons, où le nombre des résultats augmenté en bien plus grande raison que celui des éléments : c'est aussi une règle que la nature semble s'être prescrite à mesure qu'elle se multiplie; car les grands animaux, qui ne produisent que rarement et en très petit nombre, n'ont que peu d'espèces voisines et point de variétés, tandis que les petits tiennent à un grand nombre d'autres familles, et sont sujets, dans chaque espèce, à varier beaucoup; et les oiseaux paroissent varier encore beaucoup plus que les petits animaux quadrupèdes, parce qu'en général les oiseaux sont plus nombreux, plus petits et qu'ils produisent en plus grand nombre. Indépendamment de cette cause générale, il y en a de particulières pour les variétés dans plusieurs espèces d'oiseaux. Le mâle et la femelle n'ont, dans les quadrupèdes, que des différences assez légères: elles sont bien plus grandes et bien plus apparentes dans les oiseaux : souvent la femelle est si différente du mâle par la grandeur et les couleurs, qu'on les croiroit chacun d'une espèce diverse. Plusieurs de nos naturalistes, même des plus habiles, s'y sont mépris, et ont donné le mâle et la femelle d'une même espèce comme deux espèces distinctes et séparées: aussi le premier trait de la description d'un oiseau doit être l'indication de la ressemblance ou de la différence du mâle et de la femelle.

Ainsi, pour connoître exactement tous les oiseaux, un seul individu de chaque espèce ne suffit pas; il en faut deux, un mâle et une femelle; il en faudroit même trois ou quatre, car les jeunes oiseaux sont encore très différents des adultes et des vieux. Qu'on se représente donc que, s'il existe deux mille espèces d'oiseaux, il faudroit en rassembler huit mille individus pour les bien connoître, et l'on jugera facilement de l'impossibilité de faire une telle collection, qui augmenteroit encore de plus du double, si l'on vouloit la rendre complète, en y ajoutant les variétés de chaque espèce, dont quelques unes, comme celle du coq et du pigeon, se sont si fort multipliées, qu'il est même difficile d'en faire l'entière énumération.

Le grand nombre des espèces, le nombre encore plus grand des variétés, les différences de forme, de

grandeur, de couleur entre les mâles et les femelles, entre les jeunes, les adultes et les vieux; les diversités qui résultent de l'influente du climat et de la nourriture; celle que produit la domesticité, la captivité, le transport; les inigrations naturelles et forcées; toutes les causes, en un mot, de changement, d'altération, de dégénération, en se réunissant ici et se multipliant, multiplient les obstacles et les difsicultés de l'ornithologie, à ne la considérer même que du côté de la nomenclature, c'est-à-dire de la simple connoissance des objets : et combien ces difficultés n'augmentent-elles pas encore dès qu'il s'agit d'en donner la description et l'histoire! Ces deux parties bien plus essentielles que la nomenclature, et que l'on ne doit jamais séparer en histoire naturelle, se trouvent ici très difficiles à réunir, et chacune a de plus des difficultés particulières que nous n'avons que trop senties, par le désir que nous avions de les surmonter. L'une des principales est de donner par le discours une idée des couleurs; car malheureusement les différences les plus apparentes entre les oiseaux portent sur les couleurs encore plus que sur les formes. Dans les animaux quadrupèdes, un bon dessin rendu par une gravure noire suffit pour la connoissance distincte de chacun, parce que les couleurs des quadrupèdes n'étant qu'en petit nombre et assez uniformes, on peut aisément les dénommer et les indiquer par le discours : mais cela seroit impossible, ou du moins supposeroit une immensité de paroles, et de paroles très ennuyeuses, pour la description des couleurs dans les oiseaux ; il n'y a pas même de termes en aucune langue pour en exprimer les nuances, les teintes, les reflets et les mélanges; et néanmoins les couleurs sont ici des caractères essentiels, et souvent les seuls par lesquels on puisse reconnoître un oiseau et le distinguer de tous les autres. J'ai donc pris le parti de faire non sculement graver, mais peindre les oiseaux à mesure que j'ai pu me les procurer vivants; et ces portraits d'oiseaux, représentés avec leurs couleurs, les font connoître mieux d'un coup d'œil que ne pourroit le faire une longue description aussi fastidicuse que dissicile, et toujours imparsaite et très obscure.

Nous aurons donc, au moyen de ces gravures coloriées, la représentation exacte d'un très grand nombre d'oiseaux, leur grandeur, leur grosseur réelle et relative; nous aurons, au moyen des couleurs, une description aux yeux plus parfaite et plus agréable qu'il ne seroit possible de la faire par le discours, et nous renverrons souvent, dans le cours de cet ouvrage, à ces figures coloriées, dès qu'il s'agira de description, de variétés et de différences de grandeur, de couleur, etc. Dans le vrai, les planches enluminées sont faites pour cet ouvrage et l'ouvrage pour ces planches: mais comme il n'est pas possible d'en multiplier assez les exemplaires, que leur

nombre ne suffit pas à beaucoup près à ceux qui se sont procuré les volumes de cette histoire naturelle, nous avons pensé que ce plus grand nombre, qui fait proprement le public, nous sauroit gré de faire aussi graver d'autres planches noires, qui pourront se multiplier autant qu'il sera nécessaire; et nous avons choisi pour cela un ou deux oiseaux de chaque genre, afin de donner une idée de leur forme et de leurs principales différences. Nous avons fait faire, autant qu'il a été possible, les dessins de ces gravures d'après les oiseaux vivants, et ce sont les mêmes que ceux des planches enluminées; nous sommes persuadé que le public verra avec plaisir qu'on a mis autant de soin à ces dernières qu'aux premières.

Par ces moyens et ces attentions, nous avons surmonté les premières difficultés de la description des oiseaux : nous ne comptons pas donner absolument tous ceux qui nous sont connus, parce que le nombre de nos planches enluminées eût été trop considérable; nous avons même supprimé à dessein quelques variétés; sans cela ce recueil deviendroit immense. Nous avons pensé qu'il falloit se borner à cent vingt ou cent trente planches, qui contiendroient près de trois ou quatre cents espèces d'oiseaux différents : ce n'est pas avoir tout fait, mais c'est déjà beaucoup; d'autres, dans d'autres temps, pourront nous compléter, ou faire encore plus et peut-être mieux.

Après les difficultés que nous venons d'exposer sur la nomenclature et sur la description des oiseaux, il s'en présente d'autres encore plus grandes sur leur histoire. Nous avons donné celle de chaque espèce d'animal quadrupède dans tout le détail que le sujet exige : il ne nous est pas possible de faire ici de même; car, quoiqu'on ait avant nous beaucoup plus écrit sur les oiseaux que sur les animaux quadrupèdes, leur histoire n'en est pas plus avancée. La plus grande partie des ouvrages de nos ornithologues ne contiennent que des descriptions, et souvent se réduisent à une simple nomenclature; et, dans le très petit nombre de ceux qui ont joint quelques faits historiques à leur description, on ne trouve guère que des choses communes, aisées à observer sur les oiseaux de chasse et de basse-cour. Nous ne connoissons que très imparfaitement les habitudes naturelles des autres oiseaux de notre pays, et point du tout celles des oiseaux étrangers. A force d'étude et de comparaison, nous avons au moins trouvé dans les animaux quadrupèdes des faits généraux et des points fixes, sur lesquels nous nous sommes fondé pour faire leur histoire particulière : la division des animaux naturels et propres à chaque continent a souvent été notre boussole dans cette mer d'obscurité, qui sembloit environner cette belle et première partie de l'histoire naturelle;

ensuite les climats dans chaque confinent que les animaux quadrupèdes affectent de préférence ou de nécessité, et les lieux où ils paroissent constamment attachés, nous ont fourni des moyens d'être mieux informé, et des renseignements pour être plus instruit. Tout cela nous manque dans les oiseaux, ils voyagent avec tant de facilité de provinces en provinces, et se transportent en si peu de temps de climats en climats, qu'à l'exception de quelques espèces d'oiseaux pesants ou sédentaires, il est à croire que les autres peuvent passer d'un continent à l'autre ; de sorte qu'il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de reconnoitre les oiseaux propres et naturels à chaque continent, et que la plupart doivent se trouver également dans tous deux, au lieu qu'il n'existe aucun quadrupède des parties méridionales d'un continent dans l'autre. Le quadrupède est forcé de subir les lois du climat sous lequel il est né : l'oiseau s'y soustrait et en devient indépendant par la faculté de pouvoir parcourir en peu de temps des espaces très grands; il n'obéit qu'à la saison; et cette saison qui lui convient, se retrouvant successivement la même dans les différents climats, il les parcourt aussi successivement; en sorte que, pour savoir leur histoire entière, il faudroit les suivre partout et commencer par s'assurer des principales circonstances de leurs voyages ; connoître les routes qu'ils pratiquent, les lieux de repos où iis gitent, leur séjour dans chaque climat et les observer dans tous ces endroits éloignés. Ce n'est donc qu'avec le temps, et je puis dire dans la suite des siècles, que l'on pourra donner l'aistoire des oiseaux aussi complétement que nous avons donné celle des animaux quadrupèdes. Pour le prouver, prenons un seul oiseau, par exemple, l'hirondelle, celle que tout le monde connoît, qui paroît au printemps, disparoît en automne, et fait son nid avec de la terre contre les fenêtres ou dans les cheminées : nous pourrons, eu les observant, rendre un compte fidèle et assez exact de leurs mœurs, de leurs habitudes naturelles et de tout ce qu'elles font pendant les cinq ou six mois de leur séjour dans notre pays ; mais on ignore tout ce qui leur arrive pendant leur absence; on ne sait ni où elles vont, ni d'où elles viennent : il y a des témoignages pour et contre au sujet de leurs migrations; les uns assurent qu'elles voyagent et se transportent dans les pays chauds pour y passer le temps de notre hiver: les autres prétendent qu'elles se jettent dans les marais et qu'elles y demeurent engourdies jusqu'au retour du printemps; et ces faits, quoique directement opposés, peroissent néanmoins également appuyés par des observations réitérées. Comment tirer la vérité du sein de ces contradictions? comment la trouver au milieu de ces incertitudes? J'ai fait ce que j'ai pu pour la démoder, et d'en jagera, par les soins qu'il faudroit se donner et les recherches qu'il faudroit faire pour éclaireir ce seul fait, combien il seroit difficile d'acquérir tous ceux dont on auroit besoin pour faire l'histoire complète d'un seul oiseau de passage, et à plus forte raison l'histoire générale des voyages de tous,

Comme j'ai trouvé que, dans les quadrupèdes, il y a des espèces dont le sang se refroidit et prend à peu près le degré de la température de l'air, et que c'est ce refroidissement de leur sang qui cause l'état de torpeur et d'engourdissement où ils tombent et demeurent pendant l'hiver, je n'ai pas eu de peine à me persuader qu'il devoit aussi se trouver parmi les oiseaux quelques espèces sujettes à ce même état d'engourdissement causé par le froid; il me paroissoit seulement que cela devoit être plus rare parmi les oiseaux, parce qu'en général le degré de la chaleur de leur corps est un peu plus grand que celui du corps de l'homme et des animaux quadrupèdes. J'ai donc fait des recherches pour connoître quelles peuvent être ces espèces sujettes à l'engourdissement, et, pour savoir si l'hirondelle étoit du nombre, j'en ai fait enfermer quelques unes dans une glacière où je les ai tenues plus ou moins de temps: elles ne s'y sont point engourdies, la plupart y sont mortes, et aucune n'a repris de mouvement aux rayons du soleil; les autres qui n'avoient souffert le froid de la glacière que pendant peu de temps, ont conservé leur mouvement, et en sont sorties bien vivantes. J'ai cru devoir conclure de ces expériences que cette espèce d'hirondelle n'est point sujette à l'état de torpeur ou d'engourdissement que suppose néanmoins et très nécessairement le fait de leur séjour au fond de l'eau pendant l'hiver. D'ailleurs, m'étant informé auprès de quelques voyageurs dignes de foi, je les ai trouvés d'accord sur le passage des hirondelles au-delà de la Méditerranée; et M. Adanson m'a positivement assuré que, pendant le séjour assez long qu'il a fait au Sénégal, il avoit vu constamment les hirondelles à longue queue, c'est-à-dire nos hirondelles de cheminée dont il est ici question. arriver au Sénégal dans la saison même où elles partent de France, et quitter les terres du Sénégal au printemps. On ne peut donc guère douter que cette espèce d'hirondelle ne passe en effet d'Europe en Afrique en automne, et d'Afrique en Europe au printemps : par conséquent elle ne s'engourdit pas. ni ne se cache dans des trous, ni ne se jette dans l'eau à l'approche de l'hiver; d'autant qu'il y a un autre fait, dont je me suis assuré, qui vient à l'appui des précédents, et prouve encore que cette hirondelle n'est point sujette à l'engourdissement par le froid, et qu'elle en peut supporter la rigueur jusqu'à un certain degré, au-delà duquel elle périt; car si l'on observe ces oiseaux quelque temps avant leur départ, on les voit d'abord vers la fin de la belle saison voler en familles, le père, la mère et les petits;

ensulte plusieurs familles se réunir et former successivement des troupes d'autant plus nombreuses que le temps du départ est plus prochain, partir enfin presque toutes ensemble en trois ou quatre jours à la fiu de septembre ou au commencement d'octobre: mais il en reste quelques unes, qui ne partent que huit jours, quinze jours, trois semaines après les autres, et quelques unes encore qui ne partent point et meurent aux premiers grands froids; ces hirondelles qui retardent leur voyage sont celles dont les petits ne sont pas encore assez forts pour les suivre. Celles dont on a détruit plusieurs fois les nids après la ponte, et qui ont perdu du temps à les reconstruire et à pondre une seconde ou troisième fois, demeurent par amour pour leurs petits, et aiment mieux souffrir l'intempérie de la saison que de les abandonner : ainsi elles ne partent qu'après les autres, ne pouvant emmener plus tôt leurs petits; ou même elles restent au pays pour y mourir avec eux.

Il paroit donc bien démontré par ces faits que les hirondelles de cheminée passent successivement et alternativement de notre climat dans un climat plus chaud; dans celui-ci pour y demeurer pendant l'été, et dans l'autre pour y passer l'hiver, et par conséquent elles ne s'engourdissent pas. Mais, d'un autre côté, que peut-on opposer aux témoignages assez précis des gens qui ont vu des hirondelles s'attrouper et se jeter dans les eaux à l'approche de l'hiver, qui non seulement les ont vues s'y jeter, mais en ont vu tirer de l'eau, et même de dessous la glace avec des filets? que répondre à ceux qui les ont vues dans cet état de torpeur reprendre peu à peu le mouvement et la vie en les mettant dans un lieu chaud, et en les approchant du feu avec précaution? Je ne trouve qu'un moyen de concilier ces faits : c'est de dire que l'hirondelle qui s'engourdit n'est pas la même que celle qui voyage, que ce sont deux espèces différentes que l'on n'a pas distinguées faute de les avoir soigneusement comparées. Si les rats et les loirs étoient des animaux aussi fugitifs et aussi difficiles à observer que les hirondelles, et que, faute de les avoir regardés d'assez près, l'on prît les loirs pour des rats, il se trouveroit la même contradiction entre ceux qui assureroient que les rats s'engourdissent, et ceux qui soutiendroient qu'ils ne s'engourdissent pas. Cette erreur est assez naturelle, et doit être d'autant plus fréquente que les choses sont moins connues, plus éloignées, plus difficiles à observer. Je présume donc qu'il y a en effet une espèce d'oiseau voisine de celle de l'hirondelle, et peut-être aussi ressemblante à l'hirondelle que le loir l'est au rat, qui s'engourdit en effet; et c'est vraisemblablement le petit martinet, ou peutêtre l'hirondelle de rivage. Il faudroit donc faire sur ces espèces, pour reconnaître si leur sang se refroidit, les mêmes expériences que j'ai faites sur l'hirondelle de cheminée. Ces recherches ne deman dent, à la vérité, que des soins et du temps; mais malheureusement le temps est de toutes les choses celle qui nous appartient le moins et nous manque le plus. Quelqu'un qui s'appliqueroit uniquement à observer les oiseaux, et qui se dévoueroit même à ne faire que l'histoire d'un seul genre, seroit forcé d'employer plusieurs années à cette espèce de travail, dont le résultat ne seroit encore qu'une très petite partie de l'histoire générale des oiseaux : car, pour ne pas perdre de vue l'exemple que nous venons de donner, supposons qu'il soit bien certain que l'hirondelle voyageuse passe d'Europe en Afrique, et posons en même temps que nous ayons bien observé tout ce qu'elle fait pendant son séjour dans notre climat, que nous en ayons bien rédigé les faits; il nous manquera encore tous ceux qui se passent dans le climat éloigné: nous ignorons si ces oiseaux y nichent et pondent comme en Europe; nous ne savons pas s'ils arrivent en plus ou moins grand nombre qu'ils en sont partis; nous ne connoissons pas quels sont les insectes sur lesquels ils vivent dans cette terre étrangère; les autres circonstances de leur voyage, de leur repos en route, de leur séjour, sont également ignorées; en sorte que l'histoire naturelle des oiseaux, donnée avec autant de détail que nous avons donné l'histoire des animaux quadrupèdes, ne peut être l'ouvrage d'un seul homme, ni même celui de plusieurs hommes dans le même temps, parce que non seulement le nombre des choses qu'on ignore est bien plus grand que celui des choses que l'on sait, mais encore parce que ces mêmes choses qu'on ignore sont presque impossibles ou du moins très difficiles à savoir, et que d'ailleurs, comme la plupart sont petites, inutiles, ou de peu de conséquence, les bons esprits ne peuvent manquer de les dédaigner, et cherchent à s'occuper d'objets plus grands ou plus utiles.

C'est par toutes ces considérations que j'ai cru devoir me former un plan différent, pour l'histoire des oiseaux, de celui que je me suis proposé et que j'ai tâché de remplir pour l'histoire des quadrupèdes. Au lieu de traiter les oiseaux un à un, c'est-àdire par espèces distinctes et séparées, je les réunirai plusieurs ensemble sous un même genre, sans cependant les confondre et renoncer à les distinguer lorsqu'elles pourront l'être; par ce moyen j'ai beaucoup abrégé, et j'ai réduit à une assez petite étendue cette histoire des olseaux, qui seroit devenue trop volumineuse, si d'un côté j'eusse traité de chaque espèce en particulier, en me livrant aux discussions de la nomenclature, et que d'autre côté je n'eusse pas supprimé, par le moyen des couleurs, la plus grande partie du long discours qui eût été nécessaire pour chaque description. Il n'y aura donc guère que les oiseaux domestiques et quelques espèces majeures, ou particulièrement remarquables, que je traiterai par articles séparés. Tous les autres oiseaux, surtout les plus petits, seront réunis avec les espèces voisines, et présentés ensemble, comme étant à peu près du même naturel et de la même famille : le nombre des affinités , comme celui des variétés, est toujours d'autant plus grand que les espèces sont plus petites. Un moineau, une fauvette, ont peut-être chacun vingt fois plus de parents que n'en ont l'autruche ou le dindon; j'entends par le nombre de parents le nombre des espèces voisines et assez ressemblantes pour pouvoir être regardées comme des branches collatérales d'une même tige, ou d'une tige si voisine d'une autre qu'on peut leur supposer une souche commune, et présumer que toutes sont originairement issues de cette même souche à laquelle elles tiennent encore par ce grand nombre de ressemblances communes entre elles; et ces espèces voisines ne sont probablement séparées les unes des autres que par les influences du climat, de la nourriture, et par la succession du temps, qui amène toutes les combinaisons possibles, et met au jour tous les moyens de variété, de perfection, d'altération et de dégénération.

Ce n'est pas que nous prétendions que chacun de nos articles ne contiendra réellement et exclusivement que les espèces qui ont en effet le degré de parenté dont nous parlons : il faudroit être plus instruit que nous ne le sommes et que nous ne pouvons l'être, sur les effets du mélange des espèces et sur leur produit dans les oiseaux; car, indépendamment des variétés naturelles et accidentelles qui, comme nous l'avons dit, sont plus nombreuses, plus multipliées dans les oiseaux que dans les quadrupèdes, il y a encore une autre cause qui concourt avec ces variétés pour augmenter, en apparence, la quantité des espèces. Les oiseaux sont, en général, plus chauds et plus prolifiques que les animaux quadrupèdes ; ils s'unissent plus fréquemment; et lorsqu'ils manquent de femelles de leur espèce, ils se mêlent plus volontiers que les quadrupèdes avec les espèces voisines, et produisent ordinairement des métis féconds, et non pas des mulets stériles : on le voit par les exemples du chardonneret, du tarin et du serin ; les métis qu'ils produisent peuvent, en s'unissant, produire d'autres individus semblables à eux, et former par conséquent de nouvelles espèces intermédiaires, et plus ou moins ressemblantes à celles dont elles tirent leur origine. Or, tout ce que nous faisons par art peut se faire, et s'est fait mille et mille fois par la nature : il est donc souvent arrivé des mélanges fortuits et volontaires entre les animaux, et surtout parmi les oiseaux, qui souvent, faute de leur femelle, se servent du premier mâle qu'ils rencontrent, ou du premier oiseau qui se présente : le besoin de s'unir est chez eux d'une nécessité si pressante, que

la plupart sont malades et meurent quand on les empêche d'y satisfaire. On voit souvent dans les basses-cours un coq sevré de poules se servir d'un autre coq, d'un chapon, d'un dindon, d'un canard; on voit le faisan se servir de la poule; on voit dans les volières le serin, le linot rouge et la linotte commune, se chercher pour s'unir : et qui sait tout ce qui se passe en amour au fond des bois? qui peut nombrer les jouissances illégitimes entre gens d'espèces différentes? qui pourra jamais séparer toutes les branches bâtardes des tiges légitimes, assigner le temps de leur première origine, déterminer, en un mot, tous les effets des puissances de la nature pour la multiplication, toutes ses ressources dans le besoin, tous les suppléments qui en résultent, et qu'elle sait employer pour augmenter le nombre des espèces, en remplissant les intervalles qui semblent les séparer?

Notre ouvrage contiendra à peu près tout ce qu'on sait des oiseaux, et néanmoins ce ne sera, comme l'on voit, qu'un sommaire, ou plutôt une esquisse de cette histoire: seulement cette esquisse sera la première qu'on ait faite en ce genre; car les ouvrages anciens et nouveaux auxquels on a donné le titre d'Histoire des oiseaux ne contiennent presque rien d'historique. Tout imparfaite que sera notre histoire, elle pourra servir à la postérité pour en faire une plus complète et meilleure; je dis à la postérité, car je vois clairement qu'il se passera bien des années avant que nous soyons aussi instruits sur les oiseaux que nous le sommes aujourd'hui sur les quadrupèdes. Le seul moyen d'avancer l'ornithologie historique seroit de faire l'histoire particulière des oiseaux de chaque pays; d'abord de ceux d'une seule province, ensuite de ceux d'une province voisine, puis de ceux d'une autre plus éloignée; réunir après cela ces histoires particulières pour composer celle de tous les oiseaux d'un même climat; faire la même chose dans tous les pays et dans tous les différents climats; comparer ensuite ces histoires particulières, les combiner pour en tirer les faits et former un corps entier de toutes ces parties séparées. Or, qui ne voit que cet ouvrage ne peut être que le produit du temps? Quand y aura-t-il des observateurs qui nous rendront compte de ce que font nos hirondelles au Sénégal et nos cailles en Barbarie? qui seront ceux qui nous informeront des mœurs des oiseaux de la Chine ou du Monomotapa? et comme je l'ai déjà fait sentir, cela est-il assez important, assez utile, pour que bien des gens s'en inquiètent ou s'en occupent? Ce que nous donnons ici servira donc long-temps comme une base ou comme un point de ralliement auquel on pourra rapporter les faits nouveaux que le temps amènera. Si l'on continue d'étudier et de cultiver l'histoire naturelle, les faits se multiplieront, les connoissances augmenteront; notre esquisse historique, dont nous n'avons pu tracer que les premiers traits, se remplira peu à peu, et prendra plus de corps: c'est tout ce que nous poavons attendre du produit de notre travail, et c'est peut-être trop espérer encore, et en même temps trop nous étendre sur son peu de valeur.



# DISCOURS SUR LA NATURE DES OISEAUX.

Le mot nature a dans notre langue, et dans la plupart des autres idiomes anciens et modernes, deux acceptions très différentes: l'une suppose un sens actif et général ; lorsqu'on nomme la nature purement et simplement, on en fait une espèce d'être idéal, auquel on a coutume de rapporter, comme cause, tous les effets constants, tous les phénomènes de l'univers : l'autre acception ne présente qu'un sens passif et particulier, en sorte que lorsqu'on parle de la nature de l'homme, de celle des animaux, de celle des oiseaux, ce mot signifie, ou plutôt indique et comprend dans sa signification, la quantité totale, la somme des qualités dont la nature, prise dans la première acception, a doué l'homme, les animaux, les oiseaux, etc. Ainsi la nature active, en produisant les êtres, leur imprime un caractère particulier qui fait leur nature propre et passive, de laquelle dérivent ce qu'on appelle leur naturel, leur instinct, et toutes leurs autres habitudes et facultés naturelles. Nous avons déjà traité de la nature de l'homme et de celle des animaux quadrupèdes : la nature des oiseaux demande des considérations particulières; et quaique, à certains égards, elle nous soit moins connue que celle des quadrupèdes, nous tâcherons néanmoins d'en saisir les principaux attributs, et de la présenter sous son véritable aspect, c'est-à-dire avec les traits caractéristiques et généraux qui la constituent.

Le sentiment ou plutât la faculté de sentir; l'instinct, qui n'est que le résultat de cette faculté, et le naturel, qui n'est que l'exercice habituel de l'instinct guidé et même produit par le sentiment, ne sont pas, à beaucoup près, les mêmes dans les différents êtres: ces qualités intérieures dépendent de l'organisation en général, et en particulier de celle des sens; et elles sont relatives, non seurement à seur plus ou moins grand degré de perfection, mais encore à l'ordre de supériorité que met entre les sens ce degré de perfection ou d'imperfection. Dans l'homme, où tout doit être jugement et raison, le sens du toucher est plus parfait que dans l'animal, où il y a meins de jugement que de sentiment; et

au contraire l'odorat est plus parfait dans l'animal que dans l'homme, parce que le toucher est le sens de la connoissance, et que l'odorat ne peut être que celui du sentiment. Mais comme peu de gens distinguent nettement les nuances qui séparent les idées et les sensations, la connoissance et le sentiment, la raison et l'instinct, nous mettrons à part ce que nous appelons chez nous raisonnement, discernement, jugement, et nous nous bornerons à comparer les disserents produits du simple sentiment et à rechercher les causes de la diversité de l'instinct, qui, quoique varié à l'infini dans le nombre immense des espèces d'animaux qui tous en sont pourvus, paroît néanmoins être plus constant, plus uniforme, plus régulier, moins capricieux, moins sujet à l'erreur, que ne l'est la raison dans la seule espèce qui croit la posséder.

En comparant les sens, qui sont les premières puissances motrices de l'instinct dans tous les animanx, nous trouverons d'abord que le sens de la vue est plus étendu, plus vif, plus net, et plus distinct dans les oiseaux en général que dans les quadrupèdes : je dis en général, parce qu'il paroît y avoir des exceptions des oiseaux qui, comme les hiboux, voient moins qu'aucun des quadrupèdes; mais c'est un esset particulier que nous examinerons à part, d'autant que si ces oiseaux voient mal pendant le jour, ils voient très bien pendant la nuit, et que ce n'est que par un excès de sensibilité dans l'organe qu'ils cessent de voir à une grande lumière. Cela même vient à l'appui de notre assertion : car la perfecțion d'un sens dépend principalement du degré de sa sensibilité; et ce qui prouve qu'en effet l'œil est plus parfait dans l'oiseau, c'est que la nature l'a travaillé davantage. Il y a, comme l'on sait, deux membranes de plus, l'une extérieure et l'autre intérieure, dans les yeux de tous les oiseaux, qui ne se trouvent pas dans l'homme: la première (1), c'est-à-dire la

(') Cette pauplere interne se trouve dans plusieurs animaux quadrupédes; mais dans la plupart elle n'est pas mobile comme dans les oiseaux. plus extérieure de ces membranes, est placée dans le grand angle de l'œil; c'est une seconde paupière plus transparente que la première, dont les mouvements obéissent également à la volonté, dont l'usage est de nettoyer et polir la cornée, et qui leur sert aussi à tempérer l'excès de la lumière, et ménager par conséquent la grande sensibilité de leurs yeux : la seconde est située au fond de l'æil, et paroit être un épanouissement du nerf optique, qui, recevant plus immédiatement les impressions de la lumière, doit dès lors être plus aisément ébranlé, plus sensible qu'il ne l'est dans les autres animaux; et c'est cette grande sensibilité qui rend la vue des oiseaux bien plus parfaite et beaucoup plus étendue. Un épervier voit d'en haut et de vingt fois plus loin une alouette sur une motte de terre, qu'un homme ou un chien ne peuvent l'apercevoir. Un milan, qui s'élève à une hauteur si grande que nous le perdons de vue, voit de là les petits lézards, les mulots, les oiseaux, et choisit coux sur lesquels il veut sondre; et cette plus grande étendue dans le sens de la vue est accompagnée d'une netteté, d'une précision tout aussi grande, parce que l'organe étant en même temps très souple et très sensible, l'œil se rensle ou s'aplatit, se couvre ou se découvre, se rétrécit ou s'élargit, et prend aisément, promptement et alternativement toutes les formes nécessaires pour agir et voir parfaitement à toutes les lumières et à toutes les distances.

D'ailleurs le sens de la vue étant le seul qui produise les idées du mouvement, le seul par lequel on paisse comparer immédiatement les espaces parcourus, et les oiseaux étant de tous les animaux les plus habiles, les plus propres au mouvement, il n'est pas étonnant qu'ils aient en même temps le sens qui le guide plus parfait et plus sûr; ils peuvent parcourir dans un très petit temps un grand espace, il faut donc qu'ils en voient l'étendue et même les limites. Si la nature, en leur donnant la rapidité du vol, les ent rendus myopes, ces deux qualités eussent été contraires; l'oiseau n'auroit jamais osé se servir de sa légèreté, ni prendre un essor rapide; il n'auroit fait que voltiger lentement, dans la crainte des chocs et des résistances imprévues. La seule vitesse avec laquelle on voit voler un oiseau peut indiquer la portée de sa vue; je ne dis pas la portée absolue, mais relative: un oiseau dont le vol est très vif, direct et soutenu, voit certainement plus loin qu'un autre de même forme, qui néanmoins se meut plus lentement et plus obliquement; et si jamais la nature a produit des oiseaux à vue courte et à vol très rapide, ces espèces auront péri par cette contrariété de qualités, dont l'une non seulement empêche l'exercice de l'autre, mais expose l'individu à des risques sans nombre : d'où l'on doit présumer que les oiseaux dont le vol est le plus court et le plus lent sont ceux aussi dont la vue est la moins étendue; comme l'on voit, dans les quadrupèdes, ceux qu'on nomme paresseux (l'unau et l'aï), qui ne se meuvent que lentement, avoir les yeux couverts et la vue basse.

L'idée du mouvement et toutes les autres idées qui l'accompagnent ou qui en dérivent, telles que celles des vitesses relatives, de la grandeur des espaces, de la proportion des hauteurs, des profondeurs, et des inégalités des surfaces, sont donc plus nettes et tiennent plus de place dans la tête de l'oiseau que dans celle du quadrupède : et il semble que la nature ait voulu nous indiquer cette vérité par la proportion qu'elle a mise entre la grandeur de l'œil et celle de la tête; car, dans les oiseaux, les yeux sont proportionnellement beaucoup plus grands que dans l'homme et dans les animaux quadrupèdes : ils sont plus grands, plus organisés, puisqu'il y a deux membranes de plus; ils sont donc plus sensibles; et dès lors ce sens de la vue plus étendu, plus distinct, et plus vif dans l'oiseau que dans le quadrupède, doit influer en même proportion sur l'organe intérieur du sentiment, en sorte que l'instinct des oiscaux sera, par cette première cause, modifié différemment de celui des quadrupèdes.

Une seconde cause qui vient à l'appui de la première, et qui doit rendre l'instinct de l'oiseau différent de celui du quadrupède, c'est l'élément qu'il habite et qu'il peut parcourir sans toucher à la terre. L'oiseau connoît peut-être mieux que l'homme tous les degrés de la résistance de l'air, de sa température à différentes hauteurs, de sa pesanteur relative, etc. Il prévoit plus que nous, il indiqueroit mieux que nos baromètres et nos thermomètres les variations, les changements qui arrivent à cet élément mobile; mille et mille fois il a éprouvé ses forces contre celles du vent, et plus souvent encore il s'en est aidé pour voler plus vite et plus loin. L'aigle, en s'élevant au-dessus des nuages (1), peut passer tout-à-coup de l'orage dans le calme, jouir d'un ciel serein et d'une lumière pure, tandis que

(') On peut démontrer que l'aigle et les autres oiseaux de haut vol s'élèvent à une hauteur supérieure à celle des nuages en partant même du milieu d'une plaine, et sans supposer qu'ils gagnent les montagnes qui pourroient leur servir d'échelons; car on les voit s'élever si haut, qu'ils disparoissent à notre vue. Or, l'on sait qu'un objet éclairé par la lumière du jour ne disparott à nos yeux qu'à la distance de trois mille quatre cent trentesix fois son diamètre, et que par conséquent, si l'on suppose l'oiscau placé perpendiculairement au-dessus de l'homme qui le regarde, et que le diamètre du vol ou de l'envergure de cet oiseau soit de cinq pieds, il ne peut disparoltre qu'à la distance de dix-sept mille cent quatre-vingts pieds ou deux mille huit cent soixantetrois toises; ce qui fait une hauteur bien plus grande que celle des nuages, surtout de ceux qui produisent les

les autres animaux dans l'ombre sont hattus de la tempête: il peut en vingt-quatre heures changer de climat, et, planant au-dessus des différentes contrées, s'en former un tableau dont l'homme ne peut avoir d'idée. Nos plans à vue d'oiseau, qui sont si longs, si difficiles à faire avec exactitude, ne nous donnent encore que des notions imparfaites de l'inégalité relative des surfaces qu'ils représentent : l'oiseau, qui a la puissance de se placer dans les vrais points de vue et de les parcourir promptement et successivement en tous sens, en voit plus d'un coup d'œil que nous ne pouvons en estimer, en juger par nos raisonnements, même appuyés de toutes les combinaisons de notre art; et le quadrupède, borné, pour ainsi dire, à la motte de terre sur laquelle il est né, ne connoît que sa vallée, sa montagne, ou sa plaine; il n'a nulle idée de l'ensemble des surfaces, nulle notion des grandes distances, nul désir de les parcourir; et c'est par cette raison que les grands voyages et les migrations sont aussi rares parmi les quadrupèdes qu'elles sont fréquentes dans les oiseaux; c'est ce désir, fondé sur la connoissance des lieux éloignés, sur la puissance qu'ils se sentent de s'y rendre en peu de temps, sur la notion anticipée des changements de l'atmosphere et de l'arrivée des saisons, qui les détermine à partir ensemble et d'un commun accord : dès que les vivres commencent à leur manquer, dès que le froid ou le chaud les incommodent, ils méditent leur retraite; d'abord ils semblent se rassembler de concert pour entraîner leurs petits, et leur communiquer ce même désir de changer de climat, que ceux-ci ne peuvent encore avoir acquis par aucune notion, aucune connoissance, aucune expérience précédente. Les pères et mères rassemblent leur famille pour là guider pendant la traversée, et toutes les familles se réunissent, non seulement parce que tous les chefs sont animés du même désir, mais parce qu'en augmentant les troupes ils se trouvent en force pour résister à leurs ennemis.

Et ce désir de changer de climat, qui communément se renouvelle deux fois par an, c'est-à-dire en automne et au printemps, est une espèce de besoin si pressant, qu'il se manifeste dans les oiseaux captifs par les inquiétudes les plus vives. Nous donnerons, à l'article de la caille, un détail d'observations à ce sujet, par lesquelles on verra que ce désir est l'une des affections les plus fortes de l'instinct de l'oiseau; qu'il n'y a rien qu'il ne tente dans ces deux temps de l'année pour se mettre en liberté, et que souvent il se donne la mort par les efforts qu'il fait pour sortir de sa captivité; au lieu que dans tous les autres temps il paroît la supporter tranquillement, et même chérir sa prison, s'il s'y trouve renfermé avec sa femelle dans la saison des amours : lorsque celle de la migration approche, on voit les oiseaux libres, non seulement se rassembler en famille, se réunir en troupes, mais encore s'exercer à faire de longs vols, de grandes tournées, avant que d'entreprendre leur plus grand voyage. Au reste, les circonstances de ces migrations varient dans les différentes espèces; tous les oiseaux voyageurs ne se réunissent pas en troupes, il y en a qui partent seuls, d'autres avec leurs femelles et leur famille, d'autres qui marchent par petits détachements, etc. Mais, avant d'entrer dans le détail que ce sujet exige (¹), continuons nos recherches sur les causes qui constituent l'instinct et modifient la nature des oiseaux.

L'homme, supérieur à tous les êtres organisés, a le sens du toucher, et peut-être celui du goût, plus parfait qu'aucun des animaux; mais il est inférieur à la plupart d'entre eux par les trois autres sens; et, en ne comparant que les animaux entre eux, il paroît que la plupart des quadrupèdes ont l'odorat plus vif, plus étendu, que ne l'ont les oiseaux; car, quoi qu'on dise de l'odorat du corbeau, du vautour, etc., il est fort inférieur à celui du chien, du renard, etc. On peut d'abord en juger par la conformation même de l'organe : il y a un grand nombre d'oiseaux qui n'ont point de narines, c'est-à-dire point de conduits ouverts au-dessus du bec, en sorte qu'ils ne peuvent recevoir les odeurs que par la fente intérieure qui est dans la bouche; et dans ceux qui ont des conduits ouverts au-dessus du bec, et qui ont plus d'odorat que les autres, les nerfs olfactifs sont néanmoins bien plus petits proportionnellement, et moins nombreux, moins étendus, que dans les quadrupèdes : aussi l'odorat ne produit dans l'oiseau que quelques effets assez rares, assez peu remarquables, au lieu que dans le chien et dans plusieurs autres quadrupèdes ce sens paroit être la source et la cause principale de leurs déterminations et de leurs mouvements. Ainsi le toucher dans l'homme, l'odorat dans le quadrupède, et l'œil dans l'oiseau, sont les premiers sens, c'est-à-dire ceux qui sont les plus parfaits, ceux qui donnent à ces différents êtres les sensations dominantes.

Après la vue, l'ouie me paroît être le second sens de l'oiseau, c'est-à-dire le second pour la perfection. L'ouie est non seulement plus parfaite que l'odorat, le goût et le toucher dans l'oiseau, mais même plus parfaite que l'ouie des quadrupèdes; on le voit par la facilité avec laquelle la plupart des oiseaux retiennent et répètent des sons et des suites de sons, et même la parole; on le voit par le plaisir qu'ils trouvent à chanter continuellement, à gazouiller sans cesse, surtout lorsqu'ils sont le plus heureux, c'est-à-dire dans le temps de leurs amours: ils ont

<sup>(&#</sup>x27;) Nous donnerons dans un autre discours les faits qui ont rapport à la migration des oiseaux.

les organes de l'oreille et de la voix plus souples et plus puissants; ils s'en servent aussi beaucoup plus que les animaux quadrupèdes. La plupart de ceux-ci sont fort silencieux; et leur voix, qu'ils ne font entendre que rarement, est presque toujours désagréable et rude : dans celle des oiseaux on trouve de la douceur, de l'agrément, de la mélodie. Il y a quelques espèces dont, à la vérité, la voix paroît insupportable, surtout en la comparant à celle des autres : mais ces espèces sont en assez petit nombre, et ce sont les plus gros oiseaux que la nature semble avoir traités comme les quadrupèdes, en ne leur donnant pour voix qu'un seul ou plusieurs cris qui paroissent d'autant plus rauques, plus perçants et plus forts, qu'ils ont moins de proportion avec la grandeur de l'animal; un paon, qui n'a pas la centième partie du volume d'un bœuf, se fait entendre de plus loin; un rossignol peut remplir de ses sons tout autant d'espace qu'une grande voix humaine. Cette prodigieuse étendue, cette force de leur voix dépend en entier de leur conformation, tandis que la continuité de leur chant ou de leur silence ne dépend que de leurs affections intérieures; ce sont deux choses qu'il faut considérer à part.

L'oiseau a d'abord les muscles pectoraux beaucoup plus charnus et plus forts que l'homme ou que tout autre animal, et c'est par cette raison qu'il fait agir ses ailes avec beaucoup plus 'de vitesse et de force que l'homme ne peut remuer ses bras; et en même temps que les puissances qui font mouvoir les ailes sont plus grandes, le volume des ailes est aussi plus étendu, et la masse plus légère, relativement à la grandeur et au poids du corps de l'oiseau : de petits os vides et minces, peu de chair, des tendons fermes et des plumes avec une étendue souvent double, triple ou quadruple de celle du diamètre du corps, forment l'aile de l'oiseau, qui n'a besoin que de la réaction de l'air pour soulever le corps, et de légers mouvements pour le soutenir élevé. La plus ou moins grande facilité du vol, ses différents degrés de rapidité, sa direction même de bas en haut et de haut en bas, dépendent de la combinaison de tous les résultats de cette conformation. Les oiseaux dont l'aile et la queue sont plus longues et le corps plus petit, sont ceux qui volent le plus vite et le plus longtemps; ceux au contraire qui, comme l'outarde, le casoar ou l'autruche, ont les ailes et la queue courtes, avec un grand volume de corps, ne s'élèvent qu'avec peine, ou même ne peuvent quitter la terre.

La force des muscles, la conformation des ailes, l'arrangement des plumes et la légèreté des os, sont les causes physiques de l'effet du vol, qui paroit fatiguer si peu la poitrine de l'oiseau, que c'est souvent dans ce temps même du vol qu'il fait le plus retentir sa voix par des cris continus: c'est que, dans l'oiseau, le thorax, avec toutes les parties qui en dépen-

dent ou qu'il contient, est plus fort ou plus étendu à l'intérieur et à l'extérieur qu'il ne l'est dans les autres animaux; de même que les muscles pectoraux placés à l'extérieur sont plus gros, la trachéeartère est plus grande et plus forte; elle se termine ordinairement au-dessous en une large cavité qui multiplie le volume du son. Les poumons, plus grands, plus étendus que ceux des quadrupèdes, ont plusieurs appendices qui forment des poches, des espèces de réservoirs d'air qui rendent encore le corps de l'oiseau plus léger, en même temps qu'ils fournissent aisément et abondamment la substance aérienne qui sert d'aliment à la voix. On a vu dans l'histoire de l'ouarine, qu'une assez légère différence, une extension de plus dans les parties solides de l'organe, donne à ce quadrupède, qui n'est que d'une grandeur médiocre, une voix si facile et si forte, qu'il la fait retentir, presque continuellement, à plus d'une lieue de distance, quoique les poumons soient conformés comme ceux des autres animaux quadrupèdes; à plus grande raison, ce même effet se trouve dans l'oiseau, où il y a un grand appareil dans les organes qui doivent produire les sons, et où toutes les parties de la poitrine paroissent être formées pour concourir à la force et à la durée de la voix.

Il me semble qu'on peut démontrer, par des faits combinés, que la voix des oiseaux est non seulement plus forte que celle des quadrupèdes, relativement au volume de leur corps, mais même absolument, et sans y faire entrer ce rapport de grandeur : communément les cris de nos quadrupèdes domestiques ou sauvages ne se font pas entendre au-delà d'un quart ou d'un tiers de lieue, et ce cri se fait dans la partie de l'atmosphère la plus dense, c'est-à-dire la plus propre à propager le son; au lieu que la voix des oiseaux, qui nous parvient du haut des airs, se fait dans un milieu plus rare, et où il faut une plus grande force pour produire le même effet. On sait, par des expériences faites avec la machine pneumatique, que le son diminue à mesure que l'air devient plus rare; et j'ai reconnu, par une observation que je crois nouvelle, combien la dissérence de cette raréfaction influe en plein air. J'ai souvent passé des jours entiers dans les forêts, où l'on est obligé de s'appeler de loin, et d'écouter avec attention pour entendre le son du cor et la voix des chiens ou des hommes; j'ai remarqué que, dans le temps de la plus grande chaleur du jour, c'est-à-dire depuis dix heures jusqu'à quatre, on ne peut entendre que d'assez près les mêmes voix, les mêmes sons que l'on entend de loin le matin, le soir, et surtout la nuit, dont le silence ne fait rien ici, parce que, à l'exception des cris de quelques reptiles ou de quelques oiseaux nocturnes, il n'y avoit pas le moindre bruit dans ces forêts; j'ai de plus observé qu'à toutes

les heures du jour et de la nuit on entendoit plus loin en hiver par la gelée que par le plus beau temps de toute autre saison. Tout le monde peut s'assurer de la vérité de cette observation, qui ne demande, pour être bien faite, que la simple attention de choisir les jours sereins et calmes, pour que le vent ne puisse déranger le rapport que nous venons d'indiquer dans la propagation du son. Il m'a souvent paru que je ne pouvois entendre à midi que de six cents pas de distance la même voix que j'entendois de douze ou quinze cents à six heures du matin ou du soir, sans pouvoir attribuer cette grande différence à d'autre cause qu'à la raréfaction de l'air plus grande à midi, et moindre le soir ou le matin; et puisque ce degré de raréfaction fait une différence de plus de moitié sur la distance à laquelle peut s'étendre le son à la surface de la terre, c'est-à-dire dans la partie la plus basse et la plus dense de l'atmosphère, qu'on juge de combien doit être la perte du son dans les parties supérieures, où l'air devient plus rare à mesure qu'on s'élève, et dans une proportion bien plus grande que celle de la raréfaction causée par la chaleur du jour. Les oiseaux dont nous entendons la voix d'en haut, et souvent sans les apercevoir, sont alors élevés à une hauteur égale à trois mille quatre cent trente-six fois leur diamètre, puisque ce n'est qu'à cette distance que l'œil humain cesse de voir les objets. Supposons donc que l'oiseau avec ses ailes étendues fasse un objet de quatre pieds de diamètre, il ne disparoitra qu'à la hauteur de treize mille sept cent quarante-quatre pieds, ou de plus de deux mille toises; et si nous supposons une troupe de trois ou quatre cents gros oiseaux, tels que des cigognes, des oies, des canards, dont quelquefois nous entendons la voix avant de les apercevoir, l'on ne pourra nier que la hauteur à laquelle ils s'élèvent ne soit encore plus grande, puisque la troupe, pour peu qu'elle soit serrée, forme un objet dont le diamètre est plus grand. Ainsi l'oiseau, en se faisant entendre d'une lieue du haut des airs, et produisant des sons dans un milieu qui en diminue l'intensité et en raccourcit de plus de moitié la propagation, a par conséquent la voix quatre fois plus forte que l'homme ou le quadrupède, qui ne peut se faire entendre à une demi-lieue sur la surface de la terre : et cette estimation est peutêtre plus foible que trop forte; car, indépendamment de ce que nous venons d'exposer, il y a encore una considération qui vient à l'appui de nos conclusions, c'est que le son rendu dans le milieu des airs doit, en se propageant, remplir une sphère dont l'oiseau est le centre, tandis que le son produit à la surface de la terre ne remplit qu'une demi-sphère, et que la partie du son qui résléchit contre la terre aide et sert à la propagation de celui qui s'étend en haut et à côté: c'est par cette raison qu'on dit que la voix

monte, et que, de deux personnes qui se parlent da haut d'une tour en bas, celui qui est au-dessus est forcé de crier beaucoup plus haut que l'autre, s'il veut s'en faire également entendre.

Et à l'égard de la douceur de la voix et de l'agrément du chant des oiseaux, nous observerons que c'est une qualité en partie naturelle et en partie acquise; la grande facilité qu'ils ont à retenir et répéter les sons, fait que non seulement ils en empruntent les uns des autres, mais que souvent ils copient les inslexions, les tons de la voix humaine et de nos instruments. N'est-il pas singulier que dans, tous les pays peuplés et policés, la plupart des oiseaux aient la voix charmante et le chant mélodieux, tandis que dans l'immense étendue des déserts de l'Afrique et de l'Amérique, où l'on n'a trouvé que des hommes sauvages, il n'existe aussi que des oiseaux criards, et qu'à peine on puisse citer quelques espèces dont la voix soit douce et le chant agréable? Doit-on attribuer cette différence à la seule influence du climat? L'excès du chaud et du froid produit à la vérité des qualités excessives dans la nature des animaux, et se marque souvent à l'extérieur par des caractères durs et par des couleurs fortes. Les quadrupèdes dont la robe est variée et empreinte de couleurs opposées, semée de taches rondes, ou rayée de bandes longues, tels que les panthères, les léopards, les zèbres, les civettes, sont tous des animaux des climats les plus chauds; presque tous les oiseaux de ces mêmes climats brillent à nos yeux des plus vives couleurs, au lieu que dans les pays tempérés les teintes sont plus foibles, plus nuancées, plus doures : sur trois cents espèces d'oiseaux que nous pouvons compter dans notre climat, le paon, le coq, le loriot, le martin-pêcheur, le chardonneret, sont presque les seuls que l'on puisse citer pour la variété des couleurs, tandis que la nature semble avoir épuisé ses pinceaux sur le plumage des oiseaux de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Inde. Ces quadru pèdes dont la robe est si belle, ces oiseaux dont le plumage éclate des plus vives couleurs, ont en même temps la voix dure et sans inflexions, les sons rauques et discordants, le cri désagréable et même effrayant. On ne peut douter que l'influence du climat ne soit la cause principale de ces essets; mais ne doit-on pas y joindre, comme cause secondaire, l'influence de l'homme? Dans tous les animaux retenus en domesticité on détenus en captivité, les couleurs na turelles et primitives ne s'exaltent jamais, et paroissent ne varier que pour se dégrader, se nuancer ct se radoucir : on en a vu nombre d'exemples dans les quadrupèdes, il en est de même dans les oiseaux domestiques; les coqs et les pigeons ont encore plus varié pour les couleurs qu · les chiens ou les chevaux. L'influence de l'homme sur la nature s'étend bien au-delà de ce qu'on imagine : il inslue directo

ment et presque immédiatement sur le naturel, sur la grandeur et la couleur des animaux qu'il propage et qu'il s'est soumis; il inslue médiatement et de plus loin sur tous les autres, qui, quoique libres, habitent le même climat. L'homme a changé, pour sa plus grande utilité, dans chaque pays, la surface de la terre les animaux qui y sont attachés, et qui sont forcés d'y chercher leur subsistance, qui vivent, en un mot, sous ce même climat et sur cette même terre dont l'homme a changé la nature, ont dû changer aussi et se modifier; ils ent pris par nécessité plusieurs habitudes qui paroissent faire partie de leur nature; ils en ont pris d'autres par crainte, qui ont altéré, dégradé leurs mœurs; ils en ont pris par imitation; ensin ils en ont recu par l'éducation, à mesure qu'ils en étoient plus ou moins susceptibles : le chien s'est prodigieusement perfectionné par le commerce de l'homme; sa férocité naturelle s'est tempérée, et a cédé à la douceur de la reconnoissance et de l'attachement, dès qu'en lui donnant sa subsistance l'homme a setisfait à ses besoins. Dans cet animal, les appétits les plus véhéments dérivent de l'odorat et du goût, deux sens qu'on pourroit réunir en un seul, qui produit les sensations dominantes du chien et des autres animaux carnassiers. desquels il ne differe que par un point de sensibilité que nous avons augmenté: une nature moins forte, moins sière, moins séroce que celle du tigre, du léopard ou du lion; un naturel des lors plus flexible, quoique avec des appétits tout aussi véhéments, s'est néanmoins modifié, ramolli par les impressions douces du commerce des hommes, dont l'influence n'est pas aussi grande sur les autres animaux, parce que les uns ont une nature revêche, impénétrable aux affections douces; que les autres sont durs, insensibles, ou trop défiants, ou trop timides; que tous, jaloux de leur liberté, fuient l'homme, et ne le voient que comme leur tyran ou leur destructeur.

L'homme a moins d'influence sur les ciseaux que sur les quadrupèdes, parce que leur nature est plus éloignée, et qu'ils sont moins susceptibles des sentiments d'attachement et d'obcissance. Les oiseaux que nous appelens domestiques ne sont que prisonniers; ils pe nous rendent aucun service pendant leur vie; ils ne nous sont utiles que per leur propagation, c'est-à-dire par leur mort : ce sont des victimes que nous multiplions sans peine, et que nous immolons sans regret et avec fruit. Comme leur instinct dissère de celui des quadrupèdes, et n'a nul rapport avec le nôtre, nous ne pouvons leur rien inspirer directement, ni même leur communiquer indirectement aucun sentiment relatif; nous ne pouvons influer que sur la machine, et eux aussi ne peuvent nous rendre que machinalement ce qu'ils ont recu de nous. Un oiseau dont l'oreille est assez délicate, assez précise pour saisir et retenir une suite

de sons et même de paroles, et dont la voix est assez sexible pour les répéter distinctement, reçoit ces paroles sans les entendre, et les rend comme il les a reçues; quoiqu'il articule des mots, il ne parle pas, parce que cette articulation de mots n'émane pas du principe de la parole, et n'en est qu'une imitation qui n'exprime rien de ce qui se passe à l'intérieur de l'animal, et ne représente aucune de ses affections. L'homme a donc modifié dans les oiseaux quelques puissances physiques, quelques qualités extérieures, telles que celles de l'oreille et de la voix; mais il a moins influé sur les qualités intérieures. On en instruit quelques uns à chasser et même à rapporter leur gibier; on en apprivoise quelques autres assez pour les rendre familiers; à force d'habitude, on les amène au point de les attacher à leur prison, de reconnoître aussi la personne qui les soigne : mais tous ces sentiments sont bien peu profonds, en comparaison de ceux que nous transmettons aux animaux quadrupèdes, et que nous leur communiquons avec plus de succès en moins de temps et en plus grande quantité. Quelle comparaison y a-t-il entre l'attachement d'un chien et la familiarité d'un serin; entre l'intelligence d'un éléphant et celle de l'autruche, qui néanmoins paroit être le plus grave, le plus résléchi des oiseaux, soit parce que l'autruche est en effet l'éléphant des oiseaux par la taille, et que le privilége de l'air sensé est, dans les oiseaux, attaché à la grandeur, soit qu'étant moins oiseau qu'aucun autre, et ne pouvant quitter la terre, elle tienne en effet de la nature des quadrupèdes?

Maintenant si l'on considère la voix des oiseaux, indépendamment de l'influence de l'homme; que l'on sépare dans le perroquet, le serin, le sansonnet, le merle, les sons qu'ils ont acquis de ceux qui leur sont naturels; que surtout on observe les oiseaux libres et solitaires, on reconnoîtra que non seulement leur voix se modifie suivant leurs affections, mais même qu'elle s'étend, se fortifie, s'altère, se change, s'éteint ou se renouvelle selon les circonstances et le temps. Comme la voix est de toutes leurs facultés l'une des plus faciles, et dont l'exercice leur coûte le moins, ils s'en servent au point de paroitre en abuser, et ce ne sont pas les femelles qui (comme on pourroit le croire) abusent le plus de cet organe; elles sont dans les oiseaux bien plus silencieuses que les mâles : elles jettent comme eux des cris de douleur ou de crainte; elles ont des expressions ou des murmures d'inquiétude ou de sollicitude, surtout pour leurs petits; mais le chant paroît être interdit à la plupart d'entre elles, tandis que dans le mâle c'est l'une des qualités qui fait le plus de sensation. Le chant est le produit naturel d'une douce émotion; c'est l'expression agréable d'un désir tendre qui n'est qu'à demi satisfait le serin dans

sa volière, le verdier dans les plaines, le loriot dans les bois, chantent également leurs amours à voix éclatante, à laquelle la femelle ne répond que par quelques petits sons de pur consentement. Dans quelques espèces. la femelle applaudit au chant du måle par un semblable chant, mais toujours moins fort et moins plein. Le rossignol, en arrivant avec les premiers jours de printemps, ne chante point encore, il garde le silence jusqu'à ce qu'il soit apparié: son chant est d'abord assez court, incertain, peu fréquent, comme s'il n'étoit pas encore sûr de sa conquête, et sa voix ne devient pleine, éclatante et soutenue jour et nuit, que quand il voit déjà sa femelle, chargée du fruit de ses amours, s'occuper d'avance des soins maternels : il s'empresse à les partager, il l'aide à construire le nid; jamais il ne chante avec plus de force et de continuité que quand il la voit travaillée des douleurs de la ponte, et ennuyée d'une longue et continuelle incubation : non seulement il pourvoit à sa subsistance pendant tout ce temps, mais il cherche à le rendre plus court en multipliant ses caresses, en redoublant ses accents amoureux; et ce qui prouve que le chant dépend en effet et en entier des amours, c'est qu'il cesse avec elles. Dès que la femelle couve, elle ne chante plus, et vers la fin de juin le mâle se tait aussi, ou ne se tait entendre que par quelques sons rauques, semblables au croassement d'un reptile, et si différents des premiers, qu'on a de la peine à se persuader que ces sons viennent du rossignol, ni même d'un autre oiseau.

Ce chant qui cesse et se renouvelle tous les ans, et qui ne dure que deux ou trois mois ; cette voix dont les beaux sons n'éclatent que dans la saison de l'amour, qui s'altère ensuite et s'éteint comme la slamme dece feu satisfait, indique un rapport physique entre les organes de la génération et ceux de la voix, raprt qui paroît avoir une correspondance plus précise et des effets encore plus étendus dans l'oiseau. On sait que dans l'homme la voix ne devient pleine qu'après la puberté; que dans les quadrupèdes elle se renforce et devient effrayante dans le temps du rut: la réplétion des vaisseaux spermatiques, la surabondance de la nourriture organique, excitent une grande irritation dans les parties de la génération; celles de la gorge et de la voix paroissent se ressentir plus ou moins de cette chaleur irritante; la croissance de la barbe, la force de la voix, l'extension de la partie génitale dans le mâle, l'accroissement des mamelles, le développement des corps glanduleux dans la femelle, qui tous arrivent en même temps, indiquent assez la correspondance des parties de la génération avec celles de la gorge et de la voix. Dans les oiseaux, les changements sont encore plus grands; non seulement ces parties sont irritées, altérées ou changées par ces mêmes causes, mais elles paroissent même se détruire en entier pour se renouveler : les testicules, qui, dans l'homme et dans la plupart des quadrupèdes, sont à peu près les mêmes en tout temps, se flétrissent dans les oiseaux, et se trouvent, pour ainsi dire, réduits à rien après la saison des amours, au retour de laquelle ils renaissent, prennent une vie végétative, et grossissent au-delà de ce que semble permettre la proportion du corps. La chant qui cesse et renaît dans les mêmes temps, nous indique des altérations relatives dans le gosier de l'oiseau; et il seroit bon d'observer s'il ne se fait par alors dans les organes de sa voix quelque production nouvelle, quelque extension considérable, qui ne dure qu'autant que le gonflement des parties de la génération.

Au reste l'homme paroît encore avoir influé sur ce sentiment d'amour, le plus profond de la nature; il semble au moins qu'il en ait étendu la durée et multiplié les effets dans les animaux quadrupèdes et dans les oiseaux qu'il retient en domesticité. Les oiseaux de basse-cour et les quadrupèdes domestiques ne sont pas bornés, comme ceux qui sont libres, à une seule saison, à un seul temps de rut; le coq, le pigeon, le canard, peuvent, comme le cheval, le bélier et le chien, s'unir et produire presque en toute saison; au lieu que les quadrupèdes et les oiseaux sauvages, qui n'ont reçu que la seule influence de la nature, sont bornés à une ou deux saisons, et ne cherchent à s'unir que dans ces seuls temps de l'année

Nous venons d'exposer quelques unes des principales qualités dont la nature a doué les oiseaux; nous avons tâché de reconnoître les influences de l'homme sur leurs facultés: nous avons vu qu'ils l'emportent sur lui et sur tous les animaux quadrupèdes par l'étendue et la vivacité du sens de la vue, par la précision, la sensibilité de celui de l'oreille, par la facilité et la force de la voix, et nous verrons bientôt qu'ils l'emportent encore de beaucoup par les puissances de la génération et par l'aptitude de mouvement, qui paroît leur être plus naturel que le repos: il y en a, comme les oiseaux de paradis, les mouettes, les martins-pêcheurs, etc., qui semblent être toujours en mouvement, et ne se reposer que par instants; plusieurs se joignent, se choquent, semblent s'unir dans l'air; tous saisissent leur proie en volant, sans se détourner, sans s'arrêter; au lieu que le quadrupède est forcé de prendre des points d'appui, des moments de repos pour se joindre, et que l'instant où il atteint sa proie est la fin de sa course. L'oiseau peut faire, dans l'état de mouvement, plusieurs choses, qui, dans le quadrupède, exigent l'état de repos; il peut aussi faire beaucoup plus en moins de temps, parce qu'il se meut avec plus de vitesse, plus de continuité, plus de durée. Toutes ces causes réunies influent sur les habitudes naturelles de l'oiseau, et rendent encore son instinct différent de celui du quadrupède.

Pour donner quelque idée de la durée et de la continnité du mouvement des oiseaux, et aussi de la proportion du temps et des espaces qu'ils ont coutume de parcourir dans leurs voyages, nous comparerons leur vitesse avec celle des quadrupèdes, dans leurs plus grandes courses naturelles ou forcées. Le cerf, le renne et l'élan peuvent faire quarante lieues en un jour : le renne, attelé à un traîneau, en fait trente, et peut soutenir ce même mouvement plusieurs jours de suite : le chameau peut faire trois cents lieues en huit jours : le cheval élevé pour la course, et choisi parmi les plus légers et les plus vigoureux, pourra faire une lieue en six ou sept minutes; mais bientôt sa vitesse se ralentit, et il seroit incapable de fournir une carrière un peu longue qu'il auroit entamée avec cette rapidité. Nous avons cité l'exemple de la course d'un Anglois qui fit, en onze heures trentedeux minutes, soixante-douze lieues, en changeant vingt-une fois de cheval. Ainsi les meilleurs chevaux ne peuvent pas faire quatre lieues dans une heure, ni plus de trente lieues dans un jour. Or, la vitesse des oiseaux est bien plus grande; car en moins de trois minutes on perd de vue un gros oiseau, un milan qui s'éloigne, un aigle qui s'élève et qui crésente une étendue dont le diamètre est de plus de quatre pieds; d'où l'on doit inférer que l'oiseau parcourt plus de sept cent cinquante toises par minute, et qu'il peut se transporter à vingt lieues dans une heure; il pourra donc aisément parcourir deux cents lieues, tous les jours, en dix heures de vol, ce qui suppose plusieurs intervalles dans le jour, et la nuit entière de repos. Nos hirondelles et nos autres oiseaux voyageurs peuvent donc se rendre de notre climat sous la Ligne en moins de sept ou huit jours. M. Adanson a vu et tenu à la côte du Sénégal des hirondelles arrivées le 9 octobre, c'est-à-dire huit au neuf jours après leur départ d'Europe. Pietro della Valle dit qu'en Perse le pigcon messager fait en un jour plus de chemin qu'un homme de pied ne peut en faire en six. On connoît l'histoire du faucon de Henri II, qui, s'étant emporté après une canepetière à Fontainebleau, fut pris le lendemain à Malte, et reconnu à l'anneau qu'il portoit; celle du faucon des Canaries, envoyé au duc de Lerme, qui revint d'Andalousie à l'île de Ténérisse en seize heures, ce qui fait un trajet de deux cent cinquante lieues. Hans Sloane assure qu'à la Barbade les mouettes vont se promener en troupes à plus de deux cents milles de distance, et qu'elles reviennent le mêmé jour. Une promenade de plus de cent trente lieues indique assez la possibilité d'un voyage de deux cents; et je crois qu'on peut conclure de la combinaison de tous ces faits, qu'un oiseau de haut vol peut parcourir chaque jour quatre fois plus de chemin que le quadrupède le plus agile.

Tout contribue à cette facilité de mouvement dans

l'oiseau : d'abord les plumes, dont la substance est très légère, la surface très grande, et dont les tuyaux sont creux; ensuite l'arrangement de ces mêmes plumes, la forme des ailes convexe en dessus et concave en dessous, leur fermeté, leur grande étendue et la force des muscles qui les font mouvoir; enfin la légèreté même du corps, dont les parties les plus massives, telles que les os, sont beaucoup plus légères que celles des quadrupèdes, car les cavités dans les os des oiseaux sont proportionnellement beaucoup plus grandes que dans les quadrupèdes, et les os plats qui n'ont point de cavité sont plus minces et ont moins de poids. « Le squelette de l'onocrotale, disent les anatomistes de l'Académie, est extrêmement léger; il ne pesoit que vingt-trois onces, quoiqu'il soit très grand. » Cette légèreté des os diminue considérablement le poids du corps de l'oiseau, et l'on reconnoîtra, en pesant à la balance hydrostatique le squelette d'un quadrupède et celui d'un oiseau, que le premier est spécifiquement bien plus pesant que l'autre.

Un second effet très remarquable, et que l'on doit rapporter à la nature des os, est la durée de la vie des oiseaux, qui, en général, est plus longue et ne suit pas les mêmes règles, les mêmes proportions que dans les animaux quadrupèdes. Nous avons vu que dans l'homme et dans ces animaux la durée de la vie est toujours proportionnelle au temps employé à l'accroissement du corps, et en même temps nous avons observé qu'en général ils ne sont en état d'engendrer que lorsqu'ils ont pris la plus grande partie de leur accroissement. Dans les oiseaux, l'accroissement est plus prompt et la reproduction plus précoce : un jeune oiseau peut se servir de ses pieds en sortant de la coque, et de ses ailes peu de temps après; il peut marcher en naissant et voler un mois ou cinq semaines après sa naissance : un coq est en état d'engendrer à l'âge de quatre mois et ne prend son entier accroissement qu'en un an; les oiseaux plus petits le prennent en quatre ou cinq mois: ils croissent donc plus vite et produisent bien plus tôt que les animaux quadrupèdes, et néanmoins ils vivent bien plus long-temps proportionnellement, car la durée totale de la vie étant, dans l'homme et dans les quadrupèdes, six ou sept fois plus grande que celle de leur entier accroissement, il s'ensuivroit que le coq ou le perroquet, qui ne sont qu'un an à croître, ne devroient vivre que six ou sept ans, au lieu que j'ai vu grand nombre d'exemples bien différents; des linottes prisonnières et néanmoins agées de quatorze ou quinze ans, des coqs de vingt ans, et des perroquets âgés de plus de trente. Je suis même porté à croire que leur vie pourroit s'étendre bien au-delà des termes que je viens d'indiquer (1), et je

(1) Un homme digne de foi m'a assuré qu'un perroquet

suis persuadé qu'on ne peut attribuer cette longue durce de la vie, dans des êtres aussi délicats, et que les moindres maladies font périr, qu'à la texture de leurs os, dont la substance moins solide, plus légère que celle des os des quadrupèdes, reste plus longtemps poreuse; en sorte que l'os ne se durcit, ne se remplit, ne s'obstrue pas aussi vite, à beaucoup près, que dans les quadrupèdes. Cet endurcissement de la substance des os est, comme nous l'avons dit, la cause générale de la mort naturelle; le terme en est d'autant plus éloigné, que les os sont moins solides : c'est par cette raison qu'il y a plus de semmes que d'hommes qui arrivent à une vieillesse extrême; c'est par cette même raison que les oiseaux vivent plus long-temps que les quadrupèdes, et les poissons plus long-temps que les oiscaux, parce que les os des poissons sont d'une substance encore plus légère, et qui conserve sa ductilité plus long-temps que celle des os des oiseaux.

Si nous voulons maintenant comparer un peu plus en détail les oiseaux avec les animaux quadrupèdes, nous y trouverons plusieurs rapports particuliers qui nous rappelleront l'uniformité du plan général de la nature. Il y a dans les oiseaux, comme dans les quadrupèdes, des espèces carnassières, et d'autres auxquelles les fruits, les grains, les plantes suffisent pour se nourrir. La même cause physique qui produit dans l'homme et dans les animaux la nécessité de vivre de chair et d'aliments très substantiels se retrouve dans les oiseaux. Ceux qui sont carnassiers n'ont qu'un estomac et des intestins moins étendus que ceux qui se nourrissent de grains et de fruits (1): le jabot dans ceux-ci, et qui manque ordinairement aux premiers, correspond à la panse des animaux ruminants; ils peuvent vivre d'aliments légers et maigres, parce qu'ils peuvent en prendre un grand volume en remplissant leur jabot, et compenser ainsi la qualité par la quantité: ils ont deux cœcum et un gésier, qui estun estomac très musculeux, très ferme qui leur sert à triturer les parties dures des grains qu'ils avalent; au lieu que les oiseaux de proje ont les intestins bien moins étendus, et n'ont ordinairement ni gésier, ni jabot, ni double cæcum.

âgé d'environ quarante ans avoit pondu sans le concours d'aucun mâle, au moins de son espèce. — On a dit qu'un cygne avoit vécu trois cents ans; une oie, quatrevingts; un onocrotale autant. L'aigle et le corbeau passent pour vivre très long-temps. (Encyclopâdie, à l'article Oiseau.).— Aldrovande rapporte qu'un pigeon avoit vécu vingt-deux ans, et qu'il n'avoit cessé d'engendrer que les six dernières années de sa vie. — Willughby dit que les linottes vivent quatorze ans, et les chardonnerets vingt-trois, etc.

(\*) En général, aux oiseaux qui se nourrissent de chair, les intestins sont courts, et ils n'ont que très peu de cœcum. Dans les oiseaux granivores, les intestins sont beaucoup plus étendus, et ils forment de longs seplis: il y a aussi souvent plusieurs cœcum.

Le naturel et les mœurs dépendent beaucoup des appétits. En comparant donc à cet égard les oiseaus aux quadrupèdes, il me parolt que l'aigle, noble et généreux, est le lion; que le vautour, cruel, insatiable, est le tigre; le milan, la buse, le corbeau qui ne cherchent que les vidanges et les chairs corrompues, sont les hyènes, les loups et les chacals; les faucons, les éperviers, les autours et les autres oiseaux chasseurs, sont les chiens, les renards, les onces et les lynx; les chouettes, qui ne voient et ne chassent que la nuit, seront les chats; les hérons, les cormorans, qui vivent de poissons, seront les castors et les loutres : les pics seront les fourmiliers, puisqu'ils se nourrissent de même, en tirant également la langue pour la charger de fourmis; les paons, les coqs, les dindons, tous les oiseaux à jabot, représentent les bœufs, les brebis, les chèvres et les autres animaux ruminants : de manière qu'en établissant une échelle des appétits, et présentant le tableau des différentes façons de vivre, on retrouvera dans les oiseaux les mêmes rapports et les mêmes différences que nous avons observés dans les quadrupèdes, et même les nuances en seront peutêtre plus variées; par exemple, les oiseaux paroissent avoir un fonds particulier de subsistance, la nature leur a livré pour nourriture tous les insectes que les quadrupèdes dédaignent ; la chair, le poisson. les amphibies, les reptiles, les insectes, les fruits, les grains, les semences, les racines, les herbes, tout ce qui vit ou végète devient leur pâture; et nous verrons qu'ils sont assez indifférents sur le choix, et que souvent ils suppléent à l'une des nourritures par une autre. Le sens du goût dans la plupart des oiseaux est presque nul, ou du moins fort inférieur à celui des quadrupèdes : ceux-ci, dont le palais et la langue sont, à la vérité, moins délicats que dans l'homme, ont cependant ces organes plus sensibles et moins durs que les oiseaux, dont la langue est presque cartilagineuse; car, de tous les oiseaux, il n'y a guère que ceux qui se nourrissent de chair dont la langue soit molle et assez semblable, pour la substance, à celle des quadrupèdes. Ces oiscaux auront donc le sens du goût meilleur que les autres, d'autant qu'ils paroissent aussi avoir plus d'odorat, et que la finesse de l'odorat supplée à la grossièreté du goût: mais, comme l'odorat est plus foible et le tact du goût plus obtus dans tous les oiseaux que dans les quadrupèdes, ils ne peuvent guère juger des saveurs; aussi voit-on que la plupart ne font qu'avaler sans jamais savourer: la mastication, qui fait une grande partie de la jouissance de ce sens, leur manque: ils sont, par toutes ces raisons, si peu délicats sur les aliments, que quelquefois ils s'empoisonnent en voulant se nourrir (1).

(') Le persil, le casé, les amandes amères, etc., sont

C'est donc sans connoissance et sans réflexion que quelques naturalistes ont divisé les genres des oiseaux par leur manière de vivre : cette idée eût été plus applicable aux quadrupèdes, parce que leur goût étant plus vif et plus sensible, leurs appétits sont plus décidés, quoique l'on puisse dire avec raison des quadrupèdes comme des oiseaux que la plupart de ceux qui se nourrissent de plantes ou d'autres aliments maigres pourroient aussi manger de la chair. Nous voyons les poules, les dindons et autres oiseaux qu'on appelle granivores, rechercher les vers, les insectes, les parcelles de viande encore plus soigneusement qu'ils ne cherchent les graines: on nourrit avec de la chair hachée le rossignol, qui ne vit que d'insectes; les chouettes, qui sont naturellement carnassières, mais qui ne peuvent attraper la nuit que des chauves-souris, se rabattent sur les papillons-phalènes, qui volent aussi dans l'obscurité. Le bec crochu n'est pas, comme le disent les gens amoureux des causes finales, un indice, un signe certain d'un appétit décidé pour la chair, ni un instrument fait exprès pour la déchirer, puisque les perroquets et plusieurs autres oiseaux dont le bec est crochu semblent préférer les fruits et les graines à la chair. Ceux qui sont les plus voraces, les plus carnassiers, mangent du poisson, des crapauds, des reptiles lorsque la chair leur manque. Presque tous les oiseaux qui paroissent ne vivre que de graines ont néanmoins été nourris dans le premier âge par leurs pères et mères avec des insectes. Ainsi rien n'est plus gratuit et moins fondé que cette division des oiscaux, tirée de leur manière de vivre, ou de la différence de leur nourriture : jamais on ne déterminera la nature d'un être par un seul caractère ou par une seule habitude naturelle; il faut au moins en réunir plusieurs, car plus les caractères sont nombreux et moins la méthode aura d'imperfection; mais, comme nous l'avons tant dit et répêté, rien ne peut la rendre complète que l'histoire et la description de chaque espèce en particulier.

Comme la mastication manque aux oiseaux, que le bec ne représente qu'à certains égards la machoire des quadrupèdes, que même il ne peut suppléer que très imparfaitement à l'office des dents (1), qu'ils sont forcés d'avaler les graines entières ou à demi concassées, et qu'ils ne peuvent les broyer avec le bec; ils n'auroient pu les digérer, ni par conséquent se nourrir, si leur estomac eût été conformé comme celui des animaux qui ont des dents. Les oiseaux

un poison pour les poules, les perroquets et plusieurs autres oiseaux, qui néanmoins les mangent avec autant d'avidité que les autres nourritures qu'on leur offre.

(') Dans les perroquets et dans beaucoup d'autres oiseaux, la partie supérieure du bec est mobile comme l'inférieure; au lieu que dans les animaux quadrupédes li n'y a que la mâchoire inférieure qui soit mobile. granivores ont des gésiers, c'est-à-dire des estomacs d'une substance assez ferme et assez solide pour broyer les aliments, à l'aide de quelques petits cailloux qu'ils avalent: c'est comme s'ils portoient et plaçoient à chaque fois des dents dans leur estomac, où l'action du broiement et la trituration par le frottement est bien plus grande que dans les quadrupèdes, et même dans les animaux carnassiers qui n'ont point de gésier, mais un estomac souple et assez semblable à celui des autres animaux. On a observé que ce seul frottement dans le gésier avoit rayé profondément et usé presque aux trois quarts plusieurs pièces de monnoie qu'on avoit fait avaler à une autruche.

De la manière que la nature a donné aux quadrupèdes qui fréquentent les eaux, ou qui habitent les pays froids, une double fourrure et des poils plus serrés, plus épais, de même tous les oiseaux aquatiques et ceux des terres du Nord sont pourvus d'une grande quantité de plumes et d'un duvet très fin : en sorte qu'on peut juger par cet indice de leur pays natal, et de l'élément auquel ils donnent la présérence. Dans tous les climats, les oiseaux d'eau sont à peu près également garnis de plumes, et ils ont près de la queue de grosses glandes des espèces de réservoirs d'une matière huileuse, dont ils se servent pour lustrer et vernir leurs plumes; ce qui, joint à leur épaisseur, les rend impénétrables à l'eau, qui ne peut que glisser sur leur surface. Les oiseaux de terre manquent de ces glandes ou les ont beau our plus petites.

Les oiseaux presque nus, tels que l'autruche, le casoar, le dronte, ne se trouvent que dans les pays chauds; tous ceux des pays froids sont bien fourrés et bien couverts. Les oiseaux de haut vol ont hesoin de toutes leurs plumes pour résister au froid de la moyenne région de l'air. Lorsqu'on veut empêcher un aigle de s'élever trop haut et de se perdre à nos yeux, il ne faut que lui dégarnir le ventre; il devient dès lors trop sensible au froid pour s'élever à cette grande hauteur.

Tous les oiseaux en général sont sujets à la mue comme les quadrupèdes; la plus grande partie de leurs plumes tombent et se renouvellent tous les ans, et même les effets de ce changement sont bien plus sensibles que dans les quadrupèdes. La plupart des oiseaux sont souffrants et malades dans la mue, quelques uns en meurent, aucun ne produit dans ce temps; la poule la mieux nourrie cesse alors de pondre: la nourriture organique, qui auparavant étoit employée à la reproduction, se trouve consommée, absorbée et au-delà par la nutrition de ces eplumes nouvelles, et cette même nourriture organique ne redevient surabondante que quand elles ont pris leur entière croissance. Communément c'est vers la fin de l'été et en automne que les oiseaux

muent (4); les plumes renaissent en même temps: la nourriture abondante qu'ils trouvent dans cette saison est en grande partie consommée par la croissance de ces plumes nouvelles; et ce n'est que quand elles ont pris leur entier accroissement, c'està-dire à l'arrivée du printemps, que la surabondance de la nourriture, aidée de la douceur de la saison, les porte à l'amour · alors toutes les plantes renaissent, les insectes engourdis se réveillent ou sortent de leur nymphe, la terre semble four-miller de vie; cette chair nouvelle, qui ne paroît préparée que pour eux, leur donne une nouvelle vigueur, un surcroît de vie, qui se répand par l'amour et se réalise par la reproduction.

On croiroit qu'il est aussi essentiel à l'oiseau de voler qu'au poisson de nager, et au quadrupède de marcher; cependant il y a dans tous ces genres des exceptions à ce fait général : et de même que dans les quadrupèdes il y en a, comme les roussettes, les rougettes et les chauves-souris, qui volent et ne marchent pas; d'autres qui, comme les phoques, les morses et les lamantins, ne peuvent que nager, ou qui, comme les castors et les loutres, marchent plus difficilement qu'ils ne nagent; d'autres enfin qui, comme le paresseux, peuvent à peine se trainer: de même, dans les oiseaux, on trouve l'autruche, le casoar, le dronte, le touyou, etc., qui ne peuvent voler, et sont réduits à marcher; d'autres, comme les pingouins, les perroquets de mer, etc., qui volent et nagent, mais ne peuvent marcher; d'autres qui, comme les oiseaux de paradis, ne marchent ni ne nagent, et ne peuvent prendre de anouvement qu'en volant : seulement il paroît que l'élément de l'eau appartient plus aux oiseaux qu'aux quadrupèdes; car, à l'exception d'un petit nombre d'espèces, tous les animaux terrestres fuient l'eau, et ne nagent que quand ils y sont forcés par la crainte ou par le besoin de nourriture; au lieu que dans les oiseaux il y a une grande tribu d'espèces qui ne se plaisent que sur l'eau, et semblent n'aller à terre que par nécessité et pour des besoins particuliers, comme celui de déposer leurs œufs hors de l'atteinte des eaux, etc ; et ce qui démontre que l'élément de l'eau appartient plus aux oiseaux au'aux animaux terrestres, c'est qu'il n'y a que trois ou quatre quadrupèdes qui aient des membranes entre

(') Les oiseaux domestiques, comme les poules, muent ordinairement en automne; et c'est avant la fin de l'été que les faisans et les perdrix entrent dans la mue : ceux qu'on garde en parquet dans les faisanderies muent immédiatement après leur ponte faite. Dans la cam pagne, c'est vers la fin de juillet que les perdrix et les faisans subissent ce changement : seulement les faisans subissent ce changement : seulement les faisans plus tard. Les canards sauvages muent aussi avant la fin de juillet. (Ces remarques m'ont été données par M. Le Roy, lieutenant des chasses à Versailles.)

les doigts des pieds; au lieu qu'on peut compter plus de trois cents oiseaux pourvus de ces membranes qui leur donnent la facilité de nager. D'ailleurs la légèreté de leurs plumes et de leurs os, la forme même de leurs corps, contribuent prodigieusement à cette plus grande facilité. L'homme est peut-être de tous les êtres celui qui fait le plus d'efforts en nageant, parce que la forme de son corps est absolument opposée à cette espèce de mouvement. Dans les quadrupèdes, ceux qui ont plusieurs estomacs ou de gros et longs intestins nagent, comme plus légers, plus aisément que les autres, parce que ces grandes cavités intérieures rendent leur corps spécifiquement moins pesant. Les oiseaux dont les pieds sont des espèces de rames, dont la forme du corps est oblongue, arrondie comme celle d'un navire, et dont le volume est si léger, qu'il n'enfonce qu'autant qu'il faut pour se tenir, sont, par toutes ces causes, presque aussi propres à nager qu'à voler; et même cette faculté de nager se développe la première, car on voit les petits canards s'exercer sur les eaux long-temps avant que de prendre leur essor dans les airs.

Dans les quadrupèdes, surtout dans ceux qui ne peuvent rien saisir avec leurs doigts, qui n'ont que des cornes aux pieds ou des ongles durs, le sens du toucher paroît être réuni avec celui du goût dans la gueule. Comme g'est la seule partie qui soit divisée, et par laquelle ils puissent saisir les corps et en connoître la forme, en appliquant à leur surface la langue, le palais et les dents, cette partie est le principal siège de leur toucher, ainsi que de leur goût. Dans les oiseaux, le toucher de cette partie est donc au moins aussi imparfait que dans les quadrupèdes, parce que leur langue et leur palais sont moins sensibles: mais il paroît qu'ils l'emportent sur ceux-ci par le toucher des doigts, et que le principal siége de ce sens y réside; car en général ils se servent de leurs doigts beaucoup plus que les quadrupèdes, soit pour saisir (1), soit pour palper les corps. Néanmoins l'intérieur des doigts étant dans les oiseaux toujours revêtu d'une peau dure et calleuse, le tact ne peut être délicat, et les sensations qu'il produit doivent être assez peu distinctes.

Voici donc l'ordre des sens, tel que la nature paroît l'avoir établi pour les différents êtres que nous considérons. Dans l'nomme, le toucher est le

(1) Nous avons vu, dans l'Histoire des animaux quadrupèdes, qu'il n'y en a pas un tiers qui se servent de leurs pieds de devant pour porter à leur gueule, au lieu que la plupart des oiseaux se servent d'une de leurs pattes pour porter à leur bec, quoique cet acte doive leur coûter plus qu'aux quadrupède«, puisque, n'ayant que deux pieds, ils sont obligés de se soutenir avec effort sur un scul, pendant que l'autre agit; au lieu que le quadrupède est alors appuyé sur les trois autres pieds, ou assis sur les parties postérieures de son corps.

premier, c'est-à-dire le plus parfait; le goût est le second, la vue le troisième, l'oule le quatrième, et l'odorat le dernier des sens. Dans le quadrupède, l'odorat est le premier, le goût le second, ou plutôt ces deux sens n'en font qu'un; la vue le troisième, l'ouie le quatrième, et le toucher le dernier. Dans l'oiseau, la vue est le premier, l'ouse est le second, le toucher est le troisième, le goût et l'odorat les derniers. Les sensations dominantes dans chacun de ces êtres suivront le même ordre; l'homme sera plus ému par les impressions du toucher, le quadrupède par celles de l'odorat, et l'oiseau par celles de la vue. La plus grande partie de leurs jugements, de leurs déterminations, dépendront de ces sensations dominantes; celles des autres sens, étant moins fortes et moins nombreuses, seront subordonnées aux premières, et n'inslueront qu'en second sur la nature de l'être : l'homme sera aussi réfléchi que le sens du toucher paroît grave et profond, le quadrupède aura des appétits plus véhéments que ceux de l'homme, et l'oiseau des sensations plus légères et aussi étendues que l'est le sens de la vue.

Mais il y a un sixième sens qui, quoique intermittent, semble, lorsqu'il agit, commander à tous les autres, et produire alors les sensations dominantes, les mouvements les plus violents et les affections les plus intimes; c'est le sens de l'amour: rien n'égale la force de ses impressions dans les animaux quadrupèdes, rien n'est plus pressant que leurs besoins, rien de plus fougueux que leurs désirs; ils se recherchent avec l'empressement le plus vif, et s'unissent avec une espece de fureur. Dans les oiseaux il y a plus de tendresse, plus d'attachement, plus de moral en amour, quoique le fonds physique en soit peut-être encore plus grand que dans les quadrupèdes : à peine peut-on citer dans ceux-ci quelques exemples de chasteté conjugale, et encore moins du soin des pères pour leur progéniture; au lieu que dans les oiseaux ce sont les exemples contraires qui sont rares, puisqu'à l'exception de ceux de nos basses-cours et de quelques autres espèces, tous paroissent s'unir par un pacte constant, et qui dure au moins aussi long-temps que l'éducation de leurs petits.

C'est qu'indépendamment du besoin de s'unir, tout mariage suppose une nécessité d'arrangement pour soi-même et pour ce qui doit en résulter : les oiseaux qui sont forcés, pour déposer leurs œufs, de construire un nid que la femelle commence par nécessité, et auquel le mâle amoureux travaille par complaisance, s'occupant ensemble de cet ouvrage, prennent de l'attachement l'un pour l'autre : les soins multipliés, les secours mutuels, les inquiétudes communes, fortifient ce sentiment qui augmente encore et qui devient plus durable par une

seconde nécessité; c'est de ne pas laisser refroidir les œufs, ni perdre le fruit de leurs amours, pour lequel ils ont déjà pris tant de soins : la femelle ne pouvant les quitter, le mâle va chercher et lui apporte sa subsistance; quelquefois même il la remplace, ou se réunit avec elle, pour augmenter la chaleur du nid et partager les ennuis de sa situation. L'attachement qui vient de succéder à l'amour subsiste dans toute sa force pendant le temps de l'incubation, et il paroit s'accroître encore et s'épanouir davantage à la naissance des petits : c'est une autre jouissance, mais en même temps ce sont de nouveaux liens; leur éducation est un nouvel ouvrage auquel le père et la mère doivent travailler de concert. Les oiseaux nous représentent donc tout ce qui se passe dans un ménage honnête, de l'amour suivi d'un attachement sans partage, et qui ne se répandensuite que sur la famille. Tout cela tient, comme l'on voit, à la nécessité de s'occuper ensemble de soins indispensables et de travaux communs : et ne voit-on pas aussi que cette nécessité de travail ne se trouvant chez nous que dans la seconde classe, les hommes de la première pouvant s'en dispenser; l'indifférence et l'infidélité n'ont pu manquer de gagner les conditions élevées ?

Dans les animaux quadrupèdes il n'y a que l'amour physique et point d'attachement, c'est-à-dire nul sentiment durable entre le mâle et la femelle, parce que leur union ne suppose aucun arrangement précédent, et n'exige ni travaux communs ni soins subséquents; dès lors point de mariage. Le mâle, dès qu'il a joui, se sépare de la femelle, soit pour passer à d'autres, soit pour se refaire; il n'est ni mari ni père de famille, car il méconnoît et sa femme et ses enfants : elle-même, s'étant livrée à plusieurs, n'attend de soins ni de secours d'aucun; elle reste seule chargée du poids de sa progéniture et des peines de l'éducation; elle n'a d'attachement que pour ses petits, et ce sentiment dure souvent plus longtemps que dans l'oiseau. Comme il paroit dépendre du besoin que les petits ont de leur mère, qu'elle les nourrit de sa propre substance, et que ses secours sont plus long-temps nécessaires dans la plupart des quadrupèdes, qui croissent plus lentement que les oiseaux, l'attachement dure aussi plus longtemps; il y a même plusieurs espèces d'animaux quadrupèdes où oe sentiment n'est pas détruit par de nouvelles amours, et où l'on voit la mère conduire également et soigner ses petits de deux ou trois portées. Il y a aussi quelques espèces de quadrupèdes dans lesquelles la société du mâle et de la femelle dure et subsiste pendant le temps de l'éducation des petits; on le voit dans les loups et les renards : le chevreuil surtout peut être regardé comme le modèle de la fidélité conjugale. Il y a, au contraire, quelques espèces d'oiseaux dont la paréade no dure pas plus long-temps que les besoins de l'amour (1); mais ces exceptions n'empéchent pas qu'en général la nature n'ait donné plus de constance en amour aux oissaux qu'aux quadrupèdes.

Et ce qui prouve encore que ce mariage et ce meral d'amour n'est produit dans les oiseaux que par la nécessité d'un travail commun, c'est que ceux qui ne font paint de nid ne se marient point et se mélent indifféremment : on le voit par l'exemple familier de nes eiseaux de basse-cour; le male paroit seulement avoir quelques attentions de plus pour ses femelles que n'en ont les quadrupèdes, parce qu'ici la saison des amours n'est pas limitée, qu'il peut se servir plus long-temps de la même femelle, que le temps des pontes est plus long, qu'elles sont plus fréquentes; qu'enfin comme en enlève les œufs, les temps d'incubation sont moins pressés, et que les femelies ne demandent à couver que quand leurs puissances pour la génération se trouvent amorties et presque épuisées. Ajoutez à toutes ces causes la pou de besain que ces oiseaux damestiques ont de construire un pid pour se mettre en sûreté et se soustraire aux yeux, l'abondance dans laquelle ils vivent, la facilité de recevoir lour nourriture ou de la trouver au même lieu, toutes les autres commodités que l'homme hour feorait, qui dispensent ces oiscaux des travaux, des soins et des inquiétudes que les autres ressentent et partagent en commun, of vous retrouverex ches oux les premiers effets du luxe et les meux de l'equience, libertinage et pa-\*\*\*\*\*\*

Au reste, dans ces oissaux dent nous avens gâté les montes en les servant, comme dans ceux qui les ent conservées, parce qu'ils sent forcés de travaillor ensemble, et de se servir eux-mêmes, le fend de l'amour physique (c'est-à-dire l'étoffe, la substance qui produit cette sensation et en réalise les effets) est bien plus grand que dans les animaux quadrupàdes. Un con suffit aisement à douze ou quinze poules, et féconde par un sont acta tous les œufs que chacune peut produire en vingt jours; il pourroit donc, absolument parlant, devenir chaque jour père de trois cents enfants. Une hoppe poule peut produire cent ceufs dans une seule saison, depuis le printemps jusqu'en automne. Quelle différence de cette grande multiplication au petit produit de nos quadrupèdes les plus féconds! Il semble que toute la nourriture qu'on fommit abondamment à ces oiseaux, se convertissant en liqueur séminale, ne serve qu'à leure plaisirs, et tourne tout entière au profit de la pro-

(\*) Dés que la perdrix rouge femelle couve, le mâle l'abandonne, et la laisse chargée de l'éducation des petits. Les mâles qui ont servi leurs femelles se rassemblent en compagnie, et ne pregnent plus aucun intérêt à leup progéniture. (Cette semarque m'a été donnée par M, Le Roy, liautanant des chatges à Verseilles,)

pagation; ce sont des espèces de machines que nous montons, que nous arrangeons nous-mêmes pour la multiplication; nous en augmentons prodigieusement le nombre en les tenant ensemble, en les nouvrissant largement, et en les dispensant de tont travail, de tout soin, de toute inquiétude pour les besoins de la vie : ear le coq et la poule sauvages ne produisent dans l'état naturel qu'autant que nos perdrix et nos cailles; et queique de tous les elseaux les gallinacés soient les plus féconds, leur produit so réduit à dix-huit ou vingt œufs, et lours amours à une seule saison, lorsqu'ils sont dans l'état de nature. A la vérité il pourroit y avoir deux saisons et deux pontes dans des chimats plus heureux, comme l'en voit dans celui-ci plusieurs espèces d'eiseaux pondre deux et même trois fois dans un été; mais aussi le nombre des œufs est moins grand dans toutes ces espèces, et le temps de l'incubation est plus court dans quelques unes. Ainsi, queique les oiseaux solent en puissance bien plus prolifiques que les quadrupèdes, ils ne le sont pas beaucoup plus par l'effet. Les pigeons, les tourterelles, etc., ne pondent que deux œuss; les grands oiseaux de proje n'en pondent que trois ou quatre; la plupart des autres oiseaux cinq ou six; et il n'y a que les poules et les autres gallinacés, tels que le paon, le dindon, le falsan, les perdrix et les cailles, qui preduisent en grand nembre.

La disette, les soins, les inquiétudes, le traveil forcé, diminuent dans tous les êtres les puissances et les effets de la génération. Nous l'avens vu dans les animaux quadrupèdes, et en le velt encore nhas évidemment dans les eiseux; ils produisent d'autant plus qu'ils sent mieux nourris, plus choyés, mieux aervis : et si nous ne considérans que coux qui sont livrés à oux-mêmes, et expesés à tous les inconvénients qui accompagnent l'entière indépendance, nous trouverons qu'étant continucilement travaillés de besains, d'inquiétudes et de craintes, ils n'usent pas, à beauceup près, autant qu'il se pentrait, de toptes leurs puissances pour la génération; ils semblent même en ménager les effots, et les proportionner aux circonstances de leur situation. Un eigeau, après aveir construit son nid et fait sa ponte, que je suppose de cinq œufs, cesse de pondre et ne s'eccupe que de leur conservation; tout le reate de la saison sera employé à l'incubation et à l'éducation des petits, et il n'y aura point d'autres pontes : mais si par hasard en brise les coufs, on renverse le nid, il en construit bientôt un autre. et pond encore trois ou quatre œufs; et si on détruit ce second envrage comme le premier, l'oiseau travaillera de nouveau et pondra encore deux eu trois œufs. Cette seconde et cette troisième poute dépan dant donc en quelque sorte de la volonté de l'oiseau. Larsqua la premièro réussit, et tant qu'olle subaisse.

Il no so livre pas aux émotions d'amour et aux affections intérieures qui peuvent donner à de nouveaux œufs la vie végétative nécessaire à leur accroissement et à leur exclusion au dehors; mais si la mort a moissonré sa famille naissante ou prête à naitre, il se livre bientôt à ces affections, et domontre par un nouveau produit que ses puissances pour la génération n'étoient que suspendues et point épuisées, et qu'il ne se privoit des plaisirs qui la précèdent que pour satisfaire au devoir naturel du soin de sa famille. Le devoir l'emporte donc encore ici sur la passion, et l'attachement sur l'amour. L'oisong paroit commander à ce dernier sentiment bien plus qu'au premier, auquel du moins il obéit toujours de préférence : ce n'est que par la force qu'il se départ de l'attachement paur ses petits, et c'est voluntairement qu'il renonce aux plaisirs de l'amour, quoique très en état d'en jouir.

De la mêma manière que, dans les oiseaux, les paceurs sont plus pures en amour, de même aussi les moyens d'y satisfaire sont plus simples que dans les quadrupèdes : ils n'ant qu'une soule facon de s'accounter, au lieu que nous avons vu dans les quadrupèdes des exemples de toutes les situations; seulement il y a des espèces, comme celle de la poule, où la semelle s'abaisse en pliant les jambes, et d'autres, comme celle du moineau, où alla na change rica à sa position ordinaire, et demoure droite sur ses pieds. Dans tous, le temps de l'accouplement est très court, et plus court encere dans ceux qui se tiennent dehout que dans seux qui s'abaissent. La forme extérieure (1) et la structure intérieure des parties de la génération sont fort différentes de celles des quadrupèdes; et la grandeur, la position, le pombre, l'action et le mouvement de ces parties varient même beaucoup dans les diverses espèces d'oisoaux. Aussi paroît-il qu'il y a intromission réelle dans les uns, et qu'il ne peut y avoir dans les autres qu'una forte compression, ou même un simple attouchement. Mais nous réservons ces détails, ainsi que plusieurs autres, peur l'histoire particulière de chaque genre d'eiscau.

En ressemblent sous un seul point de vue les idées et les faits que nous venens d'exposer, nous trouverons que le sens intérieur, le sensorium de l'ajseau, est principalement rempli d'images pro-

tà La plupart des elseaux ent deux verges ou une verge fourque, et s'eat par l'anus que sort cette double verge pour s'étendre au debors. Bana quelques espèces, cette partie est d'une grandeux très remarquable, et dans d'autres elle est à peine sensible. La (emelle n'a pas, comme dans les quadrupèdes, l'orifice de la vulve au-dessous de l'anus; elle le porte au-dessus. Elle n'a point de mairies cemme les quadrupèdes, mais de simples ovaives etc.

duites par le sens de la vue; que ces images sont superficielles, mais très étendues, et la plupart relatives au mouvement, aux distances, aux espaces: que, voyant une province entière aussi aisément que nous voyans notre harizon, il porte dans son cerveau une carte géographique des lieux qu'il a vus; que la facilité qu'il a de les parcourir de nouveau est l'une des causes déterminantes de ses fréquentes promenades et de ses migrations. Nous reconnoîtrons qu'étant très susceptible d'être ébranle par le sens de l'ouie, les bruits soudains doivent le remuer violemment, lui donner de la crainte et le faire fuir, tandis qu'on peut le faire approcher par des sons doux, et le lourrer par des appeaux ; que les organes de la voix étant très forts et très flexibles. l'oiseau ne peut manquer de s'en servir pour exprimer ses sensations, transmettre ses affections, et se faire entendre de très lois ; qu'il peut aussi se mieux exprimer que le quadrupède, puisqu'il a plus de aignes, c'est-à-dire plus d'inflexions dans la vetz; que, pouvant recevoir facilement et censerver longtemps les impressions des sons, l'organe de ce sens so monte comme un instrument qu'il so plait à faire résonner: mais que ces sons communiqués, et qu'il répète mécaniquement, n'ont aucun rapport avec ses affections intérieures; que le sens du toucher ne lui donnant que des sensations imparfaites, il n'a que des notions peu distinctes de la forme des corpt. quoiqu'il en voie très clairement la surface; que c'est par le seps de la vue, et non par celui de l'odorat, qu'il est averti de lein de la présence des choses qui peuvent lui servir de nourriture; qu'il a plus de besoin que d'appétit, plus de veracité que de sensualité en de délicatesse de goût. Nous verrons que, pouvant aisément se soustraire à la main de l'homme, et se mettre même hors de la portée do sa vue, les oiseaux ont dû conserver un naturel sauvage, et trop d'indépendance pour être réduits en vraie domesticité; qu'étant plus libres, plus éloignés que les quadrupèdes, plus indépendants de l'empire de l'homme, ils sont moins troublés dans le cours de leurs habitudes naturelles; que c'est par cette raison qu'ils se rassemblent plus volontiers; et que la plupart ont un instinct décidé pour la saciété; qu'étant forcés de s'occuper en commun des soins de leur famille, et même de travailler d'avance à la construction de leur nid, ils prennent un fort attachement l'un pour l'autre, qui devient leur affection dominante, et se répand ensuite sur leurs petita; que ce sentiment doux tempère les passions violentes, modère même celle de l'amour, et fait K chasteté, la pureté de leurs mœurs, et la douceur de leur naturel; que, quoique plus riches en fonds d'amour qu'aucun des animaux, ils dépensent à proportion hesusoup moins, ne s'excèdent jamais, et savent subordonner leurs plaisirs à leurs devoirs; qu'enfin cette classe d'êtres légers, que la nature paroît avoir produits dans sa gaieté, peut néanmoins

être regardée comme un peuple sérieux, honnête, dont on a eu raison de tirer des fables morales et d'emprunter des exemples utiles.



# SUR LES OISEAUX DE PROIE.

On pourroit dire, absolument parlant, que presque tous les oiseaux vivent de proie, puisque presque tous recherchent et prennent les insectes, les vers et les autres petits animaux vivants: mais je n'entends ici par les oiseaux de proie que ceux qui se nourrissent de chair et font la guerre aux autres oiseaux; et, en les comparant aux quadrupèdes carnassiers, je trouve qu'il y en a proportionnellement beaucoup moins. La tribu des lions, des tigres, des panthères, onces, léopards, guépards, jaguars, couguars, ocelots, servals, margais, chats sauvages ou domestiques; celle des chiens, des chacals, loups, renards, isatis; celle des hyènes, civettes, zibets, genettes et fossanes; les tribus plus nombreuses encore de fouines, martes, putois, moufettes, furets, vansires, hermines, belettes, zibelines, mangoustes, surikates, gloutons, pékans, visons, sousliques; et des sarigues, marmoses, cayopollins, tarsiers, phalangers; celle des roussettes, rougettes, chauves-souris, à laquelle on peut encore ajouter toute la famille des rats, qui, trop foibles pour attaquer les autres, se dévorent eux-mêmes : tout cela forme un nombre bien plus considérable que celui des aigles, des vautours, éperviers, faucons, gerfauts, milans, buses, crécerelles, émerillons, ducs, hiboux, chouettes, pies-grièches et corbeaux, qui sont les seuls oiseaux dont l'appétit pour la chair soit bien décidé; et encore y en a-t-il plusieurs, tels que les milans, les buses et les corbeaux, qui se nourrissent plus volontiers de cadavres que d'animaux vivants; en sorte qu'il n'y a pas une quinzième partie du nombre total des oiseaux qui soient carnassiers, tandis que dans les quadrupèdes il y en a plus du tiers.

Les oiseaux de proie, étant moins puissants, moins forts, et beaucoup moins nombreux que les quadrupèdes carnassiers, font aussi beaucoup moins de dégât sur la terre; mais en revanche, comme si la tyrannie ne perdoit jamais ses droits, il existe une grande tribu d'oiseaux qui font une prodigieuse déprédation sur les eaux. Il n'y a guère parmi les quadrupèdes que les castors, les loutres, les phoques et les morses, qui vivent de poisson; au lieu

qu'on peut compter un très grand nombre d'oiseaux qui n'ont pas d'autre subsistance. Nous séparerons ici ces tyrans de l'eau des tyrans de l'air, et ne parlerons pas, dans cet article, de ces oiseaux qui ne sont que pêcheurs et piscivores; ils sont, pour la plupart, d'une forme très différente et d'une nature assez éloignée des oiseaux carnassiers: ceux-ci saissent leur proie avec les serres, ils ont tous le bec court et crochu, les doigts bien séparés et dénués de membranes, les jambes fortes et ordinairement recouvertes par les plumes des cuisses, les ongles grands et crochus; tandis que les autres prennent le poisson avec le bec, qu'ils ont droit et pointu, et qu'ils ont aussi les doigts réunis par des membranes, les ongles foibles et les jambes tournées en arrière.

En ne comptant pour oiseaux de proie que ceux que nous venons d'indiquer, et séparant encore pour un instant les oiseaux de nuit des oiseaux de jour, nous les présenterons dans l'ordre qui nous a paru le plus naturel : nous commencerons par les aigles, les vautours, les milans, les buses; nous continuerons par les éperviers, les gerfauts, les faucons; et nous finirons par les émerillons et les pies-grièches. Plusieurs de ces articles contiennent un assez grand nombre d'espèces et de races constantes, produites par l'influence du climat; et nous joindrons à chacun les oiseaux étrangers qui ont rapport à ceux de notre climat. Par cette méthode, nous donnerons non seulement tous les oiseaux du pays, mais encore tous les oiseaux étrangers dont parlent les au teurs, et toutes les espèces nouvelles que nos correspondances nous ont procurées, et qui ne laissent pas d'être en æsez grand nombre.

Tous les oiseaux de proie sont remarquables par une singularité dont il est dissicile de donner la raison; c'est que les mâles sont d'environ un tiers moins grands et moins forts que les femelles, tandis que, dans les quadrupèdes et dans les autres oiseaux, ce sont, comme l'on sait, les mâles qui ont le plus de grandeur et de force. A la vérité, dans les insectes, et même dans les poissons, les femelles sont un peu plus grosses que les mâles, et l'on en voit clairement la raison; c'est la prodigieuse

quantité d'œufs qu'elles contiennent qui rensle leur corps; ce sont les organes destinés à cette immense production qui en augmentent le volume apparent : mais cela ne peut en aucune facon s'appliquer aux oiseaux, d'autant qu'il paroît par le fait que c'est tout le contraire ; car, dans ceux qui produisent des œufs en grand nombre, les femelles ne sont pas plus grandes que les mâles; les poules, les canes, les dindes, les poules-faisanes, les perdrix, les cailles femelles, qui produisent dix-huit ou vingt œufs, sont plus petites que leur mâle, tandis que les femelles des aigles, des vautours, des éperviers, des milans et des buses, qui n'en produisent que trois ou quatre, sont d'un tiers plus grosses que les måles: c'est par cette raison qu'on appelle tiercelet le mâle de toutes les espèces d'oiseaux de proie. Ce mot est un nom générique, et non pas spécifique, comme quelques auteurs l'ont écrit ; et ce nom générique indique seulement que le mâle ou tiercelet est d'un tiers environ plus petit que la femelle.

Ces oiseaux ont tous pour habitude naturelle et commune le goût de la chasse et l'appétit de la proie, le vol très élevé, l'aile et la jambe fortes, la vue très perçante, la tête grosse, la langue charnue, l'estomac simple et membraneux, les intestins moins amples et plus courts que les autres oiseaux. Ils habitent de préférence les lieux solitaires, les montagnes désertes, et font communément leur nid dans les trous des rochers ou sur les plus hauts arbres : l'on en trouve plusieurs espèces dans les deux continents, quelques uns même ne paroissent pas avoir de climat fixe et bien déterminé. Enfin ils ont encore pour caractères généraux et communs le bec crochu, les quatre doigts à chaque pied, tous quatre bien séparés: mais on distinguera toujours un aigle d'un vauteur par un caractère évident; l'aigle a la tête couverte de plumes, au lieu que le vautour l'a nue et garnie d'un simple duvet; et on les distinguera tous deux des éperviers, buses, milans et faucons, par un autre caractère qui n'est pas difficile à saisir; c'est que le bec de ces derniers oiseaux commence à se courber dès son insertion, tandis que le bec des aigles et des vautours commence par une partie droite, et ne prend de la courbure qu'à quelque distance de son origine.

Les oiseaux de proie ne sont pas aussi féconds que les autres oiseaux; la plupart ne pondent qu'un petit nombre d'œufs: mais je trouve que M. Linnæus a eu tort d'affirme, qu'en général tous ces oiseaux produisoient environ quatre œufs. Il y en a qui, comme le grand aigle et l'orfraie, ne donnent que deux œufs, et d'autres, comme la crécerelle et l'émerillon, qui en font jusqu'à sept. Il en est, à cet égard, des oiseaux comme des quadrupèdes: le nombre de la multiplication par la génération est en raison inverse de leur grandeur; les grands oi

seaux produisent moins que les petits; et en raisonde ce qu'ils sont plus petits, ils produisent davantage. Cette loi me paroit généralement établie dans tous les ordres de la nature vivante; cependant on pourroit m'opposer ici les exemples des pigeons, qui, quoique petits, c'est-à-dire d'une grandeur médiocre, ne produisent que deux œufs, et des plus petits oiseaux qui n'en produisent ordinairement que cinq: mais il faut considérer le produit absolu d'une année, et ne pas oublier que le pigeon, qui ne pond que deux et quelquesois trois œuss pour une seule couvée, fait souvent deux, trois et quatre pontes du printemps à l'automne; et que, dans les plus petits oiseaux, il y en a aussi plusieurs qui pondent plu sieurs fois pendant le temps de ces mêmes saisons; de manière qu'à tout prendre et tout considérer, il est toujours vrai de dire que, toutes choses égales d'ailleurs, le nombre dans le produit de la génération est proportionnel à la petitesse de l'animal, dans les oiseaux comme dans les quadrupèdes.

Tous les oiseaux de proie ont plus de dureté dans le naturel et plus de férocité que les autres oiseaux; non seulement ils sont les plus difficiles de tous à priver, mais ils ont encore presque tous, plus ou moins, l'habitude dénaturée de chasser leurs petits hors du nid bien plus tôt que les autres, et dans le temps qu'ils leur devroient encore des soins et des secours pour leur subsistance. Cette cruauté, comme toutes les autres duretés naturelles, n'est produite que par un sentiment encore plus dur, qui est le besoin pour soi-même et la nécessité. Tous les animaux qui, par la conformation de leur estomac et de leurs intestins, sont forcés de se nourrir de chair et de vivre de proie, quand même ils seroient nés doux, deviennent bientôt offensifs et méchants par le seul usage de leurs armes, et prennent ensuite de la férocité dans l'habitude des combats: comme ce n'est qu'en détruisant les autres qu'ils peuvent satisfaire à leurs besoins, et qu'ils ne peuvent les détruire qu'en leur faisant continuellement la guerre, ils portent une âme de colère qui influe sur toutes leurs actions, détruit tous les sentiments doux, et affoiblit même la tendresse maternelle. Trop pressé de son propre besoin, l'oiseau de proie n'entend qu'impatiemment et sans pitié les cris de ses petits, d'autant plus affamés qu'ils deviennent plus grands: si la chasse se trouve difficile et que la proie vienne à manquer, il les expulse, les frappe et quelquefois les tue dans un accès de fureur causée par la misère.

Un autre effet de cette dureté naturelle et acquise est l'insociabilité. Les oiseaux de proie, ainsi que les quadrupèdes carnassiers, ne se réunissent jamais les uns avec les autres; ils mènent, comme les voleurs, une vie errante et solitaire: le besoin de l'amour, apparemment le plus puissant de tous après celui de la nécessité de subsister, réunit le mâle et la femelle, et comme tous deux sont en état de se pourvoir, et qu'ils penvent même s'aider à la guerre qu'ils font aux autres animaux, ils ne se quittent guere, et me se séparent pas même après la saison des amours. On trouve présque toujours une paire de ces viseaux dans le même lieu, mais presque jamais on né les voit s'attrouper ni même se réunir en famille; et ceux qui, comme les aigles, sont les plus grands, et ont, par cette raison, besoin de plus de subsistance, ne souffrent pas même que leurs petits, devénus feurs rivaux, viennent occuper les lieux voisins de ceux qu'ils habitent; tandis que tous les biscaux et tous les quadrupèdes qui n'ont besoin pour se noutrir que des fruits de la terre vivent en famille, cherchant la société de leurs semblables, se mettent en bandes et en troupes nombreuses, et n'ont d'autre querelle, d'autre cause de guerre, que celles de l'amour ou de l'attachement pour leurs pétits; car, dans presque tous les animaux, même les plus doux, les males deviennent furieux dans le rat et les femolles prennent de la férecité pour la défense de leurs petits.

Avant d'entrer dans les détails historiques qui ont rapport à chaque espèce d'oiseaux de proie, mous nie pouvont nous dispenser de faire quelques remarques sur les méthodés qu'en a employées pour reconnoître ces espèces et les distinguer les unes des autres. Les couleurs, leur distribution, leurs manccis, les taches, les bandes, les raies, les lighes serrent de fondement dans oes méthodes à la distincsion des espèces, et un méthodiste ne croit avoir fait une honne description que quand il a, d'après un plan donné et toujours uniforme, fait l'énumération de toutes les couleurs du plumage et de toutes les taches, bandes ou autres variétés qui s'y trouvent : ibrsque ces variétés sont grandes où seulement asset sensibles pour être aisâmeiat remarquées, il en conelut, sans hésiter, que ce sont des indices certains de la différence des espèces; et en conséquence on constitue autant d'espèces d'oiseaux qu'on remarque de différence dans les couleurs. Cependant rien n'est plus fautif et plus incertain : nous pourrions faire d'avance une longue énumération des doubles et triples emplois d'espèces faits par nos nomenclateurs d'après cette méthode de la différence des couleurs; meis il nous suffira de faire sentir ici les raisons sur lesquelles nous fondons cette critique, et de remonter en même temps à la source qui produit ces erreurs.

Tous les oiseaux en général muent dans la première année de leur âge, et les couleurs de leur plumage sont presque toujours, après cette première mue, très différentes de ce qu'elles étoient auparavant; ce changement de couleur, après le premier âge, est assez général dans la nature, et s'étend jusqu'aux quadrupèdes, qui portent alors ce qu'on appelle la bierée, et qui perdent cette livrée, c'està-dire les premières couleurs de leur pelage, à la première mue. Dans les oiseaux de proie, l'effet de cette première mue change si fort les couleurs, leur distribution, leur position, qu'il n'est pas étonnant que nos nomenclateurs, qui presque tous ont négligé l'histoire des viseaux, aient donné comme des espèces diverses le même oiseau, dans ces deux états différents, dont l'un a précédé et l'autre suivi la mue Après ce premier changement, il s'en fait un second assez considérable à la seconde et souvent encore à la troisitime mue : en sorte que, par cette seule promière cause , l'oiseau de six mois, celui de dix-huit mois et celui de deux anset demi, quoique le même, paroît être trois viseaux différents, surtout à ceux qui n'ont pas étudié leur histoire, et qui n'ont d'autre guide, d'autre moyen de les connoître, que les méthodes fondées sur les confeurs.

Cependant ees couleurs changent souvent du tout au tout, non soulement par la cause générale de la mue, maisencore par un grand membre d'autres bauses particulières : la différence des sexes est souvent accompagnée d'une grande différence dans la couleur; il y a d'ailleurs des espèces qui, dans le même climat, varient même indépendamment de l'êge et du sexe; il y en a , et en beaucoup plus grand nombre, dont les couleurs changent ábsolument par l'influence des différents climats. Rien n'est donc plus incertain que la convolusance des biseaux, et sertout de ceux de profe dont il est ici question, par les couleurs et leurs distributions; rien de plus fautif que la distinction de leurs espèces fondée sur des curactères aussi inconstants qu'accidentels.

### LES AIGLES.

Il y a plusieurs oiseaux auxquels on donne le nom d'aigles : nes nomenclateurs en comptent une espèces en Europe , indépendament de quatre ausses espèces, dont deux sont du Brésil, une d'Afrique, et la dernière des Grandes-Indes. Ces espèces sont : 4º l'aigle commun ; 2º l'aigle à la tôte blanche; 5º l'aigle blanc ; 4º l'aigle tacheté; 5º l'aigle à queue blanche; 6º le petit aigle à queue blanche; 7º l'aigle doré; 8º l'aigle noir ; 8º le grand aigle de mer : 40° l'aigle de mer; 11° le jean-le-blane; mais, comme nous l'avons déjà dit, nos nomenclateurs modernes paroissent s'être beaucoup moins souciés de restreindre et réduire au juste le nombre des espèces, ce qui néanmoins est le vrei but du travail d'un naturaliste, que de les multiplier, chose bien moins difficile, et par laquelle on brille à peu de frais aux yeux des ignorants; car la réduction des espèces suppose beaucoup de connoissances, de réflexions et de compareisons; mu lieu qu'il n'y a rien

de si aisé que d'en augmenter la quantité : il suffit pour cela de parcourir les livres et les cabinets d'histoire naturelle, et d'admettre, comme caractères specifiques, toutes les différences, soit dans la grandeur, dans la formé où la couleur, et de chacuné de ces différences, quelque légère qu'elle soft, faire une espèce nouvelle et séparée de toutes les autres. Mais matheureusement, en augmentant ainsi très gratuitement le nombre nominal des espèces, on n'a fait qu'augmenter en même temps les difficultés de l'histoire naturelle, dont l'obscurité ne vient que de ces nuages répandus par une nomenclature arbitraire, souvent fausse, toujours particulière, et qui ne saisit jamais l'ensemble des caractères; tandis que c'est de la réunion de tous ces caractères, et surtout de la différence ou de la ressemblance de la forme, de la grandeur, de la couleur, et aussi de celle du naturel et des mœurs, qu'on doit conclure la diversité ou l'unité des espèces.

Mettant donc d'abord à part les quaire espèces d'algles ctrangers dont nous nous réservons de parl'er dans la suite , et rejetant de la fiste l'oiseau qu'on appelle jean-le-blane, qui est si différent des sigles, qu'on he lui en a jamais donné le nom, il me paroit du'on dost réduire à six les onte espèces d'aigles d'Europe mentionnées ci-dessus, et que, dans ces six espèces, il n'y en a que trois qui doivent consetver le nom d'aigles, les trois autres étant des viseaux assez différents des aigles pour éxiger un autre from. Ces trols especes d'aigles sont: 1º l'aigle dore, que l'appelleral le grand aigle; 2º l'aigle commun on moyen; 5º l'aigle tacheté, que j'appellerai le petit aiglé: les trois autres sont l'aigle à quéue blanthe, que j'appellerai *pygargue*, de son nom ancien, pour le distinguer des aigles des trois premières éspèces, dont il commence à s'éloigner par quelques thractères; l'aigle de met, que l'appellerai bulbu-द्रधार्थ, de son nom anglois, parce que ce n'est point im veritable aigle; et enlin le grand aigle de mer, qui s'éloigne encore plus de l'espèce, et que par tette tuison j'appellerai offrate, de son vieux nom franţois.

Le grand et le petit aigle sont chacun d'une espèce moite; mais l'aigle communet le pygargue sont sujets à varier. L'espèce de l'aigle commun est tomposée de deux variétés, savoir, l'aigle brun et l'aigle noir; et l'espèce du pygargue en contient trois, savoir, le grand aigle à queue blanche, le petit aigle à queue blanche. Je n'ajouterai pas à ces espèces celle de l'aigle blanc, car je ne pense pas que ce soit une espèce particulière, ni même une race constante et qui appartienne à une espèce déterminée; ét n'est, à mon avis, qu'une variété aceitératoite, profinite par le froid du climat, et plus universe encoire par la vicilièsse de l'animal. On vetra dans l'histoire particulière des oiseaux que plusieurs

d'entre eux, et les aigles surtout, blanchissent par la vieillesse, et même par les maladies ou par la trop longue diète.

On verra de même que l'aigle noir n'est qu'une variété dans l'espèce de l'aigle brun ou aigle commun; que l'aigle à tête blanche et le petit aigle à queue blanche pe sont aussi que des variétés dans l'espèce du pygargue où grand aigle à queue blauche, et que l'aigle blanc n'est qu'une variété accidentelle ou individuelle qui peut appartenir à toutes les espèces. Ainsi des onze prétendues espèces d'aigles il ne nous en reste plus que trois, qui sont le grand aigle, l'aigle moyen et le petit aigle; les quatre autres, savoir, le pygargue, le balbuzard, l'orfraie et le jean-le-blanc, étant des viseaux assez différents des aigles pour être considérés chacun séparement, et porter par consequent un nom particulier. Je me suis déterminé à cette réduction d'espèces avec d'autant plus de fondement et de raison, qu'il étoit connu, dès le temps des anciens, que les aigles de races différentes se mélent volontiers et produisent ensemble, et que d'ailleurs cette division ne s'éloigne pas beaucoup de celle d'Aristote, qui me paroît avoir mieux connu qu'aucua de nos nomenclateurs les vrais caractères et les différences réclles qui séparent les espèces. Il dit qu'il y en a six dans le genre des aigles; mais dans ces six espèces il comprend un oiseau qu'il avoue lui-même être du geare des vautours, et qu'il faut par conséquent en séparer, puisque c'est en effet celui que l'on connoît sons le nom de vautour des Alpes. Ainsi reste à cinq espèces, qui correspondent d'abord aux trois espèces d'aigles que je viens d'établir, et ensuite à la quetrième et à la cinquième, qui sont le pygargue et l'aigle de mer ou balbuzard. J'ai cru, malgré l'autorité de ce grand philosophe, devoir séparer des aigles proprement dits ces doux derniers oiscenx Let c'est en cela seul que ma réduction diffère de la sienne : car du reste je me trouve chtièrement d'accord avec ses idees, et je pense comme lui que l'orfraie (ossifraga), ou grand aigle de mer, ne doit pas être compté parmi les aigles, non plus que l'oiseau appelé jeun-le-blanc, duquel il ne fait pus mention, et qui est si différent des nigles, qu'en ne lui en a jamais donné le nom. Tout sera développé avec avantage et plus de clarté pour le lecteur dans les articles suivants, en l'on va voir en détail les difsérences de chacune des espèces que nots venons d'indiguer.

# LE GRAND AIGLE(1).

# Falco chrysætos. L.

La première espèce est le grand aigle, que Belon, après Athénée, a nommé l'aigle royal, ou le roi des oiseaux: c'est en effet l'aigle d'espèce franche et de race noble, appelé par cette raison ἀιτος γνήσιος par Aristote, et connu de nos nomenclateurs sous le nom d'aigle doré. C'est le plus grand de tous les aigles; la femelle a jusqu'à trois pieds et demi de longueur depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des pieds, et plus de huit pieds et demi de vol ou d'envergure : elle pèse seize et même dix-huit livres (2). Le mâle est plus petit, et ne pèse guère que douze livres. Tous deux ont le bec très fort et assez semblable à de la corne bleuâtre, et les ongles noirs et pointus, dont le plus grand, qui est celui de derrière, a quelquefois jusqu'à cinq pouces de longueur: les yeux sont grands, mais paroissent enfoncés dans une cavité profonde, que la partie supérieure de l'orbite couvre comme un toit avancé; l'iris de l'œil est d'un beau jaune clair, et brille d'un feu très vif; l'humeur vitrée est de couleur de topaze; le cristallin, qui est sec et solide, a le brillant et l'éclat du diamant : l'œsophage se dilate en une large poche, qui peut contenir une pinte de liqueur : l'estomac, qui est au-dessous, n'est pas, à beaucoup près, aussi grand que cette première poche; mais il est à peu près également souple et membraneux. Cet oiseau est gras, surtout en hiver; sa graisse est blanche; et sa chair, quoique dure et fibreuse, ne

(1) En latin, aquila fulva; en espagnol, aquila coronada; en allemand, agler quasi adel, aar; en anglois, golden eagle; en françois, le grand aigle, l'aigle royal, l'aigle noble, l'aigle doré, l'aigle roux, l'aigle fauve.

(\*) Voici ce que m'a écrit un de mes amis (M. Hébert, receveur général à Dijon, qui a fait de très bonnes observations sur les oiseaux, qu'il m'a communiquées, et que j'aurai quelquefois occasion de citer avec reconnoissance) : J'ai vu, dit-il, dans le pays de Bugey, de deux espèces d'aigles : le premier fut pris au château de Dorlau, dans un filet, à l'appât d'un pigeon vivant; il pesoit dix-huit livres; il étoit de couleur fauve (c'est le grand aigle, le même qui est représenté dans la Zoologie britannique, planche A); il étoit très fort et très méchant, et blessa cruellement au sein une femme qui avoit soin de la faisanderie : l'autre étoit presque noir. J'ai encore vu l'une et i'autre espèce de ces aigles à Genève, où on les nourrissoit dans des cages séparées : ils ont tous deux les jambes couvertes de plumes jusqu'à la naissance des doigts; et les plumes de leurs cuisses sont si longues et si touffues, qu'on crofroit, en voyant ces oiseaux d'un peu loin, qu'ils sont posés sur quelque petite éminence. On croit qu'ils sont de passage en Bugey, car on ne les y voit guere qu'au printemps et en automne.

sent pas le sauvage comme celle des autres oiseaux de proie.

On trouve cette espèce en Grèce; en France, dans les montagnes du Bugey; en Allemagne, dans les montagnes de Silésie, dans les forêts de Dantzick; dans les monts Carpatiens, dans les Pyrénées et dans les montagnes d'Irlande. On le trouve aussi dans l'Asie mineure et en Perse; car les anciens Perses avoient, avant les Romains, pris l'aigle pour leur enseigne de guerre : et c'étoit ce grand aigle, cet aigle doré (aquila fulva), qui étoit dédié à Jupiter On voit aussi, par le témoignage des voyageurs, qu'on le trouve en Arabie, en Mauritanie, et dans plusieurs autres provinces de l'Afrique et de l'Asie jusqu'en Tartarie, mais point en Sibérie ni dans le reste du nord de l'Asie. Il en est à peu près de même en Europe; car cette espèce, qui est partout assez rare, l'est moins dans nos contrées méridionales que dans les provinces tempérées, et on ne la trouve plus dans celles de notre nord au-delà du 55° degré de latitude: aussi ne l'a-t-on pas retrouvée dans l'Amérique septentrionale, quoique l'on y trouve l'aigle commun. Le grand aigle paroît donc être demeuré dans les pays tempérés et chauds de l'ancien continent, comme tous les autres animaux auquel le grand froid est contraire, et qui, par cette raison, n'ont pu passer dans le nouveau.

L'aigle a plusieurs convenances physiques et morales avec le lion : la force, et par conséquent l'empire sur les autres oiseaux, comme le lion sur les autres quadrupèdes : la magnanimité; il dédaigne également les petits animaux et méprise leurs insultes; ce n'est qu'après avoir été long-temps provoqué par les cris importuns de la corneille ou de la pie, que l'aigle se détermine à les punir de mort : d'ailleurs il ne veut d'autre bien que celui qu'il conquiert, d'autre proie que celle qu'il prend lui-même: la tempérance; il ne mange presque jamais son gibier en entier, et il laisse, comme le lion, les débris et les restes aux autres animaux. Quelque affamé qu'il soit, il ne se jette jamais sur les cadavres. Il est encore solitaire comme le lion, habitant d'un désert dont il défend l'entrée et l'usage de la chasse à tous les autres oiseaux; car il est peut-être plus rare de voir deux paires d'aigles dans la même portion de montagne, que deux familles de lions dans la même partie de forêt : ils se tiennent assez loin les uns des autres pour que l'espace qu'ils se sont départi leur fournisse une ample subsistance; ils ne comptent la valeur et l'étendue de leur royaume que par le produit de la chasse. L'aigle a de plus les yeux étincelants, et à peu près de la même couleur que ceux du lion, les ongles de la même forme, l'haleine tout aussi forte, le cri également effrayant (4).

<sup>(&#</sup>x27;) Nous avons comparé l'aigle au lion, et le vautour

Nés tous deux pour le combat et la proie, ils sont également féroces, également fiers et difficiles à réduire; on ne peut les apprivoiser qu'en les prenant tout petits. Ce n'est qu'avec beaucoup de patience et d'art qu'on peut dresser à la chasse un jeune aigle de cette espèce; il devient même dangereux pour son maître, dès qu'il a pris de la force et de l'âge. Nous voyons, par le témoignage des auteurs, qu'anciennement on s'en servoit en Orient pour la chasse au vol; mais aujourd'hui on l'a banni de nos fauconneries: il est trop lourd pour pouvoir, sans grande fatigue, le porter sur le poing; jamais assez privé, assez doux, assez sûr, pour ne pas faire craindre ses caprices ou ses moments de colère à son maître. Il a le bec et les ongles crochus et formidables; sa figure répond à son naturel Indépendamment de ses armes, il a le corps robuste et compacte, les jambes et les ailes très fortes, les os fermes, la chair dure, les plumes rudes (1), l'attitude sière et droite, les mouvements brusques et le vol très rapide. C'est de tous les oiseaux celui qui s'élève le plus haut; et c'est par cette raison que les anciens ont appelé l'aigle, l'oiseau céleste, et qu'ils le regardoient dans les augures comme le messager de Jupiter. Il voit par excellence; mais il n'a que peu d'odorat en comparaison du vautour : il ne chasse donc qu'à vue, et lorsqu'il a saisi sa proie, il rabat son vol comme pour en éprouver le poids, et la pose à terre avant de l'emporter. Quoiqu'il ait l'aile très forte, comme il a peu de souplesse dans les jambes, il a quelque peine à s'élever de terre, surtout lorsqu'il est chargé : il emporte aisément les oies, les grues; il enlève aussi les lièvres et même les petits agneaux, les chevreaux: et lorsqu'il attaque les faons et les veaux, c'est pour se rassasier, sur le lieu, de leur sang et de leur chair, et en emporter ensuite les lambeaux dans son aire; c'est ainsi qu'on appelle son nid, qui est en effet tout plat, et non pas creux comme celui de la plupart des autres oiseaux : il le place ordinairement entre deux rochers, dans un lieu sec et inaccessible. On assure que le même nid sert à l'aigle pendant toute sa vie : c'est réellement un ouvrage assez considérable pour n'être fait qu'une fois, et assez solide pour durer long-temps. Il est construit à peu près comme un plancher, avec de petites perches ou bâtons de cinq ou six pieds de longueur, appuyés par les deux bouts, et traversés

au tigre; or l'on sait que le lion a la tête et le cou couverts d'une belle crinière; et que le tigre les a, pour ainsi dire, nus en comparaison du lion: il en est de même du vautour: ii a la tête et le cou dénués de plumes, tandis que l'aigle les a bien garnis et couverts de plumes.

(¹) On prétend que les plumes de l'aigle sont si rudes, que, quand on les méle avec les plumes d'autres oiseaux, elles les usent par le frottement. par des branches souples, recouvertes de plusieurs lits de jonc et de bruyères. Ce plancher ou ce nid est large de plusieurs pieds, et assez ferme non seulement pour soutenir l'aigle, sa femelle et ses petits, mais pour supporter encore le poids d'une grande quantité de vivres. Il n'est point couvert par le haut, et n'est abrité que par l'avancement des parties supérieures du rocher. La femelle dépose ses œufs dans le milieu de cette aire; elle n'en pond que deux ou trois, qu'elle couve, dit-on, pendant trente jours: mais dans ces œufs il s'en trouve souvent d'inféconds, et il est rare de trouver trois aiglons dans un nid (1); ordinairement il n'y en a qu'un ou deux. On prétend même que, dès qu'ils deviennent un peu grands, la mère tue le plus foible ou le plus vorace de ses petits. La disette seule peut produire ce sentiment dénaturé: les père et mère, n'ayant pas assez pour eux-mêmes, cherchent à réduire leur famille; et dès que les petits commencent à être assez forts pour voler et se pourvoir d'eux-mêmes. ils les chassent au loin, sans leur permettre de jamais revenir.

Les aiglons n'ont pas les couleurs du plumage aussi fortes que quand ils sont adultes : ils sont d'abord blancs, ensuite d'un jaune pâle, et deviennent enfin d'un fauve assez vif. La vieillesse, ainsi que les trop grandes diètes, les maladies et la trop longue captivité, les font blanchir. On assure qu'ils vivent plus d'un siècle, et l'on prétend que c'est moins encore de vieillesse qu'ils meurent, que de l'impossibilité de prendre de la nourriture, leur bec se recourbant si fort avec l'âge, qu'il leur devient inutile. Cependant on a vu sur des aigles gardés dans les ménageries qu'ils aiguisent leur bec, et que l'accroissement n'en étoit pas sensible pendant plusieurs années. On a aussi observé qu'on pouvoit les nourrir avec toute sorte de chair, même avec celle des autres aigles, et que, faute de chair, ils mangent très bien du pain, des serpents, des lézards, etc. Lorsqu'ils ne sont point apprivoisés, ils mordent cruellement les chats, les chiens, les hommes qui veulent les approcher. Ils jettent de temps en temps un cri

(\*) Un ami m'a assuré avoir trouvé en Auvergne un nid d'aigle, suspendu entre deux rochers, où il y avoit trois aiglons déjà forts. (Ornith. de Salerne, page 4.) — Nota. M. Salerne ne rapporte ce fait que pour appuyer l'opinion qu'il a adoptée de M. Linnœus, que cet aigle produit quatre œufs; mais je ne trouve pas que M. Linnœus ait affirmé ce fait particulièrement, et ce n'est qu'en général qu'il a dit que les oiseaux de proie produisolent environ quatre œufs: Accipitres, midus in altis, ova circiter quatuor. (Linn. Syst. nat., édit. X, t. I, page 81.) Il est donc très probable que cet aigle d'Auvergne, qui avoit produit trois aiglons, n'était pas de l'espèce du grand aigle; mais de celle du petit ii; le ou du balbuzard, dont la ponte est en effet de trois ou quatre œufs.

etgu, sonure, perçant et inimentable, et ti'uh son soutenu. L'aigle boit irès surément, et pent-être point du teut, forsqu'il est en liberté, parce que le sang de ses victimes suifit à sa soif. des extréments sont toujours mous, et plus humides que veux des sutres oiseaux, même de coux qui baivent fréquemment.

C'est à cette grande espèce qu'on doit rapporter un passage de Léon l'Africain, et sous les autres sémoignages des voyageurs en Afrique et en Asie, qui s'accordent à dire que cet oiseau enlève nou seu-terment les agneaux, les chevreaux. les jeunes gazeltes, mais qu'il attaque aussi, lorsqu'il est dressé, les renards et les loups (1).

# L'AIGLE COMMUN (2).

### Faloo fulous. L.

L'espèce de l'aigle commun est moins pure, et la rate ch paroit moins noble que celle du grand aigle : elle est composée de deux variétés, l'aigle brun et l'aigle noir. Aristote ne les a pas distingués nommément, et il phioti les avoir réunis sous le nom de pelavatres, sigle noir ou noirâtre; et il a eu raison de séparer cette espèce de la précédente, parée qu'elle en diffère : 1º par la grandeur, l'aigle commun, noir on brun, étant toujours plus petit que le grand aigle; Po par les bouleurs, qui sont constantes dans le grand aigle, et varient, comme l'on voit, dans l'aigle commm; 5° par la voix, le grand aigle poussant fréquemthent un cri lamentable, au fieu que l'aigle comthath, noir ou brun, ne crie que rerement; 4º enfin par les habitudes naturelles : l'aigle commun nouvrit tous ses petits dans son nid, les élève et les conduit ensuite dans leur jeunesse, au lieu que le grand aigle les chasse hors du nid, et les abandoque à edxmemes des qu'ils sont en état de voler. ---

Il me paroît qu'il est aisé de prouver que l'aigle brun et l'aigle noir, que je réunis tous deux sous une même espèce, ne forment pas en effet deux espèces différentes: il suffit pour cela de les comparer ensemble, même par les caractères donnés par nos nomenclateurs dans la vue de les séparer. Ils sont

(1) a h'empereur du Thibet a plusieurs aigles privées, qui sont si âprès et ardentes, qu'elles arrêtent et prenuent les lièvres, chevreuils, daims et renards; même il y en a d'aucunes de si grande herdiesse et témérité, qu'elles osent bien assaillir et se ruer impétueusement sur le leup, auquel elles font tant de veration et de météstation, qu'el peut être pris plus facilement. » (Mare Paul, liv. 11, page 65.)

(\*) En espagnol, aquila conscilla; en alitmand, adler, arn, aar; en anglois, cagle.

tous deux à peu près de la même grandeur; ils sont de la même couleur brunc, sculement plus ou moins foncée : tous deux out peu de roux sur les parties supérieures de la tête ou du cou, et du blanc à l'origine des grandes plumes; les jambes et les pieds également couverts et garnis; tous deux ont l'iris des yeux de couleur de noisette; la peau qui couvre la base du bec, d'un jaune vif; le bec couleur de corne bleuttre; les doigts jaunes et les ongles noirs : en sorte qu'il n'y a de diversité que dans les teintes et dans la distribution de la couleur des plumes; ce qui ne suffit pas, à beaucoup près, pour constituer deux espèces diverses, surtout lorsque le nombre des ressemblances excède aussi évidemment celui des différences. C'est donc sans aucun serupule que j'ai réduit ces deux espèces à une seule, que j'ai appelée l'aigle commun, parce qu'en effet c'est de tous les aigles le moins rare. Aristote, comme je viens de le dire, a fait la même réduction sans l'indiquer : mais il me paroit que son traducteur, Théodore Gaza, l'avoit senti; car il n'a pas traduit le mot pederréeros écres par aquila nigra, mais par aquila nigricans, pulla fulvia; ce qui comprend les doux variétés de cette espèce, qui toutes deux sont noiratres, mais dont l'une est mélée de plus de jaune que l'autre. Aristote, dont j'admire souvent l'exactitude, donne les noms et les surnoms des chases qu'il indique. Le surnom de cette espèce d'oiseau, dit-il, est layuphos. l'aigle aux lièvres; et en effet, quoique les autres aigles prennent aussi des lièvres, celui-ci en prend plus qu'aucun autre; c'est sa chasse habituclle, et la proie qu'il recherche de préférence. Les Latins, avant Pline, out appelé cet aigle valeria, gunsi valens viribus, à cause de sa force, qui paroit être plus grande que celle des autres aigles relativement à lour grandeur.

L'espèce de l'aigle commun est plus nombreuse et plus répandue que celle du grand aigle : celui-ci ne se trouve que dans les pays chauds et tempérés de l'ancien continent; l'aigle commun, au contraire, préfère les pays froids, et se trouve également dans les deux continents. On le voit en France, en Savoie, en Suisse, en Allemagne, en Pologne et en Ecosse, on le retrouve en Amérique, à la baie de Hudson.

# LE PETIT AIGLE (1).

Falco nevius et Falco maculatus. GHEL.

La troistème espèce est l'aigle tacheté, que j'appelle petst aigle, et dont Aristote donne une notion

(') En letin, aquila nevia; en allemand, Stein adler, Gause car; en anglois, roughfooted eagls.



LE PETIT AIGLE ou AIGLE CRIARD

LA PIGARGUE T° 4

exacte, en disant que c'est un oiscau plaintif, dont le plumage est tacheté, et qui est plus petit et moins fort que les autres aigles; et, en effet, il n'a pas deux pieds et demi de longueur de corps, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des pieds; et ses ailes sont encore plus courtes à proportion, car elles n'ont guère que quatre pieds d'envergure. On l'a appelé aquila planga, aquila clanga, aigle plaintif, aigle criard; et ces noms ont été bien appliqués, car il pousse continuellement des plaintes ou des cris lamentables. On l'a surnommé anataria, parce qu'il attaque les canards de présérence; et morphaa, parce que son plumage, qui est d'un brun obscur, est marqué sur les jambes et surs les ailes de plusieurs taches blanches, et qu'is a aussi sur la gorge une grande zone blanchatre. C'est de tous les aigles celui qui s'apprivoise le plus aisément; il est plus foible, moins fier et moins courageux que les autres: c'est celui que les Arabes ont appelé zimiech, pour le distinguer du grand aigle, qu'ils appellent zumach. La grue est sa plus forte proie; car il ne prend ordinairement que des canards et d'autres moindres oiseaux, et des rats. L'espèce, quoique peu nombreuse en chaque lieu, est répandue partout, tant en Europe (1) qu'en Asie (2), en Afrique, où on la trouve jusqu'au cap de Bonne-Espérance (8) dans ce continent : mais il ne paroît pas qu'elle soft en Amérique; car, après avoir comparé les indications des voyageurs, j'ai présumé que l'oiscau qu'ils appellent l'aigle de l'Orénoque, qui a quelque rapport avec celui-ci par la variété de son plumage, est néanmoins un oiseau d'espèce différente. Si ce petit aigle, qui est beaucoup plus docile, plus aisé à apprivoiser que les deux autres, et qui est aussi moins lourd sur le poing et moins dangereux pour son maître, se fût trouvé également courageux, on n'auroit pas manqué de s'en servir pour la chasse : mais il est aussi lache que plaintif et criard; un épervier bien dressé suffit pour le vaincre et l'abattre (4). D'ailleurs on

(') On trouve ce petit algle aux environs de Dantzick: on le trouve aussi, quoique rarement, dans les montagnes de Silésie. (Voyez Schwenchfeld, pag. 220.)

(\*) On le trouve en Gréce, puisque Aristote en fait mention; en Perse, comme en le veit par le témetgnage de Chardin; et en Arabie, en il perte le mem de simiech ou aigle foible.

(3) On le trouve au cap de Bonne-Espérance; car il me paroît que c'est le même aigle que Kolbe appelle aigle canardiére, qui se jette principalement sur les canards.

(Kolbe, partie m., page 139.)

(4) C'est à celte espèce d'aigle làche qu'il faut rapporter le passage suivant. « Il y a aussi des aigles dans les montagnes voisines de Tauris (en Perse; j'en ai vu vendre » un cinq sous par des paysans. Les gens de qualité » volent cet oiseau avec l'épervier : ce vol est tout à-fait » quelque chose de curieux et de fort admirable; la fascon dont l'épervier abat l'aigle, c'est qu'il vole au » dessus fort haut, soud sur sui avec beaucomp de vi-

voit, par les témoignages de nos auteurs de fauconmerie, qu'on n'a jamais dressé, du moins en France, que les deux premières espèces d'aigles, savoir : le grand aigle ou aigle fauve, et l'aigle brun ou noirâtre, qui est l'aigle commun. Pour les instruire, il faut les prendre jeunes; car un aigle adulte est non soulement indocite, mais indomptable. Il faut les nourrir avec la chair du gibier qu'on veut leur faire chasser. Leur éducation exige des soins encore plus assidus que celle des autres oiseaux de fauconnerie. Nous donnerons le précis de cet art à l'article du faucon. Je rapporterai seulement ici quelques particularités que l'on a observées sur les aigles, tant dans leur état de liberté que dans celui de captivité.

La femelle, qui, dans l'aigle, comme dans toutes les autres espèces d'oiseaux de proie, est plus grande que le male, et semble aussi, dans l'état de liberté, plus hardie, plus courageuse et plus fine, ne paroît pas conserver ces dernières qualités dans l'état de captivité. On préfère d'élever des mâles pour la chasse, et l'on remarque qu'au printemps, lorsqué commence in saison des amours, ils cherchent à s'enfuir pour trouver une femelle, en sorte que, si l'on veut les exercer à la chasse dans cette saison, on risque de les pecdre, à moins qu'on ne prenne la précaution d'éteindre leurs désirs en les purgeant assez violemment. On a aussi observé que quand l'eigle, en partant du poing, vole contre terre et s'élève ensuite en ligne droite, c'est signe qu'il médite sa fuite; il faut alors le rappeler promptement en lui jetant son past; mais s'il vole en tournoyant audessus de sen maître sans se trop éloigner, c'est signe d'attachement et qu'il ne fuira point. On a encore remarqué que l'aigle viressé à la chasse se jette souvent sur les autours et autres moindres viseaux de proie: ce qui ne lui arrive point lorsqu'il ne suit que sen instinct; car alors il né les attaque pas comme proie, mais seulement pour leur en dispater ou enlever une autre.

Dans l'état de nature, l'aigle ne chasse seul que dans le temps où la femelle ne pent quitter ses œuls ou ses petits. Comme c'est la saison où le gibier commence à devenir abondant par le retour des viseaux, il pourvoit aisément à sa subsistance et à celle de sa femelle: mais, dans tous les autres temps de l'année, le mâle et la femelle paroissent s'entendre pour la chasse; on les voit presque toujours ememble, on du moins à peu de distance l'un de l'autre. Les habitants des montagnes, qui sont à portée de les observer, présendent que l'un des deux bet les

ntesse, lui enfonce les serres dans les flancs, et de ses nailes lui bat la tête en volant toujours. Il arrive pourntant quelquesois que l'aigle et l'épervier tombent tous n deux ensemble. » (Voyage de Chardin, Londres, 1686, pages 292 et 298.) buissons, tandis que l'autre se tient sur quelque arbre ou sur quelque rocher pour saisir le gibier au passage. Ils s'élèvent souvent à une hauteur si grande, qu'on les perd de vue; et, malgré ce grand éloignement, leur voix se fait encore entendre très distinctement, et leur cri ressemble alors à l'aboiement d'un petit chien. Malgré sa grande voracité, l'aigle peut se passer long-temps de nourriture, surtout dans l'état de captivité, lorsqu'il ne fait point d'exercice. J'ai été informé par un homme digne de foi qu'un de ces oiscaux de l'espèce commune, pris dans un piége à renard, avoit passé cinq semaines entières sans aucun aliment, et n'avoit paru affoibli que dans les huit derniers jours, au bout desquels on le tua, pour ne pas le laisser languir plus longtemps.

Quoique les aigles en général aiment les lieux déserts et les montagnes, il est rare d'en trouver dans celles des presqu'iles étroites, ni dans les îles qui ne sont pas d'une grande étendue; ils habitent la terre ferme dans les deux continents, parce que ordinairement les îles sont moins peuplées d'animaux. Les anciens avoient remarqué qu'on n'avoit jamais vu d'aigles dans l'île de Rhodes; ils regardèrent comme un prodige que, dans le temps où l'empereur Tibère se trouva dans cette île, un aigle vint se poser sur le toit de la maison où il étoit logé. Les aigles ne font en effet que passer dans les îles sans s'y habituer, sans y faire leur ponte; et lorsque les voyageurs ont parlé d'aigles dont on trouve les nids sur le bord des eaux et dans les îles, ce ne sont pas les aigles dont nous venons de parler, mais les balbuzards et les orfraies, qu'on appelle communément aigles de mer, qui sont des oiseaux d'un naturel différent, et qui vivent plutôt de poisson que de gibier.

C'est ici le lieu de rapporter les observations anatomiques que l'on a faites sur les parties intérieures des aigles, et je ne peux les puiser dans une meilleure source que dans les Mémoires de MM. de l'Académie des Sciences, qui ont disséqué deux aigles, l'un mâle et l'autre femelle, de l'espèce commune. Après avoir remarqué que les yeux étoient fort enfoncés, qu'ils avoient une couleur isabelle avec l'éclat d'une topaze, que la cornée s'élevoit avec une grande convexité, que la conjonctive étoit d'un rouge fort vif, les paupières très grandes, chaqune étant capable de couvrir l'œil entier, ils ont observé sur les parties intérieures que la langue étoit cartilagineuse par le bout, et charnue par le milieu, que le larynx étoit carré et non pas en pointe, comme il l'est à la plupart des oiseaux qui ont le bec droit; que l'æsophage qui étoit fort large, s'élargissoit encore davantage au-dessous pour former le ventricule ou estomac; que cet estomac n'étoit point un gésier dur, qu'il étoit souple et membraneux comme l'œsophage, et

qu'il étoit seulement plus épais par le fond; que ces deux cavités, tant du bas de l'œsophage que du ventricule, étoient fort amples et proportionnées à la voracité de l'animal; que les intestins étoient petits comme dans les autres animaux qui se nourrissent de chair; qu'il n'y avoit point de cœcum dans le male, mais que la femelle en avoit deux assez amples et de plus de deux pouces de longueur; que le foie étoit grand et d'un rouge fort vif, ayant le lobe gauche plus grand que le droit; que la vésicule du fiel étoit grande, et de la grosseur d'une grosse châtaigne ou marron; que les reins étoient petits à proportion et en comparaison de ceux des autres oiseaux; que les testicules du mâle n'étoient que de la grosseur d'un pois, et de couleur de chair tirant sur le jaune, et que l'ovaire et le conduit de l'ovaire dans la femelle étoient comme dans les autres oiseany.

# LÈ PYGARGUE (1).

Falco ossifragus. L.

L'espèce du pygargue me paroît être composée de trois variétés, savoir : le grand pygargue, le petit pygargue et le pygargue à tête blanche. Les deux premiers ne diffèrent guère que par la grandeur, et le dernier ne diffère presque en rien du premier, la grandeur étant la même et n'y ayant d'autre différence qu'un peu plus de blanc sur la tête et le cou. Aristote ne fait mention que de l'espèce et ne dit rien des variétés; ce n'est même que du grand pygargue qu'il a entendu parler, puisqu'il lui donne pour surnom le mot hinnularia, qui indique que cet oiseau fait sa proie des faons (hinnulos), c'estadire des jeunes cerfs, des daims et chevreuils; attribut qui ne peut convenir au petit pygargue, trop foible pour attaquer d'aussi grands animaux.

Les différences entre les pygargues et les aigles sont : 1° la nudité des jambes; les aigles les ont couvertes jusqu'au talon, les pygargues les ont nues dans toute la partie inférieure; 2° la couleur du bec; les aigles l'ont d'un noir bleuâtre, et les pygargues l'ont jaune ou blanc; 5° la blancheur de la queue, qui a fait donner aux pygargues le nom d'aigle à queue blanche, parce qu'ils ont en effet, la queue blanche en dessus et en dessous dans toute son étendue. Ils différent encore des aigles par quelques habitudes naturelles; ils n'habitent pas les déserts ni les hautes montagnes: les pygargues se tiennent plutôt à portée des plaines et des bois qui ne sont pas éloignés des lieux habités. Il paroît que le pygargue, comme l'aigle commun, affecte les climats froids de

(1) En latin, aquila albicilla, hinnularia:

préférence : on le trouve dans toutes les provinces du nord de l'Europe (1). Le grand pygargue est à peu près de la même grosseur et de la même force, si même il n'est pas plus fort que l'aigle commun: il est au moins plus carnassier, plus féroce et moins attaché à ses petits, car il ne les nourrit pas longtemps; il les chasse même du nid avant qu'ils soient en état de se pourvoir; et l'on prétend que, sans le secours de l'orfraie, qui les prend alors sous sa protection, la plupart périroient. Il produit ordinairement deux ou trois petits, et fait son nid sur de gros arbres. On trouve la description d'un de ces nids dans Willughby, et dans plusieurs autres auteurs qui l'ont traduit ou copié : c'est une aire ou un plancher tout plat, comme celui du grand aigle, qui n'est abrité dans le dessus que par le feuillage des arbres, et qui est composé de petites perches et de branches qui soutiennent plusieurs lits alternatifs de bruyères et d'autres herbes. Ce sentiment contre nature qui porte ces oiseaux à chasser leurs petits avant qu'ils puissent se procurer aisément leur subsistance, et qui est commun à l'espèce du pygargue et à celles du grand aigle et du petit aigle tacheté, indique que ces trois espèces sont plus voraces et plus paresseuses à la chasse que celle de l'aigle commun, qui soigne et nourrit largement ses petits, les conduit ensuite, les instruit à chasser, et ne les oblige à s'éloigner que quand ils sont assez forts pour se passer de tout secours. D'ailleurs, le naturel des petits tient de celui de leurs parents : les aiglons de l'espèce commune sont doux et assez tranquilles, au lieu que ceux du grand aigle et du pygargue, dès qu'ils sont un peu grands, ne cessent de se battre et de se disputer la nourriture et la place dans le nid, en sorte que souvent le père et la mère en tuent quelqu'un pour terminer le débat. On peut encore ajouter que, comme le grand aigle et le pygargue ne chassent ordinairement que de gros animaux, ils se rassasient souvent sur le lieu, sans pouvoir les emporter; que par conséquent les proies qu'ils enlèvent sont moins fréquentes, et que, ne gardant point de chair corrompue dans leurs nids. ils sont souvent au dépourvu; au lieu que l'aigle commun, qui tous les jours prend des lièvres et des oiseaux, fournit plus aisément et plus abondamment la subsistance nécessaire à ses petits. On a aussi remarqué, surtout dans l'espèce des pygargues qui fréquentent de près les lieux habités, qu'ils ne chassent que pendant quelques heures dans le milieu du jour, et qu'ils reposent le matin, le soir et la nuit; au lieu que l'aigle commun (aquila valeria) est en esset plus valeureux, plus diligent et plus insatigable.

(') M. Linnæus dit que cet oiseau se trouve dans toutes les forêts de la Suède...; qu'il est de la grandeur d'une oie, et que la femelle est plus blanchâtre que le mâle.

# LE BALBUZARD ().

#### Falco haliætus, L.

Le balbuzard est l'oiseau que nos nomenclateurs appellent aigle de mer, et que nous appelons en Bourgogne craupécherot, mot qui signifie corbeau pécheur. Crau ou craw est le cri du corbeau : c'est aussi son nom dans quelques langues, et particulièrement en anglois; et ce mot est resté en Bourgogne parmi les paysans, comme quantité d'autres termes anglois que j'ai remarqués dans leur patois, qui ne peuvent venir que du séjour des Anglois dans cette province sous les règnes de Charles V, Charles VI, etc. Gesner qui, le premier, a dit que cet oiseau étoit appelé crospescherot par les Bourguignons, a mal écrit ce nom, faute d'entendre le jargon de Bourgogne : le vrai mot est crau, et non pas cros; et la prononciation n'est ni cros ni crau, mais craw, ou simplement crd avec un d fort ouvert.

A tout considérer, on doit dire que cet oiseau n'est pas un aigle, quoiqu'il ressemble plus aux aigles qu'aux autres oiseaux de proie. D'abord il est bien plus petit (2); il n'a ni le port, ni la figure, ni le vol de l'aigle : ses habitudes naturelles sont aussi très différentes, ainsi que ses appétits, ne vivant guère que de poisson qu'il prend dans l'eau, même à quelques pieds de profondeur; et ce qui prouve que le poisson est en effet sa nourriture la plus ordinaire, c'est que sa chair en a une très forte odeur. J'ai vu quelquefois cet oiseau demeurer plus d'une heure perché sur un arbre à portée d'un étang, jusqu'à ce qu'il aperçût un gros poisson sur lequel il pût fondre et l'emporter ensuite dans ses serres. Il a les jambes nues et ordinairement de couleur bleuâtre : cependant il y en a quelques uns qui ont les jambes et les pieds jaunâtres; les ongles noirs,

(') En latin, aquila marina; en italien, anguista piombina; en allemand, Fisch-adler ou Fisch-aar; en anglois balbuzard.

<sup>(</sup>a) Il y a une différence plus grande encore que dans les aigles entre la femelle et le mâle balbuzard : celui que M. Brisson a décrit, et qui sans doute étoit mâle, n'avoit qu'un pied sept pouces de longueur jusqu'aux ongles, et cinq pieds trois pouces de vol; et un autre, que l'on m'a apporté, n'avoit qu'un pied neuf pouces de longueur de corps, et cinq pieds sept pouces de vol : au lieu que la femelle décrite par MM. de l'Académie des Sciences, sous le nom d'haliætus, à l'article de l'aigle, que nous avons cité, avoit deux pieds neuf pouces de longueur de corps, y compris la queue; ce qui fait au moins deux pieds de longueur pour le corps seul, et sept pieds et demi de vol. Cette différence est si grande, qu'on pourroit douter que cet oiseau, décrit par MM. de l'Académie, fût le balbuzard ou craupécherot, si l'on n'en étoit assuré par les autres indications.

très grands et très aigus; les pieds et les doigts si roides qu'on ne peut les siéchir; le ventre tout blanc, la queue large et la tête grosse et épaisse. Il dissère donc des aigles en ce qu'il a les picds et le bas des jambes de derrière dégarnis de plumes et que l'ongle de derrière est le plus court, tandis que dans les aigles cet engle de derrière est le plus long de tons. Il diffère encore en ce qu'il a le bec plus noir que les aigles, et que les pieds, les doigts et la peau qui recouvre la base du bec sont ordinairement bleus; au lieu que dans les aigles toutes ces parties sont jaunes. Au reste, il n'a pas des demi-membranes entre les daigts du pied gauche, comme le dit M. Linnæus; car les doigts des deux pieds sont également séparés et dénués de membranes. C'est une erreur populaire, que cet oiseau nage avec un pied, tandis qu'il prend le poisson avec l'autre; et c'est eette erreur populaire qui a produit la méprise de M. Linnaus. Auparavant M. Klein a dit la même chose de l'orfraie, ou grand aigle de mer; et il s'est également trompé, car ni l'an pi l'autre de ces oissaux n'a de membranes entre aucun deigt du pied gauche. La source commune de ces erreurs est dans Albert-le-Grand, qui a écrit que cet eiseau avoit l'un des pieds pareil à celui d'un épervier, et l'autre semblable à celui d'une oie; ce qui est non sculement faux, mais absurde et contre toute analogie : en sorte qu'on ne peut qu'être étonné de voir que Gesner, Aldrovande, Klein et Linnaus, au lieu de s'élever contre cette fausseté, l'aient accréditée; et qu'Aldrovande nous dise froidement que cela n'est pas contre toute vraisemblance, puisque je sais, ajoute-t-il très positivement, qu'il y a des poules d'eau moitié palmipèdes et moitié fissipèdes, ce qui est encore un autre fait tout aussi faux que le pre-

Au reste, je no suis pas surpris qu'Aristote ait appelé cet piseau haliatos, aigle de mer : mais je suis encore étonné que tous les naturalistes anciens et modernes aient copié cette dénomination sans scrupule, et j'ose dire sans réflexion, car l'haliatus ou balbuzard ne fréquente pas de préférence les côtes de la mer; on le trouve plus souvent dans les terres méditerranées voisines des rivières, des étangs et des autres eaux douces; il est peut-être plus commun en Bourgogne, qui est au centre de la France, que sur aucune de nos côtes maritimes. Comme la Grèce est un pays ed il n'y a pas beaucoup d'eaux douces, et que les terres en sont traversées et environnées par la mer à d'assez petites distances, Aristote a observé, dans son pays, que ces oiseaux pêcheurs cherchaient leur proie sur les rivages de la mer, et par cette raison il les a nemmés aigles de mar; mais s'il eût habité le milieu de la France ou de l'Allemagne, la Suisse et les autres pays éloignés de la mer, où ils sont très communs, il les eût

platét appelés aigles des saux douses. Je fais cotte remarque, afin de faire sentir que j'ai en d'autant plus de raison de ne pas adopter cette dénomination aigle de mar, et d'y substituer le nom spécifique balbuzard, qui empêchera qu'en pe le confonde aves les aigles (1). Aristote assure que cet oiseau a la vue très perçante : il ferce, dit-il, ses petits à regarder le soleil, et il tue coux deut les yours ne pouvent en supporter l'éclet. Ce fait, que je m'ai pa vérifier, me paroit difficile à equire, quoiqu'il ait été rapporté ou plutôt répété par plusieurs autres autours, et qu'on l'ait même généralisé en l'attribuant à tous les aigles, qui contraignant, dit-on, lours patita à regarder tixement le soleil. Cette observation me paroit bles difficile à faire; et d'ais leurs il me semble qu'Aristote, sur le témaigrage duquel seul la fait est fondé, n'étoit pas trop bien informé au sujet des petits de cet giseau : il dit qu'il n'en élève que deux, et qu'il tue celui qui ne peut regarder le soleil. Or nous sommes assurés qu'il pond souvent quatre œufs, et rerement moins de treis; que de plus il élève tous ses petits. Au lieu d'habiter les rechers escarpés et les hautes montagnes, comme les aigles, il se tient plus volentiers dans les terres basses et marécagouses, à portée des étangs et des lacs poissonneux; et il me paroit encore que c'est à l'orfraie ou oesifrague, et non pas au delbuzard ou haliætus, qu'il faut attribuer ce que dit Aristote de sa chasse aux oisoaux de mor: car le balbuzard peche bien plus qu'il ne chasse, et je n'ai pas oui dire qu'il s'éloignat du rivage à la poursuite des mouettes ou des autres oiseaux de mer ; il paroit au contraire qu'il ne vit que de peisson. Ceux qui ant ouvert le corps de cet aiseau n'ant trouvé que du poisson dans son estomac; et sa chair, qui, comme je l'ai dit, a une très forte edeur de poisson, est un indice certain qu'il en fait au moins sa nourriture babituelle : il est ordinairement très gres, et il peut, comme les aigles, se passer d'aliments pendant plusieurs jours sans en être incommadé ni paroître affoibli. Il est aussi moins fier et moins féroce que l'aigle et le pygargue; et l'en prétend qu'on peut aisément le dresser pour la pêche, comme l'on dresse les autres oiseaux pour la chasse.

Après avoir comparé les témoignages des auteurs, il m'a paru que l'espèce du balbuzard est l'une des plus nombreuses des grands oiseaux de proie, et qu'elle est répandue assez généralement en Europa, du nord au midi, depuis la Suède jusqu'en Grèse, et que même on la retrouve dans des pays plus

(') M. Salerne a fait une méprise en disant que l'oiseau appelé en Bourgagne craupécheret est l'ossifrague, ou le grand aigle de mer; c'est au contraire celui qu'il appelle le faucon de marais qui est le craupécherot. (Voyez l'Ornithelogie de M. Salerne, in-4', Paris, 1767, pages 6 et 7, et corriges celle erreur.)

chauds, comme en Egypte et jasqu'en Nigritie.

J'ai dit, dans une des notes de cet article, que MM. de l'Académie des Sciences avoient décrit un balbuzard ou haliatus femelle, et qu'ils lui avoient trouvé deux pieds neuf pouces depuis l'entrémité du bec jusqu'à celle de la queue, et sept pieds et demi de voi ou d'envergure, tandis que les autres naturalistes ne donnent au halburard que deux pieds de longueur de cerps jusqu'au bout de la queue, et cinq pieds et demi de vol. Cette grande différence pourroit faire creire que ce n'est pas le balbuzard, mais un elseau plus grand, que MM. de l'Académie ent décrit ; néanmoins , après aveir comparé leur description avec la nôtre, on ne peut guère en douter; car, de tous les eiseaux de ce genre, le balbuzard est le soul qui puisse être mis avec les aigles, le seul qui ait le bas des jambes et les pieds blens, le bec tout noir, les jambes longues et les pieds petits à proportion du corps. Je pense donc, avec MM. de l'Académie, que leur oiseau est le vrei Achierus d'Aristate, c'est à dire notre balbuzard, et que c'était une des plus grandes femelles do catto espèse qu'ils out décrite et disséquée.

Les parties intérieures du balbusard différent peu de celles des aigles. MM. de l'Académie n'ent remarqué de différences considérables que dans le fais, qui est bien plus petit dans le balbusard; dans les deux cœcum de la femelle, qui sont sussi moins grands; dans la position de la rate, qui est immédistensant adhérente su côté droit de l'estomase dans l'aigle, au lieu que dans le halbusard elle étoit situés nous le lobe droit du foie; dans la grandeur des sources, le balbusard les ayant à peu près comme les autres sisseux, qui les ont ardinairement fort grands à proportion des autres animaux, et l'aigle les ayant au contraire plus netits.

### L'ORFRAIE (') \*.

L'orfraie (essifrage) a été appelée par non nomenclateurs le grand aigle de mer. Elle est en effet à peu près aussi grande que le grand aigle ; il paroît même qu'elle a le corps plus long à prapertion, mais elle a les ailes plus courtes : our l'orfraie a jusqu'à trois pieds et demi de longueur depuis le heut du bes à l'extrémité des engles, et en même temps elle n'a guèra que sept pieda de vol ou d'envergure; tandis que le grand aigle, qui n'a communément que trois pieds deux au trois pouces de longueur de corps, a buit et jusqu'à neuf pieds de vol. Cet oiseau est d'abord très remarquable par sa grandeur, et il est reconnoissable, 4º par la couleur et la figure de ses ongles, qui sont d'un noir brillant, et forment un demi-cercle entier; 2º par les jambes, qui sont nues à la partie inférieure, et dont la peau est couverte de petites égailles d'un jaune vif; 5° par une barbe de plumes qui pend sous le menton, ce qui lui a fait donner le nam d'aigle barbu. L'orfraie se tient volontiers près des bords de la mer, et assez souvent dans le milieu des terres à portée des lacs, des étangs et des rivières poissonneuses : elle n'enlève que le plus gros poisson, mais cela n'empêche pas qu'elle ne prenne aussi du gibier; et, comme elle est très grande et très forte, elle ravit et emporte aisément les oies et les lièvres, et même les agneaux et les chevreaux. Aristote assure que non seulement l'orfraie femelle soigne ses petits avec la plus grande affection, mais que même elle en prend pour les petits aiglons qui ont été chassés par lours peres et mères, et qu'elle les nourrit comme s'ils lui appartencient. Je ne trouve pas que ce fait, qui est assez singulier, et qui a été répété par tous les naturalistes, ait été vérifié par aucun; et ce qui m'en feroit douter, c'est que cet oiseau ne pond que deux œus, et n'élève ordinairement qu'un petit, et que par conséquent on doit présumer qu'il se trouveroit très embarrassé s'il avoit à soigner et nourrir une nombreuse famille, Cependant il n'y a guère de faits dans l'Histoire des animaux d'Aristote qui ne soient vrais, ou du moins qui n'aient un fondement de vérité: j'en al vérifié moi-même plusieurs qui me paroissoient aussi suspects que celui-ci; et c'est ce qui me porte à recommander à ceux qui se trouveront à portée d'observer cet oiseau de tacher de s'assurer du vrai ou du faux de ce fait. La preuve, sans aller plus toin, qu'Aristote voyoit bien et disoit yrai presque en tout, c'est un autre fait, qui d'abord paroit encore plus extraordinaire, et qui demandoit également à être constaté. L'orfraie, dit-il, a la vue foible, les yeux lésés et obscurcis par une espèce de nuage : en conséquence il paroit que c'est la principale raison qui a déterminé Aristote à séparer l'orfraie des aigles, et à la mettre avec la chouette et les autres oiseaux qui ne voient pas pendant le jour. A juger de ce fait par les résultats, on le croireit non seulement suspect, mais faux; car tous ceux qui ont observé les allures de l'orfraie ent bien remarqué qu'elle voyoit assez pendant la nuit pour prendre du gibier, et même du poisson; mais ils ne se sont pas aperçus qu'elle eût la vue foible, ni qu'elle vît mal pendant le jour : au contraire,

<sup>(\*)</sup> En latin, ossifraga; en italien, aquilatro anguista barbasa; en allemand, grosser Hassen aar; en anglois, osprey. Les anciens lui ont donné le nom d'ossifrague, parce qu'ils avoient remarqué que cet oiseau cassoit avec son bec les os des animaux dont il fait sa proia.

<sup>\*</sup> Seion Cavier e'est la même espèce que le pygargue (4, B.)

elle vise d'assez loin le poisson sur lequel elle veut fondre; elle poursuit vivement les oiseaux dont elle veut faire sa proie; et quoiqu'elle vole moins vite que les aigles, c'est plutôt parce qu'elle a les ailes plus courtes que les yeux plus foibles. Cependant le respect qu'on doit à l'autorité du grand philosophe que je viens de citer a engagé le célèbre Aldrovande à examiner scrupuleusement les yeux de l'orfraie; et il a reconnu que l'ouverture de la pupille, qui d'ordinaire n'est recouverte que par la cornée, l'étoit encore dans cet oiseau par une membrane extrêmement mince, et qui forme en effet l'apparence d'une petite taie sur le milieu de l'ouverture de la pupille : il a de plus observé que l'inconvénient de cette conformation paroît être compensé par la transparence parfaite de la partie circulaire qui environne la pupille, laquelle partie dans les autres oiseaux est opaque et de couleur obscure. Ainsi l'observation d'Aristote est bonne, en ce qu'il a très bien remarqué que l'orfraie avoit les yeux couverts d'un petit nuage; mais il ne s'ensuit pas nécessairement qu'elle voie beaucoup moins que les autres, puisque la lumière peut passer aisément et abondamment par le petit cercle, parfaitement transparent, qui environne la pupille. Il doit seulement résulter de cette conformation, que cet oiseau porte sur le milieu de tous les objets qu'il regarde une tache ou un petit nuage obscur, et qu'il voit mieux de côté que de face : cependant, comme je viens de le dire, on ne s'aperçoit pas par le résultat de ses actions qu'il voie plus mal que les autres oiseaux. Il est vrai qu'il ne s'élève pas à beaucoup près à la hauteur de l'aigle, qu'il n'a pas non plus le vol aussi rapide, qu'il ne vise ni ne poursuit sa proie d'aussi loin : ainsi il est probable qu'il n'a pas la vue aussi nette ni aussi perçante que les aigles; mais il est sûr en même temps qu'il ne l'a pas, comme les chouettes, offusquée pendant le jour, puisqu'il cherche et ravit sa proie aussi bien le jour que la nuit (1), et principalement le matin et le soir. D'ailleurs, en comparant cette conformation de l'œil de l'orfraie avec celle des yeux de la chouette ou des autres oiseaux de nuit, on verra qu'elle n'est pas la même, et que les résultats doivent en être différents. Ces oiseaux ne voient mal ou point du tout pendant le jour que parce que leurs yeux sont trop sensibles, et qu'il ne leur faut qu'une très petite quantité de lumière pour bien voir : leur pupille est parfaitement ouverte, et n'a pas la

(1) J'ai été informé par des témoins oculaires, que l'orfraie prend du poisson pendant la nuit, et qu'alors on entend de fort loin le bruit qu'elle fait en s'ataissant sur les eaux. M. Salerne dit aussi que, quand l'orfraie s'abat sur un étang pour saisir sa proie, elle fait un bruit qui paroît terrible, surtout la nuit. (Ornithologie, page 6.)

membrane ou petite taie qui se trouve dans l'œil de l'orfraie. La pupille, dans tous les oiseaux de nuit, dans les chats et quelques quadrupèdes qui voient dans l'obscurité, est ronde et d'un grand diamètre, lorsqu'elle ne reçoit l'impression que d'une lumière foible, comme celle du crépuscule; elle devient au contraire perpendiculairement longue dans les chats. et reste ronde en se rétrécissant concentriquement dans les oiseaux de nuit, dès que l'œil est frappé d'une forte lumière. Cette contraction prouve évidemment que ces animaux ne voient mal que parce qu'ils voient trop bien, puisqu'il ne leur faut qu'une très petite quantité de lumière ; au lieu que les autres ont besoin de tout l'éclat du jour, et voient d'autant mieux qu'il y a plus de lumière : à plus forte raison l'orfraie, avec sa taie sur la pupille, auroit besoin de plus de lumière qu'aucun autre, s'il n'y avoit pas de compensation à ce défaut. Mais ce qui excuse entièrement Aristote d'avoir placé cet oiseau avec les oiseaux de nuit, c'est qu'en effet il pêche et chasse la nuit comme le jour : il voit plus mal que l'aigle à la grande lumière, il voit peutêtre aussi plus mal que la chouette dans l'obscurité: mais il tire plus de parti, plus de produit que l'un ou l'autre, de cette conformation singulière de ses yeux, qui n'appartient qu'à lui, et qui est aussi différente de celle des yeux des oiseaux de nuit que des oiseaux de jour.

Autant j'ai trouvé de vérité dans la plupart des faits rapportés par Aristote dans son Histoire des animaux, autant il m'a paru d'erreurs de fait dans son traité *De mirabilibus* ; souvent même on **y tro**uve énoncés des faits absolument contraires à ceux qu'il rapporte dans ses autres ouvrages : en sorte que je suis porté à croire que ce traité De mirabilibus n'est point de ce philosophe, et qu'on ne le lui auroit pas attribué si l'on se fût donné la peine d'en comparer les opinions, et surtout les faits, avec ceux de son Histoire des animaux. Pline, dont le fond de l'ouvrage sur l'histoire naturelle est en entier tiré d'Aristote, n'a donné tant de faits équivoques ou faux que parce qu'il les a indifféremment puisés dans les différents traités attribués à Aristote, et qu'il a réuni les opinions des auteurs subséquents, la plupart fondées sur des préjugés populaires. Nous pouvons en donner un exemple sans sortir du sujet que nous traitons. L'on voit qu'Aristote désigne et spécifie parfaitement l'espèce de l'haliælus ou balbuzard dans son Histoire des animaux, puisqu'il en fait la cinquième espèce de ses aigles, à laquelle il donne des caractères très distinctifs : et l'on trouve en même temps dans le traité De Mirabilibus que l'haliætus n'est d'aucune espèce, ou plutôt ne fait pas une espèce; et Pline, amplifiant cette opinion, dit non seulement que les balbuzards (haliæti) n'ont point d'espèce et qu'ils proviennent des mélanges

des aigles de différentes espèces, mais encore que ce qui naît des balbuzards ne sont point de petits balbuzards, mais des orfraies, desquelles orfraies naissent, dit-il, de petits vautours, lesquels, ajoute-t-il encore, produisent de grands vautours qui n'ont plus la faculté d'engendrer. Que de faits incroyables sont compris dans ce passage! que de choses absurdes et contre toute analogie! car en étendant, autant qu'il est permis ou possible, les limites des variations de la nature, et en donnant à ce passage l'explication la moins défavorable, supposons pour un instant que les balbuzards ne soient en effet que des métis provenant de l'union de deux différentes espèces d'aigles, ils seront féconds comme le sont les métis de quelques autres oiseaux, et produiront entre eux des seconds métis, qui pourront remonter à l'espèce de l'orfraie si le premier mélange a été de l'orfraie avec un autre aigle. Jusque là les lois de la nature ne se trouvent pas entièrement violées : mais dire ensuite que de ces balbuzards devenus orfraies il provient de petits vautours qui en produisent de grands, lesquels ne peuvent plus rien produire, c'est ajouter trois faits incroyables à ceux qui sont déjà difficiles à croire; et, quoiqu'il y ait dans Pline bien des choses écrites légèrement, je ne puis me persuader qu'il soit l'auteur de ces trois assertions, et j'aime mieux croire que la fin de ce passage a été entièrement altérée. Quoi qu'il en soit, il est très certain que les orfraies n'ont jamais produit de petits vautours, ni ces petits vautours batards d'autres grands vautours mulets qui ne produisent plus rien. Chaque espèce, chaque race de vautours engendre son semblable : il en est de même de chaque espèce d'aigle, et encore de même du balbuzard et de l'orfraie; et les espèces intermédiaires, qui peuvent avoir été produites par le mélange des aigles entre eux, ont formé des races constantes qui se soutiennent et se perpétuent comme les autres par la génération. Nous sommes particulièrement assuré que le mâle balbuzard produit avec sa femelle des petits semblables à lui, et que si les balbuzards produisent des orfraies, ce ne peut être par eux-mêmes, mais par leur mélange avec l'orfraie: il en seroit de l'union du balbuzard mâle avec l'orfraie femelle comme de celle du bouc avec la brebis; il en résulte un agneau, parce que la brebis domine dans la génération; et il résulteroit de l'autre mélange une orfraie, parce que, en général, ce sont les femelles qui dominent, et que d'ordinaire les métis ou mulets féconds remontent à l'espèce de la mère, et que même les vrais mulets, c'est-à-dire les métis inféconds, représentent plus l'espèce de la femelle que celle du mâle. Ce qui rend croyable cette possibilité du mélange et du produit du balbuzard et de l'orfraie, c'est la conformité des appétits, du naturel, et même de la figure de les oiseaux; car, quoiqu'ils diffèrent beaucoup par la grandeur, l'orfraie étant de près d'une moitié plus grosse que le balbuzard, ils se ressemblent assez par les proportions, ayant tous deux les ailes et les jambes courtes en comparaison de la longueur du corps, le bas des jambes et les pieds dénués de plumes : tous deux ont le vol moins élevé, moins rapide que les aigles ; tous deux pêchent beaucoup plus qu'ils ne chassent, et ne se tiennent que dans les lieux voisins des étangs et des eaux abondantes en poissons; tous deux sont assez communs en France et dans les autres pays tempérés; mais, à la vérité, l'orfraie, comme plus grande, ne pond que deux œufs, et le balbuzard en produit quatre; celui-ci a la peau qui recouvre la base du bec, et les pieds ordinairement bleus, au lieu que, dans l'orfraie, cette peau de la base du bec et les écailles du bas des jambes et des pieds sont ordinairement d'un jaune vif et foncé. Il y a aussi quelque diversité dans la distribution des couleurs sur le plumage : mais toutes ces petites différences n'empêchent pas que ces oiseaux ne soient d'espèces assez voisines pour pouvoir se mêler; et des raisons d'analogie me persuadent que le mélange est fécond, et que le balbuzard male produit, avec l'orfraie femelle, des orfraies; mais que la femelle balbuzard, avec l'orfraie mâle, produit des balbuzards, et que ces bâtards, soit orfraies, soit balbuzards, tenant presque tout de la nature de leurs mères, ne conservent que quelques caractères de celle de leurs pères, par lesquels caractères ils diffèrent des orfraies ou balbuzards légitimes. Par exemple, on trouve quelquesois des balbuzards à pieds jaunes, et des orfraies à pieds bleus, quoique communément le balbuzard les ait bleus, et l'orfraie les ait jaunes; cette variation de couleur peut provenir du mélange de ces deux espèces. De même on trouve des balbuzards, tels que celui qu'ont décrit MM. de l'Académie, qui sont beaucoup plus grands et plus gros que les autres; et en même temps on voit des orfraies beaucoup moins grandes que les autres, et dont la petitesse ne peut être attribuée ni au sexe ni à l'âge, et ne peut dès lors provenir que du mélange d'une plus petite espèce, c'est-à-dire du balbuzard avec l'orfraie.

Cemme cet oiseau est des plus grands, que par cette raison il produit peu, qu'il ne pond que deux œufs une fois par an, et que souvent il n'élève qu'un petit, l'espèce n'en est nombreuse nulle part : mais elle est assez répandue; on la trouve presque partout en Europe, et il paroît même qu'elle est commune aux deux continents, et que ces oiseaux fréquentent les lacs de l'Amérique septentrionale (1).

(\*) Il me parott que c'est à l'orfraie qu'il faut rapporter le passage suivant. « Il y a encore quantité d'aigles » qu'ils appellent en leur langue sondaqua : elles font

### LE JEAN-LE-BLANC.

Falco Gallicus, L.

J'ai en cet oiseau vivant, et je l'ai fait nourrir pendant quelque temps, Il avoit été pris jeune au mois d'août 1768, et il paroissoit, au mois de janvier 1769, avoir acquis toutes ses dimensions : sa longueur, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, étoit de deux pieds, et, jusqu'au bout des ongles, d'un pied huit pouces; le bcc, depuis le crochet jusqu'au coin de l'ouverture, avoit dix-sept lignes de longueur; la queue étoit longue de dix pouces : il avoit cinq pieds un pouce de vol ou d'envergure; ses ailes, lorsqu'elles étojent pliéss, s'étendoient un peu au-delà de l'extrémité de la queue. La tête, le dessus du cou, le dos et le croupion étojent d'un brun cendré. Toutes les plumes qui recouvrent ces parties étoient néanmoins blanches à leur origine, mais brunes dans tout le reste de leur étendue; en sorte que le brun recouvroit le blanc, de manière qu'on ne l'apercevoit qu'en relevant les plumes. La gorge, la poitrine, le ventre et les côtés étoient blancs, variés de taches longues et de couleur d'un brun roux: il y avoit des bandes transversales plus brunes sur la queue. La membrane qui couvre la base du bec est d'un bleu sale : c'est là que sont placées les narines. L'iris des yeux est d'un beau jaune citron, ou de couleur de topaze d'Orient. Les pieds étoient couleur de chair livide, et ternes dans sa jeunesse, et sont devenus jaunes, ainsi que la membrane du bec, en avançant en âge. L'intervalle entre les écailles qui recouvrent la peau des jambes paroissoit rougeatre; en sorte que l'apparence du tout, vu de loin, sembloit être jaune, même dans le premier age. Cet oiseau pesoit trois livres sept onces après avoir mangé, et trois livres quatre onces lorsqu'il étoit à jeun.

Le jean-le-blanc s'éloigne encore plus des aigles que tous les précédents, et il n'a de rapport au pygargue que par ses jambes dénuées de plumes, et par la blancheur de celles du éroupion et de la queue;

» erdinairement leurs nids sur le bord des eaux ou de n quelque autre précipice, tout au-dessus des plus hauts n grères ou rochers, de sorte qu'elles sont fort difficiles nà avoir : nous en dénichames néammoins plusieurs nids; mais nous n'y trouvames pas plus d'un ou deux naiglons. J'en pensois nourrir quelques uns lorsque nous étions sur le chemin des Hurons à Québec : mais nant pour être trop lourds à porter, que pour ne pouvoir fournir au poisson qu'il leur failoit, n'ayant autre nchose à leur donner, nous en simes chaudière, et nous les trouvames fort bons, car ils étojent encore jeunes net tendres. » (Voyage au pays des Hurons, par Sagar Thégdat, page 297.)

mais il a le corps tout autrement proportionné, et beausoup plus gres relativement à la grandeur que no l'est celui de l'aigle ou du pygargue : il n'a, comme je l'ai dit, que deux pieds de longueur, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des pieds, et sinq pieds d'envergure, mais avec un diamètre de corps presque aussi grand que celui de l'aigle commun, qui a plus de deux pieds et demi de longueur, et plus de sept pieds de vol. Par ces proportions, le jean-leblanc se rapproche du balbuzard, qui a les ailes courtes à proportion du corps ; mais il n'a pas, comme celui-ci, les pieds bleus : il a aussi les jambes blen plus menues et plus longues à proportion qu'aucun des aigles. Ainei, quoiqu'il paroisse tenir quelque chose des aigles, du pygargue et du balbuzard, il n'est pas moins d'une espèce particulière, et très différente des uns et des autres. Il tient aussi de la buse par la disposition des couleurs du plumage, et par un caractère qui m'a souvent frappé, c'est que dans de certaines attitudes, et surtout vu de face, fi ressembloit à l'aigle, et que, vu de côté et dans d'autres attitudes, il ressembloit à la buse. Cette même remarque a été faite par mon dessinateur et par quelques autres personnes, et il est singulier que cette ambiguité de figure réponde à l'ambiguité de son naturel, qui tient en effet de celui de l'aigle et de celui de la buse ; en sorte qu'on doit à certains égards regarder le jean-le-blanc comme formant la nuance intermédiaire entre ces doux genres d'oiseaux.

Il m'a paru que cet oiseau veyoit très clair pendant le jour, et ne craignoit pas la plus forte lumière : car il tournoit volontiers les yeux du côté du plus grand jour, et même vis-à-vis le seleil. Il couroit assez vite lorsqu'on l'effrayoit, et s'aidoit de ses ailes en courant. Quand on le gardoit dans la chambre, il cherchoit à s'approcher du seu; mais aspendant le froid ne lui étoit pas absolument contraire, parce qu'on l'a fait coucher pendant plusieurs nuits à l'air, dans un temps de gelée, sans qu'il en ait paru incommodé. On le nourrissoit avec de la viande erue et saignante; mais en le faisant jeoner il mangeolt aussi de la viande cuite: il déchiroit avec son bec la chair qu'on lui présentoit, et il en avaloit d'asses gros morceaux. Il ne buvoit jamais quand on étoit auprès de lui, ni même tant qu'il apercevoit quelqu'un : mais en se mettant dans un lieu couvert, on l'a vu boire, et prendre pour cela plus de précaution qu'un acte aussi simple ne paroît en exiger. On laissoit à sa portée un vase rempli d'eau: il commençoit par regarder de tous côtés fixement et long-temps, comme pour s'assurer s'il étoit seul : ensuite il s'approchoit du vase, et regardoit encore autour de lui; enfin, après bien des hésitations, il plongeoit son bec jusqu'aux yeux, et à plusieurs reprises, dans l'eau. Il y a apparence que les autres oiseaux de proie se cachent de même pour hoire. Cela vient vraisemblablement de ce que ces eiseanz ne peuvent prendre de liquide qu'en enfonçant leur tête jusqu'au-delà de l'ouverture du bes, et jusqu'aux yeux; ce qu'ils ne font jamais, tant qu'ils ont quelque raisen de crainte. Cependant le jean-le-blanc ne montroit de défiance que pour cela seul; car, pour tout le reste, il peroissoit indifférent, et même assex stupide. Il n'éteit peint méchant, et se laissoit toucher sans s'irriter; il aveit même une petite expression de contentement co.....co, lorsqu'on lui donnoit à manger: mais il n'a pas paru s'attacher à personne de préférence. Il devient gras en automne, et prend en tout temps plus de chair et d'embonpoint que la plupart des autres oiseaux de proie (1).

Il est-commun en France, et, comme le dit Belon, il n'y a guère de villageois qui ne le connoissent et ne le redoutent pour leurs poules. Ce sont eux qui lui ont donné le nom de feun-le-blanc, parce qu'il est en effet remarquable par la blancheur du ventre, du dessous des ailes, du croupion et de la queue. Il est cependant vrai qu'il n'y a que le mâle qui porte évidemment ces caractères; car la femelle est presque toute grise, et n'a que du blanc sale sur les plumes

(') Voici la note que m'a donnée sur cet oiseau l'homme que j'ai chargé du soin de mes volières : « Ayant présenté au jean-le-blanc dissérents aliments, » comme du pain, du fromage, des raisins, de la » pomme, etc..., il n'a voulu manger d'aucun, quoiqu'il » jeunat depuis vingt-quatre heures : j'ai continué à le » faire jeaner trois jours de plus, et au bout de ce temps »il a également refusé ces aliments; en sorte qu'on » peut assurer qu'il ne mange rien de tout cela, quelque » faim qu'il ressente. Je lui ai aussi présenté des vers, » que il a constamment refusés; car iui en ayant mis un » dans le bec, il l'a rejeté, quoiqu'il l'eût déjà avalé » presque à moitié, il se jetoit avec avidité sur les mu-» lots et les souris que je lui donnois; il les avaloit sans » leur donner un seul coup de bec. Je me suis aperçu » que lorsqu'il en avoit avalé deux ou trois, ou seule-» ment une grosse, il paroissoit avoir un air plus inquiet, » comme s'il eat ressenti quelque douleur; il avoit alors » la tête moins libre et plus enfoncée qu'à l'ordinaire. » Il restoit cinq ou six minutes dans cet état, sans s'oc-» cuper d'autre chose; car il ne regardoit pas de tous » côtés, comme il fait ordinairement; et je crois même » qu'on auroit pu l'approcher sans qu'il se fût retourné, » tant il étoit sérieusement occupé de la digestion des » souris qu'il venoit d'avaier. Je lui ai présenté des gre-» nouilles et des petits poissons; il a toujours refusé les » poissons et maugé les granouilles par demi-douzaine, » et quelquesois davantage: mais il ne les avale pas tout entières comme les souris; il les saisit d'abord avec » ses ongles, et les dépèce avant de les manger. Je l'ai s fait jeuner pendant trois jours, en ne lui donnant que » du poisson cru, il l'a toujours refusé. J'ai observé qu'il » rendoit les peaux de souris en petites pelotes, longues » d'environ un pouce, et, en les faisant tremper dans » l'eau chaude, j'ai reconnu qu'il n'y avoit que le poil et » la peau de la souris, sans aucun os, et j'ai trouvé dans » quelques unes de ces pelotes des grains de fer fondu, s et quelques autres parcelles de charbon. s

du croupion: elle est, comme dans les autres oiseaux de proie, plus grande, plus grosse et plus pesante que le mâle. Elle fait son nid presque à terre, dans les terrains couverts de bruyères, de fougère, de genêts et de joncs, quelquefois aussi sur des sapins et sur d'autres arbres élevés. Elle pond ordinairement trois œufs, qui sont d'un gris tirant sur l'ardoise. Le mâle pourvoit abondamment à sa subsistance pendant tout le temps de l'incubation, et même pendant tout le temps qu'elle soigne et élève ses petits. Il fréquente de près les lieux habités, et surtout les hameaux et les fermes : il saisit et enlève les poules, les jeunes dindons, les canards privés; et lorsque la volaille lui manque, il prend des lapereaux, des perdrix, des cailles et d'autres moindres oiseaux : il ne dédaigne pas même les mulots et les lézards. Comme ces oiseaux, et surtout la femelle, ont les ailes courtes et le corps gros, leur vol est pesant, et ils ne s'élèvent jamais à une grande hauteur; on les voit toujours voler bas et saisir leur proie plutôt à terre que dans l'air. Leur cri est une espèce de sissement aigu qu'ils ne sont entendre que rarement; ils ne chassent guère que le matin et le soir, et ils se reposent dans le milieu du jour.

On pourroit croire qu'il y a variété dans cette espèce; car Belon donne la description d'un second oiseau, « qui est, dit-il, encore une autre espèce d'oi-» seau saint-martin, semblablement nommé blanche » queue, de même espèce que le susdit jean-le-blanc, » et qui ressemble au milan royal de si près, qu'on » n'y feroit aucune différence, si ce n'étoit qu'il est » plus petit, et plus blanc dessous le ventre, ayant » les plumes qui touchent le croupion et la queue, » tant dessus que dessous, de couleur blanche. » Ces ressemblances, auxquelles on doit en ajouter encore une plus essentielle, qui est d'avoir les jambes longues, indiquent seulement que cette espèce est voisine de celle du jean-le-blanc : mais, comme elle en diffère considérablement par la grandeur et par d'autres caractères, on ne peut pas dire que ce soit une variété du jean-le-blanc, et nous avons reconnu que c'est le même oiseau que nos nomenclateurs ont appelé le lanier cendré, duquel nous ferons mention dans la suite sous le nom d'oiseau saint-martin, parce qu'il ne ressemble en rien au lanier.

Au reste, le jean-le-blanc, qui est très commun en France, est néanmoins assez rare partout ail-leurs, puisque aucun des naturalistes d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne et du Nord, n'en a fait mention que d'après Belon; et c'est par cette raison que j'ai cru devoir m'étendre sur les faits particuliers de l'histoire de cet oiseau. Je dois aussi observer que M. Salerne a fait une forte méprise, en disant que cet oiseau étoit le même que le ringtail ou queus blanche des Anglois, dont ils appellent le mêle henharrou eu henharrier, c'est-à-dire ràvisseur de

poules. C'est ce caractère de la queue blanche, et cette nabitude naturelle de prendre les poules, communs au ringtail et au jean-le-blanc, qui ont trompé M. Salerne, et lui ont fait croire que c'étoit le même oiseau; mais il auroit dû comparer les descriptions des auteurs précédents, et il auroit aisément reconnu que ce sont des oiseaux d'espèces différentes. D'autres naturalistes ont pris l'oiseau appelé par M. Edwards bluehawk, épervier ou faucon bleu, pour le henharrier, ou déchireur de poules, quoique ce soient encore des oiseaux d'espèces différentes. Nous allons tâcher d'éclaircir ce point, qui est un des plus obscurs de l'histoire naturelle des oiseaux de proie.

On sait qu'on peut les diviser en deux ordres, dont le premier n'est composé que des oiseaux guerriers, nobles et courageux, et tels que les aigles, les faucons, gerfauts, autours, laniers, éperviers, etc.; et le second contient les oiseaux lâches, ignobles et gourmands, tels que les vautours, les milans, les buses, etc. Entre ces deux ordres si différents par le naturel et les mœurs, il se trouve, comme partout ailleurs, quelques nuances intermédiaires, quelques espèces qui tiennent aux deux ordres ensemble, et qui participent au naturel des oiseaux nobles et des oiseaux ignobles. Ces espèces intermédiaires sont : 4° celle du jean-le-blanc, dont nous venons de donner l'histoire, et qui, comme nous l'avons dit, tient de l'aigle et de la buse; 2º celle de l'oiseau saintmartin, que MM. Brisson et Frisch ont appelé le lanier cendré, et que M. Edwards a nommé faucon bleu, mais qui tient plus du jean-le-blanc et de la buse que du faucon et du lanier; 5° celle de la soubuse, dont les Anglois n'ont pas bien connu l'espèce, ayant pris un autre oiseau pour le mâle de la soubuse, dont ils ont appelé la femelle ringtail (queue annelée de blanc), et le prétendu mâle henharrier (déchireur de poules): ce sont les mêmes oiseaux que M. Brisson a nommés faucons à collier; mais ils tiennent plus de la buse que du faucon ou de l'aigle. Ces trois espèces, et surtout la dernière, ont donc été ou méconnues, ou confondues, ou très mal nommées; car le jean-le-blanc ne doit point entrer dans la liste des aigles. L'oiseau saint-martin n'est ni un faucon, comme le dit M. Edwards, ni un lanier, comme le disent MM. Frisch et Brisson, puisqu'il est d'un naturel différent et de mœurs opposées Il en est de même de la soubuse, qui n'est ni un aigle ni un faucon, puisque ses habitudes sont toutes différentes de celles des oiseaux de ces deux genres: on le reconnoîtra clairement par les faits énoncés dans les articles où il sera question de ces deux oiseaux.

Mais il me paroît qu'on doit joindre à l'espèce du jean-le-blanc, qui nous est bien connue, un oiseau que nous ne connoissons que par des indications d'Aldrovande, sous le nom de laniarius, et de

Schwenckfeld, sous celui de milvus albus. Cet ot. seau, que M. Brisson a aussi appelé lanier, me paroît encore plus éloigné du vrai lanier que l'oiseau saint-martin. Aldrovande décrit deux de ces oiseaux, dont l'un est bien plus grand, et a deux pieds de puis le bout du bec jusqu'à celui de la queue : c'est la même grandeur que celle du jean-le-blanc; et si l'on compare la description d'Aldrovande avec celle que nous avons donnée du jean-le-blanc, je suis persuadé qu'on y trouvera assez de caractères pour présumer que ce laniarius d'Aldrovande pourroit bien être le jean-le-blanc, d'autant que cet auteur, dont l'ornithologie est bonne et très complète, surtout pour les oiseaux de nos climats, ne paroit pas avoir connu le jean-le-blanc par lui-même, puisqu'il n'a fait que l'indiquer d'après Belon, duquel il a emprunté jusqu'à la figure de cet oiseau.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT

### AUX AIGLES ET BALBUZARDS.

I.

L'oiseau des grandes Indes, dont M. Brisson a donné une description exacte, sous le nom d'aigle de Pondichéry. Nous observerons seulement que, par sa seule petitesse, on auroit dû l'exclure du nombre des aigles, puisqu'il est de moitié moins grand que le plus petit des aigles. Il ressemble au balbuzard par la peau nue qui couvre la base du bec, qui est d'une couleur bleuâtre : mais il n'a pas, comme lui, les pieds bleus; il les a jaunes comme le pygargue. Son bec cendré à son origine, et d'un jaune pâle à son bout, semble participer, pour les couleurs du bec, des aigles et des pygargues; et ces différences indiquent assez que cet oiseau est d'une espèce particulière. C'est vraisemblablement l'oiseau de proie le plus remarquable de cette contrée des Indes, puisque les Malabares en ont fait une idole et lui rendent un culte; mais c'est plutôt par la beauté de son plumage que par sa grandeur et sa force qu'il a mérité cet honneur : on peut dire en effet que c'est l'un des plus beaux oiseaux du genre des oiseaux de proie.

II.

L'oiseau de l'Amérique méridionale, que Marcgrave a décrit sous le nom urutaurana (ouroutaran) que lui donnent les Indiens du Brésil, et que Fernandès a indiqué par le nom ysquauthli, qu'il porte au Mexique: c'est celui que nos voyageurs françois

ont appelé aigle d'Orénoque. Les Anglois ont adopté cette dénomination, et l'appellent Orenoko-eagle. Il est un peu plus petit que l'aigle commun, et approche de l'aigle tacheté, ou petit aigle, par la variété de son plumage; mais il a pour caractères propres et spécifiques les extrémités des ailes et de la queue bordées d'un jaune blanchâtre; deux plumes noires, longues de plus de deux pouces, et deux autres plumes plus petites, toutes quatre placées sur le sommet de la tête, et qu'il peut baisser ou relever à sa volonté; les jambes couvertes jusqu'aux pieds de plumes blanches et noires, posées comme des écailles; l'iris de l'œil d'un jaune vif; la peau qui couvre la base du bec, et les pieds, jaunes comme les aigles; mais le bec plus noir et les ongles moins noirs. Ces différences sont suffisantes pour séparer cet oiseau des aigles et de tous les autres dont nous avons fait mention dans les articles précédents; mais il me paroît qu'on doit rapporter à cette espèce l'oiseau que Garcilasso appelle aigle du Pérou, qu'il dit être plus petit que les aigles d'Espagne.

Il en est de même de l'oiseau des côtes occidentales de l'Afrique, dont M. Edwards nous a donné une très bonne figure enluminée, avec une excellente description, sous le nom de crowned-eagle (aigle huppé), qui me paroît être de la même espèce, ou d'une espèce très voisine de celui-ci. Je crois devoir rapporter en entier la description de M. Edwards, pour mettre le lecteur à portée d'en juger (1).

(') Cet oiseau, dit M. Edwards, est d'environ un tiers plus petit que les plus grands aigles qui se voient en Europe, et il paroit fort et hardi comme les autres aigles. Le bec, avec la peau qui couvre le haut du bec, et où les ouvertures des narines sont placées, est d'un brun obscur; les coins de l'ouverture du bec sont sendus assez avant jusque sous les yeux, et sont jaunâtres; l'iris des yeux est d'une couleur d'orange rougeatre : le devant de la tête, le tour des yeux et la gorge sont couverts de plumes blanches, parsemées de petites taches noires; le derrière du cou et de la tête, le dos et les ailes sont d'un brun foncé, tirant sur le noir : mais les bords extérieurs des plumes sont d'un bran clair. Les pennes \* sont plus foncées que les autres plumes des ailes; les cétés des ailes vers le haut, et les extrémités de quelques unes des couvertures des ailes sont blancs; la queue est d'un gris foncé, croisée de barres noires, et le dessous en paroît être d'un gris de cendre obscur et léger; la poitrine est d'un brun rougeatre, avec de grandes taches noires transversales sur les côtés; le ventre est bianc, aussi bien que le dessous de la queue, qui est marquetée de taches noires; les cuisses et les jambes, jusqu'aux ongles, sont couvertes de plumes blanches joliment marquetées de taches rondes et noires; les ongles sont noirs et très forts, les doigts

\* Pennes est un terme de fauconnerie pour exprimer les grandes plumes des ailes des oiseaux de proie.

La distance entre l'Afrique et le Brésil, qui n'est guère que de quatre cents lieues, n'est pas assez grande pour que des oiscaux de haut vol ne puissent la parcourir; et dès lors il est très possible que celui-ci se trouve également aux côtes du Brésil et sur les côtes occidentales de l'Afrique; et il suffit de comparer les caractères qui leur sont particuliers, et par lesquels ils se ressemblent, pour être persuadé qu'ils sont de la même espèce; car tous deux ont des plumes en forme d'aigrette qu'ils redressent à volonté; tous deux sont à peu près de la même grandeur: ils ont aussi tous deux le plumage varié et marqueté dans les mêmes endroits : l'iris des yeux d'un orangé vif, le bec noirâtre; les jambes, jusqu'aux pieds, également couvertes de plumes, marquetées de noir et de blanc; les doigts jaunes et les ongles bruns ou noirs : et il n'y a de différences que dans la distribution et dans les teintes des couleurs du plumage; ce qui ne peut être mis en comparaison avec toutes les ressemblances que nous venons d'indiquer. Ainsi je crois être bien fondé à regarder cet oiseau des côtes d'Afrique comme étant de la même espèce que celui du Brésil; en sorte que l'aigle huppé du Brésil, l'aigle d'Orénoque, l'aigle du Pérou et l'aigle huppé de Guinée ne sont qu'une seule et même espèce d'oiseau, qui approche plus de notre aigle tacheté ou petit aigle d'Europe que de tout autre.

#### III.

L'oiseau du Brésil, indiqué par Marcgrave sous le nom urubitinga, qui vraisemblablement est d'une espèce différente du précédent, puisqu'il porte un autre nom dans le même pays: et en effet il en diffère, 4° par la grandeur, étant de moitié plus petit; 2° par la couleur; celui-ci est d'un brun noirâtre, au lieu que l'autre est d'un beau gris; 5° parce qu'il n'a point de plumes droites sur la tête; 4° parce qu'il a le bas des jambes et des pieds nus comme le pygargue; au lieu que le précédent a, comme l'aigle, les jambes couvertes jusqu'au talon.

sont couverts d'écailles d'un jaune vif. Il élève ses plumes du dessus de la tête en forme de crête ou de huppe, d'où il tire son nom. L'ai dessiné cet oiseau vivant à Londres, en 1752: son mattre m'assura qu'il venoit des côtes d'Afrique; et je le crois d'autant plus volontiers, que j'en ai vu deux autres de cette même espèce exactement chez une autre personne, et qui venoient de la côte de Guinée. Barbot a indiqué cet oiseau sous le nom d'aigle couronné, dans sa Description de la Guinée: il en donne une mauvaise figure, dans laquelle cependant on reconnoît les plumes relevées sur sa tête d'une manière très peu différente de celle dont elles sont représentées dans ma figure. (Edwards, Glanures, partie I, pages 31 et 32, planche enluminée 224.

IV.

L'oiseau que nous avons cru devoir appeler le pelit aigle d'Amérique, qui n'a été indiqué par aueun naturaliste, et qui se trouve à Cayenne et dans les autres parties de l'Amérique méridionale. Il n'a guère que seize à dix-huit pouces de longueur; et il est remarquable, même au premier coup d'œil, par une large plaque d'un rouge pourpré qu'il a sous la gorge et sous le cou. On pourroit croire, à cause de sa petitesse, qu'il seroit du genre des éperviers ou des faucons; mais la forme de son bec, qui est droit à son insertion, et qui ne prend de la courbure, comme celui des aigles, qu'à quelque distance de son origine, nous a déterminé à le rapporter plutôt aux aigles qu'aux éperviers. Nous n'en donnerons pas une plus ample description, parce que la planche enluminée représente assez ses autres caractères.

V

L'oiseau des Antilles, appelé le pétheur par le P. du Tertre, et qui est très vraisemblablement le même que celui qui nous est indiqué par Catesby sous le nom de fiching hank, épervier-pêcheur de la Caroline. Il est, dit-il, de la grosseur d'un vautour, avec le corps plus allongé : ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de l'extrémité de la queue; il a plus de cinq pieds de vol ou d'envergure. Il a l'iris des yeux jaune, la peau qui couvre la base du bec bleue, le bec noir, les pieds d'un bleu pâle, et les ongles noirs et presque tous aussi longs les uns que les autres : tout le dessus du corps, des ailes et de la queue est d'un brun foncé; tout le dessous du corps, des ailes et de la queue est blanc; les plumes des jambes sont blanches, courtes et appliquées de très près sur la peau. « Le pêcheur, dit le P. du Tertre, est tout semblable au mansfeni, hormis qu'il a les plumes du ventre blanches, et celles du dessus de la tête noires; ses griffes sont un peu plus petites. Ce pêcheur est un vrai voleur de mer, qui n'en veut non plus aux animaux de la terre qu'aux oíscaux de l'air, mais seulement aux poissons, qu'il épie de dessus une branche ou une pointe de roc; et, les voyant à sleur d'eau, il fond promptement dessus, les enlevant avec ses griffes, et les va manger sur un rocher. Quoiqu'il ne fasse pas la guerre aux oiseaux, ils ne laissent pas de le poursuivre et de s'attrouper, et de le béqueter jusqu'à ce qu'il change de quartier. Les enfants des sauvages les élèvent étant petits, et s'en servent à la pêche par plaisir seulement; car ils ne rapportent jamais leur pêche. » Cette indication du P. du Tertre n'est ni assez précise, ni assez détaillée, pour qu'on puisse être assuré que l'oiseau dont il parle est le même que celui de Catesby, et nous ne le disons que comme une présomption. Mais ce qu'il y a ici de bien plus certain, c'est que ce même oiseau d'Amérique, donné par Catesby, ressemble si fort à notre balbuzard d'Europe, qu'on pourroit croire avec fondement que c'est absolument le même, ou du moins une simple variété dans l'espèce du balbuzard; il est de la même grosseur, de la même forme, à très peu près de la même couleur, et il à comme lui l'habitude de pêcher et de se nourrir de poisson Tous ces caractères se réunissent pour n'en faire qu'une seule et même espèce avec celle du balbuzard.

VI.

L'oiseau des îles Antilles, appelé par nos voyageurs mansfeni, et qu'ils out regardé comme une espèce de petit aigle (nivus) : « Le mansfeni, dit le P. du Tertre, est un puissant oiseau de proie, qui, en sa forme et en son plumage, a tant de ressettiblance avec l'aigle, que la seule petitesse peut l'en distinguer, car il n'est guère plus gros qu'un faucon; mais il a les griffes deux fois plus grandes et plus fortes. Quoiqu'il soit si bien armé, il ne s'attaque jamais qu'aux oiseaux qui n'ont point de défense, comme aux grives, alouettes de mer, et tout au plus aux ramiers et tourterelles : il vit aussi de serpents et de petits lézards. Il se perche ordinairement sur les arbres les plus élevés : ses plumes sont si fortes et si serrées, que, si en le tirant on ne le prend à rebours, le plomb n'a point de prise pour pénétrer. La chair en est un peu plus noire; mais elle ne laisse pas d'être excellente ('). »

#### LES VAUTOURS.

L'on a donné aux aigles le premier rang parmi les oiseaux de proie, non parce qu'ils sont plus forts et plus grands que les vautours, mais parce qu'ils sont plus généreux, c'est-à-dire moiss bassement crucls; leurs mœurs sont plus fières, leur démarche plus hardie, leur courage plus noblé, ayant au moins autant de goût pour la guerre que d'appétit pour la proie: les vautours, au contraire, n'ont que l'instinct de la basse gourmandise et de la vorseité; ils ne combattent guère les vivants que quand ils ne petvent s'assouvir sur les morts. L'aigle attaque ses ennemis ou ses victimes corps à corps; seul il les poursuit, les combat, les saisit; les vautours, au contraire, pour peu qu'ils prévoient de résistance,

(1) Histoire des Antilles, tome II, page 252.

se réunissent en troupes comme de lâches assassins, et sont plutôt des voleurs que des guerriers, des oiscaux de carnage que des oiseaux de proie; car, dans ce genre, il n'y a qu'eux qui se mettent en nombre, et plusieurs contre un; il n'y a qu'eux qui s'acharment sur les cadavres, au point de les déchiqueter jusqu'aux os : la corruption, l'infection les attire, au lieu de les repousser. Les éperviers, les faucons, et jusqu'aux plus petits eiseaux, montrent plus de courage, car ils chassent seuls, et presque tous dédaignent la chair morte et refusent celle qui est corrompue. Dans les oiseaux comparés aux quadrupèdes, le vautour semble réunir la force et la cruauté du tigre avec la Méheté et la gourmandise du chacal, qui se met également en troupes pour dévorer les charognes et déterrer les cadavres, tandis que l'aigle a, comme nous l'avons dit, le courage, la noblesse, la magnanimité et la munificence du lion.

On doit donc d'abord distinguer les vautours des aigles par cefte différence de naturel, et on les reconnoitra à la simple inspection, et en ce qu'il ont les yeux à fleur de tête, au lieu que les aigles les ont enfoncés dans l'erbite; la tête nue, le cou aussi presque nu, couvert d'un simple duvet, ou mal garni de quelques crins épars, tandis que l'aigle a toutes ces parties bien couvertes de plumes; à la forme des ongles, ceux des aigles étant presque demi-circulaires, parce qu'ils se tiennent rarement à terre, et ceux des vautours étant plus courts et moins courbés; à l'espèce de duvet sin qui tapisse l'intérieur de leurs ailes, et qui ne se trouve pas dans les autres eiseaux de proie; à la partie du dessous de la gorge, qui est plutôt garni de poils que de plumes; à leur attitude plus penchée que celle de l'aigle, qui se tient sièrement droit, et presque perpendiculairement sur ses pieds; au lieu que le vautour, dont la situation est à demi horizontale, semble marquer la bassesse de son caractère par la position inclinée de son corps. On reconnoîtra même les vautours de loin, en ce qu'ils sont presque les seuls oiseaux de proie qui volent en nombre, c'est-à-dire plus de deux ensemble, et aussi parce qu'ils ont le vol pesant, et qu'ils ont même beaucoup de peine à s'élever de terre, étant sbligés de s'essayer et de s'efforcer à trois ou quatre reprises avant de pouvoir prendre leur plein essor (1).

(') M. Ray, et M. Salerne, qui n'a fait presque partout que le copier mot pour mot, donnent encore peur différence caractéristique entre les vautours et les aigles la forme du bec, qui ne se recourbe pas immédiatement à sa naissance, et se maintient droit jusqu'à deux pouces de distance de son origine. Mais je dois observer que ce caractère n'est pas bien indiqué; car le bec des aigles ne se recourbe pas non plus des sa naissance, il se maintient d'abord droit; et la seule différence est que, dans

Nous avons composé le genre des sigles de trois espèces, savoir : le grand aigle , l'aigle moyen ou commun, et le petit aigle; nous y avons ajouté les oiseaux qui en approchent le plus, tels que le pygargue, le balbuzard, l'orfraie, le jean-le-blanc et les six oiseaux étrangers qui y ent rapport, savoir : 4º le bel oiseau de Malabar; 2º l'oiseau du Brésil, de l'Orénoque, du Pérou et de Guinée, appelé par les Indiens du Brésil urutaurana; 5º l'oiseau appelé dans ce même pays urubitinga; 4º celui que nous avons appelé petit aigle de l'Amérique; 5º l'eiseau pêcheur des Antilles; 6° le mansfeni, qui paroit être une espèce de petit aigle : ce qui fait en tout treize espèces, dont l'une, que nous avons appelés petit aigle de l'Amérique, n'a été indiquée par aucun naturaliste. Nous allons faire de même l'énumération et la réduction des espèces de vautours, et nous parlerons d'abord d'un oiseau qui a été mis au nombre des aigles par Aristote, et après lui par la plupart des auteurs, quoique ce soit réellement us vautour et non pas un aigle

# LE PERCNOPTÈRE.

Vultur fulvus. Gnel.

J'ai adopté ce nom, tiré du grec, pour distingue. cet oiseau de tous les autres. Ce n'est point du tout un aigle, et ce n'est certainement qu'un vautour; ou, si l'on veut suivre le sentiment des anciens, il fera le dernier degré des nuances entre ces deux genres d'oiseaux, tenant d'infiniment plus près aux vauteurs qu'aux aigles. Aristote, qui l'a placé parmi les aigles, avoue lui-même qu'il est plutôt du genre des vautours, ayant, dit-il, tous les vices de l'aigle, sans avoir aucune de ses bonnes qualités, se laissant chasser et battre par les corbeaux, étant paresseux à la chasse, pesant au vol, toujours criant, lamentant, toujours affamé et cherchant les cadavres. Il a aussi les ailes plus courtes et la queue plus longue que les aigles, la tête d'un bleu clair, le cou blanc et nu, c'est-à-dire couvert, comme la tête, d'un simple duvet blanc, avec un collier de petites plumes blanches et roides au-dessous du cou en

le vautour, cette partie droite du béc est plus longue que dans l'aigle. D'autres naturalistes donnent aussi comme différence caractéristique la proéminence du jabot, plus grand dans les vautours que dans les aigles; mais cé căractére est équivoque, et n'appartient pas à toutes les espèces de vautours. Le griffon, qui est l'une des principales, bien loin d'avoir le jabot proéminent, l'a si rentré en dedans, qu'il y a au-dessous de son œu, et à la place du jabot, un creux assez grand pour y mettre le poing.

forme de fraise; l'iris des yeux est d'un jaune rougeâtre; le bec et la peau nue qui en recouvre la base sont noirs; l'extrémité crochue du bec est blanchâtre; le bas des jambes et les pieds sont nus et de couleur plombée; les ongles sont noirs, moins longs et moins courbés que ceux des aigles. Il est de plus fort remarquable par une tache brune, en forme de cœur, qu'il porte sur la poitrine, au-dessous de sa fraise, et cette tache brune paroît entourée ou plutôt liserée d'une ligne étroite et blanche. En général, cet oiseau est d'une vilaine figure et mal proportionné; il est même dégoûtant par l'écoulement continuel d'une humeur qui sort de ses narines, et de deux autres trous qui se trouvent dans son bec, par lesquels s'écoule la salive. Il a le jabot proéminent, et lorsqu'il est à terre il tient toujours les ailes étendues (1). Enfin il ne ressemble à l'aigle que par la grandeur; car il surpasse l'aigle commun, et il approche du grand aigle pour la grosseur du corps : mais il n'a pas la même étendue de vol. L'espèce du percnoptère paroit être plus rare que celle des autres vautours; on la trouve néanmoins dans les Pyrénées, dans les Alpes et dans les montagnes de la Grèce, mais toujours en assez petit nombre.

### LE GRIFFON.

#### Vultur barbatus. GMEL.

C'est le nom que MM. de l'Académie des Sciences ont donné à cet oiseau pour le distinguer des autres vautours. D'autres naturalistes l'ont appelé le vautour rouge, le vautour jaune, le vautour fauve; et comme aucune de ces dénominations n'est univoque ni exacte, nous avons préféré le nom simple de griffon. Cet oiseau est encore plus grand que le percnoptère; il a huit pieds de vol ou d'envergure, le corps plus gros et plus long que le grand aigle, surtout en y comprenant les jambes, qu'il a longues de plus d'un pied, et le cou, qui a sept pouces de longueur. Il a, comme le percnoptère, au bas du cou un collier de plumes blanches; sa tête est couverte de pareilles plumes, qui font une petite aigrette par derrière, au bas de laquelle on voit à découvert les trous des oreilles : le cou est presque entièrement dénué de plumes. Il a les yeux à sleur de tête, avec de grandes paupières, toutes deux également mobiles et garnies de cils, et l'iris d'un bel orangé; le bec long et crochu, noirâtre à son extrémité ainsi qu'à son origine, et bleuâtre dans

(') Cette habitude de tenir les alles étendues appartient non seulement à cette espèce, mais encore à la plupart des vautours et à quelques oiseaux de proie.

son milieu. Il est encore remarquable par son jabot rentré, c'est-à-dire par un grand creux qui est au haut de l'estomac, et dont toute la cavité est garnie de poils qui tendent de la circonférence au centre; ce creux est la place du jabot, qui n'est ni proéminent ni pendant comme celui du percnoptère. La peau du corps, qui paroît à nu sur le cou et autour des yeux, des oreilles, etc., est d'un gris brun et bleuâtre; les plus grandes plumes de l'aile ont jusqu'à deux pieds de longueur, et le tuyau plus d'un pouce de circonférence; les ongles sont noirâtres, mais moins grands et moins courbés que ceux des aigles.

Je crois, comme l'ont dit MM. de l'Académie des Sciences, que le griffon est en effet le grand vautour d'Aristote: mais comme ils ne donnent aucune raison de leur opinion à cet égard, et que d'abord il paroîtroit qu'Aristote ne faisant que deux espèces ou plutôt deux genres de vautours, le petit, plus blanchâtre que le grand, qui varie pour la forme; il paroitroit, dis-je, que ce genre du vautour est composé de plus d'une espèce, que l'on peut également y rapporter : car il n'y a que le percnoptère dont il ait indiqué l'espèce en particulier; et comme il ne décrit aucun des autres grands vautours, on pourroit douter avec raison que le griffon fût le même que son grand vautour. Le vautour commun, qui est tout aussi grand et peut-être moins rare que le griffon, pourroit être également pris pour ce grand vautour; en sorte qu'on doit penser que MM. de l'Académie des Sciences ont eu tort d'affirmer comme certaine une chose aussi équivoque et aussi douteuse, sans avoir même indiqué la raison ou le fondement de leur assertion, qui ne peut se trouver vraie que par hasard, et ne peut être prouvée que par des réflexions et des comparaisons qu'ils n'avoient pas faites. J'ai tâché d'y suppléer, et voici les raisons qui m'ont déterminé à croire que notre griffon est en effet le grand vautour des anciens.

Il me paroît que l'espèce du griffon est composée de deux variétés: la première, qui a été appelée vautour fauve, et la seconde, vautour doré, par les naturalistes. Les différences entre ces deux oiseaux, dont le premier est le griffon, ne sont pas assez grandes pour en faire deux espèces distinctes et séparées: car tous deux sont de la même gran deur, et en général à peu près de la même couleur; tous deux ont la queue courte relativement aux ailes, qui sont très longues (1), et par ce caractère qui leur est commun ils diffèrent des autres vautours. Ces

(1) M. Brisson donne à son vautour doré une queue de deux pieds trois pouces de longueur, et trois pieds à la plus grande plume de l'aile; ce qui me feroit douter que ce soit le même oiseau que le vautour doré des autres auteurs, qui a la queue courte en comparaison ces ailes.

ressemblances ont même frappé d'autres naturalistes avant moi, au point qu'ils ont appelé le vautour fauve, congener du vautour doré: je suis même très porté à croire que l'oiseau indiqué par Belon sous le nom de vautour noir est encore de la même espèce que le griffon et le vautour doré; car ce vautour noir est de la même grandeur, et a le dos et les ailes de la même couleur que le vautour doré. Or, en réunissant en une seule espèce ces trois variétés. le griffon sera le moins rare des grands vautours, et celui par conséquent qu'Aristote aura principalement indiqué; et ce qui rend cette présomption encore plus vraisemblable, c'est que, selon Belon, ce grand vautour noir se trouve fréquemment en Egypte, en Arabie et dans les îles de l'Archipel, et que des lors il doit être assez commun en Grèce. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'on peut réduire les grands vautours qui se trouvent en Europe à quatre espèces, savoir : le percnoptère, le griffon, le vautour proprement dit, dont nous parlerons dans l'article suivant, et le vautour huppé, qui diffèrent assez les uns des autres pour faire des espèces distinctes et séparées.

MM. de l'Académie des sciences, qui ont disséqué deux griffons femelles, ont très bien observé que le bec est plus long à proportion qu'aux aigles et moins recourbé; qu'il n'est noir qu'au commencement et à la pointe, le milieu étant d'un gris bleuâtre; que la mandibule supérieure du bec a en dedans comme une rainure de chaque côté; que ces rainures retiennent les bords tranchants de la mandibule inférieure lorsque le becest fermé; que, vers le haut du bec, il y a une petite éminence ronde, aux côtés de laquelle sont deux petits trous par où les canaux salivaires se déchargent; que, dans la base du bec, sont les trous des narines, longs de six lignes sur deux de large, en allant de haut en bas, ce qui donne une grande amplitude aux parties extéricures de l'organe de l'odorat dans cet oiseau; que la langue est dure et cartilagineuse, faisant par le bout comme un demi-canal, et ses deux côtés étant relevés en haut; ces côtés ayant un rebord encore plus dur que le reste de la langue, qui fait comme une scie composée de pointes tournées vers le gosier; que l'æsophage se dilate vers le bas, et forme une grosse bosse qui prend un peu au-dessous du rétrécissement de l'œsophage; que cette bosse n'est différente du jabot des poules qu'en ce qu'elle est parsemée d'une grande quantité de vaisseaux fort visibles, à cause que la membrane de cette poche est fort blanche et fort transparente (1); que le gésier

(') Il paroitroit, par ce que disent ici MM. de l'Académie, que le griffon a le jabot proéminent au dehors: cependant je me suis assuré par mes yeux du contraire; il n'y a qu'un grand creux a la place du jabot, à l'extérieur : mais cela n'empêche pas qu'à l'intérieur il n'y

n'est ni aussi dur ni aussi épais qu'il l'est dans les gallinacées, et que sa partie charnue n'est pas couge comme aux gésiers des autres oiseaux, mais blanche comme sont les autres ventricules; que les intestins et le cœcum sont petits comme dans les autres oiseaux de proie; qu'enfin l'ovaire est à l'ordinaire, et l'oriductus un peu anfractueux comme celui des poules, et qu'il ne forme pas un conduit droit c: égal, ainsi qu'il l'est dans plusieurs autres oiseaux

Si nous comparons ces observations sur les partics intérieures des vautours avec celles que les mêmes anatomistes de l'Académie ont faites sur les aigles, nous remarquerons aisément que, quoique les vautours se nourrissent de chair comme les aigles, ils n'ont pas néanmoire la même conformation dans les parties qui servent à la digestion, et qu'ils sont à cet égard beaucoup plus près des poules et des autres oiseaux qui se nourrissent de grain, puisqu'ils ont un jabot et un estomac qu'on peut regarder comme un demi-gésier par son épaisseur à la partie du fond; en sorte que les vautours paroissent être conformés non seulement pour être carnivores, mais granivores et même omnivores.

## LE VAUTOUR

# OU GRAND VAUTOUR (1) \*.

Le vautour simplement dit, ou le grand vautour. est l'oiseau que Belon a improprement appelé le grand vautour cendré, et que la plupart des naturalistes après lui ont aussi nommé vautour cendre, quoiqu'il soit beaucoup plus noir que cendré. Il est plus gros et plus grand que l'aigle commun, mais un peu moindre que le griffon, duquel il n'est pas difficile de le distinguer, 4° par le cou, qu'il a couvert d'un duvet beaucoup plus long et plus fourni, et qui est de la même couleur que celle des plumes du dos; 2º par une espèce de cravate blanche qui part des deux côtés de la tête, s'étend en deux branches jusqu'au bas du cou, et borde de chaque côté un assez large espace d'une couleur noire, et audessous duquel il se trouve un collier étroit et blanc; 5º par les pieds, qui sont, dans le vautour, couverts de plumes brunes, tandis que, dans le griffon, les pieds sont jaunâtres ou blanchâtres; et enfin par les

ait une bosse, et un grand élargissement dans cette partie de l'œsophage qui souléve la peau du creux, et le remplit lorsque l'animal est bien repu.

(') En latin, vultur; en espagnol, buyetre; en italien, avoltorio; en allemand, gyr, ou geir, ou geier; en anglois, geir ou vulture.

\* Seion M. G. Cuvier, ce que Buffon dit du grand vautour a rapport au vautour brun. (Vuit. cinerous. Gm.) (A. R.

deigts, qui sont jaunes, tandis que ceux du griffon sent bruns eu condrés.

### LE VAUTOUR A AIGRETTES.

Vultur cristatus, GMEL.

Ce vautour, qui est moins grand que les trois premiers, l'est cependant encore assez pour être mis au nombre des grands vautours. Nous ne pouvons en rien dire de mieux que ce qu'en a dit Gesner, qui, de tous les naturalistes, est le seul qui ait vu plusieurs de ces oiseaux. Le vautour, dit-il, que les Allemands appellent hasengeier (vautour des lièvres), a le bec noir et crochu par le bout, de vilains yeux, le corps grand et fort, les ailes larges, la queue longue et droite, le plumage d'un roux noirâtre, les pieds jaunes. Lorsqu'il est en repos, à terre ou perché, il redresse les plumes de la tête, qui lui font alors comme deux cornes, que l'on n'aperçoit plus quand il vole. Il a près de six pieds de vol ou d'envergnure; il marche bien, et fait des pas de quinze pouces d'étendue. Il poursuit les oiseaux de toute espèce, et il en fait sa proie: il chasse aussi les lièvres, les lapins, les jeunes renards et les petits faons, et n'épargne pas même le poisson : il est d'une telle sérocité qu'on ne peut l'apprivoiser; non seulement il poursuit sa proie au vol en s'élançant du sommet d'un' arbre ou de quelque tocher élevé, mais encore à la course. Il vole avec grand bruit; il niche dans les forêts épaisses et désertes, sur les arbres les plus élevés. Il mange la chair, les entrailles des animaux vivants, et même les cadavres : queique très verace, il peut supporter l'abstinence pendant quatorze jours. On prit deux de ces oiseaux en Alsace au mois de janvier 4515, et, l'année suivante, on en trouva d'autres dans un nid qui étoit construit sur un gros chêne très élevé, à quelque distance de la ville de Miesen.

Tous les grands vautours, c'est-à-dire le perenop-tère, le griffon, le vautour proprement dit, et le vautour à aigrettes, ne produisent qu'en petit nombre, et une seule fois l'année. Aristote dit qu'ordinairement ils ne pondent qu'un œuf ou deux. Ils font leurs nids dans des lieux si hauts et d'un accès si difficile, qu'il est très rare d'en trouver; ce n'est que dans les montagnes élevées et désertes que l'on doit les chercher. Les vautours habitent ces lieux de préférence pendant toute la belle saison; et ce n'est que quand les nelges et les glaces commencent à couvrir ces sommets de montagnes qu'en les voit descendre dans les plaines, et voyager en hiver du côté des pays chauds; car il paroit que les vauteurs craigness plus le froid que la phipart des aigles. Ils

sent meins communs dans le Nord; il settfelereit même qu'il n'y en ait point du tout en Suède, ni dans les pays au-delà, puisque M. Linnæus, dans l'énumération qu'il fait de tous les olseaux de Suède, ne fait aucune mention des vautours. Cependant neus parlerons, dans l'article suivant, d'un vautour qu'on nous a enveyé de Norwége; mais cela n'empêche pas qu'ils ne soient plus nombreux dans les climats chauds, en Égypte, en Arabie, dans les îles de l'Archipel et dans plusieurs autres provinces de l'Afrique et de l'Asie: on y fait même grand usage de la peau des vautours; le cuir est presque aussi épais que celui d'un chevreau; il est recouvert d'un duvet très fin, très serré et très chaud; et l'en en

fait d'excellentes fourrures. Au reste, il me pareit que le vautour noir que Belon dit être commun en Égypte, est de la même espèce que le vautour proprement dit, qu'il appelle vautour cendré, et qu'on ne deit pas les séparer. comme l'ont fait quelques naturalistes, puisque Belon lui-même, qui est le seul qui les ait indiqués, ne les sépare pas, et parle des cendrés et des noirs comme faisan. tous deux l'espèce du grand vautour, ou vautour p oprement dit; en sorte qu'il est probable qu'il en existe en effet de neirs, et d'autres qui sont cendrés, mais que nous n'avons pas vus. Il en est du vautour noir comme de l'aigle noir, qui tous deux sont de l'espèce commune du vautour ou de l'aigle. Aristote a eu raison de dire que le genre du grand vautour étoit multiforme, puisque ce genre est en esfet composé de trois espèces, du grisson, du grand vautour et du vautour à aigrettes, sans y comprendre le percnoptère, qu'Aristote avoit cru devoir séparer des vautours, et associer aux aigles. Il n'en est pas de même du petit vautour dont nous allons parler, et qui ne me paroît faire qu'une seule espèce en Europe: ainsi ce philosophe a eu encore raison de dire que le genre du grand vautour étoit plus multiforme, c'est-à-dire contenoit plus d'espèces que celui du petit vautour.

### LE PETIT VAUTOUR (1).

Il nous reste maintenant à parler des petits vau tours, qui me paroissent différer des grands que nous venons d'indiquer sous les noms de percoptère, griffon, grand vautour et vautour d'aigrettes, non seulement par la grandeur, mais encore par d'autres caractères particuliers. Aristote, comme je l'ai dit, n'en a fait qu'une espèce (7), et nos nomen-

(1) Cet ofseau est nommé, au bas de la planche, vout tour de Norwège, parce qu'il nous a été envoyé de Norwège.

(2) Ces trois diseaux ne forment en effet qu'une seule

dateurs en comptent trois, saveir, le vautour brun, le vautour d'Égypte, et le vautour à tête blanche. Ce dernier, qui est un des plus petits, et dont nous donnons lei la représentation, paroit être en effet d'une espèce différente des deux premiers; car il en diffère en ce qu'il a le bas des jambes et les pieds nus, tandis que les deux autres les ont couverts de plumes. Ce vautour à tête blanche est vraisemblablement le petit vautour blanc des anciens, qui se trouve communément en Arabie, en Égypte, en Grèce, en Allemagne et jusqu'en Norwége, d'où il nous a été envoyé. On peut remarquer qu'il a la tête et le dessous du cou dégarnis de plumes et d'une couleur rougeatre, et qu'il est blanc presque en entier, à l'exception des grandes plumes des ailes, qui sont noires. Ces caractères sont plus que suffisants pour le faire reconnoître.

Des autres espèces de petits vautours indiqués par M. Brisson sous les noms de vautour brun et de vautour d'Egypte, il me paroit qu'il faut en retrancher ou plutôt séparer le second, c'est-à-dire le vautour d'Egypte, qui, par la description que Belon seul en a donnée, n'est point un vautour, mais un oiseau d'un autre genre, et auquel il a cru devoir donner le nom de sacre égyptien. Il ne nous reste donc plus que le vautour brun, au sujet duquel je remarquerai sculement que ie ne vois pas les raisons qui ont déterminé M. Brisson à rapporter set oiseau à l'aquila heteropode de Gesner. Il me paroit, au contraire, qu'au lieu de faire de cet aigle hétéropode un vautour, on devroit le supprimer de la liste des eiseaux; car son existence n'est nullement prouvée : aucun des naturalistes ne l'a vu. Gesner, qui seul en a parlé, et que tous les autres n'ont fait que sopier, n'en avoit eu qu'un dessin, qu'il a fait graver, et dont il a rapporté la figure au genre des aigles et non pas à celui des vautours; et la dénomination d'aigle hétéropode qu'il lui donne est prise du dessin, dans lequel l'une des jambes de cet oiseau étoit bleue, et l'autre d'un brun blanchâtre; et il avoue qu'il n'a pu rien apprendre de certain sur cette espèce, et qu'il n'en parle et ne lui donne ce nom d'aigle hétéropode qu'en supposant la vérité de ce même dessin. Or, un oiseau dessiné par un homme inconnu, nommé d'après un dessin incorrect, et que la seule dissérence de la couleur des deux jambes doit faire regarder comme infidèle; un giseau qui n'a jamais été vu d'aucun de ceux qui en ent voulu parler, est-il un vautour ou un aigle? estil même un oiseau réellement existant? Il me paroit donc que e'est très gratuitement que l'on a voulu y rapporter le vautour brun.

Au reste, l'oiseau qui existe réellement, et qui

espèce qui reunit les vultur fuseus, leucocephalus, perenopterus de Gmelin (A. R.) ne doit point être rapporté à l'aigle hétéropode, qui n'existe pas, est représenté dans les planches enluminées, n° 427 (¹); et, comme il nous a été envoyé d'Afrique aussi blen que de l'île de Malte, nous le renvoyons à l'article suivant, où nous traiterqus des oiseaux étrangers qui ont rapport aux vautours.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX VAUTOURS.

ı.

L'oiseau envoyé d'Afrique et de l'île de Malte, sous le nom de vautour brun, dont nous avons parlé dans l'article précédent, qui est une espèce ou une variété particulière dans le genre des vautours, et qui, ne se trouvant point en Europe, doit être regardée comme appartenant au climat de l'Afrique, et surtout aux terres voisines de la mer Méditerranée

H

L'oiseau appelé par Belon le sacre d'Égypte, et que le docteur Shaw indique sous le nom achbobba. Cet oiseau se voit par troupes dans les terres stériles et sablonneuses qui avoisinent les pyramides d'Égypte : il se tient presque toujours à terre, et se repait, comme les vautours, de toute viande et de chair corrompue. « Il est, dit Belon, oiseau sordide et non gentil; et quiconque feindra voir un oiseau ayant la corpulence d'un milan, le bec entre le corbeau et l'oiseau de proie, crochu par le fin bout, et les jambes et les pieds, et marcher comme le corbeau, aura l'idée de cet oiseau, qui est fréquent en Égypte, mais rare ailleurs, quoiqu'il y en ait quelques uns en Syrie, et que j'en aie, ajoute-t-il, vu quelques uns dans la Caramanie. » Au reste, cet oiseau varie pour les couleurs; c'est, à ce que croit Belon, l'hierax ou accipiter Ægyptius d'Hérodote, qui, comme l'ibis, étoit en vénération chez les anciens Égyptiens, parce que tous deux tuent et mangent les serpents et autres bêtes immondes qui infectent l'Égypte (2). « Auprès du Caire, dit le

(\*) Nous nous faisons un devoir de conserver dans le texte de nos volumes des oiseaux de Busson, tous les numéros des planches enluminées ellés par l'auteut, et qui ont rapport à des dessins qui existent à la bibliothèque du Jardin du Rol. (Note de l'éditeur.)

(\*) Belon, Histoire naiurelle des oiseaux, pages 110 et 111, avec figures, dans laquelle on peut remarquer que le bec ressemble plus à celui d'un aigle on d'un épervier qu'à celui d'un vautour : mais on doit présu-

docteur Shaw, nous rencontrâmes plusieurs troupes d'achbobbas, qui, comme nos corbeaux, vivent de charogne... C'est peut-être l'épervier d'Egypte, dont Strabon dit que, contre le naturel de ces sortes d'oiseaux, il n'est pas fort sauvage; car l'achbobba est un oiseau qui ne fait point de mal, et que les mahométans regardent comme sacré : c'est pourquoi le bacha donne tous les jours deux bœufs pour les nourrir ; ce qui paroît être un reste de l'ancienne superstition des Égyptiens. » C'est ce même oiseau dont parle Paul Lucas. « On rencontre encore en Egypte, dit-il, de ces éperviers à qui on rendoit, ainsi qu'à l'ibis, un autre culte religieux; c'est un oiseau de proie, de la grosseur d'un corbeau, dont la tête ressemble à celle d'un vautour, et les plumes à celles d'un faucon. Les prêtres de ce pays représentoient de grands mystères sous le symbole de cet oiseau; ils le faisoient graver sur leurs obélisques et sur les murailles de leurs temples pour représenter le soleil; la vivacité de ses yeux, qu'il tourne incessamment vers cet astre, la rapidité de son vol, sa longue vie, tout leur parut propre à marquer la nature du soleil, etc. » Au reste cet oiseau, qui, comme l'on voit, n'est pas assez décrit, pourroit bien être le même que le gallinache ou marchand, dont nous ferons mention, art. IV.

III.

### LE ROI DES VAUTOURS.

### Yultur papa. L.

L'oiseau de l'Amérique méridionale que les Européens qui habitent les colonies ont appelé roi des vautours, et qui est en effet le plus bel oiseau de ce genre. C'est d'après celui qui est au cabinet du roi que M. Brisson en a donné une bonne et ample description. M. Edwards, qui a vu plusieurs de ces oiseaux à Londres, l'a aussi très bien décrit et dessiné. Nous réunirons ici les remarques de ces deux auteurs et de ceux qui les ont précédés, avec celles que nous avons faites nous-même sur la forme et la nature de cet oiscau. C'est certainement un vautour. car il a la tête et le cou dénués de plumes, ce qui est le caractère le plus distinctif de ce genre : mais il n'est pas des plus grands, n'ayant que deux pieds deux ou trois pouces de longueur de corps, depuis le bout du bec jusqu'à celui des pieds ou de la queue; n'étant pas plus gros qu'un dindon femelle, et n'ayant pas les ailes à proportion si grandes que

mer que cette partie est mal représentée dans la figure, puisque l'auteur dit dans sa description que le bec est entre celui du corbeau et celui d'un oiseau de proie, et crochu par l'extrémité; ce qui exprime assez bien la forme du bec d'un yautour.

les autres vautours, quoiqu'elles s'étendent, lorsqu'elles sont pliées, jusqu'à l'extrémité de la queue, qui n'a pas huit pouces de longueur. Le bec, qui est assez fort et épais, est d'abord droit et direct, et ne devient crochu qu'au bout; dans quelques uns il est entièrement rouge, et dans d'autres il ne l'est qu'à son extrémité, et noir dans son milieu : la base du bec est environnée et couverte d'une peau de couleur orangée, large, et s'élevant de chaque côté jusqu'au bout de la tête; et c'est dans cette peau que sont placées les narines, de forme oblongue, et entre lesquelles cette peau s'élève comme une crête dentelée et mobile, et qui tombe indisséremment d'un côté ou de l'autre, selon le mouvement de tête que fait l'oiseau. Les yeux sont entourés d'une peau rouge écarlate, et l'iris a la couleur et l'éclat des perles. La tête et le cou sont dénués de plumes et couverts d'une peau de couleur de chair sur le haut de la tête, et d'un rouge plus vif sur le derrière et plus terne sur le devant. Au-dessous du derrière de la tête s'élève une petite touffe de duvet noir, de laquelle sort et s'étend de chaque côté sous la gorge une peau ridée, de couleur brunâtre, mêlée de bleu et de rouge dans sa partie postérieure; cette peau est rayée de petites lignes de duvet noir. Les joues ou côtés de la tête sont couvertes d'un duvet noir; et entre le bec et les yeux, derrière les coins du bec, il y a de chaque côté une tache d'un pourpre brun. A la partie supérieure du haut du cou, il y a de chaque côté une petite ligne longitudinale de duvet noir, et l'espace contenu entre ces deux lignes est d'un jaune terne; les côtés du haut du cou sont d'une couleur rouge, qui se change, en descendant par nuances, en jaune; au-dessous de la partie nue du cou est une espèce de collier ou de fraise, formée par des plumes douces asses longues et d'un cendré foncé; ce collier, qui entoure le cou entier et descend sur la poitrine, est assez ample pour que l'oiseau puisse, en se resserrant, y cacher son cou et partie de sa tête, comme dans un capuchon, et c'est ce qui a fait donner à cet oiseau le nom de moine par quelques naturalistes. Les plumes de la poitrine, du ventre, des cuisses, des jambes et celles du dessous de la queue, sont blanches et teintes d'un peu d'aurore; celles du croupion et du dessus de la queue varient, étant noires dans quelques individus, et blanches dans d'autres : les autres plumes de la queue sont toujours noires aussi bien que les grandes plumes des ailes, lesquelles sont ordinairement bordées de gris. La couleur des pieds et des ongles n'est pas la même dans tous ces oiseaux : les uns ont les pieds d'un blanc sale ou jaunâtre et les ongles noirâtres; d'autres ont les pieds et les ongles rougeatres; les ongles sont fort courts et peu crochus.

Cet oiseau est de l'Amérique méridionale et non pas des Indes orientales; comme quelques auteurs

Pont écrit (1): celui que nous avons au Cabinet du Roi a été envoyé de Cayenne. Navarette, en parlant de cet oiseau, dit: « J'ai vu à Acapulco le roi des » zopilotes ou vautours; c'est un des plus beaux » oiseaux qu'on puisse voir, etc. » Le sieur Perry, qui fait à Londres commerce d'animaux étrangers, a assuré à M. Edwards que cet oiseau vient uniquement de l'Amérique. Hernandès, dans son Histoire de la Nouvelle-Espagne, le décrit de manière à ne pouvoir s'y méprendre; Fernandès, Nieremberg et de Laët, qui tous ont copié la description de Hernandès, s'accordent à dire que cet oiseau est commun dans les terres du Mexique et de la Nouvelle-Espagne: et comme, dans le dépouillement que j'ai fait des ouvrages des voyageurs, je n'ai pas trouvé la plus légère indication de cet oiseau dans ceux de l'Afrique et de l'Asie, je pense qu'on peut assurer qu'il est propre et particulier aux terres méridionales du nouveau continent, et qu'il ne se trouve pas dans l'ancien. On pourroit m'objecter que, puisque l'ouroutaran ou l'aigle du Brésil se trouve, de mon aveu, également en Afrique et en Amérique, je ne dois pas assurer que le roi des vautours ne s'y trouve pas aussi. La distance entre les deux continents est égale pour ces deux oiseaux; mais probablement la puissance du vol est inégale (2), et les aigles en général volent beaucoup mieux que les vautours. Quoi qu'il en soit, il paroît que celui-ci est confiné dans les terres où il est né, et qui s'étendent du Brésil à la Nouvelle-Espagne; car on ne le trouve plus dans les pays moins chauds, il craint le froid. Ainsi, ne pouvant traverser la mer au vol entre le Brésil et la Guinée, et ne pouvant passer par les terres du nord, cette espèce est demeurée en propre au Nouveau Monde, et doit être ajoutée à la liste de celles qui n'appartiennent point à l'ancien continent.

Au reste, ce bel oiseau n'est ni propre, ni noble, ni généreux; il n'attaque que les animaux les plus foibles, et ne se nourrit que de rats, de lézards, de scrpents, et même des excréments des animaux et

(1) Albin dit que celui qu'il a dessiné étoit venu des Indes orientales par un vaisseau hollandois appelé le Pallampank (partie III, p. 2, nº 4). M. Edwards dit aussi que les gens qui montroient ces oiseaux à la foire de Londres assuroient qu'ils venoient des Indes orientales, mais que néanmeins il croit qu'ils sont de l'Amérique.

(\*) Hernandès dit que néanmoins cet oiseau s'élève fort haut, en tenant les ailes très étendues, et que son vol est si ferme, qu'il résiste aux plus grands vents. On pourroit croire que Nieremberg l'a appelé regina aurarum, parce qu'il surmonte la force du vent par celle de son vol : mais ce nom aura n'est pas dérivé du latin; il vient par contraction d'ouroua, qui est le nom indien d'un autre vautour dont nous parlerons dans l'article suivant.

des hommes : aussi a-t-il une très mauvaise odeur, et les sauvages mêmes ne peuvent manger de sa chair.

tV.

#### L'URUBU.

#### Yultur Aura. L.

L'oiseau appelé ouroua ou aura par les Indiens de Cayenne, urubu (ouroubou) par ceux du Brésil, zopilotl par ceux du Mexique, et auquel nos François de Saint-Domingue et nos voyageurs ont donné le surnom de marchand. C'est encore une espèce qu'on doit rapporter au genre des vautours, parce qu'il est du même naturel, et qu'il a comme eux le bec crochu, et la tête et le cou dénués de plumes, quoique, par d'autres caractères, il ressemble au dindon, ce qui lui a fait donner, par les Espagnols et les Portugais, le nom de gallinaza ou gallinazo. Il n'est guère que de la grandeur d'une oie sauvage : il paroît avoir la tête petite, parce qu'elle n'est couverte, ainsi que le cou, que de la peau nue, et semée seulement de quelques poils noirs assez rares : cette peau est raboteuse et variée de bleu, de blanc et de rougeatre. Les ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent au-delà de la queue, qui cependant est ellemême assez longue. Le bec est d'un blanc jaunâtre, et n'est crochu qu'à l'extrémité; la peau nue qui en recouvre la base, s'étend presque au milieu du bec, et elle est d'un jaune rougeâtre. L'iris de l'œil est orangé et les paupières sont blanches; les plumes de tout le corps sont brunes ou noirâtres, avec un reflet de couleur changeante, de vert et de pourpre obscurs; les pieds sont d'une couleur livide, et les ongles sont noirs. Cet oiseau a les narines encore plus longues à proportion que les autres vautours (1); il est aussi plus lâche, plus sale et plus vorace qu'aucun d'eux, se nourrissant plutôt de chair morte et de vidanges que de chair vivante: il a néanmoins le vol élevé et assez rapide pour poursuivre une proie s'il en avoit le courage, mais il n'attaque guère que les cadavres, et s'il chasse quelquefois, c'est en se réunissant en grandes troupes pour tomber en grand nombre sur quelque animal endormi ou blessé.

Le marchand est le même oiseau que celui qu'a décrit Kolbe sous le nom d'aigle du Cap. Il se trouve donc également dans le continent de l'Afrique et dans celui de l'Amérique méridionale, et, comme

(') J'ai cra devoir donner une courte description de cet oiseau, parce que j'ai trouvé que celles des autres auteurs ne s'accordent pas parfaitement avec ce que j'en ai vu; cependant, comme il n'y a que de légéres différences, il est à présumer que ce sont des variétés individuelles; et par conséquent leurs descriptions peuvent être aussi bonnes que la mienne.

on ne le voit pas fréquenter les terres du nord, il paroît qu'il a traversé la mer entre le Brésil et la Guinée. Hans bloane, qui a vu ct observé plusieurs de ces oiseaux en Amérique, dit qu'ils volent comme les milans, qu'ils sont toujours maigres. Il est donc très possible que, étant aussi légers de vol et de corps, ils aient franchi l'intervalle de mer qui sépere les deux continents. Hernandès dit qu'ils ne se nourrissent que de cadavres d'animaux et même d'excréments humains; qu'ils se rassemblent sur de grands arbres, d'où ils descendent en troupes pour dévorer les charognes. Il ajoute que leur chair a une mauvaise odeur, plus forte que celle de la chair du corbeau. Nieremberg dit aussi qu'ils volent très haut et en grandes troupes; qu'ils passent la nuit sur des arbres et des rochers très élevés, d'où ils partent le matin pour venir autour des lieux habités; qu'ils ont la vue très perçante, et qu'ils voient de haut et de très loin les animaux morts qui peuvent leur servir de pâture; qu'ils sont très silencieux, ne criant ni ne chantant jamais, et qu'on ne les entend que par un murmure peu fréquent ; qu'ils sont très communs dans les terres de l'Amérique méridionale, et que leurs petits sont blancs dans le premier âge, et deviennent ensuite bruns ou noirâtres en grandisdissant. Marcgrave, dans la description qu'il donne de set oiseau, dit qu'il a les pieds blanchâtres, les yeux beaux, et, pour ainsi dire, couleur de rubis, la langue en gouttière et en scie sur les côtés. Ximenès assure que ces oiseaux ne volent jamais qu'en grandes troupes, et toujours très haut, qu'ils tombent tous ensemble sur la même proie, qu'ils dévorent jusqu'aux os, et sans aucun débat entre eux, et qu'ils se remplissent au point de ne pouvoir reprendre leur vol. Ce sont ees mêmes oiseaux dont Acosta fait mention sous le nom de poullazes, « qui sont, dit-il, d'une admirable légèreté, ont la vue très percente, et qui sont fort propres pour nettoyer les cités, d'autant qu'ils n'y laissent aucunes charognes ni choses mortes. Ils passent la nuit sur les arbres et sur les rochers, et au matin viennent aux cités, se mettent sur les sommets des plus hauts édisices, d'où ils épient et attendent leur prise. Leurs petits ont le plumage blanc, qui change ensuite en noir avec l'age. » « Je crois, dit Desmarchais, que ces oiseaux, appelés gallinaches par les Portugais, et marchands par les François de Saint-Domingue, sont une espèce de coqs-d'Inde (1), qui, au lieu de vivre de grains, de fruits et d'herbes comme les autres, so sont accoutumes à être nourris de corps

(') Quoique cet oiseau ressemble au coq-d'Inde par la tête, le cou et la grandeur du corps, il n'est pas de ce genre, mais de celui du vautour, dont il a non seulement le naturel et les mœurs, mais encore le bec crechu et les serres. morts et de charognes. Ils spivent les chasseurs, surtout ceux qui pe vont à la chasse que pour la peau des bêtes : ces gens abandonnent les chairs, qui pourriroient sur les lieux et infecteroient l'air sans le secours de ces oiseaux, qui ne voient pas plus tôt un corps écorché, qu'ils s'appellent les uns les autres, et fondent dessus comme des vautours, et en moins de rien en dévorent la chair, laissent les os aussi nets que s'ils avoient été raclés avec un couteau. Les Espagnols des grandes îles et de la terre ferme, aussi bien que les Portugais, habitants des lieux où l'on fait des cuirs, ont un soin tout particulier de ces oiseaux, à cause du service qu'ils leurs rendent en dévorant les corps morts, et empêchant qu'ils ne corrompent l'air : ils condampent à une amende les chasseurs qui tombent dans cette méprise. Cette protection a extrêmement multiplié cette vilaine espèce de coqs-d'Inde; on en trouve en bien des endroits de la Guiane, aussi bien que du Brésil, de la Nouvelle-Espagne et des grandes iles. Ils ont une odeur de charogne que rien ne peut ôter : on a beau leur arracher le croupion dès qu'on les a tués, leur ôter les entrailles, tous ces soins sont inutiles; leur chair, dure, coriace, filasseuse, a contracté une mauvaise odeur insupportable. »

« Ces oiscaux, dit Kolbe, se nourrissent d'animaux morts; j'ai moi-même vu plusieurs fois des sque lettes de vaches, de bœufs et d'animaux sauvages qu'ils avoient dévorés, J'appelle ces restes des squelettes; et ce n'est pas sans fondement, puisque ces oiseaux séparent avec tant d'art les chairs d'avec les os et la peau, que ce qui reste est un squelette parfait, couvert encore de la peau, sans qu'il y ait rien de dérangé : on ne sauroit même s'apercevoir que ce cadavre est vide lorsqu'on en est tout près. Pour cela, voici comment ils s'y preppent. D'abord ils font une ouverture au ventre de l'animal, d'où ils arrachent les entrailles, qu'ils mangent; et, entrant dans le vide qu'ils viennent de faire, ils séparent les chairs. Les Hollandois du Cap appellent ces aigles, stront-vogels ou stront-jagers, c'est-à-dire oisequx de fiente, ou qui vont à la chasse de la fiente. Il arrive souvent qu'un bœuf qu'on laisse retourner seul à son étable, après l'avoir ôté de la charrue, se couche sur le chemin pour se reposer : si ces aigles l'aperçoivent, elles tombent immanquablement sur lui et le dévorent. Lorsqu'elles veulent attaquer une vache ou un bœuf, elles se rassemblent et viennent fondre dessus au nombre de cent, et quelquesois même davantage. Elles ont l'œil si excellent, qu'elles découvrent leur prois à une extrême hauteur, et dans le temps qu'elles-mêmes échappent à la vue la plus perçante; et aussitôt qu'elles voient le moment savorable, elles tombent perpendiculairement sur l'animal qu'elles guettent. Ces aigles sont un peu plus grosses que les oies sauvages : leurs plumes sont en

partie noires, et en partie d'un gris clair; mais la partie noire est la plus grande : elles ont le bes gros, crochu et fort pointu : leurs serres sent grosses et aigues. »

« Cet oiseau, dit Catesby, pèse quatre livres et demie : jl a la tête et une partie du cou rouge, shauve et charnu comme selui d'un dindon, clairement semés de poils noirs, le bec de deux pouces et demi de long, moitié couvert de chair, et dont le bout, qui est blane, est crochu comme celui d'un faucon : mais il n'a point de crochete aux côtés de la mandibule supérieure. Les parines sont très grandes et très ouvertes, placées en avant à une distance extraordinaire des yeux. Les plumes de tout le corps ont un mélange de pourpre foncé et de vert, Ses jambes sont courtes et de couleur de chair, ses doigts longs comme ceux des coqs domestiques; et ses ongles, qui sont noirs, ne sont pas si crochus que ceux des fausons. Ils se nourrissent de charognes, et volent sans cesse pour tacher d'en découvrir : ils se tiennent long-temps sur l'aile, et mentent et descendent d'un vel aisé, sans qu'on puisse s'apercevoir du monvement de leurs ailes. Une charogne attire un grand nombre de ces oispaux, et il y a du plaisir à être présent aux disputes qu'ils ont ontre oux en mangeant (1), Un aigle préside souvent au festin, et les fait tenir à l'écart pendant qu'il se repait. Ces oiseaux ont un adorat merveilleux : il n'v a pas plus tôt une charogne, au'en les voit venir de toutes parts en tournant toujours, et descendent pau à peu, jusqu'à se qu'ils tombent sur lour proie. On croit généralement qu'ils ne mangent rien qui ait vie; mais je sqis qu'il y en a qui ent tuó des agneaux, et que les serpents sont leur nourriture ordinaire. La coutume de ces oiseaux est de se jucher plusiours ensemble sur de vieux pins et des syprès, où ils restent le matin pendant plusieurs houres, les ailes déployées (2). Ils ne craignent guère le danger, et se laissent approcher de près, surtout lorsqu'ils mangent. »

Nous avons eru devoir rapporter au long tout ce que l'on sait d'historique au sujet de cet oiseau, parce que c'est souvent des pays étrangers, et surtout des déserts, qu'il faut tirer les mœurs de la nature. Nos animaux, et même nos oiseaux, continuellement fugitifs devant nous, n'ont pu conserver leurs véritables habitudes naturelles; et c'est dans celles de ce vautour des déserts de l'Amérique que nous venons voir ce que seroient celles de nos vautours s'ils n'étoient pas sans cesse inquiétés dans nos contrées, trop habitées pour les laisser se rassembler, se multiplier et se nourrir en si grand nombre ; ce sont leurs mœurs primitives; partout ils sont voraces, lâches, dégoûtants, odieux, et, comme des loups, aussi nuisibles pendant leur vie qu'inutiles après leur mort.

v.

### LE CONDOR,

### Vultur Gryphus. L.

Si la faculté de voler est un attribut essentiel à l'oiseau, le condor doit être regardé comme le plus grand de tous. L'autruche, le casoar, le dronte, dont les ailes et les plumes ne sont pas conformées pour le vol, et qui, par cette raison, ne peuvent quitter la terre, ne doivent pas lui être comparés; ce sopt, pour ainsi dire, des oiseaux imparfaits, des animaux terrestres, hipèdes, qui font une nuance mitoyenne entre les giseaux et les quadrupèdes dans un sens, tandis que les roussettes, les rougettes et les chauves-souris font une semblable nuance, mais en sens contraire, entre les quadrupèdes et les oi seaux. Le condor possède même à un plus haut degré que l'aigle toutes les qualités, toutes les puissances que la nature a départies aux espèces les plus parfaites de cette classe d'êtres : il a jusqu'à dix-huit pieds de vol ou d'envergure, le corps, le bec et les serres à proportion aussi grandes et aussi fortes, le courage égal à la force, etc. Nous ne pouvons mieux faire, pour donner une idée juste de la forme et des proportions de son corps, que de rapporter ce qu'en dit le P. Feuillée, le seul de tous les naturalistes et voyageurs qui en ait donné une description détaillée. « Le condor est un oiseau de proie de la vallée d'Illo au Pérou... J'en découvris un qui étoit perché sur un grand rocher, je l'approchai à portée de fusil, et le tirai; mais, comme mon fusil n'étoit chargé que de gros plomb, le coup ne put entièrement percer la plume de son perement. Je m'aperçus pependant à son vol qu'il étoit blessé; car, s'étant levé fort lourdement, il eut assez de peine à arriver sur un autre grand rocher à cinq cents pas de là, sur le bord de la mer : c'est pourquoi je chargeai de nouveau mon fusil d'une balle, et perçai l'oiseau au-dessous de la gorge. Je m'en vis pour lors le maître, et courus pour l'enlever. Cependant il disputoit encore avec la mort; et, s'étant mis sur son dos, il se défendoit contre moi avec ses serres tout ouvertes, en sorte que je ne savois de quel côté le saisir : je crois même que , s'il n'eût pas été blessé à mort, j'aurois eu beaucoup de peine à en venir à bout. Ensin je le trainai du haut du rocher en bas. et, avec le sesours d'un matelot, je le portai dans

<sup>(\*)</sup> Ce fait est contraire à ce que disent Nieremberg, Maregrage et Desmarchais, du silence et de la concorde de ces giscaux en mangeant.

<sup>(\*)</sup> Par cette habitude des ailes déployées, il paroît encore que ces piseaux sont du genre des vautours, qui tous tiennent leurs ailes étendues lorsqu'ils sont poass,

ma tente pour le dessiner et mettre le dessin en couleur.

» Les ailes du condor, que je mesurai fort exactement, avoient, d'une extrémité à l'autre, onze pieds quatre pouces; et les grandes plumes, qui étoient d'un beau noir luisant, avoient deux pieds deux pouces de longueur. La grosseur de son bec étoit proportionnée à celle de son corps; la longueur du bec étoit de trois pouces et sept lignes; sa partie supérieure étoit pointue, crochue et blanche à son extrémité, et tout le reste étoit noir. Un petit duvet court, de couleur minime, couvroit toute la tête de cet oiseau: ses yeux étoient noirs et entourés d'un cercle brun et rouge; tout son parement et le dessous du ventre jusqu'à l'extrémité de la queue étoient d'un brun clair : son manteau, de la même couleur, étoit un peu plus obscur. Les cuisses étoient couvertes jusqu'au genou de plumes brunes, ainsi que celles du parement; le fémur avoit dix pouces et une ligne de longueur, et le tibia cinq pouces et deux lignes. Le pied étoit composé de trois serres antérieures et d'une postérieure : celle-ci avoit un pouce et demi de longueur, et une seule articulation; cette serre étoit terminée par un ongle noir et long de neuf lignes : la serre antérieure du milieu du pied, ou la grande serre, avoit cinq pouces huit lignes et trois articulations, et l'ongle qui la terminoit avoit un pouce neuf lignes, et étoit noir comme sont les autres : la serre intérieure avoit trois pouces deux lignes et deux articulations, et étoit terminée par un ongle de la même grandeur que celui de la grande serre; la serre extérieure avoit trois pouces et quatre articulations, et l'ongle étoit d'un pouce. Le tibia étoit couvert de petites écailles noires; les serres étoient de même, mais les écailles en étoient plus grandes.

» Ces animaux gitent ordinairement sur les montagnes, où ils trouvent de quoi se nourrir; ils ne descendent sur le rivage que dans la saison des pluics: sensibles au froid, ils y viennent chercher la chaleur. Au reste, quoique ces montagnes soient situées sous la zone torride, le froid ne laisse pas de s'y faire sentir; elles sont presque toute l'année couvertes de neige, mais beaucoup plus en hiver, où nous étions entrés depuis le 21 de ce mois.

» Le peu de nourriture que ces animaux trouvent sur le bord de la mer, excepté lorsque quelques tempêtes y jettent quelques gros poissons, les oblige à n'y pas faire de longs séjours: ils y viennent ordinairement le soir, y passent toute la nuit, et s'en retournent le lendemain.»

Frézier, dans son Voyage de la mer du Sud, parle de cet oiseau dans les termes suivants: « Nous tuâmes un jour un oiseau de proie, appelé condor, qui avoit neuf pieds de vol, et une crête brune qui a'est point déchiquetée comme celle du coq: il a le

devant du gosier rouge, sans plumes, comme le coq-d'Inde; il est ordinairement gros, et fort à pouvoir emporter un agneau. Garcilasso dit qu'il s'en est trouvé au Pérou qui avoient seize pieds d'envergure.

gure. » En effet, il parolt que ces deux condors indiqués par Feuillée et par Frézier étoient des plus petits et des plus jeunes de l'espèce; car tous les autres voyageurs leur donnent plus de grandeur.Le P. d'Abbeville et de Laët assurent que le condor est deux fois plus grand que l'aigle, et qu'il est d'une telle force qu'il ravit et dévore une brebis entière, qu'il n'épargne pas même les cerfs, et qu'il renverse aisément un homme. Il s'en est vu, disent Acosta et Garcilasso, qui, ayant les ailes étendues, avoient quinze et même seize pieds d'un bout de l'aile à l'autre. Ils ont le bec si fort qu'ils percent la peau d'une vache; et deux de ces oiseaux en peuvent tuer et manger une, et même ils ne s'abstiennent pas des hommes. Heureusement il y en a peu; car, s'ils étoient en grande quantité, ils détruireient tout le bétail. Desmarchais dit que ces oiseaux ont plus de dix-huit pieds de vol ou d'envergure, qu'ils ont les serres grosses, fortes et crochues, et que les Indiens de l'Amérique assurent qu'ils empoignent et emportent une biche ou une jeune vache comme ils feroient un lapin; qu'ils sont de la grosseur d'un mouton; que leur chair est coriace et sent la charogne ; qu'ils ont la vue perçante , le regard assuré , et même cruel; qu'ils ne fréquentent guère les forêts, qu'il leur faut trop d'espace pour remuer leurs grandes ailes; mais qu'on les trouve sur les bords de la mer et des rivières, dans les savanes ou prairies naturelles (1).

M. Ray, et presque tous les naturalistes après lui, ont pensé que le condor étoit du genre des vautours, à cause de sa tête et de son cou dénués de plumes. Cependant on pourroit en douter encore, parce qu'il paroît que son naturel tient plus de celui des aigles. Il est, disent les voyageurs, courageux et très fier: il attaque seul un homme, et tue aisément un enfant de dix à douze ans; il arrête un troupeau de moutons, et choisit à son aise celui qu'il veut enlever; il emporte les chevreuils, tue les biches et les vaches, et prend aussi de gros poissons. Il vit donc, comme les aigles, du produit de sa chasse, il se nourrit de proies vivantes et non pas de cadavres : toutes ses habitudes sont plus de l'aigle que du vautour. Quoi qu'il en soit, il me paroît que cet oiseau, qui est encore peu connu, parce qu'il est rare partout, n'est cependant pas confiné aux seules terres méridionales de l'Amérique : je suis persuadé qu'il se trouve également en Afrique, en Asie et

<sup>(&#</sup>x27;) Yoyage de Desmarchais, tome III pages 321 et 322.

peut-être même en Europe. Garcilasso a eu raison de dire que le condor du Pérou et du Chili est le même oiseau que le ruch ou roc des Orientaux, si fameux dans les contes arabes, et dont Marc Paul a parlé; et il a eu encore raison de citer Marc Paul avec les contes arabes, parce qu'il y a dans sa narration presque autant d'exagération. « Il se trouve, dit-il, dens l'île de Madagascar une merveilleuse espèce d'oiseau qu'ils appellent roc, qui a la ressamblance de l'aigle, mais qui est sans comparaison bellucoup plus grand,.... les plumes des ailes étant de six toises de longueur, et le corps grand à proportion; il est de telle force et puissance; que seul et sans aucun aide il prend et arrête un éléphant, qu'il enlève en l'air et laisse tomber à terre pour le tuer et se repaltre ensuite de sa chair. » Il n'est pas nécessaire de faire sur cela des réflexions critiques ; il suffit d'y opposer des faits plus vrais, tels que ceux qui viennent de précéder et ceux qui vont suivre. Il me paroît que l'oiseau presque grand comme une autruche, dont il est parlé dans l'Histoire des navigations aux terres australes, ouvrage que M. le président de Brosses a rédigé avec autant de discernement que de soin, doit être le même que le condor des Américains et le roc des Orientaux : de même il me paroît que l'oiseau de proie des environs de Tarnasar, ville des Indes orientales, qui est bien plus grand que l'aigle, et dont le bec sert à faire une poignée d'épée, est encore le condor, ainsi que le vautour du Sénégal (1) qui ravit et enlève des enfants; que l'oiseau sauvage de Laponie, gros et grand comme un mouton, dont parlent Regnard et La Martinière, et dont Olaüs Magnus a fait graver le nid, pourroit bien être encore le même. Mais, sans aller prendre nos comparaisons si loin, à quelle autre espèce peut-on rapporter le laemmergeier des Allemands? Ce vautour des agneaux ou des moutons, qui a souvent été vu en Allemagne et en Suisse en différents temps, et qui est beaucoup plus grand que l'aigle, ne peut être que le condor. Gesner rapporte, d'après un auteur digne de foi (Georges Fabricius), les faits suivants. Des paysans d'entre Miesen et Brisa, villes d'Allemagne, perdant tous les jours quelques pièces de bétail qu'ils cherchoient vainement dans les forêts, aperçurent un très grand nid posé sur trois chênes, construit de perches et de branches d'arbres, et si étendu, qu'un char pouvoit être à l'abri dessous; ils trouvèrent dans ce nid trois jeunes oiseaux déjà si grands, que leurs ailes étendues avoient sept aunes d'envergure ; leurs jambes étoient plus gross que celles d'un lion, leurs ongles aussi grands et aussi gros que les doigts d'un homme. Il y avoit dans ce nid plusieurs peaux de veaux et de

(\*) Voyage de Le Maire, page 106.

brebis. M. Valmont de Bomare et M. Salerne ont pensé, comme moi, que le laemmergeier des Alpes devoit être le condor du Pérou. Il a, dit M. de Bomare, quatorze pieds de vol, et fait une guerre cruelle aux chèvres, aux brebis, aux chamois, aux lièvres et aux marmottes. M. Salerne rapporte aussi un fait très positif à ce sujet, et qui est assez impor. tant pour le citer ici tout au long. « En 4749, M. Déradin, beau-père de M. du Lac, tua à son château de Mylourdin, paroisse de Saint-Martin d'Abat, un oiseau qui pesoit dix-huit livres, et qui avoit dix-huit pieds de vol. Il voloit depuis quelques jours autour d'un étang ; il fut percé de deux balles sous l'aile. Il avoit le dessus du corps bigarré de noir, de gris et de blanc, et le dessous du ventre rouge comme de l'écarlate, et ses plumes étoient fri sées. On le mangea tant au château de Mylourdin qu'à Châteauneuf-sur-Loire: il fut trouvé dur, et sa chair sentoit un peu le marécage. J'ai vu et examiné une des moindres plumes de ses ailes; elle est plus grosse que la plus grosse plume de cygne. Cet oiseau singulier sembleroit être le contur ou condor. » En effet, l'attribut de grandeur excessive doit être regardé comme un caractère décisif; et, quoique le laemmergeier des Alpes dissère du condor du Pérqu par les couleurs du plumage, on ne peut s'empêcher de les rapporter à la même espèce, du moins jusqu'à ce que l'on ait une description plus exacte de l'un et de l'autre.

Il paroit, par les indications des voyageurs, que le condor du Pérou a le plumage comme une pie, c'està dire mêlé de blanc et de noir; et ce grand oiseau tué en France, au château de Mylourdin, lui ressemble donc, non seulement par la grandeur, puisqu'il avoit dix-huit pieds d'envergure et qu'il pesoit dix-huit livres, mais encore par les couleurs, étant aussi mêlé de noir et de blanc. On peut donc croire, avec toute apparence de raison, que cette espèce principale, et première dans les oiseaux, quoique très peu nombreuse, est néanmoins répandue dans les deux continents, et que, pouvant se nourrir de toute espèce de proie, et n'ayant à craindre que les hommes, ces oiseaux fuient les lieux habités, et ne se trouvent que dans les grands déserts ou les hautes montagnes.

# LE MILAN,

Falco Milvus. L.

ET LES BUSES.

Les milans et les buses, oiseaux ignobles, immondes et lâches, doivent suivre les vautours, auxquels ils ressemblent par le naturel et les mœurs. Ceux-ci, malgré leur peu de génerosité, tiennent, par leur grandeur et leur force, l'un des premiers rangs parmi les oiseaux ; les milans et les buses, qui n'ont pas ce même avantage, et qui leur sont inférieurs en grandeur, y suppléent et les surpassent par le nombre. Partout ils sont beaucoup plus communs, plus incommodes que les vautours; ils fréquentent plus souvent et de plus près les lieux habités. Ils font leur nid dans des endroits plus ac cessibles; ils restent rarement dans les déserts; ils préfèrent les plaines et les collines fertiles aux montagnes stériles. Comme toute proie leur est bonne, que toute nourriture leur convient, et que plus la terre produit de végétaux, plus elle est en même temps peuplée d'insectes, de reptiles, d'oiseaux et de petits animaux, ils établissent ordinairement leur domicile au pied des montagnes, dans les terres les plus vivantes, les plus abondantes en gibier, en volaille, en poisson. Sans être courageux, ils ne sont pas timides; ils ont une espèce de stupidité féroce qui leur donne l'air de l'audace tranquille, et semble leur ôter la connoissance du danger. On les approche, on les tue bien plus aisément que les aigles ou les vautours. Détenus en captivité, ils sont encore moins susceptibles d'éducation : de tout temps on les a proscrits, rayés de la liste des oiseaux nobles, et rejetés de l'école de la fauconnerie; de tout temps on a comparé l'homme grossièrement impudent au milan, et la femme tristement bête à la buse.

Quoique ces oiscaux se ressemblent par le naturel; par la grandeur du corps, par la forme du bec et par plusieurs autres attributs, le milan est néanmoins aisé à distinguer non seulement des buses, mais de tous les autres oiseaux de proie, par un seul caractère facile à saisir · il a la queue fourchue; les plumes du milieu étant beaucoup plus courtes que les autres, laissent paroître un intervalle qui s'aperçoit de loin, et lui a fait improprement donner le surnom d'aigle d queue fourchue. Il a aussi les ailes propbrtionnellement plus longues que les buses, et le vol bien plus aisè : aussi passe-t-il sa vie dans l'air. Il ne se repose presque jamais, et parcourt chaque jour des espaces immenses; et ce grand mouvement n'est point un exercice de chasse ni de poursuite de proie, ni même de découverte, car il ne chasse pas : mais il semble que le vol soit son état naturel, sa situation favorite. L'on ne peut s'empêcher d'admirer la manière dont il l'exécute :. ses ailes, longues et étroites, paroissent immobiles; c'est la queue qui semble diriger loutes ses évolutions, et elle agit sans cesse : il s'élève sans effort, il s'abaisse comme s'il glissoit sur un plan incliné; il semble plutôt nager que volet; il précipite sa course, il la ralentit, s'arrête et reste comme suspendu, ou fixé à la même place pendant des heures entières, sans qu'on puisse s'apercevoir d'aucun mouvement dans ses alles.

Il n'y a dans notre climat qu'une seule espèce de milan, que nos François ont appele milan roytit (1), parce qu'il servoit aux plaisirs des princes, qui l'ui faisoient donner la chasse et livrer combat par le faucon ou l'épervier. On voit en effet avec plaisir cet oiseau lâche, quoique doué de toutes les facultres qui devroient lui donner du courage, ne manquant ni d'armes, ni de force; ni de légèreté, refuser de combattre, et fuir devant l'épervier, beaucoup plus petit que lui, toujours en tourneyant, et s'élevant comme pour se cacher dans les nues, jusqu'al de que celui-ci l'atteigne, le rabatte à coups d'ailes, de serres et de bec, et le rainène à terre moint blessé que battu, et plus vaincu par la peur que par la force de son ennemi.

Le milan, dont le corps entier ne pèse guire que deux livres et demie, qui n'a que seize ou dix-sept pouces de longueur, depuis le-bout du bec lusqu'à l'extrémité des pieds, a néanmoins près de cinq pieds de vol ou d'envergure. La peau nue qui couvre la base du bec est jaune aussi bien que l'iris des veux et les pieds,: le bec est de couleur de corne et moirâtre vers le bout, et les ongles sont noirs. Sa vué est aussi perçante que son vol est rapide : il se tient souvent à une si grande hauteur qu'il échappe à nos yeux; et c'est de là qu'il vise et découvre sa proie ou sa pâture, et se laisse tomber sur tout ce qu'il peut dévorer ou enlever sans résistance. Il n'attache que les plus petits animaux et les oiseaux les plus foibles; c'est surtout aux jeunes poussins qu'il en veut : mais la seule colère de la mère-poule sullit pour le repousser et l'éloigner. « Les milans sont des animaux tout-à-fait lâches, m'écrit un de files amis : je les ai vus poursuivre à deux un oiseau de proie, pour lui dérober celle qu'il tenoit, platôt que de fondre sur lui; et encore ne purent-ils y réussir. Les corbeaux les insultent et les chassent. Ils sont aussi voraces, aussi gourmands que lâches : je les ai vus prendre à la superficie de l'eau de petits poissons morts et à demi corrompus; j'en ai vu emporter une longue couleuvre dans leurs seires, d'autres se poser sur des cadavres de chevaux et de bœuss; j'en ai vu fondre sur des tripailles que des femmes lavoient le long d'un petit ruisseau, et les enlever presque à côté d'elles. Je m'avisai une fois de présenter à un jeune milan, que des enfants nourrissoient dans la maison que j'habitois, un assez gros pigeonneau, il l'avala tout entier avec les plumes.

Cette espèce de milan est commune en France, surtout dans les provinces de Franche-Comté, du Dauphiné, du Bugey, de l'Auvergne, et dans toules les autres qui sont voisines des montagnes. Opene

<sup>(&#</sup>x27;) En latin, milvus; en italen milvio, nibbio, poyala; en espagnol, milano; en allemand, weihe ou weiher; en anglois kite ou glead.

sont pas des oiseaux de passage, car ils font leur nid dans le pays et l'établissent dans des creux de rochers. Les auteurs de la Zoologie britannique disent de même qu'ils nichent en Angletetre et qu'ils y restent toute l'année. La femelle pond deux ou trois œufs qui, comme ceux de tous les oiseaux carnassiers, sont plus ronds que les œufs de poule; ceux du milen sont blanchâtres avec des taches d'un jaune sale. Quelques auteurs ont dit qu'il faisoit son nid dans les forêts, sur de vieux chênes ou de vieux sapins. Sans nier absolument le fait, nous pouvous assurer que c'est dans des trous de rochers qu'on les trouve communément.

L'espèce paroit être répandue dans tout l'ancien continent, depuis la Suède jusqu'au Sénégal (1): milais je ne sais si elle se trouve aussi dans le nouveau, car les relations d'Amérique n'en font aucune mention; il y a seulement un oiseau qu'on dit être maturel au Pérou, et qu'on ne voit dans la Caroline qu'en été, qui ressemble au milan à quelques égards, et qui a comme lui la queue fourchue. M. Catesby en a donné la description et la figure, sous le nom d'épercter à queue d'hirondelle, et M. Brisson l'a appelé milan de la Caroline. Je serois assez porté à croire que c'est une espèce voisine de telle de notre milan, et qui la remplace dans le nouveau tontiment.

Mais il y a une autre espèce encore plus voisine, et tuni se trouve dans nos climats comme oiseau de passage, que l'on a appelé le milan noir. Aristote distingue cet oiseau du précédent, qu'il appelle simplement milan, et il donne à celui-ci l'épithète de milan étolien (2), parce que probablement il étoit de son temps plus commun en Étolie qu'ailleurs. Belon fait aussi mention de ces deux milans, mais

(1) Il paroit que le milan reyal se trouve dans le Nord, puisque M. Linnaus l'a compris dans sa liste des viseaux de Suede, sous la dénomination de falco cerà flava. cauda forcipata, corpore ferrugineo, capite albidiore (Faun. Suec., n. 59,; et l'on voit aussi par les témoignages des voyageurs qu'il se trouve dans les provinces les plus chaudes de l'Afrique. « On rencontre encore ici (en Guin mée), dit Bosman, une espèce d'oiseau de proie; ce » sont les milans : ils enlèvent, outre les poulets dont ils » tirent leur nom, tout ce qu'ils peuvent découvrir et » attraper, soit viande, soit poisson, et cela avec tant » de hardiesse, qu'ils arrachent aux femmes nègres les » poissons qu'elles portent vendre au marché, ou »qu'elles crient dans les rues. » (Voyage de Guinée, page 278.) « Près du désert, au long du Sénégal, dit un » autre voyageur, on trouve un oiseau de proie de l'es-» piece du milan, auquel les François ont donné le nom » decouffe..... Toute nourriture convient à sa faim dé-» vorante; il n'est point épouvanté des armés à feu; la » chair cuite du true le tente si vivement, qu'il enlève Daux matelots leurs morceaux dans le temps qu'ils les 9 portent à leur bouche. »

(b) **& St.**; **!!'Mi**. anim., fib. VI; cap. vI.

il se trompe lorsqu'il dit que le premier, qui est le milan royal, est plus noir que le second, qu'il appelle néanmoins milan noir; ce n'est peut-être qu'une faute d'impression, car il est certain que le milan royal est moins noir que l'autre. Au reste, aucun des naturalistes anciens et modernes n'a fait mention de la différence la plus apparente entre ces deux oiseaux, et qui consiste en ce que le milan royal a la queue fourchue et que le milan noir l'a égale ou presque égale dans toute sa largeur : ce qui néanmoins n'empêche pas que ces deux oiseaux ne soient d'espèce très voisine, puisqu'à l'exception de cette forme de la queue ils se ressemblent par tous les autres caractères; car le milan noir, quoiqu'un peu plus petit et plus noir que le milan royal, néanmoins les couleurs du plumage distribuées de même, les ailes proportionnellement aussi étroites et aussi longues, le bec de la même forme, les plumes aussi étroites et aussi allongées, et les habitudes naturelles entièrement conformes à celles du milan royal.

Aldrovande dit que les Hollandois appellent ce milan kukenduf; que, quoiqu'il soit plus petit que le milan royal, il est néanmoins plus fort et plus agile. Sehwenckfeld assure au contraire qu'il est plus foible et encore plus làche, et qu'il ne chasse que les mulots, les sauterelles et les petits oiseaux qui sortent de leurs nids. Il ajoute que l'espèce en est très commune en Allemagne. Cela peut être : mais nous sommes certain qu'en France et en Angleterre elle est beaucoup plus rare que celle du milan royal : celui-ci est un oiseau du pays et qui y demeure toute l'année; l'autre, au contraire, est un oiseau de passage, qui quitte notre climat en automne pour se rendre dans des pays plus chauds : Belon a été témoin oculaire de leur passage d'Europe en Égypte. Ils s'attroupent et passent en files nombreuses sur le Pont-Euxin en automne, et repassent dans le même ordre au commencement d'avril: ils restent pendant tout l'hiver en Égypte, et sont si samiliers qu'ils viennent dans les villes et se tiennent sur les fenêtres des maisons. Ils ont la vue et le vol si sûrs, qu'ils saisissent en l'air les morceaux de viande qu'on leur jette.

#### LA BUSE().

# Falco Butco. L.

La buse est un oiseau assez commun, assez connu pour n'avoir pas besoin d'une ample description. Elle n'a guère que quatre pieds et demi de vol, sur

(1) En latin, buteo; en italien, buzza, bucciario; en allemand, buzzhen, buzaut buze, bushard; en anglois; buzzard. common-buzzard

vingt ou vingt-un pouces de longueur de corps; sa queue n'a que huit pouces, et ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de son extrémité. L'iris de ses yeux est d'un jaune pâle et presque blanchâtre; les pieds sont jaunes, aussi bien que la membrane qui couvre la base du bec, et les ongles sont noirs.

Cet oiseau demeure pendant toute l'année dans nos forêts. Il paroît assez stupide, soit dans l'état de domesticité, soît dans celui de liberté. Il est assez sédentaire et même paresseux : il reste souvent plusieurs heures de suite perché sur le même arbre. Son nid est construit avec de petites branches, et garni en dedans de laine ou d'autres petits matériaux légers et mollets. La buse pond deux ou trois œufs qui sont blanchâtres, tachetés de jaune; elle élève et soigne ses petits plus long-temps que les autres oiseaux de proie, qui, presque tous, les chassent du nid avant qu'ils soient en état de se pourvoir aisément: M. Ray assure même que le mâle de la buse nourrit et soigne ses petits lorsqu'on a tué la mère.

Cet oiseau de rane ne saisit pas sa proie au vol; il reste sur un arbre, un buisson ou une motte de terre, et de là il se jette sur tout le petit gibier qui passe à sa portée : il prend les levreaux et les jeunes lapins aussi bien que les perdrix et les cailles; il dévaste les nids de la plupart des oiseaux : il se nourrit aussi de grenouilles, de lézards, de serpents, de sauterelles, etc., lorsque le gibier lui manque.

Cette espèce est sujette à varier, au point que, si l'on compare cinq ou six buses ensemble, on en trouve à peine deux bien semblables : il y en a de presque entièrement blanches, d'autres qui n'ont que la tête blanche, d'autres enfin qui sont mélangées différemment les unes des autres, de brun et de blanc. Ces différences dépendent principalement de l'âge et du sexe, car on les trouve toutes dans notre climat.

### LA BONDRÉE.

### Falco apivorus. L.

Comme la bondrée diffère peu de la buse, elle n'en a été distinguée que par ceux qui les ont soi-gneusement comparées. Elles ont, à la vérité, beaucoup plus de caractères communs que de caractères différents; mais ces différences extérieures, jointes à celles de quelques habitudes naturelles, suffisent pour constituer deux espèces, qui, quoique voisines, sont néanmoins distinctes et séparées. La bondrée est aussi grosse que la buse, et pèse environ deux livres; elle a vingt-deux pouces de longueur, depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue, et dix-huit

pouces jusqu'à celui des pieds : ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent au-delà des trois quarts de ·la pieue : elle a quatre pieds deux pouces de vol ou d'envergure. Son bec est un peu plus long que celui de la buse : la peau nue qui en couvre la base est jaune (1), épaisse et inégale : les narines sont longues et courbées : lorsqu'elle ouvre le bec, elle montre une bouche très large et de couleur jaune : l'iris des yeux est d'un beau jaune; les jambes et les pieds sont de la même couleur; les ongles, qui ne sont pas fort crochus, sont forts et noirâtres : le sommet de la tête paroit large et aplati; il est d'un gris cendré. On trouve une ample description de cet oiseau dans l'ouvrage de M. Brisson et dans celui d'Albin. Ce dernier auteur, après avoir décrit les parties extérieures de la bondrée, dit qu'elle a les boyaux plus courts que la buse, et il ajoute qu'on a trouvé dans l'estomac d'une bondrée plusieurs chenilles vertes, comme aussi plusieurs chenilles communes et autres insectes.

Ces oiseaux, ainsi que les bases, composent leur nid avec des buchettes et le tapissent de laine à l'intérieur, sur laquelle ils déposent leurs œufs, qui sont d'une couleur cendrée et marquetés de petites taches brunes. Quelquefois ils occupent des nids étrangers; on en a trouvé dans un vieux nid de milan. Ils nourrissent leurs petits de chrysalides et particulièrement de celles des guêpes : on a trouvé des têtes et des morceaux de guêpes dans un nid où il y avoit deux petites bondrées. Elles sont, dans ce premier âge, couvertes d'un duvet blanc, tacheté de noir; elles ont alors les pieds d'un jaune pâle, et la peau qui est sur la base du bec blanche. On a aussi trouvé dans l'estomac de ces oiseaux, qui est fort large, des grenouilles et des lézards entiers. La femelle est, dans cette espèce, comme dans toutes celles des grands oiseaux de proie, plus grosse que le mâle; et tous deux piètent et courent sans s'aider de leurs ailes, aussi vite que nos coqs de bassecour.

Quoique Belon dise qu'il n'y a petit berger dans la Limagne d'Auvergne qui ne sache connoître la bondrée, et la prendre par engin avec des grenouil-les, quelquefois aussi aux gluaux et souvent au lacet, il est cependant très vrai qu'elle est aujourd'hui beaucoup plus rare en France que la buse commune. Dans plus de vingt buses qu'on m'a apportées en différents temps en Bourgogne, il ne s'est pas trouvé une seule bondrée; et je ne sais de quelle province est venue celle que nous avons au Cabinet du Roi.

(1) Quelques naturalistes ont dit que cette peau de la base du hec étoit noire; mais on peut présumer que cette différence vient de l'âge, puisque cette peau qui couvre la base du hec est blanche dans le premier âge de ces oiseaux : elle peut passer par le jaune, et devenir enfin brune et noirâtre. M. Salerne dit que, dans le pays d'Orléans, c'est la buse ordinaire qu'on appelle bondrée; mais cela n'empêche pas que ce ne soient deux oiseaux différents.

La bondrée se tient ordinairement sur les arbres en plaine pour épier sa proie. Elle prend les mulots, les grenouilles, les lézards, les chenilles et les autres insectes. Elle ne vole guère que d'arbre en arbre et de buisson en buisson, toujours bas et sans s'élever comme le milan, auquel du reste elle ressemble assez par le naturel, mais dont on pourra toujours la distinguer de loin et de près, tant par son vol que par sa queue, qui n'est pas fourchue comme celle du milan. On tend des piéges à la bondrée, parce qu'en hiver elle est très grasse et assez bonne à manger.

### L'OISEAU SAINT-MARTIN(1).

Falco cyaneus. Gnel.

Les naturalistes modernes ont donné à cet oiseau le nom de faucon lanier ou lanier cendré; mais il nous paroît être non seulement d'une espèce, mais d'un genre différent de ceux du faucon et du lanier. Il est un peu plus gros qu'une corneille ordinaire, et il a proportionnellement le corps plus mince et plus dégagé; il a les jambes longues et menues, en quoi il diffère des faucons, qui les ont robustes et courtes, et encore du lanier, que Belon dit être plus court empiété qu'aucun faucon; mais, par ce caractère des longues jambes, il ressemble au jean-leblanc (2) et à la soubuse. Il n'a donc d'autre rapport au lanier que l'habitude de déchirer avec le bec tous les petits animaux qu'il saisit et qu'il n'avale pas entiers, comme le font les autres gros oiseaux de proie. Il faut, dit M. Edwards, le ranger dans la classe des faucons à longues ailes : ce seroit, à mon avis, plutôt avec les buses qu'avec les faucons que cet oiseau devroit être rangé; ou plutôt il faut lui laisser sa place auprès de la soubuse, à laquelle il ressemble par un grand nombre de caractères, et par les habitudes naturelles.

Au reste cet oiseau se trouve assez communément en France aussi bien qu'en Allemagne et en Angleterre. Celui de notre planche enluminée a été tué en Bourgogne. M. Frisch a donné deux planches de ce mêtroe oiseau (n° 579 et 80), qui ne différent pas assez l'une de l'autre pour qu'on doive les regarder avec lui comme étant d'espèce différente; car les variétés qu'il remarque entre ces deux oiseaux sont trop lé gères pour ne les pas attribuer au sexe ou à l'âge. M. Edwards, qui a aussi donné la figure de cet oiseau, dit que celui de sa planche enluminée a été tué près de Londres; et il ajoute que, quand il l'aperçut, il voltigeoit autour du pied de quelques vieux arbres, dont il paroissoit frapper le tronc avec le bec et les serres, en continuant cependant à voltiger, ce dont on ne put découvrir la raison qu'après l'avoir tué et ouvert; car on lui trouva dans l'estomac une vingtaine de petits lézards, déchirés ou coupés en deux ou trois morceaux.

En comparant cet oiseau avec ce que dit Belon de son second oiseau saint-martin, on ne pourra douter que ce ne soit le même; et indépendamment des rapports de grandeur, de figure et couleur, ces habitudes naturelles de voler bas et de chercher avec avidité et constance les petits reptiles, appartiennent moins aux faucons et autres oiseaux nobles qu'à la buse, à la harpaye et autres oiseaux de ce genre, dont les mœurs sont plus ignobles et approchent de celles des milans. Cet oiseau, bien décrit et très bien représenté par M. Edwards (pl. 225), n'est pas, comme le disent les auteurs de la Zoologiabritannique, le henharrier, dont ils ont donné la figure : ce sont des oiseaux différents, dont le premier, que nous appelons, d'après Belon, l'oiseau saint-martin, a, comme je l'ai dit, été indiqué par MM. Frisch et Brisson, sous le nom de faucon lanier et lanier cendré. Le second de ces oiseaux, qui est le subbuteo de Gesner, et que nous appelons soubuse, a été nommé aigle à queue blanche par Albin, et faucon à collier par M. Brisson. Au reste, les fauconniers nomment cet oiseau saint-martin la harpaye épervier. Harpaye est parmi eux un nom générique qu'ils donnent non seulement à l'oiseau saint-martin, mais encore à la soubuse et au busard roux ou rousseau, dont nous parlerons dans la suite.

### LA SOUBUSE (1).

### Falco Pygargus. L.

La soubuse ressemble à l'oiseau saint-martin par le naturel et les mœurs : tous deux volent bas pour saisir des mulots et des reptiles ; tous deux entrent dans les basses-cours, fréquentent les colombiers pour prendre les jeunes pigeons, les poulets ; tous deux sont oiseaux ignobles , qui n'attaquent que les foibles, et dès lors on ne doit les appeler ni faucons

<sup>(&#</sup>x27;) Selon G. Cuvier, cet oiseau n'est que la soubuse mâle très vicille. (A. R.)

<sup>(</sup>a) Belon n'hésite pas à dire qu'il est de la même espèce que le jean-le-blanc, et en même temps il convient qu'il approche beaucoup du milan.

<sup>(&#</sup>x27;) Les Anglois appellent le mâle henharrow ou henharrier, c'est-à-dire déchireur de poules.

ni laniers, comme l'ont fait ues nomenclateurs. Je voudrois donc retrancher de la liste des faucons ce faucon à collier et ne lui laisser que le nom de soubuse, comme au lanier cendré, celui d'oiseau saint-martin.

Le mâle, dans la soubuse, est, comme dans les autres oiseaux de proie, considérablement plus petit que la femelle; mais l'on peut remarquer, en les comparant, qu'il n'a pas comme elle de collier, c'està-dire de petites plumes hérissées autour du cou. Cette différence, qui paroîtroit être un caractère spécifique, nous portoit à croire que l'oiseau représenté nº 480 n'étoit pas le mâle de la soubuse femelle représentée nº 443 : mais de très habiles fauconniers nous ont assuré la chose comme certaine; et en y regardant de près, nous avons en effet trouvé les mêmes proportions entre la queue et les ailes, la même distribution dans les couleurs, la même forme de cou, de tête et de bec, etc...., en sorte que nous n'avons pu résister à leur avis. Ce qui sur cela nous rendoit plus difficile, c'est que presque tous les naturalistes ont donné à la soubuse un mâle tout différent, et qui est celui que nous avons appelé oiseau saint-martin; et ce n'est qu'après mille comparaisons que nous avons cru pouvoir nous déterminer avec fondement contre leur autorité. Nous observerons que la soubuse se trouve en France aussi bien qu'en Angleterre; qu'elle a les jambes longues et menues comme l'oiseau saint-martin; qu'elle pond trois ou quatre œufs rougeatres dans des nids qu'elle construit sur des buissons épais ; qu'enfin ces deux oiseaux, avec celui dont nous parlerons dans l'article suivant sous le nom de harpaye, semblent former un petit genre à part, plus voisin de celui des milans et des buscs que de celui des faucons.

## LA HARPAYE.

#### Falco rufus. L.

Harpaye est un ancien nom générique que l'on donnoit aux oiseaux du genre des busards ou busards de marais, et à quelques autres espèces voisines, telles que la soubuse et l'oiseau saint-martin, qu'on appeloit harpaye épervier; nous avons rendu ce nom spécifique, en l'appliquant à l'espèce dont il est ici question, à laquelle les fauconniers d'aujourd'hui donnent le nom de harpaye-rousseau: nos nomenclateurs l'ont nommé busard roux, et M. Frisch l'a appelé improprement vautour lanier moyen, comme il a de même, et tout aussi improprement, appelé le busard de marais grand vautour lanier; nous avons préféré le nom simple de harpaye, parce qu'il est certain que cet eiseau n'est ni un vautour ni un

busard. It a les mêmes habitudes naturelles que les deux oiseaux dont nous avens parlé dans les deux articles précédents: il prend le poisson comme le jean-le-blanc, et le tire vivant hors de l'eau; il paroît, dit M. Frisch, avoir la vue plus perçante que tous les autres oiseaux de rapine, ayant les soureils plus avancés sur les yeux. Il se trouve en France comme en Allemagne, et fréquente de préférence les lieux bas et les bords des fleuves et des étangs, et comme, pour le reste de ses habitudes naturelles, il ressemble aux précédents, nous n'entrerons pas à son sujet dans un plus grand détail.

### LE BUSARD (9).

### Falco æruginosus. L.

On appelle communément cet oiseau le busard de marais, mais, comme il n'existe réellement dans notre climat que cette seule espèce de busard, nous lui avons conservé ce nom simple : on l'appeloit autrefois fau-perdrieux, et quelques fauconniers le nomment aussi harpaye à tête blanche. Cet oiseau est plus vorace et moins paresseux que la buse, et c'est peut-être par cette seule raison qu'il paroit moins stupide et plus méchant: il fait une cruelle guerre aux lapins, et il est aussi avide de poisson que de gibier. Au lieu d'habiter, comme la buse, les forêts en montagne, il ne se tient que dans les buissons, les haies, les joncs, et à portée des étangs, des marais et des rivières poissonneuses; il niche dans les terres basses, et fait son nid à peu de hau teur de terre, dans des buissons, ou même sur des mottes couvertes d'herbes épaisses : il pond trois œufs, quelquefois quatre; et quoiqu'il paroisse produire en plus grand nombre que la buse, qu'il soit comme elle oiseau sédentaire et naturel en France. et qu'il y demeure toute l'année, il est néanmoins

On ne confondra pas le busard avec le milan noir, quoiqu'il lui ressemble à plusieurs égards, parce que le busard a, comme la buse, la bondrée, ctc..., le cou gros et court, au lieu que les milans l'ant beaucoup plus long; et on distingue aisément le busard de la buse; to par les lieux qu'il habite; 2º par le vol, qu'il a plus rapide et plus ferme; 5º parce qu'il ne se perche pas sur de grands arbres, et que communément il se tient à terre ou dans les buissons; 4º on le reconnoît à la longueur de ses jambes, qui, comme celles de l'aiseau saint-martin et de la seubuse, sont à proportion plus hautes et plus menues que celles des autres oiseaux de rapine.

bien plus rare ou plus difficile à trouver.

(1) En latin, circus. — Le fau-perdrieux.

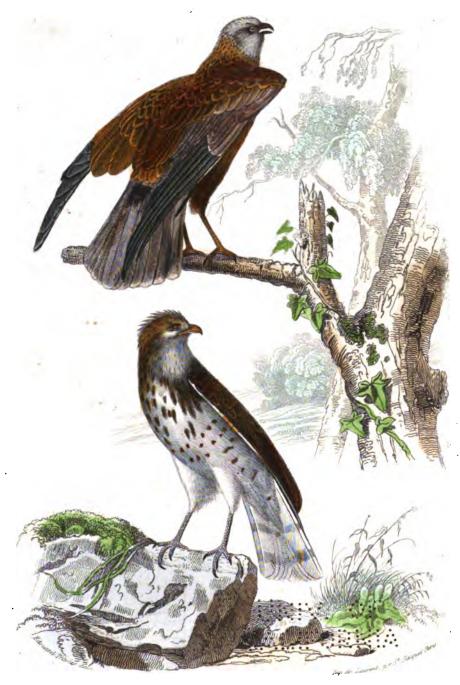

LA HARPAYE,

JEAN LE BLANC.

AMMONIA)

Le husard chasse de préférence les poules d'eau, les plongeons, les canards et les autres oiseaux d'eau; il prend les poissons vivants et les enlève dans ses serres : au défaut de gibier ou de poisson, il se nourrit de reptiles, de crapauds, de greneuilles et d'insectes aquatiques. Quoiqu'il soit plus petit que la huse, il lui faut une plus ample pature; et c'est vraisemblablement parce qu'il est plus vif, et qu'il so donne plus de mouvement, qu'il a plus d'appétit; il est quesi hien plus vaillant. Belon assure en avoir vu qu'on avoit élevés à chasser et prendre des lapins, des perdrix et des cailles. Il vole plus pesamment que le milan; et lorsqu'on veut le faire chasser par des faucons, il ne s'élève pas comme celui-ci, mais suit horizontalement. Un seul saucon ne sustit pas pour le prendre, il sauroit s'en débarresser et même l'abattre; il descend au duc comme le milan, mais il se défend mieux, et il a plus de force et de courage; en sorte qu'au lieu d'un seul faucon, il en faut lächer deux ou trois pour en venir à bout. Les hobereaux et les crécerelles le redoutent, évitent sa rencontre, et même fuient lorsqu'il les approche.

# **OISEAUX ÉTRANGERS**

QUI ONT RAPPORT

AU MILAN, AUX BUSES ET SOUBUSES.

I.

L'oiseau appelé par Catesby l'épervier à queue d'hirondelle, et par Brisson le milan de la Caroline. (Falco furcatus. L.) « Cet oiseau, dit Catesby, pèse quatorze onces : il a le bec noir et crochu; mais il n'a point de crochets aux côtés de la mandibule supérieure comme les autres éperviers. Il a les yeux fort grands et noirs, et l'iris rouge; la tête, le cou, la poitrine et le ventre sont blancs; le haut de l'aile et le dos, d'un pourpre foncé, mais plus brunâtre vers le bas, avec une teinture de vert ; les ailes sont longues à proportion du corps, et ont quatre pieds lorsqu'elles sont déployées ; la queue est d'un pourpre foncé, mêlé de vert, et très fourchue, la plus longue plume des côtés ayant huit pouces de long de plus que la plus conte du milieu: ces oiseaux volent long-temps comme les hirondelles, et prennent en volant les escarbots, les mouches et autres insectes, sur les arbres et sur les buissons. On dit qu'ils font leur proje de lézards et de serpents; ce qui fait que quelques uns les ont appelés éperviers à serpents. Je crois, ajoute M. Catesby, que ce sont

des oisceux de passage (en Caroline), n'en ayant jamais vu queun pendant l'hiyer. »

Nous remarquerons, au sujet de ca que dit isi set auteur, que l'oiseau dont il est question n'est point un épervier, n'en ayant ni la forme ni les mosurs; il approche beaucoup plus, par les deux caractères, de l'espèce du milan; et si l'on ne veut pas le regarder comme une variété de l'espèce du milan d'Europe, on peut au moins assurer que c'est le genre dont il approche le plus, et que son espèce est infiniment plus voisine de celle du milan que de celle de l'épervier

IJ.

L'oiseau appelé caracara (falco brasiliensis. L.) par les Indiens du Brésil, et dont Marcgraye a donné la figure et une assez courte indication, puisqu'il se contente de dire que le caracara du Brésil, nommé gavion par les Portugais, est upe espèce d'épervier ou de petit aigle (nisus) de la grandeur d'un milan; qu'il a la queue longue de neuf pouces, les ailes de quatorze, qui ne s'étendent pas, lorsqu'elles sont pliées, jusqu'à l'extrémité de la queue; le plumage roux et taché de points blancs et jaunes; la queue variée de blanc et de brun ; la tête comme celle d'un épervier ; le bec noir, crochu et médiocrement grand ; les pieds jaunes; les serres semblables à celles des éperviers, avec des ongles semi-lunaires, longs, noir et très aigus, et les yeux d'un beau jaune. Il ajoute que cet oiseau est le grand ennemi des poules, et qu'il varie dans son espèce, en ayant vu d'autres dont la poitrine et le ventre étoient blancs.

111

L'oiseau des terres de la Baio d'Hudson, auquel M. Edwards a donné le nom dé buse cendrée (falco cinereus. Gm.), et qu'il décrit à peu près dans les termes suivants. Cet oiseau est de la grandeur d'un coq ou d'une poule de moyenne grosseur : il ressemble par la figure, et en partie par les couleurs, à la buse commune. Le bec et la peau qui en couvre la base sont d'une couleur plombée et bleuâtre; la tête et la partie supérieure du cou sont couvertes de plumes blanches, tachetées de brun foncé dans leur milieu: la poitrine est blanche comme la tête, mais marquée de taches brunes plus grandes : le ventre et les côtés sont couverts de plumes brunes, marquées de taches blanches, rondes ou ovales; les jambes sont couvertes de plumes douces et blanches, irrégulièrement tachées de brun; les couvertures du dessous de la queue sont rayées transversalement de blanc et de noir: toutes les parties supérieures du cou, du dos, des ailes et de la queue, sont couvertes de plu mes d'un brun cendre, plus fonce dans leur milien et plus clair sur les bords; les convertures du des-

sous des ailes sont d'un brun sombre avec des taches blanches; les plumes de la queue sont croisées pardessus de lignes étroites et de couleur obscure; et par-dessous croisées de lignes blanches; les jambes et les pieds sont d'une couleur cendrée bleuatre; les ongles sont noirs, et les jambes sont couvertes, jusqu'à la moitié de leur longueur, de plumes d'une couleur obscure. Cet oiseau, ajoute M. Edwards, qui se trouve dans les terres de la baie d'Hudson, fait principalement sa proie des gélinottes blanches. Après avoir comparé cet oiseau, décrit par M. Edwards, avec les buses, soubuses, harpayes et busards, il nous a paru différer de tous par la forme de son corps et par ses jambes courtes; il a le port de l'aigle et les jambes courtes comme le faucon, et bleues comme le lanier: il semble donc qu'il faudroit mieux le rapporter au genre du faucon ou à celui du lanier, qu'au genre de la buse. Mais comme M. Edwards est un des hommes du monde qui connoît le mieux les oiseaux, et qu'il a rapporté celuici aux buses, nous avons cru devoir ne pas tenir à notre opinion et suivre la sienne : c'est par cette raison que nous plaçons ici cet oiseau à la suite des buses.

# L'ÉPERVIER (1).

### Falco Nisus. L.

Quoique les nomenclateurs aient compté plusieurs espèces d'éperviers, nous croyons qu'on doit les réduire à une seule. M. Brisson fait mention de quatre espèces ou variétés, savoir, l'épervier commun. l'épervier tacheté, le petit épervier et l'épervier des alouettes: mais nous avons reconnu que cet épervier des alouettes n'est que la crécerelle femelle; nous avons trouvé de même que le petit épervier n'est que le tiercelet ou mâle de l'épervier commun; en sorte qu'il ne reste plus que l'épervier tacheté, qui n'est qu'une variété accidentelle de l'espèce commune de l'épervier. M. Klein est le premier qui ait indiqué cette variété : il dit que cet oiseau lui fut envoyé du pays de Marienbourg. Il faut donc réduire à l'espèce commune le petit épervier, aussi bien que l'épervier tacheté, et séparer de cette espèce l'épervier des alouettes, qui n'est que la femelle de la crécerelle.

On observera que le tiercelet-sors d'épervier diffère du tiercelet-hagard, en ce que le sors a la poitrine et le ventre beaucoup plus blancs et avec

(1) En latin, accipiter fringillarius, quòd fringillas et minores aves rapiat; en italien, sparviero; en allemand, sperber ou sperwen; en anglois, sparkawh ou sparrow-hawk; en France on appelle le måle émouchet ou mouchet.

beaucoup moins de mélange de roux que le tiercelethagard, qui a ces parties presque entièrement rousses et traversées de bandes brunes ; au lieu que l'autre n'a sur la poitrine que des taches ou des bandes beaucoup plus irrégulières. Le tiercelet d'épervier s'appelle mouchet par les fauconniers : il est d'autant plus brun sur le dos, qu'il est plus âgé; et les bandes transversales de la poitrine ne sont bien régulières que quand il a passé sa première ou sa seconde mue. Il en est de même de la femelle, qui n'a de bandes régulières que lorsqu'elle a passé sa seconde mue ; et pour donner une idée plus détaillée de ces différences et de ces changements dans la distribution des couleurs, nous remarquerons que sur le tiercelet-sors ces taches de la poitrine et du ventre sont presque toutes séparées les unes des autres, et qu'elles présentent plutôt la figure d'un cœur ou d'un triangle émoussé, qu'une suite continue et uniforme de couleur brune, telle qu'on la voit dans les bandes transversales de la poitrine et du ventre du tiercelet-hagard d'épervier, c'est-à-dire du tiercelet qui a subi ses deux premières mues. Les mêmes charigements arrivent dans la femelle : ces bandes transversales brunes, telles qu'on les voit représentées dans la planche, ne sont, dans la première année. que des taches séparées; et l'on verra dans l'article de l'autour que ce changement est encore plus considérable que dans l'épervier. Rien se prouve mieux combien sont fautives les indications que nos nomenclateurs ont voulu tirer de la distribution des couleurs, que de voir le même oiseau porter, la première année, des taches ou des bandes longitudinales brunes, descendant du haut en bas, et présenter, au contraire, dans la seconde année, des bandes transversales de la même couleur : ce changement. quoique très singulier, est plus sensible dans l'autour et dans les éperviers; mais il se trouve aussi plus ou moins dans plusieurs autres espèces d'oiseaux : de sorte que toutes les méthodes fondées sur l'énonciation des différences de couleur et de la distribution des taches se trouvent ici entièrement démenties.

L'espervier reste toute l'année dans notre pays L'espèce en est assez nombreuse; on m'en a apporté plusieurs dans la plus mauvaise saison de l'hiver, qu'on avoit tués dans les bois: ils sont alors très maigres et ne pèsent que six onces. Le volume de leur corps est à peu pres le même que celui du corps d'une pie. La femelle est beaucoup plus grosse que le mâle; elle fait son nid sur les arbres les plus élevés des forêts: elle pond ordinairement quatre ou cinq œufs, qui sont tachés d'un jaune rougeatre vers leurs bouts. Au reste, l'épervier, tant mâle que femelle, est assez docile; on l'apprivoise aisement, et l'on peut le dresser pour la chasse des perdreaux et des cailles: il prend aussi des pigeons séparés de leur compagnie, et fait une prodigieuse destruction

des pinsons et des autres pctits oiseaux qui se mettent en troupes pendant l'hiver. Il faut que l'espèce de l'épervier soit encore plus nombreuse qu'elle ne le paroit; car, indépendamment de ceux qui restent toute l'année dans notre climat, il paroit que, dans certaines saisons, il en passe en grande quantité dans d'autres pays, et qu'en général l'espèce se trouve répandue dans l'ancien continent, depuis la Suède jusqu'au cap de Bonne-Espérance.

### L'AUTOUR (1).

### 🙀 Falco palumbarius. L.

L'autour est un bel oiseau, beaucoup plus grand que l'épervier, auquel il ressemble néanmoins par les habitudes naturelles et par un caractère qui leur est commun, et qui, dans les oiseaux de proie, n'appartient qu'à eux et aux pies-grièches : c'est d'avoir les ailes courtes : en sorte que, quand elles sont pliées, elles ne s'étendent pas, à beaucoup près, à l'extrémité de la queue. Il ressemble encore à l'épervier, parce qu'il a comme lui la première plume de l'aile courte, arrondie par son extrémité, et que la quatrième plume de l'aile est la plus longue de toutes. Les fauconniers distinguent les oiseaux de chasse en deux classes : savoir, ceux de la fauconnerie proprement dite, et ceux qu'ils appellent de l'autourserie; et, dans cette seconde classe, ils comprennent non seulement l'autour, mais encore l'épervier, les harpayes, les buses, etc.

L'autour, avant sa première mue, c'est-à-dire pendant la première année de son âge, porte, sur la poitrine et sur le ventré, des taches brunes perpendiculairement longitudinales: mais lorsqu'il a subi ses deux premières mues, ces taches longitudinales disparoissent et il s'en forme de transversales, qui durent ensuite pour tout le reste de la vie; en sorte qu'il est très facile de se tromper sur la connoissance de cet oiseau, qui, dans deux âges différents, est marqué si différemment; et c'est ce que nous avons voulu prévenir et faire connoître en le représentant dans ses deux âges.

Au reste, l'autour a les jambes plus longues que les autres oiseaux qu'on pourroit lui comparer et prendre pour lui, comme le gerfaut, qui est à peu près de sa grandeur. Le mâle autour est, comme la, plupart des oiseaux de proie, beaucoup plus petit que la femelle; tous deux sont des oiseaux de poing et non de leurre : ils ne volent pas aussi haut que

(\*) En latin moderne, astur; en italien, astore; en allemand, habicht, grosser-habicht; en anglois, stashawk, ou goss-hawk, ou egret.

ceux qui ont les ailes plus longues à proportion du corps. Ils ont, comme je l'ai dit, plusieurs habitudes communes avec l'épervier; jamais ils ne tombent à plomb sur leur proie; ils la prennent de côté. On a vu, par le récit de Belon, que nous avons cité, comment on peut prendre les éperviers; on peut prendre les autours de la même manière : on met un pigeon blanc, pour qu'il soit vu de plus loin, entre quatre filets de neuf ou dix pieds de hauteur, et qui renferment, autour du pigeon qui est au centre, un espace de neuf ou dix pieds de longueur sur autant de largeur ; l'autour arrive obliquement, et la manière dont il s'empêtre dans les silets indique qu'ils ne se précipitent point sur leur proie, mais qu'ils l'attaquent de côté pour s'en saisir. Les entraves du filet ne l'empêchent pas de dévorer le pigeon, et il ne fait de grands efforts pour s'en débarrasser que quand il est repu.

L'autour se trouve dans les montagnes de Franche-Comté, du Dauphiné, du Bugey, et même dans les forêts de la province de Bourgogne et aux environs de Paris; mais il est encore plus commun en Allemagne qu'en France, et l'espèce paroît s'être répandue dans les pays du nord jusqu'en Suède, et dans ceux de l'orient et du midi jusqu'en Perse et en Barbarie. Ceux de Grèce sont les meilleurs de tous pour la fauconnerie, selon Belon. « Ils ont, dit-il, la tête grande, le cou gros et beaucoup de plumes. Ceux d'Arménie, ajoute-t-il, ont les yeux verts; ceux de Perse les ont clairs, concaves et enfoncés; ceux d'Afrique, qui sont les moins estimés, ont les yeux noirs dans le premier âge et rouges après la première mue. » Mais ce caractère n'est pas particulier aux autours d'Afrique; ceux de notre climat ont les yeux d'autant plus rouges qu'ils sont plus âgés : il y a même dans les autours de France une différence ou variété de plumage et de conleur qui a induit les naturalistes en une espèce d'erreur (1); on a appelé busard un autour dont le plumage est blond, et dont le naturel, plus lâche que celui de l'autour brun, et moins susceptible d'une bonne éducation, l'a fait regarder comme une espèce de buse ou busard, et lui en a fait donner le nom : c'est néanmoins très certainement un autour, mais que les fauconniers rejettent de leur école. Il y a encore une variété assez légère dans cet autour blond, qui consiste en ce qu'il s'en trouve dont les ailes sont tachées de blanc, et ce caractère lui a fait donner le nom de busard varié: mais cet oiseau

(1) M. Brisson a donné sous le nom de gros busard (t. I, page 398), cet autour blond, dont il fait une espèce particulière, non seulement différente de celle de l'autour, mais encore de toutes les autres espèces de husards: cependant il est très certain que ce n'est qu'une variété, même légère, dans l'espèce de l'autour; car il n'en diffère en rien que par la couleur du plumage.

varié, aussi bien que celui qui est blond, sent également des autours et non pas des busards.

J'ai fait nourrir long-temps un mâle et une femelle de l'autour brun, la femelle étoit au moins d'un tiers plus grosse que le mâle : il s'en falloit plus de six pouces que les ailes, lorsqu'elles étoient pliées, ne s'étendissent jusqu'à l'extrémité de la queue; elle étoit plus grosse dès l'âge de quatre mois, qui m'a paru être le terme de l'accroissement de ces oiseaux, qu'un gros chapon. Dans le premier age, jusqu'à cinq ou six semaines, ces oiseaux sont d'un gris blanc; ils prennent ensuite du brun sur tout le dos, le cou et les ailes; le ventre et le dessous de la gorge changent moins, et sont ordinairement blancs ou blancs jaunâtres, avec des taches longitudinales brunes dans la première année, et des bandes transversales brunes dans les armées suivantes; le bec est d'un bleu sale, et la membrane qui en couvre la base est d'un bleu livide; les jambes sont dénuées de plumes et les doigts des pieds sont d'un jaune foncé; les ongles sont noirâtres, et les plumes de la queue, qui sont brunes, sont marquées par des raies transversales fort larges, de couleur d'un gris sale. Le mâle a sous la gorge, dans cette première année d'âge, les plumes mélées d'une couleur roussatre; ce que n'a pas la femelle, à laquelle il ressemble par tout le reste, à l'exception de la grosseur, qui, comme nous l'ayons dit, est de plus d'un tiers audessous.

On a remarqué que, quoique le mâle fât beaucoup plus petit que la femelle, il étoit plus féroce et plus méchant. Ils sont tous deux assez difficiles à priver; ils se battoient souvent, mais plus des griffes que du bec, dont ils ne se servent guère que pour dépecer les oiseaux ou autres petits animaux, ou pour blesser ou mordre ceux qui les veulent saisir. Ils commencent par se défendre de la griffe, se renversent sur le dos en ouvrant le bec et cherchant beaucoup plus à déchirer avec les serres qu'à mordre avec le hec. Jamais on ne s'est aperçu que ces oiseaux, quoique seuls dans la même volière, aient pris de l'affection l'un pour l'autre; ils y ont cependant passé la saison entière de l'été, depuis le commencement de mai jusqu'à la fin de novembre, où la femelie, dans un accès de fureur, tua le mâle dans le silence de la nuit, à neuf ou dix heures du soir, tandis que tous les autres oiseaux étoient endormis. Leur naturel est si sanguinaire que, quand on laisse un autour en liberté avec plusieurs faucons, il les égorge tous les uns après les autres. Cependant il semble manger de préférence les souris, les mulots et les petits oiseaux : il se jette avidement sur la chair saignante, et refuse assez constamment la viande cuite; mais, en le faisant jeûner, on peut le forcer de s'en nourrir. Il plume les oiseaux fort proprement, et ensuite les dépèce avant de les manger, au lieu qu'il avale les souris tout entières. Ses excréments sopt blanchâtres et humides : il rejette souvent par le vomissement les peaux roulées des souris qu'il a avalées. Son cri est fort rauque et finit toujours par des sons aigus, d'autant plus désagréables qu'il les répète plus souvent. Il marque aussi une inquiétude continuelle dès qu'on l'approche, et semble s'effarouches de tout; en sorte qu'on ne peut passer auprès de la volière où il est détenu sans le voir s'agiter violemment et l'entendre jeter plusieurs cris répétés.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT

# A L'ÉPERVIER ET A L'AUTOUR.

Į.

L'oiseau qui nous a été envoyé de Cayenne sans aucun nom, et que nous avons désigné sous la dénomination d'épervier à gros bec de Cayenne (Falco magnirostris. Guel.), parce qu'en effet il a plus de rapport à l'épervier qu'à tout autre piseau de proje; et il est seulement un peu plus gros et d'une forme de corps un peu plus arrondie que l'épervier : il a aussi le bec plus gros et plus long, les jambes un peu plus courtes, le dessus de la gorge d'une couleur uniforme et vineuse; au lieu que l'épervier a cette même partie blanche ou blanchâtre: mais du reste il ressemble assez à l'épervier d'Europe pour qu'on puisse le regarder comme étant d'une espèce voisine et qui peut-être ne doit son origine qu'à l'influence du climat.

II.

L'oiseau qui nous a été envoyé de Cayenne sans nom, et auquel nous avons cru devoir donner celui de petit autour de Cayenne (Falco Cayennensis, GNEL.), parce qu'il a été jugé du genre de l'autour par de très habiles fauconniers. J'avoue qu'il nous a paru avoir plus de rapport avec le lanier, tel qu'il a été décrit par Belon, qu'avec l'autour; car il a les jambes fort courtes et de couleur bleue, ce qui fait deux caractères de lanier: mais peut-être n'est-il réellement ni lanier ni autour. Il arrive tous les jours qu'en voulant rapporter des oiseaux ou des animaux étrangers aux espèces de notre climat, on le r donne des noms qui ne leur conviennent pas; et il est très possible que cet oiseau de Cayenne soit d'une espece

particulière et différente de celle de l'autour et du lanier.

#### HI.

L'oiseau de la Caroline, donné par Cateshy sous le nom d'épervier des pigeons (Falco calumbarius. Gnel.), qui a le corps plus mince que l'épervier ordinaire, l'iris des yeux jaune, ainsi que la peau qui couvre la base du hec, les pieds de la même couleur, le bec blanchâtre à son origine et noir vers son crochet; le dessus de la tête, du cou, du dos, du croupion, des ailes et de la queue, couvert de plumes blanches, mêlées de quelques plumes brunes; les jambes couvertes de longues plumes blanches, mêlées d'une légère teinte rouge, et variées de taches longitudinales brunes;... les plumes de la queue brunes comme celles des ailes, maia rayées de quatre bandes transversales blanches.

## LE GERFAUT (1).

#### Falco candicans. Guel.

Le gerfaut, tant par sa figure que par le naturel, doit être regardé comme le premier de tous les oiseaux de la fauconnerie; car il les surpasse de beaucoup en grandeur : il est au moins de la taille de l'autour ; mais il en diffère par des caractères généraux et constants qui distinguent tous les piseaux propres à être élevés pour la fauconnerie, de ceux auxquels on ne peut pas donner la même éducation. Ces pir seaux de chasse noble sont les gerfauts, les faucons, les sacres, les laniers, les hobereaux, les émerillons et les crécerelles : ils ont tous les ailes presque aussi longues que la queue; la première plume de l'aile, appelée le cerceau, presque aussi longue que celle qui la suit; le bout de cette plume en penne, ou en forme de tranchant ou de lame de couteau, sur une longueur d'environ un pouce à son extrémité; au lieu que dans les autours, les éperviers, les milans et les buses, qui ne sont pas giseaux aussi pobles, ni propres aux mêmes exercices, la queue est plus longue que les ailes, et cette première plume de l'aile est beaucoup plus courte et arrondie par son extrémité; et ils diffèrent encore en ce que la quatrième plume de l'aile est, dans ces derniers oiseaux, la plus longue, au lieu que c'est la seconde dans les

(\*) En italien, zerifalco, ou girifalco, ou gerifalco; en allemand, gierfalck, ou girfalck, ou mittelfack; en anglois, gyrfalcon ou gerfalcon. Les Anglois appellent le male jeskin. Ce mot gerfaut ou gyrfalco signifie faucon-vautour, gyr ou geyer signifiant vautour en allemand.

premiers. On peut ajouter que le gerfaut diffère spécifiquement de l'autour par le pec et les pieds, qu'il a bleuâtres, et par son plumage, qui est brun sur toutes les parties supérieures du corps, blanc taché de brun sur toutes les parties inférieures, avec la queue grise, traversée de lignes brupes. Cet giseau se trouve assez communément en Islande, et il naroit qu'il y a variété dans l'espèce; car il nous a été envoyé de Norwége un gerfaut qui se trouve également dans les pays les plus septentrionaux, qui diffère un peu de l'autre par les nuances et par la distribution des couleurs, et qui est plus estimé des fauconniers que celui d'Islande, parce qu'ils lui trouvent plus de courage, plus d'activité et plus de docilité; et, indépendamment de cette première variété, qui paroît variété de l'espèce, il y en a una seconde qu'on pourroit attribuer au climat, si tous n'étoient pas également des pays froids. Cette seconde variété est le gerfaut blanc, qui dissère beaucoup des deux premiers, et nous présumons que dans ceux de Norwège, aussi bien que dans ceux d'Islande, il s'en trouve de blancs; en sorte qu'il est probable que c'est une seconde variété commune aux deux premières, et qu'il existe en effet dans l'espèce du gerfaut trois races constantes et distinctes, dont la première est le gerfaut d'Islande, la seconde le gerfaut de Norwége, et la troisième le gerfaut blanc : car d'habiles fauconniers nous qui assuré que ces derniers étoient blancs dès la première année, et conservoient leur blancheur dans les années suivantes; en sorte qu'on ne peut attribuer cette couleur à la vieillesse de l'animal ou au climat plus froid, les bruns se trouvant également dans le même climat. Ces oiseaux sont naturels aux pays froids du nord de l'Europe et de l'Asie; ils habitent en Russic, en Norwége, en Islande, en Tartarie, et ne se trouvent point dans les climats chauds, ni même dans nos pays tempérés G'est, après l'aigle, le plus puissant, le plus vif, le plus courageux de tous les oiseaux de proie; ce sont aussi les plus chers et les plus estimés de tous ceux de la fauconnerie. On les transporte d'Islande en Russie, en France, en Italie, et jusqu'en Perse et en Turquie; et il ne parqit pas que la chaleur plus grande de ces climats leur ôte rien de leur force et de leur vivacité. Ils attaquent les plus grands oiseaux, et font aisément leur proie de la cigogne, du héron et de la grue; ils tuent les lièvres en se laissant tomber à plomb dessus. La femelle est, comme dans les autres oiseaux de proie, beaucoup plus grande et plus forțe que le mâle : on appelle celui-ci tiercelet de gerfaut, qui ne sert dans la fauconnerie que pour voler le milan, le héron et les corneilles.

## LE LANIER (1)\*.

Cet oiseau, qu'Aldrovande appelle laniarius Gallorum, et que Belon dit être naturel en France, et plus employé par les fauconniers qu'aucun autre, est devenu si rare, que nous n'avons pu nous le procurer; il n'est dans aucun de nos cabinets, ni dans les suites d'oiseaux coloriés par MM. Edwards, Frisch et les auteurs de la Zoologie britannique: Belon lui-même, qui en fait une description assez détaillée, n'en donne pas la figure; il en est de même de Gesner, d'Aldrovande et des autres naturalistes modernes. MM. Brisson et Salerne avouent ne l'avoir jamais vu : la seule représentation qu'on en ait est dans Albin, dont on sait que les planches sont très mal coloriées. Il paroît donc que le lanier, qui est aujourd'hui si rare en France, l'a également et toujours été en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Italie, puisque aucun des auteurs de ces différents pays n'en a parlé que d'après Belon. Cependant il se trouve en Suède, puisque M. Linnæus le met dans la liste des oiseaux de ce pays; mais il n'en donne qu'une légère description et point du tout l'histoire. Ne le connoissant donc que par les indications de Belon, nous ne pouvons rien faire de plus que de les rapporter ici par extrait. « Le lanier, ou faucon-lanier, dit-il, fait ordinairement son aire, en France, sur les plus hauts arbres des forêts, ou dans les rochers les plus élevés. Comme il est d'un naturel plus doux et de mœurs plus faciles que les faucons ordinaires, on s'en sert communément à tous propos. Il est de plus petite corpulence que le faucongentil, et de plus beau plumage que le sacre, surtout après la mue, il est aussi plus court empiété que nul des autres faucons. Les fauconniers choisissent le lanier ayant grosse tête, les pieds bleus et orés. Le lanier vole tant pour rivière que pour les champs; il supporte mieux la nourriture de grosses viandes qu'aucun autre faucon. On le reconnoit sans pouvoir s'y méprendre; car il a le bec et les pieds bleus, les plumes de devant mêlées de noir sur le blanc, avec des taches droites le long des plumes, et non traversées comme au faucon... Quand il étend ses ailes, et qu'on les regarde par-dessous, les taches paroissent différentes de celles des autres oiseaux de proie; car elles sont semées et rondes comme petits deniers. Son cou est court et assez gros, aussi bien que son bec. On appelle la femelle lanier; elle est plus grosse que le mâle qu'on appelle laneret : tous deux sont

(') En italien, laniero; en allemand, swimers ou schmeymer; en anglois et en françois, on appelle le mâle laneret.

\* Espèce fort douteuse, mais qui paroît se rapprocher du gerfaut. (A. R.)

assez semblables par les couleurs du plumage. Il n'est aucun oiseau de proie qui tiénne plus constamment sa perche, et il reste au pays pendant toute l'année. On l'instruit aisément à voler et prendre la grue. La saison où il chasse le mieux est après la mue, depuis la mi-juillet jusqu'à la fin d'octobre; mais en hiver il n'est pas bon à l'exercice de la chasse »

#### LE SACRE(1) \*.

#### Falco sacer. GMEL.

Je crois devoir séparer cet oiseau de la liste des faucons, et le mettre à la suite du lanier, quoique quelques uns de nos nomenclateurs ne regardent le sacre que comme une variété de l'espèce du faucon. parce que, en le considérant comme variété, elle appartiendroit bien plutôt à l'espèce du lanier qu'à celle du faucon. En effet, le sacre a, comme le lanier, le bec et les pieds bleus, tandis que les faucons ont les pieds jaunes. Ce caractère, qui paroît spécifique, pourroit même faire croire que le sacre ne seroit réellement qu'une variété du lanier; mais il en diffère beaucoup par les couleurs, et constamment par la grandeur. Il paroit que ce sont deux espèces distinctes et voisines, qu'on ne doit pas mêler avec celles des faucons. Ce qu'il y a de singulier ici, c'est que Belon est encore le seul qui nous ait donné des indications de cet oiseau; sans lui les naturalistes ne connoîtroient que peu ou point du tout le sacre et le lanier. Tous deux sont devenus également rares; et c'est ce qui doit faire présumer encore qu'ils ont les mêmes habitudes naturelles, et que par conséquent ils sont d'espèces très voisines. Mais Belon les ayant décrits comme les ayant vus tous deux, et les donnant comme des oiseaux réellement différents l'un de l'autre, il est juste de s'en rapporter à lui, et de citer ce qu'il dit du sacre comme nous avons cité ce qu'il dit du lanier. « Le sacre est de plus laid pennage que nul des oiseaux de fauconnerie; car il est de couleur comme entre roux et enfumé, semblable à un milan : il est court empiété, ayant les jambes et les doigts bleus, ressemblant en ce quelque chose au lanier. Il seroit quasi pareil au faucon en grandeur, n'étoit qu'il est compassé plus rond. Il est oiseau de moult hardi courage, comparé en force au faucon pèlerin : aussi est oiseau de passage; et est rare de trouver homme qui se puisse vanter d'avoir oncq'

<sup>(1)</sup> En latin moderne, falco sacer; en Italien, sacro; en allemand, sacker; en anglois, sacre.

<sup>\*</sup> Cet oiseau n'est pas différent du gerfaut. (A. R.)

ven l'endroit où il fait ses petits. Il y a quelques fauconniers qui sont d'opinion qu'il vient de Tartarie et Russie, et de devers la mer Majeure, et que, faisant son chemin pour aller vivre certaine partie de l'an vers la partie du midi, est pris au passage par des fauconniers qui les aguettent en diverses iles de la mer Égée, Rhodes, Chypre, etc. Et combien qu'on fasse de hauts vols avec le sacre pour le milan, toutes fois on le peut aussi dresser, pour le gibier et pour la campagne, à prendre les oies sauvages, ostardes, olives, faisans, perdrix, lièvres, et à toute autre manière de gibier... Le sacret est le mâle, et le sacre la femelle, entre lesquels il n'y a pas d'autre différence sinon du grand au petit. »

En comparant cette description du sacre avec celle que le même auteur a donnée du lanier, on se persuadera aisément, 4° que ces deux oiseaux sont plus voisins l'un de l'autre que d'aucune autre espèce; 2° que tous deux sont oiseaux passagers; quoique Belon dise que le lanier étoit, de son temps, naturel en France, il est presque sûr qu'on ne l'y trouve plus aujourd'hui; 5° que ces deux oiseaux paroissent différer, essentiellement des faucons, en ce qu'ils ont le corps plus arrondi, les jambes plus courtes, le bec et les pieds bleus; et c'est à cause de toutes ces différences que nous avons cru devoir les en séparer.

Il y a plusieurs années que nous avons fait dessiner à la Ménagerie du Roi un oiseau de proie qu'on nous dit être le sacre; mais la description qui en fut faite alors ayant été égarée, nous n'en pouvons rien dire de plus.

#### LE FAUCON().

#### Falco communis. GMEL.

Lorsqu'on jette les yeux sur les listes de nos nomenclateurs d'histoire naturelle (2), on seroit porté

- (') En latin moderne, falco; en italien, falcone; en espagnol, halcon; en allemand, falck; en anglois, falcon.
- (\*) M. Brisson compte douze variétés dans cette première espèce; savoir : le faucon-sors, le faucon-hagard ou bossu, le faucon à tête blanche, le faucon blanc, le faucon noir, le faucon tacheté, le faucon brun, le faucon rouge, le faucon rouge des Indes, le faucon d'Italie, le faucon d'Italie, le faucon d'Italie compte treize autres espèces ou variétés de faucons, différentes de la première; savoir : le faucon gentil, le faucon pélerin, dont le faucon de Barbarie et le faucon de Tartarie sont des variétés, le faucon à collier, le faucon de roche ou rochier, le faucon de montagne ou montagner, dont le faucon de montagne cendré est une variété, le faucon de la baie de Hudson, le faucon étoilé, le faucon huppé des Indes, le faucon des Antilles et le

à croire qu'il y a dans l'espèce du faucon autant de variétés que dans celle du pigeon, de la poule, ou des autres oiseaux domestiques; cependant rien n'est moins vrai : l'homme n'a point influé sur la nature de ces animaux; quelque utiles aux plaisirs, quelque agréables qu'ils soient pour le faste des princes chasseurs, jamais on n'a pu en élever, en multiplier l'espèce. On dompte, à la vérité, le naturel féroce de ces oiseaux par la force de l'art et des privations: on leur fait acheter leur vie par des mouvements qu'on leur commande; chaque morceau de leur subsistance ne leur est accordé que pour un service rendu; on les attache, on les garrotte, on les affuble, on les prive même de la lumière et de toute nourriture, pour les rendre plus dépendants, plus dociles, et ajouter à leur vivacité naturelle l'impétuosité du besoin : mais ils servent par nécessité. par habitude et sans attachement; ils demeurent captifs, sans devenir domestiques: l'individu seul est esclave; l'espèce est toujours libre, toujours également éloignée de l'empire de l'homme; ce n'est même qu'avec des peines infinies qu'on en fait quelques uns prisonniers, et rien n'est plus difficile que d'étudier leurs mœurs dans l'état de nature. Comme ils habitent les rochers les plus escarpés des plus hautes montagnes, qu'ils s'approchent très rarement de terre, qu'ils volent d'une hauteur et d'une rapidité sans égale, on ne peut avoir que peu de faits sur leurs habitudes naturelles : on a seulement remarqué qu'ils choisissent topjours pour élever leurs petits les rochers exposés au midi; qu'ils se placent dans les trous et les anfractures les plus inaccessibles; qu'ils font ordinairement quatre œufs dans les derniers mois de l'hiver; qu'ils ne couvent pas long-temps, car les petits sont adultes vers le 15 de mai; qu'ils changent de couleur suivant le sexe, l'âge et la mue ; que les femelles sont considérablement plus grosses que les mâles; que tous deux jettent des cris perçants, désagréables et presque continuels, dans le temps qu'ils chassent leurs petits, pour les dépayser; ce qui se fait, comme chez les aigles, par la dure nécessité qui rompt les liens des familles et de toute société, dès qu'il n'y a pas assez pour partager, ou qu'il y a impossibilité de trouver assez de vivres pour subsister ensemble dans les mêmes terres.

Le faucon est peut-être l'oiseau dont le courage

faucon-pécheur de la Caroline. M. Linnæus comprend sous l'indication générique de faucon vingt-six espèces différentes: mais il est vrai qu'il confond sous ce même nom, comme il fait en tout, les espèces éloignées aussi bien que les espèces voisines; car on trouve dans cette liste de faucons les aigles, les pygargues, les orfraies, les crécerelles, les buses, etc. Au moins la liste de M. Brisson, quoique d'un tiers trop nombreuse, est faite avec plus de circonspection et de discernement.

est le plus franc, le plus grand, relativement à ses forces; il fond sans détour et perpendiculairement sur sa proie, au lieu que l'autour et la plupart des autres arrivent de côté: aussi prend-on l'autour avec des filets, dans lesquels le faucon ne s'empêtre jamais; il tembe à plomb sur l'oiseau victime, exposé au milieu de l'enceinte des filets, le tue, le mange sur le lieu s'il est gros, ou l'emporte s'il n'est pas trop lourd, en se relevant à plomb. S'il y a quelque faisanderie dans son voisinage; il choisit cette proie de préférence : on le voit tout à comp fondre sur un troupeau de faisans comme s'il tomboit des nues, parce qu'il arrive de si haut et en si peu de temps, que son apparition est toujours imprévue et souvent inopinée. On le voit fréquemment attaquer le milan, soit pour exercer son courage, soit pour lui enlever une proie : mais il lui fait plutôt la honte que la guerre; il le traité comme un lâche, le chasse, le frappe avec dédain, et ne le met point à mort, parce que le milan se défend mal et que probablement sa chair répugne au faucon encore plus que sa lacheté ne lui déplait.

Les gens qui habitent dans le voisinage de nos grandes montagnes, en Dauphine, Bugey, Auvergne et au pied des Alpes, peuvent s'assurer de tous ces faits (1). On a envoyé de Genève à la fauconnerie du roi de jeunes faucons pris dans les montagnes voisines au mois d'avril, et qui paroissent avoir acquis toutes les dimensions de leur taille et toutes leurs forces avant le mois de juin. Lorsqu'ils sont jeunes on les appelle faucons-sors, comme l'on dit harengs-sors, parce qu'ils sont alors plus bruns que dans les années suivantes (nº 470); et l'on appelle les vieux faucons, hagards qui ont beaucoup plus de blane que les jeunes (2) (nº 421). Le faucon qui est représenté dans notre planche nous paroit être de la seconde année, ayant encore un assez grand nombre de taches brunes sur la poitrine et sur le ventre; car à la troisième année ces taches diminuent, et la quantité du blanc sur le plumage augmente, comme on le peut voir dans le faucon représenté (nº 430), où l'on a gravé par erreur le nom de l'anier au lieu de tiercelet de faucon de la troisième année.

Comme ces oiseaux cherchent partout les rochers les plus hauts, et que la plupart des îles ne sont que des groupes et des pointes de montagnes, il y en beaucoup à Rhodes, en Chypre, à Malte et dans les autres îles de la Méditerranée, aussi bien qu'aux Orcades et en Islande; finais on peut troire que, suivant les différents climats, ils paroissent subir des variétés différentes, dont il est nécessaire que nous fassions quelque mention.

Le faucon qui est naturel en France est gros comine une poule: il a dix-huit pouces de l'ongueur depuis le bout du bec jusqu'à tehti de la queue, et autant jusqu'à celui des pieds : la queue a un peu plus de cinq pouces de longueur, et il a près de trois pieds et demi de vol ou d'envergure; ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Je ne dirai rien des couleurs , parce qu'elles changent aux différentes mues à mesure que l'oi seau avance en age et que d'ailleurs elles sont fide lement représentées par les planches enluminées que nous venons de citer ci-dessus. J'observersi seulement que la couleur la plus ordinaire des pieds du faucon est verdatre, et que, quand il s'en trouve & qui ont les pieds et la membrane du bec jaunes, les fauconniers les appellent faucon bec jaune, et les regardent comme les plus laids et les moins nobles de tous les faucons, en sorte qu'ils les rejettent de l'école de la fauconnerie. J'observetai encore qu'ils se servent du trercelet de faucon, c'est-àdire du male, lequel est d'un tiers plus petit que la femelle, pour voier les perdrix, pies, geais, merles et autres oiseaux de cette espèce ; au lieu qu'on emploie la femelle au voi du lièvre, du milan, de la grue et des autres grands viseaux.

Il paroit que cetté espète de faucon, qui est asset commune en France, se trouve aussi en Allemagne. M. Frisch (1) a donné la figure coloriée d'un fauconsors à pieds et à membrane du bec jaunes, sous le nom de Entenstosser ou Schwartzbraune habicht, et il s'est trompé en lui donnant le nom d'autour brun; car il diffère de l'autour par la grandeur et par le naturel. Il paroit qu'on trouve aussi en Allemagne, et quelquesois en France, une espèce différente de celle-ci, qui est le faucon pattu à tête blanche, que M. Frisch appelle mai à propos vautour. « Ce vautour à pieds velus ou à culotte de plume est, dit-il, de tous les oiseaux de proie diurnes à bec crochu, le seul qui ait <del>des</del> plumes jusqu'à la partie inférieure des pieds, auxquels elles s'appliquent exactement. L'aigle des rochers a aussi des plumes semblables, mais qui ne vont que jusqu'à la moitié des pieds : les oiseaux de proie nocturnes, comme les chouettes, en ont jusqu'aux ongles; mais ces plumes sont une espèce de duvet. Ce vautour poursuit

<sup>(&#</sup>x27;) lis m'ont été rendus par des témoins oculaires, et particulièrement par M. Hébert, que j'ai déjà cité plus d'une l'ois, et qui a chassé pendant cinq ans dans les montagnes du Bugey.

<sup>(2)</sup> Puisque le faucon-sors et le faucon-hagard ou bossu ne sont que le même faucon, jeune et vieux, on ne doit pas en faire de variétés dans l'espèce,

<sup>(&#</sup>x27;) Voici ce que M. Frisch dit de cet oiseau, qu'il appelle l'ennemi des canards ou l'autour d'un brun noir: « Il a été pourvu par la nature de longues ailes et » de plumes serrées les unes sur les autres... C'est des » oiseaux de proie l'un des plus vigoureux; il poursuit » de préférence les canards, les poules d'eau et autres » oiseaux d'eau. » (Planche LXXIV.)

toute sorte de proie, et on ne le trouve jamais auprès des cadavres. « C'est parce que ce n'est pas un vautour, mais un faucon, qu'il ne se nourrit pas de cadavres; et ce faucon a paru à quelques uns de nos naturalistes asses semblable à notre faucon de France pour n'en faire qu'une variété: s'il ne différoit en effet de notre faucon que par la blancheur de la tête, tout le reste est assez semblable pour qu'on ne dût le considerer que comme variété; mais le caractère des pieds, couverts de plumes jusqu'aux ongles, me paroit être spécifique, ou tout au moins l'indice d'une variété constante, et qui fait race à part dans l'espèce du faucon.

Une seconde variété est le faucon blanc, qui se trouve en Russie, et peut-être dans les autres pays du Nord; il y en a de tout-à-fait blancs et sans taches; à l'exception de l'extrémité des grandes plumes des ailes, qui sont noirâtres; il y en a d'autres de cette espèce, qui sont aussi tout blancs, à l'exception de aueltues tathes brunes sur le dos et sur les niles, et de quelques raies brunes sur la queue. Comme te faucon blanc est de la même grandeur que notre saucon; et qu'il n'en dissère que par la blancheur, qui est la couleur que les oiseaux, comme les autres animaux, prennent assez généralement dans les pays du Nord, on peut présumer avec sondement que ce n'est qu'une variété de l'espèce communé, produite par l'influence du climat; cependant il paroit qu'en Islande il y a aussi des faucons de la même couleur que les nôtres, mais qui sont un peu plus gros, et qui ont les ailes et la queue plus longues; comme ils ressemblent presque en tout à notre faucon, et qu'ils n'en diffèrent que par ces légers caractères; on ne doit pas les séparer de l'espèce commune. Il en est de même de celui qu'on appelle faucon-gentil, que presque tous les naturalistes ont donné comme différent du faucon commun, tandis que c'est le même, et que le nom de gentil ne leur est appliqué que lorsqu'ils sont bien élevés; bien faits et d'une jolie figure; aussi nos anciens auteurs de fauconnerie ne comptoient que deux espèces principales de faucon, le faucon-gentil ou faucon de notre pays, et le faucon pèlerin ou étranger, et regardoient tous les autres comme de simples variétés de l'une ou de l'autre de ces deux espèces. Il arrive en effet quelques faucons des pays étrangers, qui ne font que se montrer sans s'arrêter, et qu'on prend au passage : il en vient surtout du côté du Midi, que l'on prend à Malte, et qui sont beaucoup plus noirs que nos faucons d'Europe : on en a pris même quelquefois de cette espèce en France; et celui dont nous donnons la figure enluminée (nº 469), a été pris en Brie. C'est par cette raison que nous avons cru pouvoir l'appeler faucon passager. Il paroit que ce faucon noir passe en Allemagne comme en France; sar c'est le même que M. Frisch a donné sous le

nom de falco fuscus, faucon brun (pl. LXXXII), et qu'il voyage beaucoup plus loin, car c'est encore le mème faucon que M. Edwards a décrit et représenté sous le nom de faucon noir de la baie de Hudson, et qui en effet lui avoit été envoyé de ce climat. J'observerai à ce sujet que le faucon passager ou pèlerin décrit par M. Brisson n'est point du tout un faucon étranger ni passager, et que c'est absolument le même que notre faucon-hagard (n°421); en sorte que l'espèce du faucon commun ou passager ne nous est connue jusqu'à présent que par le faucon d'Islande, qui n'est qu'une variété de l'espèce commune, et par le faucon noir d'Afrique, qui en diffère assez, surtout par la couleur, pour pouvoir être regardé comme formant une espèce différente.

On pourroit peut-être rapporter à cette espèce le faucon tunisien ou punicien dont parle Belon, « et qu'il dit être un peu plus petit que le faucon-pèlerin, qui a la tête plus grosse et ronde, et qui ressemble par la grandeur et le plumage au lanier »; peut-être aussi le faucon de Tartarie, qui au contraire est un peu plus grand que le faucon-pèlerin, et que Belon dit en différer encore, en ce que le dessus de ses ailes est roux, et que ses doigts sont plus allongés.

En rassemblant et resserrant les dissérents objets que nous venons de présenter en détail, il paroit, 1º qu'il n'y a en France qu'une seule espèce de sau con, bien connue pour y faire son aire dans nos provinces montagneuses; que cette espèce même se trouve en Suisse, en Allemagne, en Pologne, et jusqu'en Islande vers le nord, en Italie, en Espagne et dans les îles de la Méditerranée, et peut-être jusqu'en Egypte vers le midi; 2º que le faucon blanc n'est, dans cette même espèce, qu'une variété produite par l'influence du climat du Nord; 5° que le faucon-gentil n'est pas une espèce différente de notro faucon commun (1); que le faucon-pèlerin ou passager est d'une espèce dissérente, qu'on doit regarder comme étrangère, et qui peut-être renserme quel ques variétés, telles que le faucon de Barbarie, le faucon tunisien, etc... Il n'y a donc, quoi qu'en di

(1) Jean de Franchières, qui est l'un des plus anciens et peut-être le meilleur de nos auteurs sur la fauconnerie, ne compte que sept espèces d'oiseaux auxquels il donne le nom de faucon; savoir : le faucon-gentil, le faucon-pèlerin, le faucon-tartarèt, le gerfaut, è mere, le lànier et le faucon tunisien ou punicien : en retranchant de cette liste le gerfaut, le sacre et le lanier, qui ne sont pas proprement des faucons, il ne rèste que le faucon-gentil et le faucon-pèlerin, dont le tartaret et le tunisien sont deux variétés. Cet auteur ne connoissoit donc qu'une seule espèce de faucon naturelle en France, qu'il indique sons le nom de faucon-gentil; et cela prouvé encore ce que j'ai avante, que le faucon-gentil et le faucon commun he sont tons deux qu'une seule et même capéce.

sent les nomenclateurs, que deux espèces réelles de faucons en Europe, dont la première est naturelle à notre climat, et se multiplie chez nous, et l'autre qui ne fait qu'y passer, et qu'on doit regarder comme étrangère. En rappelant donc à l'examen la liste la plus nombreuse de nos nomenclateurs au sujet des faucons, et suivant article par article celle de M. Brisson, nous trouverons, 4° que le faucon-sors n'est que le jeune de l'espèce commune; 2º que le fauconhagard n'en est que le vieux; 5° que le faucon à tête blanche et à pieds pattus est une variété ou race constante dans cette même espèce; 4º sous le nom de faucon blanc, M. Brisson indique deux différentes espèces d'oiseaux, et peut-être trois; car le premier et le troisième pourroient être, absolument parlant, des fauçons qui auroient subi la variété commune aux oiseaux du Nord, qui est le blanc; mais pour le second, dont M. Brisson ne paroît parler que d'après M. Frisch, dont il cite la planche LXXX, ce n'est certainement pas un faucon, mais un oiseau de rapine commun en France, auquel on donne le nom de harpaye; 5º que le faucon noir est le véritable faucon-pèlerin ou passager, qu'on doit regarder comme étranger; 6° que le faucon tacheté n'est que le jeune de ce même faucon étranger; 7° que le faucon brun est moins un faucon qu'un busard; M. Frisch est le seul qui en ait donné la représentation, et cet auteur dit que cet oiseau attrape quelquefois en volant les pigeons sauvages, que son vol est très haut, et qu'on le tire rarement, mais que néanmoins il guette les oiseaux aquatiques sur les étangs et dans les autres lieux marécageux; ces indices réunis nous portent à croire que ce faucon brun de M. Brisson n'est vraisemblablement qu'une variété dans l'espèce des busards, quoiqu'il n'ait pas la queue aussi longue que les autres busards; 8° que le faucon rouge n'est qu'une variété dans notre espèce commune du faucon, que Belon dit, avec quelques anciens fauconniers, se trouver dans des lieux marécageux, qu'il fréquente de préférence; 9° que le faucon rouge des Indes est un oiseau étranger dont nous parlerons dans la suite; 40° que le faucon d'Italie, dont M. Brisson ne parle que d'après Jonston, peut encore être, sans scrupule, regardé comme une variété de l'espèce commune de notre faucon des Alpes; 41° que le faucon d'Islande est, comme nous l'avons dit, une autre variété de l'espèce commune, dont il ne diffère que par un peu plus de grandeur; 12º que le sacre n'est point, comme le dit M. Brisson, une variété du faucon, mais une espèce différente qu'il faut considérer à part; 45° que le faucon-gentil n'est point une espèce différente de celle de notre faucon commun, et que ce n'est que le faucon-sors de cette espèce commune que M. Brisson a décrit sous le nom de faucon-gentil, mais dans un temps de mue, différent de celui qu'il a décrit sous le simple nom de faucon; 14º que le faucon appelé pèlerin par M. Brisson n'est que notre même faucon commun, devenu par l'age fauconhagard (nº 424), et que par consequent ce n'est qu'une variété de l'âge, et non pas une diversité d'espèce; 45° que le faucon de Barbarie n'est qu'une vaniété dans l'espèce du faucon étranger, que nous avons nommé faucon passager (nº 469); 16º qu'il en est de même du faucon de Tartarie; 47° que le faucon à collier n'est point un faucon, mais un oiseau d'un tout autre genre, auquel nous avons donné le nom de soubuse; 18° que le faucon de roche n'est point encore un faucon, puisqu'il approche beaucoup plus du hobereau et de la crécerelle, et que par conséquent c'est un oiseau qu'il faut considérer à part; 19° que le faucon de montagne n'est qu'une variété du rochier; 20° que le faucon de montagne cendré n'est qu'une variété de l'espèce commune du faucon; 24° que le faucon de la baie de Hudson est un oiseau étranger, d'une espèce différente de celle d'Europe, et dont nous parlerons dans l'article suivant; 22º que le faucon étoilé est un oiseau d'un autre genre que le faucon; 25° que le faucon huppé des Indes, le faucon des Antilles, le faucon pêcheur des Antilles et le faucon pêcheur de la Caroline, sont encore des oiseaux étrangers dont il sera fait mention dans la suite. On peut voir, par cette longue énumération, qu'en séparant même les oiseaux étrangers et qui ne sont pas précisément des faucons, et en ôtant encore le faucon pattu, qui n'est peut-être qu'une variété ou une espèce très voisine de celle du faucon commun, il y en a dix-neuf que nous réduisons à quatre espèces : savoir, le faucon commun, le faucon passager, le sacre et le busard, dont il n'y en a plus que deux qui soient en effet des faucons.

Après cette réduction faite de tous les prétendus faucons aux deux espèces du faucon commun ou gentil, et du faucon passager ou pèlerin, voici les différences que nos anciens fauconniers trouvoient dans leur nature et mettoient dans leur éducation. Le faucon-gentil mue dès le mois de mars, et même plus tôt : le faucon-pèlerin ne mue qu'au mois d'août; il est plus plein sur les épaules, et il a les yeux plus grands, plus enfoncés, le bec plus gros, les pieds plus longs et mieux fendus que le faucongentil. Ceux qu'on prend au nid s'appellent faucons niais; lorsqu'ils sont pris trop jeunes, ils sont souvent criards et difficiles à élever; il ne faut donc pas les dénicher avant qu'ils soient un peu grands; ou, si l'on est obligé de les ôter de leur nid, il ne fant point les manier, mais les mettre dans un nid le plus semblable au leur qu'on pourra, et les nourrir de chair d'ours, qui est une viande assez commune dans les montagnes où l'on prend ces oiseaux, et, au défaut de cette nourriture, on leur donnera

de la chair de poulet : si l'on ne prend pas ces précautions, les ailes ne leur croissent pas, et leurs jambes se cassent ou se déboitent aisément. Les faucons-sors, qui sont les jeunes, et qui ont été pris en septembre, octobre et novembre, sont les meilleurs et les plus aisés à élever : ceux qui ont été pris plus jard; en hiver ou au printemps suivant, et qui par conséquent ont neuf ou dix mois d'âge, sont déjà trop accoutumés à leur liberté pour subir aisément la servitude et demeurer en captivité sans regret, et l'on n'est jamais sûr de leur obéissance et de leur fidelité dans le service; ils trompent souvent leur maître, et le quittent lorsqu'il s'y attend le moins. On prend tous les ans des faucons-pèlerins au mois de septembre, à leur passage dans les îles, ou sur les falaises de la mer. Ils sont, de leur naturel, prompts, propres à tout faire, dociles et fort aisés à instruire : on peut les faire voler pendant tout le mois de mai et celui de juin, parce qu'ils sont tardifs à muer; mais aussi, des que la mue commence, ils se dépouillent en peu'de temps. Les lieux où l'on prend le plus de faucons-pèlerins sont non seulement les côtes de Barbarie, mais toutes les îles de la Méditerranée, et particulièrement celle de Candie, d'où nous venoient autrefois les meilleurs faucons.

Comme les arts n'appartiennent point à l'histoire naturelle, nous n'entrerons point ici dans les détails de l'art de la fauconnerie; on les trouvera dans l'Encyclopédie. « Un bon faucon, dit M. Le Roy, auteur de l'article Fauconnerie, doit avoir la tête ronde, le bec court et gros, le cou fort long, la poitrine nerveuse, les mahutes larges, les cuisses longues, les jambes courtes, la main large, les doigts déliés, allongés et nerveux aux articles, les ongles fermes et recourbés, les ailes longues; les signes de force et de courage sont les mêmes pour le gerfaut et pour le tiercelet, qui est le mâle dans toutes les espèces d'oiseaux de proie, et qu'on appelle ainsi, parce qu'il est d'un tiers plus petit que la femelle : une marque de bonté moins équivoque dans un oiseau, est de chevaucher contre le vent, c'est-à-dire de se roidir contre, et se tenir ferme sur le poing lorsqu'on l'y expose. Le pennage d'un faucon doit être brun et tout d'une pièce, c'est-à-dire d'une même couleur : la bonne couleur des mains est de vert d'eau; ceux dont les mains et le bec sont jaunes, ceux dont le plumage est semé de taches, sont moins estimés que les autres. On fait cas des faucons noirs; mais, quel que soit leur plumage, ce sont toujours les plus forts en courage qui sont les meilleurs... Il y a des faucons laches et paresseux; il y en a d'autres si fiers, qu'ils s'irritent contre tous les moyens de les apprivoiser: il faut abandonner les uns et les autres, etc. »

M. Forget, capitaine du vol à Versailles, a bien voulu me communiquer la note suivante.

« Il n'y a, dit-il, de différence essentielle entre les

faucons de différents pays que par la grosseur. Ceux qui viennent du Nord sont ordinairement plus grands que ceux des montagnes des Alpes et des Pyrénées; ceux-ci se prennent, mais dans leur nid: les autres se prennent au passage, dans tous les pays; ils passent en octobre et en novembre, et repassent en février et mars.... L'âge des faucons se désigne très distinctement la seconde année, c'est-à-dire à la première mue; mais dans la suite les connoissances deviennent plus difficiles. Indépendamment des changements de couleur, on peut les distinguer jusqu'à la troisième mue, c'est-à-dire par la couleur des pieds et celle de la membrane du bec. »

## OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT

AU GERFAUT ET AUX FAUCONS.

I.

Le faucon d'Islande, que nous avons dit être une variété dans l'espèce de notre faucon commun, et qui n'en diffère en effet qu'en ce qu'il est un peu plus grand et plus fort.

II.

Le faucon noir (nº 469), qui se prendau passage à Malte, en France, en Allemagne, dont nous avons parlé, et que MM. Frisch et Edwards ont indiqué et décrit, qui nous paroît être d'une espèce étrangère et différente de celle de notre faucon com mun. J'observerai que la description qu'en donne M. Edwards est exacte, mais que M. Frisch n'est pas fondé à prononcer que ce faucon doit être sans doute le plus fort des oiseaux de proie de sa grandeur, parce que, près de l'extrémité du bec superieur, il y a une espèce de dent triangulaire ou de pointe tranchante, et que les jambes sont garnies de plus grands doigts et ongles qu'aux autres faucons · car, en comparant les doigts et les ongles de ce faucon noir, que nous avons en nature, avec ceux de notre faucon, nous n'avons pas trouvé qu'il y eût de dissérence ni pour la grandeur, ni pour la force de ces parties; et en comparant de même le bec de ce faucon noir avec le bec de nos faucons, nous avons trouvé que dans la plupart de ceux-ci il y avoit une pareille dent triangulaire vers l'extrémité de la mandibule supérieure; en sorte qu'il ne diffère point à ces deux égards du faucon commun, comme M. Frisch semble l'insmuer. Au reste, le faucon

tacheté dont M. Edwards donne la description et la figure, et qu'il dit être du même climat que le faucon noir, c'est-à-dire des terres de la baie de Hudson, ne nous paroit être en esset que le faucon-sors ou jeune de cette même espèce, et par conséquent ce n'est qu'une variété produite dans les couleurs par la différence de l'âge, et non pas une variété réelle ou variété de race dans cette espèce. On nous a assuré que la plupart de ces faucons noirs arrivent du côté du Midi : cependant nous en avons vu un qui avoit été pris sur les côtes de l'Amérique septentrionale, près du banc de Terre-Neuve; et, comme M. Edwards dit qu'il se trouve aussi dans les terres voisines de la baie de Hudson, on peut croire que l'espèce est fort répandue, et qu'elle fréquente également les climats chauds, tempérés ou froids.

Nous observerons que cet oiseau, que nous avons eu en nature, avoit les pieds d'un bleu bien décidé, et que ceux que l'on trouve représentés dans les planches enluminées de MM. Edwards et Frisch avoient les pieds jaunes; cependant il n'est pas douteux que ce soient les mêmes oiseaux : nous avons déjà reconnu, en examinant les balbuzards, qu'il y en avoit à pieds bleus, et d'autres à pieds jaunes; ce caractère est donc beaucoup moins fixe qu'on ne l'imaginoit. Il en est de la couleur des pieds à peu près comme de celle du plumage; elle varié souvent avec l'âge, ou par d'autres circonstances

III.

L'oiseau qu'on peut appeler le faucon rouge des Indes orientales, très bien décrit par Aldrovande, et à peu près dans les termes suivants. La femelle, qui est d'un tiers plus grosse que le mâle, a le dessus de la têté large et presque plat; la couleur de n tête, du cou, de tout le dos et du dessus des ailes, est d'un cendré tirant sur le brun; le bec est très gros, quoique le crochet en soit assez petit; la base du bec est jaune, et le reste, jusqu'au crochet, est de couleur cendrée; la pupille des yeux est très noire, l'iris brun; la poitrine entière, la partie supérieure du dessous des ailes, le ventre, le croupion et les cuisses sont d'un orangé presque rouge; il y a cependant au-dessus de la poitrine, sous le menton, une tache longue de couleur cendrée, et quelques petites tachés de cette même couleur sur la poitrine; la queue est rayée de bandes en demicercle, alternativement brunes et cendrées; les jambes et les pieds sont jaunes, et les ongles noirs. Dans le mâle, toutes les parties rouges sont plus rouges, et toutes les parties cendrées sont plus brunes; le bec est plus bleu et les pieds sont plus jaunes. Ces faucens, ajoute Aldrovande, avoient été envoyés des Indes orientales au grand duc Ferdinand.

qui les fit dessiner vivants Nous devons observer ici que Tardif, Albert et Crescent ont parlé du faucon rouge comme d'une espèce ou d'une variété qu'on connoissoit en Burope, et qui se trouve dans les pays de plaines et de marécages; mais ce faucon rouge n'est pas assez bien décrit pour qu'on puisse dire si c'est le même que le faucon rouge des Indes, qui pourroit bien voyager et venir en Europe commes le faucon passager.

IV.

L'oiseau indiqué par Willughby sous la dénomination de falco indicus cirratus, qui est plus gros que le faucon, et presque égal à l'autour, qui a sur la tête une huppe dont l'extrémité se divise en deux parties qui pendent sur le cou. Cet oiseau est noir sur toutes les parties supérieures de la tête et du corps; mais sur la poitrine et le ventre, son plumage est traversé de lignes noires et planches alternativement : les plumes de la queue sont aussi rayées de lignes alternativement noires et cendrées; les pleds sont couverts de plumes jusqu'à l'origine des doigts; l'iris des yeux, la peau qui couvre la base du bec et les pieds sont jaunes; le bec est d'un bleu noirâtre, et les ongles sont d'un beau noir.

Au reste, il paroit, par le témoignage des voyageurs, que le genre des faucons est l'un des ples universellement répandus. Nous avons dit qu'on en trouve partout en Europe, du nord au midi; qu'on en prend en quantité dans les îles de la Méditerrance, qu'ils sont communs sur la côte de Barbarie. M. Shaw, dont j'ai trouvé les relations presque toujours fidèles, dit qu'au royaume de Tunis il y a des faucons et des éperviers en assez grande abondance. et que la chasse à l'oiseau est un des plus grands plaisirs des Arabes et des gens un peu au-dessus du commun. On les trouve encore plus fréquemment au Mogol (1) et en Perse, où l'en prétend que l'art de la fauconnerie est plus cultivé que partout allleurs; on en trouve jusqu'au Japon, où Kæmpfer dit qu'on les tient plutôt par faste que pour l'utilité de la chasse; et ces faucons du Japon viennent des parties septentrionales de cette ile. Kolbe fait aussi mention des faucons du cap de Bonne-Espérance. et Bosman de ceux de Guinée; en sorte qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune terre, aucun climat dans l'ancien continent, où l'on ne trouve l'espèce du faucon; et comme ces oiseaux supportent très bien le froid, et qu'ils volent facilement et très rapides ment, on ne doit pas être surpris de les retrouvet dans le nouveau continent; il y en a dans le Groenland, dans les parties montagneuses de l'Amérique septentrionale et méridionale, et jusque dans les îles de la mer du Sud.

(') On se sert du faucon au Mogol pour la chasse du daim et des gazelles.

#### LE TANAS.

#### Falco piscator. LATHAM.

L'oissau appelé tanas par les nègres du Sénégal, et qui nous a été donné par M. Adanson sous le nom de faucon-pecheur (nº 478). Il ressemble presque en tout à notre faucon par les couleurs du plumage: il est néanmoins un peu plus petit, et il a sur la tête de longues plumes éminentes qui se rabattent en arrière, et qui forment une espèce de huppe, par laquelle on pourra toujours distinguer cet oiseau des autres du même genre : il a aussi le bec jaune, moins courbé et plus gros que le faucon. Il en diffère encore en ce que les deux mandibules ont des dentelures très sensibles; et son naturel est aussi différent, car il pêche plutôt qu'il ne chasse. Je crois que c'est à cette espèce qu'on doit rapporter l'oiseau duquel Dampier fait mention sous ce même nom de faucon-pécheur. « Il ressemble, dit-il, à nos plus petits faucons pour la couleur et la figure; il a le bec et les ergots faits tout de même; il se perche sur les troncs des arbres et sur les branches sèches qui donnent sur l'eau dans les criques, les rivières, ou au bord de la mer; et dès que ces oiseaux voient quelques petits poissons auprès d'eux, ils volent à fleur d'eau, les enfilent avec leurs griffes, et s'élèvent aussitôt en l'air sans toucher l'eau de leurs ailes. » Il ajoute « qu'ils n'avalent pas le poisson tout entier, comme font les autres oiseaux qui en vivent, mais qu'ils le déchirent avec leur bec, et le mangent par morceaux. »

## LE HOBEREAU (9).

#### Palco Subbuteo. L.

Le hobercau (2) est bien plus petit que le faucon, et en diffère aussi par les habitudes naturelles. Le laucon est plus fier, plus vif et plus courageux; il attaque des oiseaux beaucoup plus gros que lui. Le hobereau est plus lâche de son naturel; car, à moins qu'il ne soit dressé, il ne prend que les alouettes et les cailles: mais il sait compenser ce défaut de courage et d'ardeur par son industrie. Dès qu'il aperçoit un chasseur et son chien, il les suit d'assez près, ou plane au-dessus de leur tête, et tâche de saisir les petits oiseaux qui s'élèvent devant eux: si le chien fait lever une alouette, une caille, et que le chasseur la manque, il ne la manque pas. Il a l'air

de ne pas craindre le bruit, et de ne pas connoître l'effet des armes à feu; car il s'approche de très près du chasseur, qui le tue souvent lorsqu'il ravit sa proie. Il fréquente les plaines voisines des bois, et surtout celles où les alouettes abondent ; il en détruit un très grand nombre, et elles connoissent si bien ce mortel ennemi, qu'elles ne l'aperçoivent jamais sans le plus grand effroi, et qu'elles se précipitent du haut des airs, pour se cacher sous l'herbe ou dans les buissons : c'est la seule manière dont elles puissent échapper; car quoique l'alouette s'élève beaucoup, le hobereau vole encore plus haut qu'elle. et on peut le dresser au leurre comme le faucon et les autres oiseaux du plus haut vol. Il demeure et niche dans les forêts, où il se perche sur les arbres les plus élevés. Dans quelques unes de nos provinces, on donne le nom de hobereau (1) aux petits seigneurs qui tyrannisent leurs paysans, et plus particulièrement au gentilhomme à lièvre, qui va chasser ches ses voisins sans en être prié, et qui chasse moins pour son plaisir que pour le profit.

On peut observer que, dans cette espèce, le plumage de l'oiseau est plus noir dans la première année qu'il ne l'est dans les années suivantes. Il y a aussi dans notre climat une variété de cet oiseau, qui nous a paru assez singulière pour mériter d'être représentée (nº 451): les différences consistent en ce que la gorge, le dessous du cou, la poitrine, une partie du ventre, et les grandes plumes des ailes, sont cendrés et sans taches; tandis que, dans le hobereau commun, la gorge et le dessous du cou sont blancs, la poitrine et le dessus du ventre blancs aussi, avec des taches longitudinales brunes, et que les grandes plumes des ailes sont presque noirâtres. Il y a de même d'assez grandes différences dans les couleurs de la queve, qui, dans le hobereau commun, est blanchatre par dessous, traversée de brun, et qui. dans l'autre, est absolument brune. Mais ces dissérences n'empêchent pas que ces deux ofseaux ne puissent être regardés comme de la même espèce; car ils ont la même grandeur, le même port, et se trouvent de même en France; et d'ailleurs, ils se ressemblent par un caractère spécifique très particulier, c'est qu'ils ont tous deux le bas du ventre et les cuisses garnis de plumes d'un roux vif, et qui tranche beaucoup sur les autres couleurs de cet oiseau. Il n'est pas même impossible que cette variété. dont toutes les différences se réduisent à des nuances de couleurs, ne provienne de l'âge ou des dissérents temps de la mue de cet oiseau; et c'est encore une

raison de plus pour ne les pas séparer de l'espèce

<sup>(1)</sup> En anglois, hobby; en Italien, bacello. (4) Ruméros 431 et 432.

<sup>(\*)</sup> Ce nom de hobereau, appliqué aux gentilshommes de campagne, peut venir aussi de ce qu'autrefois tous ceux qui n'étoient point assez riches pour entretenir une fauconnerie se contentoient d'élever des hobereau pour la chasse.

commune. Au reste, le hobereau se porte sur le poing, découvert et sans chapeau, comme l'émerillon, l'épervier et l'autour, et l'on en faisoit autrefois un grand usage pour la chasse des perdrix et des cailles.

## LA CRÉCERELLE (1).

#### Falco tinnunculus L

La crécerelle (2) est l'oiseau de proie le plus commun dans la plupart de nos provinces de France, et surtout en Bourgogne : il n'y a point d'ancien château ou de tour abandonnée qu'elle ne fréquente et qu'elle n'habite; et c'est surtout le matin et le soir qu'on la voit voler autour de ces vieux bâtiments, et on l'entend encore plus souvent qu'on ne la voit; elle a un cri précipité, pli pli pli, ou pri pri pri, qu'elle ne cesse de répéter en volant, et qui effraie tous les petits oiseaux, sur lesquels elle fond comme une slèche, et qu'elle saisit avec ses serres : si par hasard elle les manque du premier coup, elle les poursuit sans crainte du danger jusque dans les maisons; j'ai vu plus d'une fois mes gens prendre une crécerelle et le petit oiseau qu'elle poursuivoit, en fermant la fenêtre d'une chambre ou la porte d'une galerie qui étoient éloignées de plus de cent toises des vieilles tours d'où elle étoit partie. Lorsqu'elle a saisi et emporté l'oiseau, elle le tue et le plume très proprement avant de le manger : elle ne prend pas tant de peine pour les souris et les mulots; elle avale les plus petits tout entiers, et dépèce les autres. Toutes les parties molles du corps de la souris se digèrent dans l'estomac de cet oiseau : mais la peau se roule et forme une petite pelote, qu'il rend par le bec, et non par le bas; car ses excréments sont presque liquides et blanchâtres. En mettant ces pelotes qu'elle vomit dans l'eau chaude, pour les ramollir et les étendre, on retrouve la peau entière de la souris, comme si on l'eût écorchée. Les ducs, les chouettes, les buses, et peut-être beaucoup d'oiseaux de proie, rendent de pareilles pelotes, dans lesquelles, outre la peau roulée, il se trouve quelquesois des portions les plus dures des os: il en est de même · des oiseaux pêcheurs; les arêtes et les écailles des poissons se roulent dans leur estomac, et ils les rejettent par le bec.

La crécerelle est un assez bel oiseau; elle a l'œil vif et la vue très perçante, le vol aisé et soutenu; elle est diligente et courageuse : elle approche, par le naturel, des oiseaux nobles et généreux; on peut même la dresser, comme les émérillons, pour la fauconnerie. La femelle est plus grande que le mâle, et elle en diffère en ce qu'elle a la tête rousse, le dessus du dos, des ailes et de la queue, rayé de bandes transversales brunes, et qu'en même temps toutes les plumes de la queue sont d'un brun roux plus ou moins foncé; au lieu que, dans le mâle, la tête et la queue sont grises, et que les parties supérieures du dos et des ailes sont d'un roux vineux, semé de quelques petites taches noires. On peut voir les différences du mâle et de la femelle dans les planches enluminées que nous avons citées.

Nous ne pouvons nous dispenser d'observer que quelques uns de nos nomenclateurs modernes ont appelé épervier des alouettes la crécerelle femelle, et qu'ils en ont fait une espèce particulière et différente de celle de la crécerelle.

Ouoique cet oiseau fréquente habituellement les vieux bâtiments, il y niche plus rarement que dans les bois, et lorsqu'il ne dépose pas ses œufs dans des trous de murailles ou d'arbres creux, il fait une espèce de nid très négligé, composé de buchettes et de racines, et assez semblable à celui des geais, sur les arbres les plus élevés des forêts : quelquefois il occupe aussi les nids que les corneilles ont abandonnés. Il pond plus souvent cinq œufs que quatre, et quelquesois six, et même sept, dont les deux bouts sont teints d'une couleur rougeatre ou jaunatre, assez semblable à celle de son plumage. Ses petits, dans le premier âge, ne sont couverts que d'un duvet blanc; d'abord il les nourrit avec des insectes, et ensuite il leur apporte des mulots en quantité, qu'il apercoit sur terre du plus haut des airs, où il tourne lentement, et demeure souvent stationnaire pour épier son gibier, sur lequel il fond en un instant : il enlève quelquefois une perdrix rouge beaucoup plus pesante que lui; souvent aussi il prend des pigeons qui s'écartent de leur compagnie: mais sa proie la plus ordinaire, après les mulots et les reptiles, sont les moineaux, les pinsons et les autres petits oiseaux. Comme il produit en plus grand nombre que la plupart des autres oiseaux de proje, l'espèce est plus nombreuse et plus répandue; on la trouve dans toute l'Europe, depuis la Suède jusqu'en Italie et en Espagne; on la retrouve même dans les pays tempérés de l'Amérique septentrionale. Plusieurs de ces oiseaux restent pendant toute l'année dans nos provinces de France: cependant j'ai remarqué qu'il y en avoit beaucoup moins en hiver qu'en été; ce qui me fait croire que plusieurs quit-

<sup>(&#</sup>x27;) En latin, tinnunculus; en italien, canibello, tittinculo, tintarello, garinello; en espagnol, cernicalo ou zernicalo; en allemand, roethelweih ou wannenwacher, quòd alas extendat (alt Schwenckfeld) ventiletque instar ventilabri quod vannum nominant; en anglois, kestril ou kestrel. On l'a aussi appelé en françois, et encore actuellement dans quelques provinces de France, cercerelle, quercerelle, écrecelle.

<sup>(2)</sup> Numéros 401 et 454.

aller passer ailleurs la mauvaise

plusieurs de ces oiseaux dans de ils sont, comme je l'ai dit, d'un clant le premier mois de leur vie, nes du dos deviennent roussâtres e jours. Ils sont robustes et aisés ent la viande cruc qu'on leur préss ou trois semaines d'âge: ils t la personne qui les soigne, et pour ne jamais l'offenser. Ils oix de très bonne heure; et, quoirépètent le même cri qu'ils font vu s'échapper et revenir d'euxaprès un jour ou deux d'absence nence forcée.

point de variétés dans cette espèce, que quelques individus qui ont la tête et les deux plumes du milieu de la queue grises, tels qu'ils nous sont représentés par M. Frisch (pl. LXXXV); mais M. Salerne fait mention d'une crécerelle jaune qui se trouve en Sologne, et dont les œufs sont de cette même couleur jaune. « Cette crécerelle, dit-îl, est rare, et quelquesois elle se bat généreusement contre le jean-le-blanc, qui, quoique le plus fort, est souvent obligé de lui céder. On les a vus, ajoute-t-il, s'accrocher ensemble en l'air, et tomber de la sorte par terre, comme une motte ou une pierre. » Ce fait me paroit bien suspect, car l'oiseau jean-le-blanc est non seulement très supérieur à la crécerelle par la force, mais il a le vol et toutes les allures si différentes, qu'ils ne doivent guère se rencontrer.

#### LE ROCHIER.

Falco lithofalco. L.

L'oiseau qu'on a nommé faucon de roche ou rochier (nº 447), n'est pas si gros que la crécerelle, et me paroit fort semblable à l'émerillon, dont on se sert dans la fauconnerie. Il fait, disent les auteurs, sa retraite et son nid dans les rochers. M. Frisch est le seul avant nous qui ait donné une bonne indication de cet oiseau, et l'on peut comparer dans son ouvrage la figure du rochier (pl. LXXXVII) avec la nôtre, et aussi avec les crécerelles mâle et semelle, qui toutes trois sont assez bien rendues : leurs rapports de ressemblance et de différence sont encore mieux exprimés dans nos planches enluminées. En considérant attentivement la forme et les caractères de cet oiseau, et en les comparant avec la forme et les caractères de l'espèce d'émerillon dont on se sert dans la fauconnerie (nº 468), nous sommes très porté à croire que le rochier et cet émerillon sont de la

même espèce, ou du moins d'une espèce encore plus voisine l'une de l'autre que celle de la crécerelle. On verra dans l'article suivant qu'il y a deux espèces d'émerillons, dont la première approche beaucoup de celle du rochier et la seconde de celle de la crécerelle. Comme tous ces oiseaux sont à peu près de la même taille, du même naturel, et qu'ils varient autant et plus par le sexe et par l'âge que par la différence des espèces, il est très difficile de les bien reconnoître; et ce n'est qu'à force de comparaisons faites d'après nature que nous sommes parvenu à les distinguer les uns des autres.

# L'ÉMERILLON (1).

Falco æsalon. L.

L'oiseau (2) dont il est ici question n'est point l'émerillon des naturalistes, mais l'émerillon des fauconniers, qui n'a été indiqué ni bien décrit par aucun de nos nomenclateurs : cependant c'est le véritable émerillon dont on se sert tous les jours dans la fauconnerie, et que l'on dresse au vol pour la chasse. Cet oiseau est, à l'exception des piesgrièches, le plus petit de tous les oiseaux de proie, n'étant que de la grandeur d'une grosse grive : néanmoins on doit le regarder comme un oiseau noble et qui tient de plus près qu'un autre à l'espèce du faucon; il en a le plumage (3), la forme et l'attitude; il a le même naturel, la même docilité et tout autant d'ardeur et de courage. On peut en faire un bon oiseau de chasse pour les alouettes, les cailles et même les perdrix, qu'il prend et transporte, quoique beaucoup plus pesantes que lui ; souvent il les tue d'un seul coup en les frappant de l'estomac sur la tête ou sur le cou.

Cette petite espèce, si voisine d'ailleurs de celle du faucon par le courage et le naturel, ressemble néanmoins plus au hobereau par la figure, et encore plus au rochier: on le distinguera cependant du hobereau, en ce qu'il a les ailes beaucoup plus courtes, et qu'elles ne s'étendent pas, à beaucoup près, jusqu'à l'extrémité de la queue, au lieu que celles du hobereau s'étendent un peu au-delà de cette extrémité: mais, comme nous l'avons déjà fait sentir dans l'article précédent, ses ressemblances avec le rochier sont si grandes, tant pour la grosseur et la longueur du corps, la forme du bec, des pieds et des serres, les couleurs du plumage, ia

(\*) Numéro 468.

<sup>(&#</sup>x27;) En latin, esalon; en italien smerlo ou smeriglio; en allemand, myrle ou smyrlin.

<sup>(3)</sup> Il ressemble en effet, par les nuances et la distribution des couleurs, au faucon-sors.

distribution des taches, etc., .. qu'on seroit très bien fondé à regarder le rochier comme une variété de l'émerillon, ou du moins comme une espèce si voisine, qu'on doit suspendre son jugement sur la diversité de ces deux espèces. Au reste, l'émerillon s'éloigne de l'espèce du faucon et de celle de tous les autres oiseaux de proie, par un attribut qui le rapproche de la classe commune des autres oiseaux; c'est que le mâle et la femelle sont dans l'émerillon de la même grandeur, au lieu que, dans tous les autres oiseaux de proie, le mâle est bien plus petit que la femelle. Cette singularité ne tient donc point à leur manière de vivre, ni à rien de tout ce qui distingue les oiseaux de proie des autres oiseaux; elle sembleroit d'abord appartenir à la grandeur, parce que dans les pies-grièches, qui sont encore plus petites que les émerillons, le mâle et la femelle sont aussi de la même grosseur; tandis que dans les aigles, les vautours, les gerfauts, les autours, les faucons et les éperviers, le mâle est d'un tiers ou d'un quart plus petit que la femelle. Après aveir réfléchi sur cette singularité, et reconnu qu'elle ne pouvoit pas dépendre des causes générales, j'ai recherché s'il n'y en avoit pas de particulières auxquelles on pût attribuer cet effet; et j'ai trouvé, en comparant les passages de ceux qui ont disségué des oiseaux de proie, qu'il y a dans la plupart des femelles un double cacum assez gros et assez étendu, tandis que dans les males il n'y a qu'un eccouse, et qualquesque point du tout : cette dissérence de la conformation intérieure, qui se trouve toujours en plus dans les femelles que dans les males, peut être la vraie cause physique de leur excès en grand. ar. Je laisse aux gens qui s'occupent d'anatomie à vérifier plus exactement ce fait, qui seul m'a paru propre à rendre raison de la supériorité de grandeur de la femelle sur le mâle, dans presque toutes les capèces des grands oiseaux de proie.

L'émerillon vole has, quoique très vite et très légèrement; il fréquente les bois et les buissons pour y saisir les petits oiseaux, et chasse seul sans être accompagné de sa femelle : elle niche dans les forêts en montagnes, et produit cinq ou six petits.

Mais, indépendamment de cet é.nerillon dont nous venons de donner l'histoire et la représentation, il existe une autre espèce d'émerillon mieux connue des naturalistes, dont M. Frisch a donné la figure (pl. LXXXIX), et qui a été décrite d'après nature par M. Brisson. Cet émerillon diffère en effet, par un assez grand nombre de caractères, de l'émerillon des fauconniers; il paroit même approcher beaucoup plus de l'espèce de la crécerelle, du moins autant qu'il nous est permis d'en juger car la représentation, n'ayant pu nous le procure; en nature : mais ce qui semble appuyer notre conjecture, c'est que les oiseaux d'Amérique qui nous on été envoyes

sous les noms d'émerillon de Cayenne (nº 444), et émerillon de Saint-Domingus (nº 465), ne nous paroissent être que des variétés d'une seule espèce; et peut-être l'un de ces oiseaux n'est-il que le mâle ou la femelle de l'autre : mais tous deux ressemblent si fort à l'émerillon donné par M. Frisch, qu'on doit les regarder comme étant d'espèces très voisines; et cet émerillon d'Europe, aussi bien que ces émerillons d'Amérique dont les espèces sont si voisines, paroitront à tous ceux qui les considère rent attentivement beaucoup plus près de la crécerelle que de l'émerillon des fauconniers. Il se peut donc que cette espèce ait passé d'un continent à l'autre; et en effet, M. Linnæus fait mention des crécerelles en Suède, et ne dit pas que les émerillons s'y trou vent. Ceci semble confirmer encore notre opinion, que ce prétendu émerillon des naturalistes n'est qu'une variété, ou tout au plus une espèce très voisine de celle de la crécerelle : on pourroit même lui donner un nom particulier, si on vouloit la distinguer, soit de l'émerillon des fauconniers, soit de la crécerelle, et ce nom seroit celui qu'on lui donne dans les îles Antilles. « L'émerillon, dit le P. Du Tertre, que nos habitants appellent gry gry, à cause qu'en volant il jette un cri qu'ils expriment par ces syllabes ary gry, est un petit eiseau de proie qui n'est guère plus gros qu'une grive ; il a toutes les plumes de dossus le dos et les ailes rousses, tachées de noir, et le dessous du ventre blanc, meucheté d'hermine; il est armé de bes et de griffes à proportion de sa grandeur : il ne fait la chasse qu'aux petits lézards et aux sauterelles, et quelquefois aux petits poulets, quand ils sont nouvellement éclos. Je leur en fais lâcher plusieurs fois, ajoute-t-il; la poule se défend contre lui et lui donne la chasse. Les habitants en mangent; mais il n'est pas bien . gras. ×

La ressemblance du cri de cet émerillon du P. Du Tertre (\*) avec le cri de notre crécarelle est encore un autre indice du voisinage de ces espèces; et il me parolt qu'on peut conclure assez positivement que tous ces oiseaux donnés par les naturalistes sous les noms d'émerillon d'Europe, émerillon de la Caroline ou de Cayenne, et émerillon de Saint-Domingue ou des Antilles, ne font qu'une variété dans l'espèce de la crécerelle, à laquelle on pourroit donner le nom de gry gry, pour la distinguer de la crécerelle commune.

(') Le cri de la crécerelle est pri, pri; ce qui approche beaucoup de gry, gry, qui est le nom qu'on donne, aux Antilles, à cet oiseau, à gause de son cri.

## LES PIES-GRIÈCHES.

Ces oiscaux, quoique petits, quoique délicats de corps et de membres, doivent néanmoins, par leur sourage, par leur large bec, fort et crechu, et par leur appétit pour la chair, être mis au rang des oiseaux de proie, même des plus siers et des plus sanguinaires. On est toujours étonné de voir l'intrépidité avec laquelle une petite ple-grièche combat contre les pies, les corneilles, les crécorelles, tous oiseaux beaucoup plus grands et plus forts qu'elle : non seulement elle combat pour se défendre, mais souvent elle attaque, et toujours avec avantage, surtout lorsque le couple se réunit pour éloigner de leurs petits les oiseaux de rapine. Elles n'attendent pas qu'ils approchent; il suffit qu'ils passent à lour portée pour qu'elles aillent au devant : elles les attaquent à grands cris, leur font des blessures cruelles, et les chassent avec tant de fureur, qu'ils fuient souvent sans oser revenir; et dans ce combat inégal contre d'aussi grands ennemis, il est rare de les voir succomber sous la force, ou se laisser emporter : il arrive seulement qu'elles tombent quelquesois avec l'oiseau contre lequel elles se sont accrochées avec tant d'acharnement, que le combat ne finit que par la chute et la mort de tous deux : aussi les oiseaux de proie les plus braves les respectent; les milans, les buses, les corbeaux paroissent les craindre et les fuir plutôt que les chercher. Rien dans la nature ne pelat mieux la puissance et les droits du courage, que de voir ce petit oiseau, qui n'est guère plus gros qu'une alouette, voler de pair avec les éperviers, les faucons et tous les autres tyrans de l'air, sans les redouter, et chasser dans leur domaine sans crainte d'en être puni; car, quoique les pies-grièches se nourrissent communément d'insectes, elles aiment la chairde préférence : elles poursuivent au vol tous les petits oiseaux; on en a vu prendre des perdreaux et de jeunes levrauts; les grives, les merles et les autres oiseaux pris au lacet ou au piége deviennent leur proie la plus ordinaire; elles les saisissent avec les ongles, leur crèvent la tête avec le bec, leur serrent et déchiquetent le cou; et, après les avoir étrangles ou tues, elles les plument pour les manger, les dépecer à leur aise, et en emporter dans leur nid les débris en lambeaux.

Le genre de ces oiseaux est composé d'un assez grand nombre d'espèces: mais nous pouvons réduire à trois principales celles de notre climat; la première est celle de la pie-grièche grise, la seconde celle de la pie-grièche rousse, et la troisième celle de la pie-grièche rousse, et la troisième celle de la pie-grièche appelée vulgairement l'écorcheur. Chacune de ces trois espèces mérite une description particulière, et contient quelques variétés que nous allons indiquer.

# LA PIE-GRIÈCHE GRISE (').

Lanius excubitor. L.

Cette pie-grièche (2) est très commune dans nos provinces de France, et paroit être naturelle à notre climat, car elle y passe l'hiver et ne le quitte en aucun temps: elle habite les bois et les montagnes en été, et vient dans les plaines et près des habitations en hiver; elle fait son nid sur les arbres les plus élevés des bois ou des terres en montagnes. Ce nid est composé au dehors de mousse blanche entrelacée d'herbes longues, et au dedans il est bien doublé et tapissé de laine; ordinairement il est appuyé sur une branche à double et triple fourche La femelle, qui ne diffère pas du mâle par la grosseur, mais seulement par la teinte des couleurs plus claires que celles du mâle, pond ordinairement cinq ou six, et quelquesois sept, ou même huit œufs gros comme ceux d'une grive; elle nourrit ses petits de chenilles et d'autres insectes dans les premiers jours, et bientôt elle leur fait manger de petits morceaux de viande que le père leur apporte avec un soln et une diligence admirables. Bien différente des autres oiseaux de proie, qui chassent leurs petits avant qu'ils soient en état de se pourvoir d'euxmêmes, la ple-grièche garde et soigne les siens tout le temps du premier âge; et quand ils sont adultes, elle les soigne encore : la famille ne se sépare pas ; on les voit voier ensemble pendant l'automne entier, et encore en hiver, sans qu'ils se réunissent en grandes troupes. Chaque famille fait une petite bande à part, ordinairement composée du père, de la mère et de cinq ou six petits, qui tous prennent un intérêt commun à ce qui leur arrive, vivent en paix et chassent de concert, jusqu'à ce que le sentiment ou le besoin d'amour, plus fort que tout autre sentiment, détruise les liens de cet attachement, et enlève les enfants à leurs parents : la famille ne se sépare que pour en former de nouvelles.

Il est aisé de reconnoître les pies-grièches de loin, non seulement à cause de cette petite troupe qu'elles forment après le temps des nichées, mais encore à leur vol, qui n'est ni direct ni oblique à la même hauteur, et qui se fait toujours de bas en haut et de haut en bas alternativement et précipitamment; on peut aussi les reconnoître, sans les voir, à leur cri aigu troui, troui, qu'on entend de fort loin, et qu'elles ne cessent de répéter lorsqu'elles sont perchées au sommet des arbres.

<sup>(&#</sup>x27;) En latin, lanius; en italien, gazza sperviera, falconello, oresto, castrica, verla, stragassina, ragassoia.

<sup>(\*)</sup> Numéro 445.

Il y a, dans cette première espèce, variété pour la grandeur et variété pour la couleur. Nous avons au Cabinet une pie-grièche qui nous a été envoyée d'Italie, et qui ne diffère de la pie-grièche commune que par une teinte de roux sur la poitrine et le ventre (nº 32, fig. 4): on en trouve d'absolument blanches dans les Alpes; et ces pies-grièches blanches, aussi bien que celles qui ont une teinte de roux sur le ventre, sont de la même grandeur que la piegrièche grise, qui n'est elle-même pas plus grosse que le mauvis, autrement la grive-mauviette (1): mais il s'en trouve d'autres, en Allemagne et en Suisse, qui sont un peu plus grandes, et dont quelques naturalistes ont voulu faire une espèce particulière, quoiqu'il n'y ait aucune différence entre ces oiseaux que celle d'un peu plus de grandeur, ce qui pourroit bien provenir de la nourriture, c'est-à-dire de l'abondance ou de la disette des pays qu'ils habitent : ainsi la pie-grièche grise varie, même dans nos climats d'Europe, par la grandeur et par les couleurs. On ne doit donc pas être surpris si elle varie encore davantage dans les climats plus éloignés, tels que ceux de l'Amérique, de l'Afrique et des Indes. La pie-grièche grise de la Louisiane (nº 476, fig. 2) est le même oiseau que la pie-grièche grise d'Europe, de laquelle elle paroit différer aussi peu que la pie-grièche d'Italie; on n'y remarqueroit même aucune différence bien sensible, si elle n'étoit pas un peu plus petite et un peu plus foncée de couleur sur les parties supérieures du corps.

La pie-grièche du cap de Bonne-Espérance (nº 477, fig.1), la pie-grièche grise du Sénégal (nº 297, fig.1), et la pie-grièche bleue de Madagascar (nº 298, fig. 1), sont encore trois variétés très voisines l'une de l'autre, et appartiennent également à l'espèce commune de la pie-grièche grise d'Europe; celle du Cap ne diffère de celle d'Europe qu'en ce qu'elle a toutes les parties supérieures du corps d'un brun noirâtre; celle du Sénégal les a d'un brun plus clair, et celle de Madagascar a ces mêmes parties d'un beau bleu : mais ces différences dans la couleur du plumage, tout le reste étant égal et semblable d'ailleurs, ne suffisent pas, à beaucoup près, pour en faire des espèces distinctes et séparées de la pie-grièche commune. Nous donnerons plusieurs exemples de changements de couleur tout aussi grands dans d'autres oiseaux, même dans notre climat; à plus forte rai son ces changements doivent-ils arriver dans des

(1) Elle différe de la première en ce qu'elle est plus grande et plus grosse, et en ce qu'elle a les plumes scapulaires et les petites couvertures du dessus des ailes d'une couleur roussatre; mais, comme elle ressemble par tout le reste à la pie-griéche commune, ces différences, qui peut-être ne sont pas générales ni bien constantes, ne nous paroissent pas suffisantes pour établir une espèce distincte et séparée de la première.

climats différents et aussi éloignés les uns des autres. L'influence de la température se marque par des rapports que des gens attentifs ne doivent pas laisser échapper; par exemple, nous trouvons ici que la pie-grièche étrangère qui ressemble le plus à notre pie-grièche d'Italie est celle de la Louisiane; or la température de ces deux climats n'est pas fort inégale, et nous trouvons, au contraire, que celle du Cap, du Sénégal et de Madagascar ressemble moins, parce que ces climats sont en effet d'une température très différente de celle d'Italie.

Il en est de même du climat de Cayenne, où la pie-grièche prend un plumage varié de longues taches brunes (n° 297); mais comme elle est de la même grandeur que notre pie-grièche grise, et qu'elle lui ressemble à tous autres égards, nous avons cru pouvoir la rapporter avec fondement à cette espèce commune.

## LA PIE-GRIÈCHE ROUSSE.

## Lanius rufus. Gnel.

Cette pie-grièche rousse (1) est un peu plus petite que la grise, et très aisée à reconnoître par le roux qu'elle a sur la tête, qui est quelquesois rouge, et ordinairement d'un roux vif; on peut aussi remarquer qu'elle a les yeux d'un gris blanchâtre ou jaunâtre, au lieu que la pie-grièche grise les a bruns; elle a aussi le bec et les jambes plus noirs. Le naturel de cette pie-grièche rousse est à très peu près le même que celui de la pie-grièche grise : toutes deux sont aussi hardies, aussi méchantes l'une que l'autre; mais ce qui prouve que ce sont néanmoins deux espèces différentes, c'est que la première reste au pays toute l'année, au lieu que celle-ci le quitte en automne, et ne revient qu'au printemps : la famille, qui ne se sépare pas à la sortie du nid, et qui demeure toujours rassemblée, part vers le commencement de septembre, sans se réunir avec d'autres familles et sans faire de longs vols; ces oiseaux ne vont que d'arbre en arbre, et ne volent pas de suite, même dans le temps de leur départ : ils restent pendant l'été dans nos campagnes, et font leur nid sur quelque arbre touffu; au lieu que la pie-grièche grise habite les bois dans cette même saison, et ne vient guère dans nos plaines que quand la pie-grièche rousse est partie. On prétend aussi que, de toutes les pies-grièches, celle-ci est la meilleure, ou, si l'on veut, la seule qui soit bonne à manger.

Le mâle et la femelle sont à très peu près de la même grosseur; mais ils diffèrent par les couleurs

<sup>(·)</sup> Numéro 9. fig. 2, le mâle: et numéro 31, fig. 1, la femelle.

assez pour paroître des oiseaux de différente espèce : nous renvoyons sur cela aux planches enluminées que nous venons de citer, et qu'il suffira de comparer pour le reconnoître; nous observerons seulement, au sujet de cette espèce et de la suivante, appelée l'écorcheur, que ces oiseaux font leur nid avec beaucoup d'art et de propreté, à peu près avec les mêmes matériaux qu'emploie la pie-grièche grise; la mousse et la laine y sont si bien entrelacées avec les petites racines souples, les herbes fines et longues, les branches pliantes des petits arbustes, que cet ouvrage paroît avoir été tissu. Ils produisent ordinairement cinq ou six œufs, et quelquefois davantage; et ces œufs, dont le fond est de couleur blanchâtre, sont en tout eu en partie tachés de brun ou de fauve.

## L'ÉCORCHEUR.

## Lanius Collurio. GMEL.

L'écorcheur (1) est un peu plus petit que la piegrièche rousse, et lui ressemble assez par les habitudes naturelles; comme elle, il arrive au printemps, fait son nid sur des arbres, ou même dans des buissons, en pleine campagne, et non pas dans les bois, part avec sa famille vers le mois de septembre, se nourrit communément d'insectes, et fait aussi la guerre aux petits oiseaux; en sorte qu'on ne peut trouver aucune différence essentielle entre eux, sinon la grandeur, la distribution et les nuances de couleurs, qui paroissent être constamment dissérentes dans chacune de ces espèces, tant celles du mâle que celles de la femelle : néanmoins, comme entre le mâle et la femelle de chacune de ces deux espèces il y a dans ce même caractère de la couleur, encore plus de disférences que d'une espèce à l'autre, on seroit très bien fondé à ne les regarder que comme des variétés, et à réunir sous la même espèce la pie-grièche rousse, l'écorcheur et l'écorcheur varié, dont quelques naturalistes ont encore fait une espèce distincte, et qui cependant pourroit bien être la femelle de celui dont il est ici question; nous renvoyons aux planches enluminées pour en juger par la comparaison.

Au reste, ces deux espèces de pies-grièches, avec leurs variétés, nichent dans nos climats, et se trouvent en Suède comme en France; en sorte qu'elles ont pu passer d'un continent à l'autre. Il est donc à présumer que les espèces étrangères de ce même genre, et qui ont des couleurs rousses, ne sont que des variétés de l'écorcheur, d'autant qu'ayant l'usage de passer tous les ans d'un climat à l'autre, elles ont pu se naturaliser dans des climats éloignés, encore plus aisément que la pie-grièche, qui reste constamment dans notre pays.

Rien ne prouve mieux le passage de ces oiseaux de notre pays dans des climats plus chauds, pour y passer l'hiver, que de les trouver au Sénégal. La pie-grièche rousse (n° 477, fig. 2) nous a été envoyée par M. Adanson, et c'est absolument le même oiseau que notre pie-grièche rousse d'Europe: il y en a une autre (n° 479) qui nous a été également envoyée du Sénégal, et qui doit n'être regardée que comme une simple variété dans l'espèce, puisqu'elle ne diffère des autres que par la couleur de la tête, qu'elle a noire, et par un peu plus de longueur de queue; ce qui ne fait pas, à beaucoup près, une assez grande différence pour en former une espèce distincte et séparée.

Il en est de même de l'oiseau que nous avons appelé l'écorcheur des Philippines (¹), et encore de celui que nous avons appelé pie-grièche de la Louisiane (n° 597), qui nous ont été envoyés de ces deux climats si éloignés l'un de l'autre, et qui néanmoins se ressemblent assez pour ne paroître que le même oiseau, et qui, dans le réel, ne font ensemble qu'une variété de notre écorcheur, à la femelle duquel cette variété ressemble presque en tout.

(') Il nous paroît que cet oiseau est le même que celui que M. Edwards a donné sous le nom de pie-grièche rouge ou rousse huppée. « Cet oiseau, dit-il, s'appelle » charah dans le pays de Bengaie, et diffère de nos pies-» grieches par une huppe qu'il porte sur la tête. » Mais cette différence est bien légère, car cette huppe n'en est pas une; c'est seulement une disposition de plumes qui paroissent hérissées comme celles du geai lorsqu'il est en colère, et que M. Edwards avoue lui-même qu'il n'a vue que dans l'oiseau mort : en sorte qu'on ne peut pas assurer si ces plumes n'avoient pas été redressées par quelque froissement avant ou après la mort de l'oiseau, ce qui est bien différent d'une huppe naturelle. La preuve de ce que je viens de dire, c'est qu'on voit une semblable huppe sur la tête de la pie-grièche blanche et noire de Surinam, dont le même M. Edwards a donné la figure dans la première partie des Glanures. Or nous avons cette espèce au Cabinet du Roi, et il est certain qu'elle n'a point de huppe; dés lors nous ne pouvons nous empêcher de présumer que cette apparence de huppe ou plutôt de plumes hérissées sur la tête, qui se trouve dans ces deux pies-griéches de M. Edwards, ne soit une disposition accidentelle et momentanée, et qui probablement ne se manifeste que quand l'oiseau est en colère : ainsi nous persistons à croire que cette piegrièche de Bengale n'est qu'une variété de l'espèce de la ple-griéche rousse ou de l'écorcheur d'Europe.

<sup>(&#</sup>x27;) Numéro 31, fig. 2, et numéro 475, fig. 1.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT

A LA PIE-GRIÈCHE GRISE ET A L'ÉCORCHEUR.

Į.

#### LE FINGAH.

## Lanius carulescens. L.

L'oiseau des Indes orientales, appelé au Bengale Angah, dont M. Edwards a donné la description sous le nom de pie-grièche des Indes à queue fourchue, qui est certainement une espèce différente de toutes les autres pies-grièches. Voici la traduction de ce que dit M. Edwards à ce sujet. « La forme du bec, les moustaches ou poils qui en surmontent la base, la force des jambes, m'ont déterminé à donner à cet oiseau le nom de pie-grièche, quoique sa queue soit faite tout autrement que celle des pics-grièches, dont les plumes du milieu sont les plus longues; au lieu que dans celles-ci elles sont beaucoup plus courtes que les plumes extérieures; en sorte que la queue paroit fourchue, c'est-à-dire vide au milieu vers son extrémité. Il a le bec épais et fort, voûté en arc, à peu près comme celui de l'épervier, plus long à proportion de sa grosseur, et moins crochu, avec des narines assez grandes; la base de la mandibule supérieure est environnée de poils roides... La tête entière, le cou, le dos et les couvertures des ailes sont d'un noir brillant, avec un restet de bleu, de pourpre et de vert, et qui se décide ou varie suivant l'incidence de la lumière... La poitrincest d'une couleur cendrée, sombre et neirêtre; tout le ventre, les jambes, et les couvertures du dessous de la queue sont blanches; les jambes, les pieds et les ongles sont d'un brun noirâtre. Je doutois, ajoute M. Edwards, si je devois ranger cet oiseau avec les pies-grièches ou avec les pies : car il me paroissoit également voisin de chacun de ces deux genres, et je pense que tous deux pourroient n'en faire qu'un, les pies convenant, en beaucoup de choses, avec les pies-grièches. Quoique personne en Angleterre ne l'ait remarqué, il paroit qu'en France on y a fait attention, et qu'on a observé cette conformité de la nature dans ces deux oiseaux, puisqu'on les a tous deux appelés pies. »

H.

## LE ROUGE-QUEUE.

## Lanius Emeria, LATH.

L'oiseau des Indes orientales indiqué et décrit par Albin sous le nom de rouge-queue du Bengale. Il est de la même grandeur que la pie-grièche grise d'Europe : le bec est d'un cendré brun ; l'iris des yeux est blanchâtre, le dessus et le derrière de la tête noirs : il y a au-dessous des yeux une tache d'un rouge vif terminé de blanc, et sur le cou quatre taches blanches noires en portion de cercle; le dessus du cou, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, celles du dessous des ailes et les plumes scapulaires sont bruns; la gorge, le dessous du cou, la poitrine, le haut du ventre, les côtés et les jambes sont blanches; le bas du ventre et les couvertu**res du des**sous de la queue sont rouges; la queue est d'un brun clair; les pieds et les ongles sont noirs.

III.

# LE LANGRAIEN ET LE TCHA-CHERT.

Lanius leucorynchos. LATH.; et Lanius viridis. L

Les elseaux envoyés de Manille et de Madagascar, le premier sous le nom de langraien (nº 9, fig. 4), et le second sous celui de tehs-chert (nº 52, fig. 2), que l'on a rapportés peut-être mal à propos au genre des pies-griècles, parca qu'ils en diffèrent par un caractère essentiel, ayant les ailes, lorsqu'elles sont pliées, aussi longues que la queue; tandis que toutes les autres pies-grièches, ainsi que les oiseaux étrangers que nous y rapporterons, ont les ailes beaucoup plus courtes à proportion, ce qui pourroit faire croire que ce sont des eiseaux d'un autre genre : néanmoins , comme celui de Madagascar approche assez de l'espèce de notre ple-grièche grise, à cette différence près de la longueur des ailes, on pourroit le regarder comme faisant la nuance entre notre pie-grièche et cet oiseau de Manille, auquel il ressemble encore plus qu'à notre pie-grièche; et comme nous ne connoissons aucun genre d'oiscaux auquel on puisse rapporter directement cet oiseau de Manille, nous avons suivi le sentiment des autres naturalistes, en lui donnant le nom de piegrièche, aussi bien qu'à celui de Madagascar : mais nous avons cru devoir ici marquer nos doutes sur la justesse de cette dénomination.

IV.

## LES BECARDES.

## Lanius cyaneus. GMEL.

Les oiseaux envoyés de Cayenne, le premier (nº 304) sous le nom de pie-yrièche grise, et le second sous celui de pie-grièche tachetée, qui sont d'une espèce différente de nos pies-grièches d'Europe, et que nous avons cru devoir appeler bécardes, à cause de la grosseur et de la longueur de leur bec, qu'ils ont aussi de couleur rouge. Ces bécardes diffèrent encore de nos pies-grièches, en ce qu'elles ont la tête toute noire, et l'habitude du corps plus épaisse et plus longue; mais d'ailleurs elles leur ressemblent plus qu'à tout autre oiseau. Au reste, l'une nous paroit être le mâle et l'autre la semelle de la même espèce, sur laquelle nous observerons qu'il se trouve encore d'autres espèces semblables par la grosseur du bec, dans ce même climat de Cayenne, et dans d'autres climats très éloignés, comme on va le voir dans les articles suivants.

V.

# LA BÉCARDE A VENTRE JAUNE (1).

## Lanius sulfuratus. GMEL.

L'oiseau envoyé de Cayenne sous le nom de piegrièche jaune, qui, par son long bec, nous paroît être d'une espèce assez raisine de la précédente, et que, par cette raison, nous avons appelé la bécarde à ventre jaune (n° 290); car elle ne dissère que par les couleurs: les planches enluminées suffiront pour les faire reconnoître et distinguer aisément l'une de l'autre.

γI,

# LE VANGA ou BÉCARDE A VENTRE BLANC.

## Lanius curvirostris. GNEL.

L'oiseau envoyé de Madagascar par M. Poivre sous le nom de vanga (n° 228), et qui, quoique différant, par l'espèce, de nos pies-grièches et de nos écorcheurs, peut-être même étant d'un autre genre, a néanmoins plus de rapport avec ces oiseaux qu'avec aucun autre : c'est pour cette raison que nous l'avons nommé, sur les planches enluminées, pie-grièche ou écorcheur de Madagascar. Mais on pourroit, à plus juste titre, le rapporter au genre des bécardes

(1) Buffon a encore décrit le même oiseau sous le nom de gest à ventre jaune de Cayenne. (A. R.)

dont nous venons de parler, et l'appeler bécarde de pentre blanc.

VII.

## LE SCHET-BÉ.

## Lanius rufus. LATH.

L'oiseau envoyé de Madagascar par M. Poivre sous le nom de schet-be (nº 208, fig. 2), et dont l'espèce nous paroît si voisine de la précédente qu'en pourroit les regarder toutes deux comme n'en faisant qu'une, si le climat de Cayenne n'étoit pas aussi éloigné qu'il est de celui de Madagascar. Nous avons appelé cet oiseau pie-grièche rousse de Madagascar, par la même raison que nous avons appelé le précédent pie-grieche jaune de Cayenne: et il faut avouer que cette pie-grièche rousse de Madagascar approche un peu plus que celle de Cayenne, de nos plesgrièches d'Europe, parce qu'elle a le hec plus court, et par conséquent différent de celui de nos piesgrièches d'Europe : au reste, ces deux espèces étrangères sont plus voisines l'une de l'autre que de nos pies-grièches d'Europe.

VIII.

# LE TCHA-CHERT-BÉ.

## Lanius leucocephalus. LATH.

L'oiseau envoyé de Madagascar par M. Poivre sous le nom de tcha-chert-hé, et que neus avons nommé, au bas de nos planches enluminées, grande piegrièche verdatre (nº 574), et qui ne nous paroit être qu'une espèce très voisine, ou même une variété d'âge ou de sexe dans l'espèce précédente, dont elle ne dissère guère que parce qu'elle a le bec un peu plus court et moins crochu et les couleurs un peu différemment distribuées. Au resta, ces cinq oiseaux étrangers et à gros bec, savoir, la pie-grièche grise et la pie-grièche jaune de Cayenne, la pie-grieche rousse, l'écorcheur, et la pie-grièche verdâtre de Madagascar, pourroient bien faire un petit genre à part, auquel nous avons donné le nom de bécardes, à cause de la grandeur et de la grosseur de leur hee, parce que, dans le réel, tous ces oiseaux diffèrent assez des pies-grièches pour devoir en être séparés.

IX.

## LE GONOLEK.

#### Lanius barbarus. Guel.

L'oiseau qui nous a été envoyé du Sénégal par M. Adanson sous le nom de pie-grièche rouge du tacheté dont M. Edwards donne la description et la figure, et qu'il dit être du même climat que le faucon noir, c'est-à-dire des terres de la baie de Hudson, ne nous paroit être en esset que le faucon-sors ou jeune de cette même espèce, et par conséquent ce n'est qu'une variété produite dans les couleurs par la différence de l'age, et non pas une variété réelle ou variété de race dans cette espèce. On nous a assuré que la plupart de ces faucons noirs arrivent du côté du Midi: cependant nous en avons vu un qui avoit été pris sur les côtes de l'Amérique septentrionale, près du banc de Terre-Neuve; et, comme M. Edwards dit qu'il se trouve aussi dans les terres voisines de la baie de Hudson, on peut croire que l'espèce est fort répandue, et qu'elle fréquente également les climats chauds, tempérés ou

Nous observerons que cet oiseau, que nous avons eu en nature, avoit les pieds d'un bleu bien décidé, et que ceux que l'on trouve représentés dans les planches enluminées de MM. Edwards et Frisch avoient les pieds jaunes; cependant il n'est pas douteux que ce soient les mêmes oiseaux : nous avons déjà reconnu, en examinant les balbuzards, qu'il y en avoit à pieds bleus, et d'autres à pieds jaunes; ce caractère est donc beaucoup moins fixe qu'on ne l'imaginoit. Il en est de la couleur des pieds à peu près comme de celle du plumage; elle varié souvent avec l'âge, ou par d'autres oirconstances

111.

L'oiseau qu'on peut appeler le faucon rouge des Indes orientales, très bien décrit par Aldrovande, et à peu près dans les termes suivants. La femelle, qui est d'un tiers plus grosse que le mâle, a le dessus de la têté large et presque plat; la couleur de n tête, du cou, de tout le dos et du dessus des ailes, est d'un cendré tirant sur le brun; le bec est très gros, quoique le crochet en soit assez petit; la base du bec est jaune, et le reste, jusqu'au crochet, est de couleur cendrée; la pupille des yeux est très noire, l'iris brun; la poitrine entière, la partie supérieure du dessous des ailes, le ventre, le croupion et les cuisses sont d'un orangé presque rouge; il y a cependant au-dessus de la poitrine, sous le menton, une tache longue de couleur cendrée, et quelques petites tachés de cette même couleur sur la poitrine ; la queue est rayée de bandes en demicercle, alternativement brunes et cendrées; les jambes et les pieds sont jaunes, et les ongles noirs. Dans le mâle, toutes les parties rouges sont plus rouges, et toutes les parties cendrées sont plus brunes; le bec est plus bleu et les pieds sont plus jaunes. Ces Aucons, ajoute Aldrovande, avoient été envoyés des Indes orientales au grand duc Ferdinand,

qui les fit dessiner vivants Nous devons observer ici que Tardif, Albert et Crescent ont parlé du faucon rouge comme d'une espèce ou d'une variété qu'on connoissoit en Burope, et qui se trouve dans les pays de plaines et de marécages; mais ce faucon rouge n'est pas assez bien décrit pour qu'on puisse dire si c'est le même que le faucon rouge des Indes, qui pourroit bien voyager et venir en Europe comme le faucon passager.

IV

L'oiseau indiqué par Willughby sous la dénomination de falco indicus cirraius, qui est plus gros que le faucon, et presque égal à l'autour, qui a sur la tête une huppe dont l'extrémité se divise en deux parties qui pendent sur le cou. Cet oiseau est noir sur toutes les parties supérieures de la tête et du corps; mais sur la poitrine et le ventre, son plumage est traversé de lignes noires et blanches alternativement : les plumes de la queue sont aussi rayées de lignes alternativement noires et cendrées; les pleds sont couverts de plumes jusqu'à l'origine des doigts; l'iris des yeux, la peau qui couvre la base du bec et les pieds sont jaunes; le bec est d'un bleu noiratre, et les ongles sont d'un beau noir.

Au reste, il paroit, par le témoignage des voyageurs, que le genre des faucons est l'un des plus universellement répandus. Nous avons dit qu'on en trouve partout en Europe, du nord au midi; qu'on en prend en quantité dans les îles de la Méditerranée, qu'ils sont communs sur la côte de Barbarie. M. Shaw, dont j'al trouvé les relations presque toujours fidèles, dit qu'au royaume de Tunis il y a des faucons et des éperviers en assez grande abondance, et que la chasse à l'oiseau est un des plus grands plaisirs des Arabes et des gens un peu au-dessus du commun. On les trouve encore plus fréquemment au Mogol (1) et en Perse, où l'en prétend que l'art de la fauconnerie est plus cultivé que partout ailleurs; on en trouve jusqu'au Japon, où Kæmpfer dit qu'on les tient plutôt par faste que pour l'utilité de la chasse; et ces faucons du Japon viennent des parties septentrionales de cette ile. Kolbe fait aussi mention des faucons du cap de Bonne-Espérance. et Bosman de ceux de Guinée; en sorte qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune terre, aucun climat dans l'ancien continent, où l'on ne trouve l'espèce du faucon; et comme ces oiseaux supportent très bien le froid, et qu'ils volent facilement et très rapidement, on ne doit pas être surpris de les retrouver dans le nouveau continent; il y en a dans le Groenland, dans les parties montagneuses de l'Amérique septentrionale et méridionale, et jusque dans les îles de la mer du Sud.

(') On se sert du faucon au Mogol pour la chasse du daim et des gazelles.

## LE TANAS.

#### Falco piscator. LATHAM.

L'oiseau appelé tanas par les nègres du Sénégal, et qui nous a été donné par M. Adanson sous le nom de faucon-pécheur (n° 478). Il ressemble presque en tout à notre faucon par les couleurs du plumage: il est néanmoins un peu plus petit, et il a sur la tête de longues plumes éminentes qui se rabattent en arrière, et qui forment une espèce de huppe, par laquelle on pourra toujours distinguer cet oiseau des autres du même genre : il a aussi le bec jaune, moins courbé et plus gros que le faucon. Il en diffère encore en ce que les deux mandibules ont des dentelures très sensibles; et son naturel est aussi différent, car il pêche plutôt qu'il ne chasse. Je erois que c'est à cette espèce qu'on doit rapporter l'oiseau duquel Dampier fait mention sous ce même nom de faucon-pécheur. « Il ressemble, dit-il, à nos plus petits faucons pour la couleur et la figure; il a le bec et les ergots faits tout de même; il se perche sur les troncs des arbres et sur les branches sèches qui donnent sur l'eau dans les criques, les rivières, ou au bord de la mer; et dès que ces oiseaux voient quelques petits poissons auprès d'eux, ils volent à fleur d'eau, les enfilent avec leurs griffes, et s'élèvent aussitôt en l'air sans toucher l'eau de leurs ailes. » Il ajoute « qu'ils n'avalent pas le poisson tout entier, comme font les autres oiseaux qui en vivent, mais qu'ils le déchirent avec leur bec, et le mangent par morceaux. »

## LE HOBEREAU (1).

#### Palco Subbuteo. L.

Le hobercau (2) est bien plus petit que le faucon, et en diffère aussi par les habitudes naturelles. Le faucon est plus fier, plus vif et plus courageux; il attaque des oiseaux beaucoup plus gros que lui. Le hobereau est plus lâche de son naturel; car, à moins qu'il ne soit dressé, il ne prend que les alouettes et les cailles: mais il sait compenser ce défaut de courage et d'ardeur par son industrie. Dès qu'il aperçoit un chasseur et son chien, il les suit d'assez près, ou plane au-dessus de leur tête, et tâche de saisir les petits oiseaux qui s'élèvent devant eux: si le chien fait lever une alouette, une caille, et que le chasseur la manque, il ne la manque pas. Îl a l'air

de ne pas craindre le bruit, et de ne pas connoître l'effet des armes à feu; car il s'approche de très près du chasseur, qui le tue souvent lorsqu'il ravit sa proie. Il fréquente les plaines voisines des bois, et surtout celles où les alouettes abondent ; il en détruit un très grand nombre, et elles connoissent si bien ce mortel ennemi, qu'elles ne l'aperçoivent jamais sans le plus grand effroi, et qu'elles se précipitent du haut des airs, pour se cacher sous l'herbe ou dans les buissons : c'est la seule manière dont elles puissent échapper; car quoique l'aloueite s'élève beaucoup, le hobereau vole encore plus haut qu'elle . et on peut le dresser au leurre comme le faucon et les autres oiseaux du plus haut vol. Il demeure et niche dans les forêts, où il se perche sur les arbres les plus élevés. Dans quelques unes de nos provinces, on donne le nom de hobereau (1) aux petits seigneurs qui tyrannisent leurs paysans, et plus particulièrement au gentilhomme à lièvre, qui va chasser ches ses voisins sans en être prié, et qui chasse moins pour son plaisir que pour le profit.

On peut observer que, dans cette espèce, le plumage de l'oiseau est plus noir dans la première année qu'il ne l'est dans les années suivantes. Il y a aussi dans notre climat une variété de cet oiseau, qui nous a paru assez singulière pour mériter d'être représentée (nº 451): les différences consistent en ce que la gorge, le dessous du cou, la poitrine, une partie du ventre, et les grandes plumes des ailes, sont cendrés et sans taches; tandis que, dans le hobereau commun, la gorge et le dessous du cou sont blancs, la poitrine et le dessus du ventre blancs aussi, avec des taches longitudinales brunes, et que les grandes plumes des ailes sont presque noirâtres. Il y a de même d'assez grandes différences dans les couleurs de la queue, qui, dans le hobereau commun, est blanchâtre par deseous, traversée de brun, et qui, dans l'autre, est absolument brune. Mais ces dissérences n'empêchent pas que ces deux oiseaux ne puissent être regardés comme de la même espèce: car ils ont la même grandeur, le même port, et se trouvent de même en France; et d'ailleurs, ils se ressemblent par un caractère spécifique très particulier, c'est qu'ils ont tous deux le bas du ventre et les cuisses garnis de plumes d'un roux vif, et qui tranche beaucoup sur les autres couleurs de cet oiseau. Il n'est pas même impossible que cette variété, dont toutes les différences se réduisent à des nuances de couleurs, ne provienne de l'âgé ou des différents temps de la mue de cet oiseau; et c'est encore une raison de plus pour ne les pas séparer de l'espèce

<sup>(1)</sup> En anglois, hobby; en Italien, bacello.

<sup>(4)</sup> Numéros 481 et 482.

<sup>(1)</sup> Ce nom de hobereau, appliqué aux gentilshommes de campagne, peut venir aussi de ce qu'autrefois tous ceux qui n'étoient point assez riches pour entretenir une fauconnerie se contentoient d'élever des hobereau pour la chasse.

bien qu'aux autres, mais que, n'ayant pas d'aussi bons yeux et ne voyant pas de loin, ils ne peuvent se former un tableau d'une grande étendue de pays, et que c'est par cette raison qu'ils n'ont pas, comme la plupart des autres oiseaux, l'instinct des migrations, qui suppose ce tableau, pour se déterminer à faire de grands voyages. Quoi qu'il en soit, il paroît qu'en général nos hiboux et nos chouettes sont assez sédentaires; on m'en a apporté de presque toutes les espèces, non seulement en été, au print mps, en automne, mais même dans les temps les plus rigoureux de l'hiver : il n'y a que le scops, ou petit duc, qui ne se trouve pas dans cette saison, et j'ai été en esfet informé que cette petite espèce de hibou part en automne et arrive au printemps. Ainsi ce seroit plutôt au petit duc qu'au moyen duc qu'on pourroit attribuer la fonction de conduire les cailles; mais, encore une fois, ce fait n'est pas prouvé : et de même je ne sais pas sur quoi peut être fondé un autre fait avancé par Aristote, qui dit que le chat-huant (glaux, noctua, selon son interprète Gaza (1)) se cache pendant quelques jours de suite; car on m'en a apporté dans la plus mauvaise saison de l'année, qu'on avoit pris dans les bois : et si l'on prétendoit que le mot glaux, noctua, indique ici l'effraie, le fait seroit encore moins vrai; car, à l'exception des soirées très sombres et pluvieuses, on l'entend tous les jours de l'année sousser et crier à l'heure du crépuscule.

Les douze oiseaux de nuit indiqués par Aristote, sont: 1 byas, 2 otos, 3 scops, 4 phinis, 5 ægotilas, 6 eleos, 7 nycticorax, 8 ægolios, 9 glaux, 40 charadrios, 11 chalcis, 42 ægocephalos, traduits en latin par Théodore Gaza:

1 Bubo, 2 olus, 3 asio, 4 ossifraga, 5 caprimulgus, 6 aluco, 7 cicunia, cicuma, ulula, 8 ulula, 9 noctua, 10 charadrius, 11 chalcis, 12 capriceps.

J'ai cru devoir interpréter en français les neuf premiers comme il suit :

4 Le duc ou grand duc, 2 le hibou ou moyen duc, 5 le petit duc, 4 l'orfraie, 5 le tette-chèvre ou crapaud volant, 6 l'effraie ou fresaie, 7 la hulotte, 8 la chouette ou grande chevéche, 9 le chat-huant.

Tous les naturalistes et les littérateurs conviennent aisément avec moi, 1° que le byas des Grecs, bubo des Latins, est notre duc ou grand duc; 2° que l'otos des Grecs, otus des Latins, est notre hibou ou moyen duc; 5° que le scops des Grecs, asio des Latins, est notre petit duc; 4° que le phinis des Grecs, ossifraya des Latins, est notre orfraie ou grand aigle de mer; 5° que l'ægotilas des Grecs, caprimulgus des Latins, est notre tette-chèvre ou crapaud volant; 6° que l'eleos des Grecs, aluco des Latins, est notre effraie ou fresaie: mais ils me demanderont en même temps par quelle raison je pre-

(1) Hist. anim., lib. VIII, cap. 16.

tends que le glaux est notre chat-huant, le neuticorax notre hulotte et l'agolies notre chouette ou grande chevêche, tandis que tous les interprètes et tous les naturalistes qui m'ont précédé ont attribué le nom agelios à la hulotte et qu'ils sont forcés d'avouer qu'ils ne savent à quel oiseau rapporter celui de sycticorax, non plus que ceux du charadios, du chalcis et du capriceps, et qu'en ignore absolument quels pouvent être les oiseaux désignés par ces noms; et enfin ils me reprocherent que c'est mal à propos que je transporte aujourd'hui le nom de glaux au chat-huant, tandis qu'il appartient de tout temps, c'est-à-dire du consentement de tous ceux qui m'ont précédé, à la chouette ou grande chevêche, et même à la petite chouette ou chevêche proprement dite, comme à la grande.

Je vais leur exposer les raisons qui m'ont déterminé, et je les crois assez fondées pour les satisfaire, et pour éclaireir l'obscurité qui résulte de leurs doutes et de leurs fausses interprétations. De tous les oiseaux de nuit dont nous avons fait l'énumération, le chat huant est le seul qui ait les your bleultres, et la hu lotte la scule qui les ait noirâtres; tous les autres ont l'iris des yeux d'un jaune couleur d'or, ou du moins couleur de safran. Or les Grees, dont j'ai souvent admiré la justesse de dissernement et la précision des idées par les noms qu'ils ont imposés aux objets de la nature, et qui sont toujours relatifs à leurs caractères distinctifs et frappants, n'autoient eu aucune raison de donner le nom de glauæ (glaucus), vert de mer eu bleuâtre, à ceux de ces oiseaux qui n'ont rien de bleuâtre, et dont les yeux sont noirs, ou orangés. ou jaunes ; et ils aurent avec fondement imposé ce nom à l'espèce de ces eiseaux qui, parmi teutes les autres, est la seule en effet qui alt les yeux de cette couleur bleuâtre. De même ils n'aurent pas appelé nycticorax, c'est-à-dire corbeau de nuit, des oiseaux qui, ayant les yeux jaunes ou bleus, et le plumage blanc ou gris , n'ont aucun rapport au corbeau, et ils auront donné avec juste raison ée nom à la hulotte, qui est la seule de tous les oiseaux nocturnes qui ait les yeux noirs et le plumage aussi presque noir, et qui de plus approche du corbem plus qu'aucun autre par sa grosseur.

Il y a encore une raison de convenance qui ajoute à la vraisemblance de mon interprétation; c'est que le nycticorax ches les Grecs, et même ches les Hébreux, étoit un oiseau commun et connu, puisqu'ils en empruntoient des comparaisons (sicut nycticorax in demicitio): il ne faut pas s'imaginer, comme le croient la plupart de ces littérateurs, que ce fût un oiseau si solitaire et si rare, qu'on ne puisse aujourd'hui en retrouver l'espèce. La hulotte est partout assez commune; c'est de toutes les chouettes la plus grosse, la plus noire et la plus semblable au corbeau : toutes les autres espèces en

sont absolument différentes. Je crois donc que cette observation, tirée de la chose même, doit avoir plus de poids que l'autorité de ces commentateurs, qui ne connoissent pas assez la nature pour en bien interpréter l'histoire.

Or, le glaux étant le chat-huant, ou, si l'en veut, la chouette aux yeux bleuâtres, et le nycticorax étant la hulotte ou chouette aux yeux noirs, l'agolios ne peut être autre que la chouette aux yeux jaunes : ceei mérité encore quelque discussion.

Théodore Gaza traduit le mot nyeticorat, d'abord par cícuma, ensuite par wivia, et enfin par cicuniu. Cette dernière interprétation n'est vraisemblablement qu'une faute des copistes, qui de cicuma ont fait cicunia : car Festus, avant Guza, avoit également traduit nycticorax par cicuma, et lsidore par cecuma, et quelques autres par cecua; c'est même à ces noms qu'on pourroit rapporter l'étymologie des mots zueta en italien, chouette en françois. Si Gaza cut fait attention aux caractères du nycticorax, il s'en seroit tenu à sa seconde interprétation uluis, et il n'eût pas fait double emploi de ce terme : car il eut alors traduit æyolios par cicuma. Il me paroit donc, par cet examen comparé de ces différents objets et par ces raisons critiques, que le glaux est le chat-huant, le nycticorax la hulotte, et l'agolios la chouette ou grande chevêche.

Il reste le charadrios, le chalcis et le capriceps. Gaza ne leur donne point de noms latins particuliers, et se contente de copier le mot gree, et de les indiquer par charadrius, chalcis et capriceps. Comme ces oiseaux sont d'un genre différent de ceux dont nous traitons, et que tous trois paroissent être des oiseaux de marais et habitent le bord des eaux, nous n'en ferons pas ici plus ample mention; nous pous réservons d'en parler lorsqu'il sera question des oiseaux pecheurs, parmi lesquels il y a, comme dans les oiseaux de proie, des espèces qui ne voient pas bien pendant le jour, et qui ne pêchent que dans le temps où les hiboux et les chouettes chassent, c'està-dire lorsque la lumière du jour ne les offusque plus. En nous renfermant donc dans le sujet que nous traitons, et ne considérant à présent que les oiseaux du genre des hiboux et des chouettes, je crois avoir donné la juste interprétation des mots grecs qui les désignent tous; il n'y a que la seule chevêche ou petite chouette dont je ne trouve pas le nom dans cette langue. Aristote n'en fait aucune mention nulle part; et il y à grande apparence qu'il n'à pas distingué cette petite espèce de chouette de celle du scops ou petit duc, parce qu'elles se ressemblent en effet par la grandeur, la forme, la coulour des yeux, et qu'elles ne diffèrent essentiellement que par la petite plume proéminente que le scops porte de chaque côté de la tête, et dont la chevêche ou petite chouette est dénuée : mais toutes ces différences particulières seront exposées plus au long dans les articles suivants.

Aldrovande remarque avec raison que la plupart des erreurs en histoire naturelle sont venues de la confusion des noms, et que, dans celle des eiseaux nocturnes, on trouve l'obscurité et les ténèbres de la nuit. Je crois que ce que nous venons de dire pourra les dissiper en grande partie. Nous ajouterons, pour achever d'éclaireir cette matière, quelques autres remarques : le nom ule, eule en allemand; owl, houlet, en anglois huette, hulotte en françois, vient du latin ulula; et celui-ci vient du cri de ces oiseaux nocturnes de la grande espèce. Il est très vraisemblable, comme le dit M. Frisch, qu'on n'a d'abord nommé ainsi que les grandes espèces de chouettes; mais que les petites leur ressemblant par la forme et par le naturel, on leur a donné le même nom, qui des lors est devenu un nom général et commun à tous ces oiseaux : de là la confusion à laquelle on n'a qu'imparfaitement remédié, en ajoutant à ce nom général une épithète prise du lieu de leur demeure ou de leur forme particulière ou de leurs différents cris; par exemple, stein-sule en allemand, chouette des rochers, qui est notre cheuette ou grand thevêthe; kirch-culs en allemand, churchoul en anglois, chouette des églises ou des clochers en françois, qui est notre effraie, qu'on a aussi appelée schleyer-sule, chouette voilée; perl-eule, chouette perlée ou marquée de petites taches rondes, horcule en allemand, horn-owl en anglais, chouette ou hibou à oreilles en françois, qui est notre hibou ou moyen duc; knapp-eule, chouette qui fait avec son bec le bruit qu'on fait en cassant une noisette, ce qui néanmoins ne peut désigner une espèce particulière, puisque toutes les grosses espèces de hiboux et de chouettes font ce même bruit avec leur bec. Le nom bubo, que les Latins ont donné à la plus grande espèce de hibou, c'est-à-dire au grand duc, vient du rapport de son cri avec le mugissement du bœuf; et les Allemands ontdésigné le nom de l'animal par le cri même, uhu (ouhou) puhu (pouhou).

Les trois espèces de hiboux et les cinq espèces de chouettes que nous venons d'indiquer par des dénominations précises et par des caractères aussi précis, composent le genre entier des oiseaux de proie nocturnes; ils diffèrent des oiseaux de proie diurnes: 4° par le sens de la vue, qui est excellent dans ceux-ci, et qui paroît fort obtus dans ceux-là, parce qu'il est trop sensible et trop affecté de l'éclat de la lumière: on voit leur pupille, qui est très large, se rétrécir au grand jour d'une manière différente de celle des chats. La pupille des oiseaux de nuit reste toujours ronde et en se rétrécissant concentriquement, au lieu que celle des chats devient perpendiculairement étroite et longue; 2° par le sens de l'ouie: il paroît que ces oiseaux

de proie nocturnes ont ce sens supérieur à tous les autres oiseaux, et peut-être même à tous les animaux; car ils ont, toute proportion gardée, les conques des oreilles bien plus grandes qu'aucun des animaux : il y a aussi plus d'appareil et de mouvement dans cet organe, qu'ils sont maîtres de fermer et d'ouvrir à volonté, ce qui n'est donné à aucun animal; 5° par le bec, dont la base n'est pas, comme dans les oiseaux de proie diurnes, couverte d'une peau lisse et nue, mais au contraire garnie de plumes tournées en devant ; et de plus , ils ont le bec court et mobile dans ses deux parties, comme le bec des perroquets; et c'est par la facilité de ces deux mouvements qu'ils font si souvent craquer leur bec, et qu'ils peuvent aussi l'ouvrir assez pour prendre de très gros morceaux, que leur gosier, aussi ample, aussi large que l'ouverture de leur bec, leur permet d'avaler tout entiers; 4° par les serres, dont ils ont un doigt antérieur de mobile, et qu'ils peuvent à volonté retourner en arrière; ce qui leur donne plus de fermeté et de facilité qu'aux autres pour se tenir perchés sur un seul pied; 5° par leur vol, qui se fait en culbutant lorsqu'ils sortent de leur trou, et toujours de travers et sans aucun bruit, comme si le vent les emportoit. Ce sont là les différences générales entre ces oiseaux de proie nocturnes et les oiseaux de proie diurnes, qui, comme l'on voit, n'ont, pour ainsi dire, rien de semblable que leurs armes, rien de commun que leur appétit pour la chair et leur goût pour la rapine.

## LE DUC (1) OU GRAND DUC.

Strix Bubo. L.

Les poëtes ont dédié l'aigle à Jupiter et le duc (2) à Junon: c'est en effet l'aigle de la nuit et le roi de cette tribu d'oiseaux qui craignent la lumière du jour et ne volent que quand elle s'éteint. Le duc paroît être, au premier coup d'œil, aussi gros, aussi fort que l'aigle commun; cependant il est réellement plus petit; et les proportions de son corps sont toutes différentes: il a les jambes, le corps et la queue plus courtes que l'aigle, la tête beaucoup plus grande, les ailes bien moins longues, l'étendue du vol ou l'envergure n'étant que d'environ cinq pieds. On distingue aisément le duc à sa grosse figure, à son

(') En grec, βύας; en latin, bubo; en italien, duco, duyo; en espagnol, buho; en allemand, uhu, huhu, schuffut, bhu, beighu, huhuy, hub, huo, puch; en anglois, great hornowl, eaglz-owl. On l'appelle aussi en françois, grand hibou cornu; en quelques endroits de l'Italie, barbagianni; en quelques endroits de la France, barbaïan.

(\*) Numéros 435 et 385.

énorme tête, aux larges et profondes cavernes de ses oreilles, aux deux aigrettes qui surmontent sa tête. et qui sont élevées de plus de deux pouces et demi; à son bec court, noir et crochu; à ses grands yeux fixes et transparents; à ses larges prunelles noires et environnées d'un cercle de couleur orangée; à sa face entourée de poil, ou plutôt de petites plumes blanches et décomposées, qui aboutissent à une circonférence d'autres petites plumes frisées; à ses ongles noirs, très forts et très crochus; à son cou très court; à son plumage d'un roux brun taché de noir et de jaune sur le dos, et de jaune sur le ventre, marqué de taches noires et traversé de quelques bandes brunes, mêlées assez confusément: à ses pieds couverts d'un duvet épais et de plumes roussâtres jusqu'aux ongles (1); enfin à son cri effravant (2) hūihou, houhou, bouhou, pouhou, qu'il fait retentir dans le silence de la nuit, lorsque tous les autres animaux se taisent ; et c'est alors qu'il les éveille, les inquiète, les poursuit et les enlève, ou les met à mort pour les dépecer et les emporter dans les caver. nes qui lui servent de retraite : aussi n'habite-t-il que les rochers ou les vieilles tours abandonnées et situées au-dessus des montagnes. Il descend rarement dans les plaines, et ne se perche pas volontiers sur les arbres, mais sur les églises écartées et sur les vieux châteaux. Sa chasse la plus ordinaire sont les jeunes lièvres, les lapins, les taupes, les mulots, les souris qu'il avale tout entières, et dont il digère la substance charnue, vomit le poil (3), les

(') La femelle ne' différe du mâle qu'en ce que les plumes sur le corps, les ailes et la queue, sont d'une couleur plus sombre.

(a) Voici ce que rapporte M. Frisch au sujet des diffé-

rents cris du puhu, schuffut, ou grand duc, qu'il a

long-temps gardé vivant. « Lorsqu'il avoit faim, dit cet » auteur, il formoit un son assez semblable à celui qui » exprime son nom (en allemand, puhu) pouhou. Lorsqu'il entendoit tousser ou cracher un vieillard, il commençoit très haut et très fort, à peu près du ton » d'un paysan ivre qui éclate en riant, et ilifaiso d'un paysan ivre qui éclate en riant, et ilifaiso d'un paysan ivre qui éclate en riant, et ilifaiso d'un paysan ivre qui éclate en riant, et ilifaiso d'un paysan ivre qui éclate en riant, et ilifaiso d'un paysan ivre qui éclate a riviait lorsqu'il pouvoit » être de temps sans reprendre haleine. Il m'a paru, » ajoute M. Frisch, que cela arrivait lorsqu'il étoit en » amour, et qu'il prenait fe bruit qu'un homme fait en toussant pour le cri de sa femelle : mais, quand il crie » par angoisse ou de peur, c'est un cri très désagréable, » très fort, et cependant assez semblable à celui des » oiseaux de proie diurnes. » (Traduit de l'allemand de Frisch, article du bubo ou grand due.)

(3) « J'ai eu deux fois, dit M. Frisch, des grands ducs » vivants, et je les ai conservés long-temps. Je les » nourrissois de chair et de foie de bœuf, dont ils ava» loient souvent de fort gros morceaux. Lorsqu'on » jetoit des souris à cet oiseau, il leur brisoit les côtes » et les autres os avec son bec; puis il les avaloit l'une » après l'autre, quelquefois jusqu'à cinq de suite : au » bout de quelques heures, les poils, les os se rassem» bloient, se pelotonnoient dans son estomac par



LE CPHAD DUC.

CH STATE

TO MINU AMERICALIAD os et la peau en pelotes arrondies; il mange aussi les chauves-souris, les serpents, les lézards, les crapauds, les grenouilles, et en nourrit ses petits: il chasse alors avec tant d'activité, que son nid regorge de provisions; il en rassemble plus qu'aucun autre oiseau de proie.

On garde ces oiseaux dans les ménageries cause de leur figure singulière : l'espèce n'en est pas aussi nombreuse en France que celle des autres hiboux, et il n'est pas sûr qu'ils restent au pays toute l'année; ils y nichent cependant quelquefois sur des arbres creux, et plus souvent dans des cavernes de rochers ou dans des trous de hautes et vieilles murailles : leur nid a près de trois pieds de diamètre, et est composé de petites branches de bois sec entrelacées de racines souples, et garni de feuilles en dedans. On ne trouve souvent qu'un œuf ou deux dans ce nid, et rarement trois: la couleur de ces œufs tire un peu sur celle du plumage de l'oiseau; leur grosseur excède celle des œufs de poule. Les petits sont très voraces, et les pères et mères très habiles à la chasse, qu'ils sont dans le silence et avec beaucoup plus de légèreté que leur grosse corpulence ne paroît le permettre; souvent ils se battent avec les buses, et sont ordinairement les plus forts et les maîtres de la proie qu'ils leur enlèvent. Ils supportent plus aisément la lumière du jour que les autres oiseaux de nuit; car ils sortent de meilleure heure le soir, et rentrent plus tard le matin. On voit quelquefois le duc assailli par des troupes de corneilles qui le suivent au vol et l'environnent par milliers; il soutient leur choc, pousse des cris plus forts qu'elles, et finit par les disperser, et souvent par en prendre quelqu'une lorsque la lumière du jour baisse. Quoiqu'ils aient les ailes plus courtes que la plupart des oiseaux de haut vol, ils ne laissent pas de s'élever assez haut, surtout à l'heure du crépuscule; mais ordinairement ils ne volent que bas età de petites distances dans les autres heures du jour. On se sert du duc dans la fauconnerie pour attirer le milan : on attache au duc une queue de renard, pour rendre sa figure encore plus extraordinaire; il vole à sleur de terre, et se pose dans la campagne, sans se percher sur aucun arbre; le milan, qui l'aperçoit de loin, arrive et s'approche du duc non pas pour le combattre ou l'attaquer, mais comme pour l'admirer, et il se tient auprès de

» petites masses, après quoi il les ramenoit en haut et » les rejetoit par le bec. A défaut d'autre pâture, il » mangeoit toute sorte de poissons de rivière, petits et » moyens; et, après avoir de même brisé et pelotonné » les arêtes dans son estomac, il les ramenoit le long » de son cou et les rejetoit par le bec. Il ne vouloit point » du tout boire; ce que j'ai observé de quelques olseaux » de proie d'urnes. » A la vérité, ces oiseaux peuvent se passer de boire, mais cependant, quand ils sont à portée, ils boivent en se cachant. Yoyez sur cela l'article du jean-le-blanc.

lui assez long-temps pour se laisser tirer par le chasseur, ou prendre par les oiseaux de proie qu'on lâche à sa poursuite. La plupart des faisandiers tiennent aussi dans leur faisanderie un duc qu'ils mettent toujours en cage sur des juchoirs, dans un lieu découvert, afin que les corbeaux et les corneilles s'assemblent autour de lui, et qu'on puisse tirer et tuer un plus grand nombre de ces oiseaux criards qui inquiètent beaucoup les jeunes faisans; et, pour ne pas effrayer les faisans, on tire les corneilles avec une sarbacane.

On a observé, à l'égard des parties intérieures de cet oiseau, qu'il a la langue courte et assez large, l'estomac très ample, l'œil enfermé dans une tunique cartilagineuse en forme de capsule, et le cerveau recouvert d'une simple tunique plus épaisse que celle des oiseaux, qui, comme les autres animaux quadrupèdes, ont deux membranes qui recouvrent la cervelle.

Il paroit qu'il y a dans cette espèce une première variété qui semble en renfermer une seconde; toutes deux se trouvent en Italie, et ont été indiquées par Aldrovande: on peut appeler l'un le duc aux ailes noires, et le second le duc aux pieds nus. Le premier ne diffère en effet du grand duc commun que par les couleurs, qu'il a plus brunes ou plus noires sur les ailes, le dos et la queue; et le second, qui ressemble en entier à celui-ci par ces couleurs plus noires, n'en diffère que par la nudité des jambes et des pieds, qui sont très peu fournis de plumes: ils ont aussi tous deux les jambes plus menues et moins fortes que le duc commun.

Indépendamment de ces deux variétés qui se trouvent dans nos climats, il y en a d'autres dans des climats plus éloignés. Le duc blanc de Laponie, marqué de taches noires, qu'indique Linnæus, ne paroît être qu'une variété produite par le froid du Nord. On sait que la plupart des animaux quadrupèdes sont naturellement blancs, ou le deviennent dans les pays très froids: il en est de même d'un grand nombre d'oiseaux; celui-ci, qu'on trouve dans les montagnes de Laponie, est blanc, taché de noir, et ne diffère que par cette couleur du grand duc commun: ainsi on peut le rapporter à cette espèce comme simple variété.

Comme cet oiseau craint peu 1e chaud et ne craint pas le froid, on le trouve également dans les deux continents, au nord et au midi; et non seulement on y trouve l'espèce même, mais encore les variétés de l'espèce. Le jacurutu du Brésil, décrit par Marcgrave, est absolument le même oiseau que notre grand duc commun. Celui qui nous a été apportédes terres Magellaniques (n° 585) ne diffère pas assez du grand duc d'Europe pour en faire une espèce séparée. Celui qui est indiqué par l'auteur du Voyage à la baie de Hudson, sous le nom de hibou cou;

ronne, et bar M: Edwards, sous le nom de due de Firginie; sont des variétés qui se trouvent en Amérique les inémes qu'en Europe; car la différence la plus fetharquable qu'il y ait entre le duc commun et le fine de la bale de Hudson et du Virginie, s'est eine les aigreties partent du bec, au lieu de partir des Meilles. Or, on peut voir de même, dans les figures des treis ducs données par Aldrovande; qu'il n'y a que le premier, c'est-à-dire le due commun, dont les aigrettes partent des oreilles; et que dans les autres, qui néanmoins sont des variétés qui se trouvent en Italie, les plumes des aigrettes no partent pas des ôtelles, thais de la base du bec, comme dans le duc de Virginie, décrit par M. Edwards. Il me parolt donc que M. Riein a prononce trup legèrement, lorsqu'il a dit que ce grand due de Virginie étoit d'une espèce toute différente de l'espèce d'Europe, parce que les aigrettes partent du bec, au lleu que celles de notre duc partent des oreilles : s'il eat comparé les figures d'Aldrevande et celles de M. Edwards; il est reconnu que cette même différence qui ne fait du'une variété se trouve en Italie comme en Virginie; et qu'en général les aigrettes Johs ces discaux ne partent pas précisément du bord des efeilles; mais plutôt du dessus des yeux et des parties supérieures à la base du bee.

# LE HIBOU OU MOYEN DUC(1).

Střix Ölus. L

Le hibou (\*), blus, ou moyen due, a, comme le grand duc, les oreilles fort ouvertes et surmontées d'une aigreite composée de six plumes tournées en avant (\*) : mais ces aigrettes sont plus courtes que celles du grand duc, et n'ont guère plus d'un pouce de longueur : elles paroissent proportionnées à sa taille, car il ne pèse qu'environ dix onces, et n'est pas plus gros qu'une corneille : il forme donc une espèce évidemment différente de celle du grand duc, qui est gros comme une oie, et de celle du scops ou petit duc, qui n'est pas plus grand qu'un merle, et qui n'a au-dessus des oreilles que des aigrettes très courtes. Je fais cette remarque, parce qu'il y a des naturalistes qui n'ont regardé le moyel et le petit

(1) En free, Šroc; en latin, dolo bit ofus; en italien, gufo, babugiunni; en espâgnot; mochudo; en allemand, obrevis ou rants-oule, obrevis, poutsiem; on angleis, born oul:

(\*) Numéros 29 et 478.

P) Aldrovande dit avoir observé que chaque plume articulaire qui compose l'aigrette peut se mouvoir séparément, et que la peat du recouvre la cavité des éreilles nait de la partie intérieure la plus voisine de l'am. due que comme de simples variétés d'une soule et même espèce. Le moyen due a caviren un pied de lengueur de corps, depuis le bout du bec jusqu'aux ongles; trois pieds de vel ett d'envergure, et cind ou six ponces de longueur de queue : il a le deseus de la tête, du cou, du dos et des ailes tayé de gris; de reux et de brun; la poitzine et le ventre sont roux, avec des bandes brunes, irrégulières et étroi tes; le bee est court et noirâtre; les yeux sont d'un beau jaune; les pieds sont couverts de plumes rousses jusqu'à l'origine des ongles, qui sont asses grands et d'un brun noirâtre : en peut observer de plus qu'il a la langue charmue et un peu foutchue, les ongles très aigus et très tranchants, le doigt extérieur mobile et pouvant se tourner en arrière, l'estomac asses ample, la vésicule du fiel très grande, les boyaux longs d'environ vingt pouces, les deux cuicum de deux pouces et demi de presondeur, et plus gros à proportion que dans les autres eiseaux de preie. L'espèce en est commune et beauceup plus nombreuse dans nos climats (1) que celle du grand due, qu'en n'y rencentre que rarement en hiver; au lieu que le moyen due y reste toute l'année, et se trouve même plus aisément en hiver gu'en été : il habite ordinairement dans les antiens bâtiments ruinés, dans les cavernes des rochers; dans le creux des vieux arbres, dans les forêts en montagnes, et ne descend guère dans les plaines. Lorsque d'autres eiseaux l'attaquent, il se sert très bien et des griffes et du bée; il se retourne aussi sur le des pour se défendre, quand il est asseilli par un ennemi trop fort.

Il paroît que cet oiseau, qui est commun dans nos provinces d'Europe, se trouve aussi en Asie; car Belon dit en avoir rénesatré un dans les plaines de Cilicie:

Il y a dans cette espèce plusieurs variétés, dont la première se trouve en Italie, et a été indiquée par Aldrovande. Ce hibou d'Italie est plus gres que le hibou commun, et en diffère aussi par les couleurs: voyez et comparez les descriptions qu'il a faites de l'un et de l'autre.

Ces oiseaux se donnent rarement la peine de faire un nid, ou se l'épargnent en entier; car tous les œufs et les petits qu'on m'a apportés ont toujours été trouvés dans des nids étrangers, souvent dans des nids de pies, qui, comme l'on sait, abandonnent chaque année leur nid pour en faire un nouveau; quelquefois dans des nids de buses; mais jamais on n'a pu me trouver un nid construit par un hibou. Ils pondent ordinairement quatre ou cinq œufs; et les petits, qui sont blancs en

(1) Il est plus commun en Princo et en Halle qu'en Angleterre. On le trouve très fréquemment en Bourgoglie, en Champagne, en Sologne et dans les fisentagnes de l'Auvergne. Haistailt, premient des couleurs au bout de quinze jours.

Comme ce hibou n'est pas fort sensible au froid, qu'il passe l'hiver dans notre pays, et qu'on le trouve en Stiède comme en France, il a pu passer d'un continent à l'autre. Il paroît qu'on le retrouve en Canada et dans plusieurs autres endroits de l'Amétique septentrionale (1); il se pourroit même que le hibou de la Caroline, décrit par Catesby, et celui de l'Amérique méridionale, indiqué par le P. Feuillée (2), nie fussent que des variétés de notre hibou, produites par la différence des climats, d'autant qu'ils sont à très peu près de la même grandeur, et qu'ils ne différent que par les nuances et la distribution des couleurs.

On se sert du hibou et du chât-huant pour attirer les oiseaux à la pipée; et l'on a remarqué que les gros oiseaux viennent plus volontiers à la voix du hibou, qui est une espèce de cri plaintif ou de géthissement grave et allongé, cowl, cloud, qu'il ne cesse de répéter pendant la nuit; et que les petits oiseaux viennent en plus grand nombre à celle du chat-huant, qui est une voix haute, une espèce d'appel, ho'o, hoho. Tous deux font pendant le jour des gestes ridicules et bouffons en présence des hommes et des autres oiseaux. Aristote n'attribue cette espèce de talent ou de propriété qu'au hibou ou moyen duc, otus; Pline la donne au scops, et appelle ces pestes hizarres motus sutyricos; mais ce scops de Pline est le même oiseau que l'otus d'Aristote; car les Latitis confundiient sous le même nom scops, l'otos et le scops des Grecs, le môyen duc et le petit duc, qu'ils réunissoient sons une seule espèce et sous le même nom, en se contentant d'avertir qu'il existeit néanmoins de grands scops et de petits.

C'est en effet au hibou, etus; ou moyen due, qu'il faut principalement appliquer ce que disent les anciens de ces gestes bouffons et mouvements satiriques; et comme de très habiles physiciens naturalistes ont prétendu que ce n'étoit point au hibou, mais à un autre oiseau d'un genre tout différent, qu'en appelle la demoiselle de Númidie, qu'il faut rapporter ces passages des anciens, nous ne pouvons

(1) Histoire de la Nouvelle-France, par Charlevoix, tome III, p. 56.

(\*) Bubo ocro-cineraus; pectore maculoso. (Feuillée, Observations physiques, p. 59, avec une figure.) Il pargit qu'on peut rapporter à ce hibou de l'Amérique méridionale, indiqué par le P. Fenillée, ceitil dont l'ernandés fait mention sous le nom de técoloit, qui se trouve au Mexique et à la Nouvelle-Espagne: mais cècl n'est qu'une vraisemblance fondée sur les rapports de grandeur et de climat; car Fernandés n'a donné non seulement aucune figure des oiseant dont il parle, midis même aucune description assex détaillée pour qu'on puisse les reconnoître.

nous dispenser de discuter ici cette question, et de relever cette erreur.

Ce sont MM. les anatomistes de l'Académie des Sciences qui, dans la description qu'ils nous ont donnée de la demoiselle de Numidie, ont voulu établir cette opinion, et s'exprimer dans les termes suivants : « L'oiseau, disent-ils, que nous décrivons, est appelé demoiselle de Numidie, parce qu'il vient de cette province d'Afrique, et qu'il a certaines façons par lesquelles on a trouvé qu'il sembloit imiter les gestes d'une femme qui affecte de la grace dans son port et dans son marcher, qui semble tenir souvent quelque chose de la danse. Il y a plus de deux mille ans que les naturalistes qui ont parlé de cet oiseau l'ont désigné par cette particularité de l'imitation des gestes et des contenances de la femme. Aristote lui a donné le nom de bateleur, de danseur et de bouffon, contrefaisant ce qu'il voit faire... Il y a apparence que cet eiseau danseur et bouffon étoit rare parmi les anciens, parce que Pline croit qu'il est fabuleux : en mettant cet animal, qu'il appelle satirique, au rang des pégases, des griffons et des sirènes, il est encore croyable qu'il a été jusqu'à présent inconnu aux modernes, puisqu'ils n'en ont point parlé comme l'ayant vu, mais seulement comme ayant lu dans les écrits des anciens la description d'un oiseau appelé scops et otus par les Grecs, et asio par les Latins, à qui ils avoient donné le nom de danseur; de bateleur et de comédien ; de sorte qu'il s'agit de voir si notre demoiselle de Numidie peut passer pour le scops et pour l'otus des anciens. La description qu'ils nous ont laissée de l'olus ou scops consiste en trois particularités remaiquables... la première est d'imiter les gestés :... la seconde est d'avoir des éminences de plumes aux deux côtés de la tête, en forme d'oreilles;... et la troisième est la couleur du plumage, qu'Alexandre Myndien, dans Athénée, dit être de couleur de plomb : or la demoiselle de Numidie a ces trois attributs, et Aristote semble avoir voulu exprimer leur manière de danser, qui est de sauter l'une devant l'autre, lorsqu'il dit qu'on les prend quand elles dansent l'une contre l'autre. Belon croit néanmoins que l'otus d'Aristote est le hibou, par la seule raison que cet oiseau, à ce qu'il dit, fait beaucoup de mines avec la tête. La plupart des interprètes d'Aristote, qui sont aussi de notre opinion, se fondent sur le nom d'olus, qui signifie ayant des ereilles: mais ces espèces d'oreilles, dans ces oiseaux, ne sont pas tout-à-fait particulières au hibou : et Aristote fait assez voir que l'otus n'est pas le hibeu, quand il dit que l'otus ressemble au hibou, et il y a apparence que cette ressemblance ne consiste que dans ces oreilles. Toutes les demoiselles de Numidle que nous avons dissequées avoient aux côtés des oreilles ces plumes qui ont donné le nom à l'o

tus des anciens... Leur plumage étoit d'un gris cendré, tel qu'il est décrit par Alexandre Myndien dans l'otus.

Comparons maintenant ce qu'Aristote dit de l'otus, avec ce qu'en disent ici MM. de l'Académie: Otus noctuæ similis est, pinnulis circiter aures eminentibus præditus, unde nomen accepit, quasi auritum dicas; nonnulli eum ululam appellant, alii asionem. Blatero hic est, et hallucinator, et planipes; saltantes enim imitatur. Capitur intentus in altero aucupe, altero circumeunte ut noctua. L'otus, c'est-à-dire le hibou ou moyen duc, est semblable au noctua, c'est-à-dire au chat-huant. Ils sont en effet semblables, soit par la grandeur, soit par le plumage, soit par toutes les habitudes naturelles: tous deux ils sont oiseaux de nuit, tous deux du même genre et d'une espèce très voisine; au lieu que la demoiselle de Numidie est six fois plus grosse et plus grande, d'une forme toute différente et d'un genre très éloigné, et qu'elle n'est point du nombre des oiseaux de nuit. L'otus ne diffère, pour ainsi dire, du noctua que par les aigrettes de plumes qu'il porte sur la tête auprès des oreilles ; et c'est pour distinguer l'un de l'autre qu'Aristote dit: Pinnulis circiter aures eminentibus præditus, unde nomen accepit, quasi auritum dicas. Ce sont de petites plumes, pinnulæ, qui s'élèvent droites et en aigrettes auprès des oreilles, circiter aures eminentibus, et non pas de longues plumes qui se rabattent et qui pendent de chaque côté de la tête, comme dans la demoiselle de Numidie. Ce n'est donc pas de cet oiseau, qui n'a point d'aigrettes de plumes relevées et en forme d'oreilles, qu'a été tiré le nom de otus, quasi auritus : c'est au contraire du hibou, qu'on pourroit appeler noctua aurita, que vient évidemment ce nom; et ce qui achève de le démontrer, c'est ce qui suit immédiatement dans Aristote: Nonnulli eum (olum) ululam appellant, alii asionem. C'est donc un oiseau du genre des hiboux et des chouettes, puisque quelques uns lui donnoient ces noms : ce n'est donc point la demoiselle de Numidie, aussi différente de tous ces oiseaux qu'un dindon peut l'être d'un épervier. Rien, à mon avis, n'est donc plus mal fondé que tous ces prétendus rapports que l'on a voulu établir entre l'otus des anciens et l'oiseau appelé demoiselle de Numidie, et l'on voit bien que tout cela ne porte que sur les gestes et les mouvements ridicules que se donne la demoiselle de Numidie. Elle a en effet ces gestes bien supérieurement au hibou : mais cela n'empêche pas que celui-ci, aussi bien que la plupart des oiseaux de nuit, ne soit blatero, bavard ou criard (1); hallucinator, se con-

(1) M. Frisch, en parlant de ce hibou, dit que son cri est très fréquent et fort, et qu'il ressemble aux huées

trefaisant; planipes, bouffon. Ce n'est encore qu'au hibou qu'on peut attribuer de se laisser prendre aussi aisément que les autres chouettes, comme le dit Aristote, etc. Je pourrois m'étendre encore plus sur cette critique, en exposant et comparant ce que dit Pline à ce sujet; mais en voilà plus qu'il n'en faut pour mettre la chose hors de doute, et pour assurer que l'otos des Grecs n'a jamais pu désigner la demoiselle de Numidie, et ne peut s'appliquer qu'à l'oiseau de nuit auquel nous donnons le nom de hibou ou moyen duc : j'observerai seulement que tous ces mouvements bouffons ou satiriques. attribués au hibou par les anciens, appartiennent aussi à presque tous les oiseaux de nuit (1), et que, dans le fait, ils se réduisent à une contenance étonnée, à de fréquents tournements de cou, à des mouvements de tête en haut, en bas et de tous côtés, à des craquements de bec, à des trépidations de jambes, et des mouvements de pieds dont ils portent un doigt tantôt en arrière et tantôt en avant, et qu'on peut aisément remarquer tout cela en gardant quelques uns de ces oiscaux en captivité : mais j'observerai encore qu'il faut les prendre très jeunes lorsqu'on veut les nourrir; les autres refusent toute la nourriture qu'on leur présente dès qu'ils sont enfermés.

# LE SCOPS OU PETIT DUC!

Strix Scops. Gmel.

Voici la troisième et dernière espèce du genre des hiboux, c'est-à-dire des oiseaux de nuit qui portent des plumes élevées au-dessus de la tête; et elle est aisée à distinguer des deux autres, d'abord par la petitesse même du corps de l'oiseau, qui n'est pas plus gros qu'un merle, et ensuite par le raccourcissement très marqué de ces aigrettes qui surmontent les oreilles, lesquelles, dans cette espèce, ne s'élèvent pas d'un demi-pouce, et ne sont com-

des enfants lorsqu'ils poursuivent quelqu'un dont ils se moquent; que cependant ce cri est commun à plusieurs espèces de chouettes. (Voyez Frisch, à l'article des Oiseaux nocturnes.)

(') Tous les hiboux peuvent tourner leur tête comme l'oiseau appelé torcol. Si quelque chose d'extraordinaire arrive, ils ouvrent de grands yeux, dressent leurs plumes, et paroissent une fois plus gos: ils étendept aussi les ailes, se baissent ou s'acc oupissent; mais ils se relèvent promptement, comme étonnés: ils font craquer deux ou trois fois leur bec (Voyez Frisch, à l'article.des Oiseaux nocturnes.)

(\*)En grec, σχώψ; en latin, asio; en italien xivetta ou zuetta; alochavello, chivino; en allemand, stock euleg en anglois, little horn owl.

posées que d'une seule petite plume. Ces deux caractères suffisent pour distinguer le petit duc (nº 456) du moyen et du grand duc, et on le reconnoîtra encore aisément à la tête, qui est proportionnellement plus petite par rapport au corps que celle des deux autres, et encore à son plumage plus élégamment bigarré et plus distinctement tacheté que celui des autres : car tout son corps est très joliment varié de gris, de roux, de brun et de noir; et ses jambes sont couvertes, jusqu'à l'origine des ongles, de plumes d'un gris roussâtre, mêlé de taches brunes. Il diffère aussi des deux autres par le naturel; car il se réunit en troupe en automne et au printemps, pour passer dans d'autres climats; il n'en reste que très peu ou point du tout, en hiver, dans nos provinces, et on les voit partir après les hirondelles, et arriver à peu près en même temps. Quoiqu'ils habitent de préférence les terrains élevés, ils se rassemblent volontiers dans ceux où les mulots se sont le plus multipliés, et y font un grand bien par la destruction de ces animaux, qui se multiplient toujours trop, et qui, dans de certaines années, pullulent à un tel point, qu'ils dévorent toutes les graines et toutes les racines des plantes les plus nécessaires à la nourriture et à l'usage de l'homme. On a souvent vu, dans les temps de cette espèce de fléau, les petits ducs arriver en troupe, et faire si bonne guerre aux mulots, qu'en peu de jours ils en purgent la terre. Les hiboux ou moyens ducs se réunissent aussi quelquesois en troupe de plus de cent; nous en avons été informé deux fois par des témoins oculaires : mais ces assemblées sont rares, au licu que celles des scops ou petits ducs se font tous les ans. D'ailleurs c'est pour voyager qu'ils semblent se rassembler, et il n'en reste point au pays; au lieu qu'on y trouve des hiboux ou moyens ducs en tous temps : il est même à présumer que les petits ducs font des voyages de long cours, et qu'ils passent d'un continent à l'autre. L'oiseau de la Nouvelle-Espagne indiqué par Nieremberg, sous le nom de talchicuatli, est ou de la même espèce, ou d'une espèce très voisine de celle du scops ou petit duc. Au reste, quoiqu'il voyage par troupes nombreuses, il est rare partout, et difficile à prendre : on n'a jamais pu m'en procurer ni les œufs ni les petits, et on a même de la peine à l'indiquer aux chasseurs, qui le confondent toujours avec la chevêche, parce que ces deux oiseaux sont à peu près de la même grosseur, et que les petites plumes Eminentes qui distinguent le petit duc sont très courtes et trop peu apparentes pour faire un caractère qu'on puisse reconnoître de loin.

Au reste, la couleur de ces oiseaux varie beaucoup, suivant l'âge et le climat, et peut-être le sexe: ils sont tous gris dans le premier âge; il y en a de plus bruns les uns que les autres quand ils sont adultes. La couleur des yeux paroît suivre celle du plumage; les gris n'ont les yeux que d'un jaune très pâle, les autres les ont plus jaunes ou d'une couleur noisette plus brune : mais ces légères différences ne suffisent pas pour en faire des espèces distinctes et séparées.

## LA HULOTTE(1).

Strix Aluco. L.

La hulotte (2), qu'on peut appeler aussi la chouette noire, et que les Grecs appeloient nycticorax ou le corbeau de nuit, est la plus grande de toutes les chouettes; elle a près de quinze pouces de longueur, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des ongles : elle a la tête très grosse , bien arrondie , et sans aigrettes; la face enfoncée et comme encavée dans sa plume; les yeux aussi enfoncés et environnés de plumes grisâtres et décomposées; l'iris des yeux noirâtre ou plutôt d'un brun foncé ou couleur de noisette obscur; le bec d'un blanc jaunâtre ou verdâtre; le dessus du corps couleur gris de fer foncé, marqué de taches noires et de taches blanchâtres; le dessous du corps blanc, croisé de bandes noires transversales et longitudinales; la queue d'un peu plus de six pouces, les ailes s'étendant un peu au-delà de son extrémité; l'étendue du vol de trois pieds; les jambes couvertes, jusqu'à l'origine des doigts, de plumes blanches tachetées de points noirs (3): Ces caractères sont plus que suffisants pour distinguer la hulotte de toutes les autres chouettes; elle vole légèrement et sans faire de bruit avec ses ailes, et toujours de côté, comme toutes les autres chouettes : c'est son cri (4), hou ou ou ou ou ou, qui ressemble assez au hurlement du loup, qui lui a fait donner par les Latins le nom d'ulula, qui vient d'ululare, hurler ou crier comme le loup; et c'est par cette même analogie que les Allemands l'appellent hu hu, ou plutôt hou hou (5).

- (') En grec, γυχτικόραξ; en latin, ulula, et aussi en ita lien, selon Gesner, alocho, et quelquefois lucharo; en allemand huhu; en anglois howlet.
  - (\*) Numéro 441.
- (3) On peut encore ajouter à ces caractères un signe distinctif, c'est que la plume la plus extérieure de l'aile est plus courte de deux ou trois pouces que la seconde, qui est elle-même plus courte d'un pouce que la troisième, et que les plus longues de toutes sont la quatrième et la cinquième, au lieu que, dans l'effraie, la seconde et la troisième sont les plus longues, et l'extérieure n'est plus courte que d'un demi-pouce.
  - (4) Salerne, Ornithologie, page 53.
- (5) C'est d'après Gesner que je dis que les Allemands appellent cette chouette hu hu; cependant c'est le

La hulotte se tient pendant l'été dans les bois, toujours dans des arbres creux; quelquefois elle s'approche en hiver de nos habitations. Elle chasse et prend les petits oiseaux, et plus encore les mulots et les campagnols; elle les avale tout entiers, et en rend aussi par le bec les peaux roulées en pelotons. Lorsque la chasse de la campagne ne lui produit rien, elle vient dans les granges pour y chercher des souris et des rats, elle retourne au bois de grand matin, à l'heure de la rentrée des lièvres, et elle se fourre dans les taillis les plus épais ou sur les arbres les plus feuillés, et y passe tout le jour sans changer de lieu : dans la mauvaise suison, elle demeure dans des arbres creux pendant le jour, et n'en sort que la nuit. Ces habitudes lui sont communes avec le hibou ou moyen duc, aussi bien que celle de pondre ses œufs dans des nids étrangers, surtout dans ceux des buses, des crécerelles, des corneilles et des pies : elle fait ordinairement quatre œuss d'un gris sale, de sorme arrondie, et à peu près aussi gros que ceux d'une petite poule.

## LE CHAT-HUANT (1).

Strix Stridula. L.

Après la hulotte, qui est la plus grande de toutes les chouettes, qui a les yeux noirâtres, se trouvent le chat-huant (2) qui les a bleuâtres, et l'essraie qui les a jaunes: tous deux sont à peu près de la même grandeur; ils ont environ douze à quinze pouces de longueur, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des pieds: ainsi ils n'ont guère que deux pouces de moins que la hulotte; mais ils paroissent sensiblement moins gros à proportion. On reconnoîtra le chat-huant d'abord à ses yeux hleuâtres, et ensuite à la beauté et à la variété distincte de son plumage (3), et ensin à son cri hoho, hoho, hoho.

grand duc auquel appartient ce nom: il dit aussi qu'ils l'appellent ul et eul. M. Frisch ne lui donne que le nom générique euls, et dit que les autres surnoms qu'on lui donne en allemand sont sans fondement, comme celui de knapp-suls, par exemple, qui exprime le craquement que cet oiseau fait avec son bec, mais que toutes les espèces de chouettes font également; et nacht-eul, qui signifie chouette de nuit, puisque toutes les chouettes sont également des oiseaux de nuit.

- (') En grec, γλαύξ; en latin, noctua; en Catalogne, cabeca; en allemand, milchsanger, kinder, melcker, stocksule; en anglois, common brown owl, ou leec owl.
  - (2) Numéro 437.
- (3) Voyez-en la description très détaillée et très exacte dans l'Ornithologie de M. Brisson, tome I, pages 500 et suivantes : Il suffit de dire ici que les couleurs du

hoho, par lequel il semble huer, hôler, ou appeler à haute voix.

Gesner, Aldrovande et plusieurs autres naturalistes après eux, ont employé le mot strix pour désigner cette espèce; mais je crois qu'ils se sont trompés, et que c'est à l'effraic qu'il faut le rapporter \* strix, pris dans cette acception, c'est-à-dire comme nom d'un oiseau de nuit, est un mot plutôt latin que grec; Ovide nous en donne l'étymologie, et indique assez clairement quel est l'oiseau nocturne auquel il appartient par le passage suivant:

Grande eaput, stantes ocull, rostra apta rapine;
Canities pennis, unguibus hamus inest.
Est illis strigibus nomen, sed nominis bujus
Causa quod horrenda stridere nocte solent.

La tête grosse, les yeux fixes, le bec propre à la rapine, les ongles en hameçon, sont des caractères communs à tous ces oiseaux : mais la blancheur du plumage, canities pennis, appartient plus à l'effraie qu'à aucun autre; et ce qui détermine sur cela mon sentiment, c'est que le mot stridor, qui signifie en latin un craquement, un grincement, un bruit désagréablement entrecoupé et semblable à celui d'une scie, est précisément le cri gre, grei de l'effraie; au lieu que le cri du chat-huant est plutôt une voix haute, un hôlement qu'un grincement.

On ne trouve guère les chats-huants ailleurs que dans les bois : en Rourgogne, ils sont bien plus communs que les hulottes; ils se tiennent dans des arbres creux, et l'on m'en a apporté quelques uns dans le temps le plus rigoureux de l'hiver; ce qui me fait présumer qu'ils restent toujours dans le pays, et qu'ils ne s'approchent que rarement de nos habitations. M. Frisch donne le chat-huant comme une variété de l'espèce de la hulotte, et prend encore pour une seconde variété de cette même espèce le mâle du chat-huant : sa planche cotée x civ est la hulotte; la planche xcv, la femelle du chat-huant; et la planche xcvi, le chat-huant mâle. Ainsi, au lieu de trois variétés qu'il indique, ce sont deux espèces différentes; ou, si l'on vouloit que le chat-huant ne fût qu'une variété de l'espèce de la hulotte, il faudroit pouvoir nier les différences constantes et les caractères qui les distinguent l'un de l'autre, et qui me paroissent assez sensibles et assez multipliés pour constituer deux espèces distinctes et séparées

Comme le chat-huant se trouve en Suède et dans les autres terres du Nord, il a pu passer d'un con-

chat-huant sont bien plus claires que celles de la hulotte. Le mâle chat-huant est, à la vérité, plus brun que la femelle; mais il n'a que très peu de noir en comparaison de la hulotte, qui, de toutas les cheuettes, est la plus grande et le plus hrune.

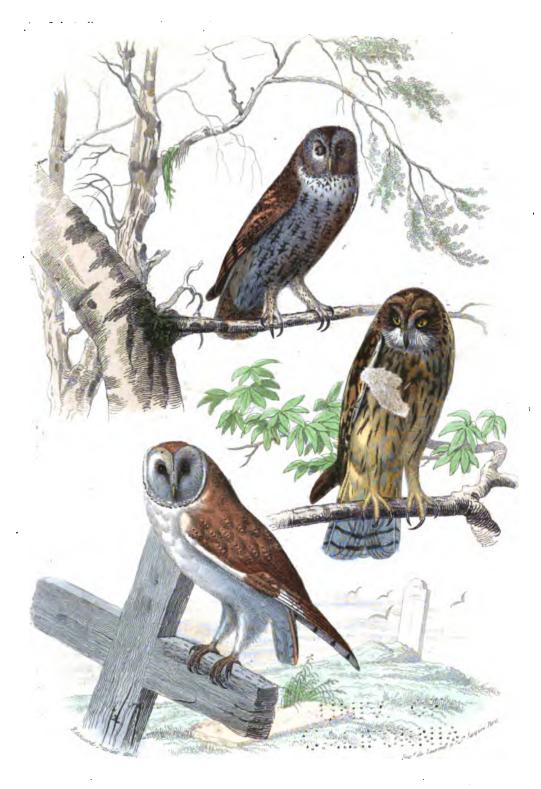

4LE CHAT HUANT.

- 90 VINI ABBORLAŬ tinent à l'autre; auss: le retreuve-t-on en Amérique jusque dans les pays chauds. Il y a, au cabinet de M. Mauduyt, un chet - huant qui lui a été enveyé de Saint-Demingue, qui ne neus pareit être qu'une variété de l'espèce d'Europe, dont il ne diffère que par l'uniformité des couleurs sur la poitrine et sur le ventre, qui sont rousses et presque sans taches, et encore par les couleurs plus foncées des parties su-périeures du corps

## L'EFFRAIR OU LA FRESAIE (1),

Strix flammeg. Guel.

L'estraie (2), qu'on appelle communément la chouette des clochers, effraie en ellet par ses soufflements che, chei, cheu, chiou, ses cris acres et lugubres grei, gre, crei, et sa voix entrecoupée qu'elle fait souvent retentir dans le silence de la nuit. Elle est, pour ainsi dire, domestique, et habite au milieu des villes les plus peuplées : les tours, les clochers, les toits des églises et des autres bâtiments élevés, lui servent de retraite pendant le jour, et elle en sort à l'heure du crépuscule. Son soufflement, qu'elle réitère sans cesse, ressemble à celui d'un homme qui dort la bouche ouverte; elle pousse aussi, en volant et en se reposant, différents sons aigres, tous si désagréables, que cela, joint à l'idée du voisinage des cimetières et des églises, et encore a l'obscurité de la nuit, inspire de l'horreur et de la erainte aux enfants, aux femmes, et même aux hommes soumis aux mêmes préjugés et qui croient aux revenants, aux serciers, aux augures; ils regardent l'effraie comme l'eiseau funèbre, comme le messager de la mort; ils eroient que quand il se fixe sur une maison, et qu'il y fait retentir une voix différente de ses cris ordinaires, c'est pour appeler quelqu'un au cimetière.

On la distingue aisément des autres chouettes par la beauté de son plumage : elle est à peu près de la même grandeur que le chat-huant, plus petite que la hulotta, et plus grande que la chouette proprement dite, dont neus parierons dans l'article suivant; elle a un pied eu treise pouces de longueur depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, qui s'a que cinq peuces de longueur. Elle a le des

(1) En gree, ilio; : en latin, aluco; en allemand et en flamand, kirch-eule, ce qui signific cheuette des églises; schleyer-sule, chauette voilée, parce qu'elle semble avoir la tête sneapuchannée; perl'eule, parce que san plumage est parsemé de taches rondes comme des perles, ou des gouttes de liqueur; en anglois, whit owl, cheuette blanche.

M Numéros 474 et 440.

sus du corps jaune, endé de gris et de brun, et teché de points blanes; le desseus du corps blane, marqué de points poirs; les yeux environnés très régulièrement d'un cercle de plumes blanches et si fines qu'on les prendreit pour des peils ; l'iris d'un beau jaune; le hee blanc, excepté le bout du crochet, qui est brun ; les pieds couverts de duvet blane, les doigts blancs et les ongles noiratres. Il y en a d'autres, qui, quoique de la même espèce, paroissent au premier coup d'æil être assez différentes; elles sont d'un beau jaune sur la poitrine et sur le ventre, marquées de même de points noirs : d'autres sont parfaitement blanches sur ces mêmes perțies, sans la plus pețite tache noire; d'autres enfin sont parfaitement jaunes et sans aucune tache (nº 442).

J'ai eu plusieurs de ces chquettes vivantes : il est fort aisé de les prendre, en apposant un petil filet. une trouble à poisson, aux trous qu'elles accupent dans les vieux bâtiments. Elles vivent dix ou doure jours dans les volières où elles sont renfermées. mais elles refusent toute nourriture, et meurent d'inanition au bout de ce temps ; le jour, elles se tiennent sans houger, au bas de la velière; le seir. elles montent au sommet des juchoirs, au elles font entendre leur soufflement che, chei, par lequel elles semblent appeler les autres. J'ai vu plusieurs fois. en effet, d'autres effraies arriver au soussement de l'effraie prisonnière, se poser au-dessus de la volière, y faire le même soufflement, et s'y laisser prendre au filet. Je n'ai jamais entendu leur eri Acra (stridor) crei, grei, dans les volières elles ne poussent ce cri qu'en volant et lorsqu'elles sont en pleine liberté. La femelle est un peu plus grosse que le male, et a les couleurs plus claires et plus distinctes; c'est de tous les oiseaux nocturnes celui dont le plumage est le plus agréablement varié.

L'espèce de l'effraie est nombreuse, et partout très commune en Europe: comme on la voit en Suède aussi bien qu'en France, elle a pu passer d'un continent à l'autre: aussi la trouve-t-on en Amérique, depuis les terres du pord jusqu'à celles du midi. Marcgrave l'a vue et reconnue au Brésil, où les naturels du pays l'appellent tuidara.

L'effraie ne va pas, comme la hulotte et la chatahuant, pondre dans des nids étrangers : elle dépose
ses œufs à cru dans des trous de murailles, au sur
des solives sous les toits, et aussi dans des creux
d'arbres; elle n'y met ni herbes, ni racines, ni
feuilles, pour les recevoir. Elle pond de très honns
heure au printemps, c'est-à-dire dès la fin de mars
ou le commencement d'avril; elle fait ordinairement
cinq œufs, et quelquefois six et même sept, d'une
forme allongée et de ceuleur blanchatre. Elle nourrit ses petits d'inscetes et de merceaux de chair de
souris : ils sont tous blancs dans le premier âge, et

ne sont pas mauvais à manger au bout de trois semaines, car ils sont gras et bien nourris. Les pères et mères purgent les églises de souris; ils boivent aussi assez souvent ou plutôt mangent l'huile des lampes, surtout si elle vient à se figer; ils avalent les souris et les mulots, les petits oiseaux tout entiers, et en rendent par le bec les os, les plumes et les peaux roulées; leurs excréments sont blancs et liquides comme ceux de tous les autres oiseaux de proie. Dans la belle saison, la plupart de ces oiseaux vont le soir dans les bois voisins; mais ils reviennent tous les matins à leur retraite ordinaire, où ils dorment et ronflent jusqu'aux heures du soir. et, quand la nuit arrive, ils se laissent tomber de leur trou, et volent en culbutant presque jusqu'à terre. Lorsque le froid est rigoureux, on les trouve quelquefois cinq ou six dans le même trou, ou cachées dans les fourrages; elles y cherchent l'abri, l'air tempéré et la nourriture : les souris sont en effet alors en plus grand nombre dans les granges que dans tout autre temps. En automne, elles vont souvent visiter pendant la nuit les lieux où l'on a tendu des rejetoires (1) et des lacets pour prendre des bécasses et des grives : elles tuent les bécasses qu'elles trouvent suspendues, et les mangent sur le lieu; mais elles emportent quelquefois les grives et les autres petits oiseaux qui sont pris aux lacets; elles les avalent souvent entiers et avec la plume; mais elles déplument ordinairement, avant de les manger, ceux qui sont un peu plus gros. Ces dernières habitudes aussi bien que celle de voler de travers, c'est-à-dire comme si le vent les emportoit, et sans faire aucun bruit des ailes, sont communes à l'effraie, au chat-huant, à la hulotte et à la chouette proprement dite, dont nous allons parler.

#### LA CHOUETTE (2)

#### OU LA GRANDE CHEVECHE

Strix Ulula, L.

Cette espèce, qui est la chouette proprement dite, et qu'on peut appeler la chouette des rochers ou la grande chevêche (n° 438), est assez commune; mais elle n'approche pas aussi souvent de nos habitations que l'effraie, elle se tient plus volontiers dans les carrières, dans les rochers, dans les bâtiments ruinés et éloignés des lieux habités: il semble qu'elle préfère les pays de montagnes, et qu'elle cherche les précipices escarpés et les endroits solitaires; ce pendant on ne la trouve pas dans les bois, et elle ne se loge pas dans les arbres creux. On la distinguera sisément de la hulotte et du chat-huant par la couleur des yeux, qui sont d'un très beau jaune, au lieu que ceux de la hulotte sont d'un brun presque noir, et ceux du chat-huant d'une couleur bleuâtre; on la distinguera plus difficilement de l'effraie, parce que toutes deux ont l'iris des yeux jaune, environné de même d'un grand cercle de petites plumes blan ches; que toutes deux ont du jaune sous le ventre, et qu'elles sont à peu près de la même grandeur. mais la chouette des rochers est, en général, plus brune, marquée de taches plus grandes et longues comme de petites flammes; au lieu que les taches de l'effraie, lorsqu'elle en a, ne sont pour ainsi dire que des points ou des gouttes; et c'est par cette raison qu'on a appelé l'effraie noctua guttata, et la chouette des rochers, dont il est ici question, noctua flammeata. Elle a aussi les pieds bien plus garnis de plumes et le bec tout brun, tandis que celui de l'effraie est blanchâtre, et n'a de brun qu'à son extrémité. Au reste, la femelle, dans cette espèce, a les couleurs plus claires et les taches plus petites que le mâle, comme nous l'avons aussi remarqué sur la femelle du chat-huant.

Belon dit que cette espèce s'appelle la grande cheveche. Ce nom n'est pas impropre; car cet oiseau ressemble assez, par son plumage et par ses pieds bien garnis de duvet, à la petite chevêche, que nous appelons simplement cheveche: il paroit être aussi du même naturel, ne se tenant tous deux que dans les rochers, les carrières, et très peu dans les bois. Ces deux espèces ont aussi un nom particulier, kautz ou gautz-lein en allemand, qui répond au nom particulier cheveche en françois. M. Salerne dit que la chouette du pays d'Orléans est certainement la grande chevêche de Belon; qu'en Sologne on l'appelle chevêche, et plus communément chavoche ou caboche; que les laboureurs font grand cas de cet oiseau, en ce qu'il détruit quantité de mulots; que dans le mois d'avril on l'entend crier jour et nuit gout, mais d'un ton assez doux, et que, quand il doit pleuvoir, elle change de cri, et semble dire goyon; qu'elle ne fait point de nid, ne pond que trois œufs tout blancs, parfaitement ronds, et gros comme ceux d'un pigeon ramier. Il dit aussi qu'elle loge dans des arbres creux, et qu'Olina se trompe lourdement quand il avance qu'elle couve les deux der niers mois de l'hiver : cependant ce dernier fait n'est pas éloigné du vrai; non seulement cette chouette. mais même toutes les autres pondent au commen cement de mars, et couvent par conséquent dans ce même temps: et à l'égard de la demeure habituelle de la chouette ou grande chevêche dont il est ici

<sup>(1)</sup> Rejetoire, baguette de bois vert courbée, au bout de laquelle on attache un lacet, et qui, par son ressort, en serre le nœud coulant et enlève l'oiseau.

<sup>(\*)</sup> En grec, ἀγὰλιος; en latin, cicuma; en allemand, stein-kutz ou stein-eule; en anglois, great brown wol.—Noctua, quam saxatilem Helvetii cognominant.

question, nous avons observé qu'elle ne la prend pas dans des arbres creux, comme l'assure M. Salerne, mais dans des trous de rochers et dans les carrières, habitude qui lui est commune avec la petite chevêche dont nous allons parler dans l'article suivant. Elle est aussi considérablement plus petite que la hulotte, et même plus petite que le chathuant, n'ayant guère que onze pouces de longueur depuis le bout du bec jusqu'aux ongles.

Il paroît que cette grande chevêche, qui est assez commune en Europe, surtout dans les pays de montagnes, se retrouve en Amérique dans celles du Chili, et que l'espèce indiquée par le P. Feuillée, sous le nom de chevéche-lapin, et à laquelle il a donné ce surnom de lapin parce qu'il l'a trouvée dans un trou fait dans la terre; que cette espèce, disje, n'est qu'une variété de notre grande chevêche ou chouette des rochers d'Europe; car elle est de la même grandeur, et n'en diffère que par la distribution des couleurs, ce qui n'est pas suffisant pour en faire une espèce distincte et séparée. Si cet oiseau creusoit lui-même son trou, le P. Feuillée paroit le croire, ce seroit une raison pour le juger d'une autre espèce que notre chevêche (1), et même que toutes nos autres chouettes: mais il ne s'ensuit pas, de ce qu'il a trouvé cet oiseau au fond d'un terrier, que ce soit l'oiseau qui l'ait creusé; et ce qu'on en peut seulement induire, c'est qu'il est du même naturel que nos chevêches d'Europe, qui préfèrent constamment les trous, soit dans les pierres, soit dans les terres, à ceux qu'elles pourroient trouver dans les arbres creux.

# LA CHEVÊCHE

OU PETITE CHOUETTE (2).

Strix Passerina. GMEL.

La chevêche (nº 459) et le scops ou petit duc sont à peu près de la même grandeur ; ce sont les plus petits

(1) 1. Le P. du Tertre, en parlant de l'oiseau nocturne appelé diable dans nos îles de l'Amérique, dit qu'il est gros comme un canard; qu'il a la vue affreuse, le plumage mélé de blanc et de noir; qu'il repaire sur les plus hautes montagnes; qu'il se territ comme le lapin dans les trous qu'il fait dans la terre, où il pond ses œufs, les y couve et élève ses petits;... qu'il ne descend jamais de la montagne que de nuit, et qu'en volant il sait un cri fort lugubre et essroyable. (Histoire des Antilles, tome II, page 257.) 2. Cet oiseau est certainement le même que celui du P. Feuillée, et quelques uns des habitants de nos îles se trouveront peut-être à portée de vérifier s'il creuse en effet un terrier pour se loger et y élever ses petits. Tout le reste des indications que nous donnent ces deux auteurs s'accorde à ce que cet oiseau soit de la même espèce que notre chevêche ou chouette des

(\*) Les Grecs et les Latins n'ont pas distingué cette

oiseaux du genre des hiboux et des chouettes: ils ont sept ou huit pouces de longueur, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des ongles, et ne sont que de la grosseur d'un merle; mais on ne les prendra pas l'un pour l'autre, si l'on se souvient que le petit duc a des aigrettes, qui sont, à la vérité, très courtes et composées d'une seule plume, et que la chevêche a la tête denuée de ces deux plumes éminentes. D'ailleurs elle a l'iris des yeux d'un jaune plus pâle, le bec brun à la base et jaune vers le bout, au lieu que le petit duc a tout le bec noir. Elle en diffère aussi beaucoup par les couleurs, et peut aisément être reconnue par la régularité des taches blanches qu'elle a sur les ailes et sur le corps, et aussi par sa queue courte comme celle d'une perdrix; elle a encore les ailes beaucoup plus courtes à proportion, plus courtes même que la grande chevêche. Elle a un cri ordinaire, poupou, poupou, qu'elle pousse et répète en volant, et un autre cri qu'elle ne fait entendre que quand elle est posée, qui ressemble beaucoup à la voix d'un jeune homme qui s'écrieroit aime, heme, esme plusieurs fois de suite (1). Elle se tient rarement dans les bois, son domicile est dans les masures écartées des lieux peuplés, dans les carrières, dans les ruines des anciens édifices abandonnés; elle ne s'établit pas dans les arbres creux, et ressemble par toutes ces habitudes à la grande chevêche. Elle n'est pas absolument oiseau de nuit : elle voit pendant le jour beaucoup mieux que les autres oiseaux nocturnes, et souvent elle s'exerce à la chasse des hirondelles et des autres petits oiseaux, quoique assez infructueusement, car il est rare qu'elle en prenne: elle réussit mieux avec les souris et les petits mulots, qu'elle ne peut avaler entiers, et qu'elle déchire avec le bec et les ongles; elle plume aussi très proprement les oiseaux avant de les manger, au lieu que les hiboux, la hulotte et les autres chouettes les avalent avec la plume qu'elles vomis-

espèce par un nom particulier, et ils l'ont vraisemblablement confondue avec celle du scops ou du petit duc, asio. Il en est de même des Italiens, qui les appellent tous deux zuetta ou civetta; en espagnol, lechuxa; en allemand, kutz ou plutôt kautz lein; en anglois, little

(2) Étant couché dans une des vieilles tours du château de Montbard, une chevêche vint se poser un peu avant le jour, à trois heures du matin, sur la tablette de la fenêtre de ma chambre, et m'éveilla par son cri, heme, edme. Comme je prêtois l'oreille à cette voix, qui me parut d'autant plus singulière qu'elle étoit tout auprès de moi, j'entendis un de mes gens qui étoit couché dans la chambre au-dessus de la mienne, ouvrir sa fenêtre, et, trompé par la ressemblance du son bien articulé edme, répondre à l'oiseau: Qui es-tu là-bas? je ne m'appelle pas Edme, je m'appelle Pierre. Ce demestique croyoit, en effet, que c'étoit un homme qui en appeloit un autre, tant la voix de la chevêche ressemble à la voix humaine, et articule distinctement ce mot.

sent ensuite sans pouvoir les digérer. Elle pond cinq œuss, qui sont tachetés de blanc et de jaunatre, et fait son nid presque à cru dans des trous de rochers ou de vieilles murailles. M. Frisch dit que, comme cette petite chouette cherche la solitude, qu'elle habite communément les églises, les voûtes, les cimetières où l'on construit des tombeaux, quelques uns l'ont nommée oiseau d'église ou de cadavre (kirchen-oder, leichen-huhu), et que comme on a remarqué aussi qu'elle voltigeoit quelquefois autour des maisons où il y avoit des mourants,... le peuple superstitieux l'a appelée oiseau de mort ou de cadavre, s'imaginant qu'elle présageoit la mort des malades. M. Frisch n'a pas fait attention que c'est i l'effraie, et non pas à la cheveche, qu'appartiennent toutes ces imputations; car cette petite chouette est très rare en comparaison de l'effraie : elle ne se tient pas comme celle-ci dans les clochers, dans les toits des églises; elle n'a pas le soufflement lugubre ni le cri acre et effrayant de l'autre; et, ce qu'il y a de certain, c'est que, si cette petite chouette ou chevêche est regardée en Allemagne comme l'oiseau de la mort, en France c'est à l'essraie qu'on donne ce nom sinistre. Au reste, la chevêche ou petite chouette dont M. Frisch a donné la figure, et qui se trouve en Allemagne, paroit être une variété dans l'espèce de notre chevêche; elle est beaucoup plus noire par le plumage, et a aussi l'iris des yeux noir, au lieu que notre chevêche est beaucoup moins brune, et a l'iris des yeux jaune. Nous avons aussi au cabinet une variété de l'espèce de la chevêche qui nous a été envoyée de Saint-Domingue, et qui ne diffère de notre chevêche de France qu'en ce qu'elle a un peu moins de blanc sous la gorge, et que la poitrine et le ventre sont rayés transversalement de bandes bruncs assez régulières; au lieu que, dans notre chevêche, il n'y a que des taches brunes semées irrégulièrement sur ces mêmes parties.

Pour présenter en raccourci et d'une manière plus facile à saisir les caractères qui distinguent les cinq espèces de chouettes dont nous venons de parler, nous dirons, 1º que la hulotte est la plus grande et la plus grosse; qu'elle a les yeux noirs, le plumage noirâtre, et le bec d'un blanc jaunâtre ; qu'on peut la nommer la grosse chouette noire aux yeux noirs; 2º que le chat-huant est moins grand et beaucoup moins gros que la hulotte; qu'il a les yeux bleuâtres, le plumage roux mêlé de gris-de-fer, le bec d'un blane verdâtre, et qu'on peut l'appeler la chouette rousse et gris-de-fer aux yeux dleus ; 3º que l'effraie est à peu près de la même grandeur que le chathuant; qu'elle a les yeux jaunes, le plumage d'un jaune blanchatre, varié de taches bien distinctes et le bec blanc, avec le bout du crochet brun, et qu'on peut l'appeler la chauette blanche ou jaune aux yeux orangés; 4º que la grande chevêche ou chouette

des rochers n'est pas si grande que le chet-huent ni l'effraie, quoiqu'elle soit à peu près aussi grosse; qu'elle a le plumage brun, les yeux d'un beau jaune et le bec brun, et qu'on peut l'appeler la chouctte brune dux yeux jaunes et au dec drun; 🗗 que la petite chouette ou chevêche est beaucoup plus petite qu'aucune des autres, qu'elle a le plumage brun, régulièrement taché de blane, les yeux d'un jaune pâle, et le bec brun à la base et jaune vers le bout, et qu'on peut l'appeier la petits choucite bruns qua yeux jaundires, au bes brun et orangé. Ces caractères se trouveront vrais en général, les femelles et les mâles de toutes ces espèces se ressemblant asses par les couleurs pour que les différences ne seient pas fort sensibles : cependant il y a ici, comme dans toute la nature, des variétés assez considérables, surtout dans les couleurs. Il se trouve des hulottes plus noires les unes que les autres, d s chats-huants plutôt couleur de plomb que gris-de-fer fened, des effraies plus blanches ou plus jaunes les unes que les autres, des chouettes ou cheveches grandes et petites, plutôt fauves que brunes; mais en réunissant ensemble et comparant les caractères que nous venons d'indiquer, je crois que tout le monde pourra les reconnoître, c'est-à-dire les distinguer les unes des autres sans s'y méprendre.

## OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT

AUX HIBOUX ET AUX CHOUETTES.

ı.

L'oiseau appelé cabure ou caboure (Strix Brasili n 1. L.) par les Indiens du Brésil, qui a des aigrettes de plumes sur la tête, et qui n'est pas plus gros qu'une litorne ou grive des genévriers. Ces deux caractères suffisent pour indiquer qu'il tient de très près à l'espèce du scops ou petit duc, si même il n'est pas une variété de cette espece. Marcgrave est le seul qui ait décrit cet aiseau; il n'en donne pas la figure. « C'est, dit-il, une espèce de hibou de la grandeur d'une litorne (turdela) : il a la tête ronde, le bec court, jaune et crochu, avec deux trous pour narines, les yeux beaux, grands, ronds, jaunes avec la pupille poire : sous les yeux et à côté du bec, il y a des peils longuets et bruns; les jambes sont cour tes et entièrement couvertes, aussi bien que les pieds, de plumes jaunes; quatre doigts à l'ordinaire, avec des ongles semi-funaires, noirs et aigus; la queue large, et à l'origine de laquelle se terminent



A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

TO VERU AMMOTIAČ

les ailes ; le corps , le des , ses ailes et la queue sont de couleur d'ombre pâle, marquée sur la tête et le cou de très petites taches blanches, et sur les ailes de plus grandes taches de cette même couleur ; la queue est ondée de blanc, la poitrine et le ventre sont d'un gris blanchâtre, marqué d'ombre pâle (c'est-à-dire d'un brun clair). » Marcgrave ajoute que cet oiseau s'apprivoise aisément; qu'il peut tourner la tête et allonger le cou, de manière que l'extrémité de son bec touche au milieu de son dos; qu'il joue avec les hommes comme un singe, et fait à leur aspect diverses bouffonneries et craquements de bec ; qu'il peut, outre cela, remuer les plumes qui sont des deux côtés de la tête, de manière qu'elles se dressent et représentent de petites cornes ou des oreilles; enfin qu'il vit de chair crue. On voit, par cette description, combien ce hibou approche de notre scops ou petit duc d'Europe, et je ne serois pas éloigné de croire que cette même espèce du Brésil se retrouve au cap de Bonne-Espérance. Kolbe dit que les chouettes qu'on trouve en quantité au Cap sont de la même taille que celles d'Europe; que leurs plumes sont partie rouges et partie noires, avec un mélange de taches grises qui les rendent très belles, et qu'il y a plusieurs Européens au Cap qui gardent des chouettes apprivoisées, qu'on voit courir autour de leurs maisons, et qu'elles servent à nettoyer leurs chambres de souris. Quoique cette description ne soit pas assez détaillée pour en faire une bonne comparaison avec celle de Marcgraye, on peut croire que les chouettes du Cap, qui s'apprivoisent aisément, comme les hiboux du Brésil, sont plutôt de cette même espèce que de celles d'Europe, parce que les influences du climat sont à peu près les mêmes au Brésil et au Cap, et que les différences et les variétés des esperer sont toujours analogues aux influences du climat

L'oiseau de la baie de Hudson, appelé, dans cette partie de l'Amérique, caparacoch (Strix Hudsonica. L.), très bien décrit, dessiné, gravé et colorié par M. Edwards, qui l'a nommé hawl-owl, chouette-épervier, parce qu'il participe des deux, et qu'il semble faire en effet la nuance entre ces deux genres d'oiseau. Il n'est guère plus gros qu'un épervier de la petite espèce (sparrow hawk, épervier des moineaux): la longueur de ses ailes et de sa queue lui donne l'air d'un épervier; mais la forme de sa tête et de ses pieds démontre qu'il touche de plus près au genre des chouettes: cependant il vole, chasse et prend sa proie en plein jour comme les autres oiseaux de proie diurnes. Son bec est semblable à celui de l'épervier, mais sans angles sur les côtés; il est luisant et de couleur

orangée, couvert presque en entier de poil, ou plutôt de petites plumes décomposées et grises, comme dans la plupart des espèces de chouettes : l'iris des yeux est de la même couleur que celle du bec, c'està-dire orangée; ils sont entourés de blanc, ombragés d'un peu de brun moucheté de petites taches longuettes et de couleur obscure; un cercle noir environne cet espace blanchatre, et s'étend autour de la face jusque auprès des oreilles; au-delà de ce cercle noir se trouve encore un peu de blanc : le sommet de la tête est d'un brun foncé, marqueté de petites taches blanches et rondes; le tour du cou et les plumes, jusqu'au milieu du dos, sont d'un brun obscur et bordés de blanc; les ailes sont brunes et élégamment tachées de blanc; les plumes scapulaires sont rayées transversalement de blanc et de brun; les trois plumes les plus voisines du corps ne sont pas tachées, mais seulement bordées de blanc; la partie inférieure du dos, le croupion et les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun foncé, avec des raies transversales d'un brun plus léger; la partie inférieure de la gorge, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, la couverture du dessous de la queue et les petites couvertures du dessous des ailes sont blanches avec des raies transversales brunes; les grandes sont d'un cendré obscur avec des taches blanches sur les deux bords; la première des grandes plumes de l'aile est toute brune, sans taches ni bordures blanches, et il n'y a rien de semblable aux autres plumes de l'aile, comme on peut aussi le remarquer dans les autres chouettes; les plumes de la queue sont au nombre de douze, d'une couleur cendrée en dessous, d'un brun obscur en dessus, avec des raies transversales étroites et blanches; les jambes et les pieds sont couverts de plumes fines, douces et blanches comme celles du ventre, traversées de lignes brunes plus étroites et plus courtes; les ongles sont crochus, aigus et d'un brun

Un autre individu de la même espèce étoit un peu plus gros et avoit les couleurs plus claires; ce qui fait présumer que celui qu'on vient de décrire est la mâle et ce second-ci la femelle : tous deux ont été apportés de la baie de Hudson en Angleterre, par M. Light à M. Edwards.

111.

# LE HARFANG.

Strix nyclea. L.

L'oiseau qui se trouve dans les terres septentrionales des deux continents, que nous appellerons harf ng (nº 458) du nom harfaong, qu'il porte en Suède, et qui, par sa grandeur, est à l'égard des

chouettes ce que le grand duc est à l'égard des hiboux ; car ce harfang n'a point d'aigrettes sur la tête, et il est encore plus grand et plus gros que le grand duc. Comme la plupart des oiseaux du Nord, il est presque partout d'un très beau blanc; mais nous ne pouvons rien faire de mieux ici que de traduire de l'anglois la bonne description que M. Edwards nous a donnée de cet oiseau rare et que nous n'a vons pu nous procurer. « La grande chouette blanche, dit cet auteur, est de la première grandeur dans le genre des oiseaux de proie nocturnes; et c'est en même temps l'espèce la plus belle, à cause de son plumage, qui est blanc comme neige : sa tête n'est pas si grosse, à proportion, que celle des autres chouettes; ses ailes, lorsqu'elles sont plices, ont seize pouces (anglois), depuis l'épaule jusqu'à l'extrémité de la plus longue plume, ce qui peut faire juger de sa grandeur. On dit que c'est un oiseau diurne et qu'il prend en plein jour les perdrix blanches dans les terres de la baie de Hudson (1), où il de meure pendant toute l'année. Son bec est crochu comme celui d'un épervier, n'ayant point d'angles sur les côtés; il est noir et percé de larges ouvertures ou narines; il est de plus presque entièrement couvert de plumes roides, semblables à des poils plantés dans la base du bec et se retournant en dehors. La pupille des yeux est environnée d'un iris brillant et jaune; la tête, aussi bien que le corps, les ailes et la queue sont d'un blanc pur; le dessus de la tête est seulement marqué de petites taches brunes, la partie supérieure du dos est rayée transversalement de quelques lignes brunes; les côtés, sous les ailes, sont aussi rayés de même, mais par des lignes plus étroites et plus claires; les grandes plumes des ailes sont tachées de brun sur les bords extérieurs. Il y a aussi des taches brunes sur les couvertures des ailes; mais leurs couvertures en dessous sont purement blanches. Le bas du dos et le croupion sont blancs et sans taches, les jambes et les pieds sont couverts de plumes blanches; les ongles sont longs, forts, d'une couleur noire, et très aigus. J'ai eu un autre individu de cette espèce, ajoute M. Edwards, qui ne différoit de celui-ci qu'en ce qu'il avoit des taches plus fréquentes et d'une couleur plus foncée. » Cet oiseau, qui est commun dans les terres de la baie de Hudson, est apparemment confiné dans les pays du Nord, car il est très rare en Pensylvanie, dans le nouveau continent; et, en Europe, on ne le trouve plus en-deça de la Suède et du pays de Dantzick : il est presque blanc et sans taches dans les montagnes de Laponie. M. Klein dit que cet oiseau, qu'on appelle hūrfang en Suède, se nomme weissebunte schlichteeule en Allema-

(1) Ces perdrix blanches des terres du nord de l'Amérique ne sont pas des perdrix, mais des gelinottes. gne; qu'il a eu à Dantzick le mâle et la femelle vivants, pendant plusieurs mois, en 1747. M. Ellis rapporte que le grand hibou blanc sans oreilles ( c'est-à-dire cette grande chouette blanche) abonde aussi bien que le hibou couronné (c'est-à-dire le grand duc), dans les terres qui avoisinent la baie de Hudson. « Il est, dit cet auteur, d'un blanc éblouissant, et l'on a peine à le distinguer de la nei. ge; il y paroit pendant toute l'année; il vole souvent en plein jour et donne la chasse aux perdrix blanches. » On voit, par tous ces témoignages, que le harfang, qui est sans comparaison la plus grande de toutes les chouettes, se trouve assez communément dans les terres septentrionales des deux continents (1), mais qu'apparemment cet oiseau craint le chaud, puisqu'on ne le trouve dans aucun pays du Midi.

IV.

### LE CHAT-HUANT DE CAYENNE

Strix Cayennensis. GHEL.

L'oiseau que nous avons cru devoir appeler le chat-huant de Cayenne (nº 442), qui n'a été indiqué par aucun naturaliste. Il est en effet de la grandeur du chat-huant, dont cependant il diffère par la couleur des yeux, qu'il a jaunes, en sorte qu'on pourroit peut-être le rapporter également à l'espèce de l'esfraie; mais, dans le vrai, il ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, et nous paroît être un oiseau différent de tous ceux que nous avons indiqués : il est particulièrement remarquable par son plumage roux, rayé transversalement de lignes en ondes brunes et très étroites, non seulement sur la poitrine et le ventre, mais même sur le dos; il a aussi le bec couleur de chair et les ongles noirs. Cette courte description suffira pour faire distinguer cette espèce nouvelle de toutes les autres chouettes.

(1) On le trouve, comme on voit, en Laponie, en Suède et dans le nord de l'Allemagne; on le trouve à la baie de Hudson et en Pensylvanie: on le trouve aussi en Islande, car Anderson l'a fait dessiner et graver (voyez la Description de l'Islande, par Anderson, t. 1. p. 85, planc. 1); et quoique Horrobous, qui a fait la critique de l'ouvrage d'Anderson, assure qu'il n'y a aucun hibou ni chouette en Islande, ce fait négatif et général ne doit pas être admis sur la parole d'un seul garant, dont il parott que le but principal étoit de contredire Anderson.

v.

#### LA CHOUETTE

OU GRANDE CHEVÉCHE DU CANADA.

Strix funerea. Gmel

Cet oiseau, qui a été indiqué par M. Brisson sous le nom de chat-huant de Canada, nous a paru approcher beaucoup plus de l'espèce de la grande chevêche, et c'est par cette raison que nous lui en avons donné le nom. La planche enluminée qui le représente, comparée avec celle de notre chevêche et de notre chat-huant, suffit pour démontrer que cet oiseau a plus de rapport avec la première qu'avec le second : elle dissère néanmoins de notre chevêche, en ce qu'elle a sur la poitrine et sur le ventre des bandes brunes transversales, régulièrement disposées, et c'est une chose assez singulière, qui se trouve également dans la petite cheveche d'Amérique dont nous avons parlé à l'article de la chevêche ou petite chouette, et que nous n'avons considérée que comme une variété de cette espèce.

VI.

### LA CHOUETTE

OU GRANDE CHEVECHE DE SAINT-DOMIGUE.

Strix Dominicensis. Gmel.

Cet oiseau nous a été envoyé de Saint-Domingue, et nous paroit être une espèce nouvelle, dissérente de toutes celles qui ont été indiquées par tous les naturalistes. Nous avons cru devoir la rapporter par le nom à celle de la chouette ou grande chevêche d'Europe, parce qu'elle s'en éloigne moins que d'aucune autre; mais, dans le réel, elle nous paroit faire une espèce à part, et qui mériteroit un nom particulier; elle a le bec plus grand, plus fort et plus crochu qu'aucune espèce de chonette, et elle diffère encore de notre grande chevêche, en ce qu'elle a le ventre d'une couleur roussatre, uniforme, et qu'elle n'a sur la poitrine que quelques taches longitudinales ; au lieu que la chouette ou grande chevêche d'Europe a sur la poitrine et sur le ventre de grandes taches brunes, oblongues et pointues, qui lui ont fait donner le nom de chouette flambée, noctua flammeata.



# OISEAUX QUI NE PEUVENT VOLER.

Des oiseaux les plus légers et qui percent les nues. nous passons aux plus pesants, qui ne peuvent quitter la terre. Le pas est brusque: mais la comparaison est la voie de toutes nos connoissances; et le contraste étant ce qu'il y a deplus frappant dans la comparaison, nous ne saisissons jamais mieux que par l'opposition les points principaux de la nature des êtres que nous considérons. De même ce n'est que par un coup d'œil ferme sur les extrêmes que nous pouvons juger les milieux. La nature, déployée dans toute son étendue, nous présente un immense tableau, dans lequel tous les ordres des êtres sont chacun représentés par une chaîne qui soutient une suite continue d'objets assez voisins, assez semblables, pour que leurs différences soient difficiles à saisir. Cette chaîne n'est pas un simple fil qui ne s'étend qu'en longueur; c'est une large trame, ou plutôt un faisceau, qui, d'intervalle à intervalle, jette des branches de côté pour se réunir avec les faisceaux d'un autre ordre; et c'est surtout aux deux extrémités que ces faisceaux se plient, se ramifient pour en atteindre d'autres. Nous avons vu, dans l'ordre des quadrupèdes, l'une des extrémités de la chaîne s'élever vers l'ordre des oiseaux par les polatouches, les roussettes, les chauves-souris, qui, comme eux, ont la faculté de voler. Nous avons vu cette même chaîne, par son autre extrémité, se rabaisser jusqu'à l'ordre des cétacés par les phoques, les morses, les lamantins. Nous avons vu, dans le milieu de cette chaîne, une branche s'étendre du singe à l'homme par le magot, le gibbon, le pithèque et l'orangoutang. Nous l'avons vu, dans un autre point, jeter un double et triple rameau d'un côté vers les reptiles par les fourmiliers, les phatagins, les pangolins, dont la forme approche de celle des crocodiles, des iguanes, des lézards; et d'autre côté vers les crustacés par les tatous, dont le corps en entier est revêtu d'une cuirasse osseuse. Il en sera de même du faisceau qui soutient l'ordre très nombreux des oiseaux Si nous plaçons au premier point en haut

les oiseaux aériens les plus légers, les mieux volants, nous descendrons par degrés et même par nuances presque insensibles aux oiseaux les plus pesants, les moins agiles, et qui, dénués des instruments nécessaires à l'exercice du vol, ne penvent ni s'élever ni se soutenir dans l'air; et nous trouverons que cette extrémité inférieure du faisceau se divise en deux branches, dont l'une contient les oiseaux terrestres, tels que l'autruche, le touyou, le casoar, le dronte, etc., qui ne peuvent quitter la terre; et l'autre se projette de côté sur les pingouins et autres oiseaux aquatiques, auxquels l'usage ou plutôt le séjour de la terre et de l'air sont également interdits, et qui ne peuvent s'élever au-dessus de la surface de l'eau, qui paroit être leur élément particulier. Ce sont là les deux extrêmes de la chaîne que nous avons raison de considérer d'abord avant de vouloir saisir les milieux, qui tous s'éloignent plus ou moins ou participent inégalement de la nature de ces extrêmes, sur lesquels milieux nous ne pourrions jeter en effet que des regards incertains, si nous ne conneissions pas les limites de la nature par la considération attentive des points où elles sont placées. Pour donner à cette vue métaphysique toute son étendue, et en réaliser les idées par de justes applications, nous aurions dû, après avoir donné l'histoire des animaux quadrupèdes, commencer celle des eisesux par ceux dont la nature approché le plus de celle de ces animaux. L'autruche, qui tient d'une part au chameau par la forme de ses jambes, et au porc-épic par les tuyaux ou piquants dont ses ailes sont armées, devolt donc suivre les quadrupèdes: mais la philosophie est souvent obligée d'avoir l'air de céder aux opinions populaires; et le peuple des naturalistes, qui est fort nombreux, souffre impatiemment qu'on dérange ses méthodes, et n'auroit regardé tette disposition que contine une neuveauté déplacée, produite par l'envie de contredire ou le désir de faire autrement que les autres. Cependant en verra qu'indépendamment des deux rapports extérieurs dont je viens de parler, indépendamment de l'attribut de sa grandeur, qui seul suffiroit pour faire placer l'autruche à la tête de tous les elseux, elle a encore beaucoup d'autres conformités par l'organisation intérieure avec les animaux quadrupèdes, et que, tenant presque autant à cet ordre qu'à celui des oiseaux, elle doit être donnée compié faisant la nuance entre l'un et l'autre.

Dens chacune de ces suites ou chaînes, qui soutiennent un ordre de la nature vivante, les rameaux qui s'éténdent vers d'autres ordres sont toujours assèz courts et ne forment que de très petits gentres. Les oiseaux qui ne peuvent voler se réduisent à sept ou huit espèces; les quadrupédes qui volent, à citiq ou six; et îl en est de même de toutes les autres branthes qui s'échappent de leur ordre ou du faisceau principal: elles y tiennent toujours par le plus grand nombre de conformités, de ressemblances, d'analogies, et n'ont que quelques rapports et quelques convenances avec les autres ordres; ce sont, pour ainsi dire, des traits fegitifs que la nature paroit n'avoir tracés que pour nous indiquer toute l'étendue de sa puissance, et faire sentir au philosophe qu'elle ne peut être contrainte par les entraves de nos méthodes, ni renfermée dans les bornes étroites du cercle de nos idées.

# L'AUTRUCHE (1).

# Strutkio Camelus. L

L'autruche (nº 457) est un biseau très anciennement connu, puisqu'il en est fait mention dans les plus anciens livres: il falloit même qu'il fût très connu, car il fournit dux écrivains sacrés plusieurs comparaisons tirées de ses mœurs et de ses habitudes; et plus anciennement encore, sa chair étoit, selon toute apparence, une viande commune, au moins parmi le peuple, puisque le législateur des Juis la leur interdit comme une nourriture immonde: enfin il en est question dans Hérodote, le plus ancien des historiens professes (7), et dans les écrus des pre

- (') En grec, στρυσθός; latin, struthio; en espagnol, avestruz; en italien, struzzo; en allemand, strusz ou strusz; en anglois, estrich:
- (\*) Hérodole, si l'on en croit M. Salerne (Ornithologie, page 79), parle de trois sortes d'autruches : le strouthos aquatique ou marin, qui est le poisson plat nommé plie: l'aérien, qui est notre moineau; et le terrestre (katagaios), qui est notre autruche. De ces trois espèces, la dernière est la seule dont f'ai trouvé l'indication dans Hérodote (in Melpomens versus finem); encare ne puis-je être de l'avis de M. Salerne sur la manière d'en tendre le strouthos katagaios, qui, selon moi, do être traduit par autruche se creusant des trous dans la terre : non que j'admette de telles autruches, mais parce qu'Hérodote porle en cet endroit des productions singulières et propres à une certaine région de l'Afrique, et non de celles qui lui étoient communes avec d'autres contrées (Hæ sunt illic feræ, et item quæ alibi). Or l'autruche ordinaire étant très répandue et par conséquent très connue dans toute l'Afrique, ou bien il n'en auroit pas fait mention en ce lieu, puisqu'elle n'étoit pas une production propre au pays dont il parioit; ou du moins, s'il en eut fait mention, il auroit omis l'épithète de terrestre, qui n'ajoutoit rien à l'idée que tout le monde en avoit; et en cela cet historien n'eut fait que suivre ses propres principes, pulsqu'il dit ailleurs (in Thalia) en parlant du chameau, Græcis ulpute scientibus non puto describendum. Il faut done, jour donner au passage el-dessus un sens conforme à l'esprit de l'auteur, rendre le katagaios comme je l'ai rendu, d'autant plus qu'il existe réellement des oiseaux qui ont l'ha stinct de sé cacher dans le sable, et qu'il est question



I. 'AUTRUCHE

TO MINU Alexonia) niers philosophies qui ont traité des cheses naturelles. En effet, comment un animal si considérable par sa grandeur, si remarquable par sa forme, si étonnant par sa fécondité, attaché d'ailleurs par sa nature à un certain climat, qui est l'Afrique et une partie de l'Asie, auroit-il pu demeurer inconnu dans des pays si anciennement peuplés, où il se trouve à la vérité des déserts, mais où il ne s'en trouve point que l'homme n'ait pétiétrés et parceurus?

La face de l'antitude est sons une race très ancienne, puisqu'elle prouve jusqu'aux premiers temps; mais elle n'est pas moins pure qu'elle est ancienne : elle a su se conserver pendant cette longue suite de siècles, et toujours dans la même terre; sans alubration comme sans mésalliance; en sorte qu'elle est dans les oiseaux, comme l'éléphant dans les quadrupèdes, une espèce entièrement isolée et distinguée de toutes les autres espèces par des caractères aussi frappants qu'invariables.

L'autruche passe pour être le plus grand des oiseaux; mais elle est privée, par sa grandeur même, de la principale prérogative des oiseaux, je veux dire la puissance de voier. L'une de celles sur qui Vallishieri a fait ses observations pésoit, quoique très maigre, cinquante-cinq livres tout écorchée et vidée de ses parties intérieures; en sorte que, passant vingt à vingt-cinq livres pour ces parties et pour la graisse qui lui manquoit (1), on peut, sans rien outrer, fixer le poids moyen d'une autruche vivanté et médiocrement grasse, à soixante et quinze ou quatre-vingts livres : or quelle force ne faudroit-il pas dans les ailes et dans les muscles moteurs de ces ailes pour soulever et soutenir au milieu des aires time

dans le inéme passage de choses encore plus étranges, comme de serpents et d'anes cornus, d'acéphales, etc.; et l'en sait que ce père de l'histoire n'étoit pas teujours ennemi des fables et du merveilleux.

A l'égard des deux autres espèces de strouthos, l'aérien et l'aquatique, je ne puis non plus accordêt à M. Salèrne que ce soit notre moineau et le poisson nommé plie, ni imputér avec lul à la langue grecque; pi riche, si belle, si sage, l'énorme disparate de comprendre sous un même nom des êtres aussi dissemblables que l'autruche, le moineau, et une espèce de poisson. S'il falloit prendre un parti sur les deux dernières sortes de strouthos, l'aérien et l'aquatique, je dirois que le premièr est cètle vularde à long cou, qui porte encore aujourd'hui dans plus d'un endroit de l'Afrique le nom d'autruche colonie, et que le second est quelque gras este au aquatique à qui sa pesanteur eu la foiblesse de ses ailes ne permet pas de voier.

(') Ses deux ventricules, bien nettoyés, pesoient seuls six livres; le foie, une livre huit onces; le cœur, avec ses ereillettes et les troncs des gros vaisseaux, une livre sept ences; les deux pancréas, une livre; et il faut remarquer que les intestins, qui sont très longs et très gres, deivent être d'un poids considérable. (Veyez Notomia dello strusso, tome I des œuvres de Vallisnieri, pages 239 et suiv.)

masse aussi pesante? Les forces de la nature paroissent infinies lorsqu'on la contemple en gros et d'une tue générale : mais, lorsqu'on la considère de près et en détail, on trouve que tout est limité; et c'est à bien saisir les limites que s'est prescrites la nature par sagesse, et non par impuissance, que consiste la bonne méthode d'étudier et ses ouvrages et ses opérations. Ici un poids de soixante et quinze livres est supérieur par sa seule résistance à tous les moyens que la nature sait employer, pour élever et faire voguer dans le fluide de l'atmosphère des corps dont la gravité spécifique est un millier de fois plus grande que celle de ce fluide; et c'est par cette raison qu'aucun des eiseaux dent la masse approche de celle de l'autruche, tels que le touyou, le casoar, le dronte, n'ont ni ne peuvent avoir la faculté de voler. Il est vrai que la pesanteur n'est pas le seul obstacle qui s'y oppose; la force des muscles pectoraux, la grandeur des alles, leur situation avantageuse, la fermeté de leurs pennes (1), etc., seroient ici des conditions d'autant plus nécessaires, que la résistance à vainere est plus grande : er toutes ces conditions leur manquent absolument ; ear, pour me renfermer dans ce qui regarde l'autruche, cet oiseau, à vrai dire, n'a point d'ailes, puisque les plumes qui sortent de ses allerens sent toutes effilées, décomposées, et que leurs barbes sant de longues soies détachées les unte des autres, et ne peuvent faire corps ensemble pour frapper l'air avec avantage; ce qui est la principale fonction des penues de l'aile. Celles de la queue sont aussi de la même structure, et ne peuvent par conséquent opposer à l'air une résistance convenable; elles ne sont pas même disposées pour pouvoir gouverner le voi en s'étalant ou se resserfant à propos, et en prevant différentes inclinaisons: et ce qu'il y a de remarquable, c'est que toutes les plumes qui récouvrent le corps sont encore faites de même. L'autruche n'a pas, comme la plupart des autres oiseaux, des plumes de plusieurs sortes; les unes lanugineuses et duvelées, qui sont immédiatement sur la peau; les autres d'une consistance plus ferme et plus serrée ; qui recouvrent les premières ; et d'autres encere plus fortes et longues, qui servent au mouvement, et répondent à ce qu'on appelle les œutres vites dans un vaisseau : toutes les plumes de l'autruche sont de la même espèce; toutes ont pour barbes des filets détachés, sans consistance; sans adhérence réciproque; en un mot, toutes sont inutiles pour voler ou pour diriger le

(') J'appelle et dans la sulte j'appelleral toujours ainsi les grandes plumes de l'aile et de la quete qui servent, soit à l'action du vol, soit à sa direction, me conformant en cela à l'analogie de la langue latifié et à l'usage des écrivains des bons siècles, lesquels n'ont jamais employé le moi penna dans un dutre sens. Raptais secat pennis, Virg.

vol. Aussi l'autruche est attachée à la terre comme par une double chaîne, son excessive pesanteur et la conformation de ses ailes; et elle est condamnée à en parcourir laborieusement la surface, comme les quadrupèdes, sans pouvoir jamais s'élever dans l'air. Aussi a-t-elle, soit au dedans, soit au dehors, beaucoup de traits de ressemblance avec ces animaux. comme eux, elle a, sur la plus grande partie du corps, du poil plutôt que des plumes; sa tête et ses flancs n'ont même que peu ou point de poil, non plus que ses cuisses, qui sont très grosses, très musculeuses, et où réside sa principale force; ses grands pieds nerveux et charnus, qui n'ont que deux doigts, ont beaucoup de rapport avec les pieds du chameau, qui lui-même est un animal singulier entre les quadrupèdes par la forme de ses pieds; ses ailes, armées de deux piquants semblables à ceux du porcépic, sont moins des ailes que des espèces de bras, qui lui ont été donnés pour se défendre; l'orifice des orcilles est à découvert, et seulement garni de poil dans la partie intérieure où est le canal auditif; sa paupière supérieure est mobile comme dans presque tous les quadrupèdes, et bordée de longs cils comme dans l'homme et l'éléphant; la forme totale de ses yeux a plus de rapport avec les yeux humains qu'avec ceux des oiseaux, et ils sont disposés de manière qu'ils peuvent voir tous deux à la fois le même objet; enfin les espaces calleux et dénués de plumes et de poils, qu'elle a, comme le chameau, au bas du sternum et à l'endroit des os pubis, en déposant de sa grande pesanteur, la mettent de niveau avec les bêtes de somme les plus terrestres, les plus lourdes par elles-mêmes, et qu'on a coutume de surcharger des plus rudes fardeaux. Thévenot étoit si frappé de la ressemblance de l'autruche avec le chameau dromadaire (1), qu'il a cru lui avoir vu une bosse sur le dos; mais, quoiqu'elle ait le dos arqué, on n'y trouve rien de pareil à cette éminence charnue des chameaux et des dromadaires.

Si de l'examen de la forme extérieure nous passons à celui de la conformation interne, nous trouverons à l'autruche de nouvelles dissemblances avec les oiseaux, et de nouveaux rapports avec les quadrupèdes.

Une tête fort petite, aplatie et composée d'os très tendres et très foibles, mais fortifiée à son sommet par une plaque de corne, et soutenue dans une situation horizontale sur une colonne osseuse d'environ trois pieds de haut, et composée de dix-sept

(1) Il faut que les rapports de ressemblance qu'a l'autruche avec le chameau soient en effet bien frappants, puisque les Grecs modernes, les Turcs, les Persans, l'ont nommée, chacun dans leur langue, oiseau-chameau: son ancien nom grec, strouthos, est la racine de tous les noms, sans exception, qu'elle a dans les différentes langues de l'Europe.

vertèbres : la situation ordinaire du corps est aussi parallèle à l'horizon; le dos a deux pieds de long et sept vertèbres, auxquelles s'articulent sept paires de côtes, dont deux de fausses et cinq de vraies : ces dernières sont doubles à leur origine, puis se réunissent en une seule branche. La clavicule est formée d'une troisième paire de fausses côtes; les cinq véritables vont s'attacher par des appendices cartilagineuses au sternum, qui ne descend pas jusqu'au bas du ventre, comme dans la plupart des oiseaux : il est aussi beaucoup moins saillant au dehors; sa forme a du rapport avec celle d'un bouclier, et il a plus de largeur que dans l'homme même. De l'os sacrum nait une espèce de queue composée de sept vertèbres semblables aux sept vertèbres humaines : le fémur a un pied de long; le tibia et le tarse, un pied et demi chacun; et chaque doigt est composé de trois phalanges comme dans l'homme, et contre ce qui se voit ordinairement dans les doigts des oiseaux, lesquels ont très rarement un nombre égal de phalanges.

Si nous pénétrons plus à l'intérieur, et que nous observions les organes de la digestion, nous verrons d'abord un bec assez médiocre (1), capable d'une très grande ouverture, une langue fort courte et sans aucun vestige de papilles; plus loin s'ouvre un ample pharynx proportionné à l'ouverture du bec, et qui peut admettre un corps de la grosseur du poing : l'œsophage est aussi très large et très fort. et aboutit au premier ventricule, qui fait ici trois fonctions: celle de jabot, parce qu'il est le premier; celle de ventricule, parce qu'il est en partie musculeux, et en partie muni de fibres musculeuses, longitudinales et circulaires; enfin celle du bulbe glanduleux qui se trouve ordinairement dans la partie inférieure de l'æsophage la plus voisine du gésier, puisqu'il est en effet garni d'un grand nombre de glandes; et ces glandes sont conglomérées, et non conglobées comme dans la plupart des oiseaux. Ce premier ventricule est situé plus bas que le second, en sorte que l'entrée de celui-ci, que l'on nomme communément l'orifice supérieur, est réellement l'orifice inférieur par sa situation. Ce second ventricule n'est souvent distingué du premier que par un léger étranglement, et quelquefois il est séparé lui-même en deux cavités distinctes par un étranglement semblable , mais qui ne paroit point au dehors ; il est parsemé de glandes et revêtu intérieurement d'une tunique villeuse, presque semblable à la flanelle, sans beaucoup d'adhérence, et criblée

(1) M. Brisson dit que le bec est unguiculé; Vallisnieri, que la pointe en est obtuse et sans crochet. La langue n'est point non plus d'une forme ni d'une grandeur constantes dans tous les individus. (Voyez Animauc de Perrault, partie II, page 125; et Vallisnieri, ubi supra.)

.=

d'une infinité de petits trous répondant aux orifices des glandes : il n'est pas aussi fort que le sont communément les gésiers des oiseaux; mais il est fortifié par dehors de muscles très puissants, dont quelques uns sont épais de trois pouces : sa forme extérieure approche beaucoup de celle du ventricule de l'homme.

M. Du Verney a prétendu que le canal hépatique se terminoit dans ce second ventricule, comme cela a lieu dans la tanche et plusieurs autres poissons, et même quelquesois dans l'homme, selon l'observation de Galien; mais Ramby et Vallisnieri assurent avoir vu constamment dans plusieurs autruches l'insertion de ce canal dans le duodénum, deux pouces, un pouce, quelquefois même un demi-pouce seulement au-dessous du pylore; et Vallisnieri indique ce qui auroit pu occasionner cette méprise, si c'en est une, en ajoutant plus bas qu'il avoit vu dans deux autruches une veine allant du second ventricule au foie, laquelle veine il prit d'abord pour un rameau du canal hépatique, mais qu'il reconnut ensuite dans les deux sujets pour un vaisseau sanguin, portant du sang au foie et non de la bile au ventricule.

Le pylore est plus ou moins large dans différents sujets, ordinairement teint en jaune, et imbibé d'un suc amer, ainsi que le fond du second ventricule; ce qui est facile à comprendre vu l'insertion du canal hépatique tout au commencement du duodénum, et sa direction de bas en haut.

Le pylore dégorge dans le duodénum, qui est le plus étroit des intestins, et où s'insèrent encore les deux canaux pancréatiques, un pied et quelquesois deux et trois pieds au-dessous de l'insertion de l'hépatique, au lieu qu'ils s'insèrent ordinairement dans les oiseaux tout près du cholédoque.

Le duodenum est sans valvules, ainsi que le jeunum; l'iléon en a quelques unes aux approches de sa jonction avec le colon: ces trois intestins grêles font à peu près la moitié de la longueur de tout le ube intestinal; et cette longueur est fort sujette à varier, même dans des sujets d'égale grandeur, étant de soixante pieds dans les uns, et de vingtseuf dans les autres.

Les deux cœcum naissent ou du commencement du colon, selon les anatomistes de l'Académie, ou de la fin de l'iléon, selon le docteur Ramby; chaque cœcum forme une espèce de cône creux, long de deux ou trois pieds, large d'un pouce à sa base, garni à l'intérieur d'une valvule en forme de lame spirale, faisant environ vingt tours de la base au sommet, comme dans le lièvre, le lapin, et dans le renad marin, la raie, la torpille, l'anguille de mer, etc.

Le colon a aussi ses valvules en feuillet: mais au lieu de tourner en spirale comme dans le cœcum, la lame ou feuillet de chaque valvule forme un croissant qui occupe un peu plus que la demi-cir-

conférence du colon, en sorte que les extrémités de croissants opposés empiètent un peu les unes sur les autres, et se croisent de toute la quantité dont elles surpassent le demi-cercle; structure qui se trouve dans le colon du singe et dans le jéjunum de l'homme, et qui se marque au dehors de l'intestin par des cannelures transversales, parallèles, espacées d'un demi-pouce, et répondant aux feuillets intérieurs: mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que ces feuillets ne se trouvent pas dans toute la longueur du colon, ou plutôt c'est que l'autruche a deux colons bien distincts : l'un plus large et garni de ces feuillets intérieurs en forme de croissants, sur une longueur d'environ huit pieds; l'autre plus étroit et plus long, qui n'a ni feuillets ni valvules, et s'étend jusqu'au rectum : c'est dans ce second colon que les excréments commencent à se figurer, selon Vallisnieri.

Le rectum est fort large, long d'environ un pied, et muni à son extrémité de fibres charnues : il s'ouvre dans une grande poche ou vessie composée des mêmes membranes que les intestins, mais plus épaisses, et dans laquelle on a trouvé quelquefois jusqu'à huit onces d'urine (1); car les uretères s'y rendent aussi par une insertion très oblique, telle qu'elle a lieu dans la vessie des animaux terrestres; et non seulement ils y charrient l'urine, mais encore une certaine pâte blanche qui accompagne les excréments de tous les oiseaux.

Cette première poche, à qui il ne manque qu'un col pour être une véritable vessie, communique, par un orifice muni d'une espèce de sphincter, à une seconde et dernière poche, plus petite, qui sert de passage à l'urine et aux excréments solides, et qui est presque remplie par une sorte de noyau cartilagineux, adhérent par sa base à la jonction des os pubis, et refendu par le milieu à la manière des abricots.

Les excrements solides ressemblent beaucoup à ceux des brebis et des chèvres; ils sont divisés en petites masses, dont le volume n'a aucun rapport avec la capacité des intestins où ils se sont formés: dans les intestins grêles, ils se présentent sous la forme d'une bouillie, tantôt verte et tantôt noire, selon la quantité des aliments, qui prennent de la consistance en approchant des gros intestins, mais qui ne figurent, comme je l'ai déjà dit, que dans le second colon.

On trouve quelquefois aux environs de l'anus de

(') L'urine d'autruche enlève les taches d'encre, selon Hermolaus. Ce fait peut n'être point vrai : mais Gesner a eu tort de le nier, sur le fondement unique qu'aucun oiseau n'avoit d'urine; car tous les oiseaux ont des reins, des uretères, et par conséquent de l'urlne, et ils ne différent des quadrupèdes, sur ce point, qu'en ce que chez eux le rectum s'ouvre dans la vessie.

petits sacs à peu piès parells à coux que les lions et les tigres ont au même endroit.

Le mésentère est transparent dans toute son étendue, et large d'un pied en certains endroits. Vallisnieri prétend y avoir vu des vestiges non obscurs de vaisseaux lymphatiques; Ramby dit aussi que les vaisseaux du mésentère sont fort apparents, et il ajoute que les glandes en sont à peine visibles : mais il faut avouer qu'elles ont été absolument invisibles pour la plupart des autres observateurs.

Le foie est divisé en deux grands lobes, comme dans l'homme; mais il est situé plus au milieu de la région des hypocondres, et n'a goint de vésicule du fiel : la rate est contigué au premier estomac, et pèse au moins deux onces.

Les reins sont fort grands, rarement découpés en plusieurs lobes, comme dans les oiseaux, mais le plus souvent en forme de guitare, avec un bassin assez ample.

Les uretères ne sont point non plus, comme dans la plupart des autres oiscaux, couchés sur les reins, mais renfermés dans leur substance.

L'épiploon est très petit, et ne recouvre qu'en partie le ventricule; mais à la place de l'épiploon on trouve quelquefois sur les intestins et sur tout le ventre une couche de graisse ou de suif, renfermée entre les aponévroses des muscles du bas ventre, épaisse depuis deux doigts jusqu'à six pouces; et c'est de cette graisse mêlée avec le sang que se forme la mantèque, comme nous le verrons plus bas : cette graisse étoit fort chère chez les Romains, qui, selon le témoignage de Pline, la croyoient plus efficace que celle de l'oie contre les douleurs de rhumatisme, les tumeurs froides, la paralysie; et encore aujourd'hui les Arabes l'emploient aux mêmes usages. Vallisnieri est peut-être le seul qui, ayant apparemment disséqué des autruches fort maigres, doute de l'existence de cette graisse, d'autant plus qu'en Italie la maigreur de l'autruche a passé en proverbe, magro come uno struzzo. Il ajoute que les deux qu'il a observées paroissoient, étant disséquées, des squelettes décharnés; ce qui doit être vrai de toutes les autruches qui n'ont point de graisse, ou même à qui on l'a enlevée, attendu qu'elles n'ont point de chair sur la poitrine ni sur le ventre, les muscles du bas-ventre ne commençant à devenir charnus que sur les slancs.

Si des organes de la digestion je passe à ceux de la génération, je trouve de nouveaux rapports avec l'organisation des quadrupèdes : le plus grand nombre des oiseaux n'a point de verge apparente; l'autruche en a une assez considérable, composée de deux ligaments blancs, solides et nerveux, ayant quatre lignes de diamètre, revêtus d'une membrane épaisse, et qui ne s'unissent qu'à deux doigts près de l'extrémité. Dans quelques sujets, on a aperçu

de plus dans tette pattie une substance touge, springieuse, garnie d'une multitude de vaisseaux ; en un mot, fort approchant des corps caverneux qui'an observe dans la vergé des animaux terréstrés : le tout est renfermé dans une membrane commune, de même substance que les ligaments, duoique cepen. dant moins épaisse et moins dure. Cette verge n'à ni gland, ni prépuce, ni même de cavité qui pût donner issue à la malière séminale, selon MM. les anatomistes de l'Académie; mais G. Warren prétend avoir disséqué une autruche dont la verge, longue de cinq pouces et demi, étoit creusée longitudinalement, dans sa partie supérieure, d'une espèce de sillon ou gouttière, qui lui parut être le conduit de la semence. Soit que celle gouttière fût formée par la jonction des deux ligaments; soit qué G. Warren se soit mépris en prenant pour la verge ce noyau cartilagineux de la seconde poche du rectum, qui est en effet fendu, comme je l'ai remarqué plus haut; soit que la structure et la forme de cette partie soit sujette à varier en différents sujets, il paroit que cette verge est adhérente par sa base a ce noyau cartilagineux, d'où, se repliant en dessous, elle passe par la petité poche, et sort par son orisice externe, qui est l'anus, ci qui, étant borde d'un repli membraneux, forme à cette partie un faux prépuce, que le docteur Browne a pris sans doute pour un prépuce véritable, car il est le seul qui en donne un à l'autruche.

Il y a quatre muscles qui appartiennent à l'anus et à la verge; et de la résulté entre ces parties une correspondance de mouvement, en vertu de laquelle, lorsque l'animal fiente, la verge sort de plusieurs pouces (1).

Les testicules sont de différentes grosseurs en différents sujets, et varient à cet égard dans la proportion de 48 à 1, sans doute selon l'âge, la saison, le geure de maladie qui a précédé la mort, etc. Ils varient aussi pour la confliguration extérieure, mais la structure interne est toujours la même : leur place est sur les reins, un peu plus à gauche qu'à droite; G: Warren croît avoir aperçu des vésicules séminales.

Les femelles ont aussi des testicules; car je pense qu'on doit nommer ainsi ces corps glanduleux, de quatre lignes de diamètre sur dix-huit de longueur, que l'on trouve dans les femelles au-dessus de l'ovaire, adhérents à l'aorte et à la veine-cave, et qu'on ne peut avoir pris pour des glandes surrénales qué par la prévention résultante de quelque système adopté précédemment. Les canepetières femelles ont aussi des testicules semblables à ceux des malés; et il y a lieu de croire que les outardes femelles ou

(') Warren a appris ce fait de ceux qui étoiéit éliárge. du soin de plusiours autruches en Angieterés. ont pareillement, et que si MM: les anatomistes de l'Académie, dans leurs nombreuses dissections, ont chi n'avoir jamais rencontré que des mâles, c'est qu'ils he vouloient poilit reconnoître comme femelle ill anilital à qui ils voyoient des testicules. Or tout le libite sait que l'outarde est, parmi les oiseaux d'Edirope, celui qui à le plus de rapports avec l'autuche, et que la cahepetière n'est qu'une petite butarde; en sorte que tout ce que j'ai dit dans le traité de la génération sur les testicules des femelles des quadrupèdes s'applique iel de sol-même à toute éclte élasse d'oiseaux, et trouvera peut-être dans la suite des applications encore plus étendues.

Au-dessous de tes deux corps glanduleux est place l'ovaire, adhérent aussi aux gros vaisseaux sanguins; on le trouve ordinairement garni d'œufs de différentes grosseurs, renfermés dans leur calice comme un petit gland l'est dans le sien, et attachés à l'ovaire par leurs pédicules: M. Perrault en a vu d'il étoient gros comme des pois, d'autres comme des noix, un seul comme les deux poings.

Cel avaire est unique, comme dans presque tous les oiséaux; et c'est, pour le dire en passant, un préjugé de plus contre l'idée de ceux qui veulent que les deux corps glanduleux qui se trouvent dans toutes les femelles des quadrupèdes représentent cet ovaire, qui est une partie simple (1), au lieu d'avouer qu'ils représentent en effet les testicules, qui sont au nombre des parties doubles dans les mâles des oiseaux comme dans les quadrupèdes.

L'entonnoir de l'oviductus s'ouvre au-dessous de l'ovaire, et jette à droite et à gauche deux appendices membraneuses, en forme d'ailerons, lesquelles ont du rapport à celles qui se trouvent à l'extrémité de la trompe dans les animaux terrestres. Les œufs qui se détachent de l'ovaire sont reçus dans cet entonnoir, et conduits le long de l'oviductus dans la dernière poche intestinale, où ce canal débouche par un orifice de quatre lignes de diamètre, mais qui paroît capable d'une dilatation proportionnée au volume des œufs, étant plissé ou ridé dans toute sa circonférence; l'intérieur de l'oviductus étoit aussi

(') Le bécharu est le seul oiseau dans lequel Mil. les anatomistes de l'Académie aient cru trouver deux ovaires: mais ces prétendus ovaires étoient, selon eux. deux corps glanduleux d'une substance dure et solide, dont l'un (c'est le gauche) se divisoit en plusieurs grains de grosseurs inégales. Mais, sans m'arrêter à la différente structure de ces deux corps; et en tirer des conséquences contré l'identité de leurs fonctions, je remarquerai seulement que c'est une observation unique et dont on ne doit rien conclure jusqu'à ce qu'elle ait été confirmée. D'ailleurs j'aperçois dans cette observation même une tendance à l'unité, puisque l'oviductus, dui est certainement une dépendance de l'ovaire, étoit aitiqué.

ridé, où plutôt feuilleté, comme le troisième et le quatrième ventricule des ruminants.

Ensin la seconde et dernière poche intestinale dont je viens de parler a aussi dans la semelle son noyau cartilagineux, comme dans le mâle; et ce noyau, qui sort quelquesois de plus d'un demi-pouce hors de l'anus, a un petit appendice de la longueur de trois lignes, mince et recourbé, que MM. les anatomistes de l'Académic regardent comme un clitoris, avec d'autant plus de sondement, que les deux mêmes muscles qui s'insèrent à la base de la verge dans les mâles s'insèrent à la base de cet appendice dans les semelles.

Je ne m'arrêterai point à décrire en détail les or ganes de la respiration, vu qu'ils ressemblent presque entièrement à ce qu'on voit dans tous les oiscaux, étant composés de deux poumons de substance spongieuse, ct de dix cellules à air, cinq de chaque côlé, dont la quatrième est plus petite ici, comme dans tous les autres oiseaux pesants : ces cellules reçoivent l'air des poumons, avec lesquels elles ont des communications fort sensibles; mais il faut qu'elles en aient aussi de moins apparentes avec d'autres parties, puisque Vallisnieri, en soufflant dans la trachée-artère, a vu un gonflement le long des cuisses et sous les ailes; ce qui suppose une conformation semblable à celle du pélican, dans lequel M. Mery à aperçu, sous l'aisselle et entre la cuisse et le ventre, des poches membraneuses qui se remplissoient d'air au temps de l'expiration el lorsqu'on souffloit avec force dans la trachée-artère, et qui en fournissoient apparémment au tissu cellulaire.

Le docteur Browne dit positivement que l'autruche n'a point d'épiglotte: M. Perrault le suppose, puisqu'il attribue à un certain muscle la fonction de fermer la glotte en rapprochant les cartilages du larynx. G. Warren prétend avoir vu une épiglotte dans le sujet qu'il a disséqué; et Vallisnieri concilie toutes ces contrariétés, en disant qu'en esset il n'y a pas précisément une épiglotte, mais que la partie postérieure de la langue en tient lieu, en s'appliquant sur la glotte dans la déglutition.

Il y a aussi diversité d'avis sur le nombre et la forme des anneaux cartilagineux du larynx: Vallisnieri n'en compte que deux cent dix-huit, et soutient avec M. Perrault qu'ils sont tous entiers. Warren en a trouvé deux cent vingt-six entiers, sans compter les premiers qui ne le sont point, non plus que ceux qui sont immédiatement au-dessous de la bifurcation de la trachée. Tout cela peut être vrai, attendu les grandes variétés auxquelles est sujette la structure des parties internes; mais tout cela prouve en même temps combien il est téméraire de vouloir décrire une espèce entière d'après un petit nombre d'individus, et combien il est dangereux par cetté méthode de prendre ou de donner des variétés indi-

viduelles pour des caractères constants. M. Perrault a observé que chacune des deux branches de la trachée-artère se divise, en entrant dans le poumon, en plusieurs rameaux membraneux, comme dans l'éléphant.

Le cerveau, avec le cervelet, forme une masse d'environ deux pouces et demi de long sur vingt lignes de large. Vallisnieri assure que celui qu'il a examiné ne pesoit qu'une once; ce qui ne feroit pas la douze-centième partie du poids de l'animal : il ajoute que la structure en étoit semblable à celle du cerveau des oiseaux, et telle précisément qu'elle est décrite par Willis. Je remarquerai néanmoins avec MM. les anatomistes de l'Académie que les dix paires de nerfs prennent leur origine et sortent hors du crâne de la même manière que dans les animaux terrestres; que la partie corticale et la partie moelleuse du cervelet sont disposées comme dans ces mêmes animaux; qu'on y trouve quelquesois les deux apophyses vermiformes qui se voient dans l'homme, et un ventricule, de la forme d'une plume à écrire, comme dans la plupart des quadrupèdes.

Je ne dirai qu'un mot sur les organes de la circulation : c'est que le cœur est presque rond, au lieu que les oiseaux l'ont ordinairement plus allongé.

A l'égard des sens externes, j'ai déjà parlé de la langue, de l'oreille et de la forme extérieure de l'œil, j'ajouterai seulement ici que sa structure interne est celle qu'on observe ordinairement dans les oiseaux.

M. Ramby prétend que le globe tiré de son orbite prend de lui-même une forme presque triangulaire; il a aussi trouvé l'humeur aqueuse en plus grande quantité, et l'humeur vitrée en moindre quantité qu'à l'ordinaire.

Les narines sont dans le bec supérieur, non loin de sa base; il s'élève du milieu de chacune des deux ouvertures une protubérance cartilagineuse revêtue d'une membrane très fine, et ces ouvertures communiquent avec le palais par deux conduits qui y aboutissent dans une fente assez considérable. On se tromperoit si l'on vouloit conclure de la structure un peu compliquée de cet organe, que l'autruche excelle par le sens de l'odorat: les faits les mieux constatés nous apprendront bientôt tout le contraire; et il paroît en général que les sensations principales et dominantes de cet animal sont celles de la vue et du sixième sens.

Cet exposé succinct de l'organisation intérieure de l'autruche est plus que suffisant pour confirmer l'idée que j'ai donnée d'abord de cet animal singulier, qui doit être regardé comme un être de nature équivoque, et faisant la nuance entre le quadrupède et l'oiseau: sa place, dans une méthode où l'on se proposeroit de représenter le vrai système de la nature, ne seroit ni dans la classe des oiseaux, ni dans

celle des quadrupèdes, mais sur le passage de l'une à l'autre. En effet, quel autre rang assigner à un animal dont le corps, mi-parti d'oiseau et de quadrupède, est porté sur des pieds de quadrupède, et surmonté par une tête d'oiseau; dont le mâle a une verge et la femelle un clitoris comme les quadrupèdes, et qui néanmoins est ovipare; qui a un gésier comme les oiseaux, et en même temps plusieurs estomacs et des intestins qui, par leur capacité et leur structure, répondent en partie à ceux des ru minants, en partie à ceux d'autres quadrupèdes?

Dans l'ordre de la fécondité, l'autruche semble encore appartenir de plus près à la classe des qua drupèdes qu'à celle des oiseaux, car elle est très féconde et produit beaucoup. Aristote dit qu'après l'autruche, l'oiseau qu'il nomme atricapilla est celui qui pond le plus; et il ajoute que cet oiseau atricapilla pond vingt œufs et davantage, d'où il suivroit que l'autruche en pond au moins vingt-cinq: d'ailleurs, selon les historiens modernes et les voyageurs les plus instruits, elle fait plusieurs couvées de douze on quinze œufs chacune. Or, si on la rapportoit à la classe des oiseaux, elle seroit la plus grande, et par conséquent devroit produire le moins, suivant l'ordre que suit constamment la nature dans la multiplication des animaux, dont elle paroît avoir fixé la proportion en raison inverse de la grandeur des individus, au lieu qu'étant rapportée à la classe des animaux terrestres, elle se trouve très petite relativement aux plus grands, et plus petite que ceux de grandeur médiocre, tels que le cochon, et sa grande fecondité rentre dans l'ordre naturel et général.

Oppien, qui croyoit mal à propos que les chameaux de la Bactriane s'accouploient à rebours et en se tournant le derrière, a cru, par une seconde erreur, qu'un oiseau-chameau (car c'est le nom qu'on donnoit dès lors à l'autruche) ne pourroit manquer de s'accoupler de la même façon, et il l'a avancé comme un fait certain: mais cela n'est pas plus vrai de l'oiseau-chameau que du chameau lui-même, comme je l'ai dit ailleurs; et quoique, selon toute apparence, peu d'observateurs aient été témoins de cet accouplement, et qu'aucun n'en ait rendu compte, on est en droit de supposer qu'il se fait à la manière accoutumée, jusqu'à ce qu'il y ait preuve du contraire.

Les autruches passent pour être fort lascives et s'accoupler souvent; et, si l'on se rappelle ce que j'ai dit ci-dessus des dimensions de la verge du mâle, on concevra que ces accouplements ne se passent point en simples compressions, comme dans presque tous les oiseaux, mais qu'il y a une intromission réelle des parties sexuelles du mâle dans celles de la femelle. Thévenot est le seul qui dise qu'elles s'assortissent par paires, et que chaque mâle n'a

qu'une femelle, contre l'usage des oiseaux pesants.

Le temps de la ponte dépend du climat qu'elles habitent, et c'est toujours aux environs du solstice d'été; c'est-à-dire au commencement de juillet, dans l'Afrique septentrionale, et sur la sin de décembre, dans l'Afrique méridionale. La température du climat influe aussi beaucoup sur leur manière de couver : dans la zone torride, elles se contentent de déposer leurs œufs sur un amas de sable qu'elles ont formé grossièrement avec leurs pieds, et où la seule chaleur du soleil les fait éclore ; à peine les couventelles pendant la nuit; et cela même n'est pas toujours nécessaire, puisqu'on en a vu éclore qui n'avoient point été couvés par la mère, ni même exposés aux rayons du soleil (1). Mais, quoique les autruches ne couvent point ou que très peu leurs œufs, il s'en faut beaucoup qu'elles les abandonnent; au contraire, elles veillent assidûment à leur conservation et ne les perdent guère de vue; c'est de là qu'on a pris occasion de dire qu'elles les couvoient des yeux, à la lettre : et Diodore rapporte une façon de prendre ces animaux, fondée sur leur grand attachement pour leur couvée; c'est de planter en terre, aux environs du nid et à une juste hauteur, des pieux armés de pointes bien acérées, dans lesquelles la mère s'enserre d'elle-même lorsqu'elle revient avec empressement se poser sur ses œufs.

Quoique le climat de la France soit beaucoup moins chaud que celui de la Barbarie, on a vu des autruches pondre à la ménagerie de Versailles : mais MM. de l'Académie ont tenté inutilement de faire éclore ses œufs par une incubation artificielle, soit en employant la chaleur du soleil ou celle d'un feu gradué et ménagé avec art ; ils n'ont jamais pu parvenir à découvrir dans les uns ni dans les autres aucune organisation commencée, ni même aucune disposition apparente à la génération d'un nouvel être : le jaunc et le blanc de celui qui avoit été exposé au feu s'étoient un peu épaissis ; celui qui avoit été mis au soleil avoit contracté une très mauvaise odeur, et aucun ne présentoit la moindre apparence d'un fœtus ébauché, en sorte que cette incubation philosophique n'eut aucun succès. M. de Réaumur n'existoit pas encore.

Ces œus sont très durs, très pesants et très gros; mais on se les représente quelquesois encore plus gros qu'ils ne sont en esset, en prenant des œus de crocodile pour des œus d'autruche : on a dit qu'ils étoient comme la tête d'un ensant, qu'ils pouvoient contenir jusqu'à une pinte de liqueur; qu'ils pesoient quinze livres, et qu'une autruche en pondoit cinquante dans une année; Élien a dit jusqu'à quatre-

vingts: mais la plupart de ces saits me paroissent évidemment exagérés, car, 4° comment se peut-il faire qu'un œuf dont la coque ne pèse pas plus d'une livre, et qui contient au plus une pinte de liqueur, soit du poids total de quinze livres? Il faudroit pour cela que le blanc et le jaune de cet œuf sussent sept sois plus denses que l'eau, trois sois plus que le marbre, et à peu près autant que l'étain, ce qui est dur à supposer.

2° En admettant avec Willughby que l'autruche pond dans une année cinquante œufs, pesant quinze livres chacun, il s'ensuivroit que le poids total de la ponte seroit de sept cent cinquante livres, ce qui est beaucoup pour un animal qui n'en pèse que quatre-vingts.

Il me paroît donc qu'il y a une réduction considérable à faire, tant sur le poids des œufs que sur leur nombre; et il est fâcheux qu'on n'ait pas de mémoires assez sûrs pour déterminer avec justesse la quantité de cette réduction : on pourroit, en attendant, fixer le nombre des œufs, d'après Aristote, à vingt-cinq ou trente, et d'après les modernes qui ont parlé le plus sagement, à trente-six. En admettant deux ou trois couvées, et douze œuss par chaque couvée, on pourroit encore déterminer le poids de chaque œuf à trois ou quatre livres, en passant une livre plus ou moins pour la coque, et deux ou trois livres pour la pinte de blanc et de jaune qu'elle contient; mais il y a bien loin de cette fixation conjecturale à une observation précise. Beaucoup de gens écrivent, mais il en est peu qui mesurent, qui pèsent, qui comparent : de quinze ou seize autruches dont on a fait la dissection en différents pays, il n'y en a qu'une seule qui ait été pesée, et c'est celle dont nous devons la description à Vallisnieri. On ne sait pas mieux le temps qui est nécessaire pour l'incubation des œufs : tout ce qu'on sait, ou plutôt tout ce qu'on assure, c'est qu'aussitôt que les jeunes autruches sont écloses, elles sont en état de marcher et même de courir et de chercher leur nourriture; en sorte que dans la zone torride, où elles trouvent le degré de chaleur qui leur convient et la nourriture qui leur est propre, elles sont émancipées en naissant, et sont abandonnées de leur mère, dont les soins leur sont inutiles : mais dans les pays moins chauds, par exemple, au cap de Bonne-Espérance, la mère veille à ses petits tant que ses secours leur sont nécessaires, et partout les soins sont proportionnés aux besoins.

Les jeunes autruches sont d'un gris cendré la première année, et ont des plumes partout; mais ce sont de fausses plumes qui tombent bientôt d'ellesmêmes, pour ne plus revenir sur les parties qui doivent être nues, comme la tête, le haut du cou, les cuisses, les flancs et le dessous des ailes. Elles sont remplacées sur le reste du corps par des plumes al-

<sup>(&#</sup>x27;) Jannequin, étant au Sénégal, mit dans sa cassette deux œufs d'autruche bien enveloppés d'étoupes; quelque temps après il trouva que l'un de ces œufs étoit près d'éclore.

ternativement blanches et noires, et quelquefois grises par le mélange de ces deux couleurs fondues ensemble : les plus courtes sont sur la partie inférieure du cou, la seule qui en soit revêtue; elles deviennent plus longues sur le ventre et sur le dos; les plus longues de toutes sont à l'extrémité de la queue et des ailes, et ce sont les plus recherchées. M. Klein dit, d'après Albert, que les plumes du dos sont très noires dans les mâles et brunes dans les femelles. Cependant MM. de l'Académie, qui ont disséqué huit autruches, dont cinq mâles et trois femelles, ont trouvé le plumage à peu près semblable dans les unes et les autres; mais on n'en a jamais vu qui eussent des plumes rouges, vertes, bleues et jaunes, comme Cardan semble l'avoir cru, par une méprise bien déplacée, dans un ouvrage sur la subtilité.

Redi a reconnu, par de nombreuses observations, que presque tous les oiseaux étoient sujets à avoir de la vermine dans leurs plumes, et même de plusieurs espèces; et que la plupart avoient leurs insectes particuliers, qui ne se rencontroient point ailleurs; mais il n'en a jamais trouvé en aucune saison dans les autruches, quoiqu'il ait fait ses observations sur douze de ces animanx, dont quelques uns étoient récemment arrivés de Barbarie.

D'un autre côté, Vallisnieri, qui en a disséqué deux, n'a trouvé dans leur intérieur ni lombrics, ni vers, ni insectes quelconques: il semble qu'aucun de ces animaux n'ait d'appétit pour la chair de l'autruche, qu'ils l'évitent même et la craignent, et que cette chair ait quelque qualité contraire à leur multiplication, à moins qu'on ne veuille attribuer cet esset, du moins pour l'intérieur, à la force de l'estomac et de tous les organes digestifs ; car l'autruche a une grande réputation à cet égard : il y a bien des gens encore qui croient qu'elle digère le fer, comme la volaille commune digère les grains d'orge; quelques auteurs ont même avancé qu'elle digéroit le fer rouge : mais on me dispensera sans doute de réfuter sérieusement cette dernière assertion; ce sera bien assez de déterminer, d'après les faits, dans quel sens on peut dire que l'autruche digère le ser à froid.

Il est certain que ces animaux vivent principalement de matières végétales; qu'ils ont le gésier muni de muscles très forts, comme tous les granivores (1), et qu'ils avalent fort souvent du fer (2), du

(¹) Quoique l'autruche soit omnivore dans le fait, il semble néanmoins qu'on doit la ranger parmi les granivores, puisque, dans ses déserts, elle vit de dattes et autres fruits ou matières végétales, et que dans les ménageries on la nourrit de ces mêmes matières. D'ailleurs Strabon nous dit (liv. VI) que lorsque les chasseurs veulent l'attirer dans le piège qu'ils lui ont préparé, ils lui présentent du grain pour appât.

(a) Je dis fort souvent; car Albert assure très positive-

cuivre, des pierres, du verre, du bois, et tout ce qui se presente : je ne nierois pas même qu'ils n'avalassent quelquefois du fer rouge, pourvà que ce fât en petite quantité, et je ne pense pas avec cela que ce fût impunément. Il paroit qu'ils avalent tout ce qu'ils trouvent, jusqu'à ce que leurs grands estomacs soient entièrement pleins, et que le besoin de les lester par un volume sussisant de matière est l'une des principales causes de leur voracité. Dans les sujets disséqués par Warren et par Ramby, les ventricules étoient tellement remplis et distendus, que la première idée qui vint à ces deux anatomistes, fut de douter que ces animaux eussent jamais pu digérer une telle surcharge de nourriture. Ramby ajoute que les matières contenues dans ces ventricules paroissoient n'avoir subi qu'une légère altération. Vallisnieri trouva aussi le premier ventricule entièrement rempli d'herbes, de fruits, de légumes, de noix, de cordes, de pierres, de verre, de cuivre jaune et rouge, de fer, d'étain, de plomb et de bois; il y en avoit entre autres un morceau, et c'étoit le dernier avalé, puisqu'il étoit tout audessus, lequel ne pesoit pas loin d'une livre. MM. de l'Académie assurent que les ventricules des huit autruches qu'ils ont observées se sont toujours trouvés remplis de foin, d'herbes, d'orge, de fèves, d'os, de monnoies, de cuivre et de cailloux, dont quelques uns avoient la grosseur d'un œuf. L'autruche entasse donc les matières dans ses estomacs à raison de leur capacité, et par la nécessité de les remplir; et, comme elle digère avec facilité et promptitude; il est aisé de comprendre pourquoi elle est insatiable.

Mais, quelque insatiable qu'elle soit, on me demandera toujours, non pas pourquoi elle consomme tant de nourriture, mais pourquoi elle avale des ma tières qui ne peuvent point la nourrir, et qui peu vent même lui faire beaucoup de mal: je répondrat que c'est parce qu'elle est privée du sens du goût; ct cela est d'autant plus vraisemblable que sa langue, étant bien examinée par d'habiles anatomistes, leur a paru dépourvue de toutes ces papilles sensibles et nerveuses dans lesquelles on croit, avec assez de fondement, que réside la sensation du goût : je croirois même qu'elle auroit le sens de l'odorat fort obtus; car ce sens est celui qui sert le plus aux animaux pour le discernement de leur nourriture; et l'autruche a si peu de ce discernement, qu'elle avale non sculement le fer, les cailloux, le verre, mais même le cuivre, qui a une si mauvaise odeur, et que Vallisnieri en a vu une qui étoit morte pour avoir dévoré une grande quantité de chaux vive.

ment qu'il n'a jamais pu faire avaler du fer à plusieurs autruches, quoiqu'elles dévorssent avidement des os fort durs et même des pierres. les gallinacés et autres granivores, qui n'ont pas les organes du goût fort sensibles, avalent bien des petites pierres qu'ils prennent apparemment pour de petites graines, lorsqu'elles sont mélées ensemble; mais si on leur présente pour toute nourriture un nombre connu de ces petites pierres, ils mourront de faim sans en avaler une seule; à plus forte raison ne toucheroient ils point à la chaux vive : et l'on peut conclure de là, ce me semble, que l'autruche est un des oiscaux dont les sens du goût, de l'odorat, et même celui da toucher dans les parties internes de la bouche sont le plus émoussés et le plus phius; en quoi it faut convenir qu'elle s'éloigne beaucoup de la pature des quadrupèdes.

Mais enfin que deviennent les substances dures, réfractaires et nuisibles, que l'autruche avale sans choix, et dans la seule intention de se remplir? que deviennent surtout le cuivre, le verre, le fer? Sur cela les avis sont partagés, et chacun cite des faus à l'appui de son opinion. M. Perrault, ayant trouvé soixante-dix doubles dans l'estomac d'un de ces animaux, remarqua qu'ils étoient la plupart usés et consumés presque aux trois quarts : mais il jugea que s'atoit plutôt par leur frottement mutuel et celui des cailloux, que par l'action d'aucun acide, vu que quelques uns de ces doubles qui étoient bossus, se trouvèrent fort usés du côté convexe, qui étoit aussi le plus exposé aux frottements, et nullement endommagés du côté concave; d'où il conclut que, dans les oiseaux, la dissolution de la nourriture ne se fait pas seulement par des esprits subtils et pénétrants, mais encore par l'action organique du ventricule qui comprime et bat incessamment les gliments avec les corps durs que ces mêmes animaux ont l'instinct d'avaler ; et, comme toutes les matières contenues dans cet estomac étoient teintes en vert, il conclut encore que la dissolution du cuivre s'y étoit faite, non par un dissolvant particulier, ni par roje de digestion, mais de la même manière qu'elle se fergit si l'on broyoit ce métal avec des herbes, qu avec quelque liqueur acide qu salée. Il ajoute que le cuivre, bien loin de se tourner en nourriture dans l'estomac de l'autruche, y agissoit au contraire comme poison, et que toutes celles qui en avaloient beaucoup mouroient bientôt après.

Vallisnieri pense, au contraire, que l'autruche digere ou dissout les corps durs, principalement par l'action du dissolvant de l'estomac, sans exclure celle des choes et frottements qui peuvent aider à cette action principale. Voici ses preuves :

4° Les morceaux de bois, de fer ou de verre, qui ont séjourné quelque temps dans les ventricules de l'autruche, ne sont point lisses et luisants comme ils devroient l'être, s'ils eussent été usés par le frottement; mais ils sont raboteux, sillonnés, criblés comme ils doivent l'être, en supposant qu'ils sient été rongés par un dissolvant actif.

20 (Ce dissolvant réduit les corps les plus durs, de même que les herbes, les grains et les os, en molécules impalpables qu'on peut apercevoir au microscope, et même à l'œil nu.

5º Il a trouvé dans un estomac d'autruche un clou implanté dans l'une de ses parois, et qui traversoit cet estomac, de façon que les parois opposées ne pouvoient s'approcher, ni par conséquent comprimer les matières contenues, autant qu'elles le font d'ordinaire : cependant les aliments étoient aussi bien dissous dans ce yentricule que dans un autre qui n'étoit traversé d'aucun clou; ce qui prouve au moins que la digestion ne se fait pas dans l'autruche uniquement par trituration.

4º Il a vu un de à coudre, de cuivre, trouvé dans l'estomac d'un chapon, lequel n'étoit rongé que dans le seul endroit par où il touchoit au gésier, et qui, par conséquent, étoit le moins exposé aux chocs des autres corps durs; preuve que la dissolution des métaux, dans l'estomac des chapons, se fait plutôt par l'action d'un dissolvant, quel qu'il soit, que par celle des chocs et des frottements, et cette conséquence s'étend assez naturellement aux autruches.

5º Il a vu une pièce de monnoie rongée si profondément, que son poids étoit réduit à trois grains.

6° Les glandes du premier estomac donnent, étant pressées, une liqueur visqueuse, jaunâtre, insipide, et qui néanmoins imprime très promptement sur le fer une tache obscure.

7º Enfin l'activité de ces sucs, la force des muscles du gésier, et la couleur noire qui teint les excréments des autruches qui ont avalé du fer, comme elle teint ceux des personnes qui font usage des martiaux et les digèrent bien, venant à l'appui des faits précédents, autorisent Vallisnieri à conjecturer, non pas tout-à-fait que les autruches digèrent le ser et s'en nourrissent, comme divers insectes ou reptiles se nourrissent de terre et de pierres; mais que les pierres, les métaux, et surtout le fer, dissous par le suc des glandes, servent à tempérer, comme absorbants, les ferments trop actifs de l'estomac; qu'ils peuvent se mêler à la nourriture comme éléments utiles, l'assaisonner, augmenter la force des solides, et d'autant plus que le fer entre, comme on sait, dans la composition des êtres vivants, et que, lorsqu'il est suffisamment atténué par des acides convenables, il se volatilise, et acquiert une tendance à végéter, pour ainsi dire, et à prendre des formes analogues à celles des plantes, comme on le voit dans l'arbre de mars (1); et c'est en effet le seul sens

(1) Mémoires de l'Académie des Sciences, années 1705, 1706 et suivautes. Vallisnieri, tome I, page 242; raisonnable dans lequel on puisse dire que l'autruche digère le fer; et quand elle auroit l'estomac assez fort pour le digérer véritablement, ce n'est que par une erreur bien ridicule qu'on auroit pu attribuer à ce gésier, comme on a fait, la qualité d'un remède et la vertu d'aider la digestion, puisqu'on ne peut nier qu'il ne soit par lui-même un morceau tout-à-fait indigeste : mais telle est la nature de l'esprit humain; lorsqu'il est une fois frappé de quelque objet rare et singulier, il se plait à le rendre plus singulier encore, en lui attribuant des propriétés chimériques et souvent absurdes : c'est ainsi qu'on a prétendu que les pierres les plus transparentes qu'on trouve dans les ventricules de l'autruche avoient aussi la vertu, étant portées au cou, de faire faire de bonnes digestions; que la tunique intérieure de son gésier avoit celle de ranimer un tempérament affoibli et d'inspirer de l'amour; son foie, celle de guérir le mal caduc; son sang, celle de rétablir la vue; la coque de ses œufs réduite en poudre, celle de soulager les douleurs de la goutte et de la gravelle, etc. Vallisnieri a eu occasion de constater, par ses expériences, la fausseté de la plupart de ces prétendues vertus; et ses expériences sont d'autant plus décisives, qu'il les a faites sur les personnes les plus crédules et les plus prévenues.

L'autruche est un oiseau propre et particulier à l'Afrique, aux îles voisines de ce continent, et à la partie de l'Asie qui confine à l'Afrique. Ces régions, qui sont le pays natal du chameau, du rhinocéros, de l'éléphant et de plusieurs autres grands animaux, devoient être aussi la patrie de l'autruche, qui est l'éléphant des oiseaux. Elles sont très fréquentes dans les montagnes situées au sud-ouest d'Alexandrie, suivant le docteur Pococke. Un missionnaire dit qu'on en trouve à Goa, mais beaucoup moins qu'en Arabie. Philostrate prétend même qu'Apollonius en trouva jusqu'au-delà du Gange; mais c'étoit sans doute dans un temps où ce pays étoit moins peuplé qu'aujourd'hui. Les voyageurs modernes n'en ont point aperçu dans ce même pays, sinon celles qu'on y avoit menées d'ailleurs (1), et tous conviennent qu'elles ne s'écartent guère au-delà du 55° degré de latitude, de part et d'autre de la ligne; et comme l'autruche ne vole point, elle est dans le cas de tous les quadrupèdes des parties méridionales de l'ancien

et il confirme encore son sentiment par les observations de Santorini sur des pièces de monnoie et des clous trouvés dans l'estomac d'une autruche qu'il avoit disséquée à Venise, et par les expériences de l'Académie del Cimento sur la digestion des oiseaux.

(1) On en nourrit dans les ménageries du roi de Perse, selon Thévenot (tome II, page 200); ce qui suppose qu'elles ne sont pas communes dans ce pays. Sur la route d'Ispahan à Schiras, on amena dans le caravan-serai quatre autruches, dit Gemelli Carreri, t. II, p. 238.

continent, c'est-à-dire qu'elle n'a pu passer dans le nouveau : aussi n'en a-t-on point trouvé en Amérique, quoiqu'on ait donné son nom au touyou, qui lui ressemble en effet, en ce qu'il ne vole point, et par quelques autres rapports, mais qui est d'une espèce différente, comme nous le verrons bientôt dans son histoire. Par la même raison, on ne l'a jamais rencontrée en Europe, où elle auroit cependant pu trouver un climat propre à sa nature dans la Morée et au midi de l'Espagne et de l'Italie; mais, pour se rendre dans ces contrées, il cut fallu ou franchir les mers qui l'en séparoient, ce qui lui étoit impossible, ou faire le tour de ces mers, et remonter jusqu'au 50° degré de latitude pour revenir par le Nord en traversant des régions très peuplées : nouvel obstacle doublement insurmontable à la migration d'un animal qui ne se plaît que dans les pays chauds et les déserts. Les autruches habitent en effet, par préférence, les lieux les plus solitaires et les plus arides, où il ne pleut presque jamais (1); et cela consurme ce que disent les Arabes, qu'elles ne boivent point. Elles se réunissent dans ces déserts en troupes nombreuses, qui, de loin, ressemblent à des escadrons de cavalerie, et ont jeté l'alarme dans plus d'une caravane. Leur vie doit être un peu dure dans ces solitudes vastes et stériles; mais elles v trouvent la liberté et l'amour : et quel désert, à ce prix, ne seroit pas un lieu de délices! C'est pour jouir, au sein de la nature, de ces biens inestimables, qu'elles fuient l'homme : mais l'homme, qui sait le profit qu'il en peut tirer, les va chercher dans leurs retraites les plus sauvages ; il se nourrit de leurs œufs, de leur sang, de leur graisse, de leur chair; il se pare de leurs plumes; il conserve peut-être l'espérance de les subjuguer tout-à-fait, et de les mettre au nombre de ses esclaves. L'autruche promet trop d'avantages à l'homme pour qu'elle puisse être en sûreté dans ses déserts.

Des peuples entiers ont mérité le nom de strutophages, pour l'usage où ils étoient de manger de l'autruche; et ces peuples étoient voisins des éléphantophages, qui ne faisoient pas meilleure chère.

(!) Tous les voyageurs et les naturalistes sont d'accord sur ce point; G. Warren est le seul gui ait fait un oiseau aquatique de l'autruche, l'animal le plus antiaquatique qu'il y ait : il convient bien qu'elle ne sait point nager; mais elle a les jambes hautes et le cou long, ce qui lui donne le moyen de marcher dans l'eau et d'y saisir sa proie. D'ailleurs on a remarqué que sa tête avoit quelque ressemblance avec celle de l'oie: en faut-il davantage pour prouver que l'autruche est un oiseau de rivière? (Voyez Transact. philos., no 394.) Un autre ayant oul dire qu'on voyoit en Abyssinie des autruches de la grosseur d'un âne, et ayant appris d'ailleurs qu'elles avoient le cou et les pieds d'un quadrupéde, en a conclu et écrit qu'elles avoient le cou et les pieds d'un âne (Suidas). Il n'y a guére de sujet d'histoire naturelle qui ait fait dire autant d'absurdités que l'autruche.

Apicius prescrit, et avec grande raison, une sauce un peu vive pour cette viande; ce qui prouve au moius qu'elle étoit en usage chez les Romains : mais nous en avons d'autres preuves. L'empereur Héliogabale fit un jour servir la cervelle de six cents autruches dans un seul repas. Cet empereur avoit, comme on sait, la fantaisie de ne manger, chaque jour, que d'une seule viande, comme faisans, cochons, poulets; et l'autruche étoit du nombre, mais apprêtée sans doute à la manière d'Apicius. Encore aujourd'hui les habitants de la Libye, de la Numidie, etc., en nourrissent de privées, dont ils mangent la chair et vendent les plumes; cependant les chiens ni les chats ne voulurent pas même sentir la chair d'une autruche que Vallisnieri avoit disséquée, quoique cette chair fût encore fraîche et vermeille. A la vérité l'autruche étoit d'une très grande maigreur : de plus, elle pouvoit être vieille; et Léon l'Africain, qui en avoit goûté sur les lieux, nous apprend qu'on ne mangeoit guère que les jeunes, et même après les avoir engraissées : le rabbin David Kimbi ajoute qu'on préféroit les femelles, et peutêtre en eût-on fait un mets passable en les soumettant à la castration.

Cadamosto et quelques autres voyageurs disent avoir goûté des œuss d'autruche, et ne les avoir point trouvés mauvais : de Brue et Le Maire assurent que, dans un seul de ces œuss, il y a de quoi nourrir huit hommes; d'autres, qu'il pèse autant que trente œuss de poule : mais il y a bien loin de là à quinze livres.

On fait avec la coque de ces œuss des espèces de coupes, qui durcissent avec le temps, et ressemblent en quelque sorte à de l'ivoire.

Lorsque les Arabes ont tué une autruche, ils lui ouvrent la gorge, font une ligature au-dessous du trou; et, la prenant ensuite à trois ou quatre, ils la remuent et la ressassent comme on ressasseroit une outre pour la rincer; après quoi, la ligature étant défaite, il sort par le trou fait à la gorge une quantité considérable de mantèque en consistance d'huile sigée : on en tire quelquesois jusqu'à vingt livres d'une seule autruche. Cette mantèque n'est autre chose que le sang de l'animal mêlé, non avec sa chair, comme on l'a dit, puisqu'on ne lui en trouvoit point sur le ventre et sur la poitrine, où en effet il n'y en a jamais, mais avec cette graisse qui, dans les autruches grasses, forme, comme nous avons dit, une couche épaisse de plusieurs pouces sur les intestins. Les habitants du pays prétendent que la mantèque est un très bon manger, mais qu'elle donne le cours de ventre.

Les Ethiopiens écorchent les autruches, et vendent leurs peaux aux marchands d'Alexandrie : le cuir en est très épais (1), et les Arabes s'en faisoient

(') Schwenckfeld prétend que ce cuir épais est fait

autrefois des espèces de soubrevestes, qui leur tenoient lieu de cuirasse et de bouclier. Belon a vu une grande quantité de ces peaux tout emplumées dans les boutiques d'Alexandrie; les longues plumes blanches de la queue et des ailes ont été recherchées dans tous les temps : les anciens les employoient comme ornement et comme distinction militaire, et elles avoient succédé aux plumages de cygne; car les oiseaux ont toujours été en possession de fournir aux peuples policés, comme aux peuples sauvages, une partie de leur parure. Aldrovande nous apprend qu'on voit encore à Rome deux statues anciennes, l'une de Minerve et l'autre de Pyrrhus, dont le casque est orné de plumes d'autruche. C'est apparemment de ces mêmes plumes qu'étoit composé le pennache des soldats romains, dont parle Polybe, et qui consistoit en trois plumes noires ou rouges d'environ une coudée de haut; c'est précisément la longueur des grandes plumes d'autruche. En Turquie, aujourd'hui, un janissaire qui s'est signalé par quelques faits d'armes a le droit d'en décorer son turban; et la sultane, dans le sérail, projetant de plus douces victoires, les admet dans sa parure avec complaisance. Au royaume de Congo, on mêle ces plumes avec celles du paon pour en faire des enseignes de guerre, et les dames d'Angleterre et d'Italie s'en font des espèces d'éventail. On sait assez quelle prodigieuse consommation il s'en fait en Europe pour les chapeaux, les casques, les habillements de théâtres, les ameublements, les dais, les cérémonies funèbres, et même pour la parure des femmes; et il faut avouer qu'elles font un bon effet, soit par leurs couleurs naturelles ou artificielles, soit par leur mouvement doux et ondoyant : mais il est bon de savoir que les plumes dont on fait le plus de cas sont celles qui s'arrachent à l'animal vivant, et on les reconnoît en ce que leur tuyau étant pressé dans les doigts donne un suc sanguinolent; celles au contraire qui ont été arrachées après la mort sont sèches, légères et fort sujettes aux vers.

Les autruches, quoique habitantes du désert, ne sont pas aussi sauvages qu'on l'imagineroit: tous les voyageurs s'accordent à dire qu'elles s'apprivoisent facilement, surtout lorsqu'elles sont jeunes. Les habitants de Dara, ceux de Libye, etc., en nourrissent des troupeaux, dont ils tirent sans doute ces plumes de première qualité qui ne se prennent que sur les autruches vivantes; elles s'apprivoisent même sans qu'on y mette du soin, et par la seule habitude de voir des hommes, et d'en recevoir la nourriture et de bons traitements. Brue, en ayant acheté deux à Serinpate sur la côte d'Afrique, les trouva tout apprivoisées lorsqu'il arriva au fort Saint-Louis.

pour garantir l'autruche contre la rigueur du froid; il n'a pas pris garde qu'elle n'habitoit que les pays chauds.

On fait plus que de les apprivoiser; on en a dompté quelques unes, au point de les monter comme on monte un cheval; et ce n'est pas une invention moderne; car le tyran Firmius, qui régnoit en Egypte sur la fin du troisième siècle, se faisoit porter, dit-on, par de grandes autruches. Moore, Anglois, dit avoir vu, à Joar, en Afrique, un homme voyageant sur une autruche. Vallisnieri parle d'un jeune homme qui s'étoit fait voir à Venise monté sur une autruche, et lui faisant faire des espèces de voltes devant le menu peuple. Enfin M. Adanson a vu au comptoir de Podor deux autruches encore jeunes, dont la plus forte couroit plus vite que le meilleur coureur anglois, quoiqu'elle eût deux nègres sur son dos. Tout cela prouve que ces animaux, sans être absolument farouches, sont néanmoins d'une nature rétive, et que, și on peut les apprivoiser jusqu'à se laisser meper en troupeaux, revenir au bercail, et même à souffrir qu'on les monte, il est dissicile, et peut-être impossible, de les réduire à obéir à la main du cavalier, à sentir ses demandes, comprendre ses volontés, et s'y soumettre. Nous voyons, par la relation même de M. Adanson, que l'autruche de Podor ne s'éloigna pas beaucoup, mais qu'elle sit plusieurs fois le tour de la bourgade, et qu'on ne put l'arrêter qu'en lui barrant le passage. Docile à un certain point par stupidité, elle paroit intraitable par son naturel; et il faut bien que cela soit, puisque l'Arabe, qui a dompté le cheval et subjugué le chameau, n'a pu encore maîtriser entièrement l'autruche : cependant jusque là on ne pourra tirer parti de sa vitesse et de sa force; car la force d'un domestique indocile se tourne presque toujours contre son maître.

An reste, quoique les autruches courent plus vite que le cheval, c'est capendant avec le cheval qu'on les court et qu'on les prend; mais on voit bien qu'il y faut un peu d'industrie : celle des Arabes consiste à les suivre à vue, sans les trop presser, et surtout à les inquiéter sssez pour les empêcher de prendre de la nourriture, mais point assez pour les déterminer à s'échapper par une fuite prompte ; cela est d'autant plus facile qu'elles ne vont guère sur une ligne droite, et qu'elles décrivent presque toujours dans leur course un cercle plus ou moins étendu. Les Ajabes peuvent donc diriger leur marche sur un cercle concentrique, intérjeur, par conséquent plus ctroit, et les suivre toujours à une juste distance, en faisant beaucoup moins de chemin qu'elles. Lorsqu'ils les ont ainsi fatignées et affamées pendant un ou deux jours, ils prennent leur moment, fondent sur elles au grand galon, en les menant contre le vent autant qu'il est possible, et les tuent à coups de bâton, pour que le sang ne gâte point le beau blanc de leurs plumes. On dit que, lorsqu'elles se sentent forcées et hors d'état d'échapper aux chasseurs, elles cachent laur tête et crojent qu'on

ne les voit plus : mais il pourroit se faire que l'absurdité de cette intention retombat sur ceux qui ont voulu s'en rendre les interprètes, et qu'elles p'eussent d'autre but, en cachant leur tête, que de mettre du moins en sûreté la partie qui est en même temps la plus importante et la plus foible.

Les strutophages avoient une autre saçon de prendre ces animaux: ils se couvroient d'une peau d'autruche; passant leur bras dans le cou, ils lui saisoient saire tous les mouvements que sait ordinairement l'autruche elle-même; et, par ce moyen, ils pouvoient aisément les approcher et les surprendre. C'est ainsi que les sauvages d'Amérique se déguisent en chevreuils pour prendre les chevreuils.

On s'est encore servi de chiens et de filets pour cette chasse, mais il paroit qu'on la fait plus communément à cheval; et cela seul suffit pour expliquer l'antipathie qu'on a cru remarquer entre le chaval et l'autruche.

Lorsque celle-ci court, elle déploie ses siles et les grandes plumes de sa queue; non pas qu'elle en tire aucun secours pour aller plus vite, comme je l'ai déjà dit, mais par un effet très ordinaire de la correspondance des muscles, et de la manière qu'un homme qui court agite ses bras, ou qu'un éléphant qui revient sur le chasseur dresse et déploie ses grandes oreilles. La preuve sans réplique que ce n'est point pour accélérer son mouvement que l'autruche relève ainsi ses ailes, c'est qu'elle les relève lors même qu'elle va contre le vent, quoique, dans ce cas, elles ne puissent être qu'un obstacle. La vitesse d'un animal n'est que l'effet de sa force employée contre sa pesanteur; et, comme l'autruche est en même temps très pesante et très vite à la course, il s'ensuit qu'elle doit avoir beaucoup de force : cependant, malgré sa force, elle conserve les mœurs des granivores; elle n'attaque point les animaux plus foibles; rarement même se met-elle en désense contre ceux qui l'attaquent; bordée sur tout le corps d'un cuir épais et dur, pourvue d'un large sternum qui lui tient lieu de cuirasse, munie d'une seconde cuirasse d'insensibilité, elle s'aperçoit à peine des petites atteintes du dehors et elle sait se soustraire aux grands dangers par la rapidité de sa fuite : si quelquefois elle se défend, c'est avec le bec, avec les piquants de ses ailes, et surtout avec les pieds. Thévenot en a vu une qui, d'un coup de pied, renversa un chien. Belon dit dans son vieux langage qu'elle pourroit ainsi ruer par terre un homme qui fuiroit devant elle : mais qu'elle jette, en fuyant, des pierres à ceux qui la poursuivent; j'en doute beaucoup, et d'autant plus, que la vitesse de sa course en avant seroit autant de retranché sur celle des pierres qu'elle lanceroit en arrière, et que ces deux vitesses opposées étant à peu près égales, puisqu'elles ont toutes deux pour principe le mouvement des pieds, elles se détruiroient nécessairement. D'ailleurs ce fait avancé par Pline, et répété par beaucoup d'autres, neme paroît point avoir été confirmé par aucun moderne digne de foi, et l'on sait que Pline ayoit beaucoup plus de

génie que de critique.

Léon l'Africain a dit que l'autruche étoit privée du sens de l'ouie; cependant nous avons vu plus haut qu'elle paroissoit avoir tous les organes d'où dépendent les sensations de ce genre; l'ouverture des orcilles est même fort grande, et n'est point ombragée par les plumes : ainsi il est probable, ou qu'elle n'est sourde qu'en certaines circonstances, comme le tetras, c'est-à-dire dans la saison de l'amour; ou qu'on a imputé quelquesois à surdité ce qui n'étoit que l'esset de la stupidité.

C'est aussi dans la même saison, selon toute apparence, qu'elle fait entendre sa voix; elle la fait rarement entendre, car très peu de personnes en ont parlé. Les écrivains sacrés comparent son cri à un gémissement, et on prétend même que son nom hébreu, jacnah, est formé d'iunah, qui signifie hurler. Le docteur Browne dit que ce cri ressemble à la voix d'un enfant enroué, et qu'il est plus triste encore : comment donc avec ceia ne paroîtroit-il pas lugubre et même terrible, selon l'expression de M. Sandys, à des voyageurs qui ne s'enfoncent qu'avec inquiétude dans l'immensité de ces déserts, et pour qui tout être animé, sans en excepter l'homme, est un objet à craindre et une rencontre dangereuse?

# LE TOUYOU.

### Struthio Rheg. L.

L'autruche de l'Amérique méridionale, appelée russi autruche d'Occident, autruche de Magellan, et de la Guiane, n'est point une autruche : je crois que Le Maire est le premier voyageur qui, trompé par quelques traits de ressemblance avec l'autruche d'Afrique, lui ait appliqué ce nom. Klein, qui a bien vu que l'espèce étoit dissérente, s'est contenté de l'appeler autruche bâtar. le. M. Barrère la nomme tantôt un heron, tantôt une grue ferrivore, tantôt un émeu à long cou; d'autres ont cru beaucoup mieux faire en lui appliquant, d'après des rapports à la vérité mieux saisis, cette dénomination composée, casoar gris à bec d'autruche. Moehring et M. Brisson lui donnent le nom latin de rhea, auquel le dernier ajoute le nom américain de touyou, formé de celui de touyouyou qu'il porte communément dans la Guiane; d'autres sauvages lui ont donné d'autres noms, yardu, yandu, andu, et nanduguacu, au Bresil; sullian, dans l'île de Maragnan; sure, au Chili, etc. Yoilà bien des nams pour un oiseau si nouvellement connu: pour moi, j'adopterai volontiers celui de touyou que lui a donné, ou plutôt que lui a conservé M. Brisson, et je préférerai, sans hésiter, ce nom barbare, qui vraisemblablement a quelque rapport à la voix ou au cri de l'oiseau; je le préfèrerai, dis-je, aux dénominations scientifiques, qui trop souvent ne sont propres qu'à donner de fausses idées, et aux noms nouveaux qui n'indiquent aucun caractère, aucun attribut essentiel à l'être auquel on les applique.

M. Brisson paroit croire qu'Aldrovande a voulu désigner le touvou sous le nom d'avis eme; et il est très vrai qu'au tome III de l'Ornithologie de ce dernier, page 511, il se trouve une planche qui représente le touyou et le casoar, d'après les deux planches de Nicremberg, page 218; et qu'au-dessus de la planche d'Aldrovande est écrit en gros caractères AVIS EME, de même que la figure du touyou, dans Nicremberg, porte en tête le nom d'émeu. Mais il est visible que ces deux titres ont été ajoutés par les graveurs ou les imprimeurs, peu instruits de l'intention des auteurs : car Aldrovande ne dit pas un mot du touyou; Nieremberg n'en parle que sous le nom d'yardou, de suri, et d'autruche d'Occident; et tous deux, dans leur description, appliquent les noms d'eme et d'émeu au seul casoar de Jaya; en sorte que, pour prévenir la consusion des noms, l'eme d'Aldrovande et l'emeu de Nieremberg ne doivent plus désormais reparoître dans la liste des dénominations du touyou. Marcgrave dit que les Portugais l'appellent ema dans leur langue; mais les Portugais, qui avoient beaucoup de relations dans les Indes orientales, connoissoient l'émeu de Java, et ils ont donné son nom au touyou d'Amérique, qui lui ressembloit plus qu'à aucun autre oiseau, de même que nous avons donné le nom d'autruche à ce même touyou; et il doit demeurer pour constant que le nom d'émeu est propre au casoar des Indes orientales, et ne convient ni au touyou ni à aucun autre oiscau d'Amérique.

En détaillant les dissérents noms du topyou, j'ai indiqué en partie les différentes contrées où il se trouve : c'est un oiseau propre à l'Amérique méridionale, mais qui n'est pas également répandu dans toutes les provinces de ce continent. Marcgrave nous apprend qu'il est rare d'en voir aux environs de Fernambouc; il ne l'est pas moins au Pérou et le long des côtes les plus fréquentées : mais il est plus com mun dans la Guiane, dans les capitaineries de Sérégippe et de Rio-Grande, dans les provinces intérieures du Brésil, au Chili, dans les vastes forêts qui sont au nord de l'embouchure de la Plata, dans les savanes immenses qui s'étendent au sud de cette rivière, et dans toute la terre Magellanique, jusgu'au port Désiré, et même jusqu'à la côte qui horde le détroit de Magellan. Autresois il y avoit des cantons dans le Paraguay qui en étoient remplis, surtout les campagnes arrosées par l'Uruguay; mais, à mesure que les hommes s'y sont multipliés, ils en ont tué un grand nombre, et le reste s'est éloigné. Le capitaine Wood assure que, bien qu'ils abondent sur la côte septentrionale du détroit de Magellan, on n'en voit point du tout sur la côte méridionale : et quoique Coréal dise qu'il en a aperçu dans les îles de la mer du Sud, ce détroit paroit être la borne du climat qui convient au touyou, commele cap de Bonne-Espérance est la borne du climat qui convient aux autruches; et ces iles de la mer du Sud, où Coréal dit avoir vu des touyous, seront apparemment quelques unes de celles qui avoisinent les côtes orientales de l'Amérique au-delà du détroit Il paroît de plus que le touyou, qui se plait, comme l'autruche, sous la zone torride, s'habitue plus facilement à des pays moins chauds, puisque la pointe de l'Amérique méridionale, qui est terminée par le détroit de Magellan, s'approche bien plus du pôle que le cap de Bonne-Espérance ou qu'aucun autre climat habité volontairement par les autruches : mais comme, selon toutes les relations, le touyou n'a pas plus que l'autruche la puissance de voler, qu'il est, comme elle, un oiseau tout-à-fait terrestre, et que l'Amérique méridionale est séparée de l'ancien continent par des mers immenses, il s'ensuit qu'on ne doit pas plus trouver de touyous dans ce continent qu'on ne trouve d'autruches en Amérique, et cela est en effet conforme au témoignage de tous les voyageurs.

Le tonyou, sans être tout-à-fait aussi gros que l'autruche, est le plus gros oiseau du Nouveau-Monde: les vieux ont jusqu'à six pieds de haut; et Wafer, qui a mesuré la cuisse d'un des plus grands, l'a trouvée presque égale à celle d'un homme. Il a le long cou, la petite tête et le bec aplati de l'autruche (1); mais, pour tout le reste, il a plus de rapport avec le casoar: je trouve même dans l'Histoire du Brésil par M. l'abbé Prévost, mais point ailleurs, l'indication d'une espèce de corne que cet oiseau a sur le bec, et qui, si elle existoit en effet, seroit un trait de ressemblance de plus avec le casoar.

Son corps est de forme ovoïde, et paroît presque entièrement rond, lorsqu'il est revêtu de toutes ses plumes; ses ailes sont très courtes et inutiles pour le vol, quoiqu'on prétende qu'elles ne soient pas inutiles pour la course : il a sur le dos et aux environs du croupion de longues plumes qui lui tom-

(') On voit dans la figure de Nieremberg, page 218, une espèce de calotte sur le sommet de la tête, qui a du rapport à la plaque dure et calleuse que l'autruche a au même endroit, selon le docteur Browne (voy. l'histoire de l'autruche); mais il n'est question de cette calotte ni dans la description de Nieremberg, ni dans aucune autre.

bent en arrière et recouvrent l'anus; il n'a point d'autre queuc : tout ce plumage est gris sur le dos et blanc sur le ventre. C'est un oiseau très haun monté, ayant trois doigts à chaque pied, et tous trois en avant; car on ne doit pas regarder comme un doigt ce tubercule calleux et arrondi qu'il a en arrière, et sur lequel le pied se repose comme sur une espèce de talon : on attribue à cette conformation la difficulté de se tenir sur un terrain glissant, et d'y marcher sans tomber; en récompense, il court très légèrement en pleine campagne, élevart tantôt une aile, tantôt une autre, mais avec des in tentions qui ne sont point encore bien éclaircies Marcgrave prétend que c'est afin de s'en servir comme d'une voile pour prendre le vent; Niereinberg, que c'est pour rendre le vent contraire aux chiens qui le poursuivent; Pison et Klein, pour changer souvent la direction de sa course, afin d'éviter par ses zigzags les flèches des sauvages; d'autres enfin, qu'il cherche à s'exciter à courir plus vite, en se piquant lui-même avec une espèce d'aiguillon dont ses ailes sont armées. Mais, quoi qu'il en soit des intentions des touyous, il est certain qu'ils courent avec une très grande vitesse, et qu'il est difficile à aucun chien de chasse de pouvoit les atteindre : on en cite un qui, se voyant coupé, s'élança avec une telle rapidité qu'il en imposa aux chiens, et s'échappa vers les montagnes. Dans l'impossibilité de les forcer, les sauvages sont réduits à user d'adresse et à leur tendre des piéges pour les prendre. Marcgrave dit qu'ils vivent de chair et de fruits; mais, si on les eût mieux observés, on eût reconnu sans doute pour laquelle de ces deux sortes de nourriture ils ont un appétit de préférence. Au défaut des faits, on peut conjecturer que ces oiseaux ayant le même instinct que celui des autruches et des frugivores, qui est d'avaler des pierres, du fer et autres corps durs, ils sont aussi frugivores, et que, s'ils mangent quelquefois de la chair, c'est, ou parce qu'ils sont pressés par la faim, ou qu'ayant les sens du goût et de l'odorat obtus comme l'autruche, ils avalent indistinctement tout ce qui se présente.

Nieremberg conte des choses fort étranges au sujet de leur propagation : selon lui, c'est le mâle qui se charge de couver les œufs; pour cela, il fait en sorte de rassembler vingt ou trente femelles, afin qu'elles pondent dans un même nid; dès qu'elles ont pondu, il les chasse à grands coups de bec, et vient se poser sur leurs œufs, avec la singulière précaution d'en laisser deux à l'écart qu'il ne couve point; lorsque les autres commencent à éclore, ces deux-là se trouvent gâtés, et le mâle prévoyant ne manque pas d'en casser un, qui attire une multitude de mouches, de scarabées et d'autres insectes dont les petits se nourrissent : lorsque le premier est

consommé, le couveur entame le second et s'en sert au même usage. Il est certain que tout cela a pu arriver naturellement; il a pu se faire que des œufs inféconds se soient cassés par accident, qu'ils aient attiré des insectes, lesquels aient servi de pâture aux jeunes touyous: il n'y a que l'intention du père qui soit suspecte ici; car ce sont toujours ces intentions qu'on prête assez légèrement aux bêtes, qui font le roman de l'histoire naturelle.

A l'égard de ce mâle qui se charge, dit-on, de couver à l'exclusion des femelles, je serois fort porté à douter du fait, et comme peu avéré, et comme contraire à l'ordre de la nature. Mais ce n'est pas assez d'indiquer une erreur; il faut, autant qu'on peut, en découvrir les causes, qui remontent quelquefois jusqu'à la vérité: je croirois donc volontiers que celle-ci est fondée sur ce qu'on aura trouvé à quelques couveuses des testicules, et peut-être même une apparence de verge comme on en voit à l'autruche femelle, et qu'on se sera cru en droit d'en conclure que c'étoient autant de mâles.

Wafer dit avoir aperçu dans une terre déserte, au nord de la Plata, vers le 54° degré de latitude méridionale, une quantité d'œuss de touyou dans le sable, où, selon lui, ces oiseaux les laissent couver. Si ce fait est vrai, les détails que donne Nieremberg sur l'incubation de ces mêmes œufs ne peuvent l'être que dans un climat moins chaud et plus voisin du pôle. En esset les Hollandois trouvèrent aux environs du port Désiré, qui est au 47° degré de latitude, un touyou qui couvoit, et qu'ils firent envoler; ils comptèrent dix-neuf œufs dans le nid. C'est ainsi que les autruches ne couvent point ou presque point leurs œufs sous la zone torride, et qu'elles les couvent au cap de Bonne-Espérance, où la chaleur du climat ne seroit pas suffisante pour les faire éclore.

Lorsque les jeunes touyous viennent de naître, ils sont familiers et suivent la première personne qu'ils rencontrent; mais en vieillissant ils acquièrent de l'expérience et deviennent sauvages. Il paroît qu'en général leur chair est un assez bon manger, non cependant celle des vieux, qui est dure et de mauvais goût. On pourroit perfectionner cette viande en élevant des troupeaux de jeunes touyous, ce qui seroit facile, vu les grandes dispositions qu'ils ont à s'apprivoiser, les engraissant et employant tous les moyens qui nous ont réussi à l'égard des dindons, qui viennent également des climats chauds et tempérés du continent de l'Amérique.

Leurs plumes ne sont pas, à beaucoup près, aussi belles que celles de l'autruche : Coréal dit même qu'elles ne peuvent servir à rien. Il seroit à désirer qu'au lieu de nous parler de leur peu de valeur, les voyageurs nous eussent donné une idée iuste de leur structure : on a trop écrit de l'autruche

et pas assez du touyou. Pour faire l'histoire de la première, la plus grande difficulté a été de rassembler tous les faits, de comparer tous les exposés, de discuter toutes les opinions, de saisir la vérité égarée dans le labyrinthe des avis divers, ou noyée dans l'abondance des paroles : mais, pour parler du touyou, nous avons été souvent obligé de deviner ce qui est, d'après ce qui doit être; de commenter un mot échappé par hasard, d'interpréter jusqu'au silence; au défaut du vrai, de nous con tenter du vraisemblable; en un mot, de nous résoudre à douter de la plus grande partie des faits principaux, et à ignorer presque tout le reste, jusqu'à ce que les observations futures nous mettent en état de remplir les lacunes que, faute de mémoires suffisants, nous laissons aujourd'hui dans son histoire.

# LE CASOAR(1).

### Struthio Casuarinus. L.

Les Hollandois sont les premiers qui ont fait voir cet oiseau à l'Europe; ils le rapportèrent de l'île de Java en 4597, à leur retour du premier voyage qu'ils avoient fait aux Indes orientales: les liabitants du pays l'appellent eme, dont nous avons fait émeu. Ceux qu' l'ont apporté lui ont donné le nom de cassoware, que nous prononçons casoar, et que j'ai adopté, parce qu'il n'a jamais été appliqué à aucun autre oiseau; au lieu que celui d'émeu a été appliqué, quoique mal à propos, au touyou. comme nous l'avons vu ci-dessus dans l'histoire de cet oiseau.

Le casoar, sans être aussi grand ni même aussi gros que l'autruche, paroît plus massif aux yeux, parce qu'avec un corps d'un volume presque égal, il a le cou et les pieds moins longs et beaucoup plus gros à proportion, et la partie du corps plus renflée, ce qui lui donne un air plus lourd.

Celui qui a été décrit par MM. de l'Académie des Sciences avoit cinq pieds et demi, du bout du bec au bout des ongles : celui que Clusius a observé étoit d'un quart plus petit. Houtman lui donne une grosseur double de celle du cygne, et d'autres Hollandois celle d'un mouton. Cette variété de mesures, loin de nuire à la vérité, est au contraire la seule chose qui puisse nous donner une connoissance approchée de la véritable grandeur du casoar; car la taille d'un seul individu n'est point la grandeur de l'espèce, et l'on ne peut se former une idée juste de celle-ci qu'en la considérant comme une quantité

<sup>(&#</sup>x27;) En Europe, cosoar ou cosowar.

variable entre certaines limites: d'où il suit qu'un naturaliste qui auroit comparé avec une bonne critique toutes les dimensions et les descriptions des observateurs auroit des notions plus exactes et plus sûres de l'espèce que chacun de ces observateurs qui n'auroit connu que l'individu qu'il auroit mesuré et décrit:

Le trait le plus remarquable dans la figure du casoar est cette espèce de casque conique, noir par devant, jaune dans tout le reste, qui s'élève sur le front, depuis la base du bec jusqu'au milieu du sommet de la têté, et quelquesois au-delà : ce casque est formé par le renslement des os du crâne en cet endroit, et il est recouvert d'une enveloppe dure, composée de plusieurs couches concentriques et analogues à la substance de la corne de bœuf; sa forme totale est à peu près celle d'un cône tronqué, qui a trois pouces de haut, un pouce de diamètre à sa base, et trois lignes à son sommet. Clusius pensoit que ce casque tomboit tous les ans avec les plumes lorsque l'oiseau étoit en mue : mais MM. de l'Académie des sciences ont remarqué, avec raison, que c'étoit tout au plus l'énveloppe extérieure qui pouvoit tomber ainsi, et non le noyau intérieur, qui, comme nous l'avons dit, fait partie des os du crâne; et même ils ajoutent qu'on ne s'est point aperçu de la cliute de cette enveloppe à la ménagerie de Versailles, pendant les quatre années que le casoar qu'ils décrivoient y avoit passées : néanmoins il peut se faire qu'elle tombe en effet, mais en détail, et par une espècé d'exfoliation successive, comme le bec de plusieurs oiseaux, et que cette particularité ait échappé aux gardes de la ménagerie.

L'iris de l'œil est d'un jaune de topaze, et la cornée singulièrement petite, relativement au globe de l'œil; ce qui donne à l'animal un regard également farouc'ie et extraordinaire; la paupière inférieure est la plus grande, et celle du dessus est garnie, dans sa partie moyenne, d'un rang de petits poils noirs, lequel s'arrondit au-dessus de l'œil en manière de sourcil, et forme au casoar une sorte de plysionomie que la grande ouverture du bec achève de rendre menaçanté; les orifices extérieurs des narines sont fort près de la pointe du bec supérieur.

Dans le bec, il faut distinguer la charpente du tégument qui la receuvre : cette charpente consiste en trois pièces très solides, deux desquelles forment le pourtour, et la troisième l'arête supérieure, qui est beaucoup plus relevée que dans l'autruche : toutes les trois sont recouvertes par une membrane qui remplit les entre-deux.

Les mandibules supérieure et inférieure du bec ent leurs bords un peu échancrés vers le bout et paroissent avoir chacune trois pointes.

La tête et le haut du cou n'ont que quelques petites plumes, ou plutôt quelques poils noirs et clairsemés, en sorte que dans les endrolls la péau paroit à découvert : elle est de différente couteur, bleue sur les côtés, d'un violet ardoisé sous la gorge, rouge par derrière en plusieurs places, mais principalement vers le milieu; et ces places rouges sont un peu plus relevées que le reste, par des espèces de rides ou de hachures obliques dont le cou est sillonné: mais il faut avouer qu'il y a variété dans la disposition de ces couleurs.

Les trous des oreilles étoient fort grands dans le casoar décrit par MM. de l'Académie, fort petits dans celui décrit par Clusius, mais découverts dans tous deux, et environnés, comme les paupières, de petits poils noirs.

Vers le milieu de la partie ahtérieure du cou, à l'endroit où commencent les grandes plumes, naissent deux barbillons rouges et bleus, arrondis par le bout, que Bontius met dans la figure imilédiatement au-dessus du bec, comme dans les poules. Frisch en a représenté quatre, deux plus longs sur les côtés du cou, et deux en devant, plus courts; le casque paroit aussi plus large dans sa figure, et approche de la forme d'un turban. Il y a au Cabinet du Roi une tête qui paroît être celle d'un casoar, et qui porte un tubercule différent du tubercule du casoar ordinaire : c'est au temps et à l'observation à nous apprendre si ces variétés et celles que nous remarquerons dans la suite sont constantes ou non; si quelques unes ne viendroient pas du peu d'exactitude des dessinateurs, ou si elles ne tiendroient pas à la différence du sexe ou à guelque autre circonstance. Frisch prétend avoir reconnu dans deux casoars empaillés des variétés qui distinguoient le male de la femelle; mais il ne dit pas quelles sont ces différences.

Le casoar a les ailes encore plus petites que l'autruche, et tout aussi inutiles pour le vol; elles sont armées de piquants, et même en plus grand nombre que celles de l'autruche. Clusius en a trouvé quatre à chaque aile, MM. de l'Académie cinq; et on en compte sept bien distinctes dans la sigure de Frisch, planche 105. Ce soilt comme des tuyaux de plumes qui paroissent rouges à leur extrémité, et sont creux dans toute leur longueur; As contiennent dans leur cavité une espèce de moelle semblable à celle des plumes naissantes des autres oiseaux : celui du milieu a près d'un pied de longueur, et environ trois lignes de diamètre ; c'est le plus long de tous : les latéraux vont en décroissant de part et d'autre, comme les doigts de la main, et à peu près dans le même ordre. Swammerdam s'en servoit en guise de chalumeau pour souffler des parties très délicates, comme les trachées des insectes, etc. On à dit que ces ailes avoient été données au casoar pour l'aider à aller plus vitë; d'autres, qu'il pouvoit s'en servir pour frapper, comme avec des houssines: mais personne ne dit avoir vu quel usage il en fait réellement. Le casodr a encore cela de commun avec l'autruche, qu'il n'a au'une scule espèce de plumes sur tout le corps, aux ailes, autour du croupidh, etc.; mais la plupart de ces pltimes sont doubles, chaque tuyaú dollnant brdinairement naissance à deux tiges plus ou moins longues et souvent inégales entre elles : elles ne sont pas d'une structure uniforme dans toute leur longueur; les tiges sont plates, noires et luisantes, divisées par nœuds en dessous, et chaque nœud produit une barbe ou un filet, avec cette différence que, llepuis la racine au milieu de la lige, ces filets sont plus courts, plus souples, plus branchus, et, pour ainsi dire, duvetés et d'une couleur de gris tanné! att lieu que; depuis le milieu de la même tige à son extrémité; ils sont plus longs, plus durs et de couleur noire; et comme ces derniers recouvrent les autres et sont les seuls qui paroissent, le casoar, vu de quelque distance, semble être un animal velu, et du même poil que l'ours ou le sanglier. Les plumes les plus courtes sont au cdu, les plus longues autour du croupion, et les moyennes dans l'espace intermédiaire : celles du croupion ont jusqu'à quatorze pouces, et retombent sur la partie postérieure du corps; elles tiennent lieu de la queue, qui mandue absolument.

Il y a, comme à l'autruche, un espace calleux et nu sur le aterhum, à l'endroit où porte le poids du corps lorsque l'oiseau est couché, et cette partie est plus saillante et plus relevée dans le casoar que dans l'autruche.

Les cuisses et les jambes sont revêtues de plumes presque jusqu'auprès du genou; et ces plumes tiroient au gris de cendre dans le sujet observé par Clusius: les pieds, qui sont très gros et très netveux, ont trois doigts, et non pas quatre, comme le dit Bontius; tous trois dirigés en avant. Les Hollandois racontent que le casoar se sert de ses pieds pour sa défense, ruant et frappant par derrière comme un cheval, selon les uns, et, selon les autres, s'élançant en avant contre celui qui l'attaque, et le renversant avec les pieds, dont il lui frappe rudement la poitrifie. Clusius, qui en a vu un vivant dans les jardins du comte de Solms à La Haye, dit qu'il ne se sert point de son bec pour se défendré, mais qu'il se porte obliquement sur son adversaire et qu'il le frappe en ruant : il ajoute que le même comte de Solms lui montra un arbre gros comme la cuisse, que cet oiseau avoit fort maltraité, et entièrement écorché avec ses pieds et ses origles. Il est vrai qu'on n'a pas remarqué à la inénagerie de Versailles que les castars qu'on y a gardés fussent si méchants et si forts; mais peut-être étoient-ils plus apprivoisés que celul de Clusius : d'ailleurs ils vivoient dans l'abondance et dans une plus étroite captivité; toutes cir censtances qui adoucissen tà la longue les mœurs des atilmaux qui ne sont pas absolument féroces, énervent leur courage, abatardissent leur naturel, et les rendent méconnoissables au travers des habitudes flouvellement acquises.

Les origles du casoar sont très durs, noirs au dehors et blanes en dedans. Linnæus dit qu'il frappe avec l'ongle du milieu, qui est le plus grand; cependant les descriptions et les figures de MM. de l'Académie et de M. Brisson représentent l'ongle du dolgt intérieur comme le plus grand, et il l'est en effet.

Son allure est bizarre; il semble dil'il rue du derrière, faisant en même temps un demi-saut en avant : mais, malgre la mauvaise grace de sa démarche, on prétend qu'il court plus vite que le meilleur coureur. La vitesse est tellement l'attribut des oiseaux, que les plus pesants de cette famille sont encore plus légers à la course que les plus légers d'entre les antmaux terrestres.

Le casoar a la langue dentelée sur les bords, et si courte, qu'on a dit de lui, comme du coq de bruyère, qu'il n'en avoit point : celle du'a observée M. Përrault avoit seulement un pouce de long et huit lignes de large. Il avale tout ce qu'on lui jette, c'est-à-dire tout corps dont le volulité est proportionné à l'ouverture de son bec. Frisch he voit avec raison dans cette habitude qu'un trait de conformité avec les gallinaces, qui avalent leurs aliments tout entiers, et sans les bilser dans leur bec : mais les Hollandois, qui paroissent avoir vould tendre plus intéressante l'histoire de cet oiseau, délà si singulier, en y ajoutant du metveilleux, n'ont pas manque de dire, comme on l'a dit de l'autructie, qu'il avaloit non seulement les pierres, le fer, les glacons, clc., mais encore des charbons ardents, et sans même en paroître incommodé.

On dit aussi qu'il rend très promptement ce qu'il à pris, et quelquefois des pommes de la grosseur du poing, aussi entières qu'il les avoit avalées : et en effet, le tube intestinal est si court, que les aliments doivent passer très vite; et ceux qui, par leur dureté, sont capables de quelque résistance, doivent éprouver peu d'altération dans un si petit trajet, sur tout lorsque les fonctions de l'estomac sont dérangées par quelquemaladie.On a assuré à Clusius due , dans ce cas, il rendoit quelquefois les œufs de poule, dont il étoit fort friand, tels qu'il les avoit pris, c'est-àdire bien entiers avec la coque; et que; les avalant une seconde fois; il les digéroit bien. Le fond de la nourriture de ce même casoar, qui étoit celui du comte de Solms, c'étoit du pain blanc coupé par gros morceaux, ce qui prouve qu'il est frugivore; ou plutôt il est dinnivore, puisqu'il dévore en effet tout ce qu'on lui présente, et que, s'il à le jabot et le double estomac des animaux dui vivent de matières végétales, il a les courts intestins des animaux catnassiers. Le tube intestinal de celui util a été dissédité

par MM. de l'Académie avoit quatre pieds huit pouces de long et deux pouces de diamètre dans toute son étendue; le cœcum étoit double et n'avoit pas plus d'une ligne de diamètre sur trois, quatre et cinq pouces de longueur: à ce compte, le casoar a les intestins treize fois plus courts que l'autruche, ou du moins que celles qui les ont le plus longs; et, par cette raison, il doit être encore plus vorace, et avoir plus de disposition à manger de la chair: c'est ce dont on pourra s'assurer, lorsqu'au lieu de se contenter d'examiner des cadavres les observateurs s'attacheront à étudier la nature vivante.

Le casoar a une vésicule du fiel, et son canal, qui se croise avec le canal hépatique, va s'insérer plus haut que celui-ci dans le duodénum, et le pancréatique s'insère encore au-dessus du cystique; conformation absolument différente de ce qu'on voit dans l'autruche. Celle des parties de la génération du mâle s'en éloigne beaucoup moins: la verge a sa racine dans la partie supérieure du rectum; sa forme est celle d'une pyramide triangulaire, large de deux pouces à sa base et de deux lignes à son sommet; elle est composée de deux ligaments cartilagineux très solides, fortement attachés l'un à l'autre en dessus, mais séparés en dessous, et laissant entre eux un demi-canal qui est revêtu de la peau: les vaisseaux déférents et les uretères n'ont aucune communication apparente avec le canal de la verge; en sorte que cette partie, qui paroit avoir quatre fonctions principales dans les animaux quadrupèdes, la première de servir de conduit à l'urine, la seconde de porter la liqueur séminale du mâle dans la matrice de la femelle, la troisième de contribuer par sa sensibilité à l'émission de cette liqueur, la quatrième d'exciter la femelle, par son action, à répandre la sienne, semble être réduite, dans le casoar et l'autruche, aux deux dernières fonctions, qui sont de produire, dans les réservoirs de la liqueur séminale du mâle et de la femelle, les mouvements de correspondance nécessaires pour l'émission de cette liqueur.

On a rapporté à Clusius que, l'animal étant vivant, on avoit vu quelquefois sa verge sortir par l'anus; nouveau trait de ressemblance avec l'autruche.

Les œufs de la femelle sont d'un gris de cendre tirant au verdâtre, moins gros et plus allongés que ceux de l'autruche, et semés d'une multitude de petits tubercules d'un vert foncé; la coque n'en est pas fort épaisse, selon Clusius, qui en a vu plusieurs; le plus grand de tous ceux qu'il a observés avoit quinze pouces de tour d'un sens, et un peu plus de douze de l'autre.

Le casoar a les poumons et les dix cellules à air comme les autres oiseaux, et particulièrement comme les oiseaux pesants, cette bourse ou membrane noire propre aux yeux des oiseaux, et cette paupière interne qui, comme on sait, est retenue dans le grand angle de l'œil des oiseaux par deux muscles ordinaires, et qui est ramenée par instants sur la cornée par l'action d'une espèce de poulie musculaire, qui mérite toute la curiosité des anatomistes.

Le midi de la partie orientale de l'Asie paroît être le vrai climat du casoar; son domaine commence, pour ainsi dire, où finit celui de l'autruche, qui n'a jamais beaucoup dépassé le Gange, comme nous l'avons vu dans son histoire, au lieu que celui-ci se trouve dans les îles Moluques, dans celles de Banda de Java, de Sumatra, et dans les parties correspon dantes du continent. Mais il s'en faut bien que cette espèce soit aussi multipliée dans son district que l'autruche l'est dans le sien, puisque nous voyons un roi de Joardam, dans l'île de Java, faire présent d'un casoar à Scellinger, capitaine de vaisseau hollandois, comme d'un oiseau rare : la raison en est. ce me semble, que les Indes orientales sont beaucoun plus peuplées que l'Afrique; et l'on sait qu'à mesure que l'homme se multiplie dans une contrée, il détruit ou fait fuir devant lui les animaux sauvages. qui vont toujours cherchant des asiles plus paisibles. des terres moins habitées ou occupées par des peuples moins policés, et par conséquent moins des-

Il est remarquable que le casoar, l'autruche et le touyou, les trois plus gros oiseaux que l'on connoisse, sont tous trois attachés au climat de la zone torride, qu'ils semblent s'être partagée entre eux, et où ils se maintiennent chacun dans leur terrain, sans se mêler ni se surmarcher; tous trois véritablement terrestres, incapables de voler, mais courant d'une très grande vitesse; tous trois avalent à peu près tout ce qu'on leur jette, grains, herbes, chairs, os, pierres, cailloux, fer, glaçons, etc.; tous trois ont le cou plus ou moins long, les pieds hauts et très forts, moins de doigts que la plupart des oiseaux, et l'autruche encore moins que les deux autres; tous trois n'ont de plumes que d'une seule sorte, différentes des plumes des autres oiseaux, et dissérentes dans chacune de ces trois espèces; tous trois n'en ont point du tout sur la tête et sur le haut du cou, manquent de queue proprement dite, et n'ont que des ailes imparfaites, garnies de quelques tuyaux sans aucune barbe, comme nous avons remarqué que les quadrupèdes des pays chauds avoient moins de poil que ceux des régions du nord; tous trois, en un mot, paroissent être la production naturelle et propre de la zone torride : mais, malgré tant de rapports, ces trois espèces sont différenciées par des caractères trop frappants pour qu'on puisse les confondre. L'autru che se distingue du casoar et du touyou par sa grandeur, par ses pieds de chameau et par la nature de ses pluines; elle diffère du casoar en particulier par la nudité de ses cuisses et de ses flancs, par la longueur et la capacité de ses intestins, et parce qu'elle n'a point de vésicule du fiel; et le casoar diffère du touyou et de l'autruche par ses cuisses couvertes de plumes, presque jusqu'au tarse, par les barbillons rouges qui lui tombent sur le cou, et par le casque qu'il a sur la tête.

Mais j'aperçois encore dans ce dernier caractère distinctif une analogie avec les deux autres espèces: car ce casque n'est autre chose, comme on sait, qu'un rensiement des os du crâne, lequel est recouvert d'une enveloppe de corne; et nous avons vu dans l'histoire de l'autruche et du touyou que la partie supérieure du crâne de ces deux animaux étoit pareillement munie d'une plaque dure et calleuse.

### LE DRONTE.

#### Didus ineptus. L.

On regarde communément la légèreté comme un attribut propre aux oiseaux : mais, si l'on vouloit en faire le caractère essentiel de cette classe, le dronte n'auroit aucun titre pour y être admis; car, loin d'annoncer la légèreté par ses proportions ou par ses mouvements, il paroît fait exprès pour nous donner l'idée du plus lourd des êtres organisés. Représentez-vous un corps massif et presque cubique, à peine soutenu sur deux piliers très gros et très courts, surmonté d'une têtesi extraordinaire, qu'on la prendroit pour la fantaisie d'un peintre de grotesques; cette tête, portée sur un cou renforcé et goîtreux, consiste presque tout entière dans un bec énorme, où sont deux gros yeux noirs entourés d'un cercle blanc, et dont l'ouverture des mandibules se prolonge bien au-delà des yeux, et presque jusqu'aux oreilles; ces deux mandibules, concaves dans le milieu de leur longueur, renslées par les deux bouts, et recourbées à la pointe en sens contraire, ressemblent à deux cuillers pointues, qui s'appliquent l'une à l'autre la convexité en dehors : de tout cela il résulte une physionomie stupide et vorace, et qui, pour comble de difformité, est accompagnée d'un bord de plumes, lequel, suivant le contour de la base du bec, s'avance en pointe sur le front, puis s'arrondit autour de la face en manière de capuchon, d'où lui est venu le nom de cygne encapuchonné (Cycnus cucullatus).

La grosseur qui, dans les animaux, suppose la force, ne produit ici que la pesanteur. L'autruche, le touyou, le casoar, ne sont pas plus en état de voler que le dronte; mais du moins ils sont très vites à la ,course, au lieu que le dronte paroît accablé de son propre poids, et avoir à peine la force de se trainer: c'est dans les oiseaux ce que le paresseux est dans les quadrupèdes; on diroit qu'il est composé d'une matière brute, inactive, où les molécules vi-

vantes ont été trop épargnées. Il a des ailes, mais ces ailes sont trop courtes et trop foibles pour l'élever dans les airs; il a une queue, mais cette queue est disproportionnée et hors de sa place : on le prendroit pour une tortue qui se seroit affublée de la dépouille d'un oiseau; et la nature, en lui accordant ces ornements inutiles, semble avoir voulu ajouter l'embarras à la pesanteur, la gaucherie des mouvements à l'inertie de la masse, et rendre sa lourde épaisseur encore plus choquante, en faisant souvenir qu'il est un oiseau.

Les premiers Hollandois qui le virent dans l'île Maurice, aujourd'hui l'Île-de-France (1), l'appelèrent walg-vogel, oiseau de dégoût, autant à cause de sa figure rebutante que du mauvais goût de sa chair: cet oiseau bizarre est très gros, et n'est surpassé à cet égard que par les trois précédents; car il surpasse le cygne et le dindon.

M. Brisson donne pour un de ses caractères d'avoir la partie inférieure des jambes dénuée de plumes; cependant la planche ccxiv d'Edwards le représente avec des plumes non seulement jusqu'au bas de la jambe, mais encore jusqu'au-dessous de son articulation avec le tarse. Le bec supérieur est noirâtre dans toute son étendue, excepté sur la cour bure de son crochet, où il y a une tache rouge; les ouvertures des narines sont à peu près, dans sa partie moyenne, tout proche de deux replis transversaux qui s'élèvent en cet endroit sur sa surface.

Les plumes du dronte sont, en général, fort douces; le gris est leur couleur dominante, mais plus foncé sur toute la partie supérieure et au bas des jambes, et plus clair sur l'estomac, le ventre et tout le dessous du corps; il y a du jaune et du blanc dans les plumes des ailes et dans celles de la queue, qui paroissent frisées et sont en fort petit nombre. Clusius n'en compte que quatre ou cinq.

Les pieds et les doigts sont jaunes, et les ongles noirs: chaque pied a quatre doigts, dont trois dirigés en avant, et le quatrième en arrière; c'est celuici qui a l'ongle le plus long.

Quelques uns ont prétendu que le dronte avoit ordinairement dans l'estomac une pierre aussi grosse que le poing, et à laquelle on n'a pas manqué d'attribuer la même origine et les mêmes vertus qu'aux bézoards; mais Clusius, qui a vu deux de ces pierres de forme et de grandeur différentes, pense que l'oiseau les avoit avalées comme font les granivores, et qu'elles ne s'étoient point formées dans son estomac.

Le dronte paroît propre et particulier aux îles de France et de Bourbon, et probablement aux terres de ce continent qui en sont les moins éloignées; mais

(') Les Portugais avoient auparavant nommé cette île, ilha do Cirne, île aux Cygnes, apparemment parce qu'ils y avoient aperçu des drontes qu'ils prirent pour des cygnes.

je ne sache point qu'aucun voyageur ait dit l'avoir vu ailleurs que dans ces deux îles.

Quelques Hollandois l'ont nommé dodarse ou dodaers; les Portugais et les Anglois dodo: dronte est son nom original, je veux dire celui sous lequel il est connu dans le lieu de son origine; et c'est par cette raison que j'ai cru devoir le lui conserver, et parce que ordinairement les noms imposés par les peuples simples ont rapport aux propriétés de la chose nommée. On lui a encore appliqué les dénominations de cygne à capuchon, d'autruche encapuchonnée, de coq étranger, de walg-vogel; et M. Moehring, qui n'a trouvé aucun de ces noms à son goût, a imaginé celui de ruphus, que M. Brisson a adopté pour son nom latin, comme s'il y avoit quelque avantage à donner au même animal un nom différent dans chaque langue, et comme si l'effet de cette multitude de synonymes n'étoit pas d'embarrasser la science et de jeter de la confusion dans les choses. Ne multiplions pas les êtres, disoient autrefois les philosophes; mais aujourd'hui on doit dire et répéter sans cesse aux naturalistes : Ne multipliez pas les noms sans nécessité.

# LE SOLITAIRE

### ET L'OISEAU DE NAZARE.

Didus solitarius et Didus Nazareus, L.

Le solitaire, dont parlent Leguat et Carré, et l'oiseau de Nazareth dont parle Fr. Cauche, paroissent avoir beaucoup de rapports avec le dronte : mais ils en diffèrent aussi en plusieurs points, et j'ai cru devoir rapporter ce qu'en disent ces voyageurs, parce que, si ces trois noms ne désignent qu'une seule et unique espèce, les relations diverses ne pourront qu'en compléter l'histoire; et si au contraire ils désignent trois espèces différentes, ce que j'ai à dire pourra être regardé comme un commencement d'histoire de chacune, ou du moins comme une notice de neuvelles espèces à examiner, de même que l'on voit dans les cartes géographiques une indication des terres inconnues: dans tous les cas, ce sera un avis aux naturalistes qui se trouveront à portée d'observer ces oiseaux de plus près, de les comparer, s'il est possible, et de nous en donner une connoissance plus distincte et plus précise. Les scules questions que l'on a faites sur des choses ignorées ont valu souvent plus d'une découverte.

Le solitaire de l'île Rodrigue est un très gros ciseau, puisqu'il y a des mâles qui pèsent jusqu'à quarante-cinq livres : le plumage de ceux-ci est ordinairement mêlé de gris et de brun; mais, dans les semelles, v'est tantôt le brun et tantôt le jame blond

qui domine. Carré dit que le plantage de ves eiseants est d'une couleur changeante, tirant sur le jaume, ce qui convient à celui de la femelle, et il sjoute qu'il lui a paru d'une beauté admirable.

Les femelles ont au-dessus du bee tomme un bandeau de veuve; lours plumes se renfient des deux côtés de la poitrine en deux touffes blanches, qui représentent imparfaitement le sein d'une semme; les plumes des cuisses s'arrondissent per le bout en forme de coquilles, ce qui fait un fort bon effet ; et, comme si ses femelles sentoient leurs avaitages. elles ont grand soin d'arranger leur plumage, de le polir avec le bec, et de l'ajuster presque continuellement, en sorte qu'une plume ne passe pas l'autre. Elles ont, selon Leguat, l'air noble et gracleux tout ensemble; et ce voyageur assure que souvent leur bonne mine leur a sauvé la vie. Si cela est ainsi, et que le solitaire et le dronte soient de la même espèce, il faut admettre une très grande différence entre le mâle et la femelle quant à la bonne mine.

Cet oiseau a quelque rapport avec le dindon; il en auroit les pieds et le bec, si ses pieds n'étoient pas plus élevés et son bec plus crochu: il a aussi le cou plus long proportionnellement, l'æil noir et vif, la tête sans crête ni huppe, et presque point de queue; son derrière, qui est arrondi à peu près comme la croupe d'un cheval, est revêtu de ces plumes qu'on appelle couvertures.

Le solitaire ne peut se servir de ses ailes pour voler; mais elles ne lui sont pas inutiles à d'autres égards: l'os de l'aileron se rensle à son extrémité en une espèce de bouton sphérique qui se cache dens les plumes et lui sert à deux usages; premièrement pour se désendre, comme il fait aussi avec le bec; en second lieu, pour faire une espèce de battement ou de moulinet en pirouettant vingt ou trente sois du même côté dans l'espace de quatre à cinq minutes: c'est ainsi, dit-on, que le mâle rappelle sa compagne avec un bruit qui a du rapport à celui d'une crécerelle, et s'entend de deux cents pas.

On voit rarement ces oiseaux en troupes, quoique l'espèce soit assez nombreuse; quelques uns disent même qu'on n'en voit guère deux ensemble.

Ils cherchent les lieux écartés pour faire leur ponte: ils construisent leur nid de feuilles de palmiers amoncelées à la hauteur d'un pied et demi; la femelle pond dans ce nid un œuf beaucoup plus gros qu'un œuf d'oie, et le mâle partage avec elle la fonction de couver.

Pendant tout le temps de l'incubation, et même celui de l'éducation, ils ne souffrent aucun oiseau de leur espèce à plus de deux cents pas à la ronde: et l'on prétend avoir remarqué que c'est le mâle qui chasse les mâles, et la femelle qui chasse les femelles; remarque difficile à faire sur un oiseau qui passe sa vie dans les lieux les plus sauvages et les plus écartés.

L'eeuf, ear il paroit que ces oiseaux n'en pondent qu'un, ou plutôt n'en couvent qu'un à la fois; l'œuf, dis-je, ne vient à éclore qu'au bout de sept semaines (1), et le petit n'est en état de pourvoir à ses besoins que plusieurs mois après : pendant tout se temps, le père et la mère en ont soin; et cette seule circonstance doit lui procurer un instinct plus perfectionné que celui de l'autruche, laquelle peut en naissant subsister par elle-même, et qui, n'ayant jamais besoin du secours de ses père et mère, vit Isolée, sans aucune habitude intime avec eux, et se prive ainsi des avantages de leur société, qui, comme je l'ai dit ailleurs, est la première éducation des animaux et celle qui développe le plus leurs qualités naturelles : aussi l'autruche passe-t-elle pour le plus stupide des oiseaux.

Lorsque l'éducation du jeune solitaire est finie, le père et la mère demeurent toujours unis et fidèles l'un à l'autre, quoiqu'ils aillent quelquesois se mêler parmi d'autres oiseaux de leur espèce: les soins qu'ils ont donnés en commun au fruit de leur union semblent en avoir resserré les liens; et lorsque la saison les y invite, ils recommencent une nouvelle ponte.

On assure qu'à tout âge on leur trouve une pierre dans le gésier, comme au dronte : cette pierre est grosse comme un œuf de poule, plate d'un côté, convexe de l'autre, et un peu raboteuse et assez dure pour servir de pierre à aiguiser : on ajoute que cette pierre est toujours seule dans leur estomac, et qu'elle est trop grosse pour pouvoir passer par le canal intermédiaire qui fait la seule communication du jabot au gésier : d'où l'on voudroit conclure que cette pierre se forme naturellement, et à la manière des bézoards, dans le gésier du solitaire : mais pour moi j'en conclus seulement que cet oiscau est granivore; qu'il avale des pierres et des cailloux comme tous les oiseaux de cette classe, notamment comme l'autruche, le touyou, le casoar et le dronte, et que le canal de communication du jabot au gésier est susceptible d'une dilatation plus grande que ne l'a cru Leguat.

Le seul nom de solitaire indique un naturel seuvage: et comment ne le seroit-il pas? comment un oiseau qui compose lui seul toute la couvée, et qui par conséquent passe les premiers temps de sa vie sans aucune société avec d'autres oiseaux de son âge, et n'ayant qu'un commerce de nécessité avec ses père et mère, sauvages eux-mêmes, ne seroit-il pas maintenu par l'exemple et par l'habitude? On sait combien les habitudes premières ont d'influence sur les premières inclinations qui forment le naturel; et il est à présumer que toute espèce où la femelle ne couvera qu'un œuf à la fois sera sauvage comme

(1) Aristote fixe au trentième jour le terme de l'incubation pour les plus gros oiseaux, tels que l'aigle, l'outarde, l'oie; il est vrai qu'il ne cite point l'autruche en cet endroit. notre solitaire : cependant il paroît encore plus timide que sauvage, car il se laisse approcher, et s'approche même assez familièrement, surtout lorsqu'on ne court pas après lui, et qu'il n'a pas encore beaucoup d'expérience; mais il est impossible de l'apprivoiser. On l'attrape difficilement dans les bois, où il peut échapper aux chasseurs par la ruse et par son adresse à se cacher; mais comme il ne court pas fort vite, on le prend aisément dans les plaines et dans les lieux couverts. Quand on l'a arrêté, il ne jette aucun cri; mais il laisse tomber des larmes, et refuse opiniâtrément toute nourriture. M. Caron, directeur de la compagnie des Indes à Madagascar, en ayant fait embarquer deux venant de l'He de Bourbon pour les envoyer au roi, ils moururent dans le vaisseau, sans avoir voulu boire ni manger.

Le temps de leur donner la chasse est depuis le mois de mars au mois de septembre, qui est l'hiver des contrées qu'ils habitent, et qui est aussi le temps où ils sont le plus gras: la chair des jeunes surtout est d'un goût excellent.

Telle est l'idée que Leguat nous donne du solitaire: il en parle non seulement comme témoin oculaire, mais comme un observateur qui s'étoit attaché particulièrement et long-temps à étudier les mœurs et les habitudes de cet oiseau; et en effet sa relation, quoique gâtée en quelques endroits par des idées fabuleuses (1), contient néanmoins plus de détails historiques sur le solitaire que je n'en trouve dans une foule d'écrits sur des oiseaux plus généralement et plus anciennement connus. On parle de l'autruche depuis trente siècles, et l'on ignore aujourd'hui combien elle pond d'œufs et combien elle est de temps à les couver.

L'oiseau de Nazareth, appelé sans doute ainsi par corruption, pour avoir été trouvé dans l'île de Nazare, a été observé par Fr. Cauche dans l'île Maurice, aujourd'hui l'île Françoise; c'est un très gros oiseau et plus gros qu'un cygne: au lieu de plumes, il a tout le corps couvert d'un duvet noir; et cependant il n'est pas absolument sans plumes, car il en a de noires aux ailes et de frisées sur le croupion, qui lui tiennent lieu de queue: il a le bec gros, recourbé un peu par-dessous; les jambes (c'est-à-dire les pieds) hautes et couvertes d'écailles, trois doigts à chaque pied, le eri de l'oison, et sa chair est médiocrement bonne.

La femelle ne pond qu'un œuf, et cet œuf est blanc et gros comme un pain d'un sou : on trouve ordinairement à côté une pierre blanche, de la grosseur d'un œuf de poule; et peut-être cette pierre faitelle ici le même effet que ces œufs de craie blanche

(') Par exemple, au sujet du premier accouplement des jeunes solitaires, où son imagination prévenue lui a fait voir les formalités d'une espèce de mariage, au sujet de la pierre de l'estomac, etc. que les fermières ont coutume de mettre dans le nid où elles veulent faire pondre leurs poules; celle de Nazare pond à terre dans les forêts sur de petits tas d'herbes et de seuilles qu'elle a formés; si on tue le petit, on trouve une pierre grise dans son gésier. La figure de cet oiseau, est-il dit dans une note, se trouve dans le Journal de la seconde navigation des Hollandois aux Indes orientales; et ils l'appellent oiseau de nausée: ces dernières paroles semblent décider la question de l'identité de l'espèce entre le dronte et l'oiseau de Nazare, et la prouveroient en effet, si leurs descriptions ne présentoient des différences essentielles, notamment dans le nombre des doigts; mais, sans entrer dans cette discussion particulière, et sans prétendre résoudre un problème où il n'y a pas encore assez de données, je me contenterai d'indiquer ici les rapports et les différences qui résultent de la comparaison des trois descriptions.

Je vois d'abord, en comparant ces trois oiseaux à la fois, qu'ils appartiennent au même climat et presque aux mêmes contrées; car le dronte habite l'île de Bourbon et l'île Françoise, à laquelle il semble avoir donné son nom d'ile aux Cygnes, comme je l'ai remarqué plus haut. Le solitaire habitoit l'île Rodrigue dans le temps qu'elle étoit entièrement déserte, et on l'a vu dans l'île de Bourbon; l'oiseau de Nazare se trouve dans l'île de Nazare, d'où il a tiré son nom, et dans l'île Françoise ('): or ces quatre îles sont voisines les unes des autres; et il est à remarquer qu'aucun de ces oiseaux n'a été aperçu dans le continent.

Ils se ressemblent aussi tous trois plus ou moins par la grosseur, par l'impuissance de voler, par la forme des ailes, de la queue et du corps entier; et on leur a trouvé à tous une ou plusieurs pierres dans le gésier, ce qui les suppose tous trois granivores : outre cela, ils ont tous trois une allure fort lente; car, quoique Leguat ne dise rien de celle du solitaire, on peut juger, par la figure qu'il donne de la femelle (2) que c'est un oiseau très pesant.

Comparant ensuite ces mêmes oiseaux pris deux à deux, je vois que le plumage du dronte se rapproche de celui du solitaire pour la couleur, et de celui de l'oiseau de Nazare pour la qualité de la plume qui n'est que du duvet, et que ces deux derniers oiseaux conviennent encore en ce qu'ils ne pondent et ne couvent qu'un œuf.

Je vois de plus qu'on a appliqué au dronte et à l'oiseau de Nazare le même nom d'oiseau de dégoût.

Voilà les rapports, et voici les différences :

Le solitaire a les plumes de la cuisse arrondies par le bout en coquilles; ce qui suppose de véritables plumes, comme en ont ordinaisement les oiseaux, et non du duvet, comme en ont le dronte et l'oiseau de Nazare.

La femelle du solitaire a deux touffes de plumes blanches sur la poitrine : on ne dit rien de pareil de la femelle des deux autres.

Le dronte a les plumes qui bordent la base du bec disposées en manière de capuchon; et cette disposition est si frappante, qu'on en fait le trait caractéristique de sa dénomination (Cycnus cucullatus): de plus, il a les yeux dans le bec, ce qui n'est pas moins frappant; et l'on peut croire que Leguat n'a rien vu de pareil dans le solitaire, puisqu'il se contente de dire de cet oiseau, qu'il avoit tant observé, que sa tête étoit sans crête et sans huppe; et Cauche ne dit rien du tout de celle de l'oiseau de Nazare.

Les deux derniers sont haut montés, au lieu que le dronte a les pieds très gras et très courts.

Celui-ci, et le solitaire, qu'on dit avoir à peu près les pieds du dindon, ont quatre doigts, et l'oiseau de Nazare n'en a que trois, selon le témoignage de Cauche.

Le solitaire a un battement d'ailes très remarquable, et qui n'a point été remarqué dans les deux autres.

Enfin il paroit que la chair des solitaires, et surtout des jeunes, est excellente; que celle de l'oiseau de Nazare est médiocre, et celle du dronte mauvaise.

Si cette comparaison, qui a été faite avec la plus grande exactitude, ne nous met pas en état de prendre un parti sur la question proposée, c'est parce que les observations ne sont ni assez multipliées ni assez sûres. Il seroit donc à désirer que les voyageurs, et surtout les naturalistes, qui se trouvent à portée, examinassent ces trois oiseaux, et qu'ils en fissent une description exacte, qui porteroit principalement,

Sur la forme de la tête et du bec;

Sur la qualité des plumes;

Sur la forme et la dimension des pieds;

Sur le nombre des doigts;

Sur les différences qui se trouvent entre le mâle et la femelle;

Entre les poussins et les adultes;

Sur leur façon de marcher et de courir;

En ajoutant, autant qu'il seroit possible, ce que l'on sait dans le pays sur leur génération, c'est-à-dire sur leur manière de se rappeler, de s'accoupler, de faire leur nid et de couver;

Sur le nombre, la forme, la couleur, le poids et le volume de leurs œufs;

Sur le temps de l'incubation;

Sur leur manière d'élever leurs petits ;

Sur la façon dont ils se nourrissent eux-mêmes;

<sup>(&#</sup>x27;) Voyez ci-dessus l'histoire de ces oiseaux.

<sup>(\*)</sup> Voyage de Leguat, tome I.

Enfin sur la forme et les dimensions de leur estomac, de leurs intesting et de leurs parties sexuelles.

FIN DES OISEAUX QUI NE PEUVENT VOLER.

### L'OUTARDE (1).

### Otis tarda, L

La première chose que l'on doit se proposer lorsqu'on entreprend d'éclaireir l'histoire d'un animal, c'est de faire une critique sévère de sa nomenclature, de démêler exactement les différents noms qui lui ont été donnés dans toutes les langues et dans tous les temps, de distinguer, autant qu'il est possible, les espèces différentes auxquelles les mêmes noms ont été appliqués; c'est le seul moyen de tirer parti des connoissances des anciens, et de les lier utilement aux découvertes des modernes, et par conséquent le seul moyen de faire de véritables progrès en histoire naturelle. En effet, comment, je ne dis pas un seul homme, mais une génération entière, mais plusieurs générations de suite, pourroient-elles faire complétement l'histoire d'un seul animal? Presque tous les animaux craignent l'homme et le fuient : le caractère de supériorité que la main du Très-Haut a gravé sur son front leur inspire plus de frayeur que de respect; ils ne soutiennent point ses regards; ils se défient de ses embûches; ils redoutent ses armes; ceux mêmes qui pourroient se défendre par la force, ou résister par leur masse, se retirent dans des déserts que nous ne daignons pas leur disputer, ou se retranchent dans des forêts impénétrables: les petits, sûrs de nous échapper par leur petitesse, et rendus plus hardis par leur foiblesse même, vivent chez nous malgré nous, se nourrissent à nos dépens, quelquefois même de notre propre substance, sans nous être mieux connus; et parmi le grand nombre de classes intermédiaires, renfermées entre ces deux classes extrêmes, les uns se creusent des retraites souterraines, les autres s'enfoncent dans la profondeur des eaux, d'autres se perdent dans le vague des airs, et tous disparoissent devant le tyran de la nature. Comment donc pourrions-nous, dans un court espace de temps, voir tous les animaux dans toutes les situations où il faut les avoir vus pour connoître à fond leur naturel, leurs mœurs, leur instinct, en un mot, les principaux faits de leur histoire? On a beau rassembler à grands frais des suites nombreuses de ces animaux, conserver avec soin leur dépouille extérieure, y joindre leurs squelettes artistement montés, donner

(') En grec, δτὶς; en latin, avis tarda; en italien, starda; en allemand, trapp; en anglois, bustard.

à chaque individu son attitude propre et son air naturel : tout cela ne représente que la nature morte, inanimée, superficielle; et si quelque souverain avoit conçu l'idée vraiment grande de concourir à l'avancement de cette belle partie de la science, en formant de vastes ménageries, et réunissant sous les yeux des observateurs un grand nombre d'espèces vivantes, on y prendroit encore des idées imparfaites de la nature : la plupart des animaux, intimidés par la présence de l'homme, importunés par ses observations, tourmentés d'ailleurs par l'inquiétude inséparable de la captivité, ne montreroient que des mœurs altérées, contraintes et peu dignes des regards d'un philosophe, pour qui la nature libre, indépendante, et, si l'on veut, sauvage, est la seule belle nature.

Il faut donc, pour connoître les animaux avec quelque exactitude, les observer dans l'état sauvage, les suivre jusque dans les retraites qu'ils se sont choisies eux-mêmes, jusque dans ces antres profonds et sur ces rochers escarpés où ils vivent en pleine liberté : il faut même, en les étudiant, faire en sorte de n'en être point aperçu, car ici l'œil de l'observateur, s'il n'est en quelque façon invisible, agit sur le sujet observé, et l'altère réellement : mais comme il est fort peu d'animaux, surtout parmi ceux qui sont ailés, qu'il soit facile d'étudier ainsi, et que les occasions de les voir agir d'après leur naturel véritable et montrer leurs mœurs franches et pures de toute contrainte ne se présentent que de loin en loin, il s'ensuit qu'il faut des siècles et beaucoup de hasards heureux pour amasser tous les faits nécessaires, une grande attention pour rapporter chaque observation à son véritable objet, et conséquemment pour éviter la confusion des noms, qui de toute nécessité entraîneroit celle des choses; sans ces précautions, l'ignorance la plus absolue seroit préférable à une prétendue science, qui ne seroit au fond qu'un tissu d'incertitudes et d'erreurs. L'outarde nous en offre un exemple frappant. Les Grecs lui avoient donné le nom d'otis; Aristote en parle en trois endroits sous ce nom, et tout ce qu'il en dit convient exactement à notre outarde; mais les Latins, trompés apparemment par la ressemblance des mots, l'ont confondue avec l'otus, qui est un oiseau de nuit. Pline ayant dit, avec raison, que l'oiseau appelé olis par les Grecs se nommoit avis tarda, en Espagne, ce qui convient à l'outarde, ajoute que la chair en est mauvaise, ce qui convient à l'olus, selon Aristote et la vérité, mais nullement à l'outarde; et cette méprise est d'autant plus facile à supposer, que Pline, dans le chapître suivant, confond évidemment l'otis avec l'otus, c'est-à-dire l'outarde avec le hibou.

Alexandre Myndien, dans Athénée, tombe aussi dans la même erreur, en attribuant à l'ofus ou à l'otis, qu'il prend pour un seul et même oiseau, d'avoir les pieds de lièvre, c'est-à-dire velus, ce qui est vrai de l'otus, hibou qui, comme la plupart des oiseaux de nuit, a les jambes et les pieds velus, ou plutôt couverts jusque sur les ongles de plumes effilées, et non de l'otis, qui est notre outarde, et qui a non seulement le pied mais encore la partie inférieure de la jambe immédiatement au-dessus du tarse, sans plumes.

Sigismond Galenius ayant trouvé dans Hésychlus le nom de pápos, dont l'application n'étoit point déterminée, l'appropria de son bon plaisir à l'outarde; et depuis, MM. Moehring et Brisson l'ont appliqué au dronte, sans rendre compte des raisons qui les y ont engagés.

Les Juifs modernes ont détourné arbitrairement l'ancienne acception du mot hébreu anapha, qui significit une espèce de milan, et par lequel ils désignent aujourd'hui l'outarde.

M. Brisson, après avoir donné le mot sais comme le nom de l'outarde, selon Belon, donne ensuite le mot saida pour son nom grec, selon Aldrovande, ne prenant pas garde que saida est l'accusatif de sais, et par conséquent un seul et même nom; c'est comme s'il eût dit que les uns l'appellent tarda, et les autres tardam.

Schwenckfeld prétend que le tetrix dont parle Aristote, et qui étoit l'ourax des Athéniens, est aussi notre outarde; cependant le peu que dit Aristote du tetrix ne convient point à l'outarde : le tetrix niche parmi les plantes basses, et l'outarde parmi les blés, les orges, etc., que probablement Aristote n'a point voulu désigner par l'expression générique de plantes basses. En second lieu, voici comment s'explique ce grand philosophe : « Les oiseaux qui volent peu, comme les perdrix et les cailles, ne font point de nids, mais pondent à terre sur de petits tas de feuilles qu'elles ont amoncelées, l'alouette et le tet:ix font aussi de même. » Pour peu qu'on fasse d'attention à ce passage, on voit qu'il est d'abord question des oiseaux pesants et qui volent peu; qu'Aristote parle ensuite de l'alouette et du tetrix, qui nichent à terre comme ces oiseaux qui volent peu, quoique apparemment ils soient moins pesants, puisque l'alouette est du nombre, et que si Aristote eut voulu parler de notre outarde sous le nom de tetrix. il l'eût rangée, sans doute, comme oiseau pesant. avec les perdrix et les cailles, et non avec les alouettes, qui, par leur vol élevé, ont mérité, selon Schwenckfeld lui-même, le nom de célipèdes.

Longolius et Gesner pensent l'un et l'autre que le tetrax du poëte Nemesianus n'est autre chose que l'outarde, et il faut avouer qu'il en a à peu près la grosseur et le plumage. Mais ces rapports ne sont pas suffisants pour emporter l'identité de l'espèce, et d'autant moins suffisants, qu'en comparant ce

que dit Nemesianus de son tetrase avec ce que nous savons de notre outarde, j'y trouve deux différences marquées : la première c'est que le tetrax paroit familier par stupidité, et qu'il va se précipiter dans les piéges qu'il a vu qu'on dressoit contre lui; au lieu que l'outarde ne soutient pas l'aspect de l'homme, et qu'elle s'enfuit fort vite, du plus loin qu'elle l'apercoit : en second lieu, le tetrax faisoit son nid au pied du mont Apennin; au lieu qu'Aldrovande, qui étoit Italien, nous assure positivement qu'on ne voit d'outardes en Italie que celles qui y ent été appertées par quelque coup de vent. Il est vrai que Willughby soupconne qu'elles ne sont point rares dans ces contrécs, et cela, sur ce que, en passant per Modène, il en vit une au marché; mais il me semble que cette outarde unique, aperçue au marché d'une ville comme Modène, s'accorde encore mieux avec le dire d'Adrovande qu'avec la conjecture de Willughby.

M. Perrault impute à Aristote d'aveir avancé que l'otis, en Scythie, ne couve point ses suls comme les autres eiseaux, mais qu'elle les enveloppe dans une peau de lièvre ou de renard et les oache au pied d'un arbre, au haut duquel elle se perche cependant Aristote n'attribus rien de tout cela à l'outarde, mais à un certain oiseau de Scythie, probablement un oiseau de proie, puisqu'il savoit écorcher les lièvres et les renards, et qui seulement étoit de la grosseur d'une outarde, ainsi que Pline et Gaza le traduisent; d'ailleurs, pour peu qu'Aristats connêt l'outarde, il ne pouvoit ignorer qu'elle ne se perabe point,

Le nom composé de trapp-ganz, que les Altomands ont appliqué à cet oiseau, a denné lieu à d'autres erreurs; trappen signifie marcher, et l'usage a attaché à ses dérivés une idée accessoire de lenteur, de même qu'au gradatim des Latins et à l'andante des Italiens; et en cela le mot trapp pent très bien être appliqué à l'outarde, qui, lorsqu'elle n'est point poursuivie, marche lentement et pesamment : il lui conviendroit encore, quand cette idée accessoire de lenteur n'y seroit point attachée, parce qu'en caractérisant un oiseau par l'habitude de marcher, c'est dire assez qu'il vole peu.

A l'égard du mot gans, il est susceptible d'équivoque : ici il doit peut-être s'écrire comme je l'ai écritavec un s final; et de cette manière il signifie beaucoup, et annonce un superlatif; au lieu que, lorsqu'on l'écrit par un s (gens), il signifie une ois. Quelques auteurs l'ayant pris dans ce dernier sens, l'ont traduit en latin par anser trappus, et cette er reur de nom influant sur la chose, on n'a pas manqué de dire que l'outarde étoit un oiseau aquatique, qui se plaisoit dans les marécages; et Aldrovande lui-mème, qui avoit été averti de cette équiveque de noms par un médecin hellandois, et qui penchoit

à prendre le met gans dans le même sens que moi. fait cependant dire à Belon, en le traduisant en latio, que l'autarde aime les marécages, quoique Belon dise précisément le contraire : et cette orreur en produisant une autre, on a donné le nom d'outarde à un oiseau véritablement aquatique, à une espèce d'oie noire et blanche que l'on trouve en Canada et dans plusieurs endroits de l'Amérique septentrionale. C'est sans doute par une suite de cette méprise gu'on envoya d'Ecosse à Gesner la figure d'un oiseau palmipède, sous le nom de gustarde, qui est le nom que l'on donne dans ce pays à l'outarde véritable, et que Gesner fait dériver de tarde, lent, tardif, et de gusa et goose, qui, en hollandois et en anglois, signifient une oie. Voilà donc l'outarde, qui est un oiseau tout-à-fait terrestre, travestie en un oiseau aquatique, avec lequel elle n'a cependant rien de commun; et cette bizarre métamorphose a été produite évidemment par une équivoque de mots. Ceux qui ont voulu justifier ou excuser le nom d'anser frappus, ou trapp-gans, ont été réduits à dire, les uns que les outardes voloient par troupes comme les oies, les autres qu'elles étoient de la même grosseur; comme si la grosseur ou l'habitude de voler nar troupes pouvoient seules caractériser une espèce : à ce compte les vautours et les coqs de bruyère pourroient être rangés avec l'oie. Mais c'est trop insister sur une absurdité : je me hâte de terminer cette liste d'erreurs et cette critique peut-être un peu longue, mais que j'ai crue nécessaire.

Belon a prétendu que le tetrao alter de Pline était l'outarde, mais c'est sans fondement, puisque Pline parle au même endroit de l'avis tarda. Il est vrai que Belon, défendant son arreur par une autre, avance que l'avis tarda des Espagnols et l'offs des Grecs désignant le duc : mais il faudroit prouver auparavant, 10 que l'outarde se tient sur les hautes montagnes, comme Pline l'assure du tetras alter (gignunt cos Alpes), se qui est contraire à ce qui a été dit de cet giseau par tous les naturalistes, excepté M. Barrère (1); 2º que le duc, et non l'outarde, a été en esset connu en Espagne sous le nom d'avis tarda, et en Grèce sous celui d'atis; assertion insoutenable. et combattue par le témoignage de presque tous les écrivains. Ce qui peut avoir trompé Belon, c'est que Pline donne son second tetrao comme un des plus gros oisceux après l'autruche : ce qui, suivant Belon, ne peut convenir qu'à l'outerde : mais nous verrons dans la suite que le grand tetras ou coq de heuyère, surpasse quelquefois l'outarde en grosseur, et si Pline ajoute que la chair de cet avis tarda est un mauvais

(') M. Barrère reconnoît deux outardes d'Europe, mais il est le seul qui les donne pour des oiseaux des Pyrénées; et l'on sait que cet auteur, né en Roussillon, sapportoit aux mentagnes des Pyrénées tous les animans des provinces adjacentes. manger, ce qui convient bequeque mleux à l'atus, hibou eu moyen due, qu'à l'otis, outarde. Belon auroit pu soupçonner que ce naturaliste confond ici l'otis avec l'otus, comme je l'ai remarqué plus haut, et qu'il attribue à une seule espèce les propriétés de deux espèces très différentes, désignées dans ses recueils par des noms presque semblables; mais il n'auroit pas dû conclure que l'avis tarda est en effet un due.

Le même Belon penchoit à croire que son adicnemus étoit un ostardeau: et en effet cet oiseau n'a que trois doigts, et tous antérieurs comme l'outarde, mais il a le bec très différent, le tarse plus gros, le cou plus court, et il paroît avoir plus de rapport avec le pluvier qu'avec l'outarde: c'est ce que nous examinerons de plus près dans la suite.

Enfin il faut être averti que quelques auteurs, trompés apparemment par la ressemblance des mote, ont confondu le nom de starda, qui, en italien, signifie une outarde, avec le nom de starna, qui, dans la même langue, signifie verdrix.

Il résulte de toutes ces discussions que l'otts des Grecs, et non l'otus, est notre outarde (nº 245); que le nom de pare, lui a été appliqué au hasard, comme il l'a été ensuite au dronte; que celui d'anap' a que lui donnent les Juis modernes appartenoit autrefois au milan; que c'est l'avis tarda de Pline ou plutôt des Espagnols au temps de Pline, ainsi appelée à cause de sa lenteur, et non, comme le vout Niphus, parce qu'elle n'auroit été conque à Rome que fort tard; qu'elle n'est ni le tetrix d'Aristote, ni le tetrax du poête Nemesianus, ni cet oiseau de Seythie dont parle Aristote dans son Histoire des avimaux, ni le tetra alter de Pline, ni un oiseau aquatique; et enfin que c'est la starda, et non la starag des Italiens.

Pour sentir combien cette discussion préliminaire étoit importante, il ne faut que se présenter la bizarre et ridicule idée que se feroit de l'outarde un commencant qui auroit recueilli, sans choix et avec une contiance aveugle, tout ce qui a été attribué par les auteurs à cet oiseau, ou plutôt aux différents noms par lesquels il l'anroit trouvé désigné dans leurs ouvrages : il seroit obligé d'en faire à la fois un oiseau de jour et de nuit, un oiseau de montagne et de vallée, un oiseau d'Europe et d'Amérique, un oiseau aquatique et terrestre, un oiseau granivore ot carnassier, un oiseau très gros et très petit, en un mot, un monstre, et même un monstre impossible : ou s'il vouloit opter entre ces attributs contradictoires, ce ne pourroit être qu'en rectissant la nomenclature, comme nous avons fait, par la comparaison de ce que l'on sait de cet oiseau, avec ce qu'ent dit les naturalistes qui nons ont précédé.

Mais c'est assez nous arrêter sur le nom, il est temps de nous occuper de la chose. Gesner s'est 66licité d'avoir fait le premier la remarque que l'outarde pouvoit se rapporter au genre des gallinacés, et il est vrai qu'elle en a le bec et la pesanteur; mais elle en dissère par sa grosseur, par ses pieds à trois doigts, par la forme de la queue, par la nudité du bas de la jambe, par la grande ouverture des oreilles, par les barbes de plumes qui lui tombent sous le menton, au lieu de ces membranes charnues qu'ont les gallinacés, sans parler des dissérences intérieures.

Aldrovande n'est pas plus heureux dans ses conjectures, lorsqu'il prend pour une outarde cet aigle frugivore dont parle Élien (1), à cause de sa grandeur, comme si le seul attribut de la grandeur suffisoit pour faire naître l'idée d'un aigle : il me paroît bien vraisemblable qu'Élien vouloit parler du grand vautour, qui est un oiseau de proie comme l'aigle, et même plus puissant que l'aigle commun, et qui devient frugivore dans les cas de nécessité. J'ai ouvert un de ces oiseaux, qui avoit été démonté par un coup de fusil, et qui avoit passé plusieurs jours dans des champs semés de blé : je ne lui trouvai dans les intestins qu'une bouillie verte, qui étoit évidemment de l'herbe à demi digérée.

On retrouveroit bien plutôt les caractères de l'outarde dans le tetrax d'Athénée, plus grand que les plus gros coqs (ct l'on sait qu'il y en a de très gros en Asic), n'ayant que trois doigts aux pieds, des barbes qui lui tombent de chaque côté du bec, le plumage émaillé, la voix grave, et dont la chair a le goût de celle de l'autruche, avec qui l'outarde a tant d'autres rapports: mais ce tetrax ne peut être l'outarde, puisque c'est un oiseau dont, sclon Athénée, il n'est fait aucune mention dans les livres d'Aristote; au lieu que ce philosophe parle de l'outarde en plusieurs endroits.

On pourroit encore soupçonner avec M. Perrault que ces perdrix des Indes dont parle Strabon, qui ne sont pas moins grosses que des oies, sont des espèces d'outardes. Le mâle diffère de la femelle par les couleurs du plumage qu'il a autrement distribuées et plus vives; par ces barbes de plumes qui lui tombent des deux côtés sur le cou, dont il est surprenant que M. Perrault n'ait point parlé, et dont mal à propos Albin a orné la figure de la femelle; par sa grosseur presque double de celle de la femelle, ce qui est une des plus grandes disproportions qui aient été observées en aucune autre espèce, de la taille de la femelle à celle du mâle.

Belon et quelques autres, qui ne connoissoient ni le casoar, ni le touyou, ni le dronte, ni peut-être le griffon ou grand vautour, regardoient l'outarde comme un oiseau de la seconde grandeur, et le plus gros après l'autruche : cependant le pélican, qui ne leur est pas inconnu, est beaucoup plus grand, selon M. Perrault; mais il peut se faire que Belon ait vu une grosse outarde et un petit pélican, et, dans ce cas, tout son tort sera, comme celui de bien d'autres, d'avoir assuré de l'espèce ce qui n'étoit vrai que de l'individu.

M. Edwards reproche à Willughby de s'être trompé grossièrement, et d'avoir induit en erreur Albin, qui l'a copié, en disant que l'outarde avoit soixante pouces anglois de longueur, du bout du bec au bout de la queue En effet, celles que j'ai mesurées n'avoient guère plus de trois pieds, ainsi que celle de M. Brisson; et la plus grande qui ait été mesurée par M. Edwards avoit trois pieds et demi dans ce sens, et trois pieds neuf pouces et demi du bout du bec au bout des ongles. Les auteurs de la Zoologie britannique la fixent à près de quatre pieds anglois; ce qui revient à un peu moins de trois pieds neuf pouces de France. L'étendue du vol varie de plus de moitié en différents sujets; elle a été trouvée de sept pieds quatre pouces par M. Edwards, de neuf pieds par les auteurs de la Zoologie britannique, et de quatre pieds de France par M. Perrault. qui assure n'avoir jamais observé que des mâles, toujours plus gros que les femelles.

Le poids de cet oiseau varie aussi considérablement : les uns l'ont trouvé de dix livres, et d'autres de vingt-sept et même de trente. Mais, outre ces variétés dans le poids et la grandeur, on en a aussi remarqué dans les proportions; tous les individus de cette espèce ne paroissent pas avoir été formés sur le même modèle. M. Perrault en a observé dont le cou étoit plus long, et d'autres dont le cou étoit plus court, proportionnellement aux jambes; d'autres dont le bec étoit plus pointu, et d'autres dont les oreilles étoient recouvertes par des plumes plus longues : tous avoient le cou et les jambes beaucoup plus longs que ceux que Gesner et Aldrovande ont examinés. Dans les sujets décrits par M. Edwards, il y avoit de chaque côté du cou deux places nues, de couleur violette, et qui paroissoient garnies de plumes lorsque le cou étoit fort étendu; ce qui n'a point été indiqué par les autres observateurs. Enfin M. Klein a remarqué que les outardes de Pologne ne ressembloient pas exactement à celles de France et d'Angleterre; et en effet on trouve, en comparant les descriptions, quelques différences de couleurs dans le plumage, le bec, etc.

En général, l'outarde se distingue de l'autruche, du touyou, du casoar et du dronte, par ses ailes, qui, quoique peu proportionnées au poids de son corps, peuvent cependant l'élever et la soutenir quelque temps en l'air, au lieu que celles des quatre oiseaux

<sup>(&#</sup>x27;) De nat. animal., lib. IX, cap. 10. Cet aigle, selon Élien, s'appeloit aigle de Jupiter, et étoit encore plus frugivore que l'outarde, qui mange des vers de terre, au lieu que l'aigle dont il s'agit ne mange aucun animal.

que j'ai nommés sont absolument inutiles pour le vol : elle se distingue de presque tous les autres par sa grosseur, ses pieds à trois doigts isolés et sans membranes, son bec de dindon, son duvet couleur de rose, et la nudité du bas de la jambe; non point par chacun de ces caractères, mais par la réunion de tous.

L'aile est composée de vingt-six pennes, selon M. Brisson, et de trente-deux ou trente-trois, suivant M. Edwards, qui peut-être compte celles de l'aile bâtarde. La seule chose que j'aie à faire remarquer dans ces pennes, et dont on ne peut guère prendre une idée en regardant la figure, c'est qu'aux troisième, quatrième, cinquième et sixième plumes de chaque aile, les barbes extérieures deviennent tout-à-coup plus courtes, et ces pennes conséquemment plus étroites à l'endroit où elles sortent de dessous leurs couvertures.

Les pennes de la queue sont au nombre de vingt, et les deux du milieu sont différentes de toutes les autres.

M. Perrault impute à Belon comme une erreur d'avoir dit que le dessus des ailes de l'outarde étoit blanc, contre ce qu'avoient observé MM. de l'Académie, et contre ce qui se voit dans les oiseaux qui ont communément plus de blanc sous le ventre et dans toute la partie inférieure du corps, et plus de brun et d'autres couleurs sur le dos et les ailes : mais il me semble que sur cela Belon peut être aisément justifié : car il a dit exactement, comme MM. de l'Académie, que l'outarde étoit blanche par dessous le ventre et dessous les ailes; et lorsqu'il a avancé que le dessus des ailes étoit blanc, il a sans doute entendu parler des pennes de l'aile qui approchent du corps, et qui se trouvent en effet au-dessus de l'aile, celle-ci étant supposée pliée et l'oiseau debout : or, dans ce sens, ce qu'il a ditse trouve vrai et conforme à la description de M. Edwards, où la vingt-sixième penne de l'aile et les suivantes, jusqu'à la trentième, sont parfaitement blanc' es.

M. Perrault a fait une observation plus juste: c'est que quelques plumes de l'outarde ont du duvet, non seulement à leur base, mais encore à leur extrémité; en sorte que la partie moyenne de la plume, qui est composée de barbes fermes et accrochées les unes aux autres, se trouve entre deux parties où il n'y a que du duvet: mais ce qui est très remarquable, c'est que le duvet de la base de toutes les plumes, à l'exception des pennes du bout de l'aile, est d'un rouge vif, approchant de la couleur de rose; ce qui est un caractère commun à la grande et à la petite outarde: le bout du tuyau est aussi de la même couleur.

Le pied, ou plutôt le tarse, et la partie inférieure de la jambe qui s'articule avec le tarse, sont revêtus d'écailles très petites : celles des doigts sont en tables longues et étroites; elles sont toutes de couleur grise, et recouvertes d'une petite peau qui s'enlève comme la dépouille d'un serpent.

Les ongles sont courts et convexes par dessous comme par dessus, ainsi que ceux de l'aigle que Belon appelle haliætos; en sorte qu'en les coupant perpendiculairement à leur axe, la coupe en seroit à peu près circulaire.

M. Salerne s'est trompé en imprimant que l'outarde avoit au contraire les ongles caves en dessous. Sous les pieds, on voit en arrière un tubercule

calleux qui tient lieu de talon.

La poitrine est grosse et ronde. La grandeur de l'ouverture de l'oreille est apparemment sujette à varier, car Belon a trouvé cette ouverture plus grande dans l'outarde que dans aucun autre oiseau terrestre, et MM. de l'Académie n'y ont rien vu d'extraordinaire. Ces ouvertures sont cachées sous les plumes : on aperçoit dans leur intérieur deux conduits, dont l'un se dirige au bec et l'autre au cerveau.

Dans le palais et la partie inférieure du bec, il y a, sous la membrane qui revêt ces parties, plusieurs corps glanduleux qui s'ouvrent dans la cavité du bec par plusieurs tuyaux fort visibles.

La langue est charnue en dehors; elle a au dedans un noyau cartilagineux, qui s'attache à l'os hyoīde, comme dans la plupart des oiseaux; ses côtés sont hérissés de pointes d'une substance moyenne entre la membrane et le cartilage: cette langue est dure et pointue par le bout; mais elle n'est pas fourchue, comme l'a dit M. Linnæus, trompé sans doute par une faute de ponctuation qui se trouve dans Aldrovande, et qui a été copiée par quelques autres (¹).

Sous la langue se présente l'orifice d'une espèce de poche tenant environ sept pintes angloises, et que le docteur Douglas, qui l'a découverte le premier, regarde comme un réservoir que l'outarde remplit d'eau pour s'en servir au besoin, lorsqu'elle se trouve au milieu des plaines vastes et arides où elle se tient par préférence : ce singulier réservoir est propre au mâle, et je soupçonne qu'il a donné lieu à une méprise d'Aristote. Ce grand naturaliste avance que l'œsophage de l'outarde est large dans toute sa longueur : cependant les modernes, et notamment MM. de l'Académie, ont observé qu'il s'élargissoit seulement en approchant du gésier. Ces deux assertions, qui paroissent contradictoires, peuvent néanmoins se concilier, en supposant qu'Aristote, ou les observateurs chargés de recueillir les faits dont il composoit son Histoire des animaux, ont pris pour l'œsophage cette poche ou réservoir qui est en effet

(') Lingua serrata, utrinque acuta; au lleu de lingua serrata utrinque, acuta. Cette phrese n'est qu'ure traduction de celle-ci de Belon, sa langue est denteiée de chaque côté, pointue et dure par le bout; d'où l'on volt que l'utrinque doit se rapporter à serrata, et non au mol acuta.

fort ample et fort large dans tente son étendue.

Le véritable œsophage, à l'endreit en il s'épaissit, est garni de glandes régulièrement arrangées : le gésier, qui vient ensuite (car il n'y a point de jabet), est long d'environ quetre pouces, large de trois; il a la dureté de celui des poules communes; et cette dureté ne vient point, comme dans les poules, de l'épaisseur de la partie charaue, qui est fort mince ici, mais de la membrane interne, laquelle est très dure, très épaisse et de plus godranuée, plissée et

le volume du gésier.

Cette membrane interne paroît n'être point continue, mais sculement contiguë et jointe bout à bout
à la membrane interne de l'æsophage; d'ailleurs
celle-ci est blanche, au lieu que celle du gésier est
d'un jaune doré.

replissée en dissérents sens; ce qui grossit beaucoup

La longueur des intestins est d'environ quatre pieds, non compris les cœcum: la tunique interne de l'ijéon est plissée selon sa langueur, et elle a quelques rides transversales à son extrémité.

Les deux cœcum sortent de l'intestin à environ sept pouces de l'anus, se dirigeant d'arrière en avant. Suivant Gesner, ils sont inégaux solon toutes leurs dimensions, et c'est le plus étroit qui est le plus long dans la raison de cinq à six. M. Perrault dit seulement que le droit, qui a un pied plus ou moins, est ordinairement un peu plus long que le gauche.

A un pouce à peu près de l'anus, l'intestin se rétrécit, puis, se dilatant, forme une poche capable de contenir un œuf, et dans laquelle s'insèrent les uretères et le canal déférent : cette poche intestinale, appelée bourse de Fabrice, a aussi son cœum long de deux pouces, large de trois lignes; et le trou qui communique de l'un à l'autre est surmonté d'un repli de la membrane interne, lequel peut servir de valvule.

Il résulte de ces observations que l'outarde, bien loin d'avoir plusieurs estamacs et de longs intestins, comme les ruminants, a au contraire le tube intestinal fort court et d'une petite capacité, et qu'il n'a qu'un seul ventricule; en sorte que l'opinion de ceux qui prétendant que oet oiscau rumine seroit réfutée par cela seul a mais il ne faut pas non plus se persuader avec Albert que l'outarde soit carnassière, qu'elle se nourrisse de cadavres, que même elle fasse la guerre au petit gibier, et qu'elle ne mange de l'herbe et du grain que dans le cas de grande discite; il faut encore moins conclure de ces suppositions qu'elle a le hec et les ongles crochus; toutes erreurs accumulées par Albert d'après un passage d'Aristote mal entendu (4), admises par Gesner avec

(') Aldrovands prétend que l'idée de faire de l'outarde un oiseau de prois a pu venir à Albert de ce passage d'Aristots, Avis Scythics quædam... que j'ai discuté plus haut. Voyez Aldrovande, Ornithologie, tome II

quelques modifications, mais rejejões par tous les autres naturalistos.

L'outarde est un oiseau granivore; elle vit d'herbes, de grains et de toutes sortes de semences; de feuilles de choux, de dent de lion, de navets, de myosotis ou oreille de souris, de vesce, d'ache, de daucus, et même de foin, et de ces gros vers de terre que, pendant l'été, an voit fourmiller sur les dunes tous les matins avant le lever du soleil : dans le fort de l'hiver et par les temps de neige, elle mange l'écorce des arbres; en tout temps elle avale de netites pierres, même des pièces de métal, comme l'autruche, et quelquesois en plus grande quantité. MM. de l'Académie, ayant ouvert le ventricule de l'une des six outardes qu'ils avoient observées, le trouvèrent rempli en partie de pierres dont quelques unes étoient de la grosseur d'une noix, et en partie de doubles, au nombre de quatre-vingt-dix, tous usés et polis dans les endroits exposés au frottement, mais sans aucune apparence d'érosion.

Willughby a trouvé dans l'estomac de ces oissaux, au temps de la moisson, trois eu quatre grains d'orge, avec une grande quantité de graine de ciguë; ce qui indique un appétit de préférence pour cette graine, et par conséquent le meilleur appêt pour l'attirer dans les piéges.

Le foie est très grand; la vésicule du fiel, le peucréss, le nombre des canaux pancréatiques, leur insertion, ainsi que celle des conduits hépatiques et cystiques, sont sujets à quelques variations dans les différents sujets.

Les testicules ont la forme d'une petite amande blanche, d'une substance assez ferme; le canel déférent va s'insérer à la partie inférieure de la poche du rectum, comme je l'ai dit plus haut, et l'on trouve au bord supérieur de l'anus un petit appendice qui tient lieu de verge.

M. Perrault ajoute à ces observations anatomiques la remarque suivante : c'est qu'entre tant de sujets qu'avoient disséqués MM. de l'Académie, il ne s'étoit pas rencontré une seule femelle. Mais nous avons dit, à l'article Autruche, ce que nous pensions de cette remarque,

Dans la seison des amours, le mâle va pieffant autour de la famelle, et fait une espèce de roue avec sa queue.

Les œufs ne sont que de la grosseur de ceux d'une oie; ils sont d'un brun olivâtre pâle, marqués de petites taches plus foncées, en quoi leur couleur a une analogie évidente avec celle du plumage.

Cet oiseau ne construit point de nid, mais il creuse seulement un trou en terre, et y dépose ses deux

page 90. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce n'est pas d'après l'inspection de l'animai qu'Aibert e'est forsus cette idée.

couls, qu'il souve pendant trente jours, comme font tens les gras eiseaux, selon Aristote. Lorsque cette mère inquiète se défie des chasseurs, et qu'elle craint qu'on n'en veuille à ses œufs, elle les prend sous ses ailes (on ne dit pas comment) et les transporte en lieu sur. Elle s'établit ordinairement dans les blés qui approchent de la maturité, pour y faire sa ponte, suivant en cela l'instinct commun à tous les animaux, de mettre leurs petits à portée de trouver en naissant une nourriture convenable. M. Klein prétend qu'elle préfère les avoines comme plus basses; en sorte qu'étant posée sur ses œufs, sa tête domine sur la campagne, et qu'elle puisse avoir l'œil sur ce qui se passe autour d'elle : mais ce fait, avancé par M. Klein, ne s'accorde ni avec le sentiment général des naturalistes, ni avec le paturel de l'outarde, qui, sauvage et défiante comme elle l'est, doit chercher sa sareté plutêt en se cachant dans les grands blés qu'en se tenant à portée de voir les chasseurs de loin, au risque d'en être elle-même aperçue.

Elle quitte quelquesois ses œus pour aller chercher sa nourriture; mais si, pendant ces courtes absences, quelqu'un les touche ou les frappe seulement de son haleine, on prétend qu'elle s'en aperçoit à son retour et qu'elle les abandonne,

L'outarde, quoique fort grosse, est un animal très craintif, et qui paroît n'avoir ni le sentiment de sa propre force, ni l'instinct de l'employer. Elles s'assemblent quelquesois par troupes de cinquante ou soixante, et ne sont pas plus rassurées par leur nombre que par leur force et leur grandeur ; la moindre apparence de danger, ou plutôt la moindre nouveauté les effraie, et elles ne pourvoient guère à leur conservation que par la fuite. Elles craignent surtout les chiens; et cela doit être, puisqu'on se sert communément des chiens pour leur donner la chasse : mais elles doivent craindre aussi le renord, la fouine et tout autre animal, si petit qu'il soit, qui sera assez hardi pour les attaquer; à plus forte raison les animaux séroces, et même les oiseaux de proie, contre lesquels elles oseroient bien moins se défendre : leur pusillanimité est telle, que, pour peu qu'on les blesse, elles meurent plutôt de la peur que de leurs blessures. M. Klein prétend néanmoins qu'elles se mettent quelquefois en colère, et qu'alors on voit s'ensier une peau lâche qu'elles ont sous le cou, Si l'on en croit les anciens, l'outarde n'a pas moins d'amitié pour le cheval qu'elle a d'antipathie pour le chien; des qu'elle apercoit celui-là, elle, qui craint tout, vole à sa rencontre, et se met presque sous ses pieds. En supposant bien constatée cette singulière sympathie entre des animaux si différents, on pourroit, ce me semble, en rendre raison en disant que l'outarde trouve dans la siente du cheval des grains qui ne sont qu'à demi digérés, et qui lui sont une ressource dans la disette.

Lorsqu'elle est chassée, elle court fort vite, en battant des ailes, et va quelquefois plusieurs milles de suite et sans s'arrêter; mais comme elle ne prend son vol que difficilement et lorsqu'elle est aidée, ou, si l'on veut, portée par un vent favorable, et que d'ailleurs elle ne se perche ni ne peut se percher sur les arbres, soit à cause de sa pesanteur, soit faute de deigt postérieur dont elle puisse saisir la branche et s'y soutenir, en peut croire, sur le témoignage des anciens et des modernes, que les lévriers et les chiens courants la peuvent forcer. On la chasse aussi avec l'oiseau de proie, ou enfis on lui tend des filets, et on l'attire où l'on veut en faisant paroître un che val à propos, ou seulement en s'affublant de la peau d'un de ces animaux. Il n'est point de piège, si gros sier qu'il soit, qui ne doive réussir, s'il est vrai, comme le dit Elien, que, dans le royaume de Pont, les renards viennent à bout de les attirer à eux en se couchant contre terre, et relevant leur queue, à laquelle ils donnent, autant qu'ils peuvent, l'apparence et les mouvements du cou d'un oiseau; les outardes, qui prennent, dit-on, cet objet pour un oiseau de leur espèce, s'approchent sans défiance, et deviennent la proie de l'animal rusé : mais cela suppose bien de la subtilité dans le renard, bien de la stupidité dans l'outarde, et peut-être encore plus de erédulité dans l'écrivain.

J'ai dit que ces oiseaux alloient quelquesois par troupes de cinquante ou soixante : cela arrive surtout en automne dans les plaines de la Grande-Bretagne; ils se répandent alors dans les terres semées de turneps, et y sont de très grands dégâts. En France, on les voit passer régulièrement au printemps et en automne, mais par plus petites troupes, et elles ne se posent guère que sur les lieux les plus élevés. On a observé leur passage en Bourgogne, en Champagne et en Lorraine.

L'outarde se trouve dans la Libye, aux environs d'Alexandrie, selon Plutarque (1), dans la Syrie, dans la Grèce, en Espagne, en France, dans les plaines du Poiton et de la Champagne Pouilleuse, dans les contrées couvertes de l'est et du sud de la Grande-Bretagne, depuis la province de Porcet jusqu'à celle de Mercie et de la Lothiane en Écoase, dans les Pays-Bas, en Allemagne (2), en Ukraine et en Pologne, où, selon Rzaczynski, elle passe quelquefois l'hiver au milieu des neiges. Les au-

<sup>(&#</sup>x27;) Si toutefois on n'a pas confondu l'otis avec l'otus, comme on l'a fait si souvent.

<sup>(</sup>e) Frisch l'appelle la pius grosse de toutes les poules sauvages naturelles à l'Allemagne; cela ne prouve pas que l'outarde soit une poule, mais bien qu'elle se trouve en Allemagne.

teurs de la Zoologie britannique assurent que ces oiseaux ne s'éloignent guère du pays qui les a vus naître, et que leurs plus grandes excursions ne vont pas au-delà de vingt à trente milles : mais Aldrovande prétend que sur la fin de l'automne ils arrivent par troupes en Hollande, et se tiennent par préférènce dans les campagnes éloignées des villes et des lieux habités. M. Linnæus dit qu'ils passent en Hollande et en Angleterre. Aristote parle aussi de leur migration; mais c'est un point qui demande à être éclairci par des observations plus exactes.

Aldrovande reproche à Gesner d'être tombé dans quelque contradiction à cet égard, sur ce qu'il dit que l'outarde s'en va avec les cailles, ayant dit plus haut qu'elle ne quittoit point la Suisse, où elle est rare, et qu'on y en prenoit quelquefois l'hiver: mais cela peut se concilier, ce me semble, en admettant la migration des outardes, et la resserrant dans des limites, comme les auteurs de la Zoologie britannique; d'ailleurs celles qui se trouvent en Suisse sont des outardes égarées, dépaysées, en petit nombre, et dont les mœurs ne peuvent représenter celles de l'espèce. Ne pourroit-on pas dire aussi que l'on n'a point de preuves que celles qu'on prend quelquefois à Zurich pendant l'hiver soient les mêmes qui y ont passé l'été précédent?

Ce qui paroit de plus certain, c'est que l'outarde ne se trouve que rarement dans les contrées montagneuses ou bien peuplées, comme la Suisse, le Tyrol, l'Italie, plusieurs provinces d'Espagne, de France, d'Angleterre, et d'Allemagne, et que, lorsqu'elle s'y rencontre, c'est presque toujours en hiver (1): mais quoiqu'elle puisse subsister dans les pays froids, et qu'elle soit, selon quelques auteurs, un oiseau de passage, il ne paroit pas néanmoins qu'elle ait jamais passé en Amérique par le Nord; car bien que les relations des voyageurs soient remplies d'outardes trouvées dans ce nouveau continent, il est aisé de reconnoître que ces prétendues outardes sont des oiseaux aquatiques, comme je l'ai déjà remarqué plus haut, et absolument différents de la véritable outarde dont il est ici question. M. Barrère parle bien d'une outarde cendrée d'Amérique dans son Essai d'ornithologie (page 33), qu'il dit avoir observée. Mais, 4º il ne paroît pas l'avoir vue en Amérique, puisqu'il n'en fait aucune mention dans sa France équinoxiale. 2º Il est le seul avec M. Klein qui parle d'une outarde américaine : or celle de M. Klein, qui est le macucagua de Marcgrave, n'a point les caractères propres à ce genre,

(') Je me souviens d'en avoir vu deux, à deux différentes fois, dans une partie de la Bourgogne fertile en blé, et cependant montagneuse; mais ç'a toujours été en hiver et par un temps de neige. puisqu'elle a quatre doigts à chaque pied, et le bas de la jambe garni de plumes jusqu'à son articulation avec le tarse; qu'elle est sans queue, et qu'elle n'a guère d'autre rapport avec l'outarde que d'être un oiseau pesant qui ne se perche ni ne vole presque point. A l'égard de M. Barrère, son autorité n'est pas d'un assez grand poids en histoire naturelle pour que son témoignage doive prévaloir contre celui de tous les autres. 5° Enfin son outarde cendrée d'Amérique a bien l'air d'être la femelle de l'outarde d'Afrique, laquelle est en effet toute comleur de cendre, selon M. Linnæus.

On me demandera peut-être pourquoi un oiseau qui, quoique pesant, a cependant des ailes, et qui s'en sert quelquefois, n'est point passé en Amérique par le Nord, comme ont fait plusieurs quadrupèdes : je répondrai que l'outarde n'y est point passée, parce que, quoiqu'elle vole en effet, ce n'est guère que lorsqu'elle est poursuivie; parce qu'elle ne vole jamais bien loin, et que d'ailleurs elle évite surtout les eaux, selon la remarque de Belon, d'où il suit qu'elle n'a pas dù se hasarder à franchir de grandes étendues de mer : je dis de grandes étendues, car, quoique celles qui séparent les deux continents du côté du Nord soient bien moindres que celles qui les séparent entre les tropiques, elles sont néanmoins considérables, par rapport à l'espace que l'outarde peut parcourir d'un seul vol.

On peut donc regarder l'outarde comme un oiseau propre et naturel à l'ancien continent, et qui dans ce continent ne paroît point attaché à un climat particulier, puisqu'il peut vivre en Lybie, sur les côtes de la mer Baltique, et dans tous les pays intermédiaires.

C'est un très bon gibier: la chair des jeunes, un peu gardée, est surtout excellente; et si quelques écrivains ont dit le contraire, c'est pour avoir confondu l'otis avec l'otus, comme je l'ai remarqué plus haut. Je ne sais pourquoi Hippocrate l'interdisoit aux personnes qui tomboient du mal caduc. Pline reconnoît dans la graisse d'outarde la vertu de soulager les maux de mamelles qui surviennent aux nouvelles accouchées. On se sert des pennes de cet oiseau, comme on fait de celles d'oie et de cygne, pour écrire; et les pêcheurs les recherchent pour les attacher à leurs hameçons, parce qu'ils croient que les petites taches noires dont elles sont émaillées paroissent autant de petites moucles aux poissons qu'elles attirent pur cette fausse apparence.

## LA PETITE OUTARDE,

# VULGAIREMENT LA CANEPETIÈRE (1).

Otis Tetrax. L.

Cet oiseau ne diffère de l'outarde que parce qu'il est beaucoup plus petit, et par quelques variétés dans le plumage. Il a aussi cela de commun avec l'outarde, qu'on lui a donné le nom de cane et de canard, quoiqu'il n'ait pas plus d'affinité qu'elle avec les oiseaux aquatiques, et qu'on ne le voie jamais autour des eaux. Belon prétend qu'on l'a ainsi nommé parce qu'il se tapit contre terre comme font les canes dans l'eau ; et M. Salerne, parce qu'il ressemble en quelque chose à un canard sauvage, et qu'il vole comme lui; mais l'incertitude et le peu d'accord de ces conjectures étymologiques font voir qu'un rapport aussi vague, et surtout un rapport unique, n'est point une raison suffisante pour appliquer à un oiseau le nom d'un autre oiseau; car si un lecteur qui trouve ce nom ne saisit point le rapport qu'on a voulu indiquer, il prendra nécessairement une fausse idée : or il y a beaucoup à parier que ce rapport étant unique, ne sera saisi que très rarement.

La dénomination de petite outarde (n° 25, le mâle, et n° 40, la femelle), que j'ai préférée, n'est point sujette à cet inconvénient; car l'oiseau dont il s'agit ayant tous les principaux caractères de l'outarde, à l'exception de la grandeur, le nom composé de petite outarde lui convient dans presque toute la plénitude de sa signification, et ne peut guère produire d'erreurs.

(') En italien, fasanella.

« Quant à l'étymologie (dit M. Salerne, Histoire natu» relle des oiseaux, page 155), on le nomme (cet oiseau)
» canepetière ou canepétrace, 1° parce qu'il ressemble
» en quelque chose à un canard sauvage, et qu'il vole
» comme lui; 2° parce qu'il se platt parmi les pierres.
» Il y en a qui pensent que ce nom lui vient de ce qu'il
» pétrit son aire ou son repaire; d'autres disent que
» c'est parce qu'il pête : mais je préfère la première
» étymologie, d'autant plus que les Orléanois appellent
» le petit moincau de muraille, dit friquet, un pêtrac
» ou pétrat. »

Cette étymologie de canepetière, parce que cet oiseau pête, dit-on, ne parott uniquement fondée que sur l'analogie du mot : car aucun naturaliste n'a rien dit de pareil dans l'histoire de cet oiseau; notamment Belon, qui a été copié par presque tous les autres.

D'ailleurs je remarque que le proyer, dont le même M. Salerne parle aux pages 291 et 292, est appelé péteux, quoiqu'il ne soit point dit dans son histoire qu'il pête, mais bien qu'il se plaît dans les prés, les sainfoins et les luzernes. Or la canepetière est aussi appelée anas pratensis.

Belon a soupçonné que cet oiseau étoit le tetrax d'Athénée, se fondant sur un passage de cet auteur où il le compare pour la grandeur au spermologus, que Belon prend pour un freux, espèce de grosse corneille: mais Aldrovande assure au contraire que le spermologus est une espèce de moineau, et que par conséquent le tetrax, auquel Athénée le compare pour la grandeur, ne sauroit être la petite outarde; aussi Willughby prétend-il que cet oiseau n'a point été nommé par les anciens.

Le même Aldrovande nous dit que les pêcheurs de Rome ont donné, sans qu'on sache pourquoi, le nom de stella à un oiseau qu'il avoit pris d'abord pour la petite outarde, mais qu'ensuite il a jugé différent en y regardant de plus près. Cependant, malgré un aveu aussi formel, Ray et, d'après lui, M. Salerne, disent que la canepetière et le stella avis d'Aldrovande paroissent être de la même espèce : et M. Brisson place sans difficulté le stella d'Aldrovande parmi les synonymes de la petite outarde; il semble même imputer à Charleton et à Willughby d'avoir pensé de même, quoique ces deux auteurs aient été fort attentifs à ne point confondre ces deux sortes d'oiseaux, que, selon toute apparence, ils n'avoient point vus (1).

D'un autre côté, M. Barrère, brouillant la petite outarde avec le râle, lui a imposé le nom d'ortygometra melina, et lui donne un quatrième doigt à chaque pied; tant il est vrai que la multiplicité des méthodes ne fait que donner lieu à de nouvelles erreurs, sans rien ajouter aux connoissances réelles.

Cet oiseau est une véritable outarde, comme j'ai dit, mais construite sur une plus petite échelle; d'où M. Klein a pris occasion de l'appeler outarde naine (2). Sa longueur, prise du bout du bec au bout des ongles, est de dix-huit pouces, c'est-à-dire plus d'une fois moindre que la même dimension prise dans la grande outarde: cette seule mesure donne toutes les autres; et il n'en faut pas conclure, avec M. Ray, que la petite outarde soit à la grande comme un est à deux, mais comme un est à huit, puisque les volumes des corps semblables sont entre

(1) Charleton en fait deux espèces dissérentes, dont l'une, qui est la neuvième de ses phytivores, est la canepetière; et l'autre, qui est la dixième espèce du même genre, est l'avis stella: sur celle-ci il renvoie à Jonston, et il ne parle de l'autre que d'après Belon. A l'égard de Willughby, il ne donne nulle part le nom de stella à la canepetière (Voyez son Ornithologie, page 129); ni le nom de canepetière à l'avis stella (voyez la figure qui est au bas de la pianche xxxII, et qui paroît copiée d'après celle de l'avis stella d'Aldrovande; voyez aussi la table, au mot Stella).

(2) Tarda nana, an otis uti videtur, seu tarda aquatica. (Ordo avium, page 18, n. 11.) Voilà encore la petite outarde transformée expressément en oiseau aquatique.

aux comme les éubes de celles de leurs dimensions simples qui se correspondent. Sa grosseur est à peu près celle d'un faisan : elle a, comme la grande outarde, trois doigts seulement à chaque pied, le bas de la jambe sans plumes, le bec des gallinacés, et un duvet couleur de rose sous toutes les plumes du corps; mais elle a deux pennes de moins à la queue, une penne de plus à chaque aile, dont les dernières pennes vent, l'aile étant pliée, presque aussi loin que les premières, par lesquelles on entend les plus éloignées du corps. Outre cela, le mâle n'a point ces barbes de plumes qu'a le mâle de la grande espèce; et M. Klein ajouté que son plumage est moins beau que celui de la femelle, contre ce qui se voit le plus souvent dans les oiscaux. Mais à ces différences près, qui sont assez légères, on retrouve dans la petite espèce tous les attributs extérieurs de la grande et même presque toutes les qualités intérieures, le même naturel, les mêmes mœurs, les mêmes habitudes; il semble que la petite soit éclose d'un œuf de la grande, dont le germe auroit eu une moindre force de développement.

Le mâle se distingue de la femelle par un double collier blanc, et par quelques autres variétés dans les couleurs; mais celles de la partie supérieure du corps sont presque les mêmes dans les deux sexes, et sont beaucoup moins sujettes à varier dans les différents individus, ainsi que Belon l'avoit remarqué.

Selon M. Salerne, ces oiseaux ont un cri particuller d'amour, qui commence au mois de mai: ce cri est *brout* ou *prout*; ils le répètent surtout la nuit, et on l'entend de fort loin: alors les mâles se battent entre eux avec acharnement, et tâchent de se rendre maîtres chacun d'un certain district; un seul suffit à plusieurs femelles, et la place du rendez-vous d'amour est battue comme l'aire d'une grange.

La femelle pond, au mois de juin, trois, quatre et cinq œuss fort beaux, d'un vert luisant: lorsque ses petits sont éclos, elle les mène comme la poule mène les siens. Ils ne commencent à voler que vers le mois d'août; et quand ils entendent du bruit, ils se tapissent contre terre, et se laisseroient plutôt écraser que de remuer de la place (1).

On prend les mâles au piége en les attirant avec une femelle empaillée, dont en imite le cri; on les

(') M. Salerne n'indique point les sources où il a puisé tons ces faits; ils ressemblent beaucoup à ce qu'on dit du éoq de bruyère, qui s'appelle tetrix (voyez son Histoire naturelle des oiseaux, page 136): et comme on a donné le nom de tetrax à la petite outarde, on pourroit eraindre qu'il n'y eût ici quelque méprise fondée sur une équivoque de nom, d'autant plus que M. Salerne est le seul naturaliste qui entre dans d'aussi grands détails sur la génération de la petite outarde, sans citer ses garants.

chasse aussi avec l'oiseau de proie : mais en général ces oiseaux sont fort difficiles à approcher, étant toujours aux aguets sur quelque hauteur dans les avoines, mais jamais, dit-on, dans les seigles et les blés. Lorsque, sur la fin de la belle saison, ils se disposent à quitter le pays pour passer dans un autre, on les voit se rassembler par troupes : et pour lors il n'y a plus de différence entre les jeunes et les vieux.

Ils se nourrissent, suivant Belon, comme ceux de la grande espèce, c'est à-dire d'herbes et de graines, et, outre cela, de fourmis, de séarahées et de petites mouches: mais, selon M. Selerne, les insectes sont leur nourriture principale; seulement ils mangent quelquefois, au printemps, les feuilles les plus tendres du laiteron.

La petite outarde est moins répandue que la grande, et paroit confinée dans une sone beaucoup plus étroite. M. Linnœus dit qu'elle se trouve en Europe et particulièrement en France: cela est un peu vague; car il y a des pays très considérables en Europe, et même de grandes provinces en France où elle est inconnue. On peut mettre les climats de la Suède et de la Pologne au nombre de ceux où elle ne se plait point: car M. Linnœus lui-même n'en fait aucune mention dans sa Fauna Suecica, ni le P. Rzaczinski dans son Histoire naturelle de Pologne; et M. Klein n'en a vu qu'une seule à Dantzick, laquelle venoit de la ménagerie du margrave de Bareith.

Il faut qu'elle no soit pas mon plus bien commune en Allemagne, puisque Frisch, qui s'attache à décrire et représenter les oiseaux de cette région, et qui parle asses au long de la grande outarde, ne dit pas un met de celle-ci, et que Schwenckfeld ne la nomme seulement pas.

Gesner se contente de denner son nom dans la liste des oiseaux qu'il n'avoit jamais vus; et il est bien prouvé qu'en effet il n'avoit jamais vu celui-ci, puisqu'il lui suppose des pieds velus comme à l'attagas; ce qui donne lieu de croire qu'il est au moins ort rare en Suisse.

Les auteurs de la Zoologie britannique, qui se sont voués à ne décrire aucun animal qui ne fût breton ou d'origine bretonne, auroient cru manquer à leur vœu s'ils eussent décrit une petite outarde qui avoit été cependant tuée dans la province de Cornouailles, mais qu'ils ont regardée comme un oiseau égaré, et tout-à-fait étranger à la Grande-Bretagne : elle l'est en effet à un tel point, qu'un individu de cette espèce ayant été présenté à la société royale, aucun des membres qui étoient présents ce jour-là ne le reconnut, et qu'on fut obligé de députer à M. Edwards pour saveir ce que c'étoit.

D'un autre côté, Belon nous assure que, de sen temps, les ambassadeurs de Venise, de Ferrare et du pape, à qui il en montra une, ne la reconnurent pas mieux, ni personne de leur suite, et que quelques uns la prirent pour une faisane: d'et il conclut avec raison qu'elle doit être fort rare en Italie; et cela est vraisemblable, quoique M. Ray, passant par Modène, en ait vu une au marché. Voilà donc la Pologne, la Suèsse et l'Italie à excepter du nombre des pays de l'Europe où se trouve la petite outarde; et re qui pourroit faire rroire que ces exceptions sont encore très limitées, et que la France est le seul climat propre, le seul pays naturel de cet siseau, c'est que les naturalistes françois sont ceux qui paroissent le connoître mieux, et presque les seuls qui en parlent d'après leurs propres observations, et que tous les autres, excepté M. Klein, qui n'en avoit vu qu'un, n'en parlent que d'après Belon.

Mais il ne faut pas même croire que sa petite outarde soit également commune dans tous les cantons de la France; je connois de très grandes provinces de ce royaume où elle ne se voit point.

M. Salerne dit qu'on la trouve assez communément dans la Beauce (où cependant elle n'est que passagère), qu'on la voit arriver vers le milieu d'avril, et s'en aller aux approches de l'hiver: il ajoute qu'elle se plaît dans les terres maigres et pierreuses; raison pourquoi on l'appelle canepétrace, et ses petits pétraceaux. On la voit aussi dans le Berri, où elle est connue sous le nom de canepétrote. Enfin elle doit être commune dans le Maine et la Normandie, puisque Belon, jugeant de toutes les autres provinces de France par celle-ci qu'il connoissoit mieux, avance qu'il n'y a paysan dans ce royaume qui ne la sache nommer.

La petite outarde est naturellement rusée et soupconneuse, au point que cela a passé en proverbe, et que l'on dit des personnes qui montrent ce caractère, qu'ils sont de la canepetière.

Lorsque ces oiseaux soupçonnent quelque danger, ils partent et font un vol de deux ou trois cents pas très roide fort près de terre: puis, lorsqu'ils sont posés, ils courent si vite qu'à peine un bomme les pourroit atteindre.

La chair de la petite outarde est noire et d'un goût exquis: M. Klein nous assure que les œuss de la semelle qu'il a cue étoient très bons à manger, et il ajoute que la chair de cette semelle étoit meilleure que celle de la semelle du petit coq de bruyère; ce dont il pouvoit juger par comparaison.

Quant à l'organisation intérieure, elle est à peu près la même, suivant Belon, que dans le commun des granivores.

### OISEAUX ETRANGERS

QUI ONT RAPPORT AUX OUTARDES.

I.

#### LB LOHONG.

OU L'OUTARDE MUPPES D'ARABIE.

Dis Arabs. L.

L'oiseau que les Arabes appelent lohong, et que M. Edwards a dessiné et décrit le premier, est à peu près de la grosseur de notre grande outarde; il a, comme elle, trois doigts à chaque pied, dirigés de même, seulement un peu plus courts, les pieds, le bec et le cou plus longs, et paroît en général modelé sur des proportions plus légères.

Le plumage de la partie supérieure du corps est plus brun, et semblable à celui de la bécasse, c'està-dire fauve, rayé de brun foncé, avec des taches blanches en forme de croissant sur les ailes, le dessous du corps est blanc, ainsi que le contour de la partie supérieure de l'aile; le sommet de la tête, la gorge et le dévant du cou, ont des raies transversales d'un brun obscur sur un fond cendré; le bas de la jambe, le bec et les pieds sont d'un brun clair et jaunâtre; la queue est tombante comme celle de la perdrix, et traversée par une bande noire : les grandes pennes de l'aile et la huppe sont de cette même couleur.

Cette huppe est un trait fort remarquable dans l'outarde d'Arabie; elle est pointue, dirigée en arrière et fort inclinée à l'horizon; de sa base elle jette en avant deux lignes noires, dont l'une, plus longue, passe sur l'œil et lui forme une espèce de sourcil; l'autre, beaucoup plus courte, se dirige comme pour embrasser l'œil par dessous, mais n'arrive point jusqu'à l'œil, lequel est noir et placé au milieu d'un espace blanc.

En regardant cette huppe de profil et d'un peu loin, on croiroit voir des oreilles un peu couchées et qui se portent en arrière; et, comme l'outarde d'Arabie a été sans doute plus connue des Grecs que la nôtre, il est vraisemblable qu'ils l'ont nommée otés à cause de ces espèces d'oreilles, de même qu'ils ont nommé le duc otus ou otos à cause de deux aigrettes semblables qui le distinguent des chouettes

Un individu de cette espèce, qui venoit de Moka dans l'Arabie Heureuse, a vécu plusieurs années à Londres dans les volières de M. Hans Sloane; et M. Edwards, qui nous en a donné la figure caloriée, ne nous a commercé aucun détail sur ses meurs, ses

habitudes, ni même sur sa façon de se nourrir (1); mais du moins il n'auroit pas dû la confondre avec les gallinacés, dont elle diffère par des traits si frappants, ainsi que je l'ai fait voir à l'article de l'Outarde.

II.

#### L'OUTARDE D'AFRIQUE.

## Olis Afra. L.

C'est celle dont M. Linnæus fait sa quatrième espèce : elle diffère de l'outarde d'Arabie par les couleurs du plumage; le noir y domine, mais le dos est cendré et les oreilles blanches.

Le mâle a le bec et les pieds jaunes, le sommet de la tête cendré, et le bord extérieur des ailes blanc; mais la femelle est partout de couleur cendrée, à l'exception du ventre et des cuisses, qui sont noirs comme dans l'outarde des Indes.

Cet oiseau se trouve en Éthiopie, selon M. Linnæus; et il y a grande apparence que celui dont le voyageur Le Maire parle sous le nom d'autruche volante du Sénégal n'est pas un oiseau différent: car, quoique ce voyageur en dise peu de chose, ce peu s'accorde en partie et ne disconvient en rien avec la description ci-dessous; selon lui, son plumage est gris et noir, sa chair délicieuse, et sa grosseur à peu près de celle du cygne. Mais cette conjecture tire une nouvelle force du témoignage de M. Adanson : cet habile naturaliste ayant tué au Sénégal, et par conséquent examiné de près, une de ces autruches volantes, nous assure qu'elle ressemble à bien des égards à notre outarde d'Europe, mais qu'elle en diffère par la couleur du plumage, qui est généralement d'un gris cendré, par son cou, qui est beaucoup plus long, et par une espèce de huppe qu'elle a derrière la tête

Cette huppe est sans doute ce que M. Linnæus appelle les oreilles, et cette couleur gris cendré est précisément celle de la femelle; et comme ce sont là les principaux traits par lesquels l'outarde d'Afrique de M. Linnæus et l'autruche volante du Sénégal différent de notre outarde d'Europe, on peut en induire, ce me semble, que ces deux oiseaux se ressemblent beaucoup: et par la même raison on peut encore étendre à tous deux ce qui a été observé sur chacun en particulier; par exemple, qu'ils ont à peu près la grosseur de notre outarde et le cou plus long. Cette longueur du cou dont parle M. Adanson est un trait de ressemblance avec l'outarde d'Arabie, qui habite à peu près le même climat; et l'on ne peut tirer

(1) Les Arabes lui donnent le nom de lohong, selon M. Edwards, nom qui ne se trouve point dans le texte anglois relatif à la planche x11, mais dans la traduction françoise, laquelle est avouée de l'autenr.

aucune conséquence contraire du silence de M Linnæus, puisqu'il n'indique pas une seule dimension de son outarde d'Afrique. A l'égard de la grosseur, Le Maire fait celle de l'autruche volante égale à celle du cygne, et M. Adanson à celle de l'outarde d'Europe, puisque ayant dit qu'elle lui ressembloit à bien des égards, et ayant indiqué les principales différences, il n'en établit aucune à cet égard; et comme d'ailleurs l'Éthiopie ou l'Abyssinie, qui est le pays de l'outarde d'Afrique, et le Sénégal, qui est celui de l'autruche volante, quoique fort éloignés en longitude, sont néanmoins du même climat, je vois beaucoup de probabilité à dire que ces deux oiseaux appartiennent à une seule et même espèce.

III.

## LE CHURGE,

OU L'OUTARDE MOYENNE DES INDES.

#### Otis Bengalensis. L.

Cette outarde est non seulement plus petite que celle d'Europe, d'Afrique et d'Arabie, mais elle est encore plus menue à proportion, et plus haut montée qu'aucune autre outarde : elle a vingt pouces de haut depuis le plan de position jusqu'au sommet de la tête, son cou paroît plus court, relativement à la longueur de ses pieds : du reste elle a tous les caractères de l'outarde; trois doigts seulement à chaque pied, et ces doigts isolés; le bas de la jambe sans plumes; le bec un peu courbé, mais plus ailongé; et je ne vois point par quelles raisons M. Brisson l'a renvoyée au genre des pluviers.

Le caractère distinctif par lequel les pluviers différent des outardes consiste, selon lui, dans la forme du bec, que celles-ci ont en cône courbé, et ceux-là droit et renslé par le bout. Or l'outarde des Indes dont il s'agit ici a le bec plutôt courbé que droit, et ne l'a point renslé par le bout comme les pluviers; du moins c'est ainsi que l'a représenté M Edwards dans une sigure que M. Brisson avoue comme exacte: je puis même ajouter qu'elle a le bec plus courbé et moins renslé par le bout que l'outarde d'Arabie de M. Edwards, dont la sigure a paru aussi très exacte à M. Brisson, et qu'il a rangée sans dissiculté parmi les outardes.

D'ailleurs il ne faut que jeter les yeux sur la figure de l'outarde des Indes, et la comparer avec celle des pluviers, pour reconnoître qu'elle en diffère beaucoup par le port total et par les proportions, ayant le cou plus long, les ailes plus courtes et la forme du corps plus développée : ajoutez à cela qu'elle est quatre fois plus grosse que le plus gros pluvier, lequel n'a que seize pouces de long, du bout du bec au bout des ongles, au lieu qu'elle en a vingt-six (').

Le noir, le fauve, le blanc et le gris, sont les principales couleurs du plumage, comme dans l'outarde d'Europe : mais elles sont distribuées différemment: le noir sur le sommet de la tête, le cou, les euisses et tout le dessous du corps ; le fauve plus clair sur les côtés de la tête et autour des yeux, plus brun et mêlé avec du noir sur le dos, la queue, la partie des ailes la plus proche du dos, et au haut de la poitrine, où il forme comme une large ceinture sur un fond noir; le blanc sur les couvertures des ailes les plus éloignées du dos; le blanc mêlé de noir sur leurs parties moyennes; le gris plus foncé sur les paupières, l'extrémité des plus longues pennes de l'aile (2), de quelques unes des moyennes et des plus courtes, et sur quelques unes de leurs couvertures; enfin le gris plus clair et presque blanchâtre sur le bec et les pieds.

Cet oiseau est originaire de Bengale, où on l'appelle churge, et où il a été dessiné d'après nature; il est à remarquer que le climat de Bengale est à peu près le même que celui d'Arabie, d'Abyssinie et du Sénégal, où se trouvent les deux outardes précédentes: on peut appeller celle-ci outarde moyenne, parce qu'elle tient le milieu pour la grosseur entre les grandes et les petites espèces.

IV.

#### LE HOUBARA,

OU PETITE OUTARDE HUPPÉE D'AFRIQUE.

Otis Houbara. Gmel.

Nous avons vu que, parmi les grandes outardes, il y en avoit de huppées et d'autres qui ne l'étoient point, et nous allons retrouver la même différence entre les petites outardes; car la nôtre n'a point de huppe, ni même de ces barbes de plumes qu'on voit à la grande outarde d'Europe; tandis que cellesci ont non seulement des huppes, mais encore des fraises; et il est à remarquer que c'est en Afrique que se trouvent toutes les huppées, soit de la grande, soit de la petite espèce.

Celle que les Barbaresques appellent houbaara est en effet huppée et frisée. M. Shaw, qui en donne la tigure, dit positivement qu'elle a la forme et le plumage de l'outarde, mais qu'elle est beaucoup plus petite, n'ayant guère que la grosseur d'un

(') Cela ne contredit pas ce que j'ai dit ci-dessus, qu'elle avoit vingt pouces de haut depuis le plan de position jusqu'au sommet de la tête, parce qu'en mesurant ainsi la hauteur, on ne tient compte ni de la longueur du bec, ni de celle de doigts.

(a) Comme à queiques outardes d'Europe.

chapon; et, par cette raison seule, ce voyageur, d'ailleurs habile, mais qui sans doute ne connoissoit pas notre petite outarde de France, blame Golius d'avoir traduit le mot houbaary par outarde.

Elle vit, comme la nôtre, de substances végétales et d'insectes, et elle se tient le plus communément sur les confins du désert.

Quoique M. Shaw ne lui donne point de huppe dans sa description, il lui en donne une dans la figure qui y est relative, et cette huppe paroît renversée en arrière et comme tombante; sa fraisc est formée par de longues plumes qui naissent du cou et qui se relèvent un peu et se renssent, comme il arrive à notre coq domestique lorsqu'il est en colère.

C'est, dit M. Shaw, une chose curieuse de voir, quand elle se sent menacée par un oiseau, de voir, dis-je, par combien d'allées et de venues, de tours et de détours, de marches et de contremarches, en un mot par combien de ruses et de souplesses elle cherche à échapper à son ennemi.

Ce savant voyageur ajoute qu'on regarde comme un excellent remède contre le mal des yeux, et que par cette raison l'on paie quelquesois très cher son fiel et une certaine matière qui se trouve dans son estomac.

V.

#### LE RHAAD,

AUTRE PETITE OUTARDE HUPPEE D'AFRIQUE.

Le rhaad est distingué de notre petite outarde de France par sa huppe, et du houbaara d'Afrique en ce qu'il n'a pas comme lui le cou orné d'une fraise; du reste il est de la même grosseur que celui-ci : il a la tête noire, la huppe d'un bleu foncé, le dessus du corps et des ailes jaune, tacheté de brun; la queue d'une couleur plus claire, rayée transversalement de noir; le ventre blanc, et le bec fort aiusi que les jambes.

Le petit rhaad ne diffère du grand que par sa petitesse (n'étant pas plus gros qu'un poulet ordinaire), par quelques variétés dans le plumage, et parce qu'il est sans huppe; mais avec tout cela il seroit possible qu'il fût de la même espèce que le grand, et qu'il n'en différat que par le sexe. Je fonde cette conjecture, 1º sur ce qu'habitant le même climat, il n'a point d'autre nom; 2º sur ce que dans presque toutes les espèces d'oiseaux, excepté les carnassiers, le mâle paroît avoir une plus grande puissance de développement, qui se marque au dehors par la hauteur de la taille, par la force des muscles, par l'excès de certaines parties, telles que les membranes charnues, les éperons, etc., par les huppes, les aigrettes et les fraises, qui sont, pour ainsi dire, une surabondance d'organisation, et même par la vivacité des couleurs du plumage.

Quoi qu'il en soit, on a donné au grand et au petit rhaad le nom de saf-saf. Rhaad signifie le tonnerre en langage africain, et exprime le bruit que font tous ces oiseaux en s'élevant de terre; et saf-saf, celui qu'ils font avec leurs ailes lorsqu'ils sont en plein vol.

# LE COQ (1).

#### Phasianus Gallus, L

Cet oiseau (n° 1), quoique domestique, quoique le plus commun de tous, n'est peut-être pas encore assez connu : excepté le petit nombre de personnes qui font une étude particulière des productions de la nature, il en est peu qui n'aient quelque chose à apprendre sur les détails de sa forme extérieure, sur la structure de ses parties internes, sur ses habitudes naturelles ou acquises, sur les différences qu'entrainent celles du sexe, du climat, des aliments; enfin sur les variétés des races diverses qui se sont séparées plus tôt ou plus tard de la couche primitive.

Mais si le coq est trop peu connu de la plupart des hommes, il n'est pas moins embarrassant pour un naturaliste à méthode, qui ne croit connoître un objet que lorsqu'il a cru lui trouver une place dans ses classes et dans ses genres : car, si, prenant les caractères généraux de ses divisions méthodiques dans le nombre des doigts, il le met au rang des oiseaux qui en ont quatre, que fera-t-il de la poule à cinq doigts, qui est certainement une poule, et même fort ancienne, puisqu'elle remonte jusqu'au temps de Columelle, qui en parle comme d'une race de distinction? que s'il fait du coq une classe à par, car ractérisée par la forme singulière de sa queue; 🐠 placera-t-il le coq sans croupion, et par conséquent sans queue, et qui n'en est pas moins un coq? que s'il admet pour caractère de cette espèce d'avoir les jambes garnies de plumes jusqu'au talon, ne serat-il pas embarrassé du coq pattu qui a des plumes jusqu'à l'origine des doigts, et du coq du Japon, qui en a jusqu'aux ongles? enfin s'il veut ranger les gallinacés à la classe des granivores, et que, dans le nombre et la structure de leurs estomacs et de leurs intestins, il croie voir clairement qu'ils sont en effet destinés à se nourrir de graines et d'autres matières végétales, comment s'expliquera-t-il à lui-même cet appétit de préférence qu'il montre constamment pour les vers de terre, et même pour toute chair hachée, cuite ou crue, à moins qu'il ne se persuade que la nature ayant fait la poule granivore par ses

(1) En grec, ἀλάπωρ; en latin, gallus; en espagnol et en italien, gallo; en savoyard, coq. gau, geau; en allemand, hahn; en anglois, coek; en vieux françois, gal. gog. longs intestins et son double estomac, l'a faite ameni vermivore et même carnivore par son bec un tant soit peu crochu? ou plutôt ne conviendra-t-il pas, s'il est de bonne foi, que les conjectures que l'on se permet ainsi sur les intentions de la neture, et les essorts que l'on tente pour rensermer l'inépuisable variété de ses ouvrages dans les limites étroites d'une méthode particulière, ne paroissent être faits que pour donner essor aux idées vagues et aux petites spéculations d'un esprit qui ne peut en concevoir de grandes, et qui s'éloigne d'autant plus de la vraie marche de la nature et de la conneissance réelle de ses productions? Ainsi, sans prétendre as sujettir la nombreuse famille des oiseaux à une méthode rigoureuse, ni la renfermer tout entière dans cette espèce de filet scientifique, dont, malgré toutes nos précautions, il s'en échapperoit toujours quelques uns, nous nous contenterons de rapprocher ceux qui nous paroltront avoir plus de rapport entre eux, et nous tâcherons de les faire connoître par les traits les plus caractérisés de leur conformation intérieure, et surtout par les principaux faits de leur histoire.

Le coq est un oiseau pesant, dont la démarche est grave et lente, et qui, ayant les ailes fort courtes, ne vole que rarement. et quelquefois avec des cris qui expriment l'effort. Il chante indifféremment la nuit et le jour, mais non pas régulièrement à certaines heures : et son chant est fort différent de celui de sa femelle, quoiqu'il y ait aussi quelques femelles qui ...t le même cri du coq, c'est-à-dire qui font le meme effort du gosier avec un moindre effet; car leur voix n'est pas si forte, et ce cri n'est pas si bien articulé. Il gratte la terre pour chercher sa nourriture; il avale autant de petits cailloux que de grains. et n'en digère que mieux : il boit en prenant de l'eau dans son bec et levant la tête à chaque fois pour l'avaler. Il dort le plus souvent un pied en l'air (1), et en cachant sa tête sous l'aile du même côté. Son corps, dans sa situation naturelle, se soutient à peu près parallèle au plan de position, le bec de même; le cou s'élève verticalement : le front est orné d'une crête rouge et charnue, et le dessous du bec d'une double membrane de même couleur et de même nature; ce n'est cependant ni de la chair ni des membranes, mais une substance particulière et qui ne ressemble à aucune autre.

Dans les deux sexes, les narines sont placées de part et d'autre du bec supérieur, et les oreilles de chaque côté de la tête, avec une peau blanche au-dessous de chaque oreille; les pieds ont ordinairement quatre doigts, quelquefois cinq, mais toujours trois

<sup>(1)</sup> Par une suite de cette attitude habituelle, la cuisse qui porte ordinairement le corps est la plus charnue, et nos gourmands savent bien la distinguer de l'autre dans les chapons et les poulardes.

LE COQ



•



en avant et le reste en arrière. Les plumes sortent deux à deux de chaque tuyau; caractère assez singulier, qui n'a été saisi que par très peu de naturalistes. La queue est à peu près droite, et néanmoins capable de s'incliner du côté du cou et du côté opposé; cette queue, dans les races des gallinacés qui en ont une, est composée de quatorze grandes plumes, qui se partagent en deux plans égaux, inclinés l'un à l'autre, et qui se rencontrent par leur bord supérieur sous un angle plus ou moins aigu : mais ce qui distingue le male, c'est que les deux plumes du milieu de la queue sont beaucoup plus longues que les autres, et se recourbent en arc; que les plumes du con et du croupion sont longues et étroites, et que leurs pieds sont armés d'éperons. Il est vrai qu'il se trouve aussi des poules qui ont des éperons; mais cela est rare, et les poules ainsi éperonnées ont beaucoup d'autres rapports avec le mâle; leur crête se relève, ainsi que leur queue; elles imitent le chant du coq, et cherchent à l'imiter en choses plus essentielles : mais on auroit tort de les regarder pour cela comme hermaphrodites, puisque étant incapables des véritables fonctions du mâle, et n'ayant que du dégoût pour celles qui leur conviendroient le mieux, ce sont, à vrai dire, des individus viciés, indécis, privés de l'usage du sexe, et même des attributs essentiels de l'espèce, puisqu'ils ne peuvent en perpétuer aucune.

Un bon coq est celui qui a du feu dans les yeux, de la fierté dans la démarche, de la liberté dans ses mouvements, et toutes les proportions qui annoncent la force. Un coq ainsi fait n'imprimeroit pas la terreur à un lion, comme on l'a dit et écrit tant de fois; mais il inspirera de l'amour à un grand nombre de poules. Si on veut le ménager, on ne lui en laissera que douze ou quinze. Columelle vouloit qu'on ne lui en donnât pas plus de cinq; mais quand il en auroit cinquante chaque jour, on prétend qu'il ne manqueroit à aucune. A la vérité, personne ne peut assurer que toutes ses approches soient réelles, efficaces et capables de féconder les œuss de sa semelle. Ses désirs ne sont pas moins impétueux que ses besoins paroissent être fréquents. Le matin, lorsqu'on lui ouvre la porte du poulailler où il a été renfermé pendant la nuit, le premier usage qu'il fait de sa liberté est de se joindre à ses poules. il semble que chez lui le besoin de manger ne soit que le second; et lorsqu'il a été privé de poules pendant du temps, il s'adresse à la première semelle qui se présente. fût-elle d'une espèce fort éloignée, et même il s'en fait une du premier mâle qu'il trouve en son chemin. Le premier sait est cité par Aristote, et le second est attesté par l'observation de M. Edwards (1), et par

(°) Ayant renfermé trois ou quatre jeunes coqs dans un lieu où lis ne pouvoient avoir de communication avec aucune poule, bientôt ils déposèrent leur animosité precédente; et au lieu de se battre, chacun tâchoit de

une lei deat parle Plutarque, laquelle condamnoir au feu tout coq convaincu de cet excès de nature

Les poules doivent être assorties au coq, si l'on veut une race pure; mais si l'on cherche à varier et même à perfectionner l'espèce, il faut eroiser les races. Cette observation n'avoit point échappé aux anciens: Columelle dit positivement que les meilleurs poulets sont ceux qui proviennent du mélange d'un coq de race étrangère avec les poules communes; et nous voyons dans Athénée que l'on avoit encore enchéri sur cette idée, en donnant un coq faisan aux poules ordinaires (1).

Dans tous les cas, on doit choisir celles qui ont l'œil éveillé, la crête flottante et rouge, et qui n'ont point d'éperons: les proportions de leur corps sont en général plus légères que celles du mâle; cependant elles ont les plumes plus larges et les jambes plus basses. Les bonnes fermières donnent la préférence aux poules noires, comme étant plus fécondes que les blanches, et pouvant échapper plus facilement à la vue perçante de l'oiseau de proie qui plane sur les basses-cours.

Le coq a beaucoup de soin et même d'inquiétude et de souci pour ses poules : il ne les perd guère de vue; il les conduit, les défend, les menace, va chercher celles qui s'écartent, les ramène, et ne se livre au plaisir de manger que lorsqu'il les voit toutes manger autour de lui. À juger par les différentes inflexions de sa voix et par les différentes expressions de sa mine, on ne peut guère douter qu'il ne leur parle différents langages. Quand il les perd, il donne des signes de regrets. Quoique aussi jaloux qu'amoureux, il n'en maltraite aucune; sa jalousie ne l'irrite que contre ses concurrents : s'il se présente un autre cog, sans lui donner le temps de rien entreprendre, il accourt l'œil en feu, les plumes hérissées, se jette sur son rival, et lui livre un combat opiniâtre, jusqu'à ce que l'un ou l'autre succombe, ou que le nouveau venu lui cède le champ de bataille. Le désir de jouir, toujours trop violent, le porte non seulement à écarter tout rival, mais même tout obstacle innocent: il bat et tue quelquesois les poussins, pour jouir plus à son aise de la mère. Mais ce seul désir est-il la cause de sa fureur jalouse? Au milieu d'un sérail nombreux, et avec toutes les ressources qu'il sait se faire, comment pourroit-il craindre le besoin ou la disette? Quelque véhéments que soient ses appétits, il semble craindre encore plus

cocher son camarade, quoiqu'aucun ne parût bien aise d'être coché. (Voyez préface des Glanures, tome II.

(') Longolius indique la façon de faire réussir cette union du coq-faisan avec les poules communes (Gesner, De avibus, page 445); et l'on m'a assuré que ces poules se mélent aussi avec le coq-pintade, lorsqu'on les a élevés de jeunesse ensemble, mais que les mulets qui proviennent de ce mélanges ont peu féconds.

le partage qu'il me désire la jouissance; et comme il peut beaucoup, sa jalousie est au moins plus excusable et mieux sentie que celle des autres sultans : d'ailleurs il a comme eux une poule favorite qu'il cherche de préférence, et à laquelle il revient presque aussi souvent qu'il va vers les autres.

Et ce qui paroît prouver que sa jalousie ne laisse pas d'être une passion réfléchie, quoiqu'elle ne porte pas contre l'objet de ses amours, c'est que plusieurs coqs dans une basse-cour ne cessent de se battre, au lieu qu'ils ne battent jamais les chapons, à moins que ceux-ci ne prennent l'habitude de suivre quelque poule.

Les hommes qui tirent parti de tout pour leur amusement, ont bien su mettre en œuvre cette antipathie invincible que la naturea établie entre un coq et un coq; ils ont cultivé cette haine innée avec tant d'art, que les combats de deux oiseaux de bassecour sont devenus dignes d'intéresser la curiosité des peuples, même des peuples polis, et en même temps des moyens de développer ou entretenir dans les âmes cette précieuse férocité qui est, dit-on, le germe de l'héroïsme. On a vu, on voit encore tous les jours, dans plus d'une contrée, des hommes de tous états accourir en foule à ces grotesques tournois, se diviser en deux partis, chacun de ces partis s'échauffer pour son combattant, joindre la fureur des gageures les plus outrées à l'intérêt d'un si beau spectacle, et le dernier coup de bec de l'oiseau vainqueur renverser la fortune de plusieurs familles. C'étoit autrefois la folie des Rhodiens, des Tangriens, de ceux de Bergame; c'est aujourd'hui celle des Chinois, des habitants des Philippines, de Java, de l'isthme de l'Amérique, et de quelques autres nations des deux continents.

Au reste, les coqs ne sont pas les seuls oiseaux dont on ait ainsi abusé: les Athéniens, qui avoient un jour dans l'année (¹) consacré à ces combats de coqs, employoient aussi les cailles au même usage, et les Chinois élèvent encore aujourd'hui pour le combat certains petits oiseaux ressemblant à des cailles ou à des linottes; et partout la manière dont ces oiseaux se battent est différente, selon les diverses écoles où ils ont été formés, et selon la diversité des armes offensives ou défensives dont on les affuble:

(1) Thémistocle allant combattre les Perses, et voyant que ses soldats montroient peu d'ardeur, leur fit remarquer l'acharnement avec lequel des cogs se battoient : « Voyez, teur dit-il, le courage indomptable de ces animaux; cependant ils n'ont d'autre motif que le désir » de vaincre : et vous, qui combattez pour vos foyers, » pour les tombeaux de vos peres, pour la liherté... » Ce peu de mots ranima le courage de l'armée, et Thémistocle remporta la victoire : ce fut en mémoire de cet événement que les Athéniens instituèrent une espèce de fête qui se celébroit par des combats de cogs.

· emoves.

mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que les coqs de Rhodes, qui étoient plus grands, plus forts que les autres, et beaucoup plus ardents au combat, l'étoient au contraire beaucoup moins pour leurs femelles; il ne leur falloit que trois poules au lieu de quinze ou vingt, soit que leur feu se fût éteint dans la solitude forcée où ils avoient coutume de vivre, soit que leur colère, trop souvent excitée, ent étouffé en eux des passions plus douces, et qui cependant étoient, dans l'origine, le principe de leur courage et la source de leurs dispositions guerrières. Les mâles de cette race étoient donc moins mâles que les autres, et les femelles, qui souvent ne sont que ce qu'on les fait, étoient moins fécondes et plus paresseuses, soit à couver leurs œufs, soit à mener leurs poussins : tant l'art avoit bien réussi à braver la nature! tant l'exercice des talents de la guerre est opposé à ceux de la propagation!

Les poules n'ont pas besoin du coq pour produire des œufs; il en naît sans cesse de la grappe commune de l'ovaire, lesquels, indépendamment de toute communication avec le mâle, peuvent y grossir, et en grossissant, acquièrent leur maturité, se détachent de leur calice et de leur pédicule, parcourent l'oviductus dans toute sa longueur, chemin faisant s'assimilent, par une force qui leur est propre, la lymphe dont la cavité de cet oviductus est remplie, en composent leur blanc, leurs membranes, leurs coquilles, et ne restent dans ce viscère que jusqu'à ce que ses fibres élastiques et sensibles étant gênées, irritées par la présence de ces corps devenus désormais des corps étrangers, entrent en contraction, et les poussent au dehors, le gros bout le premier, selon Aristote.

Ces œufs sont tout ce que peut faire la nature prolifique de la femelle seule et abandonnée à elle-même : elle produit bien un corps organisé capable d'une sorte de vie, mais non un animal vivant semblable à sa mère, et capable lui-même de produire d'autres animaux semblables à lui; il faut pour cela le concours du coq et le mélange intime des liqueurs séminales des deux sexes : mais, lorsqu'une fois ce mélange a eu lieu, les effets en sont durables. Harvey a observé que l'œuf d'une poule séparée du coq depuis vingt jours n'étoit pas moins fécond que ceux qu'elle avoit pondus peu après l'accouplement; mais l'embryon qu'il contenoit n'étoit pas plus avancé pour cela, et il ne falloit pas le tenir sous la poule moins de temps qu'aucun autre pour le faire éclore: preuve certaine que la chaleur seule ne suffit pas pour opérer ou avancer le développement du poulet, mais qu'il faut encore que l'œuf soit formé ou bien qu'il se trouve en lieu où il puisse transpirer, pour que l'embryon qu'il renferme soit susceptible d'incubation; autrement tous les œufs qui resteroient dans l'oviductus vingt-un jours après avoir été lécondés ne manqueroient pas d'y éclore, puisqu'ils auroient le temps et la chaleur nécessaires pour cela, et les poules seroient tantôt ovipares et tantôt vivipares (1).

Le poids moyen d'un œuf de poule ordinaire est d'environ une once six gros. Si on ouvre un de ces œufs avec précaution, on trouvera d'abord sous la coque une membrane commune qui en tapisse toute la cavité; ensuite le blanc externe, qui a la forme de cette cavité; puis le blanc interne, qui est plus arrondi que le précédent; et enfin au centre de ce blanc le jaune, qui est sphérique : ces différentes parties sont contenues chacune dans sa membrane propre; et toutes ces membranes sont attachées ensemble à l'endroit de ses chalasæ ou cordons qui forment comme les deux pôles du jaune. La petite vésicule lenticulaire, appelée cicatricule, se trouve à peu près sur son équateur, et sixée solidement à sa surface (2).

A l'égard de sa forme extérieure, elle est trop connue pour qu'il soit besoin de la décrire; mais elle est assez souvent altérée par des accidents dont il est facile, ce me semble, de rendre raison, d'après l'histoire de l'œuf même et de sa formation.

Il n'est pas rare de trouver deux jaunes dans une seule coque; cela arrive lorsque deux œufs également mûrs se détachent en même temps de l'ovaire, parcourent ensemble l'oviductus, et, formant leur blanc sans se séparer, se trouvent réunis sous la même enveloppe.

Si, par quelque accident facile à supposer, un œuf détaché depuis quelque temps de l'ovaire, se trouve arrêté dans son accroissement, et qu'étant formé autant qu'il peut l'être, il se rencontre dans la sphère d'activité d'un autre œuf qui aura toute sa force, celui-ci l'entraînera avec lui, et ce sera un œuf dans un œuf.

On comprendra de même comment on y trouve

(') Je ne vois que le docteur Michel Lyzeruts qui ait parlé d'une poule vivipare; mais les exemples en seroient plus fréquents, s'il ne falloit que de la chaleur à un œuf fécondé pour éclore.

(\*) Bellini, trompé par ses expériences, ou plutôt par les conséquences qu'il en avoit tirées, croyoit, et avoit fait croire à beaucoup de monde, que, dans les œufs frais durcis à l'eau bouillante, la cicatricule quittoit la surface du jaune pour se retirer au centre: mais que dans les œufs couvés, durcis de même, la cicatricule resto t constamment attachée à la surface. Les savants de Turin, en répétant et variant les mêmes expériences, se sont assurés que, dans tous les œufs couvés ou non couvés, la cicatricule restoit toujours adhérente à la surface du jaune durci, et que le corps blanc que Bellini avoit vu au centre, et qu'il avoit pris pour la cicatricule, n'étoit rien moins que cela, et ne paroissoit en effet au centre du jaune que lorsqu'il n'étoit nı trop ni trop peu cuit.

quelquefois une épingle ou tout autre corps étranger qui aura pu pénétrer jusque dans l'oviductus.

Il y a des poules qui donnent des œufs hardés ou sans coque, soit par le défaut de la matière propre dont se forme la coque, soit parce qu'ils sont chassés de l'oviductus avant leur entière maturité : aussi n'en voit-on jamais éclore de poulet, et cela arrive, dit-on, aux poules qui sont trop grasses. Des causes directement contraires produisent les œufs à coque trop épaisse et même des œufs à double coque : on en a vu qui avoient conservé le pédicule par lequel ils étoient attachés à l'ovaire; d'autres qui étoient contournés en manière de croissant; d'autres qui avoient la forme d'une poire : d'autres entin qui portoient sur leur coquille l'empreinte d'un soleil d'une comète, d'une éclipse, ou de tel autre objet dont on avoit l'imagination frappée; on en a même vu quelques uns de lumineux. Ce qu'il y avoit de réel dans ces premiers phénomènes, c'est-à-dire les altérations de la forme de l'œuf, ou les empreintes à sa surface, ne doit s'attribuer qu'aux différentes compressions qu'il avoit éprouvées dans le temps que sa coque étoit encore assez souple pour céder à l'effort, et néanmoins assez ferme pour en conserver l'impression. Il ne seroit pas tout-à-fait si facile de rendre raison des œufs lumineux. Un docteur allemand en a observé de tels, qui étoient actuellement sous une poule blanche, fécondée, ajoute-t-il, par un coq très ardent: on ne peut honnêtement nier la possibilité du fait; mais, comme il est unique, il est prudent de répéter l'observation avant de l'expliquer.

A l'égard de ces prétendus œufs de coq qui sont sans jaune, et contiennent, à ce que croit le peuple, un serpent, ce n'est autre chose, dans la vérité, que le premier produit d'une poule trop jeune, ou le dernier effort d'une poule épuisée par sa fécondité même; ou enfin ce ne sont que des œufs imparfaits dont le jaune aura été crevé dans l'oviductus de la poule, soit par quelque accident, soit par un vice de conformation, mais qui auront toujours conservé leurs cordons ou chalasa, que les amis du merveilleux n'auront pas manqué de prendre pour un serpent; c'est ce que M. de La Peyronie a mis hors de doute par la dissection d'une poule qui pondoit de ces œufs : mais ni M. de La Peyronie, ni Thomas Bartholin, qui ont disséqué de prétendus coqs ovipares, ne leur ont trouvé d'œufs ni d'ovaires, ni aucune partie équivalente.

Les poules pondent indifféremment pendant toute l'année, excepté pendant la mue, qui dure ordinairement six semaines ou deux mois sur la fin de l'automne et au commencement de l'hiver: cette mue n'est autre chose que la chute des vieilles plumes, qui se détachent comme les vieilles feuilles des arbres et comme les vieux bois des cerfs, étant poussées par les nouvelles; les coqs y sont sujets comme les

poules. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que les nouvelles plumes prennent quelquesois une couleur dissérente de celles des anciennes. Un de nos observateurs a fait cette remarque sur une poule et sur un eoq, et tout le monde la peut saire sur plusieurs autres espèces d'oiseaux, et particulièrement sur les bengalis, dont le plumage varie presque à chaque mue; et en général presque tous les oiseaux ont leurs premières plumes, en naissant, d'une couleur dissérente de celle dont elles doivent revenir dans la suite.

La fécondité ordinaire des poules consiste à pondre presque tous les jours. On dit qu'il y en a en Samogitie, à Malaca, et ailleurs, qui pondent deux fois par jour. Aristote parle de certaines poules d'Illyrie qui pondoient jusqu'à trois fois; et il y a apparence que ce sont les mêmes que ces petites poules adriènes ou adriatiques dont il parle dans un autre endroit, et qui étoient renommées pour leur fécondité: quelques uns ajoutent qu'il y a telle manière de nourrir les poules communes qui leur donne cette fécondité extraordinaire; la chaleur y contribue beaucoup. On peut faire pondre les poules en hiver, en les tenant dans une écurie où il y a toujours du fumier chaud sur lequel elles puissent séjourner.

Dès qu'un œuf est pondu, il commence à transpirer, et perd chaque jour quelques grains de son poids par l'évaporation des parties les plus volatiles de ses sucs : à mesure que cette évaporation se fait, ou bien il s'épaissit, se durcit et se dessèche, ou bien il contracte un mauvais goût, et il se gâte enfin totalement, au point qu'il devient incapable de ren produire. L'art de lui conserver long-temps toutes ses qualités se réduit à mettre obstacle à cette transpiration (1) par une couche de matière grasse quelconque, dont on enduit exactement sa coque peu de moments après qu'il a été pondu; avec cette seule précaution on gardera pendant plusieurs mois et même pendant des années des œufs bons à manger, susceptibles d'incubation, et qui auront, en un mot, toutes les propriétés des œufs frais. Les habitants du Tonquin les conservent dans une espèce de pâte faite avec de la cendre tamisée et de la saumure; d'autres Indiens dans l'huile. Le vernis peut aussi servir à conserver les œufs que l'on veut manger; mais la graisse n'est pas moins bonne pour cet usage, et

(') Le Journal économique du mois de mars 1755 fait mention de trois œufs, bons à manger, trouvés en Italie dans l'épaisseur d'un mur construit il y avoit trois cents ans : ce fait est d'autant plus difficile à croire, qu'un enduit de mortier ne seroit pas suffisant pour conserver un œuf, et que les murs les plus épais étant sujets à l'évaporation dans tous les points de leur épaisseur, puisque les mortiers de l'intérieur se séchent à la longue, ils ne peuvent empêcher la transpiration des œufs cachés dans leur épaisseur, ni par conséquent les conserver.

vaut mieux pour conserver les œufs que l'on veut faire couver, parce qu'elle s'enlève plus facilement que le vernis, et qu'il faut nettoyer de tout enduit les œufs dont on veut que l'incubation réussisse; car tout ce qui nuit à la transpiration nuit aussi au succès de l'incubation.

J'ai dit que le concours du coq étoit nécessaire pour la fécondation des œufs, et c'est un fait acquis par une longue et constante expérience; mais les détails de cet acte essentiel dans l'histoire des animaux sont trop peu connus. On sait, à la vérité, que la verge du mâle est double, et n'est autre chese que les deux mamelons par lesquels se terminent les vaisseaux spermatiques à l'endroit de leur insertion dans le cloaque : on sait que la vulve de la femelle est placée au-dessus de l'anus, et non au-desseus, comme dans les quadrupèdes : on sait que le coq s'approche de la poule par une espèce de pas oblique, accéléré, baissant les ailes, comme un coq d'Inde qui fait la roue; étalant même sa queue à demi, et accompagnant son action d'un certain murmure expressif, d'un mouvement de trépidation, et de tous les signes du désir pressant : en sait qu'il s'élance sur la poule, qui le reçoit en pliant les jambes, se mettant ventre à terre, et écartant les deux plans de longues plumes dont sa queue est composée : on sait que le mâle saisit avec son bec la crête ou les plumes du sommet de la tête de la femelle, soit par manière de caresse, soit pour garder l'équilibre, qu'il ramène la partie postérieure de son corps où est sa double verge, et l'applique vivement sur la partie pestérieure du corps de la poule où est l'orifice correspondant; que cet accouplement dure d'autant moins qu'il est plus souvent répété, et que le coq semble s'applaudir après par un battement d'ailes et par une espèce de chant de joie ou de victoire : on sait que le coq a des testioules; que sa liqueur séminale réside, comme celle des quadrupèdes, dans des vaisseaux spermatiques : on sait, par mes observations, que celle de la poule réside dans la cicatricule de chaque œuf, comme celle des femelles quadrupèdes dans le corps glanduleux des testicules : mais on ignore si la double verge du coq, ou seulement l'une des deux, pénètre dans l'orifice de la femelle, et même s'il y a intromission récile, ou une compression forte, ou un simple contact; on ne sait pas encore quelle doit être précisément la condition d'un œuf pour qu'il puisse être fécandé, ni jusqu'à quelle distance l'action du mâle peut s'étendre : en un mot, malgré le nombre infini d'expériences et d'observations que l'on a faites sur ce sujet, on ignore encore quelques unes des principales circonstances de la fécondation.

Son premier effet connu est la dilatation de la cicatricule et la formation du peulet dans sa eavité : car c'est la cicatricule qui contient le véritable

germe, et elle se trouve dans les œufs fécondés ou non, même dans ces prétendus œufs de coq (1) dont j'ai parlé plus haut; mais elle est plus petite dans les œufs inféconds. Malpighi, l'ayant examinée dans des œufs féconds nouvellement pondus et avant qu'ils eussent été couvés, vit au centre de la cicatricule une bulle nageant dans une liqueur, et reconnut au milieu de cette bulle l'embryon du poulet bien formé; au lieu que la cicatricule des œuss inféconds et produits par la poule seule, sans communication avec le mâle, ne lui présenta qu'un petit globule informe, muni d'appendices remplis d'un suc épais, quoique transparent, et environné de plusieurs cercles concentriques. On n'y aperçoit aucune ébauche d'animal; l'organisation intime et complète d'une matière informe n'est que l'effet instantané du mélange des deux liqueurs séminales : mais s'il ne faut qu'un moment à la nature pour donner la forme première à cette glaise transparente, et pour la pénétrer du principe de vie dans tous ses points, il lui faut beaucoup de temps et de secours pour persectionner cette première ébauche. Ce sont principalement les mères qu'elle semble avoir chargées du soin de ce développement, en leur inspirant le désir ou le besoin de couver : dans la plupart des poules, ce désir se fait sentir aussi vivement, se marque au-dehors par des signes aussi énergiques que celui de l'accouplement, auquel il succède dans l'ordre de la nature, sans même qu'il soit excité par la présence d'aucun œuf. Une poule qui vient de pondre éprouve une sorte de transport que partagent les autres poules qui n'en sont que témoins, et qu'elles expriment toutes par des cris de joie répétés (2), soit que la cessation subite des douleurs de l'accouchement soit toujours accompagnée d'une joie vive, soit que cette mère prévoie dès lors tous les plaisirs que ce premier plaisir lui

(') M. de La Peyronie a observé dans un de ces œufs une tache ronde, jaune, d'une ligne de diamètre, sans épaisseur, située sur la membrane qu'on trouve sous la coque: on peut croire que cette tache, qui devroit être blanche, n'étoit jaune ici que parce que le jaune de l'œuf s'étoit épanché de toutes parts, comme on l'a reconnu par la dissection de la poule; et si elle étoit située sur la membrane qu'on trouve sous la coque, c'est qu'aprés l'épanchement du jaune la membrane qui contenoit ce jaune étoit restée adhérente à celle de la coque.

(\*) Nous n'avons point dans notre langue de termes assez propres pour exprimer les différents cris de la poule, du coq, des poulets: les Latins, qui se plaignoient de leur pauvreté, étoient beaucoup plus riches que nous, et avoient des expressions pour rendre toutes ces différences. Voyez Gesner, De avibus, page 431. Gallus cucurit; pulli pipiunt; gallina canturit, gracillat, pipat, singuitit; globiunt emque volunt incubare; d'où vient le mot françois glousser, le seul que nous ayons dans ce genre.

prépare. Quoi qu'il en soit, lersqu'elle aura pondu vingt-cinq ou trente œuss, elle se mettra tout de bon à les couver; si on les lui ôte à mesure, elle pondra peut-être deux ou trois fois davantage, et s'épuisera par sa fécondité même : mais enfin il viendra un temps où, par la force de l'instinct, elle demandera à couver par un gloussement particulier. et par des mouvements et des attitudes non équivoques; si elle n'a pas ses propres œufs, elle couvera ceux d'une autre poule, et, à défaut de ceuxlà, ceux d'une femelle d'une autre espèce, et même des œufs de pierre ou de craie : elle couvera encore après que tout lui aura été enlevé, et elle se consumera en regrets et en vains mouvements (1). Si ces recherches sont heureuses, et qu'elle trouve des œufs vrais ou feints dans un lieu retiré et convenable, elle se pose aussitôt dessus, les environne de

s ailes, les échausse de sa chaleur, les remue doucement les uns après les autres, comme pour en jouir plus en détail, et leur communiquer à tous un égal degré de chaleur, elle se livre tellement à cette occupation, qu'elle en oublie le boire et le manger on diroit qu'elle comprend toute l'importance de la fonction qu'elle exerce; aucun soin n'est omis, aucune précaution n'est oubliée pour achever l'existence de ces petits êtres commencés, et pour écarter les dangers qui les environnent (2). Ce qu'il y a de plus digne de remarque c'est que la situation d'une couveuse, quelque insipide qu'elle nous paroisse. est peut-être moins une situation d'ennui qu'un éta de jouissance continuelle, d'autant plus délicieuse qu'elle est plus recueillie : tant la nature semble avoir mis d'attraits à tout ce qui a rapport à la multiplication des êtres.

L'effet de l'incubation se borne au développement de l'embryon du poulet, qui, comme nous l'avons déjà dit, existe tout formé dans la cicatricule de l'œuf fécondé. Voici à peu près l'ordre dans lequel se fait le développement, ou plutôt comme il se présente à l'observateur; et comme j'ai déjà donné dans un assez grand détail tous les faits qui ont rapport au développement du poulet dans l'œuf, je me contenterai d'en rappeler les eirconstances essentielles.

Dès que l'œuf a été couvé pendant cinq ou six heures, on voit déjà distinctement la tête du poulet jointe à l'épine du dos, nageant dans la liqueur dont la bulle qui est au centre de la cicatricule est remplie; sur la fin du premier jour, la tête s'est déjà recourbée en grossissant.

(1) On vient à bout d'éteindre le besoin de couver en trempant souvent dans l'eau froide les parties postérieures de la poule.

(\*) il n'y a pas jusqu'au bruit qui ne teur soit contraire: on a remarqué qu'une couvée entière de poulets éclos dans la boutique d'un serrurier fut attaquée de vertiges. Dès le second jour, on voit les premières ébauches des vertèbres, qui sont comme de petits globules disposés des deux côtés du milieu de l'épine : on voit aussi paroître le commencement des ailes et les vaisseaux ombilicaux, remarquables par leur couleur obscure; le cou et la poitrine se débrouillent, la tête grossit toujours; on y aperçoit les premiers linéaments des yeux, et trois vésicules entourées, ainsi que l'épine, de membranes transparentes : la vie du fœtus devient plus manifeste; déjà l'on voit son cœur battre et son sang circuler.

Le troisième jour, tout est plus distinct, parce que tout a grossi. Ce qu'il y a de plus remarquable c'est le cœur qui pend hors de la poitrine, et bat trois fois de suite, une fois en recevant par l'oreillette le sang contenu dans les veines, une seconde fois en le renvoyant aux artères, et la troisième fois en le poussant dans les vaisseaux ombilicaux; et ce mouvement continue encore vingt-quatre heures après que l'embryon a été séparé du blanc de son œuf. On aperçoit aussi des veines et des artères sur les vésicules du cerveau; les rudiments de la moelle de l'épine commencent à s'étendre le long des vertèbres: enfin on voit tout le corps du fœtus comme enveloppé d'une partie de la liqueur environnante, qui a pris plus de consistance que le reste.

Les yeux sont déjà fort avancés le quatrième jour; on y reconnoît fort bien la prunelle, le cristallin, l'humeur vitrée : on voit outre cela, dans la tête, cinq vésicules remplies d'humeur, lesquelles, se rapprochant et se recouvrant peu à peu les jours suivants, formeront enfin le cerveau enveloppé de toutes ses membranes; les ailes croissent, les cuisses commencent à paroître et le corps à prendre de la chair.

Les progrès du cinquième jour consistent, outre ce qui vient d'être dit, en ce que tout le corps se recouvre d'une chair onctueuse; que le cœur est retenu au-dedans par une membrane fort mince, qui s'étend sur la capacité de la poitrine, et que l'on voit les vaisseaux ombilicaux sortir de l'abdomen (1).

Le sixième jour, la moelle de l'épine s'étant divisée en deux parties continue de s'avancer le long du tronc; le foie, qui étoit blanchâtre auparavant, est devenu de couleur obscure; le cœur bat dans ses deux ventricules; le corps du poulet est recouvert de la peau, et sur cette peau l'on voit déjà poindre les plumes.

Le bec est facile à distinguer le septième jour; le cerveau, les ailes, les cuisses et les pieds ont acluis leur figure parfaite; les deux ventricules du

(') Les vaisseaux qui se répandent dans le jaune de 'œuf, et qui par conséquent se trouvent hors de l'abdomen du poulet, rentrent peu à peu dans cette cavité, selon la remarque de Stenon.

cœur paroissent comme deux bulles contiguës et réunies par leur partie supérieure avec le corps des oreillettes; on remarque deux mouvements successifs dans les ventricules aussi bien que dans les oreillettes; ce sont comme deux cœurs séparés.

Le poumon paroît à la fin du neuvième jour, et sa couleur est blanchâtre. Le dixième jour, les muscles des ailes achèvent de se former, les plumes continuent de sortir; et ce n'est que le onzième jour qu'on voit des artères, qui auparavant étoient éloignés du cœur, s'y attacher, et que cet organe se trouve parfaitement conformé et réuni en deux ventricules.

Le reste n'est qu'un développement plus grand des parties, qui se fait jusqu'à ce que le poulet casse sa coquille après avoir pipé; ce qui arrive ordinairement le vingt-unième jour, quelquefois le dix-huitième, d'autres fois le vingt-septième.

Toute cette suite de phénomènes, qui forme un spectacle si intéressant pour un observateur, est l'effet de l'incubation opérée par une poule, et l'industrie humaine n'a pas trouvé qu'il fût au-dessous d'elle d'en imiter les procédés : d'abord de simples villageois d'Égypte, et ensuite des physiciens de nos jours, sont venus à bout de faire éclore des œufs aussi bien que la meilleure couveuse, et d'en faire éclore un très grand nombre à la fois : tout le secret consiste à tenir ces œufs dans une température qui réponde à peu près au degré de chaleur de la poule, et à les garantir de toute humidité et de toute exhalaison nuisible, telle que celle du charbon, de la braise, même de celle des œufs gâtés. En remplissant ces deux conditions essentielles, et en y joignant l'attention de retourner souvent les œufs, et de faire circuler dans le four ou l'étuve les corbeilles qui les contiendront, en sorte que non seulement chaque œuf, mais chaque partie du même œuf, participe à peu près également à la chaleur requise, on réussira toujours à faire éclore des milliers de poulets.

Toute chaleur est bonne pour cela; celle de la mère poule n'a pas plus de privilége que celle de tout autre animal, sans en excepter l'homme (1), ni celle du feu solitaire ou terrestre, ni celle d'une couche de tan ou de fumier : le point essentiel est de savoir s'en rendre maître, c'est-à-dire d'être toujours en état de l'augmenter ou de la diminuer à son gré. Or il sera toujours possible, au moyen de bons thermomètres distribués avec intelligence dans l'inté-

(') On sait que Livie, étant grosse, imagina de couver et faire éclore un œuf dans son sein, voulant augurer du sexe de son enfant par le sexe du poussin qui viendroit; ce poussin fut mâle, et son enfant aussi. Les augures ne manquérent pas de se prévaloir du fait pour montrer aux plus incrédules la vérité de leur art: mais ce qui reste le mieux prouvé c'est que la chaleur humaine est suffisante pour l'incubation des œufs.

rieur du four ou de l'étuve, de savoir le degré de chaleur de ses différentes régions; de la conserver en étoupant les ouvertures et fermant tous les registres du couvercle; de l'augmenter, soit avec des cendres chaudes si c'est un four, soit en ajoutant du bois dans le poêle si c'est une étuve à poêle, soit en faisant des réchauds si c'est une couche; et enfin de la diminuer en ouvrant les registres pour donner accès à l'air extérieur, ou bien en introduisant dans le four un ou plusieurs corps froids, etc.

Au reste, quelque attention que l'on donne à la conduite d'un four d'incubation, il n'est guère possible d'y entretenir constamment et sans interruption le 52º degré, qui est celui de la poule; heureusement ce terme n'est point indivisible, et l'on a vu la chaleur varier du 38° au 24° degré, sans qu'il en résultat d'inconvénient pour la couvée : mais il faut remarquer qu'ici l'excès est beaucoup plus à craindre que le défaut, et que quelques heures du 38° et même du 56° degré feroient plus de mal que quelques jours du 24°; et la preuve que cette quantité de moindre chaleur peut encore être diminuée sans inconvénient, c'est que, ayant trouvé, dans une prairie qu'on fauchoit, le nid d'une perdrix, et ayant gardé et tenu à l'ombre les œufs pendant trente-six heures qu'on ne put trouver de poule pour les couver, ils éclorent néanmoins tous au bout de trois jours, excepté ceux qui avoient été ouverts pour voir où en étoient les perdreaux : à la vérité, ils étoient très avancés; et sans doute il faut un degré de chaleur plus fort dans les commencements de l'incubation que sur la fin de ce même temps, où la chaleur du petit oiseau suffit presque seule à son développement.

A l'égard de son humidité, comme elle est contraire au succès de l'incubation, il faut avoir des moyens sûrs pour reconnoître si elle a pénétré dans le four, pour la dissiper lorsqu'elle y a pénétré, et pour empêcher qu'il n'en vienne de nouvelle.

L'hygromètre le plus simple et le plus approprié pour juger de l'humidité de l'air de ces sortes de fours, c'est un œuf froid qu'on y introduit, et qu'on y tient pendant quelque temps, lorsque le juste degré de chaleur y est établi : si, au bout d'un demiquart d'heure au plus, cet œuf se couvre d'un nuage léger, semblable à celui que l'haleine produit sur une glace polie, ou bien à celui qui se forme l'été sur la surface extérieure d'un verre où l'on verse des liqueurs à la glace, c'est une preuve que l'air du four est trop humide, et il l'est d'autant plus que ce nuage est plus long-temps à se dissiper; ce qui arrive principalement dans les fours à tan et à fumier que l'on a voulu renfermer en un lieu clos. Le meilleur remède à cet inconvénient est de renouveler l'air de ces endroits fermés, en y établissant plusieurs courants par le moyen des fenêtres opposées, et, à défaut de fenêtres, en y plaçant et agitant un ventilateur proportionné à l'espace. Quelquefois la seule transpiration du grand nombre d'œufs produit dans le four même une humidité trop grande; et, dans ce cas, il faut, tous les deux ou trois jours, retirer, pour quelques instants, les corbeilles d'œufs hors du four, et l'éventer simplement avec un chapeau qu'on y agitera en différents sens.

Mais ce n'est pas assez de dissiper l'humidité qui s'est accumulée dans les fours; il faut encore, autant qu'il est possible, lui interdire tout accès par dehors, en revêtant leurs parois extérieures de plomb laminé ou de bon ciment, ou de plâtre ou de goudron bien cuit, ou du moins en leur donnant plusieurs couches à l'huile, qu'on laissera bien sécher, et en collant sur leurs parois intérieures des bandes de vessies ou de fort papier gris.

C'est à ce peu de pratiques aisées que se réduit tout l'art de l'incubation artificielle; il faut y assujettir la structure et les dimensions des fours ou étuves, le nombre, la forme et la distribution des corbeilles, et toutes les petites manœuvres que la circonstance prescrit, que le moment inspire, et qui nous ont été détaillées avec une immensité de paroles, et que nous réduirons ici dans quelques lignes, sans cependant rien omettre.

Le four le plus simple est un tonneau revêtu par dedans de papier collé, bouché par le haut d'un couvercle qui l'emboîte, lequel est percé dans son milieu d'une grande ouverture fermant à coulisse pour regarder dans le four, et de plusieurs autres petites autour de celle-là, servant de registre pour le ménagement de la chaleur, et fermant aussi à coulisse : on noie ce tonneau plus qu'aux trois quarts de sa hauteur dans du fumier chaud; on place dans son intérieur, les unes au-dessus des autres et à de justes intervalles, deux ou trois corbeilles à claire-voie, dans chacune desquelles on arrange deux couches d'œufs, en observant que la couche supérieure soit moins fournie que l'inférieure, afin que l'on puisse avoir l'œil sur celle-ci : on ménage, si l'on veut, une ouverture dans le centre de chaque corbeille, et dans l'espèce de petit puits formé par la rencontre de ces ouvertures qui répondent toutes à l'axe du tonneau, on y suspend un thermomètre bien gradué ; on en place d'autres en différents points de la circonférence; on entretient partout la chaleur au degré requis, et on a des poulets.

On peut aussi, en économisant la chaleur, et tirant parti de celle qu'ordinairement on laisse perdre, employer à l'incubation artificielle celle des fours de paussiers et de boulangers, celles des forges et des verreries, celle même d'un poèle ou d'une plaque de cheminée, en se souvenant toujours que le succès de la couvée est attaché principalement à

LE COQ.

une juste distribution de la chalcur et à l'exclusion de toute humidité.

Lorsque les fournées sont considérables et qu'elles vont bien, elles produisent des milliers de poulets à la fois; et cette abondance même ne seroit pas sans inconvénient dans un climat comme le nôtre, si l'on n'ent trouvé moyen de se passer de poule pour élever les poulets, comme on savoit s'en passer pour les faire éclore; et ces moyens se réduisent à une imitation plus ou moins parfaite des procédés de la poule, lorsque ses poussins sont éclos.

On juge bien que cette mère, qui a montré tant d'ardeur pour couver, qui a couvé avec tant d'assiduité, qui a soigné avec tant d'intérêt des embryons qui n'existoient point encore pour elle, ne se refroidit pas lorsque ses poussins sont éclos; son attachement, fortifié par la vue de ces petits êtres qui lui doivent la naissance, s'accroît encore tous les jours par les nouveaux soins qu'exige leur foiblesse : sans cesse occupée d'eux, elle ne cherche de la nourriture que pour eux; si elle n'en trouve point, elle gratte la terre avec ses ongles pour lui arracher les aliments qu'elle recèle dans son sein, et elle s'en prive en leur faveur : elle les rappelle lorsqu'ils s'égarent, les met sous ses ailes à l'abri des intempéries, et les couve une seconde fois : elle se livre à ces tendres soins avec tant d'ardeur et de souci, que sa constitution en est sensiblement altérée, et qu'il est facile de distinguer de toute autre poule une mère qui mène ses petits, soit à ses plumes hérissées et à ses ailes trainantes, soit au son enroué de sa voix et à ses différentes inflexions toutes expressives et ayant toutes une forte empreinte de sollicitude et d'affection maternelle.

Mais, si elle s'oublie elle même pour conserver ses petits, elle s'expose à tout pour les désendre : paroit-il un épervier dans l'air, cette mère si foible, si timide, et qui, en toute autre circonstance, chercheroit son salut dans la fuite, devient intrépide par tendresse; elle s'élance au-devant de la serre redoutable, et, par ses cris redoublés, ses battements d'ailes et son audace, elle en impose souvent à l'oiseau carnassier, qui, rebuté d'une résistance imprévue, s'éloigne et va chercher une proie plus facile. Elle paroît avoir toutes les qualités du bon cœur; mais ce qui ne fait pas autant d'honneur au surplus de son instinct, c'est que, si par hasard on lui a donné à couver des œufs de canne ou de tout autre oiseau de rivière, son affection n'est pas moindre pour ces étrangers qu'elle le seroit pour ses propres poussins : elle ne voit pas qu'elle n'est que leur nourrice ou leur bonne, et non pas leur mère, et lorsqu'ils vont, guidés par la nature, s'ébattre ou se plonger dans la rivière voisine, c'est un spectacle singulier de voir la surprise, les inquiétudes, les transes de cette pauvre nourrice, qui se croît encore mère, et qui, pressée du désir de les suivre au milieu des eaux, mais retenue par une répugnance invincible pour cet élément, s'agite, incertaine, sur le rivage, tremble et se désole, voyant toute sa couvée dans un péril évident, sans oser lui donner de secours.

Il seroit impossible de suppléer à tous les soins de la poule pour élever ses petits, si ces soins supposoient nécessairement un degré d'attention et d'affection égal à celui de la mère elle-même : il suffit, pour réussir, de remarquer les principales circonstances de la conduite de la poule et ses prooédés à l'égard de ses petits, et de les imiter autant qu'il est possible. Par exemple, ayant observé que le principal but des soins de la mère est de conduire ses poussins dans des lieux où ils puissent trouver à se nourrir, et de les garantir du froid et de toutes les injures de l'air, on a imaginé le moyen de leur procurer tout cela avec encore plus d'avantage que la mère ne peut le faire. S'ils naissent en hiver, on les tient pendant un mois ou six semaines dans une étuve échauffée au même degré que les fours d'incubation; seulement on les en tire cinq ou six fois par jour pour leur donner à manger au grand air, et surtout au soleil; la chaleur de l'étuve favorise leur développement, l'air extérieur les fortisse, et ils prospèrent : de la mie de pain, des jaunes d'œufs, de la soupe, du millet, sont leur première nourriture. Si c'est en été, on ne les tient dans l'étuve que trois ou quatre jours, et dans tous les temps on ne les tire de l'étuve que pour les faire passer dans la poussinière; c'est une espèce de cage carrée, fermée par devant d'un grillage en fil de fer ou d'un simple filet, et par dessus d'un couvercle à charnière · c'est dans cette cage que les poussins trouvent à manger. Mais, lorsqu'ils ont mangé et couru suffisamment, il leur faut un abri où ils puissent se réchausser et se reposer; et c'est pour cela que les poulets qui sont menés par une mère ont coutume de se rassembler alors sous ses ailes. M. de Réaumur a imaginé pour ce même usage une mère artificielle; c'est une boite doublée de peau de mouton, dont la base est carrée et le dessus incliné comme le dessus d'un pupitre : il place cette boîte à l'un des bouts de sa poussinière, de manière que les poulets puissent y entrer de plain-pied et en faire le tour au moins de trois côtés, et il l'échauffe par dessous au moyen d'une chaufferette qu'on renouvelle selon le besoin; l'inclinaison du couvercle de cette espèce de pupitre offre des hauteurs différentes pour les poulets de différentes tailles; mais, comme ils ont coutume, surtout lorsqu'ils ont froid, de se presser et même de s'entasser en montant les uns sur les autres, et que dans cette foule les petits et les foibles courent risque d'être étouffés, on tient cette bolte ou mère artificielle

auverte par les deux beuts, ou plutôt on ne la ferme aux deux bouts que par un rideau que le plus petit poulet puisse soulever facilement, afin qu'il ait toujours la facilité de sortir lorsqu'il se sent trop pressé; après quoi il peut, en faisant le tour, revenir par l'autre bout et choisir une place moins dangereuse. M. de Réaumur tache encore de prévenir ce même inconvénient par une autre précaution; c'est de tenir le couvercle de la mère artificielle incliné assez bas pour que les poulets ne puissent pas monter les uns sur les autres, et, à mesure que les poulets croissent, il élève le couvercle, en ajoutant sur le côté de la boîte des hausses proportionnées. Il renchérit encore sur tout cela, en divisant ses plus grandes poussinières en deux par une cloison transversale, afin de pouvoir séparer les poulets de différentes grandeurs : il les fait mettre aussi sur des roulettes pour la facilité du transport; car il faut absolument les rentrer dans la chambre toutes les nuits, et même pendant le jour lorsque le temps est rude; et il faut que cette chambre soit échauffée en temps d'hiver : mais, au reste, il est bon, dans les temps qui ne sont ni froids ni pluvieux, d'exposer les poussinières au grand air et au soleil, avec la seule précaution de les garantir du vent; on peut même en tenir les portes ouvertes; les poulets apprendront bientôt à sortir pour aller gratter le fumier ou béqueter l'herbe tendre, et à rentrer pour prendre leur repas ou s'échausser sous la mère artificielle. Si l'on ne veut pas courir le risque de les laisser ainsi vaguer en liberté, on ajoute au bout de la poussinière une cage à poulets ordinaire, qui, communiquant avec la première, leur fournira un plus grand espace pour s'ébattre, et une promenade close où ils seront en sûreté.

Mais plus on les tient en captivité, plus il faut être exact à leur fournir une nourriture qui leur convienne. Outre le millet, les jaunes d'œuss, la soupe et la mie de pain, les jeunes poulets aiment aussi la navette, le chenevis et autres menus grains de ce genre, les pois, les fèves, les lentilles, le riz, l'orge et l'avoine mondés, le turquis écrasé et le blé noir. Il convient, et c'est même une économie, de faire crever dans l'eau bouillante la plupart de ces graines avant de les leur donner; cette économie va à un cinquième sur le froment, à deux cinquièmes sur l'orge , à une moitié sur le turquis , à rien sur l'avoine et le blé noir : il y auroit de la perte à faire crever le seigle; mais c'est de toutes ces graines celle que les poulets aiment le moins. Enfin on peut leur donner, à mesure qu'ils deviennent grands, de tout ce que nous mangeons nous-mêmes, excepté les amandes amères et les grains de café (1): toute viande hachée, cuite ou

(') Deux poulets ayant été nourris, l'un avec du café

erue, leur est bonne, surtout les vers de terre; c'est le mets dont ces oiseaux, qu'on croit si peu carnassiers, paroissent être le plus friands; et peutêtre ne leur manque-t-il, comme à bien d'autres, qu'un bec crochu et des serres pour être de véritables oiseaux de proie.

Cependant il faut avouer qu'ils ne diffèrent pas moins des oiseaux de proie par la façon de digérer et par la structure de l'estomac, que par le bec et les ongles: l'estomac de ceux-ci est membraneux, et leur digestion s'opère par le moyen d'un dissolvant qui varie dans les différentes espèces, mais dont l'action est bien constatée; au lieu que les gallinacés peuvent être regardés comme ayant trois estomacs, savoir: 1º le jabot, qui est une espèce de poche membraneuse, où les grains sont d'abord macérés et commencent à se ramollir; 2º la partie la plus évasée du canal intermédiaire entre le jabot et le gésier, et la plus voisine de celui-ci : elle est tapissée d'une quantité de petites glandes qui fournissent un suc dont les aliments peuvent aussi se pénétrer à leur passage; 5º entin le gésier, qui fournit un suc manifestement acide, puisque de l'eau dans laquelle on a broyé sa membrane interne devient une bonne pressure pour faire cailler les crêmes : c'est ce troisième estomac qui achève, par l'action puissante de ses muscles, la digestion, qui n'avoit été que préparée dans les deux premiers. La force de ces muscles est plus grande qu'on ne le croiroit : en moins de quatre heures elle réduit en poudre impalpable une boule d'un verre assez épais pour porter un poids d'environ quatre livres; en quarante-huit heures elle divise longitudinalement, en deux espèces de gouttières, plusieurs tubes de verre de quatre lignes de diamètre et d'une ligne d'épaisseur, dont au bout de ce temps toutes les parties aigués et tranchantes se trouvent émoussées et le poli détruit, surtout celui de la partie convexe; elle est aussi capable d'aplatir des tubes de fer-blanc, et de broyer jusqu'à dix-sept noisettes dans l'espace de vingt-quatre heures, et cela par des compressions multipliées, par une alternative de frottement dont il est dissicile de voir la mécanique. M. de Réaumur, ayant fait nombre de tentatives pour la découvrir, n'a aperçu qu'une seule fois des mouvements un peu sensibles dans cette partie; il vit dans un chapon dont il avoit mis le gésier à découvert, des portions de ce viscère se contracter, s'aplatir et se relever ensuite; il observa des espèces de cordons charnus qui se formoient à sa surface, ou plutôt qui paraissoient s'y former, parce

des iles rôil, l'autre avec le même café non rôii, ils devinrent tous deux étiques, et meururent, l'un le huitième jour et l'autre le dixième, après avoir consommé chacun trois onces de café: les pieds et les jambes étoient fort enflés, et la vésicule du fiel se trouva aussi gresse que celle d'une poule d'inde. qu'il se faisoit entre deux des enfoncements qui les séparoient, et tous ces mouvements sembloient se propager comme par ondes et très lentement.

Ce qui prouve que dans les gallinacés la digestion se fait principalement par l'action des muscles du gésier, et non par celle d'un dissolvant quelconque, c'est que si l'on fait avaler à l'un de ces oiseaux un petit tube de plomb ouvert par les deux bouts, mais assez épais pour n'être point aplati par l'effort du gésier, et dans lequel on aura introduit deux grains d'orge, le tube de plomb aura perdu sensiblement de son poids dans l'espace de deux jours, et le grain d'orge qu'il renserme, sût-il cuit et même mondé, se retrouvera au bout de deux jours un peu renssé, mais aussi peu altéré que si on l'eût laissé pendant le même temps dans tout autre endroit également humide; au lieu que ce même grain, et d'autres beaucoup plus durs, qui ne seroient pas garantis par un tube, seroient digérés en beaucoup moins de

Une chose qui peut aider encore à l'action du gésier, c'est que les oiseaux en tiennent la cavité remplie, autant qu'il est possible, et par là mettent en jeu les quatre muscles dont il est composé; à défaut de grains, ils le lestent avec de l'herbe et même avec de petits cailloux, lesquels, par leur dureté et leurs inégalités, sont des instruments propres à broyer les grains avec lesquels ils sont continuellement froissés. Je dis par leurs inégalités, car, lorsqu'ils sont polis, ils passent fort vite; il n'y a que les raboteux qui restent: ils abondent d'autant plus dans legésier qu'il s'y trouve moins d'aliments; et ils y séjournent beaucoup plus de temps qu'aucune autre matière digestible ou non digestible.

Et l'on ne sera point surpris que la membrane intérieure de cet estomac soit assez forte pour résister à la réaction de tant de corps durs sur lesquels elle agit sans relâche, si l'on fait attention que cette membrane est en effet fort épaisse et d'une subsistance analogue à celle de la corne : d'ailleurs ne saiton pas que les morceaux de bois et les cuirs dont on se sert pour frotter avec une poudre extrêmement dure les corps auxquels on veut donner le poli résistent fort long-temps? On peut encore supposer que cette membrane dure se répare de la même manière que la peau calleuse des mains de ceux qui travaillent à des ouvrages de force.

Au reste, quoique les petites pierres puissent con tribuer à la digestion, il n'est pas bien avéré que les oiseaux granivores aient une intention bien décidée en les avalant. Redi ayant renfermé deux chapons avec de l'eau et de ces petites pierres pour toute nourriture, ils burent beaucoup d'eau et moururent, l'un au bout de vingt jours, l'autre au bout de vingtquatre, et tous deux sans avoir avalé une seule pierre. M. Redi en trouva bien quelques unes dans leur gésier, mais c'étoit de celles qu'ils avoient avalées précédemment.

Les organes servant à la respiration consistent en un poumon, semblable à celui des animaux terrestres, et dix cellules aériennes, dont il y en a huit dans la poitrine, qui communiquent immédiatement avec le poumon, et deux plus grandes dans le basventre, qui communiquent avec les huit précédentes : lorsque dans l'inspiration le thorax est dilaté, l'air entre par le larynx dans le poumon, passe du poumon dans les huit cellules aériennes supérieures , qui attirent aussi , en se dilatant , celui des deux cellules du bas-ventre, et celles-ci s'affaissent à proportion; lorsqu'au contraire le poumon et les cellules supérieures, s'affaissant dans l'expiration, pressent l'air contenu dans leur cavité, cet air sort en partie par le larynx, et repasse en partie des huit cellules de la poitrine dans les deux cellules du basventre, lesquelles se dilatent alors par une mécanique assez analogue à celle d'un soufflet à deux âmes. Mais ce n'est point ici le lieu de développer tous les ressorts de cette mécanique; il sustira de remarquer que, dans les oiseaux qui ne volent point, comme l'autruche, le casoar, et dans ceux qui volent pesamment, tels que les gallinacés, la quatrième cellule de chaque côté est plus petite.

Toutes ces différences d'organisation en entraînent nécessairement beaucoup d'autres, sans parler des anches membraneuses observées dans quelques oiseaux. M. Duverney a fait voir sur un coq vivant que la voix, dans ces oiseaux, ne se formoit pas vers le larynx, comme dans les quadrupèdes, mais au basde la trachée-artère, vers la bifurcation, où M. Perrault a vu un larynx interne. Outre cela, M. Hérissant a observé, dans les principales bronches du poumon, des membranes semi-lunaires posées transversalement les unes au-dessus des autres, de façon qu'elles n'occupent que la moitié de la cavité de ces bronches, laissant à l'air un libre cours par l'autre demi-cavité; et il a jugé avec raison que ces membranes devoient concourir à la formation de la voix des oiseaux, mais moins essentiellement encore que la membrane de l'os de la lunette, laquelle termine une cavité assez considérable qui se trouve au-dessus de la partie supérieure et interne de la poitrine, et qui a aussi quelque communication avec les cellules aériennes supérieures. Cet anatomiste dit s'être assuré, par des expériences réitérées, que, lorsque cette membrane est percée, la voix se perd aussi, et que, pour la faire entendre de nouveau, il faut boucher exactement l'ouverture de la membrane et empêcher que l'air ne puisse sortir.

D'après de si grandes différences observées dans l'appareil des organes de la voix, ne paroîtra-t-il pas singulier que les oiseaux, avec leur langue cartilagineuse et leurs lèvres de corne, aient plus de facilité à imiter nos chants et même notre parole que ceux d'entre les quadrupèdes qui ressemblent le plus à l'homme? tant il est difficile de juger de l'usage des parties par leur simple structure, et tant il est vrai que la modification de la voix et des sons dépend presque en entier de la sensibilité de l'ouie!

Le tube intestinal est fort long dans les gallinacés, et surpasse environ cinq fois la longueur de l'animal, prise de l'extrémité du bec jusqu'à l'anus : on y trouve deux cacum d'environ six pouces, qui prennent naissance à l'endroit où le colon se joint à l'iléon : le rectum s'élargit à son extrémité et forme un réceptacle commun, qu'on a appelé clonque, où se rendent séparément les excréments solides et liquides, et d'où ils sortent à la fois sans être néanmoins entièrement mêlés. Les parties caractéristiques des sexes s'y trouvent aussi, savoir, dans les poules la vulve ou l'orifice de l'oviductus; et dans les coqs les deux verges, c'est-à-dire les mamelons des deux vaisseaux spermatiques : la vulve est placée, comme nous l'avons dit plus haut, au-dessus de l'anus, et par conséquent tout au rebours de ce qu'elle est dans les quadrupèdes.

On savoit, dès le temps d'Aristote, que tout oiseau mâle avoit des testicules, et qu'ils étoient cachés dans l'intérieur du corps; on attribuoit même à cette situation la véhémence de l'appétit du mâle pour la femelle, qui a, disoit-on, moins d'ardeur, parce que l'ovaire est plus près du diaphragme, et par conséquent plus à portée d'être rafraîchi par l'air de la respiration: au reste, les testicules ne sont pas tellement propres au mâle que l'on n'en trouve aussi dans la femelle de quelques espèces d'oiseaux, comme dans la canepetière et peut-être l'outarde. Quelquefois les mâles n'en ont qu'un, mais le plus souvent ils en ont deux; et il s'en faut beaucoup que la grosseur de ces espèces de glandes soit proportionnée à celle de l'oiseau : l'aigle les a comme des pois, et un poulet de quatre mois les a déjà comme des olives. En général leur grosseur varie, non seulement d'une espèce à l'autre; mais encore dans la même espèce, et n'est jamais plus remarquable que dans le temps des amours. Au reste, quelque peu considérable qu'en soit le volume, ils jouent un grand rôle dans l'économie animale, et cela se voit clairement par les changements qui arrivent à la suite de leur extirpation. Cette opération se fait communément aux poulets qui ont trois ou quatre mois : celui qui la subit prend désormais plus de chair; et sa chair, qui devient plus succulente et plus délicate, donne aux chimistes des produits difsérents de ceux qu'elle eût donnés avant la castration (1): il n'est presque plus sujet à la mue, de même

(') L'extrait tiré de la chair du poulet dégralssé est un peu moins du quatorzième du poids total; au lieu qu'il que le cerf qui est dans le même cas ne quitte plus son bois: il n'a plus le même chant; sa voix devient enrouée, et il ne la fait entendre que rarement: traité durement par les coqs, avec dédain par les poules, privé de tous les appétits qui ont rapport à la reproduction, il est non seulement exclu de la société de ses semblables, il est encore, pour ainsi dire, séparé de sou espèce; c'est un être isolé, hors d'œuvre, dont toutes les facultés se replient sur lui-même et n'ont pour but que sa conservation individuelle; manger, dormir et s'engraisser, voilà désormais ses principales fonctions et tout ce qu'on peut lui demander. Cependant, avec un peu d'industrie, on peut tirer parti de sa foiblesse même et de sa docilité qui en est la suite, en lui donnant des habitudes utiles, celle, par exemple, de conduire et d'élever les jeunes poulets : il ne faut pour cela que le tenir quelques jours dans une prison obcure, ne l'en tirer qu'à des heures réglées pour lui donner à manger, et l'accoutumant peu à peu à la vue et à la compagnie de quelques poulets un peu forts; il prendra bientôt ces poulets en amitié, et les conduira avec autant d'affection et d'assiduité que le feroit leur mère ; il en conduira même plus que la mère, parce qu'il peut en réchauffer sous ses ailes un plus grand nombre à la fois. La mère poule, débarrassée de ce soin, se remettra plus tôt à pondre; et de cette manière les chapons, quoique voués à la stérilité, contribueront encore indirectement à la conservation et à la multiplication de leur espèce.

Un si grand changement dans les mœurs du chapon, produit par une cause si petite et si peu suffisante en apparence, est un fait d'autant plus remarquable, qu'il est confirmé par un très grand nombre d'expériences que les hommes ont tentées sur d'autres espèces, et qu'ils ont osé étendre jusque sur leurs semblables.

On a fait sur les poulets un essai beaucoup moins cruel et qui n'est peut-être pas moins intéressant pour la physique : c'est, après leur avoir emporté la crête (1), comme on fait ordinairement, d'y substituer un de leurs éperons naissants, qui ne sont encore que de petits boutons; ces éperons, ainsi entés, prennent peu à peu racine dans les chairs, en tirent de la nourriture et croissent souvent plus qu'ils n'eussent fait dans le lieu de leur origine : on en a

en fait un dixième dans le poulet, et un peu plus du septième dans le coq: de plus, l'extrait de la chair du coq est très sec, au lieu que celui de la chair du chapon est difficile à sécher.

(') La raison qui semble avoir déterminé à couper la crête aux poulets qu'on fait devenir chapons, c'est qu'après cette opération, qui ne l'empêche pas de croître, elle cesse de se tenir droite, et devient pendante comme celle des poules; et, si on la laissoit, elle les incommoderoit en leur couvrant un œil.

vu qui avoient deux pouces et demi de longueur et plus de trois lignes et demie de diamètre à la base; quelquefois en croissant ils se recourbent comme les cornes de bélier, d'autres fois ils se renversent comme celles des boucs.

C'est une espèce de greffe animale, dont le succès a dû paroître fort douteux la première fois qu'on l'a tentée, et dont il est surprenant qu'on n'ait tiré, depuis qu'elle a réussi, aucune connoissance pratique. En général, les expériences destructives sont plus cultivées, suivies plus vivement que celles qui tendent à la conservation, parce que l'homme aime mieux jouir et consommer que de faire du bien et s'instruire.

Les poulets ne naissent point avec cette crête et ces membranes rougeatres qui les distinguent des autres oiseaux; ce n'est qu'un mois après leur naissance que ces parties commencent à se développer. A deux mois, les jeunes mâles chantent déjà comme les cogs et se battent les uns contre les autres; ils sentent qu'ils doivent se hair, quoique le fondement de leur haine n'existe pas encore : ce n'est guère qu'à cinq ou six mois qu'ils commencent à rechercher les poules et que celles-ci commencent à pondre. Dans les deux sexes, le terme de l'accroissement complet est à un an ou quinze mois. Les jeunes poules pondent plus, à ce qu'on dit; mais les vieilles couvent mieux. Ce temps nécessaire à leur aecroissement indiqueroit que la durée de leur vie naturelle ne devroit être que de sept ou huit ans, si dans les oiseaux cette durée suivoit la même proportion que dans les animaux quadrupèdes; mais nous avons vu qu'elle est beaucoup plus longue : un coq peut vivre jusqu'à vingt ans dans l'état de domesticité, et peutêtre trente dans celui de liberté. Malheureusement pour eux, nous n'avons nul intérêt de les laisser vivre long-temps : les poulets et les chapons qui sont destinés à paroître sur nos tables ne passent jamais l'année, et la plupart ne vivent qu'une saison. Les coqs et les poules qu'on emploic à la multiplication de l'espèce sont épuisés assez promptement, et nous ne donnons le temps à aucun de parcourir la période entière de celui qui leur a été assigné par la nature : en sorte que ce n'est que par des hasards singuliers que l'on a vu des cogs mourir de vieillesse.

Les poules peuvent subsister partout avec la protection de l'homme; aussi sont-elles répandues dans tout le monde habité. Les gens aisés en élèvent en Islande, où elles pondent comme ailleurs; et les pays chauds en sont pleins. Mais la Perse est le climat primitif des coqs, selon le docteur Thomas Hyde (¹): ces oiseaux y sont en abondance et en

(') Remarquez cependant que l'art d'engraisser les chapons a été porté en Perse par des marchands arméniensgrande considération, surtout parmi certains dervis qui les regardent comme des horloges vivantes; et l'on sait qu'une horloge est l'âme de toute communauté de dervis.

Dampier dit qu'il a vu et tué, dans les îles de Poulo-Condor, des coqs sauvages qui ne surpa soient pas nos corneilles en grosseur, et dont le chant, assez semblable à celui des coqs de nos basses-cours, étoit seulement plus aigu. Il ajoute ailleurs qu'il y en a dans l'ile Timor et à Santiago, l'une des îles du cap Vert. Gemelli Carreri rapporte qu'il en avoit aperçu dans les îles Philippines; et Merolla prétend qu'il y a des poules sauvages au royaume du Congo, qui sont plus belles et de meilleur goût que les poules domestiques, mais que les Nègres estiment peu ces sortes d'oiseaux.

De leur climat naturel, quel qu'il soit, ces oiseaux se sont répandus facilement dans le vieux continent, depuis la Chine jusqu'au cap Vert, et depuis l'Océan méridional jusqu'aux mers du Nord. Ces migrations sont fort anciennes, et remontent audelà de toute tradition historique; mais leur établissement dans le Nouveau Monde paroît être beaucoup plus récent. L'historien des Incas assure qu'il n'y en avoit point au Pérou avant la conquête, et même que les poules ont été plus de trente ans sans pouvoir s'accoutumer à couver dans la vallée de Cusco. Coréal dit positivement que les poules ont été apportées au Brésil par les Espagnols, et que les Brésiliens les connoissoient si peu, qu'ils n'en mangeoient d'aucune sorte, et qu'ils regardoient leurs œufs comme une espèce de poison. Les habi tants de l'île de Saint-Domingue n'en avoient point non plus, selon le témoignage du P. Charlevoix; et Ovicdo donne comme un fait avéré qu'elles ont été transportées d'Europe en Amérique. Il est vrai qu'Acosta avance tout le contraire; il soutient que les poules existoient au Pérou avant l'arrivée des Espagnols: il en donne pour preuve qu'elles s'appellent, dans la langue du pays, gualpa, et les œuss ponto; et de l'ancienneté du mot il croit pouvoir conclure celle de la chose, comme s'il n'étoit pas fort simple de penser que des sauvages, voyant pour la première fois un oiseau étranger, auront songé d'abord à le nommer, soit d'après sa ressemblance avec quelque oiseau de leur pays, soit d'après quelque autre analogie. Mais ce qui doit, ce me semble, saire présérer absolument la première. opinion, c'est qu'elle est conforme à la loi du climat : cette loi, quoiqu'elle ne puisse avoir lieu en général à l'égard des oiseaux, surtout à l'égard de ceux qui ont l'aile forte, et à qui toutes les contrées sont ouvertes, est néanmoins suivie nécessairement par ceux qui, comme la poule, étant pesants et ennemis de l'eau, ne peuvent ni traverser les airs comme les oiscaux qui ont le vol élevé, ni passer les mers



LA РОЦІК ЯТРРЕ́в.



ou même les grands sieuves comme les quadrupèdes qui savent nager, et sont par conséquent exclus pour jamais de tout pays séparé du leur par de grands amas d'eau, à moins que l'homme, qui va partout, ne s'avise de les transporter avec lui. Ainsi le coq est encore un animal qui appartient en propre à l'ancien continent, et qu'il faut ajouter à la liste que j'ai donnée de tous les animaux qui n'existoient pas dans le Nouveau Monde lorsqu'on en a fait la découverte.

A mesure que les poules se sont éloignées de leur pays natal, qu'elles se sont accoutumées à un autre climat, à d'autres aliments, elles ont dû éprouver quelque altération dans leur forme, ou plutôt dans celles de leurs parties qui en étoient le plus susceptibles: et de là sans doute ces variétés qui constituent les différentes races dont je vais parler; variétés qui se perpétuent constamment dans chaque climat, soit par l'action continuée des mêmes causes qui les ont produites d'abord, soit par l'attention que l'on a d'assortir les individus destinés à la propagation.

Il seroit bon de dresser pour le ceq, comme je l'ai fait pour le chien, une espèce d'arbre généalogique de toutes ses races, dans lequel on verroit la souche primitive et ses différentes branches, qui représenteroient les divers ordres d'altérations et de changements relatifs à ses différents états; mais il faudroit avoir pour cela des mémoires plus exacts, plus détaillés que ceux que l'on trouve dans la plupart des relations. Ainsi je me contenterai de donner ici mon opinion sur la poule de notre climat, et de rechercher son origine après avoir fait le dénombrement des races étrangères qui ont été décrites par les naturalistes, ou seulement indiquées par les voyageurs.

1º Le coq commun (nº 1), le coq de notre climat. 2º Le coq huppé (nº 49). Il ne diffère du coq commun que par une tousse de plumes qui s'élève sur sa tête; et il a ordinairement la crête plus petite, vraisemblablement parce que la nourriture, au lieu d'être portée toute à la crête, est en partie employée à l'accroissement des plumes. Quelques voyageurs assurent que toutes les poules du Mexique sont huppées. Ces poules, comme toutes les autres de l'Amérique, y ont été transportées par les hommes et viennent originairement de l'ancien continent. Au reste, la race des poules huppées est celle que les curieux ont le plus cultivée; et, comme il arrive à toutes les choses qu'on regarde de très près, ils y ont remarqué un grand nombre de différences, surtout dans les couleurs du plumage, d'après lesquelles ils ont formé une multitude de races diverses, qu'ils estiment d'autant plus que leurs couleurs sont plus belles ou plus rares, telles que les dorées et les argentées; la blanche à huppe noire et la noire à huppe blanche; les agates et les chamois, les ardoisées ou périnettes, celles à écailles de poisson et les herminées; la poule veuve, qui a de petites larmes blanches semées sur un fond rembruni; la poule couleur de feu; la poule pierrée, dont le plumage fond blanc est marqueté de noir ou de chamois, ou d'ardoise, ou de doré, etc.; mais je doute fort que ces différences soient assez constantes et assez profondes pour constituer des espèces vraiment différentes, comme le prétendent quelques curieux, qui assurent que plusieurs des races ci-dessus ne propagent point ensemble.

5º Le coq sauvage de l'Asie. C'est sans doute celui qui approche le plus de la souche originaire des coqs de ce climat ; car, n'ayant jamais été gêné par l'homme, ni dans le choix de sa nourriture, ni dans sa manière de vivre, qu'est-ce qui auroit pu altérer en lui la pureté de la première empreinte? Il n'est ni des plus grands ni des plus petits de l'espèce; mais sa taille est moyenne entre les différentes races. Il se trouve, comme nous l'avons dit ei-devant, en plusieurs contrées de l'Asie, en Afrique et dans les îles du cap Vert. Nous n'en avons pas de description assez exacte pour pouvoir le comparer à notre coq. Je dois recommander ici aux voyageurs qui se trouveront à portée de voir ces coqs et poules sauvages, de tacher de savoir si elles font des nids et comment elles les font. M. Lottinger, médecin à Sarrebourg, qui a fait de nombreuses et très bonnes observations sur les oiseaux, m'a assuré que nos poules, lorsqu'elles sont en pleine liberté, sont des nids, et qu'elles y mettent autant de soin que les perdrix.

4º L'Acoho ou coq de Madagascar. Les poules de cette espèce sont très petites, et cependant leurs œufs sont encore plus petits à proportion, puisqu'elles en peuvent couver jusqu'à trente à la fois.

5º Poule naine de Java, de la grosseur d'un pi geon. Il y a quelque apparence que la petite poule angloise pourroit bien être de la même race que cette poule de Java, dont parlent les voyageurs; car cette poule angloise est encore plus petite que notre poule naine de France, n'étant en effet pas plus grosse qu'un pigeon de moyenne grosseur. On pourroit peut-être encore ajouter à cette race la petite poule du Pégu, que les voyageurs disent n'être pas plus grosse qu'une tourterelle et avoir les pieds rogneux, mais le plumage très beau.

6º Poule de l'ist! me de Darien, plus petite que la poule commune. Elle a un cercle de plumes autour des jambes, une queue fort épaisse qu'elle porte droite et le bout des ailes noir; elle chante avant le jour

7° Poules de Camboge, transportées de ce royaume aux Philippines par les Espagnols: elles ont les pieds si courts que leurs ailes trainent à terre. Cette race ressemble beaucoup à celle de la peule naine de France, ou peut-être à cette poule naine qu'on nourrit en Bretagne à cause de sa fécondité, et qui marche toujours en sautant. Au reste, ces poules sont de la grosseur des poules ordinaires et ne sont naines que par les jambes, qu'elles ont très courtes.

8° Le coq de Bantam a beaucoup de rapport avec le coq pattu de France; il a de même les pieds couverts de plumes, mais seulement en dehors; celles des jambes sont très longues et lui forment des espèces de bottes, qui descendent beaucoup plus bas que le talon: il est courageux et se bat hardiment contre des coqs beaucoup plus forts que lui; il a l'iris des yeux rouge. On m'a assuré que la plupart des races pattues n'ont point de huppe. Il y a une grosse race de poules pattues qui vient d'Angleterre, et une plus petite, que l'on appelle le coq nain d'Angleterre, qui est bien doré et à crête double.

Il y a encore une race naine, qui ne surpasse pas le pigeon commun en grosseur, et dont le plumage est tantôt blanc, tantôt blanc et doré. On comprend aussi dans les poules pattues la poule de Siam, qui est blanche et plus petite que nos poules communes.

9º Les Hollandois parlent d'une autre espèce de coqs propre à l'île de Java, où on ne les élève guère que pour la joute ; ils l'appellent demi-poule d'Inde. Selon Willughby, il porte sa queue à peu près comme le dindon. C'est sans doute à cette race que l'on doit rapporter celle de ces poules singulières de Java dont parle Mandelso, lesquelles tiennent de la poule ordinaire et de la poule d'Inde, et qui se battent entre elles à outrance comme les coqs. Le sieur Fournier m'a assuré que cette espèce a été apportée vivante à Paris (1) : elle n'a, selon lui, ni crête ni cravate; la tête est unie comme celle du faisan. Cette poule est très haute sur ses jambes; sa queue est longue et pointue, les plumes étant d'inégale longueur; et en général la couleur des plumes est rembrunie comme celle des plumes du vautour.

40° Le coq d'Angleterre ne surpasse pas le coq nain en grosseur; mais il est beaucoup plus haut monté que notre coq commun, et c'est la principale chose qui l'en distingue. On peut donc rapporter à cette race le xolo, espèce de coq des Philippines, qui a de très longues jambes. Au reste, le coq d'Angleterre est supérieur à celui de France pour le combat: il a plutôt une aigrette qu'une huppe: son cou et son bec sont plus dégagés, et il a au-dessus des narines deux tubercules de chair, rouges comme sa crète.

44° Le coq de Turquie n'est remarquable que par son beau plumage.

12° Le coq de Hambourg, appelé aussi culotte

(') M. Fournier est un curieux qui a élevé pendant plusieurs années pour lui-même, pour S. A. S. M. le prince de Clermont, et pour plusieurs seigneurs, des poules et des pigeons de toute espèce. de velours, parce qu'il a les cuisses et le ventre d'un noir velouté. Sa démarche est grave et majestueuse, son bec très pointu, l'iris de ses yeux jaune, et ses yeux même sont entourés d'un cercle de plumes brunes, d'où part une touffe de plumes noires qui couvrent les oreilles; il a des plumes à peu près semblables derrière la crête et au-dessous des barbes, et des taches noires, rondes et larges sur la poitrine; les jambes et les pieds sont de couleur de plomb, excepté la plante des pieds, qui est jaunatre.

45° Le coq frisé, dont les plumes se renversent en dehors: on en trouve à Java, au Japon et dans toute l'Asie méridionale. Sans doute que ce coq appartient plus particulièrement aux pays chauds; car les poussins de cette race sont extrêmement sensibles au froid, et n'y résistent guère dans notre climat. Le sieur Fournier m'a assuré que leur plumage prend toutes sortes de couleurs, et qu'on en voit de blancs, de noirs, d'argentés, de dorés, d'ardoisés, etc.

14º La poule d duvet du Japon (n° 98). Ses plumes sont blanches, et les barbes des plumes sont détachées et ressemblent assez à du poil; ses pieds ont des plumes en dehors jusqu'à l'ongle du doigt extérieur. Cette race se trouve au Japon, à la Chine et dans quelques contrées de l'Asie. Pour la propager dans toute sa pureté, il faut que le père et la mère soient tous deux à duvet.

45° Le coq nègre a la crête, les barbes, l'épiderme et le périoste absolument noirs; ses plumes le sont aussi le plus souvent, mais quelquesois elles sont blanches. On en trouve aux Philippines, à Java, à Delhi, à Santiago, l'une des îles du cap Vert. Bekman prétend que la plupart des oiseaux de cette dernière île ont les os aussi noirs que du jais, et la peau de la couleur de celle des Nègres. Si ce fait est vrai, on ne peut guère attribuer cette teinture noire qu'aux aliments que les oiseaux trouvent dans cette ile. On connoit les effets de la garance, des caille-lait, des graterons, etc.; et l'on sait qu'en Angleterre on rend blanche la chair des veaux en les nourrissant de farineux et autres aliments doux, mêlés avec une certaine terre ou craie que l'on trouve dans la province de Bedfort. Il seroit donc curieux d'observer à Santiago, parmi les différentes substances dont les oiseaux s'y nourrissent, quelle est celle qui teint leur périoste en noir. Au reste, cette poule nègre est connue en France, et pourroit s'y propager; mais, comme la chair, lorsqu'elle est cuite, est noire et dégoûtante, il est probable qu'on ne cherchera pas à multiplier cette race; lorsqu'elle se mêle avec les autres, il en résulte des métis de différentes couleurs, mais qui conservent ordinairement la crête et les cravates ou barbes noires, et qui ont même la membrane qui forme l'oreillon teinte de bleu noirà tre à l'extérieur.

16º Le cog sans croupion ou cog de Perse de quelques auteurs. La plupart des poulets et des coqs de Virginie n'ont point de croupion, et cependant ils sont certainement de race angloise. Les habitants de cette colonie assurent que lorsqu'on y transporte de ces oiseaux ils perdent bientôt leur croupion. Si cela est ainsi, il faudroit les appeler coqs de Virginie, et nom de Perse, d'autant plus que les anciens ne les ont pas connus, et que les naturalistes n'ont commencé à en parler qu'après la découverte de l'Amérique. Nous avons dit que les chiens d'Europe à oreilles pendantes perdent leur voix et prennent des oreilles droites lorsqu'on les transporte dans le climat du tropique : cette singulière altération, produite par l'influence du climat, n'est cependant pas aussi grande que la perte du croupion et de la queue dans l'espèce du coq. Mais ce qui nous paroit être une bien plus grande singularité, c'est que dans le chien comme dans le coq, qui, de tous les animaux de deux ordres différents, sont le plus domestiques, c'est-à-dire le plus dénaturés par l'homme, il se trouve également une race de chiens sans queue, comme une race de coqs sans croupion. On me montra, il y a plusieurs années, un de ces chiens né sans queue; je crus alors que ce n'étoit qu'un individu vicié, un monstre, et c'est pour cela que je n'en sis aucune mention dans l'histoire du chien : ce n'est que depuis ce temps que j'ai revu ces chiens sans queue, et que je me suis assuré qu'ils forment une race constante et particulière, comme celle des cogs sans croupion. Cette race de coqs a le bec et les pieds · bleus, une crête simple ou double, et point de huppe; le plumage est de toutes couleurs; et le sieur Fournier m'a assuré que, lorsqu'elle se mêle avec la race ordinaire, il en provient des métis qui n'ont qu'un demi-croupion et six plumes à la queue, au lieu de douze : cela peut être, mais j'ai de la peine à le croire.

47° La poule à cinq doigts est, comme nous avons dit, une forte exception à la méthode dont les principaux caractères se prennent du nombre des doigts: celle-ci en a cinq à chaque pied, trois en avant, et deux en arrière: et il y a même quelques individus dans cette race qui ont six doigts.

48° Les poules de Sansevare. Ce sont celles qui donnent ces œufs qui se vendent en Perse trois ou quatre écus la pièce, et que les Persans s'amusent à choquer les uns contre les autres par manière de jeu. Dans le même pays, il y a des coqs beaucoup plus beaux et plus grands, et qui coûtent jusqu'à taois cents livres.

49° Le coq de Caux ou de Padoue. Son attribut distinctif est la grosseur: il a souvent la crête double en forme de couronne, et une espèce de huppe qui est plus marquée dans les poules; leur voix est beaucoup plus forte, plus grave et plus rauque, et

leur poids va jusqu'à huit à dix livres. On peut rapporter à cette belle race les grands coqs de Rhodes, de Perse, du Pégu, ces grosses poules de Bahia, qui ne commencent à se couvrir de plumes que lorsqu'elles ont atteint la moitié de leur grosseur : on sait que les poussins de Caux prennent leurs plumes plus tard que les poussins ordinaires.

Au reste, il faut remarquer qu'un grand nombre d'oiseaux dont parlent les voyageurs sous le nom de cogs ou de poules sont de toute autre espèce : telles sont les poules patourdes ou palourdes qui se trouvent au Grand-Blanc, et sont très friandes de foie de morue; le coq et la poule noirs de Moscovie, qui sont coqs et poules de bruyère; la poule rouge du Pérou, qui a beaucoup de rapport avec les faisans; cette grosse poule à huppe de la Nouvelle-Guinée, dont le plumage est bleu céleste, qui a le bec de pigeon, les pieds de poule commune, qui niche sur les arbres, et qui est probablement le faisan de Banda ; la poule de Damiette, qui a le bec et les pieds rouges, une petite marque sur la tête de la même couleur, et le plumage d'un bleu violet, ce qui pourroit se rapporter à la grande poule d'eau; la poule du Delta, dont Thévenot vante les belles couleurs, mais qui diffère des gallinacés non seulement par la forme du bec et de la queue, mais encore par les habitudes naturelles, puisqu'elle se plaît dans les marécages; la poule de Pharaon, que le même Thévenot dit ne le pas céder à la gelinotte; les poules de Corée, qui ont une queue de trois pieds de longueur, etc.

Dans ce grand nombre de races dissérentes que nous présente l'espèce du coq, comment pourronsnous démêler quelle en est la souche primitive? Tant de circonstances ont influé sur ces variétés; tant de hasards ont concouru pour les produire; les soins et même les caprices de l'homme les ont si fort multipliées, qu'il paroît bien difficile de remonter à leur première origine, et de reconnoître dans nos bassescours la poule de la nature, ni même la poule de notre climat. Les coqs sauvages qui se trouvent dans les pays chauds de l'Asie pourront être regardés comme la tige primordiale de tous les coqs de ces contrées: mais, comme il n'existe dans nos pays tempérés aucun oiseau sauvage qui ressemble parfaitement à nos poules domestiques, on ne sait à laquelle des races ou des variétés on doit donner la primauté; car, en supposant que le faisan, le coq de bruyère, ou la gelinotte, qui sont les seuls oiseaux sauvages de ce pays qu'on puisse rapprocher de nos poules par la comparaison, en soient les races pri mitives, et en supposant encore que ces oiseaux puissent produire avec nos poules des métis féconds, ce qui n'est pas bien avéré, ils seront alors de la même espèce : mais les races se seront très anciennement séparées et toujours maintenues par ellesmêmes, sans chercher à se réunir avec les races domestiques dont elles diffèrent par des caractères constants, tels que le défaut de crêtes, de membranes pendantes dans les deux sexes, et d'éperons dans les mâles; et par conséquent ces races sauvages pe sont représentées par aucune de nos races domestiques, qui, quoique très variées et très différentes entre elles à beaucoup d'égards, ont toutes péanmoins ces crêtes, ces membranes et ces éperons qui manquent aux faisans, à la gelinotte et au coq de bruyère; d'où l'on doit conclure qu'il faut regarder le faisan, le coq de bruyère et la gelinotte comme des espèces voisines et néanmoins différentes de celle de la poule, jusqu'à ce que l'on se soit bien assuré, par des expériences réitérées, que ces oiseaux sauvages peuvent produire avec nos poules domestiques, non seulement des mulets stériles, mais des métis fécques; car c'est à cet effet qu'est attachée l'idée de l'identité d'espèce. Les races singulières, telles que la poulenaine, la poule frisée, la poule nègre, la poule sans, croupion, viennent toutes originairement des pays étrangers; et quoiqu'elles se mêlent et produisent avec nos poules communes, elles ne sont ni de la même race, ni du même climat. En séparant donc notre poule commune de toutes les espèces sauvages qui peuvent se mêler avec elle, telles que la gelinotte, le coq de bruyère, le faisan, etc.; en la séparant aussi de toutes les poules étrangères avec lesquelles elle se mèle et produit des individus féconds, nous diminucrons de beaucoup le nombre de ses variétés, et nous n'y trouverons plus que des différences assez légères · les unes pour la grandeur du corps; les poules de Caux sont presque doubles, pour la grosseur, de nos poules ordinaires : les autres pour la hauteur des jambes; le coq d'Angleterre, quoique parfaitement ressemblant à celui de France, a les jambes et les pieds bien plus longs : d'autres pour la longueur des plumes; comme le coq huppé qui ne diffère du coq commun que par la hauteur des plumes du sommet de la tête; d'autres par le nombre des doigts, telles que les poules et coqs à cinq doigts; d'autres enfin par la beauté et la singularité des couleurs, comme la poule de Turquie et celle de Hambourg. Or, de ces six variétés auxquelles nous pouvons réduire la race de nos poules communes, trois appartiennent, comme l'on voit, à l'influence du climat de Hambourg, de la Turquie et de l'Angleterre, et peut-être encore la quatrième et la cinquième; car la poule de Caux vient vraisemblablement d'Italie, puisqu'on l'appelle aussi poule de Padoue; et la poule à cinq doigts étoit connue en Italie dès le temps de Columelle : ainsi il ne nous restera que le coq commun et le coq huppé qu'on doive regarder comme les races naturelles de notre pays; mais, dans ces deux races, les poules et les coqs sont également de toutes couleurs. Le caractère

constant de la huppe paroît indiquer une espèce merfectionnée, c'est-à-dire plus soignée et mieux pourrie; et par conséquent la race commune du coq et de la poule sans huppe doit être la vraie tige de pos poules : et si l'on veut chercher dans cette race commune quelle est la couleur qu'on peut attribuer à . la race primitive, il paroit que c'est la poule blanche; car, en supposant les poules originairement blanches, elles auront varié du blanc au noir, et pris successivement toutes les couleurs intermédiaires. Un rapport très éloigné, et que personne n'a saisi, vient directement à l'appui de cette supposition, et semble indiquer que la poule blanche est en effet la première de son espèce, que c'est d'elle que toutes les autres races sont issues : ce rapport consiste dans le ressemblance qui se trouve assez généralement offré la couleur des œuss et celle du plumage. Les misses propheau sont d'un vert brun taché de noir; ceu le crécerelle sont rouges; ceux du casoar sout d'in vert noir; ceux de la corneille noire sont d'un brun plus obscur encore que ceux du corbeau; ceux de pic-varié sont de même variés et tachetés; la pie-grièche grise a ses œuss tachés de gris, et la pie grièche rouge les a tachés de rouge; le crapaud volant les a marbrés de taches bleuatres et brunes. sur un fond nuageux blanchâtre; l'œuf du moineau est cendré, tout couvert de taches brunes-marron, sur un fond gris; ceux du merle sont d'un bleu noirâtre; ceux de la poule de bruyère sont blanchâtres, marquetés de jaune; ceux des pintades sont marqués, comme leurs plumes, de taches blanches et rondes, etc.: en sorte qu'il paroit y avoir un rapport assez constant entre la couleur du plumage des oiseaux et la couleur de leurs œufs; seulement on voit que les teintes en sant beaucoup plus foibles sur les œufs, et que le blanc domine dans plusieurs, parce que dans le plumage de plusieurs oiseaux il y a aussi plus de blanc que de toute autre couleur, surtout dans les femelles, dont les couleurs sont toujours moins fortes que celles du mâle. Or nos poules blapches, noires, grises, fauves et de couleurs mélées. produisent toutes des œufs parfaitement blancs. donc, si toutes ces poules étoient demeurées dans leur état de nature, elles seroient blanches, ou du moins auroient dans leur plumage beaucoup plus de blanc que de toute autre couleur; les influences da la domesticité, qui ont changé la couleur de leurs plumes, n'ont pas assez pénétré pour altérer celle de leurs œufs : ce changement de couleur de plumca n'est qu'un effet superficiel et accidentel, qui ne se trouve que dans les pigeons, les poules et les autres oiseaux de nos basses-cours; car tous ceux qui sont libres et dans l'état de nature conservent leurs couleurs sans altération et sans autres variétés que celles de l'age, du sexe ou du climat, qui sont toujours plus brusques, moins nuancées, plus aisces à re-

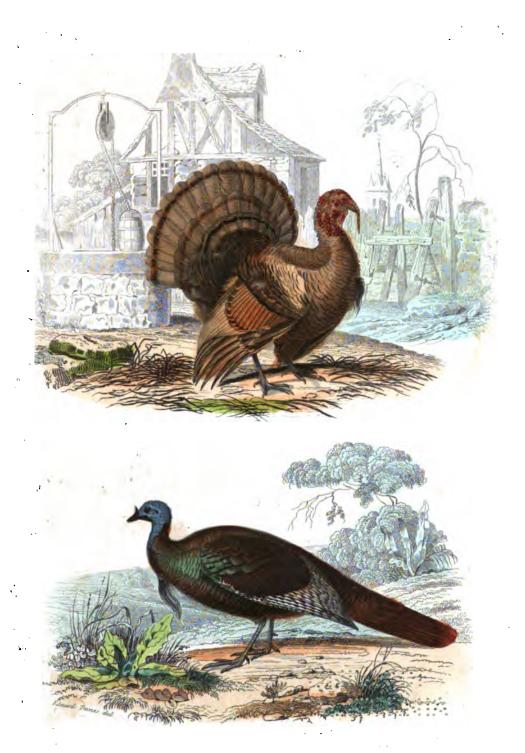

LE DINDON. LE DINDON SAUVAGE

TO WIND AMERCHAN a (oi arel

pr pair dén qu' de et d de sem

rare

pas du l de q mug mug ie q mug ie q

> hai ide i'a le c lin

jue atu

e i mi mi i-c car dei

to la la print A la

seasoltre, et besuseup meins nembreuses que celles de la dequesticité.

# LE DINDON (1).

Meleagris Gallo-pavo. L.

Si le coq ordinaire est l'oiseau le plus utile de la basse-cour, le dindon domestique (2) est le plus remarquable, soit par la grandeur de sa taille, soit par la forme de sa tête, soit par certaines habitudes naturelles qui ne lui sont communes qu'avec un petit nombre d'autres espèces. Sa tête, qui est fort petite à proportion du corps, manque de la parure ordinaire aux oiseaux; car elle est presque entièremet t dénuée de plumes, et seulement recouverte, ains. qu'une partie du cou, d'une peau bleuâtre, chargée de mannelons rouges dans la partie antérieure du cou, et de magnelons blanchâtres sur la partie postérieure de la tete, avec quelques petits poils noirs clairsemés entre les mamelons, et de petites plumes plus rarcs au haut du cou, et qui deviennent plus fréquentes dans la partie inférieure, chose qui n'avoit pas été remarquée par les naturalistes. De la base du bec descend sur le cou jusqu'à environ le tiers de sa longueur, une espèce de barbillon charnu, rouge et flottant, qui paroît simple aux yeux, quoiqu'il soit en effet composé d'une double membrane, ainsi qu'il est facile de s'en assurer en le touchant. Sur la base du bec supérieur q'élève une carqueule charnue, de forme conique, et sillonnée par des rides transversales assez profondes; cette caroncule n'a guère plus d'un pouce de hauteur dans son état de contraction ou de repos, c'est-à-dire lorsque le dindon ne voyant autour de lui que des objets auxquels il est accoutumé, et n'éprouvant aucune agitation intérieure, se promène tranquillement en prenant sa pâțure: mais si quelque objet étranger se présegnte inopinément, surtout dans la saison des amours, cet oiseau, qui n'a rien dans son port ordinaire que d'humble et de simple, se rengorge toutà-coup a vec fierté; sa tête et son cou se gonflent; la caroncule conique se déploie, s'allonge et descend deux ou trois pouces plus bas que le bec, qu'elle

(') Comme cet oiseau n'est connu que depuis la découverte de l'Amérique, il n'a de nom ni en grec ni en latin. Les Espagnols lui donnèrent le nom de pavon de las Indias, c'est-à-dire paon des Indes occidentales; et ce nom ne lui étoit pas mai appliqué, d'abord parce qu'il étend sa queue comme le paon, et qu'il n'y avoit point de paons en Amérique. Les Catalans l'ont nommé indiot, yalf-à Indi; les Italiens, gallo-à India; les Allemands, indianischer hahn; les Polonois, indiak; les Suédois, halkon; les Anglois, turkey.

(a) Numéro 97, le mâle.

recouvre entièrement; teutes ees parties charmus se colorent d'un rouge vif; en même temps les plumes du cou et du dos se hérissent, et la queue se relève en éventail, tandis que les ailes s'ahaissent en se déployant jusqu'à trainer par terre. Bans cette attitude, tantat il va piaffant autqur de sa femelle, accompagnant son action d'un bruit sourd que produit l'air de la poitrine s'échappant par le bec, et qui est suivi d'un long hourdonnement; tantôt il quitte sa femelle comme pour menacer ceux qui viennent le troubler. Dans ces deux cas, sa démarche est grave et s'accélère seulement dans le moment où il fait entendre ce bruit sourd dant j'ai parlé : de temps en temps il interrompt cette manœuvre pour jeter un autre eri plus perçant, que tout le monde conpolt et qu'en peut lui faire répéter tant qu'on veut, soit en sifflant, soit en lui faisant entendre des sons aigus quelconques. Il recommence ensuite à faire la roue, qui, suivant qu'elle s'adresse à sa femelle ou aux objets qui lui font ombrage, exprime tantôt son amour et tantôt sa colère; et ces espèces d'aceès seront beauceup plus violants si on paroit devant lui avec un habit rouge: c est alors qu'il s'irrite et devient furioux; il s'élance, il attaque à coups de bec, et il fait tous ses efforts pour éleigner un objet dont la présence semble lui être insupportable.

Il est remarquable et très singulier que cette caronoule conique, qui s'allonge et se relâche lorsque l'animal est agité d'une passion vive, se relâche de même après sa mort.

Il y a des dindons blanes, d'autres variés de noir et de blanc, d'autres de blanc et d'un jaune roussatre, et d'autres d'un gris uniforme, qui sont les plus rares de tous; mais le plus grand nombre a le plumage tirant sur le noir, avec un peu de blanc à l'extrémité des plumes. Celles qui couvrent le dos et le dessus des ailes sont carrées par le bout; et parmi celles du croupion, et même de la poitrine, il y en a quelques unes de couleurs changeantes et qui ont différents reflets, selon les différentes incidences de la lumière : et plus ils vieillissent, plus leurs couleurs paroissent être changeantes et avoir des reflets différents. Bien des gens croient que les dindons blancs sont les plus robustes; et c'est par cetto raison que, dans quelques provinces, on les élève de préférence : on en voit de nombreux troupeaux dans le Pertois en Champagne.

Les naturalistes ont compté vingt-huit pennes ou grandes plumes à chaque aile, et dix huit à la queue. Mais un caractère bien plus frappant, et qui empéchera à jamais de confondre cette espèce avec aucune autre espèce actuellement connue, c'est un bouquet de crins durs et noirs, long de cinq à six pouces, lequel, dans nos climats tempérés, sort de la partie inférieure du cou au dindon mâle adulte dans la seconde année, quelquesois même dès la fin de la pre-

mière; et, avant que ce bouquet paroisse, l'endroit d'où il doit sortir est marqué par un tubercule charnu. M. Linnaeus dit que ces crins ne commencent à paroître qu'à la troisième année dans les dindons qu'on élève en Suède. Si ce fait est bien avéré, il s'ensuivroit que cette espèce de production se feroit d'autant plus tard que la température du pays est plus rigoureuse; et, à la vérité, l'un des principaux effets du froid est de ralentir toutes sortes de développements. C'est cette touffe de crins qui a valu au dindon le titre de barbu (pectore barbato); expression impropre à tous égards, puisque ce n'est pas de la poitrine, mais de la partie inférieure du cou, que ces crins prennent naissance, et que d'ailleurs ce n'est pas assez d'avoir des crins ou des poils pour avoir une barbe, il faut encore qu'ils soient autour du menton ou de ce qui en tient lieu, comme dans le vautour barbu d'Edwards, planche cvi.

On se feroit une fausse idée de la queue du coq d'Inde, si l'on s'imaginoit que toutes les plumes dont elle est formée fussent susceptibles de se relever en éventail. A proprement parler, le dindon a deux queues, l'une supérieure et l'autre inférieure : la première est composée de dix-huit grandes plumes implantées autour du croupion, et que l'animal relève lorsqu'il piaffe; la seconde, ou l'inférieure, consiste en d'autres plumes moins grandes, et reste toujours dans la situation horizontale. C'est encore un attribut propre au mâle d'avoir un éperon à chaque pied : ces éperons sont plus ou moins longs; mais ils sont toujours beaucoup plus courts et plus mous que dans les coqs ordinaires.

La poule d'Inde diffère du coq, non seulement en ce qu'elle n'a pas d'éperons aux pieds, ni de bouquet de crins dans la partie inférieure du cou; en ce que la caroncule conique du bec supérieur est plus courte et incapable de s'allonger; que cette caroncule, le barbillon de dessous le bec et la chair glanduleuse qui recouvre la tête, sont d'un rouge plus pâle : mais elle en diffère encore par les attributs propres au sexe le plus foible dans la plupart des espèces : elle est plus petite; elle a moins de caractère dans la physionomie, moins de ressort à l'intérieur, moins d'action au dehors; son cri n'est qu'un accent plaintif; elle n'a de mouvement que pour chercher sa nourriture ou pour fuir le danger; enfin la faculté de faire la roue lui a été refusée : ce n'est pas qu'elle n'ait la queue double comme le male: mais elle manque apparemment des muscles releveurs, propres à redresser les plus grandes plumes dont la queue supérieure est composée.

Dans le mâle, comme dans la femelle, les orifices des narines sont dans le bec supérieur, et ceux des oreilles sont en arrière des yeux, fort couverts et comme ombragés par une multitude de petites plumes décomposées qui ont différentes directions.

On comprend bien que le meilleur mâle sera celui qui aura plus de force, plus de vivacité, plus d'énergie dans toute son action : on pourra lui donner cinq ou six poules d'Inde. S'il y a plusieurs mâles. ils se battront, mais non pas avec l'acharnement des coqs ordinaires : ceux-ci ayant plus d'ardeur pour leurs femelles, sont aussi plus animés contre leurs rivaux; et la guerre qu'ils se font entre eux est ordinairement un combat à outrance : on en a vu même attaquer des coqs d'Inde deux fois plus gros qu'eux et les mettre à mort. Les sujets de guerre ne manquent pas entre les coqs des deux espèces, si, comme le dit Sperling, le coq d'Inde, privé de ses femelles, s'adresse aux poules ordinaires, et que ces poules d'Inde, dans l'absence de leur mâle s'offrent au coq ordinaire et le sollicitent même assez vivement.

La guerre que les coqs d'Inde se font entre eux est beaucoup moins violente : le vaincu ne cède pas toujours le champ de bataille; quelquefois même il est préféré par les femelles. On a remarqué qu'un dindon blanc ayant été battu par un dindon noir, presque tous les dindonneaux de la couvée furent blancs.

L'accouplement des dindons se fait à peu près de la même manière que celui des coqs, mais il dure plus long-temps; et c'est peut-être par cette raison qu'il faut moins de femelles au mâle, et qu'il s'use beaucoup plus vite. J'ai dit plus haut, sur la foi de Sperling, qu'il se méloit quelquefois avec les poules ordinaires; le même auteur prétend que, quand il est privé de ses femelles, il s'accouple aussi non seulement avec la femelle du paon (ce qui peut être), mais encore avec les canes (ce qui me paroît moins vraisemblable).

La poule d'Inde n'est pas aussi féconde que la poule ordinaire; il faut lui donner de temps en temps du chènevis, de l'avoine, du sarrasin, pour l'exciter à pondre ; et avec cela, elle ne fait guère qu'une seule ponte par an, d'environ quinze œuss; lorsqu'elle en fait deux, ce qui est très rare, elle commence la première sur la fin de l'hiver, et la seconde dans le mois d'août : ces œufs sont blancs avec quelques petites taches d'un jaune rougeatre; et du reste ils sont organisés à peu près comme ceux de la poule ordinaire. La poule d'Inde couve aussi les œufs de tontes sortes d'oiseaux : on juge qu'elle demande à couver, lorsque, après avoir fait sa ponte, elle reste dans le nid. Pour que ce nid lui plaise, il faut qu'il soit en lieu sec, à une bonne exposition, selon la saison, et point trop en vue; car son instinct la porte ordinairement à se cacher avec grand soin lorsqu'elle couve.

Ce sont les poules de l'année précédente qui d'ordinaire sont les meilleures couveuses; elles se dévouent à cette occupation avec tant d'ardeur et d'assiduité, qu'elles mourroient d'inanition sur leurs œufs, si l'on n'avoit le soin de les relever une fois tous les jours pour leur donner à boire et à manger. Cette passion de couver est si forte et si durable, qu'elles font quelquefois deux couvées de suite et sans aucune interruption; mais, dans ce cas, il faut les soutenir par une meilleur nourriture. Le mâle a un instinct bien contraire: car, s'il aperçoit sa femelle couvant, il casse ses œufs, qu'il voit apparemment comme un obstacle à ses plaisirs; et c'est peut-être la raison pourquoi sa femelle se cache avec tant de soin.

Le temps venu où ces œufs doivent éclore, les dindonneaux percent avec leur bec la coquille de l'œuf qui les renferme; mais cette coquille est quelquefois si dure, ou les dindonneaux si foibles, qu'ils périroient si on ne les aidoit à la briser; ce que néanmoins il ne faut faire qu'avec beaucoup de circonspection et en suivant, autant qu'il est possible, le procédé de la nature. Ils périroient encore bientôt, pour peu que, dans ces commencements. on les maniat avec rudesse, qu'on leur laissat endurer la faim, ou qu'on les exposat aux intempéries de l'air : le froid, la pluie et même la rosée, les morfond; le grand soleil les tue presque subitement, quelquesois même ils sont écrasés sous les pieds de leur mère. Voilà bien des dangers pour un animal si délicat; et c'est pour cette raison et à cause de la moindre fécondité des poules d'Inde en Europe, que cette espèce est beaucoup moins nombreuse que celle des poules ordinaires.

Dans les premiers temps, il faut tenir les jeunes dindons dans un lieu chaud et sec, où l'on aura étendu une litière de fumier long bien battue, et lorsque par la suite on voudra les faire sortir en plein air, ce ne sera que par degré et en choisissant les plus beaux jours.

L'instinct des jeunes dindonneaux est d'aimer mieux prendre leur nourriture dans la main que de toute autre manière : on juge qu'ils ont besoin d'en prendre lorsqu'on les entend piauler, et cela leur arrive fréquemment; il faut leur donner à manger quatre ou cinq fois par jour. Leur premier aliment scra du vin et de l'eau qu'on leur soufflera ·lans le bec; on y mêlera ensuite un peu de mie de pain; vers le quatrième jour on leur donnera les œuss gâtés de la couvée, cuits et hachés d'abord avec de la mie de pain et ensuite avec des orties; ces œufs gâtés, soit de dindes, soit de poules, seront pour eux une nourriture très salutaire : au bout de dix à douze jours on supprime les œufs et on mêle les orties hachées avec du millet ou avec de la farine de turquis, d'orge, de froment, ou de blé sarrasin, ou bien, pour épargner le grain sans faire tort aux dindonneaux, avec le lait caillé, la bardane, un peu de camomille puante, de graine d'ortie et du son : dans la suite on pourra se contenter de leur donner toute sorte de fruits pourris, coupés par morceaux, et surtout des fruits de ronces ou de muriers blancs, etc.; lorsqu'on leur verra un air languissant on leur mettra le bec dans du vin pour leur en faire boire un peu, et on leur fera avaler aussi un grain de poivre : quelquefois ils paroissent engourdis et sans mouvement, lorsqu'ils ont été surpris par une pluie froide, et ils mourroient certainement si on n'avoit le soin de les envelopper de linges chauds, et de leur souffler à plusieurs reprises un air chaud par le bec. Il ne faut pas manquer de les visiter de temps en temps et de leur percer les petites vessies qui leur viennent sous la langue et autour du croupion, et de leur donner de l'eau de rouille; on conseille même de leur laver la tête avec cette eau, pour prévenir certaines maladies auxquelles ils sont sujets (1); mais, dans ce cas, il faut donc les essuyer et les sécher bien exactement, car on sait combien toute humidité est contraire aux dindons du premier âge.

La mère les mène avec la même sollicitude que la poule mène ses poussins; elle les réchauffe sous ses ailes avec la même affection, elle les défend avec le même courage. Il semble que sa tendresse pour ses petits rende sa vue plus perçante; elle découvre l'oiseau de proie d'une distance prodigieuse et lorsqu'il est encore invisible à tous les autres yeux ; dès qu'elle l'a aperçu , elle jette un cri d'effroi qui répand l'alarme dans toute la couvée; chaque dindonneau se réfugie dans les buissons ou se tapit dans l'herbe, et la mère les y retient en répétant le même cri d'effroi autant de temps que l'ennemi est à portée; mais le voit-elle prendre son vol d'un autre côté, elle les en avertit aussitôt par un autre cri bien différent du premier, et qui est pour tous le signal de sortir du lieu où ils se sont cachés et de se rassembler autour d'elle.

Lorsque les jeunes dindons viennent d'éclore, ils ont la tête garnie d'une espèce de duvet et n'ont encore ni chair glanduleuse ni barbillons; ce n'est qu'à six semaines ou deux mois que ces parties se développent, et, comme on le dit vulgairement, que les dindons commencent à pousser le rouge. Le temps de ce développement est un temps critique pour eux, comme celui de la dentition pour les enfants; et c'est alors surtout qu'il faut mêler du vin à leur nourriture pour les fortifier : quelque temps avant de pousser le rouge, ils commencent déjà à se percher.

Il est rare que l'on soumette les dindonneaux à la castration comme les poulets: ils engraissent fort bien sans cela, et leur chair n'en est pas moins bonne; nouvelle preuve qu'ils sont d'un tempérament moins chaud que les coqs ordinaires.

(') La figère et les ourles, selon la Maison rustique.

Lorsqu'ils sont devenus forts, ils quittent leur imère, ou plutôt ils en sont abandonnes, parce qu'elle chérche à faire une seconde ponte et une seconde couvée. Plus les dindonneaux étoient foibles et délicats dans le premier âge, plus ils dévienment, avec le temps, robustes et capables de soutenir les injures du temps : ils aiment à se percher en plein air et passent ainsi les nuits les plus froides de l'hiver, tantôt se soutenant sur un seul pied et retirant l'autre dans les plumes de leur ventre comme pour le réchausser; tantôt, au contraire, s'accroupissant sur leur bâton et s'y tenant en équilibre; ils se mettent la tête sous l'aile pour dormir, et, pendânt leur sommeil, ils ont le mouvement de la respiration sensible et très marqué.

La meilleure façon de conduire les dindons devenus forts, c'est de les mener paiure parmi le campagne, dans les lieux où abondent les orties et autres plantes de leur goût, dans les vergers lorsque les fruits commencent à tomber, etc.; mais il faut éviter soigneusement les pâturages où croissent les plantes qui leur sont contraires, telles que la grande digitale à fleurs rouges: cette plante est un véritable poison pour les dindons; ceux qui en ont mangé éprouvent une sorte d'ivresse, des vertiges, des convulsions, et lorsque la dose a été un peu forte ils finissent par mourir étiques. On ne peut donc apporter trop de soin à détruire cette plante nuisible dans les lieux où l'on élève des dindons.

On doit aussi avoir attention; surtout dans les commencements; de ne les faire sortir le matin qu'après que le soleil a commencé à sécher la rosée, de les faire rentrer avant la chute du serein, et de les mettre à l'abri pendant la plus grande chaleur des fours d'été. Tous les soirs, lorsqu'ils reviennent, on leur donne de la patte, du grain ou quelque autre nourriture, excepté seulement au temps des moissons, où ils trouvent suffisamment à manger par la vathpagne. Comme ils sont fort craintifs, ils se laitsent alsément conduire ; il ne faut que l'ombre d'une baguette pour en mener des troupeaux considérables, et souvent ils prendront la fuite devant un animal beaucoup plus petit et plus foible qu'eux : cependant il est des occasions où ils montrent du courage, surtout lorsqu'il s'agit de se défendre contre les fouines et autres ennemis de la volaille; on en a vu même quelquefois entourer en troupe un lièvre au gite et chercher à le tuer à coups de bec.

Ils ent différents tons, différentes inflexions de voix, selon l'âge, le sexe, et suivant les passions qu'ils veulent exprimer; leur démarche est lente et leur vol pesant: ils boivent, mangent, avalent de petits cailloux et digèrent à peu près comme les coqs, et, comme eux, ils ont un double estomac, c'est-à-dire un jabot et un gésier; mais comme ils sont plus gros les muscles de leur gésier ont aussi plus de force.

La longueur du lube intestinal est à ped pirès quadruple de la longueut de l'animal, prise depais la pointe du bec jusqu'à l'extrémité du éroupion. Ils ont deux cœcum, dirigés l'un et l'autre d'arrière en avant, et qui, pris ensemble, font plus du quart de tout le conduit intestinal : ils prennent naissance asser près de l'extrémité de ce touduit, et les excréments contenus dans leur cavité ne différent guère de ceux que renferme la cavité du colon et du retrain: ces excréments ne séjournent point dans le chaque commun comme l'urine et ce sédiment blanc qui se trouve plus ou moins abondamment partiout où passe l'urine, et ils ont assez de consistance pour se mouler en sertant par l'anus.

Les parties de la génération se préschient dans les dindons à peu près comme dans les autres gallinacés; mais, à l'égard de l'osage qu'ils en font, ils paroissent avoir beaucoup moins de puissance réelle, les males étant moins ardents pour leurs femèlles, moins prompts dans l'acte de la fécondation, et leurs approches étant beaucoup plus farès; et d'autre côté les fémelles pondent plus tard et bién plus farement, du moins dans nos élimats.

Comme les yeux des viseaux sont, dans quelques parties, organisés différemment de teux de l'homme et des animaux quadrupédes, je crois devoir indiquer ici ces principales différences. Outre les deuk paupières supérieure et inférieure, les dindons, aitsi que la plupart des autres oiséaux, en ont encore une troisième, nommée pauplête interne, membruns nictitans, qui se retire et se plisse en forme de Croissant tians le grand coin de l'œil, et dont les éfilements frequents et rapides s'exécutent par une mêcanhi ve museulaire curieuse : la paupière suprifeure est presque entièrement fininobile; mais l'inférieure est capable de fermer l'œil en s'élevant vers la supérieure, ce qui n'arrive guère que lorsque l'animal dort ou lersqu'il ne vit plus : ces deux pauplères ont chacune un point lactymal et h'ont pas de rebords cartilagineux; la cornée transparente est environnée d'un cercle osseux composé de quinze pièces plus ou moins, posées l'une sur l'autre en recouvrement, comme les tuiles ou les ardoises d'un couvert; le cristallin est plus dur que celui de l'homme, thais moins dur que celui des quadrupèdes et des poissons, et sa plus grande courbure est en antêre : enfin il bott du nerf optique, entre là félime et la choroide, une membrane noire de figure rheinboide et composée de fibres parallèles, laquelle traverse l'humeur vitrée et va s'attacher quelquelois intinédistement par son angle antérieur, quelquefoit par un filet qui part de cet angle, à la capsule du cristallin. C'est à cette membrane subtile et transparente que MM. les anatomistes de l'Académie des sciences ont donné le nom de dourse, quolqu'elle n'on ait guère la figure vann le dindon, non plus

que dans la poule, l'oie, le canard, le pigeon, etc. Son usage est, selon M. Petit, d'absorber les rayons de lumière qui partent des objets qui sont à côté de la tête et qui entrent directement dans les yeux; mais, quoi qu'il en soit de cette idée, il est certain que l'organe de la vue est plus composé dans les oiseaux que dans les quedrupèdes, et comme nous avons prouvé ailleurs que les oiseaux l'emportoient par ce sens sur les autres animaux, et que neus avens même en occasion de remarquer plus haut combién la poule d'Inde avoit la vue perçante, on ne peut guère se refuser à cette conjecture si naturelle, que la supériorité de l'organe de la vue dans les oiseaux est due à la différence de la structure de leurs yeux et à l'artifice particulier de leur organisation ; conjecture très vraisemblable, mais de laquelle néanmoins la valeur précise ne pourra être déterminée que par l'étude approfondie de l'anatomie comparée et de la mécanique animale.

Si l'on compare les témoignages des voyageurs, on ne peut s'empêcher de reconnoître que les dindons sont originaires d'Amérique et des îles adjacentes, et qu'avant la découverte de ce nouveau continent ils n'existoient point dans l'ancien.

Le P. du Tertre remarque qu'ils sont dans les Antilles comme dans leur pays naturel, et que, pourvu qu'on en ait un peu de soin, ils couvent trois à quatre fois l'année : or c'est une règle générale pour tous les animaux, qu'ils multiplient plus dans le climat qui leur est prepre que partout ailleurs ; ils y devienment aussi plus grands et plus forts, et c'est précisément ce que l'on observe dans les dindons d'Amérique. On en trouve une multitude prodigieuse chez les Illinois, disent les missionnaires jésuites; ils y vont par troupes de cent, quelquefois même de deux cents; ils sont beaucoup plus gros que ceux que l'on voit en France, et pèsent jusqu'à trente-six livres; Josselin dit jusqu'à soixante livres. Ils ne se trouvent pas en moindre quantité dans le Canada (où, selon le P. Théodat, récollet, les sauvages les appeloient ondettoutaques), dans le Mexique, dans la Nouvelle-Angleterre, dans bette vaste contrée qu'arrose le Mississipi, et chez les Brasiliens, où ils sont connus sous le nom de arignan-oussou. Le docteur Hans Sloane en a vu à la Jamaique. Il est à remarquer que dans presque tous ces pays les dindons sont dans l'état de sauvages, et qu'ils y fourmillent partout, à quelque distance néanmoins des habitations, comme s'ils ne cédoient le terrain que pied à pied aux colons européens

Mais si la plupart des voyageurs et témeins oculaires s'accordent à regarder cet oiseau comme naturel, appartenant en propre au continent de l'Amérique, surtout de l'Amérique septentrionale, ils ne s'accordent pas moins à déposer qu'il ne s'en trouve point ou que très peu dans toute l'Asia,

Gemelli Carreri nous apprend que non seulement il n'y en a point aux Philippines, mais que ceux même que les Espagnols y avoient apportes de la Nouvelle-Espagne n'avoient pu y prospérer.

Le P. du Halde assure qu'on ne trouve à la Chifte que ceux qui y ont été transportés d'ailleurs : il est vrai que, dans le même endroit, ce jésuite suppose qu'ils sont fort communs dans les Indes orientales; mais il paroît que ce n'est en effet qu'une supposition fondée sur des ouï-dire, au lieu qu'il étoit témoin oculaire de ce qu'il dit de la Chine.

Le P. de Bourzes, autre fésuite, raconte qu'il n'y en a point dans le royaume de Maduré, situé en la presqu'ile en deçà du Gange; d'où il conclut, avec raison, que ce sont apparemment les Indes occidentales qui ont donné leur nom à cet diseau.

Dampier n'en a point vu non plus à Mindanao. Chardin et Tavernier, qui ont parcouru l'Asie, disent positivement qu'il n'y a point de dindons dans tout ce vaste pays: selon le dernier de ces voyageurs, te sont les Arméniens qui les ont portés en Perse, où ils ont mal réussi; comme ce sont les Hollandois qui les ent portés à Batavia, où ils ont beaucoup mieux prospéré.

Enfin Bosman et quelques autres voyageurs nous disent que si l'on voit des tiindons dans le pays de Congo, à la Côte-d'Or, au Sénégal et autres lieux de l'Afrique, ce n'est que dans les comptoirs et chez les étrangers, les naturels du pays en faisant peu d'usage. Selon les mêmes voyageurs, il est visible que ces dindons sont provenus de ceux que les Portugais et autres Européens avoient apportés dans les commencements avec la volaille ordinaire.

Je ne dissimulerai pas qu'Aldrovande, Gesner, Belon et Ray, ont prétendu que les dindons étoient originaires d'Afrique ou des Indes orientales; et quoique leur sentiment soit peu suivi aujourd'hui, je crois devoir à de si grands noms de ne point le réjeter sans quelque discussion:

Aldrovande a voulu prouver fort au long que les dindons étoient les véritables méléagrides des anciens, autrement les poules d'Afrique ou de Numidie, dont le plumage est couvert de taches rondes en forme de gouttes (gallinæ Numidicæ guttatæ); mais il estévident, et tout le monde convient aujourd'hun que ces poules africaines ne sont autre chose que nos pintades, qui, en effet, nous viennent d'Afrique, et sont très différentes des dindons. Ainsi il seroit inutile de discuter plus en détail cette opinion d'Aldrovande, qui porte avec elle sa réfutation, et que néanmoins M. Linnæus semble avoir voulu perpétuer ou renouveler en appliquant au dindon le nom de melea :ris.

Ray, qui fait venir les dindons d'Afrique ou des Indes orientales, semble s'être laissé tromper par les noms: celui d'oiseau de Numidie, qu'il adopte, suppose une origine africaine; et ceux de turkey et oiseau de Callicut, une origine asiatique: mais un nom n'est pas toujours une preuve, surtout un nom populaire appliqué par des gens peu instruits, et même un nom scientifique appliqué par des savants, qui ne sont pas toujours exempts de préjugés. D'ailleurs Ray lui-même avoue, d'après Hans Sloane, que ces oiseaux se plaisent beaucoup dans les pays chauds de l'Afrique, et qu'ils y multiplient prodigieusement.

A l'égard de Gesner, il dit, à la vérité, que la plupart des anciens, et entre autres Aristote et Pline, n'ont pas connu les dindons; mais il prétend qu'Élien les a eus en vue dans le passage suivant : In India gallinacei nascuntur maximi : non rubram habent cristam, ut nostri, sed ita variam et floridam veluti coronam floribus contextam; caudæ pennas non inflexas habent, neque revolutas in orbem, sed latas; quas cum non erigunt, ut pavones trahunt: eorum pennæ smaragdi colorem ferunt. Les Indes produisent de très gros coqs dont la crête n'est point rouge, comme celle des nôtres, mais de couleurs variées, comme seroit une couronne de fleurs; leur queue n'a pas non plus de plumes recourbées en arc; lorsqu'ils ne la relèvent pas, ils la portent comme des paons (c'est-à-dire horizontalement); leurs pennes sont de la couleur de l'émeraude. » Mais je ne vois pas que ce passage soit applicable aux dindons. ( La grosseur de ces coqs ne prouve point que ce soient des dindons; car on sait qu'il y a, en effet, dans l'Asie, et notamment en Perse et au Pégu, de véritables coqs qui sont très gros.

2° Cette crête de couleurs variées suffiroit seule pour exclure les dindons, qui n'eurent jamais de crête; car il s'agit ici non d'une aigrette de plumes, mais d'une crête véritable, analogue à celle du coq, quoique de couleur différente.

5° Le port de la queue, semblable à celle du paon, ne prouve rien non plus, parce qu'Élien dit positivement que l'oiseau dont il s'agit porte sa queue comme le paon, lorsqu'il ne la relève point; et s'il l'eût relevée comme le paon en faisant la roue, Élien n'auroit pu oublier de faire mention d'un caractère aussi singulier et d'un trait de ressemblance si marqué avec le paon, auquel il le compare dans ce moment même.

4º Enfin les pennes couleur d'émeraude ne sont rien moins que suffisantes pour déterminer ici l'espèce des dindons, bien que quelques unes de leurs plumes aient des reflets smaragdins; car on sait que le plumage de plusieurs autres oiseaux a la même couleur et les mêmes reflets.

Belon ne me paroît pas mieux fondé que Gesner à retrouver les dindons dans les ouvrages des anciens.
Co.umelle avoit dit dans son livre DE RE RUSTICA:

Africana est meleagridi similis; nisi quòd rutilan galeam et cristam capite gerit, quæ utraque in meleagride sunt carulea. • La poule d'Afrique res-» semble à la méléagride, excepté qu'elle a la crête » et le casque rouge (rutila), au lieu que ces mêmes » parties sont bleues dans la méléagride. » Belon a pris cette poule africaine pour la pintade, et la méléagride pour le dindon : mais il est évident, par le passage même, que Columelle parle ici de deux variétés de la même espèce, puisque les deux oiseaux dont il s'agit se ressemblent de tous points, excepté par la couleur, laquelle est en effet sujette à varier dans la même espèce, et notamment dans celle de la pintade, où les mâles ont les appendices membraneux qui leur pendent aux deux côtés des joues, de couleur bleue, tandis que les femelles ont ces mêmes appendices de couleur rouge. D'ailleurs, comment supposer que Columelle, avant à désigner deux espèces aussi différentes que celles de la pintade et du dindon, se fût contenté de les distinguer par une variété aussi superficielle que celle de la couleur d'une petite partie, au lieu d'employer des caractères tranchés qui lui sautoient aux yeux?

C'est donc mal à propos que Belon a cru pouvoir s'appuyer de l'autorité de Columelle, pour donner aux dindons une origine africaine; et ce n'est pas avec plus de succès qu'il a cherché à se prévaloir du passage suivant de Ptolémée, pour leur donuer une origine asiatique : Triglyphon regio in qua galli gallinacei barbati esse dicuntur. Cette Triglyphe est en effet située dans la presqu'ile au-delà du Gange; mais on n'a aucune raison de croire que ces coqs barbus soient des dindons; car, 4º il n'y a pas jusqu'à l'existence de ces cogs qui ne soit incertaine, puisqu'elle n'est alléguée que sur la foi d'un on dit (dicuntur); 2º on ne peut donner aux dindons le nom de coqs barbus, comme je l'ai dit plus haut, ce mot de barbe appliqué à un oiseau ne pouvant signifier qu'une touffe de plumes ou de poils placés sous le bec, et non ce bouquet de crins durs que les dindons ont au bas du cou; 5º Ptolémée étoit astronome et géographe, mais point du tout naturaliste; et il est visible qu'il cherchoit à jeter quelque intérêt dans ses tables géographiques, en y mêlant, sans beaucoup de critique, les singularités de chaque pays; dans la même page où il fait mention de ces cogs barbus, il parle des trois îles des Satyres, dont les habitants avoient des queues, et de certaines îles Manioles au nombre de dix, situées à peu près dans le même climat, où l'aimant abonde au point que l'on n'ose y employer le fer dans la construction des navires, de peur qu'ils ne soient attirés et retenus par la force magnétique : mais ces queues humaines, quoique attestées par des voyageurs et par les missionnaires jésuites, selon Gemelli Carreri, sont au moins fort douteuses; ces montagnes d'aimant, ou plutôt leurs effets sur la ferrure des vaisseaux, ne le sont pas moins; et l'on ne peut guère compter sur des faits qui se trouvent mêlés avec de pareilles incertitudes; 4º enfin Ptolémée, à l'endroit cité, parle positivement des coqs ordinaires (galli gallinacei), qui ne peuvent être confondus avec les cogs d'Inde, ni pour la forme extérieure, ni pour le plumage, ni pour le chant, ni pour les habitudes naturelles, ni pour la couleur des œufs, ni pour le temps de l'incubation, etc. Il est vrai que Scaliger, tout en avouant que la méléagride d'Athénée, ou plutôt de Clytus, cité par Athénée, étoit un oiseau d'Étolie, aimant les lieux aquatiques, peu attaché à sa couvée, et dont la chair sentoit le marécage, tous caractères qui ne conviennent point au dindon, qui ne se trouve point en Etolie, fuit les lieux aquatiques, a le plus grand attachement pour ses petits, et la chair de bon goût, n'en prétend pas moins que la méléagride est un dindon : mais les anatomistes de l'Académie des Sciences, qui d'abord étoient du même avis lorsqu'ils firent la description du coq indien, ayant examiné les choses de plus près, ont reconnu et prouvé ailleurs que la pintade étoit la vraie méléagride des anciens; en sorte qu'il doit demeurer pour constant qu'Athénée ou Clytus, Elien, Columelle et Ptolémée n'ont pas plus parlé des dindons qu'Aristote et Pline, et que ces oiseaux ont été inconnus aux anciens.

Nous ne voyons pas même qu'il en soit fait mention dans aucun ouvrage moderne, écrit avant la découverte de l'Amérique. Une tradition populaire fixe dans le seizième siècle, sous François Ier, l'époque de leur première apparition en France; car c'est dans ce temps que vivoit l'amiral Chabot. Les auteurs de la Zoologie britannique avancent, comme un fait notoire, qu'ils ont été apportés en Angleterre sous le règne de François Ier, ce qui s'accorde très bien avec notre sentiment; car l'Amérique, ayant été découverte par Christophe Colomb, sur la fin du quinzième siècle, et les rois François Ier et Henri VIII étant montés sur le trône au commencement du seizième siècle, il est tout naturel que ces oiseaux apportés d'Amérique aient été introduits comme nouveautés, soit en France, soit en Angleterre, sous le règne de ces princes; et cela est confirmé par le témoignage précis de J. Sperling, qui écrivoit avant 4660, et qui assure expressément qu'ils avoient été transportés des Nouvelles-Indes en Europe plus d'un siècle auparavant.

Tout concourt donc à prouver que l'Amérique est le pays natal des dindons; et comme ces sortes d'oiseaux sont pesants, qu'ils n'ont pas le vol élevé et qu'ils ne nagent point, ils n'ont pu en aucune manière traverser l'espace qui sépare les deux continents pour aborder en Afrique, en Europe, ou en

Asie; ils se trouvent donc dans le cas des quadrupèdes, qui, n'ayant pu, sans le secours de l'homme, passer d'un continent à l'autre, appartiennent exclusivement à l'un des deux; et cette considération donne une nouvelle force au témoignage de tant de voyageurs, qui assurent n'avoir jamais vu de dindons sauvages, soit en Asie, soit en Afrique, et n'y en avoir vu de domestiques que ceux qui y avoient été apportés d'ailleurs.

Cette détermination du pays natal des dindons influe beaucoup sur la solution d'une autre question, qui, au premier coup d'œil, ne semble pas y avoir rapport. J. Sperling, dans sa Zoologia physica, page 509, prétend que le dindon est un monstre (il auroit dû dire un mulet), provenant du mélange de deux espèces, celle du paon et du coq ordinaire : mais s'il est bien prouvé, comme je le crois, que les dindons soient d'origine américaine, il n'est pas possible qu'ils aient été produits par le mélange de deux espèces asiatiques, telles que le coq et le paon; et ce qui achève de démontrer qu'en effet cela n'est pas, c'est que, dans toute l'Asie, on ne trouve point de dindons sauvages, tandis qu'ils fourmillent en Amérique. Mais, dira-t-on, que signifie donc ce nom de gallo - pavus (coq-paon), si anciennement appliqué au dindon? Rien de plus simple : le dindon étoit un oiseau étranger, qui n'avoit point de nom dans nos langues européennes; et comme on lui a trouvé des rapports assez marqués avec le coq et le paon, on a voulu indiquer ces rapports par le nom composé de gallo-pavus, d'après lequel Sperling et quelques autres auront cru que le dindon étoit réellement le produit du mélange de l'espèce du paon avec celle du coq, tandis qu'il n'y avoit que les noms de mêlés; tant il est dangereux de conclure du mot à la chose! tant il est important de ne point appliquer aux animaux de ces noms composés qui sont presque toujours susceptibles d'équivoque 1

M. Edwards parle d'un autre mulet qu'il dit être le mélange de l'espèce du dindon avec celle du faisan: l'individu sur lequel il a fait sa description avoit été tué d'an coup de fusil dans les bois voisins de Handford, dans la province de Dorset, où il fut apercu au mois d'octobre 4759, avec deux ou trois autres oiseaux de la même espèce. Il étoit en effet d'une grosseur moyenne entre le faisan et le dindon, ayant trente-deux pouces de vol; une petite aigrette de plumes noires assez longues s'élevoit sur la base du bec supérieur; la tête n'étoit point nue comme celle du dindon, mais couverte de petites plumes fort courtes; les yeux étoient entourés d'un cercle de peau rouge, mais moins large que dans le faisan. On ne dit point si cet oiseau relevoit les grandes plumes de la queue pour faire la roue ; il paroît seulement - par la figure, qu'il la portoit ordinairement comme la porté le dindon lorsqu'il est tranquille. Au reste, il cet à remarquet qu'il n'avoit là queue composée que de teixe plumes, tomme velle du coq de bruyère, tandis que celle des dindons et des faisans en a dix-huit: d'ailleurs chaque plume du corps étoit double sur une même ravine, l'une ferme et plus grande, l'autre petite et duvetée; caractère qui ne convient ni au faisan, ni au dindon, mais bien au coq de bruyère et au coq commun. Bi cependant l'oiseau dont il s'agit tiroit son origine du mélange du faisan avec le dindon , il semble qu'on auroit do retreuver en lui, comme dans les autres mulets, premièrement, les caractères communs aux deux espèces primitives; en second lieu, des qualités moyennes entre leurs qualités opposées; ce qui n'a point lieu ici, puisque le prétendu mulet de M. Edwards avoit des caractères qui manquoient absolument aux deux espèces primitives (les plumes doubles), et qu'il manquoit d'autres caractères qui se trouvoient dans ces deux espèces (les dix-huit plumes de la queuc); et si l'on vouloit absolument une espèce métive, il y auroit plus de fondement à croire qu'elle dérive du mélange du coq de bruyère et du dindon, qui, comme je l'ai remarque, n'a que stize pennes à la queue, et qui a les plumes doubles comme notre prétendu mulet.

Les dindons sauvages ne différent des domestiques qu'en ce qu'ils sont bestrooup plus gros et plus poirs; dureste, ils ont les mêmes mœurs, les mêmes habitudes naturelles. In même stupidité: ils se perchent dans les bois sur les branches sèches; et l'orsqu'on en sait tomber quelqu'un d'un coup d'arme à fen, les autres restent lonjours perchés, et pas un seul ne s'envole. Selon Fernandès, leur chair, quoique bonne, est plus dure et moins agréable que celle des dindons domestiques, mais ils sont deux fois plus gros: hucxolett est le nom mexicain du mâlé, ét Estautorollin le nom de la semelle. Albin nous apprend qu'un grand nombre de seigneurs anglois se plaisent à élever des dindons sauvages, et que ces oiseaux réussissent assez bien partout où il y à de petits bois, des pares, ou autres enclos.

Le dindon huppe n'est qu'une variété du dindon commun, semblable à celle du coq huppe dans l'espèce du coq ordinaire; la huppe est quelquefois noire et d'autres fois blanche, telle que telle du dindon décrit par Albin : il étoit de la grosseur des dindons ordinaires; il avoit les pieds couleur de chair, la partie supérieure du corps d'un brun foncé, la poitrine, le ventre, les cuisses et la queue blancs, ainsi que les plumes qui formoient son aigrette : du reste il ressembloit exactement à nos dindons communs, et par la chair spongieuse et glanduleuse qui recouvroit la tête et la partie supérieure du cou, et par le bouquet de crins durs naissant (en apparence) de la poitrine, et par les éperons courts qu'il avoit à

chaque pied, et par son éntipathié singulière pour le rouge, etc.

#### LA PINTADE (1).

#### Numida Melougrie.

Il ne faut pas confondre la pintade (?) avec le pintado, comme a fait M. Ray, du moins avec le pintado dont parle Dampier, lequel est un oiseau de mer, de la grosseur d'un canard, ayant les ailes fort longues, ét qui rase la surface de l'eau en volant; tous caractères fort étrangers à la pintade, qui est un oiseau terrestre, à ailes courtes, et dont le vol est fort pesant.

Celle-ci a été connue et très bien désignée par les anciens. Aristote n'en parle qu'une seule fois dons tous ses ouvrages sur les animaux; il la nomme n éléagride, et dit que ses œufs sont marquetés de petites taches.

Varron en fait mention sous le nom de poure d'Afrique : c'est, selon lui, un oiseau de grande taille, à plumage varié, tiont le des est rond, et qui était fort rare à Rome,

Pline dit les mêmes choses que Varron et semble n'avoir fait que le topiet, à moins qu'on ne reuille attribuer la ressemblance des descriptions à l'identité de l'objet décrit : il répète aussi ce qu'Aristote avoit dit the la touleur des œuis ; et il ajoute que les pintades de Numidie étoient les plus estimées, d'où l'on a donné à l'espèce le nom de poule numitaique par exéclience.

Columelle en reconnoissoit de deux sortes qui se ressembloient en tout point, excepté que l'une avoit les barbillons bleus et que l'autre les avoit rouges, et cette différence avoit paru assez considérable aux anciens pour constituer deux espèces ou races désignées par deux noms distincts: ils appeloient mélèugride la poule aux barbillons rouges, et poule africaine celle aux barbillons bleus, n'ayant pas observé ces oiseaux d'assez près pour s'apercévoir que la première étoit la femelle et la seconde le mâle d'une seule et même espèce, comme l'ont remarqué MM. de l'Académie.

Quoi qu'il en soit, il paroit que la pintade, élevée autrefois à Rome avec tant de soin, s'étoit perdue en Europe, puisqu'on n'en retrouve plus aucune trace chez les écrivains du moyen âge, et qu'on n'a recommence à en parler que depuis que les Européens ont fréquente les côtes occidentales de l'Afrique, en allant aux Indes par le cap de Bonne Es-

<sup>(&#</sup>x27;) En grec et en latin, meleagris; én italien, galifica di Numidia; en allomand por-Much; en anglois, platado ou guinezheu.

<sup>(\*)</sup> Numéro 108.

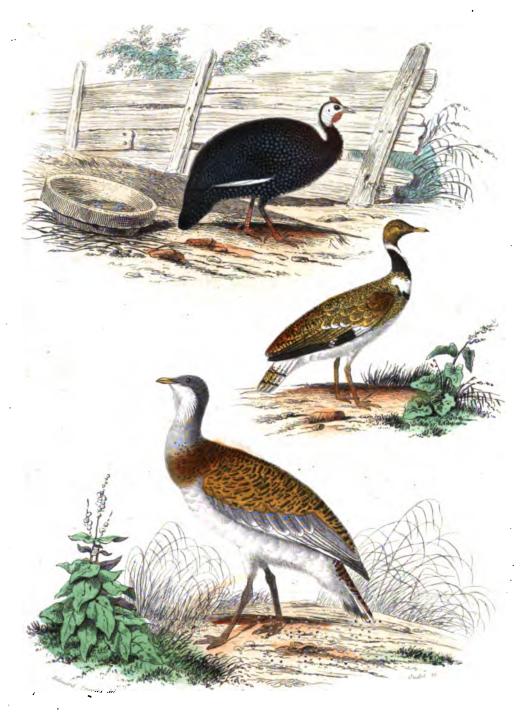

DA FINTALE. DA CANDIETTERO. DE SUTAFIER.

TO VESU AMMONIAD perunos: non seutement ils l'ont répandue en Elarope, mais ils l'ont entore transportée en Amérique; et cet oiseau ayantéprouvé diverses altérations tians ses qualités extérieures par les influences des envers climats, il ne faut pas s'étonner si les mothernes, soit naturalistés, soit véyageurs, en ont execute plus multiplié lés races que les anciens.

Frisch distingue, comme Columelle, la pintade à barbilions rouges de celle à barbilions bleus; mais il reconnoit entre elles plusieurs autres différences: schon lui, cette demitte, qui me se trouve guere qu'en Italie, n'est point bonne à manger; elle est where petite; elle se thent volontiers dans les endroits marécageux, et prend peu de soin de ses petits. Ces deux derniers traits se retrouvent dans la méléagride de Clytus de Milet : « On les tient, dit-il, dans un lieu aquatique, et elles montrent si peu d'attachemient pour leurs petits, que les pretres commis à leur garde sont obligés de prendre soin de la couvée. » Mais il ajoute que leur grosseur est celle d'une poule de belle race. Il parolt aussi, par un passage de Pline, que ce naturaliste regardoit la méléagride comme un oiseau aquatique : celle à barbillons rouges est au contraire, selon M. Frisch, plus grosse qu'em faisan, se plait dans les lieux sees, élève solgnelisement ses petits, etc.

Dampier assure que dans l'ile du May, l'une de selle. du cap Vert, il y a des pintades dont la chair est extraordinairement blanche, d'autres dont la chair est noire, et que toutes l'ont tendre et délicate : le P. Labat en dit autant. Cette différence, si elle est vrate, me paroit d'autant plus considérable qu'elle ne pourrait étré àturibuée au changement de chimat, puisque, dans cette ile qui avoisine l'Afrque, les pintades sont comme dans leur pays natal; à moins qu'on ne veuille dire que les mêmes causes particulières qui teignent en noir la peau et le périoste de la plupart des oiseaux des îles de Santiago, voisines de l'ile du May, noircissent aussi dans sette dernière la châir des pintades.

Le P. Charlevoix prétend qu'il y a une espèce à Saint-Domingue plus petite que l'espèce ordinaire ; mais ce sont apparemment ces pintades marronnes provenant de celles qui y furent transportées par les Castillans peu après la conquête de l'île : cette race ciant devente sauvage et s'élant comme naturalisée dans le pays, aura éprouve l'influence naturelle de ce climat, laquelle tend à affoiblif, amoindrir, détériorer les espèces, comine je l'ai fait voir ailleurs; et ce qui est digné de remarque, c'est que cette race originaire de Guinée, et qui, transportée en Amérique, y avoit subi l'état de domesticité, n'a pu dans la suite être ramenée à cet état, et que les colons de Saint-Domingue ont été obligés d'en faire venir de moins farouches d'Afrique pour les élever et les multiplier dans **ist baster-co**urs. Est-ce pour avoir i

vècu dans un pays plus désert, plus agreste, et dont les habitants étoient sauvages, que ces pintades marronnes sont devenues plus sauvages elles-mêmes? ou ne seroit-ce pas aussi pour avoir été effarouchées par les chasseurs européens, et surtout par les François, qui en ont détruit un grand nombre, selon le P. Margat, jésuité?

Maregrave en a vu de huppées qui venoient de Sierra-Leona, qui avoient autour du cou une espèce de collier membraneux, d'un cendre bleuatre; et c'est encore ici une de ces variétés que j'appelle primitives, et qui méritent d'autant plus d'attention qu'elles sont antérieures à tout changement de climat.

Le jésuite Margat, qui n'admet point de différence spécifique entre la poule africaine et la méléagride des anciens, dit qu'il y en a de deux couleurs à Saint-Domingue, les unes ayant des taches noires et blanches disposées par compartiments en forme de rhomboïdes, et les autres étant d'un gris plus cendré : il ajoute qu'elles ont toutes du blanc sous le ventre, au-dessous et aux extrémités des ailes.

Enfin M. Brisson regarde comme une variété constante la blancheur du plumage de la poitrine, observée sur les pintadés de la Jamaïque, et en a fait une race distincté, caractérisée par cet attribut, qui, comme nous venons de le voir, n'appartient pas moins aux pintades de Saint-Domingue qu'à celles de la Jamaïque.

Mais, indépendamment des dissemblances qui ont paru suffisantes aux naturalistes pour admettre plusieurs races de pintades, j'en trouve beaucoup d'autres, en comparant les descriptions et les figures publices par différents auteurs, lesquelles indiquent assez peu de fermeté, soit dans le moule intérieur de cet oiseau, soit dans l'empreinte de sa forme extérieure, et une très grande disposition à recevoir les influences du dehors.

La pintade de Frisch et de quelques autres a le casque et les pieds blanchâtres; le front, le tour des yeux, les côtés de la tête et du cou, dans sa partie supérieure, blanes, marquetés de gris cendré: celle de Frisch à de plus sous la gorge une tache rouge en forme de éroissant, plus bas un collier noir fort large, les soies ou filets de l'occiput en petit nombre, et pas une seule penne blanché aux alles; ce qui fait autant de variétés par lesquelles les pintades de ces auteurs diffèrent de la notre.

Celle the Marcgrave avoit de plus le bec jaune; celle de M. Brisson l'avoit rouge à la base et de couleur de corne vers le bout. MM. de l'Académie ont trouvé à quelques unes une petite huppe à la base du bec, composée de douze ou quinze soies ou filets roides, longs de quatre lignes, laquelle ne se retrouve que dans celles de Sierra - Léona dont j'ai parlé plus haut.

Le docteur Cai dit que la femelle à la tête toute

noire, et que c'est la seule différence qui la distingue du mâle.

Aldrovande prétend, au contraire, que la tête de la femelle a les mêmes couleurs que celle du mâle, mais que son casque est seulement moins élevé et plus obtus.

Roberts assure qu'elle n'a pas même de casque. Dampier et Labat disent qu'on ne lui voit point ces barbillons rouges et ces caroncules de même couleur qui, dans le mâle, bordent l'ouverture des narines (1).

M. Barrère dit que tout cela est plus pâle que dans le mâle, et que les soies ou filets de l'occiput sont plus rares, et tels apparemment qu'ils paroissent dans la planche CXXVI de Frisch.

Enfin MM. de l'Académie ont trouvé dans quelques individus ces soies ou filets de l'occiput élevés d'un pouce, en sorte qu'ils formoient comme une petite huppe derrière la tête.

Il seroit difficile de démêler parmi toutes ces variétés celles qui sont assez profondes et pour ainsi dire fixes, pour constituer des races distinctes; et, comme on ne peut douter qu'elles ne soient toutes fort récentes, il seroit peut-être plus raisonnable de les regarder comme des effets qui s'opèrent encore journellement par la domesticité, par le changement de climat, par la nature des aliments, etc., et de ne les employer dans la description que pour assigner les limites des variations auxquelles sont sujettes certaines qualités de la pintade, et pour remonter autant qu'il est possible aux causes qui les ont produites, jusqu'à ce que ces variétés ayant subi les épreuves du temps, et ayant pris la consistance dont elles sont susceptibles, puissent servir de caractères à des races réellement distinctes.

La pintade a un trait marqué de ressemblance avec le dindon, c'est de n'avoir point de plumes à la tête ni à la partie supérieure du cou, et cela a donné lieu à plusieurs ornithologistes, tels que Belon, Gesner, Aldrovande et Klein, de prendre le dindon pour la méléagride des anciens; mais, outre les différences nombreuses et tranchées qui se trouvent soit entre ces deux espèces, soit entre ce que l'on voit dans le dindon et ce que les anciens ont dit de la méléagride (2), il suffit, pour mettre en évidence

(') Il est probable que la crête courte et d'un rouge très vif dont parle le P. Charlevoix n'est autre chose que ces caroncules.

(\*) La méléagride étoit de la grosseur d'une poule de bonne race, avoit sur la tête un tubercule calleux; le plumage marqueté de taches blanches, semblables à des lentilles, mais plus grandes; deux barbillons adhérents au bec supérieur, la queue pendante, le dos rond, des membranes entre les doigts, point d'éperons aux pieds; aimoit les marécages, n'avoit point d'attachement pour ses petits tous caractères qu'on chercheroit vainela fausseté de cette conjecture, de se rappeler les preuves par lesquelles j'ai établi, à l'article du dindon, que cet oiseau est propre et particulier à l'Amérique, qu'il vole pesamment, ne nage point du tout, et que par conséquent il n'a pu franchir la vaste étendue de mer qui sépare l'Amérique de notre continent; d'où il suit qu'avant la découverte de l'Amérique il étoit entièrement inconnu dans notre continent, et que les anciens n'ont pu en parler sous le nom de méléagride.

Il paroit que c'est aussi par erreur que le nom de knor-haan s'est glissé dans la liste des noms de la pintade, donnée par M. Brisson, citant Kolbe. Je ne nie pas que la tigure par laquelle le knor-haan a été désigné dans le voyage de Kolbe n'ait été faite d'après celle de la poule africaine de Marcgrave, comme le dit M. Brisson: mais il avouera aussi qu'il est difficile de reconnoître, dans un oiseau propre au cap de Bonne-Espérance, la pintade qui est répandue dans toute l'Afrique, mais moins au Cap que partout ailleurs; et qu'il est encore plus difficile d'adapter à celle-ci ce bec court et noir, cette couronne de plumes, ce rouge mélé dans les couleurs des ailes et du corps, et cette ponte de deux œufs seulement que Kolbe attribue à son knor-haan.

Le plumage de la pintade, sans avoir des couleurs riches et éclatantes, est cependant très distingué: c'est un fond gris bleuatre, plus ou moins foncé, sur lequel sont semées assez régulièrement des taches blanches plus ou moins rondes, représentant assez bien des perles; d'où quelques modernes ont donné à cet oiseau le nom de poule perlée, et les anciens ceux de varia et de guttata: tel étoit du moins le plumage de la pintade dans son climat natal; mais depuis qu'elle a été transportée dans d'autres régions, elle a pris plus de blanc, témoin les pintades à poitrine blanche de la Jamaique et de Saint-Domingue, et ces pintades parfaitement blanches dont parle M. Edwards; en sorte que la blancheur de la poitrine, dont M. Brisson a fait le caractère d'une variéte, n'est qu'une altération commencée de la couleur naturelle, ou plutôt n'est que le passage de cette couleur à la blancheur parfaite.

Les plumes de la partie moyenne du cou sont fort courtes à l'endroit qui joint sa partie supérieure, où il n'y en a point du tout, puisqu'elles vont toujours croissant de longueur jusqu'à la pointe, où elles ont près de trois pouces.

Ces plumes sont duvetées depuis leur racine jusqu'à environ la moitié de leur longueur; et cette partie duvetée est recouverte par l'extrémité des

ment dans le dindon, lequel en a d'ailleurs deux très frappants, qui ne se retrouvent point dans la description de la méléagride: ce bouquet de crins durs qui lui sort au bas du cou, et sa manière d'étaler sa queue et de faire la roue autour de sa semelle. plumes du rang précédent, laquelle est composée de barbes fermes et accrochées les unes aux autres.

La pintade a les ailes courtes et la queue pendante, comme la perdrix; ce qui, joint à la disposition de ses plumes, la fait paroître bossue (genus gibbosum, Pline): mais cette bosse n'est qu'une fausse apparence, et il n'en reste plus aucun vestige lorsque l'oiseau est plumé.

Sa grosseur est à peu près celle de la poule commune; mais elle a la forme de la perdrix, d'où lui est venu le nom de perdrix de Terre-Neuve; seulement elle a les pieds plus élevés et le cou plus long et plus menu dans le haut

Les barbillons qui prennent naissance du bec supérieur, n'ont point de forme constante, étant ovales dans les unes, et carrés ou triangulaires dans les autres : ils sont rouges dans la femelle, et bleuâtres dans le mâle; et c'est, selon MM. de l'Académie et M. Brisson, la seule chose qui distingue les deux sexes: mais d'autres auteurs ont assigné, comme nous l'avons vu ci-dessus, d'autres différences tirées des couleurs du plumage, des barbillons, du tubercule calleux de la tête, des caroncules, des narines, de la grosseur du corps, des soies ou filets de l'occi put, etc., soit que ces variétés dépendent en effet de la différence du sexe, soit que, par un vice de logique trop commun, on les ait regardées comme propres au sexe de l'individu où elles se trouvoient accidentellement et par des causes différentes.

En arrière des barbillons, on voit, sur les côtés de la tête, la très petite ouverture des oreilles, qui, dans la plupart des oiseaux, est ombragée par des plumes, et se trouve ici à découvert. Mais ce qui est propre à la pintade, c'est ce tubercule calleux, cette espèce de casque qui s'élève sur sa tête, et que Belon compare assez mal à propos au tubercule, ou plutôt à la corne de la girase; il est semblable, par sa forme, à la contre-épreuve du bonnet ducal du doge de Venise, ou, si l'on veut, à ce bonnet mis sens devant derrière (1): sa couleur varie, dans les différents sujets, du blanc au rougeâtre, en passant par le jaune et le brun (2); sa substance intérieure est comme celle d'une chair endurcie et calleuse: ce noyau est recouvert d'une peau sèche et ridée, qui s'étend sur l'occiput et sur les côtés de la tête, mais qui est échancrée à l'endroit des yeux. Les physiciens à causes finales n'ont pas manqué de dire que cette callosité étoit un casque véritable, une arme défensive donnée aux pintades pour les munir contre leurs atteintes réciproques, attendu que ce sont des oiseaux querelleurs, qui ont le bec très fort et le crâne très foible.

Les yeux sont grands et couverts, la paupière supérieure a de longs poils noirs relevés en haut, et le cristallin est plus convexe en dedans qu'en dehors.

M. Perrault assure que le bec est semblable à celui de la poule : le jésuite Margat le fait trois fois plus gros, très dur et très pointu; les ongles sont aussi plus aigus, selon le P. Labat : mais tous s'accordent, anciens et modernes, à dire que les pieds n'ont point d'éperons.

Une différence considérable qui se trouve entre la poule commune et la pintade, c'est que le tube intestinal est beaucoup plus fort à proportion dans cette dernière, n'ayant que trois pieds, selon MM. de l'Académie, sans compter les cœcum, qui ont chacun six pouces, vont en s'élargissant depuis leur origine, et reçoivent des vaisseaux du mésentère comme les autres intestins; le plus gros de tous est le duodénum, qui a plus de huit lignes de diamètre. Le gésier est comme celui de la poule : on y trouve aussi beaucoup de petits graviers, quelquefois même rien autre chose, apparemment lorsque l'animal étant mort de langueur a passé les derniers temps de sa vie sans manger: la membrane interne du gésier est très ridée, peu adhérente à la tunique nerveuse, et d'une substance analogue à celle de la corne.

Le jabot, lorsqu'il est souffié, est de la grosseur d'une balle de paume; le canal intermédiaire entre le jabot et le gésier est d'une substance plus dure et plus blanche que la partie du conduit intestinal qui précède le jabot, et ne présente pas, à beaucoup près, un si grand nombre de vaisseaux apparents.

L'œsophage descend le long du cou, à droite de la trachée-artère; sans doute parce que le cou, qui, comme je l'ai dit, est fort long, se pliant plus souvent en avant que sur les côtés, l'œsophage, pressé par la trachée-artère, dont les anneaux sont entièrement osseux ici comme dans la plupart des oiseaux, a été poussé du côté où il y avoit le moins de résistance.

Ces oiseaux sont sujets à avoir dans le foie, et même dans la rate, des concrétions squirrheuses: on en a vu qui n'avoient point de vésicule du fiel; mais, dans ce cas, le rameau hépatique étoit fort gros: on en a vu d'autres qui n'avoient qu'un seul testicule. En général, il paroît que les parties internes ne sont pas moins susceptibles de variétés que les parties extérieures et superficielles.

Le cœur est plus pointu qu'il ne l'est communément dans les oiseaux : les poumons sont à l'ordinaire : mais on a remarqué dans quelques sujets, qu'en soufflant dans la trachée-artère pour mettre en mouvement les poumons et les cellules à air

<sup>(1)</sup> C'est à cause de ce tubercule que M. Linnæus a nommé la pintade, tantôt gallus vertice corneo (Syst. nat., édit. VI), tantôt phasianus vertice calloso (édition X).

<sup>(\*)</sup> Il est blanchâtre dans la planche CXXVI de Frisch; couleur de cire, suivant Belon, page 247; brun, selon Marcgrave; fauve brun, selon M. Perrault; rougeâtre dans notre planche.

en a remarqué, dia-je, que la périsarda, qui paraisgoit plus làche qu'à l'ardinaire, se gonfieit comme les poumens.

J'ajouterai encore une observation anatomique, qui peut avoir quelque rapport aves l'habitude de crier, et à la ferce de la voix de la pintade : e'est que la trashée-artère repoit dans la cavité du therex deux petits cardons musculeux lange d'un peuce, larges de deux tiers de ligue, lesquels s'y implantent de chaque oûté.

La pintado est en effet un ciscau très criard; et ec n'est pas sana raison que Brawne l'a appelée gallus clamosus: son cri est aigre et perçant; et à la lengue il devient tellement incommode, que, quolque la chair de la pintade soit un excellent manger et bien supériour à la volaille ordinaire, la plupart des colons d'Amérique ent renencé à en élever : les Grecs avaient un mot particulier pour exprimer ce cri (1). Elien dit que la méléagride prenence à peu près son nom; le docteur Cai, que son cri approche de celui de la perdrix, sans être néanmoins aussi éclatant; Bolon, qu'il set quast comme eclui des pet le poussins nouvellement éclos : mais il assure positivement qu'il est dissemblable à celui des poules communes; et je ne sais pourquoi Aldrovande et M. Salerne lui font dire le contraire.

C'est un oiseau vif, inquiet et turbulent, qui n aime point à se tenir en place, et qui sait se rendre maître dans la basse-cour : il se fait craindre des dindons mêmes; et, quoique beaucoup plus petit, il leur en impose par sa pétulance. « La pintade, dit le P. Margat, a plutôt fait dix tours et donné vingt coups de bec que ces gros oiseaux n'ont pensé à se mettre en défense. » Ces poules de Numidie semblent avoir la même façon de combattre que l'historien Salfuste attribue aux cavaliers numides. « Leur charge, dit-il, est brusque et irrégulière; trouvent-ils de la résistance, ils tournent le dos, et un instant après ils sont sur l'ennemi. » On pourroit à cet exemple en joindre beaucoup d'autres qui attestent l'influence du climat sur le naturel des animaux, aiusi que sur le génie national des habitants. L'éléphant joint à beaucoup de force et d'industrie une disposition à l'esclavage; le chameau est laborieux, patient et sabre; le dogue ne démord point.

Elien raconte que, dans une certaine île, la méléagride est respectée des oiseaux de proie; mais je crois que, dans tous les pays du monde, les oiseaux de proie attaqueront par préférence toute autre volaille qui aura le bec moins fort, point de casque sur la tête, et qui ne saura pas si bien se défendre.

La pintade cat du nombre des oiseaux pulvérateurs, qui cherchent dans la poussière, où ils se vautrent, un remède contre l'incommedité des insectes;

. . .

(1) Kayaáter, selon Pollux.

elle gratte aussi la terre comme nes peules communnes, et va par troupes très nombreuses: en en voit
à l'ile du May des volées de deux ou trois cents; les
insulaires les chassent au chien courant, sans autres
armes que des bâtons. Comme elles ent les ailes fort
courtes, elles volent pesamment; mais elles courent
très vite, et, selon Belon, en tenant la tête élevée
comme la girafe: elles se perchent la nuit pour dormir, et quelquefois la journée, sur les murs de clôture, sur les haies, et même sur les toits des maisons
et sur les arbres. Elles sont soigneuses, dit encore
Belon, en pourchassant leur vivre (1); et en effet elles
doivent consommer beaucoup, et avoir plus de besoins que les poules domestiques, vu le peu de longueur de leurs intestins.

Il paroit, par le témoignage des anciens et des modernes, et par les demi-membranes qui unissent les doigts des pieds, que la pintade est un eiseau demi-aquatique: aussi celles de Guinée qui ont recouvré leur liberté à Saint-Domingue, ne suivant plus que l'impulsion du naturel, cherchent de présérence les lieux aquatiques et maréeaseux.

Si on les élève de jeunesse, elles s'apprivoisent très bien. Brue raconte qu'étant sur la côte du Ségégal, il recut en présent, d'une princesse du pays, deux pintades, l'une male et l'autre semelle, toutes deux si familières, qu'elles vonoient manger sur son assiette; et qu'ayant la liberté de voler au rivage, elles se rendoient régulièrement sur la barque au son de la cloche qui annonçoit le diner et le squper. Moore dit qu'elles sont aussi farouches que le sont les faisaus en Angleterre: mais je doute qu'on ait vu des faisans aussi privés que les deux pintades de Brue; et ce qui prouve que les pintades ne sont pas fort farouches, c'est qu'elles recoivent la pourriture qu'on leur présente au moment même où elles viennent d'être prises. Tout bien considéré, il me semble que leur naturel approche beaucoup plus de celui de la perdrix que de celui du faisan,

La poule piutade poud et couve à peu près comme la poule commune; mais il paroit que sa fécondité n'est pas la même en différents climats, ou du mains qu'elle est heaucoup plus grande dans l'état de demesticité, où elle regoige de nouvriture, que dans l'état de sauvage, où, étant nouvrie mains largement, elle abande mains en molécules erganiques superflues.

On m'a assuré qu'elle est sauvage à l'île de

(') M. de Sève a observé, en jetant du pain à des pintades, que lorsqu'une d'entre elles presoit un marceau de pain pius gros qu'elle ne pouvoit l'avaler tout de suite, elle l'emparteit en fuyant les pases et les autres volailles qui ne vouloient pas la quitter, et que, pour s'en déparrasser, elle cacheit le moveen de pain dans du fumier ou dans de la terre, où elle veneit le chercher et le manger quelque temps après. France, et qu'alle y pand heit, dix et deuze sufa à terre dans les hois; au lieu que celles qui sont domestiques à Saint-Domingue, et qui cherchent aussi le plus épais des haies et des broussailles pour y dépaser leure soufs, en pondent jusqu'à cent et cent cinquante, pourvu qu'il en reste toujeurs quelqu'un dans le nid.

Ces coufs sont plus petits, à proportion, que ceux dé la poule ordinaire, et ils ont aussi la coquille beaucoup plus dure; mais il y a une différence remarquable entre ceux de la pintade domestique et coux de la pintade sauvage; ceux-oi ant de petites taches rondes comme celles du plumage, et qui n'avoient point échappé à Aristote, au lieu que ceux de la pintade domestique sont d'abord d'un rouge assez vif, qui devient ensuite plus sembre, et enfin couleur de rase sèche en se refroidissant. Si ce fait est vrai, comme me l'a assuré M. Fournier, qui en a beaucoup élevé, il faudroit en conclure que les influences de la domesticité sont ici assez profondes pour altérer non seulement les couleurs du plumage, comme nous l'avons vu ci-dessus, mais encare celle de la matière dont se forme la cequille des quís; et comme cela n'arrive pas dans les autres espèces, c'est encare une raison de plus pour regarder la nature de la pintade comme moins fixe et plus sujette à varier que celle des autres oiseaux.

La pintade a-t-elle soin ou non de sa couvée? e'est un problème qui n'est pas encare résolu : Belon dit oui, sans restriction; Frisch est aussi peur l'affirmative à l'égard de la grande espèce, qui aime les lieux secs, et il assure que le contraire est vrai de la petite espèce, qui se plait dans les marécages : mais le plus grand nombre des témeignages lui attribue de l'indifférence sur cet article; et le jésuite Margat nous apprend qu'à Saint-Domingue en ne lui permet pas de couver elle-même ses œufs, par la raison qu'elle ne s'y attache point et qu'elle abandonne souvent ses petits : on préfère, dit-il, de les faire couver par des poules d'Inde ou par des poules communes.

Je ne trouve rien sur la durée de l'ineubation; mais, à juger par la grosseur de l'oiseau, et par ce que l'on sait des espèces auxquelles il a le plus de rapport, on peut la suppeser de trois semaines, plus ou moins, selon la chaleur de la saison ou du climat, l'assiduité de la couveuse, etc.

Au commencement, les jeunes pintadeaux n'ont encore ni barbillons, ni sans doute de casque; ils reasomblent alors, par le plumage, par la couleur des pieda et du bec, à des perdreaux rouges : et il n'est pas aixé de distinguer les jeunes mâles des visilles femelles; car c'est dans toutes les espèces que la maturité des femelles ressemble à l'enfance des mâles.

Les pintadeaux sent fort délicats et très difficiles

à élever dans nos pays asptentriansux, comme étant originaires des climats brûlants de l'Afrique: ils se nourrissent, ainsi que les vieux, à Saint-Domingue, avec, du millet; selon le P. Margat, dans l'ile du May, avec des eigales et des vers qu'ils trouvent eux-mêmes en grattant la terre avec leurs ongles; et, selon Frisch, ils vivent de toutes sortes de graines et d'insectes.

Le coq pintade preduit aussi avec la poule de mestique; mais c'est une espèce de génération artificielle qui demande des précautions: la principale est de les élever ensemble de jeunesse; et les ciseaux métis qui résultent de ce mélange forment, une race bâtarde, imparfaite, désayouée, paur ainsi dire, de la nature, et qui, ne pendant que des œufa claira, n'a pu jusqu'ici se perpétuer régulièrement.

Les pintadeaux de basse-cour sont d'un fort bon goût et nullement inférieurs aux perdreaux; mais les sauvages ou marrons de Saint-Demingue sont un mets exquis et au-dessus du faisan

Les coufs de pintade sont aussi fort bans à manger. Nous avons vu que cet oiseau éteit d'origine africaine, et de là tous les noms qui lui ont été donnés de poule africaine, numidique, étrangère, de poule de Barbarie, de Tynis, de Mauritanie, de Libye, de Guinée (d'où s'est formé le nom de guinette), d'Équpte, de Pharaon, et même de Jérusalem. Quelques mahométans s'étant avisés de les annoncer sous le nom de poules de Jérusalem, les vendirent aux chrétiens tout ce qu'ils voulurent: mais ceux-ei a'étant aperque de le fraude, les revendirent à profit à de bana musulmana, sous le nom de poules de la Meeque.

On on trouve à l'île de France et à l'île de Bourhan, où elles ont été transportées asses récomment, et où elles se sont fort bien multipliées; elles sont connucs à Madagascar sous le nom d'acanques, et au Conga sous celui de quetéles; elles sont fort communes dans la Guinée, à la Côte d'Or, où il ne s'en nourrit de privées que dans le canton d'Acra, à Sierra-Leona, au Sénégal, dans l'île de Gorée, dans celles du cap Vert, en Barbarie, en Égypte. en Arabie et en Syrie : on ne dit point s'il y en a dans les îles Canaries, ni dans celle de Madère. Le Gentil rapporte qu'il a vu à Java des poules pintades; mais on ignore si elles étoient domestiques ou sauvages : je croirois plus volontiers qu'elles étoient domestiques, et qu'elles avoient été transpartées d'Afrique en Asie, de même qu'on en a transparté en Amérique et en Europe. Mais, comme ces oiseaux étoient accoutumés à un elimat très chaud, ils n'ont pu s'habituer dans les pays glacés qui bordent la mer Baltique, aussi p'en est-il pas question dans la Fauna Suecica de M. Linnous. M. Klein paroit n'en parler que sur le reppert d'autrui : et pous veyous même qu'au commencement

du slècle ils étoient encore fort rares en Angleterre.

Varron nous apprend que de son temps les poules africaines (c'est ainsi qu'il appelle les pintades) se vendoient fort cher à Rome à cause de leur rareté; clles étoient beaucoup plus communes en Grèce du temps de Pausanias, puisque cet auteur dit positivement que la méléagride étoit, avec l'oie commune, l'offrande ordinaire des personnes peu aisées dans les mystères solennels d'Isis. Malgré cela, on ne doit point se persuader que les pintades fussent naturelles à la Grèce, puisque, selon Athénée, les Étoliens passoient pour être les premiers des Grecs qui eussent eu de ces oiseaux dans leur pays. D'un autre côté j'aperçois quelque trace de migration régulière dans les combats que ces oiseaux venoient se livrer tous les ans en Béotie, sur le tombeau de Méléagre, et qui ne sont pas moins cités par les naturalistes que par les mythologistes : c'est de là que leur est venu le nom de méléagrides (1), comme celui de pintades leur a été donné moins à cause de la beauté que de l'agréable distribution des couleurs dont leur plumage est peint.

## LE TETRAS, OU LE GRAND COQ DE BRUYÈRE (2)

Tetrao Urogallus. L.

Si l'on ne jugeoit des choses que par les noms, on pourroit prendre cet oiseau (3) ou pour un coq sauvage, ou pour un faisan; car on lui donne en Italie le nom de coq sauvage (gallo alpestre (4), selvatico), tandis qu'en d'autres pays on lui donne celui de faisan bruyant et de faisan sauvage; cependant il diffère du faisan par sa queue, qui est une fois plus courte à proportion et d'une toute autre forme, par le nombre des grandes plumes qui la composent, par l'étendue de son vol relativement à ses autres dimensions, par ses pieds pattus et dénués d'éperons, etc. D'ailleurs, quoique ces deux

- (1) La fable dit que les sœurs de Méléagre, désespérées de la mort de leur frère, furent changées en ces oiseaux qui portent encore leurs larmes semées sur leur plumage
- (\*) En grec, τίτριξ; en latin tetrao (magnus); en latin moderne, urogallus; en italien, gallo cedrone; en allemand, orhan, auerhan; en anglois, mountain cock; dans quelques provinces de la France, coq de Limoges, coq de bois, faisan bruyant.

La planche de Frisch est bien coloriée, et celles d'Albin le sont fort mal.

- (3) Numéros 73 et 74.
- (6) Albin décrit le mâle et la femelle sous le nom de sog et de pouls noire des montagnes de Moscovie; plusieurs auteurs l'appellent gallus sylvestris.

espèces d'oiseaux se plaisent également dans les bois, on ne les rencontre presque jamais dans les mêmes lieux, parce que le faisan, qui craint le froid, se tient dans les bois qui couronnent le sommet des montagnes, d'où lui sont venus les noms de coq de montagne et de coq de bois.

Ceux qui, à l'exemple de Gesner et de quelques autres, voudroient le regarder comme un coq sauvage, pourroient, à la vérité, se fonder sur quelques analogies; car il a en effet plusieurs traits de ressemblance avec le coq ordinaire, soit par la forme totale du corps, soit dans la configuration particulière du bec, soit par cette peau rouge plus ou moins saillante dont les yeux sont surmontés. soit par la singularité de ses plumes, qui sont presque toutes doubles et sortent deux à deux de chaque tuyau, ce qui, suivant Belon, est propre au coq de nos basses-cours. Enfin ces oiseaux ont aussi des habitudes communes : dans les deux espèces, il faut plusieurs femelles au mâle; les femelles ne font point de nid; elles couvent leurs œufs avec beaucoup d'assiduité et montrent une grande affection pour leurs petits quand ils sont éclos. Mais si l'on fait attention que le coq de bruyère n'a point de membranes sous le bec et point d'éperons aux pieds; que ses pieds sont couverts de plumes et ses doigts bordés d'une espèce de dentelure; qu'il a dans la queue deux pennes de plus que le cog: que cette queue ne se divise point en deux plans comme celle du coq, mais qu'il la relève en éventail comme le dindon ; que la grandeur totale de cet oiseau est quadruple de celle des coqs ordinaires; qu'il se plait dans les pays froids, tandis que les coqs prospèrent beaucoup mieux dans les pays tempérés; qu'il n'y a point d'exemple avéré du mélange de ces deux espèces; que leurs œufs ne sont pas de la même couleur; enfin si l'on se souvient des preuves par lesquelles je crois avoir établique l'espèce du cog est originaire des contrées tempérées de l'Asie, où les voyageurs n'ont presque jamais vu de coqs de bruyère, on ne pourra guère se persuader que ceux-ci soient de la souche de ceux-là, et l'on reviendra bientôt d'une erreur occasionnée, comme tant d'autres, par une fausse déno mination.

Pour moi, asin d'éviter toute équivoque, je donnerai, dans cet article, au coq de bruyère, le nom de tetras, sormé de celui de tetrao, qui me paroit être son plus ancien nom latin, et qu'il conserve encore aujourd'hui dans la Sclavonie, où il s'appelle tetrez. On pourroit aussi lui donner celui de cedron, tiré de cedrone, nom sous lequel il est connu en plusieurs contrées d'Italie. Les Grisons l'appellent stolzo, du mot allemand stolz, qui signifie quelque chose de superbe ou d'imposant, et qui est applicable au coq de bruyère, à cause de sa grandeur et de sa beauté: par la même raison, les habitants des

Pyrénées lui donnent le nom de paon sauvage. Celui d'urogallus, sous lequel il est souvent désigné par les modernes qui ont écrit en latin, vient de ur, our, urus, qui veut dire sauvage, et dont s'est formé en allemand le motauer-hahn ou ourh-hahn, lequel, selon Frisch, désigne un oiseau qui se tient dans les lieux peu fréquentés et de difficile accès: il signifie aussi un oiseau de marais (¹); et c'est de là que lui est venu le nom riet-hahn, coq de marais, qu'on lui donne dans la Souabe et même en Écosse.

Aristote ne dit que deux mots d'un oiseau qu'il appelle tetrix, et que les Athéniens appeloient ourax: cet oiseau, dit-il, ne niche point sur les arbres ni sur la terre, mais parmi les plantes basses et rampantes. Tetrix, quam Athenienses vocant ovpaya, nec arbori nec terræ nidum suum committit, sed frutici. Sur quoi il est à propos de remarquer que l'expression grecque n'a pas été fidèlement rendue en latin par Gaza: car, 4º Aristote ne parle point ici d'arbrisseaux (frutici), mais seulement de plantes basses; ce qui ressemble plus au gramen et à la mousse qu'à des arbrisseaux : 2º Aristote ne dit point que le tetrix fasse de nid sur ces plantes basses, il dit seulement qu'il y niche; ce qui peut paroître la même chose à un littérateur, mais non à un naturaliste, vu qu'un oiseau peut nicher, c'est-à-dire pondre et couver ses œufs sans faire de nids; et c'est précisément le cas du tetrix. selon Aristote lui-même, qui dit, quelques lignes plus haut, que l'alouette et le tetrix ne déposent point leurs œufs dans des nids, mais qu'ils pondent sur la terre, ainsi que tous les oiseaux pesants, et qu'ils cachent leurs œufs dans l'herbe drue.

Or ce qu'a dit Aristote du tetrix dans ces deux passages, ainsi rectifiés l'un par l'autre, présente plusieurs indications qui conviennent à notre tetras, dont la femelle ne fait point de nid, mais dépose ses œufs sur la mousse, et les couvre de feuilles avec grand soin lorsqu'elle est obligée de les quitter. D'ailleurs le nom latin de tetrao, par lequel Pline désigne le coq de bruyère, a un rapport évident avec le nom grec tetrix, sans compter l'analogie qui se trouve entre le nom athénien ourax et le nom composé ourh-hahn, que les Allemands appliquent au même oiseau, analogie qui probablement n'est qu'un effet du hasard.

Mais ce qui pourroit jeter quelques doutes sur l'idemité du tetrix d'Aristote avec le tetrao de Pline, c'est que ce dernier, parlant de son tetrao avec quelque détail, ne cite point ce qu'Aristote avoit dit du tetrix; ce que vraisemblablement il n'eût pas manqué de faire, selon sa coutume, s'il eût regardé son tetrao comme étant le même oiseau que le tetrix d'Aristote; à moins qu'on ne veuille dire qu'Aristote ayant parlé fort superficiellement du tetrix, Pline n'a pas dû faire grande attention au peu qu'il en avoit dit.

A l'égard du grand tetrux dont parle Athénée (livre IX), ce n'est certainement pas notre tetras, puisqu'il a des espèces de barbillons charnus et semblables à ceux du coq, lesquels prennent naissance auprès des oreilles et descendent au-dessous du bec; caractère absolument étranger au tetras, et qui désigne bien plutôt la méléagride ou poule de Numidie, qui est notre pintade.

Le petit tetrax, dont parle le même auteur, n'est, selon lui, qu'un très petit oiseau, et, par sa petitesse même, exclu de toute comparaison avec notre tetras, qui est un oiseau de la première grandeur.

A l'égard du tetrax du poëte Nemesianus, qui insiste sur sa stupidité, Gesner le regarde comme une espèce d'outarde: mais je lui trouve encore un trait caractérisé de ressemblance avec la méléagride; ce sont les couleurs de son plumage, dont le fond est gris cendré, semé de taches en forme de gouttes: c'est bien là le plumage de la pintade, appelée par quelques uns gallina guttata.

Mais, quoi qu'il en soit de toutes ces conjectures, il est hors de doute que les deux espèces de tetrao de Pline sont de vrais tetras ou cogs de bruyère (1). Le beau noir lustré de leur plumage, leurs sourcils couleur de feu qui représentent des espèces de slammes dont leurs yeux sont surmontés, leur séjour dans les pays froids et sur les hautes montagnes, la délicatesse de leur chair, sont autant de propriétés qui se rencontrent dans le grand et le petit tetras, et qui ne se trouvent réunies dans aucun autre oiseau : nous apercevons même, dans la description de Pline, les traces d'une singularité qui n'a été connue que par très peu de modernes. Moriuntur contumacia, dit cet auteur, spiritu i cocato; ce qui se rapporte à une observation rema quable que Frisch a insérée dans l'histoire de cet o sean. Ce naturaliste n'ayant point trouvé de langue dans le bec d'un coq de bruyère mort, et lui ayant ouvert le gosier, y retrouva la langue, qui s'y étoit retirée avec toutes ses dépendances; et il faut que cela arrive le plus ordinairement, puisque c'est une opinion commune parmi les chasseurs, que les cogs de bruyère n'ont point de langue : peut-être en est-il de même de cet aigle noir dont Pline fait mention, et de cet oiseau du Brésil dont parle Scaliger, lequel passoit aussi pour n'avoir point de langue, sans doute sur le rapport de quelques voyageurs crédules, ou de chasseurs peu attentifs, qui ne voient presque jamais les animaux que morts ou mourants, et sur-

<sup>(1)</sup> Aus désigne, selon Frisch, une grande place tumide et basse.

<sup>(&#</sup>x27;) Le tetrao des hautes montagnes de Créte , vu per Belon, ressemble fort à celui de Pline.

tout parce qu'aucun observateur ne leur avoit regardé dans le gosier.

L'autre espèce de tetrao dont Pline parle au même endroit est beaucoup plus grande, puisqu'elle surpasse l'outarde, et même le vautour, dont elle a le plumage, et qu'elle ne le cède qu'à l'autruche; du reste, c'est un oiseau si pesant, qu'il se laisse quelquefois prendre à la main (1). Belon prétend que cette espèce de tetrao n'est point connue des modernes, qui, selon lui, n'ont jamais vu de tetras ou cogs de bruyère plus grands ni même aussi grands que l'outarde. D'ailleurs on pourroit douter que l'oiseau désigné dans ce passage de Pline par les noms d'otis et d'avis tarda, fût notre outarde, dont la chair est d'un fort bon goût, au lieu que l'avis tarda de Pline étoit un mauvais manger (damnatas in cibis): mais on ne doit pas conclure pour cela avec Belon que le grandtetras n'est autre chose que l'avistarda, puisque Pline, dans ce même passage, nomme le tetras et l'avis tarda, et qu'il les compare comme des oiseaux d'espèces dissérentes.

Pour moi, après avoir tout bien pesé, j'aimerois mieux dire, 4° que le tetrao dont parle Pline est le tetras de la petite espèce, à qui tout ce qu'il dit en cet endroit est encore plus applicable qu'au grand;

2º Que son grand tetrao est notre grand tetras, et qu'il n'en exagère pas la grosseur en disant qu'il surpasse l'outarde: car j'ai pesé moi-même une grande outarde qui avoit trois pieds trois pouces de l'extrémité du bec à celle des ongles, six pieds et demi de vol, et qui s'est trouvée du poids de douze livres; or l'en sait et l'en verra bientôt que, parmi les tetras de la grande espèce, il y en a qui pèsent davantage.

Le tetras ou grand coq de bruyère a près de quatre pieds de vol; son poids est communément de douze à quinze livres : Aldrovande dit qu'il en avoit vu un qui pesoit vingt-trois livres, mais ce sont des livres de Bologne, qui sont seulement de dix onces, en sorte que les vingt-trois ne font pas quinze livres de seize onces. Le coq noir des montagnes de Moscovie, décrit par Albia, et qui n'est autre chose qu'un tetras de la grande espèce, pesoit dix livres bans plumes et tout vidé; et le même auteur dit que les lieures de Norwége, qui sont de vrais tetras, sont de la grandeur d'une outarde.

Cet oiseau gratte la terre, comme tous les frugivores; il a le bec fort et tranchant (2), la langue pointue, et dans le palais un entoncement proportionné au volume de la langue; les pieds sont aussi très forts et garnis de plumes par devant; le jabot est excessivement grand, mais du reste fait, ainsi que le gésier, à peu près comme dans le coq domestique. La peau du gésier est yeloutée à l'endroit de l'adhérence des muscles.

Le tetras vit de feuilles ou de sommités de sapin de genévrier, de cèdre, de saule, de bouleau, de peuplier blanc, de coudrier, de myrtille, de ronces, de charbons, de pommes de pin, des feuilles et det fleurs du blé sarrasin, de la gesse, de mille-feuille, du pissenlit, du trèfle, de la vesce et de l'orobe, principalement lorsque ces plantes sont encore tendres; car, lorsque les graines commencent à se former, il ne touche plus aux fleurs, et fl se contente des feuilles : il mange aussi, surtout la première année, des mûres sauvages, de la faîne, des œufs de fourmis, etc. On a remarqué, au contraire, que plusieurs autres plantes ne convenoient point à cet oiseau, entre autres la livêche, l'éclaire, l'hièble, la stramoine, le muguet, le froment, l'ortie, etc.

On a observé, dans le gésier des tetras que l'on a ouverts, de petits cailloux semblables à ceux que l'en voit dans le gésier de la volaille ordinaire; preuve certaine qu'ils ne se contentent point des feuilles et des ficurs qu'ils prennent sur les arbres, mais qu'ils vivent encore des grains qu'ils trouvent en grattant la terre. Lorsqu'ils mangent trop de baies de genièvre, leur chair, qui est excellente. contracte un mauvais goût; et, suivant la remarque de Pline, elle ne conserve pas long-temps sa bonne qualité dans les cages et les vollères où l'on veut quelquefois les nourrir par curiosité.

La femelle ne diffère du mâle que par la tafile et par le plumage, étant plus petite et moins noire : au reste, elle l'emporte sur le mâle par l'agréable variété des couleurs, ce qui n'est point l'ordinaire dans les oiseaux, ni même dans les autres animaux, comme nous l'avons remarqué en faisant l'histoire des quadrupèdes; et, selon Willughby, c'est faute d'avoir connu cette exception que Gesner a fait de la femelle une autre espèce de tetras sous le nom de grygallus major (1), formé de l'allemand grugelhahn; de même qu'il a fait aussi une espèce de la femelle du petit tetras, à laquelle il a donné le nom de grygallus minor (2): cependant Gesner prétend

plumes représentant imparfaitement des barbillons, comme it a fait à l'article de la gelinotte? (Voyex Gesner, De avibus, page 229.)

<sup>(1)</sup> Cela est vrai à la lettre du petit tetras, comme on le verra dans l'article suivant.

<sup>(2)</sup> Je ne sais pas ce que veut dire Longolius, en avancant que cet oiseau a des vestiges de barbillons. (Voyez Gesner, page 487.) Y auroit-il, parmi les grands tetras, une race ou une espèce qui auroit des barbillons, comme cola a lieu à l'égard des petits tetras? ou bien Longolius pe veut-il parler que d'une certaine disposition de

<sup>(1)</sup> Gesner trouve que le nom de grand francolin des Alpes conviendroit assez au grygallus major, vu qu'il ne diffère du francolin que par la taille, étant trois fois plus gros.

<sup>(\*)</sup> En effet, Gesoer dit positivement que, parmi tous les animaux, il n'est pas une seule espèce où les mâles

m'avoir établi ses espèces qu'après avoir observé avec grand soin tous les incividus, excepté le grygallus minor, et s'être assuré qu'ils avoient des différences bien caractérisées. D'un autre côté, Schwenekfeld, qui étoit à portée des montagnes, et qui avoit examiné souvent et avec beaucoup d'attention le grygallus, assure que c'est la femelle du tetras. Mais il faut avouer que dans cette espèce, et peut-être dans beaucoup d'autres, les couleurs du plumage sont sujettes à de grandes variétés, selon le sexe, l'âge, le climat et les diverses autres circonstances. Celui que nous avons fait dessiner est En peu huppé. M. Brisson ne parle point de huppe dans sa description; et des deux figures données par Aldrovande, l'une est huppée et l'autre ne l'est point. Quelques uns prétendent que le tetras, lorsqu'il est jeune, a beaucoup de blanc dans son plumage, et que ce blanc se perd à mesure qu'il vieillit, au point que c'est un moyen de connoître l'âge de l'oiseau; il semble même que le nombre des pennes de la queue ne soit pas toujours égal, car Linnæus le fixe à dix-huit dans sa Fauna Suecica, et M. Bris son à seize dans son Ornithologie; et, ce qu'il y a de plus singulier, Schwenckfeld, qui avoit vu et examiné beaucoup de ces oiseaux, prétend que, soit dans la grande, soit dans la petite espèce, les femelles ont dix-huit pennes à la queue, et les mâles douze seulement : d'où il suit que toute méthode qui prendra pour caractères spécifiques des différences aussi variables que le sont les couleurs des plumes et même leur nombre, sera sujette au grand inconvénient de multiplier les espèces, je veux dire les espèces nominales, ou plutôt les nouvelles phrases; de surcharger la mémoire des commençants, de leur donner de fausses idées des choses, et par conséquent de rendre l'étude de la nature plus difficile.

Il n'est pas vrai, comme l'a dit Encelius, que le tetras mâle étant perché sur un arbre jette sa semence par le bec; que ses femelles, qu'il appelle à grands cris, viennent la recueillir, l'avaler, la rejeter ensuite, et que leurs œufs soient ainsi fécondés : il n'est pas plus vrai que, de la partie de cette semence qui n'est point recueillie par les poules, il se forme des serpents, des pierres précieuses, des espèces de perles : il est humiliant pour l'esprit humain qu'il se présente de pareilles erreurs à réfuter. Le tetras s'accouple comme les autres oiseaux;

ne l'emportant sur la femeile par la beauté des couleurs; à quoi Aldrovands opposs, avec beaucoup de raison, l'exemple des oiseaux de proie, et surtout des éperviers et des faucons, parmi lesqueis les femelles non seulement ont le plumage plus beau que les mâles, mais encore surpassent ceux-ci en force et en grosseur, comme il a été remarqué ci-dessus dans l'bistoire de ces oiseaux. et ce qu'il y a de plus singulier, c'est qu'Encelius lui-même, qui raconte cette étrange fécondation par le bec, n'ignoroit pas que le coq couvroit ensuite ses poules, et que celles qu'il n'avoit point couvertes pondoient des œufs inféconds: il savoit cela, et n'en persista pas moins dans son opinion; il disoit, pour la défendre, que cet accouplement n'étoit qu'un jeu, un badinage, qui mettoit bien le sceau à la fécondation, mais qui ne l'opéroit point, vu qu'elle étoit l'effet immédiat de la déglutition de la semence... En vérité, c'est s'arrêter trop long-temps sur de telles absurdités.

Les tetras màles commencent à entrer en chaleur dans les premiers jours de février; cette chaleur est dans toute sa force vers les derniers jours de mars, et continue jusqu'à la pousse des seuilles. Chaque cog, pendant sa chaleur, se tient dans un certain canton d'où il ne s'éloigne pas; on le voit alors soir et matin se promenant sur le tronc d'un gros pin ou d'un autre arbre, ayant la queue étalée en rond, les ailes trainantes, le cou porté en avant, la tête en flée, sans doute par le redressement de ses plumes, et prenant toutes sortes de postures extraordinaires, tant il est tourmenté par le besoin de répandre ses molécules organiques superflues. Il a un cri particulier pour appeler ses femelles, qui lui répondent et accourent sous l'arbre où il se tient, et d'où il descend bientôt pour les cocher et les féconder; c'est probablement à cause de ce cri singulier, qui est très fort et se fait entendre de loin, qu'on lui a donné le nom de fai an bruyant. Ce cri commence par une espèce d'explosion suivie d'une voix aigre et percante, semblable au bruit d'une faux qu'on aiguise : cette voix cesse et recommence alternativement; et, après avoir continué à plusieurs reprises pendant une heure environ, elle finit par une explosion semblable à la première.

Le tetras, qui, dans tout autre temps, est fort difficile à approcher, se laisse surprendre très aisé ment lorsqu'il est en amour, et surtout tandis qu'il fait entendre son cri de rappel; il est alors si étourdi du bruit qu'il fait lui-même, ou, si l'on veut, tellement enivré, que ni la vue d'un homme, ni même les coups de fusil, ne le déterminent à prendre sa volée; il semble qu'il ne voie ni n'entende, et qu'il soit dans une espèce d'extase (1); c'est pour cela que l'on dit communément et que l'on a même écrit que le tetras est alors sourd et aveugle: cependant il ne l'est guère que comme lesont en parcille circonstance presque tous les animaux, sans en excepter l'homme; tous éprouvent plus ou moins cette extase d'amour, mais apparemment qu'elle est plus

(1) In tantum aucta, ut in terra quoque immobilis prehendatur. Ce que Pline attribue ici à la grosseur du tetras n'est peut être qu'un effet de sa chaleur et de l'espèce d'ivresse qui l'accompagne. marquée dans le tetras; car en Allemagne on donne le nom d'auer-hal·n aux amoureux qui paroissent avoir oublié tout autre soin pour s'occuper uniquement de l'objet de leur passion, et même à toute personne qui montre une insensibilité stupide pour ses plus grands intérêts.

On juge bien que c'est cette saison où les tetras sont en amour que l'on choisit pour leur donner la chasse ou pour leur tendre des piéges. Je donnerai, en parlant de la petite espèce à queue fourchue, quelques détails sur cette chasse, surtout ceux qui sont les plus propres à faire connoître les mœurs et le naturel de ces oiseaux: je me bornerai à dire ici que l'on fait très bien, même pour favoriser la multiplication de l'espèce, de détruire les vieux coqs, parce qu'ils ne souffrent point d'autres coqs sur leurs plaisirs, et cela dans une étendue de terrain assez considérable; en sorte que ne pouvant suffire à toutes les poules de leur district, plusieurs d'entre elles sont privées de mâles et ne produisent que des œufs inféconds.

Quelques oiseleurs prétendent qu'avant de s'accoupler ces animaux se préparent une place bien nette et bien unie, et je ne doute pas qu'en effet on n'ait vu de ces places, mais je doute fort que les te-'ras aient eu la prévoyance de les préparer : il est bien plus simple de penser que ces places sont les ndroits du rendez-vous habituel du coq avec ses poules, lesquels endroits doivent être, au bout d'un mois ou deux de fréquentation journalière, certainement plus battus que le reste du terrain.

La femelle du tetras pond ordinairement cinq ou six œuss au moins, et huit ou neus au plus: Schwenck-feld prétend que la première ponte est de huit, et les suivantes de douze, quatorze, et jusqu'à seize (¹). Ces œuss sont blancs, marquetés de jaune, et, selon le même Schwenckfeld, plus gros que ceux des poules ordinaires: elle les dépose sur la mousse en un lieu sec, où elle les couve seule et sans être aidée par le mâle (²); lorsqu'elle est obligée de les quitter pour aller chercher sa nourriture, elle les cache sous les seuilles avec grand soin; et quoiqu'elle soit d'un naturel très sauvage, si on l'approche tandis qu'elle est sur ses œus, elle reste et ne les abandonne que très dissicilement, l'amour de la couvée l'emportant en cette occasion sur la crainte du danger.

Dès que les petits sont éclos, ils se mettent à courir avec beaucoup de légèreté; ils courent même avant qu'ils soient tout-à-fait éclos, puisqu'on en

(') Cette gradation est conforme à l'observation d'Aristote: Ex primo coitu aves ova edunt pauciora. (Hist. anim., lib. V. cap. 14.) Il me paroît seulement que le nombre des œufs est trop grand.

voit qui vont et viennent ayant encore une partie de leur coquille adhérente à leur corps : la mère les conduit avec beaucoup de sollicitude et d'affection; elle les promène dans les bois, où ils se nourrissent d'œufs de fourmis, de mûres sauvages, etc. La famille demeure unie tout le reste de l'année, et jusqu'à ce que la saison de l'amour, leur donnant de nouveaux besoins et de nouveaux intérêts, les disperse, et surtout les mâles, qui aiment à vivre séparément; car, comme nous l'avons vu, ils nese souffrent pas les uns les autres, et ne vivent guère avec leurs femelles que lorsque le besoin les leur rend nécessaires.

Les tetras, comme je l'ai dit, se plaisent sur les hautes montagnes: mais cela n'est vrai que pour les climats tempérés; car dans les pays très froids, comme à la baie de Hudson, ils préfèrent la plaine et les lieux bas, où ils trouvent apparemment la même température que sur nos plus hautes montagnes. Il y en a dans les Alpes, dans les Pyrénées, sur les montagnes d'Auvergne, de Savoie, de Suisse, de Westphalie, de Souabe, de Moscovie, d'Ecosse, sur celles de Grèce et d'Italie, en Norwège, et même au nord de l'Amérique; on croit que la race s'en est perdue en Irlande, où elle existoit autrefois.

On dit que les oiseaux de proie en détruisent beaucoup, soit qu'ils choisissent pour les attaquer letemps où l'ivresse de l'amour les rend si faciles à surprendre, soit que, trouvant leur chair de meilleur goût, ils leur donnent la chasse de préférence

## LE PETIT TETRAS,

### OU COQDE BRUYÈRE A QUEUE FOURCHUE.

#### Tetrao Tetrix. L.

Voici encore un coq et un faisan qui n'est ni coq ni faisan; on l'a appelé petit coq sauvage, coq de bruyère, coq de bouleau, etc., faisan noir, faisan de montagne; on lui a même donné le nom de perdrix, de gelinotte : mais, dans le vrai, c'est le petit tetras (1), c'est le premier tetrao de Pline, c'est le tetrao ou l'urogallus minor de la plupart des modernes. Quelques naturalistes, tels que Rzaczynski, l'ont pris pour le tetrax du poëte Nemesianus; mais c'est sans doute faute d'avoir remarqué que la grosseur de ce tetrax est, selon Nemesianus même, égale à celle de l'oie et de la grue; au lieu que, selon Gesner, Schwenckfeld, Aldrovande et quelques autres observateurs qui ont vu par eux-mêmes, le petit tetras n'est guère plus gros qu'un coq ordinaire, mais seulement d'une forme un peu plus allon-

(') Numéro 172, le male, et numéro 173, la femelle.

<sup>(\*)</sup> Je crois avoir vu quelque part qu'elle couvoit pendant environ vingt-huit jours ; ce qui est assez probable, vu la grosseur de l'oiseau.

gée, et que sa femelle, selon M. Ray, n'est pas toutà-fait aussi grosse que notre poule commune.

Turner, en parlant de sa poule moresque, ainsi appelée, dit-il, non pas à cause de son plumage, qui ressemble à celui de la perdrix, mais à cause de la couleur du mâle, qui est noir, lui donne une crête rouge et charnue et deux espèces de barbillons de même substance et de même couleur; en quoi Willughby prétend qu'il se trompe: mais cela est d'autant plus difficile à croire, que Turner parle d'un oiseau de son pays (apud nos est), et qu'il s'agit d'un caractère trop frappant pour que l'on puisse s'y méprendre. Or, en supposant que Turner ne s'est point trompé en effet sur cette crête et sur ces barbillons, et, d'autre part, considérant qu'il ne dit point que sa poule moresque ait la queue fourchue, je serois porté à la regarder comme une autre espèce, ou, si l'on veut, comme une autre race de petit tetras, semblable à la première par la grosseur, par le différent plumage du mâle et de la femelle, par les mœurs, le naturel, le goût des mêmes nourritures, etc., mais qui s'en distingue par ses barbillons charnus et par sa queue non fourchue : et ce qui me confirme dans cette idée, c'est que je trouve dans Gesner un oiseau sous le nom de gallus sylvestris, lequel a aussi des barbillons et la queue non fourchue, du reste fort ressemblant au petit tetras; en sorte qu'on peut et qu'on doit, ce me semble, le regarder comme un individu de la même espèce que la poule moresque de Turner, d'autant plus que, dans cette espèce, le mâle porte en Ecosse (d'où l'on avoit envoyé à Gesner la figure de l'oiseau) le nom de coq noir, et la femelle celui de poule grise; ce qui indique précisément la différence de plumage qui, dans les espèces de tetras, se trouve entre les deux sexes.

Le petit tetras dont il s'agit ici n'est petit que parce qu'on le compare avec le grand tetras: il pèse trois à quatre livres, et il est encore, après celui-là, le plus grand de tous les oiseaux qu'on appelle coqs de bois.

Il a beaucoup de choses communes avec le grand tetras, sourcils rouges, pieds pattus et sans éperons, doigts dentelés, tache blanche à l'aile, etc.; mais il en diffère par deux caractères très apparents; il est beaucoup moins gros et il a la queue fourchue, non seulement parce que les pennes ou grandes plumes du milieu sont plus courtes que les extérieures, mais encore parce que celles-ci se recourbent en dehors; de plus le mâle de cette petite espèce a plus de noir, et un noir plus décidé que le mâle de la grande espèce, et il a de plus grands sourcils: j'appelle ainsi cette peau rouge et glanduleuse qu'il a au-dessus des yeux; mais la grandeur de ces sourcils est sujette à quelques variations dans les mêmes individus en différents temps, comme mous le verrons plus bas.

La femelle est une fois plus petite que le mâle; elle a la queue moins fourchue, et les couleurs de son plumage sont si différentes, que Gesner s'est cru en droit d'en former une espèce séparée, qu'il a désignée par le nom de grygallus minor, comme je l'ai remarqué ci-dessus dans l'histoire du grand tetras. Au reste, cette différence de plumage entre les deux sexes ne se décide qu'au bout d'un certain temps: les jeunes mâles sont d'abord de la couleur de leur mère et conservent cette couleur jusqu'à la première automne; sur la fin de cette saison et pendant l'hiver, ils prennent des nuances de plus en plus foncées, jusqu'à ce qu'ils soient d'un noir bleuâtre, et ils retiennent cette dernière couleur toute leur vie, sans autre changement que ceux que je vais indiquer : 1º ils prennent plus de bleu à mesure qu'ils avancent en âge; 2º à trois ans, et non plus tôt, ils prennent une tache blanche sous le bec; 3º lorsqu'ils sont très vieux, il paroît une autre tache d'un noir varié sous la queue, où auparavant les plumes étoient toutes blanches. Charleton et quelques autres ajoutent qu'il y a d'autant moins de taches blanches à la queue que l'oiseau est plus vieux; en sorte que le nombre plus ou moins grand de ces taches est un indice pour reconnoître son âge.

Les naturalistes qui ont compté assez unanimement vingt-six pennes dans l'aile du petit tetras, ne s'accordent point entre eux sur le nombre des pennes de la queue, et l'on retrouve ici à peu près les mêmes variations dont j'ai parlé au sujet du grand tetras. Schwenckfeld, qui donne dix-huit pennes à la femelle, n'en accorde que douze au mâle; Willughby, Albin, M. Brisson, en assignent seize aux mâles comme aux femelles. Les deux mâles que nous conservons au Cabinet du Roi en ont tous deux dix-huit; savoir, sept grandes de chaque côté et quatre dans le milieu, beaucoup plus courtes. Ces différences viendroient-elles de ce que le nombre de ces grandes plumes est sujet à varier réellement, ou de ce que ceux qui les ont comptées ont négligé de s'assurer auparavant s'il n'en manquoit aucune dans les sujets soumis à leurs observations? Au reste, le tetras a les ailes courtes et par conséquent le vol pesant, et on ne le voit jamais s'élever bien haut ni aller bien loin.

Les mâles et les femelles ont l'ouverture des oreilles fort grande, les doigts unis par une membrane jusqu'à la première articulation et bordés de dentelures (1), la chair blanche et de facile digestion; la

(¹) Unguis medii digiti ex parte exteriore in aciem tenuatus: expression un peu louche de Willughby; car si cela signifie que l'ongle du doigt du milieu est tranchant du côté intérieur, nous avons vérifié, sur l'oiseau même, que le côté extérieur et le côté intérieur de cet ongle sont également tranchants, et de plus cet ongle ne différe que très peu et même point du tout des au-

langue molle, un peu hérissée de petites pointes et non divisée; sous la langue une substance glanduleuse; dans le palais une cavité qui répond exactement aux dimensions de la langue, le jabot très grand, le tube intestinal long de cinquante-un pouces, et les appendices ou cœrum de vingt-quatre. Ces appendices sont sillonnés de six stries ou cannelures.

La différence qui se trouve entre les femelles et les mâles ne se borne pas à la superficie, elle pénètre jusqu'à l'organisation intérieure. Le docteur Waygand a observé que l'os du sternum, dans les mâles, étant regardé à la lumière, paroissoit semé d'un nombre prodigieux de petites ramifications de couleur rouge, lesquelles se croisant et recroisant en mille manières et dans toutes sortes de directions, formoient un réseau très curieux et très singulier; au lieu que, dans les femelles, le même os n'a que peu ou point de ces ramifications: il est aussi plus petit et d'une couleur blanchâtre.

Cet oiseau vole le plus souvent en troupe et se perche sur les arbres à peu près comme le faisan. Il mue en été, et il se cache alors dans des lieux fourrés ou dans des endroits marécageux. Il se nourrit principalement de feuilles et de boutons de bouleau et de baies de bruyère, d'où lui est venu son nom françois coq de bruyère, et son nom allemand birck-hahn, qui signifie coq de boulcau. Il vit aussi de chatons de coudrier, de blé et d'autres graines; l'automne il se rabat sur les glands, les mûres de ronces, les boutons d'aune, les pommes de pin, les baies de myrtille (vitis Idæa), de fusain ou bonnet de prêtre; enfin l'hiver il se réfugie dans les grands bois, où il est réduit aux baies de genièvre ou à chercher sous la neige celles de l'oxycoccos ou canneberge, appelé vulgairement coussinet de marais; quelquesois même il ne mange rien du tout pendant les deux ou trois mois du plus grand hiver; car on prétend qu'en Norwége il passe cette saison rigoureuse sous la neige, engourdi, sans mouvement et sans prendre aucune nourriture (1), comme font, dans nos pays plus tempérés, les chauves-souris, les loirs, les lérots, les muscardins, les hérissons et les marmottes, et (si le fait est vrai) sans doute à peu près pour les mêmes causes (2).

tres par ee caractère tranchant; ainsi cette observation de Willughby nous paroît mal fondée.

(¹) Les auteurs de la Zoologie britannique avoient remarqué que les perdrix blanches qui passent l'hiver dans la neige avoient les pieds mieux garnis de plumes que les deux espèces de tetras qui savent se mettre à l'abri dans les forêts épaisses : mais si les tetras passent l'hiver sous la neige, que devient cette belle cause finale, ou plutôt que deviennent tous les raisonnements de ce genre lorsqu'on les examine avec les yeux de la philosophie?

(\*) Voyez le volume des Quadrupédes, à chacun des articles cités, où j'indique la vraie cause de l'engour-

On trouve de ces oiseaux au nord de l'Angleterre et de l'Écosse, dans les parties montueuses; en Norwège et dans les provinces septentrionales de la Suède; aux environs de Cologne; dans les Alpes suisses; dans le Bugey, où ils s'appellent grianots, selon M. Hébert; en Podolie, en Lithuanie, en Samogitie, et surtout en Volhynie et dans l'Ukraine, qui comprend les palatinats de Kiovie et de Braslaw, où un noble Polonois en prit un jour cent trente paires d'un seul coup de filet, dit Rzaczynski, près du village de Kusmince. Nous verrons plus bas la manière dont la chasse du tetras se fait en Courlande. Ces oiseaux ne s'accoutument pas facilement à un autre climat, ni à l'état de domesticité; presque tous ceux que M. le maréchal de Saxe avoit fait venir de Suède dans sa ménagerie de Chambord y sont morts de langueur, et sans se perpétuer

Le tetras entre en amour dans le temps où les saules commencent à pousser, c'est-à-dire sur la fin de l'hiver, ce que les chasseurs savent bien reconnoitre à la liquidité de ses excréments : c'est alors qu'on voit chaque jour les mâles se rassembler dès le matin, au nombre de cent ou plus, dans quelque lieu élevé, tranquille, environné de marais, couvert de bruyère, etc., qu'ils ont choisi pour le lieu de leur rendez-vous habituel. Là ils s'attaquent, ils s'entrebattent avec fureur, jusqu'à ce que les plus foibles aient été mis en fuite; après quoi les vainqueurs se promènent sur un tronc d'arbre ou sur l'endroit le plus élevé du terrain, l'œil en feu, les sourcils gonslés, les plumes hérissées, la queue étalée en éventail, faisant la roue, battant des ailes; bondissant assez fréquemment et rappelant les femelles par un cri qui s'entend d'un demi-mille. Son cri naturel, par lequel il semble articuler le mot allemand frau, monte de tierce dans cette circonstance, et il y joint un autre cri particulier, une espèce de roulement de gosier très éclatant. Les femelles qui sont à portée répondent à la voix des mâles par un cri qui leur est propre : elles se rassemblent autour d'eux et reviennent très exactement les jours suivants au même rendez-vous. Selon le docteur Waygand, chaque coq a deux ou trois poules auxquelles il est plus spécialement affectionné.

Lorsque les femelles sont fécondées, elles vont

dissement de ces animaux. Celui du tetras pendant l'hiver me rappelle ce que l'on trouve dans le livre De mirabilibus, attribué à Aristote, au sujet de certains oiseaux du royaume de Pent, qui étoient en hiver dans un tel état de torpeur, qu'on pouvoit les plumer, les dresser, et même les mettre à la broche sans qu'ils le sentissent, et qu'on ne pouvoit les réveiller qu'en les faisant rôtir; en retranchant de ce fait ce qu'il y a de ridicule pour le rendre merveilleux, il se réduit à un engourdissement semblable à celui des tetras et des marmottes, qui suspend toutes les fonctions des sens externes, et ne cesse que par l'action de la chaleur.

chacune de leur côté faire leur ponte dans des taillis épais et un peu élevés. Elles pondent par terre, et sans se donner beaucoup de peine pour la construction d'un nid, comme font tous les oiseaux pesants. Elles pondent six ou sept œufs, selon les uns; de douze à seize, selon les autres; et de douze à vingt, selon quelques autres; les œufs sont moins gros que ceux des poules domestiques, et un peu plus longuets. M. Linnæus assure que ces poules de bruyère perdent leur fumet dans le temps de l'incubation. Schwenckfeld semble insinuer que le temps de leur ponte est dérangé depuis que ces oiseaux ont été tourmentés par les chasseurs et effrayés par les coups de fusil; et il attribue aux mêmes causes la perte qu'a faite l'Allemagne de plusieurs autres belles espèces d'oiseaux.

Dès que les petits ont douze ou quinze jours, ils commencent déjà à battre des ailes et à s'essayer à voltiger; mais ce n'est qu'au bout de cinq ou six semaines qu'ils sont en état de prendre leur essor et d'aller se percher sur les arbres avec leurs mères: c'est alors qu'on les attire avec un appeau (1), soit pour les prendre au filet, soit pour les tuer à coups de fusil; la mère, prenant le son contrefait de cet appeau pour le piaulement dequelqu'un de ses petits qui s'est égaré, accourt et le rappelle par un cri particulier qu'elle répète souvent, comme font en pareil cas nos poules domestiques, et elle amène à sa suite le reste de la couvée, qu'elle livre ainsi à la merci des chasseurs.

Quand les jeunes tetras sont un peu plus grands et qu'ils commencent à prendre du noir dans leur plumage, ils ne se laissent pas amorcer si aisément de cette manière : mais alors, jusqu'à ce qu'ils gient pris la moitié de leur accroissement, on les chasse avec l'oiseau de proie. Le vrai temps de cette chasse est l'arrière-saison, lorsque les arbres ont quitté leurs feuilles; dans ce temps, les vieux mâles choisissent un certain endroit où ils se rendent tous les matins, au lever du soleil, en rappelant par un certain cri (surtout quand il doit geler ou faire beau temps) tous les autres oiseaux de leur espèce, jeunes et vieux, mâles et femelles. Lorsqu'ils sont rassemblés, ils volent en troupes sur les bouleaux, ou bien, s'il n'y a point de neige sur la terre, ils se répandent dans les champs qui ont porté l'été précédent du seigle, de l'avoine ou d'autres grains de ce genre; et c'est alors que les oiseaux de proie dressés pour cela ont beau jeu.

On a en Courlande, en Livonie et en Lithuanie, une autre manière de faire cette chasse: on se sert d'un tetras empaillé, ou bien on fait un tetras arti-

(') Cet sppeau se fait svec un des os de l'aile de l'autour, qu'on remplit en partie de cire, en ménageant des ouvertures propres à rendre le son demandé.

ficiel avec de l'étoffe de souleur convenable, bourrée de foin ou d'étoupe, ce qui s'appelle dans le pays une balvane; ou attache cette balvane au bout d'un bâton, et l'on fixe ce bâton sur un bouleau, à portée du lieu que ces oiseaux ont choisi peur leur rendez-vous d'amour; car c'est le mois d'avril, c'est-àdire le temps où ils sont en amour, que l'oa prend pour faire cette chasse. Dès qu'ils aperçoivent la balvane, il se rassemblent autour d'elle, s'ai aquent et se défendent d'abord comme par jeu; mas bientôt ils s'animent et s'entre-battent réellement, et avec tant de fureur, qu'ils ne voient ni n'entendent plus rien, et que le chasseur, qui est caché près de là dans sa hutte, peut aisément les prendie, même sans coup férir. Ceux qu'il a pris ainsi, il les appalvoise dans l'espace de cinq ou six jours, au point de venir manger dans la main (') L'année suivante, au printemps, on se sert de ces oiseaux apprivoisés, au lieu de balvanes, pour attirer les tetras sauvages qui viennent les attaquer, et se battent avec eux avec tant d'acharnement, qu'ils ne s'éloignent point pour un coup de fusil. Ils reviennent tous les jours de très grand matin au lieu du rendez-vous; ils y restent jusqu'au lever du soleil, après quoi ils s'envolent et se dispersent dans les bois et les bruyères pour chercher leur nourriture. Sur les trois heures après midi, ils reviennent au même lieu, et y restent jusqu'au soir assez tard. Ils se rassemblent ainsi tous les jours, surtout lorsqu'il fait beau, tant que dure la saison de l'amour, c'est-à-dire environ trois ou quatre semaines; mais lorsqu'il fait mauvais temps, ils sont un peu plus retirés.

Les jeunes tetras ont aussi leur assemblée particulière et leur rendez-vous séparé, où ils se rassemblent par troupes de quarante ou cinquante, et où ils s'exercent à peu près comme les vieux; seulement ils ont la voix plus grêle, plus enrouée, et le son en est plus coupé: ils paroissent aussi sauter avec moins de liberté. Le temps de leur assemblée ne dure guère que huit jours, après quoi ils vont rejoindre les vieux.

Lorsque la saison de l'amour est passée, comme ils s'assemblent moins régulièrement, il faut une nouvelle industrie pour les diriger du côté de la hutte du tireur de ces balvanes. Plusieurs chasseurs à cheval forment une enceinte plus ou moins étendue. dont cette hutte est le centre; et en se rapprochan insensiblement et faisant claquer leur fouet à propos, ils font lever les tetras et les poussent d'arbre en arbre du côté du tireur, qu'ils avertissent par des coups de voix s'ils sont loin, ou par un coup de

(1) Le naturel des petits tetras diffère beaucoupen ce point de celui des grands tetras, qui, loin de s'apprivoiser lorsqu'ils sont pris, refusent même de prendre de la nourriture, et s'étouffent quelquefois en avalant leur langue, comme on l'a vu dans leur histoire. siffiet s'ils sont plus près : mais on conçoit bien que cette chasse ne peut réussir qu'autant que le tireur a disposé toutes choses d'après la connoissance des mœurs et des habitudes de ces oiseaux. Les tetras, en volant d'un arbre sur un autre, choisissent, d'un coup d'œil prompt et sûr, les branches assez fortes pour les porter, sans même en excepter les branches verticales, qu'ils font plier par le poids de leur corps, et ramènent en se posant dessus à une situation à peu près horizontale, en sorte qu'ils peuvent très bien s'y soutenir, quelque mobiles qu'elles soient: lorsqu'ils sont posés, leur sûreté est leur premier soin; ils regardent de tous côtés, prétant l'oreille, allongeant le cou pour reconnoître s'il n'y a point d'ennemis; et lorsqu'ils se croient bien à l'abri des oiseaux de proie et des chasseurs, îls se mettent à manger les boutons des arbres : d'après cela un tireur intelligent a soin de placer ses balvanes sur des rameaux flexibles, auxquels il attache un cordon qu'il tire de temps en temps, pour faire imiter aux balvanes les mouvements et les oscillations du tetras sur sa branche.

De plus, il a appris par l'expérience que, lorsqu'il fait un vent violent, on peut diriger la tête de ces balvanes contre le vent, mais que par un temps calme on doit les mettre les unes vis-à-vis des autres. Lorsque les tetras, poussés par les chasseurs de la manière que j'ai dit, viennent droit à la hutte du tireur, celui-ci peut juger, par une observation facile, s'ils s'y poseront ou non à portée de lui : si leur vol est inégal, s'ils s'approchent et s'éloignent alternativement en battant des ailes, il peut compter que, sinon toute la troupe, au moins quelques uns, s'abattront près de lui; si, au contraire, en prenant leur essor non loin de la hutte, ils partent d'un vol rapide et soutenu, il peut conclure qu'ils iront en avant sans s'arrèter.

Lorsque les tetras se sont posés à portée du tireur, il en est averti par leurs cris réitérés jusqu'à trois fois et même davantage : alors il se gardera bien de les tirer trop brusquement; au contraire, il se tiendra immobile et sans faire le moindre bruit dans sa hutte, pour leur donner le temps de faire toutes leurs observations et la reconnoissance du terrain; après quoi, lorsqu'ils se seront établis sur leurs branches et qu'ils commenceront à manger, il les tirera et les choisira à son aise. Mais, quelque nombreuse que soit la troupe, fût-elle de cinquante et même de cent, on ne peut guère espérer d'en tuer plus d'un ou deux d'un seul coup; car ces oiseaux se séparent en se perchant, et chacun choisit ordinairement son arbre pour se poser. Les arbres isolés sont plus avantageux qu'une forêt pleine; et cette chasse est beaucoup plus facile lorsqu'ils se perchent que lorsqu'ils se tiennent à terre : cependant, quand il n'y a point de neige, on établit quelquesois les balvanes et la hutte dans les champs qui ont porté la même année de l'avoine, du seigle, du blé sarrasin, ou on couvre la hutte de paille, et on fait d'assez bonne chasses, pourvu toutefois que le temps soit au beau; car le mauvais temps disperse ces oisseaux, les oblige à se cacher et en rend la chasse impossible; mais le premier beau jour qui succède la rend d'autant plus facile, et un tireur bien posté les rassemble aisément avec les seuls appeaux et sans qu'il soit besoin de chasseurs pour les pousser du côté de la hutte.

On prétend que, lorsque ces oiseaux volent en troupes, ils ont à leur tête un vieux coq qui les mène en chef expérimenté, et qui leur fait éviter tous les piéges des chasseurs; en sorte qu'il est fort dissicile, dans ce cas, de les pousser vers la balvane, et que l'on n'a d'autres ressources que de détourner quelques traîneurs.

L'heure de cette chasse est, chaque jour, depuis le soleil levant jusqu'à dix heures; et l'après-midi, depuis une heure jusqu'à quatre: mais en automne, lorsque le temps est calme et couvert, la chasse dure toute la journée sans interruption, parce que, dans ce cas, les tetras ne changent guère de lieu. On peut les chasser de cette manière, c'est-à-dire en les poussant d'arbre en arbre, jusqu'aux environs du solstice d'hiver: mais, après ce temps, ils deviennent plus sauvages, plus défiants et plus rusés; ils changent même leur demeure accoutumée; à moins qu'ils n'y soient retenus par la rigueur du froid ou par l'abondance des neiges.

On prétend avoir remarqué que lorsque les tetras se posent sur la cime des arbres et sur leurs nouvelles pousses, c'est signe de beau temps; mais que lorsqu'on les voit se rabattre sur les branches inférieures et s'y tapir, c'est un signe de mauvais temps: je ne ferois pas mention de ces remarques des chasseurs, si elles ne s'accordoient avec le naturel de ces oiseaux, qui, selon ce que nous avons vu cidessus, paroissent fort susceptibles des influences du beau et du mauvais temps, et dont la grande sensibilité à cet égard pourroit être supposée, sans blesser la vraisemblance, au degré nécessaire pour leur faire pressentir la température du lendemain.

Dans les temps de grande pluie, ils se retirent dans les forêts les plus touffues pour y chercher un abri; et comme ils sont alors fort pesants et qu'ils volent difficilement, on peut les chasser avec des chiens courants, qui les forcent souvent et les prennent même à la course (1).

Dans d'autres pays on prend les tetras au lacet, selon Aldrovande; on les prend aussi au filet, comme

(') Cette pesanteur des tetras a été remarquée par Pline; il est vrai qu'il paroît l'attribuer à la grande espèce, et je ne doute pas qu'elle ne lui convienne aussi bien qu'à la petite. nous l'avons vu ci-dessus: mais il seroit curieux de savoir quelles étoient la forme, l'étendue et la disposition de ce filet. sous lequel le noble Polonois dont parle Rzaczynski en prit un jour deux cent soixante à la fois.

## LE PETIT TETRAS A QUEUE PLEINE.

Tetrao intermedius. LANGSDORFF.

J'ai exposé, à l'article précédent, les raisons ques j'avois de faire de ce petit tetras une espèce ou plutôt une race séparée. Gesner en parle sous le nom de coq de bois (gallus sylvestris), comme d'un oiseau qui a les barbillons rouges et une queue pleine et non fourchue; il ajoute que le mâle s'appelle coq noir en Écosse, et la femelle poule grise (grey hen). Il est vrai que cet auteur, prévenu de l'idée que le mâle et la femelle ne devoient pas dissérer, à un certain point, par la couleur des plumes, traduit ici le grey hen par galtina fu ca, poule rembrunie, afin de rapprocher de son mieux la couleur des plumages; et qu'ensuite il se prévaut de sa version infidèle pour établir que cette espèce est tout autre que celle de la poule moresque de Turner, par la raison que le plumage de cette poule moresque diffère tellement de celui du mâle, qu'une personne peu au fait pourroit s'y méprendre et regarder ce måle et cette femelle comme appartenant à deux espèces différentes. En esset, le mâle est presque tout noir, et la femelle de la même couleur à peu près que la perdrix grise : mais au fond c'est un nouveau trait de conformité qui rend plus complète la ressemblance de cette espèce avec celle du coq noir d'Ecosse; car Gesner prétend en effet que ces deux espèces se ressemblent dans tout le reste. Pour moi, la seule différence que j'y trouve c'est que le cog noir d'Écosse a de petites taches rouges sur la poitrine, les ailes et les cuisses : mais nous avons vu, dans l'histoire du petit tetras à queue fourchue, que dans les six premiers mois les jeunes mâles, qui doivent devenir tout noirs dans la suite, ont le plumage de leur mère, c'est-à-dire de la femelle; et il pourroit se faire que les petites taches rouges dont parle Gesner ne fussent qu'un reste de cette première livrée, avant qu'elle se fût changée entièrement en un noir pur et sans mélange.

Je ne sais pourquoi M. Brisson confond cette race ou variété, comme il l'appelle, avec le tetrao pointillé de blanc de M. Linnæus, puisqu'un des caractères de ce tetrao, nommé en suédois racklehane, est d'avoir la queue fourchue, et que d'ailleurs M. Linnæus ne lui attribue point de barbillons,

tandis que le tetras dont il s'agit ici a la queue pleine, selon la figure donnée par Gesner, et que, selon sa description, il a des barbillons rouges à côté du bec.

Je ne vois pas non plus pourquoi M. Brisson, confondant ces deux races en une seule, n'en fait qu'une variété du petit tetras à queue fourchue, puisque, indépendamment des deux différences que je viens d'indiquer, M. Linnæus dit positivement que son tetras pointillé de blanc est plus rare et plus sauvage, et qu'il a un cri tout autre; ce qui suppose, ce me semble, des différences plus caractérisées, plus profondes, que celles qui d'ordinaire constituent une simple variété.

Il me paroîtroit plus raisonnable de séparer ces deux races ou espèces de petits tetras, dont l'une, caractérisée par la queue pleine et les barbillons rouges, comprend le coq noir d'Ecosse et la poule moresque de Turner; et l'autre, ayant pour attributs ses petites taches blanches sur la poitrine, et son cri différent, seroit formée du racklehane des Suédois.

Ainsi l'on doit compter, ce me semble, quatre espèces différentes dans le genre des tetras ou coqs de bruyère: 1° le grand tetras ou grand coq de bruyère; 2° le petit tetras ou le coq de bruyère à queue fourchue; 5° le racklan ou racklehane de Suède, indiqué par M. Linnæus; 4° la poule moresque de Turner, ou coq noir d'Ecosse, avec des barbillons charnus des deux côtés du bec et la queue pleine.

Et ces quatre espèces sont toutes originaires et naturelles aux climats du Nord, et habitent également dans les forêts de pins et de bouleaux; il n'y a que la troisième, c'est-à-dire le racklan de Suède, qu'on pourroit regarder comme une variété du petit tetras, si M. Linnæus n'assuroit pas qu'il jette un cri tout différent.

# LE PETIT TETRAS A PLUMAGE VARIABLE (1).

Les grands tetras sont communs en Laponie, surtout lorsque la disette des fruits dont ils se nourrissent, ou bien l'excessive multiplication de l'espèce, les oblige de quitter les forêts de la Suède et de la Scandinavie, pour se réfugier vers le Nord. Cependant on n'a jamais dit qu'on eût vu dans ces climats glacés de grands tetras blancs: les couleurs de leur plumage sont par leur fixité et leur consistance à l'épreuve de la rigueur du froid. Il en est de même des petits tetras noirs, qui sont aussi communs en Courlande et dans le nord de la Pologne que les grands le sont en Laponie; mais le docteur Way-

(') Selon Cuvier cette espèce est la même que la précédente. (A. R.)

gand, le jésuite Rzaczynski et M. Klein assurent qu'il y a en Courlande une espèce de petit tetras, qu'ils appellent tetras blanc, quoiqu'il ne soit blanc qu'en hiver, et dont le plumage devient tous les ans en été d'un brun rougeatre, selon le docteur Waygrand, et d'un gris bleuâtre selon Rzaczynski. Ces variations ont lieu pour les mâles comme pour les femelles; en sorte que, dans tous les temps, les individus des deux sexes ont exactement les mêmes couleurs. Ils ne se perchent point sur les arbres comme les autres tetras, et ils se plaisent surtout dans les taillis épais et les bruyères, où ils ont coutume de choisir chaque année un certain espace de terrain, où ils s'assemblent ordinairement; s'ils ont été dispersés par les chasseurs, ou par l'oiseau de proie, ou par un orage, c'est là qu'ils se réunissent bientôt après, en se rappelant les uns les autres. Si on leur donne la chasse, il faut, la première fois qu'on les fait partir, remarquer soigneusement la remise : car ce sera à coup sûr le lieu de leur rendez-vous de l'année, et ils ne partiront pas si facilement une seconde fois, surtout s'ils aperçoivent les chasseurs; au contraire, ils se tapiront contre terre et se cacheront de leur mieux : mais c'est alors qu'il est facile de les tirer.

On voit qu'ils diffèrent des tetras noirs non seulement par la couleur et par l'uniformité du plumage du mâle et de la femelle, mais encore par leurs habitudes, puisqu'ils ne se perchent point; ils diffèrent aussi des lagopèdes, vulgairement perdrix blanches, en ce qu'ils se tiennent, non sur les hautes montagnes, mais dans les bois et les bruyères; d'ailleurs on ne dit point qu'ils aient les pieds velus jusque sous les doigts, comme les lagopèdes; et j'avoue que je les aurois rangés plus volontiers parmi les francolins ou attagas que parmi les tetras, si je n'avois cru devoir soumettre mes conjectures à l'autorité de trois écrivains instruits, et parlant d'un oiseau de leur pays.

#### LA GELINOTTE (1).

#### Tetrao Bonasia. L

Nous avons vu ci-dessus que, dans toutes les espèces de tetras, la femelle différoit du mâle par les couleurs du plumage, au point que plusieurs naturalistes n'ont pu croire qu'ils fussent oiseaux de même espèce. Schwenckfeld, et d'après lui Rzaczynski, est tombé dans un défaut tout opposé, en

(') En latin, gallina corylorum, gallina sylvatica; et de même en vieux françois, gélinotte des bois; en allemand, haselhuhn, haselhenne; en anglois, haselhum

confondant dans une seule et même espèce la gelinotte ou poule des coudriers, et le francolin; ce qu'il n'a pu faire que par induction forcée et mal entendue, vu les nombreuses différences qui se trouvent entre ces deux espèces. Frisch est tombé dans une méprise de ce même genre, en ne faisant qu'un seul oiseau de l'attagen et de l'hasel-huhn, qui est la poule des coudriers ou gelinotte, et en ne donnant, sous cette double dénomination, que l'histoire de la gelinotte, tirée presque mot à mot de Gesner; erreur dont il auroit du, ce me semble, être préservé par une autre qui lui avoit fait confondre, d'après Charleton, le petit tetras avec la gelinotte, laquelle n'est autre que cette même poule des coudriers. A l'égard du francolin, nous verrons à son article à quelle autre espèce il pourroit se rapporter beaucoup plus naturellement.

Tout ce que dit Varron de la poule rustique et sauvage convient très bien à la gelinotte; et Belon ne doute pas que ce ne soit la même espèce. C'étoit, selon Varron, un oiseau d'une très grande rareté à Rome, qu'on ne ponvoit élever que dans des cages, tant il étoit difficile à apprivoiser, et qui ne pondoit presque jamais dans l'état de captivité; et c'est ce que Belon et Schwenckfeld disent de la gelinotte: le premier donne en deux mots une idée fort juste de cet oiseau, et plus complète qu'on ne pourroit faire par la description la plus détaillée. « Qui se » feindra, dit-il, voir quelque espèce de perdrix » métive entre la rouge et la grise, et tenir je ne » sais quoi des plumes du faisan, aura la perspective » de la gelinotte des bois. »

Le mâle (nº 474), se distingue de la femelle (nº 475) par une tache noire très marquée qu'il a sous la gorge, et par ses flammes ou sourcils, qui sont d'un rouge beaucoup plus vif. La grosseur de ces oiseaux est celle d'une bartavelle : ils ont environ vingt-un pouces d'envergure, les ailes courtes, et par conséquent le vol pesant; et ce n'est qu'avec beaucoup d'effort et de bruit qu'ils prennent leur volée; en récompense ils courent très vite. Il y a dans chaque aile vingt-quatre pennes presque toutes égales, et seize à la queue. Schwenckfeld dit quinze; mais c'est une erreur d'autant plus grossière qu'il n'est peut-être pas un seul oiseau qui ait le nombre des pennes de la queue impair. Celle de la gelinotte est traversée vers son extrémité par une large bande noirâtre, interrompue seulement par les deux pennes du milieu. Je n'insiste sur cette circonstance que parce que, selon la remarque de Willughby, dans la plupart des oiseaux, ces deux mêmes pennes du milieu n'observent point l'éloignement des pennes latérales, et sortent un peu plus haut ou un peu plus bas; en sorte qu'ici la différente couleur de ces pennes sembleroit dépendre de la différence de leur position. Les gelinottes ont, comme les tetras, les sourcils rouges, les doigts bordés de petites dentelures, mais plus courtes; l'ongle da doigt du milieu tranchant, et les pieds garnis de plumes par devant, mais seulement jusqu'au milieu du tarse: le ventricule ou gésier musculeux; le tube intestinal long de trente et quelques pouces; les appendices ou cœcum de treize à quatorze, et sillonnés par des cannelures. Leur chair est blanche lorsqu'elle est cuite, mais cependant plus au dedans qu'au dehors; et ceux qui l'ont examinée de plus près prétendent y avoir reconnu quatre couleurs différentes, comme on a trouvé trois goûts différents dans celle des outardes et des tetras. Quoi qu'il en soit, celle des gelinottes est exquise; et c'est de là que lui vient, dit-on, son nom latin bonasa, et son nom hongrois tschasarmadar, qui veut dire oiseau de César; comme si un bon morceau devoit être exclusivement pour l'empereur. C'est en effet un morceau fort estimé; et Gesner remarque que c'est le seul qu'on se permettoit de faire reparoître deux fois sur la table des princes

Dans le royaume de Bohême, on en mange beaucoup au temps de Pâques, comme on mange de l'agneau en France, et l'on s'en envoie en présent les uns aux autres.

Leur nourriture, soit en été, soit en hiver, est à peu près la même que celle des tetras. On trouve en été dans leur ventricule des baies de sorbier, de myrtille et de bruyère, des mûres de ronces, des graines de sureau des Alpes, des siliques de saltarella, des chatons de bouleau et de coudrier, etc.; ct en hiver, des baies de genièvre, de boutons de bouleau, des sommités de bruyère, de sapin, de genévrier et de quelques autres plantes toujours vertes. On nourrit aussi les gelinottes qu'on tient captives dans les volières avec du blé, de l'orge, d'autres grains. Mais elles ont encore cela de commun avec le tetras, qu'elles ne survivent pas long-temps à la perte de leur liberté, soit qu'on les renferme dans des prisons trop étroites et peu convenables, soit que leur naturel sauvage, ou plutôt généreux, ne puisse s'accoutumer à aucune sorte de prison.

La chasse s'en fait en deux temps de l'année, au printemps et en automne; mais elle réussit surtout dans cette dernière saison. Les oiseleurs, et même les chasseurs les attirent avec des appeaux qui imitent leur cri, et ils ne manquent pas d'amener des chevaux avec eux, parce que c'est une opinion commune que les gelinottes aiment beaucoup ces sortes d'animaux. Autre remarque de chasseurs: si l'on prend d'abord un mâle, la femelle, qui le cherche constamment, revient plusieurs fois, amenant d'autres mâles à sa suite; au lieu que si c'est la femelle qui est prise la première, le mâle s'attache tout de suite à une autre femelle, et ne reparoit plus. Ce qu'il y a de plus certain, e'est que, si on surprend un de

ces oiseaux mâle ou femelle, et qu'on le fasse lever, c'est toujours avec grand bruit qu'il part; et son instinct le porte à se jeter dans un sapin touffu, où il reste immobile, avec une patience singulière, pendant tout le temps que le chasseur le guette. Ordinairement ces oiseaux ne se posent qu'au centre de l'arbre, c'est-à-dire dans l'endroit où les branches sortent du tronc.

Comme on a beaucoup parlé de la gelinotte, on a aussi débité beaucoup de fables à son sujet; et les plus absurdes sont celles qui ont rapport à la façon dont elle se perpétue. Encelius et quelques autres ont avancé que ces oiseaux s'accouploient par le bec; que les cogs eux-mêmes pondoient, lorsqu'ils étoient vieux, des œufs qui, étant couvés par des crapauds, produisoient des basilies sauvages; de même que les œuss de nos coqs de basse-cour, couvés aussi par des crapauds, produisent, selon les mêmes auteurs, des basilics domestiques : et de peur qu'on ne doutât de ces basilics, Encelius en décrit un qu'il avoit vu; mais heureusement il ne dit pas qu'il l'eût vu sortir d'un œuf de gelinotte, ni qu'il eût vu un mâle de cette espèce pondre cet œuf; et l'on sait à quoi s'en tenir sur ces prétendus œufs de coq. Mais, comme les contes les plus ridicules sont fondés sur une vérité mal vue ou mal rendue, il pourroit se faire que des ignorants, toujours amis du merveilleux, ayant vu les gelinottes en amour faire de leur bec le même usage qu'en font d'autres oiseaux en pareil cas, et préluder au véritable accouplement par des baisers de tourterelles, aient cru de bonne foi les avoir vues s'accoupler par le bec. Il y a, dans l'histoire naturelle, beaucoup de faits de ce genre qui paroissent tidiculement absurdes, et qui cependant renferment une vérité cachée : il ne faut, pour la dégager, que savoir distinguer ce que l'homme a vu de ce qu'il a cru.

Selon l'opinion des chasseurs, les gelinottes entrent en amour et se couplent dès le mois d'octobre et de novembre; et il est vrai que dans ce temps l'on ne tue que des mâles, qu'on appelle avec une espèce de sifflet qui imite le cri très aigu de la femelle: les mâles arrivent à l'appeau en agitant les ailes d'une façon bruyante, et on les tire dès qu'ils se sont posés.

Les gelinottes femelles, en leur qualité d'oiseaux pesants, font leur nid à terre, et le cachent d'ordinaire sous des coudriers ou sous la grande fougère de montagne: elles pondent ordinairement douze ou quinze œufs, et même jusqu'à vingt, un peu plus gros que des œufs de pigeon; elles les couvent pendant trois semaines, et n'amènent guère à bien que sept ou huit petits (1), qui courent dès qu'ils sont

(1) M. de Bomare, qui d'ailleurs extrait et copie si fidélement, dit que les gelinottes ne font que deux petits, l'un mâle et l'antre femelle. (Voyez le Dictionnaire d'Histoire naturelle, à l'article Gelinotte.) Rieu n'est moins vraisemblable : cette erreur ne peut venir éclos, comme font la plupart des oiseaux brachypères ou à ailes courtes.

Dès que ces petits sont élevés, et qu'ils se trouvent en état de voler, les père et mère les éloignent du canton qu'ils se sont approprié; et ces petits, s'assortissant par paires, vont chercher chacun de leur côté un asile où ils puissent former leur établissement, pondre, couver, et élever aussi des petits, qu'ils traiteront ensuite de la même manière.

Les gelinottes se plaisent dans les forêts, où elles trouvent une nourriture convenable et leur sûreté contre les oiseaux de proie, qu'elles redoutent extrèmement, et dont elles se garantissent en se perchant sur les basses branches. Quelques uns ont dit qu'elles préféroient les forêts en montagnes; mais elles habitent aussi les forêts en plaines, puisqu'on en voit beaucoup aux environs de Nuremberg; elles abondent aussi dans les bois qui sont au pied des Alpes, de l'Apennin et de la montagne des Géants en Silésie, en Pologne, etc. Autrefois elles étoient en si grande quantité, selon Varron, dans une petite lle de la mer Ligustique, aujourd'hui le golfe de Gênes, qu'on l'appeloit, pour cette raison, l'ile aux Gelinottes.

### LA GELINOTTE D'ÉCOSSE.

Si cet oiseau est le même que le gallus palustris de Gesner, comme le croit M. Brisson, on peut assurer que la figure qu'en donne Gesner n'est rien moins qu'exacte, puisqu'on y voit au contraire des barbillons rouges sous le bec : mais aussi ne seroit-il pas plus naturel de soupçonner que cette figure est celle d'un autre oiseau? Quoi qu'il en soit, ce gallus palustris ou coq de marais est un excellent manger: et tout ce qu'on sait de son histoire, c'est qu'il se plait dans les lieux marécageux, comme son nom de coq de marais le fait assez entendre. Les auteurs de la Zoologie britannique prétendent que la gelinotte d'Ecosse de M. Brisson n'est autre que le ptarmigan dans son habit d'été, et que son plumage devient presque tout blanc en hiver: mais il faut donc qu'il perde aussi en été les plumes qui lui couvrent les doigts; car M. Brisson dit positivement qu'elle n'a de plumes que jusqu'à l'origine des doigts, et le ptarmiyan de la Zoologie britannique en a jusqu'aux ongles : d'ailleurs ces deux animaux, tels qu'ils sont représentés dans la Zoologie et dans M. Brisson, ne se ressemblent ni par le port, ni par

que de celle des nomenclateurs peu instruits, qui ont confondu la gelinotte avec l'oiseau ænas d'Aristote (vinago de Gaza), quoique ce soient des espèces très éloignées, l'ænas étant du genre des pigeons, et ne pondant en esset que deux œus. la physionomie, ni par la conformation totale. Quoi qu'il en soit, la gelinotte d'Ecosse de M. Brisson est un peu plus grosse que la nôtre, et a la queue plus courte : elle tient de la gelinotte des Pyrénées par la longueur de ses ailes, par ses pieds garnis antérieurement de plumes jusqu'à l'origine du doigt du milieu, relativement aux deux latéraux, et par la brièveté du doigt de derrière; elle en dissère en ce que ses doigts sont sans dentelures, et sa queue sans ces deux plumes longues et étroites qui sont le caractère le plus frappant de la gelinotte des Pyrénées. Je ne dis rien des couleurs du plumage; les figures les représenteront plus exactement aux yeux que ma 4 description ne pourroit les peindre à l'esprit : d'ailleurs rien de plus incertain ici pour caractériser les espèces que les couleurs du plumage, puisque ces couleurs varient considérablement d'une saison à l'autre dans le même individu.

## LE GANGA,

VULGAIREMENT

## LA GELINOTTE DES PYRÉNÉES (1).

Tetrao Alchata. L.

Quoique les noms ne soient pas les choses, cependant il arrive si souvent, et surtout en histoire naturelle, qu'une erreur nominale entraîne une crreur réelle, qu'on ne peut, ce me semble, apporter trop d'exactitude à appliquer toujours à chaque objet les noms qui lui ont été imposés; et c'est par cette raison que nous nous sommes fait une loi de rectifier, autant qu'il seroit en nous, la discordance ou le mauvais emploi des noms.

M. Brisson, qui regarde la perdrix de Damas ou de Syrie de Belon comme étant de même espèce que sa gelinotte des Pyrénées, range, parmi les noms donnés en différentes langues à cette espèce, le nom grec συροπίρδιξ, et cite Belon, en quoi il se trompe doublement : car, 1° Belon nous apprend lui-même que l'oiscau qu'il a nommé perdrix de Damas est une espèce différente de celle que les auteurs ont appelée syroperdix, laquelle a le plumage noir et le bec rouge; 2º en écrivant ce nom syroperdix en caractères grecs, M. Brisson paroit vouloir lui donner une origine grecque, et cependant Belon dit expressément que c'est un nom latin : ensin il est dissicile de comprendre les raisons qui ont porté M. Brisson à regarder l'ænas d'Aristote comme étant de la même espèce que la gelinotte des Pyrénées; car Aristote met son ænas, qui est le vina jo de Gaza, au nombre des pigeons, des tourterelles, des ramiers (en quoi il a été suivi par tous les Arabes); et il assure po-

(') En Espagne, ganga; en Turquie, cata.

sitivement qu'elle ne pond, comme ces oiseaux, que deux œuss à la fois. Or, nous avons vu ci-dessus que les gelinottes pondoient un beaucoup plus grand nombre d'œuss: par conséquent l'ænas d'Aristote ne peut être regardé comme une gelinotte des Pyrénées, ou si l'on veut absolument qu'il en soit une, il faudra convenir que la gelinotte des Pyrénées n'est point une gelinotte.

Rondelet avoit prétendu qu'il y avoit erreur dans le mot grec àvois, et qu'il falloit lire inas, dont la racine signifie fibre, filet, et cela parce que cet oiseau a, dit-il, la chair, ou plutôt la peau si fibreuse et si dure, que, pour la pouvoir manger, il faut l'écorcher. Mais s'il étoit véritablement de la même espèce que la gelinotte des Pyrénées, en adoptant la correction de Rondelet, on pourroit donner au mot inas une explication plus heureuse et plus analogue au génie de la langue grecque, qui peint tout ce qu'elle exprime, en lui saisant désigner les deux silets ou plumes étroites que les gelinottes des Pyrénées ont à la queue, et qui font son attribut caractéristique; mais malheureusement Aristote ne dit pas un mot de ces filets, qui ne lui auroient pas échappé, et Belon n'en parle pas non plus dans la description qu'il fait de sa perdrix de Damas: d'ailleurs le nom d'oinas ou vina jo convient d'autant mieux à cet oiseau, que, selon la remarque d'Aristote, il arrivoit tous les ans en Grèce au commencement de l'automne, qui est le temps de la maturité des raisins, comme font en Bourgogne certaines grives, que par cette raison on appelle dans le pays des vinettes.

Il suit de ce que je viens de dire que le syroperdix de Belon et l'ænas d'Aristote ne sont point des gangas ou gelinottes des Pyrénées, non plus que l'alchata, l'alfuachat, la filacotona, qui paroissent être autant de noms arabes de l'ænas, et qui certainement désignent un oiseau du genre des pigeons.

Au contraire, l'oiseau de Syrie, que M. Edwards appelle petit coq de bruyère, ayant deux filets à la queue, et que les Turcs nomment cata, est exactement le même que la gelinotte des Pyrénées. Cet auteur dit que M. Shaw l'appelle kittaviah, et qu'il ne lui donne que trois doigts à chaque pied; mais il excuse cette erreur, en ajoutant que le doigt postérieur avoit pu échapper à M. Shaw, à cause des plumes qui couvrent les jambes : cependant il venoit de dire plus haut dans sa description, et on voit par sa figure, que c'est le devant des jambes seulement qui est couvert de plumes blanches, semblables à du poil; or il est difficile de comprendre comment le doigt de derrière auroit pu se perdre dans ces plumes de devant : il étoit plus naturel de dire qu'il s'étoit dérobé à M. Shaw par sa petitesse; car il n'a pas en effet plus de deux lignes de longueur. Les deux doigts latéraux sont aussi fort courts, relativement au doigt du milieu, et tous sont bordés

de petites dentelures comme dans le tetras. Le ganga ou la gelinotte des Pyrénées paroît avoir un naturel tout différent de celui de la vraje gelinotte : car 4º il a les ailes beaucoup plus longues relativement à ses autres dimensions; il doit donc avoir le vol ou ra pide ou léger, et conséquemment avoir d'autres habitudes, d'autres mœurs qu'un oiseau pesant, car l'on sait combien les mœurs et le naturel d'un ani mal dépendent de ses facultés; 2º nous voyons, par les observations du docteur Roussel, citées dans la description de M. Edwards, que cet oiseau, qui vole par troupes, se tient la plus grande partie de l'année dans les déserts de la Syrie, et ne se rapproche de la ville d'Alep que dans les mois de mai et de juin, et lorsqu'il est contraint par la soif de chercher les lieux où il y a de l'eau : or nous avons vu dans l'histoire de la gelinotte que c'est un oiseau fort peureux, et qui ne se croit en sûreté contre la serre de l'autour que lorsqu'il est dans les bois les plus épais; autre différence qui n'est peut-être qu'une suite de la première, et qui, jointe à plusieurs autres différences de détail faciles à saisir par la comparaison des figures et des descriptions, pourroit faire douter avec fondement si l'on a eu raison de rapporter à un même genre des natures aussi diverses. Le ganga, que les Catalans appellent aussi perdrix de Garrira, est à peu près de la grosseur d'une perdrix grise : elle a le tour des yeux noir, et point de flammes ou sourcils rouges au-dessus des yeux; le bec presque droit; l'ouverture des narines à la base du bec supérieur et joignant les plumes du front; le devant des pieds couvert de plumes jusqu'à l'origine des doigts; les ailes assez longues; la tige des grandes plumes des ailes noire; les deux pennes du milieu de la queue une fois plus longues que les autres, et fort étroites dans la partie excédante : les pennes latérales vont toujours en s'accourcissant de part et d'autre jusqu'à la dernière. Il est à remarquer que de tous ces traits qui caractérisent cette prétendue gelinotte des Pyrénées, il n'y en a peut-être pas un seul qui convienne exactement à la gelinotte proprement dite.

La femelle (n° 406), est de la même grosseur que le mâle (n° 405); mais il en diffère par son plumage, dont les couleurs sont moins belles, et par les filets de sa queue, qui sont moins longs. Il paroit que le mâle a une tache noire sous la gorge, et que la femelle, au lieu de cette tache, a trois bandes de la même couleur qui lui embrassent le cou en forme de collier.

Je n'entre pas dans le détail des couleurs du plumage, la figure enluminée les présente avec exactitude; elles se rapportent assez avec celles de l'oiseau connu à Montpellier sous le nom d'angel, et dont Jean Culmann avoit communiqué la description à Gesner: mais les deux longues plumes de la queue ne paroissent point dans cette description

non plus que dans la figure que Rondelet avoit envoyée à Gesner, de ce même angel de Montpellier, qu'il prenoit pour l'ænas d'Aristote; en sorte qu'on est fondé à douter de l'identité de ces deux espèces (l'angel et le ganga), malgré la convenance du lieu et celle du plumage, à moins qu'on ne suppose que les sujets décrits par Culmann et dessinés par Rondelet étoient des femelles, qui ont les filets de la queue heaucoup plus courts, et par conséquent moins cemarquables.

Cette espèce se trouve dans la plupart des pays chauds de l'ancien continent, en Espagne, dans les parties méridionales de la France, en Italie, en Syrie, en Turquie et Arabie, en Barbarie, et même au Sénégal; car l'oiseau représenté sous le nom de gelinotte du Sénégal, nº 150, n'est qu'une variété du ganga ou gelinotte des Pyrénées; il est seulement un peu plus petit : mais il a de même les deux longues plumes ou filets à la queue, les plumes latérales toujours plus courtes par degrés à mesure qu'elles s'éloignent de celle du milieu, les ailes fort longues, les pieds couverts par devant d'un duvet blanc, le doigt du milieu beaucoup plus long que les latéraux, et celui de derrière extrêmement court, enfin point de peau rouge au-dessus des yeux; et il ne diffère du ganga d'Europe que par un peu moins de grosseur et un peu plus de rougeatre dans le plumage. Ce n'est donc qu'une variété dans la même espèce, produite par l'influence du climat; et ce qui prouve que cet oiseau est très différent de la gelinotte, et doit par conséquent porter un autre nom, c'est qu'indépendamment des caractères distinctifs de sa figure, il habite partout les pays chauds, et ne se trouve ni dans les climats froids, ni même dans les tempérés; au lieu que la gelinotte ne se trouve en nombre que dans les climats froids.

C'est ici le lieu de rapporter ce que M. Shaw nous apprend du kittaviah, ou gelinotte de Barbarie (1), et qui est tout ce qu'on en sait, afin que le lecteur puisse comparer ses qualités avec celles du ganga ou gelinotte des Pyrénées, et juger si ce sont en effet deux individus de la même espèce.

« Le kittaviah, dit-il, est un oiseau granivore et qui vole par troupes: il a la forme et la taille d'un pigeon ordinaire, les pieds couverts de petites plumes, et point de doigt postérieur; il se plaît dans les terrains incultes et stériles. La couleur de son corps est un brun bleuâtre, tacheté de noir; il a le ventre noirâtre et un croissant jaune sous la gorge; chaque plume de la queue a une tache blanche à son extrémité, et celles du milieu sont longues et pointues comme dans le mérops ou guépier. Du

reste, sa chair est reuge sur la poltrine, mais celle des cuisses est blanche : elle est bonne à manger et de facile digestion. »

#### L'ATTAGAS(')\*.

Cet oiseau est le francolin de Belon, qu'il ne faut pas confoadre, comme ont fait quelques ornithologistes, avec le francolin qu'a décrit Olina: ce sont deux oiseaux très différents, soit par la forme du corps, soit par les habitudes naturelles. Le dernier se tient dans les plaines et les lieux bas; il n'a point ces beaux sourcils couleur de feu qui donnent à l'autre une physionomie si distinguée: il a le cou plus court, le corps plus ramassé, les pieds rougeatres, garnis d'éperons et sans plumes, comme les doigts sans dentelures; c'est-à-dire qu'il n'a presque rien de commun avec le francolin dont il s'agit ici, et auquel, pour prévenir toute équivoque, je conserverai le nom d'attagas, qui lui a été donné, dit-on, par onomatopée, et d'après son propre cri.

Les anciens ont beaucoup parlé de l'attagas ou attagen (car ils emploient indifféremment ces deux noms). Alexandre Myndien nous apprend, dans Athénée, qu'il étoit un peu plus gros qu'une perdrix, et que son plumage, dont le fond tiroit au rougeatre, étoit émaillé de plusieurs couleurs. Aristophane avoit dit à peu près la même chose; mais Aristote, selon son excellente coutume de faire connoître un objet ignoré par sa comparaison avec des objets communs, compare le plumage de l'attagen avec celui de la bécasse (οπόλοπαξ). Alexandre Myndien ajoute qu'il a les ailes courtes et le vol pesant; et Théophraste observe qu'il a la propriété qu'ont tous les oiseaux pesants, tels que la perdrix, le ccq, le faisan, etc., de naître avec des plumes, et d'être en état de courir au moment qu'il vient d'éclore : de plus, en sa même qualité d'oiseau pesant, il est encore pulvérateur et frugivore (2). vivant de baies et de grains qu'il trouve, tantôt sur les plantes mêmes, tantôt en grattant la terre avec ses ongles; et, comme il court plus vite qu'il ne vole, on s'est avisé de le chasser au chien courant, et on y a réussi (3)

<sup>(&#</sup>x27;) M. Shaw a eru qu'on pouvoit lui donner le nom de lagopus d'Afrique, quoiqu'il n'ait pas les pieds velus par desseus comme le véritable lagopéde.

<sup>(1)</sup> En gree, deταγας; en latin, attagas on attagen; en anglois, red game.

<sup>\*</sup> Selon M. Cuvier ce n'est qu'une gelinotte jeune ou femelle. (A. R.)

<sup>(\*)</sup> Les anciens ont appelé pulveratrices les oiseaux qui ont l'instinct de gratter la terre, d'élever la poussière avec leurs ailes, et, en se poudrant, pour ainsi dire, avec cette poussière, de se délivrer de la piqure des insectes qui les tourmentent, de même que les oiseaux aquatiques s'en délivrent en arrosant leurs plumes avec de l'eau.

<sup>(?)</sup> Oppien, in Imenticis. Cet auteur ajoute qu'ils

Mine, Élien et quelques autres disent que ces oiseaux perdent la voix en perdant la liberté, et que la même roideur qui les rend muets dans l'état de captivité les rend aussi très difficiles à apprivoiser. Varron donne cependant la manière de les élever, qui est à peu près la même que celle dont on élevoit les paons, les faisans, les poules de Numidie, les perdrix, etc.

Pline assure que cet oiseau, qui avoit été fort rare, étoit devenu plus commun de son temps; qu'on en trouvoit en Espagne, dans la Gaule et sur les Alpes, mais que ceux d'Ionie étoient les plus estimés. Il dit ailleurs qu'il n'y en avoit point dans l'île de Crète. Aristophane parle de ceux qui se trouvoient aux environs de Mégare dans l'Achaïe. Clément d'Alexandrie nous apprend que ceux d'Égypte étoient ceux dont les gourmands faisoient le plus de cas. Il y en avoit aussi en Phrygie, selon Aulugelle, qui dit que c'est un oiseau asiatique. Apicius donne la manière d'apprêter le francolin, qu'il joint à la perdrix; et saint Jérôme en parle dans ses lettres comme d'un morceau fort recherché (1).

Maintenant, pour juger si l'attagen des anciens est notre attagas ou francolin, il ne s'agit que de faire l'histoire de cet oiseau d'après les mémoires des modernes, et de comparer.

Je remarque d'abord que le nom d'aitagen, tantôt bien conservé, tantôt corrompu (2), est le nom le plus généralement en usage parmi les auteurs modernes qui ont écrit en latin pour désigner cet oiseau. Il est vrai que quelques ornithologistes tels que Sibbald, Ray, Willughby, Klein, ont voulu le retrouver dans la lagopus altera de Pline; mais outre que Pline n'en a parlé qu'en passant, et n'en a dit que deux mots, d'après lesquels il seroit fort difficile de déterminer précisément l'espèce qu'il avoit en vue, comment peut-on supposer que ce grand naturaliste, qui venoit de traiter assez au long de l'attagen dans ce même chapitre, en parle quelques lignes plus bas sous un autre nom, sans en avertir? Cette seule réflexion démontre, ce me semble, que l'attagen de Pline et sa lagopus altera sont deux oiseaux différents, et nous verrons plus bas quels ils sont.

Gesner avoit oul dire qu'à Bologne il s'appeloit vulgairement franquello; mais Aldrovande, qui étoit de Bologne, nous assure que ce nom de fran-

aiment les cerfs, et qu'ils ont au contraire de l'antipathie pour les cogs. guello (hinquello, selen Olina) étoit celui qu'on y donnoit au pinson, et qui dérive assez clairement de son nom latin fringilla. Olina ajoute que, en Italie, son francolin, que nous avons dit être différent du nôtre, se nommoit communément franguellina, mot corrompu de franjolino, et auquel on avoit donné une terminaison féminine pour le distinguer du franguello.

Je ne sais pourquoi Albin, qui a copié la description que Willughby a donnée du lagopus altera Plinii, a changé le nom de l'oiseau décrit par Willughby en celui de coq de marais, si ce n'est parce que Tournefort a dit du francolin de Samos qu'il fréquentoit les marais; mais il est facile de voir, en comparant les figures et les descriptions, que ce francolin de Samos est tout-à-fait différent de l'oiseau qu'il a plu à Albin, ou à son traducteur, d'appeler coq de marais, comme il avoit déjà donné le nom de francolin au petit tetras à queue fourchue. L'attagas se nomme, chez les Arabes, duraz ou alduragi, et, chez les Anglois, red game, à cause du rouge qu'il a , soit à ses sourcils, soit dans son plumage : on lui a encore donné le nom de perdix asclepica.

Cet oiseau est plus gros que la bartavelle et pèse environdix-neuf onces; ses yeux sont surmontés par deux sourcils rouges fort grands, lesquels sont formés d'une membrane charnue, arrondie et décou. pée par le dessus, et qui s'élève plus haut que le sommet de la tête; les ouvertures des narines sont revêtues de petites plumes qui font un effet assez agréable; leur plumage est mêlé de roux, de noir et de blanc : mais la femelle a moins de roux et plus de blanc que le mâle: la membrane de ses sourcils est moins saillante et beaucoup moins découpée, d'un rouge moins vif, et en général les couleurs de son r'lumage sont plus foibles; de plus, elle est dénuée de ces plumes noires pointillées de blanc qui forment au mâle une huppe sur la tête et sous le bec une espèce de barbe.

Le mâle et la femelle ont la queue à peu près commé la perdrix, mais un peu plus longue; elle est composée de seize pennes, et les deux du milieu sont variées des mêmes couleurs que celles du dos. tandis que toutes les latérales sont noires : les ailes sont fort courtes; elles ont chacune vingt-quatre pennes, et c'est la troisième, à compter du bout de l'aile, qui est la plus longue de toutes. Les pieds sont revêtus de plumes jusqu'aux doigts, selon M. Brisson, et jusqu'aux ongles, selon Willughby: ces ongles sont noirâtres ainsi que le bec; les doigts gris brun et bordés d'une bande membraneuse etroite et dentelée. Belon assure avoir vu dans le même temps à Venise les francolins (c'est ainsi qu'il nomme nos attagas), dont le plumage étoit tel qu'il vient d'étre dit, et d'autres qui étoient tout blanes et que les

<sup>(1)</sup> Attagenem eructas et comesto ansers gloriaris, disoit saint Jérôme à un hypocrite qui faisoit gloire de vivre simplement, et qui se rassasioit en secret de bons morceaux.

<sup>(\*)</sup> Attago, actago, atago, atchemigi, atacuigi, tagenarios, taginari, voces corrupta ab attagene, qualeguntur apud bilvaticum.

Italiens appeloient du même nom de francolins: ceux-ci ressembloient exactement aux premiers, à l'exception de la couleur; et, d'un autre côté, ils avoient tant de rapport avec la perdrix blanche de Savoie, que Belon les regarde comme appartenant à l'espèce que Pline a désignée sous le nom de lagopus altera. Selon cette opinion, qui me paroit fondée, l'attagen de Pline seroit notre attagas à plumage varié; et la seconde espèce de lagopus seroit notre attagas blanc, qui diffère de l'autre attagas par la blancheur de son plumage, et de la première espèce de lagopus, appelée vulgairement perdrix blanche, soit par sa grandeur, soit par ses pieds, qui ne sont pas velus en dessous.

Tous ces oiseaux, selon Belon, vivent de grains et d'insectes. La Zoolo, ie britannique ajoute les sommités de bruyère et les baies des plantes qui croissent sur les montagnes.

L'attagas est en effet un oiseau de montagne. Willughby assure qu'il descend rarement dans les plaines et même sur le penchant des coteaux, et qu'il ne se plait que sur les sommets les plus élevés : on le trouve sur les Pyrénées, les Alpes, les montagnes d'Auvergne, de Dauphiné, de Suisse, du pays de Foix, d'Espagne, d'Angleterre, de Sicile, du pays de Vicence, dans la Laponie, enfin sur l'Olympe en Phrygie, où les Grecs modernes l'appellent en langue vulgaire taginari, mot évidemment formé de rapperapris que l'on trouve dans Suidas, et qui vient lui-même d'attagen ou attagas, lequel est le nom primitif.

Quoique cet oiseau soit d'un naturel très sauvage, on a trouvé dans l'ile de Chypre, comme autrefois à Rome, le secret de le nourrir dans des volières, si toutefois l'oiseau dont parle Alexander Benedictus est notre attagas: ce qui m'en feroit douter, c'est que le francolin représenté planche ccxlvii d'Edwards, et qui venoit certainement de l'île de Chypre, a beaucoup moins de rapport au nôtre qu'à celui d'Olina, et que nous savons d'ailleurs que celui-ci pouvoit s'élever et se nourrir dans les volières.

Ces attagas domestiques peuvent être plus gros que les sauvages: mais ceux-ci sont toujours préférés pour le bon goût de leur chair; on les met audessus de la perdrix. A Rome, un francolino s'appelle par excellence un morceau de cardinal. Au reste, c'est une viande qui se corrompt très promptement et qu'il est difficile d'envoyer au loin: aussi les chasseurs ne manquent-ils pas, dès qu'ils les ont tués, de les vider et de leur remplir le ventre de bruyère verte. Pline dit la même chose du lagopus; et il faut avouer que tous ces oiseaux ont beaucoup de rapport les uns avec les autres.

Les attagas se recherchent et s'accouplent au printemps: la femelle pond sur la terre comme tous les oiseaux pesants; sa ponte est de huit à dix œufs,

aigus par l'un des bouts, longs de dix-huit ou vi lignes, pointillés de rouge brun, excepté en une deux places aux environs du petit bout. Le temps l'incubation est d'une vingtaine de jours: la cou reste attachée à la mère et la suit tout l'été; l'hiv les petits, ayant pris la plus grande partie de la accroissement, se forment en troupes de quara ou cinquante et deviennent singulièrement saur ges: tant qu'ils sont jeunes, ils sont fort sujet avoir les intestins farcis de vers ou lombrics; qu quefois on les voit voltiger, ayant de ces sortes vers qui leur pendent de l'anus de la longueur d' pied (1).

Présentement si l'on compare ce que les modenes ont dit de notre attagas avec ce que les ancie en avoient remarqué, on s'apercevra que les p miers ont été plus exacts à tout dire : mais en mêtemps on reconnoîtra que les principaux caractè avoient été très bien indiqués par les anciens, l'on conclura de la conformité deces caractères, q l'attagen des anciens et notre attagas sont un se et même oiseau.

Au reste, quelque peine que j'aie prise pour d mêler les propriétés qui ont été attribuées pêl méle aux différentes espèces d'oiseaux auxquels a donné le nom de francolin, et pour ne donne notre attagas que celles qui lui convenoient réel ment, je dois avouer que je ne suis pas sûr d'ave toujours également réussi à débrouiller ce chaos; mon incertitude à cet égard ne vient que de la cence que se sont donnée plusieurs naturalistes, d'a pliquer un même nom à des espèces différentes, plusieurs noms à la même espèce; licence toutfait déraisonnable et contre laquelle on ne peut tr s'élever, puisqu'elle ne tend qu'à obscurcir les n tières et à préparer des tortures infinies à quiconq voudra lier ses propres connoissances et celles son siècle avec les découvertes des siècles préc dents.

## L'ATTAGAS BLANC.

Cct oiseau se trouve sur les montagnes de Snie et sur celles qui sont autour de Vicence; je n'ai ri à ajouter à ce que j'en ai dit dans l'histoire de l' tagas ordinaire, sinon que l'oiseau dont Gesne fait la seconde espèce de lagopus me semble être de ces attagas blancs, quoique dans son plumage blanc ne soit pur que sur le ventre et sur les ailet qu'il soit mêlé plus ou moins de brun et de n

(') Ne seroit-ce pas la verge de ces oiseaux qu'on : roit prise pour un ver, comme j'ai vu des poulets méprendre à l'égard de la verge des canards?

LE LAGOPEDE LA GELINOTTE DU CANADA

 $i, | \, |_{\mathcal{T}}$ 

20C.ecs

200 ያሜ ተ : <u>:11</u> u dé-

ne eka 00DCT } l rich ı d'iff (DE) de il 16 edic e lü**ü**t eul is K B

riel ]'at

re 🏿 ge k

T' %

TO VENU AMEQUEA des bits que pro ens soit 2 p l bi cer Ri pro en Ri pro

ur le reste du corps : mais nous avons vu ci-dessus que, parmi les attagas, les mâles avoient moins de blanc que les femelles; de plus, on sait que la couleur des jeunes oiseaux et surtout des oiseaux de ce genre, ne prend guère sa consistance qu'après la première année: et comme d'ailleurs tout le reste de la description de Gesner semble fait pour caractériser un attagas: sourcils rouges, nus, arrondis et saillants; pieds velus jusqu'aux ongles, mais non par dessous; bec court et noir; queue courte aussi; habitation sur les montagnes de Suisse, etc., je pense que l'oiseau décrit par Gesner étoit un attagas blanc, et que c'étoit un mâle encore jeune qui n'avoit pas pris tout son accroissement, d'autant qu'il ne pesoit que quatorze onces au lieu de dix-neuf, qui est le poids des attagas ordinaires.

J'en dis autant et pour les mêmes raisons de la troisième espèce de lagopus de Gesner, qui paroît être le même oiseau que celui dont le jésuite Rzaczynski parle sous le nom polonois de parowa. Ils ont tous deux une partie des ailes et le ventre blancs, le dos et le reste du corps de couleur variée; tous deux ont les pieds velus, le vol pesant, la chair excellente, et sont de la grosseur d'une jeune poule. Rzaczynski en reconnoît deux espèces : l'une plus petite, que j'ai ici en vue, l'autre plus grosse et qui pourroit bien être une espèce de gelinotte. Cet auteur ajoute qu'on trouve de ces oiseaux parfaitement blancs dans le palatinat de Novogorod. Je ne range pas ces oiseaux parmi les lagopèdes, comme a fait M. Brisson de la seconde et de la troisième espèce de lagopu-s de Gesner, parce qu'ils ne sont pas en effet lagop-èdes, c'est-à-dire qu'ils n'ont point les pieds velus par-dessous, et que ce caractère est d'autant plus décisif qu'il est plus anciennement reconnu, et que par conséquent il paroît avoir plus de consistance.

## LE LAGOPÈDE.

#### Tetrao lagopus L.

Cet oiseau (1) est celui auquel on a donné le nom de perdrix blanche, mais très improprement, puisque ce n'est point une perdrix et qu'il n'est blanc que pendant l'hiver, et à cause du grand froid auquel il est exposé pendant cette saison sur les hautes montagnes des pays du Nord, où il se tient ordinairement. Aristote, qui ne connoissoit point le lagopède, savoit que les perdrix, les cailles, les hirondelles, les moineaux, les corbeaux, et même les lièvres, les cerfs et les ours éprouvent, dans les mêmes circon-

(1) Numéro 129, avec son plumage d'hiver, et numéro 494, avec son plumage d'été.

stances, le même changement de couleur. Scaliger y ajoute les aigles, les vautours, les éperviers, les milans, les tourterelles, les renards; et il seroit facile d'allonger cette liste des noms de plusieurs oiseaux et quadrupèdes sur lesquels le froid produit ou pourroit produire de semblables effets : d'où sl suit que la couleur blanche est ici un attribut variable et qui ne doit pas être employé comme un caractère distinctif de l'espèce dont il s'agit; d'autant moins que plusieurs espèces du même genre, telles que celles du petit tetras blanc, selon le docteur Waygand et Rzaczynski, et de l'attagas blanc, selon Belon, sont sujettes aux mêmes variations dans la couleur de leur plumage : il est étonnant que Frisch ait ignoré que son francolin blanc de montagne, qui est notre lagopède, y fût aussi sujet, ou que, l'ayant su, il n'en ait point parlé; il dit seulement qu'on lui avoit rapporté qu'on ne voyoit point en été des francolins blancs, et plus bas il ajoute qu'on en avoit quelquefois tiré (sans doute en été) qui avoient les ailes et le dos bruns, mais qu'il n'en avoit jamais vu: c'étoit bien le lieu de dire que ces oiseaux n'étoient blancs que l'hiver, etc.

J'ai dit qu'Aristote ne connoissoit pas notre lagopède; et quoique ce soit un fait négatif, j'en ai la preuve positive dans ce passage de son Histoire des animaux, où il assure que le lièvre est le seul animal qui ait du poil sous les pieds. Certainement, s'il eût connu un animal qui cûteu aussi du poil sous les pieds, il n'auroit pas manquéd'en faire mention dans cet cudroit, où il s'occupoit en général, selon sa manière, de la comparaison des parties correspondantes dans les animaux, et par conséquent des plumes des oiseaux, ainsi que des poils des quadrupèdes.

Le nom de lagopède, que je donne à cet oiseau, n'est rien moins qu'un nouveau nom; c'est, au contraire, celui que Pline et les anciens lui ont donné, qu'on a mal à propos appliqué à quelques oiseaux de nuit, lesquels ont le dessus et non le dessous des pieds garni de plumes (1), mais qui doit être conservé exclusivement à l'espèce dont il s'agit ici, avec d'au tant plus de raison qu'il exprime un attribut unique parmi les oiseaux, qui est d'avoir, comme les lièvres, le dessous des pieds velu.

Pline ajoute à ce caractère distinctif du lagopuou lagopède, sa grosseur, qui est celle d'un pigcon, sa couleur, qui est blanche; la qualité de sa chair, qui est excellente; son séjour de préférence, qui est le sommet des Alpes; enfin sa nature, qui est d'être très sauvage et peu susceptible d'être appri-

(1) Si mens aurita gaudet lagope Flacens.

MARTIAL, lib. VI, epigr. 86.

Il est visible que le poête entend parler du duc dans ce passage; mais le duc n'a pas le pied velu par dessous. voisé: il finit par dire que sa chair se corrompt fort promptement.

L'exactitude laboricuse des modernes a complété cette description à l'antique, qui ne présente que les masses principales: le premier trait qu'ils ont ajouté au tableau, et qui n'eût point échappé à l'line, s'il eût vu l'oiseau par lui-même, c'est cette peau glanduleuse qui lui forme au-dessus des yeux des espèces de sourcils rouges, mais d'un rouge plus vif dans le mâle que dans la femelle; celle-ci est aussi plus petite et n'a point sur la tête les deux traits noirs qui, dans le mâle, vont de la base du bec aux yeux, et même au delà des yeux, en se dirigeant vers les oreilles: à cela près, le mâle et la femelle se ressemblent dans tout le reste, quant à la forme extérieure; et tout ce que j'en dirai par la suite sera commun à l'un et à l'autre.

La blancheur des lagopèdes n'est pas universelle et sans aucun mélange, dans le temps même où ils sont le plus blancs, c'est à-dire au milieu de l'hiver : la principale exception est dans les pennes de la queue, dont la plupart sont noirs avec un peu de blanc à la pointe; mais il paroit par les descriptions que ce ne sont pas constamment les mêmes pennes qui sont de cette couleur. Linnæus, dans sa Fauna Suecica, dit que ce sont les pennes du milieu qui sont noires; et dans son Systema natura, il dit, avec MM. Brisson et Willughby, que ces mêmes pennes sont blanches et les latérales noires : tous ces naturalistes n'y ont pas regardé d'assez près. Dans le sujet que nous avons fait dessiner et dans d'autres que nous avons examinés, nous avons trouvé la queue composée de deux rangs de plumes l'un sur l'autre; celui de dessus blanc en entier, et celui de dessous noir, ayant chacun quatorze plumes (1). Klein parle d'un oiscau de cette espèce qu'il avoit reçu de Prusse le 20 janvier 1747, et qui étoit entièrement blanc, excepté le bec, la partie inférieure de la queue et la tige de six pennes de l'aile. Le pasteur lapon Samuel Rheen, qu'il cite, assure que sa poule de neige, qui est notre lagopède, n'avoit pas une seule plume noire, excepté la semelle, qui en avoit une de cette couleur à chaque aile; et la perdrix blanche dont parle Gesner étoit en esset toute blanche, excepté autour des oreilles, où elle avoit quelques marques noires : les couvertures de la queue, qui sont blanches et s'étendent par toute sa longueur, et recoureent les plumes noires, ont donné lieu à la plupart de ces méprises. M. Brisson compte dix-huit pennes dans la queue, tandis que Willughby et la plupart des autres ornithologistes n'en comptent que seize,

(1) On ne peut compter exactement le nombre de ces plumes qu'en déplumant, comme neus l'avons fait, le dessus et le dessous du croupion de ces oiseaux; et c'est ainsi que nous nous sommes assuré qu'il y en a quatorze blanches en dessus et quatorge noires en dessous. et qu'il n'y en a récliement aus avaterrs. Il semble que le plumage de cet oisean, tout variable qu'il oat, est sujet à mains de variétés que l'on n'en tranve dans les descriptions des naturalistes (1). Les ailes aut vingt-quatro pennes, dont la troisième, à commter de la plus extérieure, est la plus lengue; et ces trois ponnes, ainsi que les trois suivantes de chaque côté, ont la tige noire lors même qu'elles sont blanches (nº 120). Le duvet qui environne les pieds et les doigts jusqu'aux ougles est fort doux et fort épais; et l'on n'a pas manqué de dire que c'étoient des espòces de gants fourrés que la nature avoit accordés à ces oiseaux, pour les garantir des grands froids auxquels ils sont exposés. Leurs ongles sont fort longs, même celui du petit deigt de derrière : celul du doigt du milieu est areusé par dessous, selen a longueur, et les bords en sont tranchants; ce qui lui donne de la facilité pour se creuser des trons dans la neige.

Le lagopède est au moins de la grosseur d'un pigeon privé, selon Willughby; il a quatorze à quinze pouces de long, vingt-un à vingt-deux pouces de vol, et pèse quatorze onces; le nôtre est un peu moins gros: mais M. Linnæus a remarqué qu'il y en avoit de différentes grandeurs, et que le plus petit de tous étoit celui des Alpes. Il est vrai qu'il ajoute, au même endroit, que cet oiseau se trouve dans les forêts des provinces du Nord, et surtout de la Laponie; ce qui me feroit douter que ce fût la même espèce que notre lagopède des Alpes, qui a des habitudes toutes différentes, puisqu'il ne se plait que sur les plus hautes montagnes; à moins qu'on ne veuille dire que la température qui règne sur la cime de nos Alpes est à peu près la même que celle des vallées et des forêts de la Lapenie. Mais ce qui achève de me persuader qu'il y a ici confusion d'espèces, c'est le peu d'accord des écrivains sur le cri du lagopède. Belon dit

(') Il n'est pas étonnant que les auteurs différent du blanc au noir sur la couleur des plumes latérales de la queue de cet oiseau, car, en déployant et étendant cette queue avec la main, on est absolument le maître de terminer les côtés par des plumes noires ou par des plumes blanches, parce qu'on peut les étendre et les placer également de côté. M. Daubenton le jeune a très bien remarqué qu'il y auroit encore une autre manière de se décider ici sur la contradiction des auteurs, et de reconnoître évidemment que la queue n'est composée que de quatorze plumes toutes noires, à l'exception de la plus extérieure, qui est bordée de blane prés de son origine, et de la pointe, qui est blanche dans toutes, parce que les tuyaux de ces quatorze plumes noires sont plus gros du double que les tuyaux des quatorze plumes blanches, et qu'ils sont moins avancés, ne recouvrant pas en entier les tuyaux des plumes noires; en sorte qu'on peut croire que ces plumes blanches ne servent que de couvertures, quoique les quatre du milieu soiont aussi grandes que les nofres, lesquelles sont à très peu près toutes également longues.

an'il chante comme la perdrix ; Gesner, que sa voix a quelque chose de celle du cerf : Linnæus compare son ramage à un caquet babillard et à un rire moqueur. Ensin Willughby parle des plumes des pieds comme d'un duvet doux (plumulis mollibus); et Frisch les compare à des soies de cochon. Or comment rapporter à la même espèce des oiseaux qui diffèrent par le grandeur, par les habitudes naturelles, par la voix, par la qualité de leurs plumes; je pourrois encore ajouter par leurs couleurs, car nous avons vu que celle des pennes de la queue n'est rien moins aue constante? Mais ici les couleurs du plumage sont si variables dans le même individu, qu'il ne seroit pas raisonnable d'en faire le caractère de l'espèce : je me crois donc fondé à séparer le lagopède des Alpes, des Pyrénées et autres montagnes semblables, d'avec les oiseaux de même genre qui se trouvent dans les forêts, et même dans les plaines des pays septentrionaux, et qui paroissent être plutôt des tetras, des gelinottes ou des attagas; et en cela je ne fais que me rapprocher de l'opinion de Pline, qui parle de son lagopus comme d'un oiseau propre aux Alpes.

Nous avons vu ci-dessus que le blanc étoit sa livrée d'hiver; celle d'été consiste en des taches brunes, semées sans ordre sur un fond blanc : on peut dire néanmoins qu'il n'y a point d'été pour lui, et qu'il est déterminé, par sa singulière organisation, à ne se plaire que dans une température glaciale; car, à mesure que la neige fond sur le penchant des montagnes, il monte et va chercher sur les sommets les plus élevés celle qui ne fond jamais; non seulement il s'en approche, mais il s'y creuse des trous, des espèces de clapiers, où il se met à l'abri des rayons du soleil, qui paroissent l'offusquer ou l'incommoder. Il seroit curieux d'observer de près cet oiseau, d'étudier sa conformation intérieure, la structure de ses organes, de démêler pourquoi le froid lui est si nécessaire, pourquoi il évite le soleil avec tant de soin, tandis que presque tous les êtres animés le désirent, le cherchent, le saluent comme le père de la nature, et reçolvent avec délices les douces influences de sa chaleur féconde et bienfaisante : seroitce par les mêmes causes qui obligent les oiseaux de nuit à fuir la lumière? ou les lagopèdes seroient-ils les chacrelas de la famille des oiseaux?

Quoi qu'il en soit, on comprend bien qu'un oiscau de cette nature est difficile à apprivoiser; et Pline le dit expressément, comme nous l'avons vu : cependant Redi parle de deux lagopèdes qu'il nomme perarix blanches des Pyrénées, et qu'on avoit nourris dans la vollère du jardin de Boboli, appartenant au grand-duc.

Les lagepèdes volent par troupes et ne volent jamais bien hant, car ce sont des oiseaux pesants ; lorsqu'ils voient un homme, ils restent immobiles sur la neige pour n'être point aperçus; mais ils sont souvent trahis par leur blancheur, qui a plus d'éclat que la neige même. Au reste, soit stupidité, soit inexpérience, ils se familiarisent assez aisément avec l'homme: souvent, pour les prendre, il ne faut que leur présenter du pain, ou même faire tourner un chapeau devant eux et saisir le moment où ils s'occupent de ce nouvel objet pour leur passer un lacet dans le cou ou pour les tuer par derrière à coups de perche; on dit même qu'ils n'oscront jamais franchir une rangée de pierres alignées grossièrement comme pour faire la première assise d'une muraille, et qu'ils iront constamment tout le long de cette humble barrière jusqu'aux piéges que les chasseurs leur ont préparés.

Ils vivent des chatons des feuilles et des jeunes pousses de pin, de bouleau, de bruyère, de myrtille, et d'autres plantes qui croissent ordinairement sur les montagnes; et c'est sans doute à la qualité de leur nourriture qu'on doit imputer cette légère amertume qu'on reproche à leur chair, laquelle est d'ailleurs un bon manger: on la regarde comme viande noire, et c'est un gibier très commun, tant sur le mont Cenis que dans toutes les villes et villages à portée des montagnes de Savoie. J'en ai mangé, et je lui trouve beaucoup de ressemblance pour le goût avec la chair du Kèvre.

Les femelles pondent et couvent leurs œufs à terre, ou plutôt sur les rochers; c'est tout ce qu'on sait de leur façon de se multiplier: il faudroit avoir des ailes pour étudier à fond les mœurs et les habitudes des oiseaux, et surtout de ceux qui ne veulent point se plier au joug de la domesticité, et qui ne se plaisent que dans des lieux inhabitables.

Le lagopède a un très gros jabot, et un gésier musculeux, où l'on trouva de petites pierres mèlées avec les aliments; les intestins longs de trente-six à trente-sept pouces; de gros cæcums cannelés et fort longs, mais de longueur inégale, selon Redi, et qui sont souvent pleins de très petits vers: les tuniques de l'intestin grêle présentent un réseau très curieux, formé par une multitude de petits vaisseaux, ou plutôt de petites rides disposées avec ordre et symétrie. On a remarqué qu'il avoit le cœur un peu plus petit et la rate beaucoup plus petite que l'attagas, et que le canal cystique et le conduit hépatique alloient se rendre dans les intestins séparément, et même à une assez grande distance l'un de l'autre.

Je ne puis finir cet article sans remarquer, avec Aldrovande, que; parmi les noms divers qui ont été donnés au lagopède, Gesner place celui d'urblan, comme un mot italien en usage dans la Lombardie, mais que ce mot est tout-à-fait étranger et à la Lombardie et à toute oreille italienne. Il pourroit bien en être de même de rhoncas et de herbey, autres noms que, selon le même Gesner, les Grisons, qui

parlent italien, donnent aux lagopèdes. Dans la partie de la Savoie qui avoisine le Valais, on les nomme arbenne; et ce mot, différemment altéré par différents patois, moitié suisses, moitié grisons, aura pu produire quelques uns de ceux dont je viens de parler.

## LE LAGOPÈDE DE LA BAIE D'HUDSON.

Tetrao albus. Gmel.

Les auteurs de la Zoologie britannique font à M. Brisson un juste reproche de ce qu'il joint dans une même liste le ptarmigon avec la perdrix blanche de M. Edwards (planche LXXII), comme ne faisant qu'un seul et même oiseau, tandis que ce sont en effet deux espèces différentes; car la perdrix blanche de M. Edwards est plus de deux fois plus grosse que le ptarmigon, et les couleurs de leur plumage d'été sont aussi fort dissérentes, celle-là ayant de larges taches de blanc et d'orange foncé, et le ptarmigon avant des mouchetures d'un brun obscur sur un brun clair. Du reste, ces mêmes auteurs avouent que la livrée d'hiver de ces oiseaux est la même, c'est-à-dire presque entièrement blanche. M. Edwards dit que les pennes latérales de la queue sont noires, même en hiver, avec du blanc au bout; et cependant il ajoute plus bas qu'un de ces ciseaux qui avoit été tué en hiver, et apporté de la baie d'Hudson par M. Light, étoit parfaitement blanc; ce qui prouve de plus en plus combien, dans cette espèce, les couleurs du plumage sont variables.

La perdrix blanche dont il s'agit ici est de grosseur moyenne entre la perdrix et le faisan, et elle auroit assez la forme de la perdrix si elle n'avoit pas la queue un peu plus longue. Le sujet représenté dans la planche LXXII d'Edwards est un coq, tel qu'il est au printemps lorsqu'il commence à prendre sa livrée d'été, et, lorsque, éprouvant les influences de cette saison d'amour, il a ses sourcils membraneux plus rouges et plus saillants, plus élevés, tels en un mot que ceux de l'attagas; il a en outre de petites plumes blanches autour des yeux, et d'autres à la base du bec, lesquels recouvrent les orifices des narines: les deux pennes du milieu sont variées comme celles du cou; les deux suivantes sont blanches, et toutes les autres noirâtres, avec du blanc à la pointe, en été comme en hiver.

La livrée d'été ne s'étend que sur la partie supérieure du corps, le ventre reste toujours blanc : les pieds et les doigts sont entièrement couverts de plumes, ou plutôt de poils blancs; les ongles sont moins courbés qu'ils ne le sont ordinairement dans

les oiseaux (¹). Cette perdrix blanche se tient toute l'année à la baie d'Hudson : elle y passe les nuits dans des trous qu'elle sait se creuser sous la neige, dont la consistance en ces contrées est comme celle d'un sable très fin. Le matin elle prend son essor, et s'élève droit en haut en secouant la neige de dessus ses ailes. Elle mange le matin et le soir, et ne paroît pas craindre le soleil comme notre lagopède des Alpes, puisqu'elle se tient tous les jours exposée à l'action de ses rayons, dans le temps de la journée où ils ont le plus de force. M. Edwards a reçu ce même oiseau de Norwége, qui me paroît faire la nuance entre le lagopède, dont il a les pieds, et l'attagas, dont il a les grands sourcils rouges.

## OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT

AUX COQS DE BRUYÈRE, AUX GELINOTTES, AUX ATTAGAS, ETC

ı.

### LA GELINOTTE DE CANADA.

Tetrao Canadensis. L.

Il me paroît que M. Brisson a fait un double emploi, en donnant la gelinotte de Canada qu'il a vue pour une espèce différente de la gelinotte de la baie d'Hudson, qu'à la vérité il n'avoit pas vue : mais il suffisoit de comparer la gelinotte de Canada, en nature, avec les planches enluminées d'Edwards de la gelinotte de la baie d'Hudson, pour reconnoître que c'étoit le même oiseau; et nos lecteurs le verront aisément en comparant les planches enluminées (n° 434 et 432), avec celles de M. Edwards (n° 248 et 74). Voilà donc une espèce nominale de moins, et l'on doit attribuer à la gelinotte de Canada tout ce que MM. Ellis et Edwards disent de la gelinotte de la baie d'Hudson.

Elle abonde toute l'année dans les terres voisines de la baie d'Hudson : elle y habite par préférence les plaines et les lieux bas; au lieu que, sous un autre ciel, la même espèce, dit M. Ellis, nese trouve que dans des terres fort élevées, et même au som-

(') Nous avons vu deux oiseaux envoyés en Sibérie, sous le nom de lagopédes, qui sont vraisemblablement de la même espèce que le lagopéde de la baie d'Hudson, et qui ont en effet les ongles si plats, qu'ils ressembloient plutôt à des ongles de singes qu'à des griffes d'oiseaux.

met des montagnes. En Canada, elle porte le nom de perdrix.

Le mâle est plus petit que la gelinotte ordinaire; il a les sourcils rouges, les narines couvertes de petites plumes noires, les ailes courtes, les pieds velus jusqu'au bas du tarse, les doigts et les ongles gris, ie bec noir. En général, il est d'une couleur fort rembrunie, et qui n'est égayée que par quelques taches blanches autour des yeux, sur les slancs, et en quelques autres endroits.

La femelle est plus petite que le mâle, et elle a les couleurs de son plumage moins sombres et plus variées; elle lui ressemble dans tout le reste.

L'un et l'autre mangent des pignons de pin, des baies de genévrier, etc. On les trouve dans le nord de l'Amérique en très grande quantité, et on en fait des provisions aux approches de l'hive. la gelée les saisit et les conserve; et, à mesure quon en veut manger, on les fait dégeler dans l'eau froide.

II.

## LE COQ DE BRUYÈRE A FRAISE,

OU LA GROSSE GELINOTTE DE CANADA.

Tetrao Cupido. GMEL.

Je soupçonne encore ici un double emploi, et je suis bien tenté de croire que cette grosse gelinotte de Canada, que M. Brisson donne comme une espèce nouvelle et différente de sa gelinotte huppée de Pensylvanie, est néanmoins la même, c'està-dire la même aussi que celle du coq de bruyère à fraise de M. Edwards Il est vrai qu'en comparant cet oiseau en nature ou même notre planche enluminée (nº 104), avec celle de M. Edwards (nº 248), il paroîtra au premier coup d'œil des différences très considérables entre ces deux oiseaux : mais si l'on fait attention aux ressemblances, et en même temps aux différentes vues des dessinateurs, dont l'un, M. Edwards, a voulu représenter les plumes audessus des ailes et de la tête, relevées comme si l'oiseau étoit non seulement vivant, mais en action d'amour, et dont l'autre, M. Martinet, n'a dessiné cet oiseau que mort et sans plumes érigées ou redressées; la disconvenance des dessins se réduira à peu de chose, ou plutôt s'évanouira tout-à-fait par une présomption bien fondée, c'est que notre oiseau est la femelle de celui d'Edwards : d'ailleurs cet habile naturaliste dit positivement qu'il ne fait que supposer la huppe à son oiseau, parce qu'ayant les plumes du sommet de la tête plus longues que les autres, il présume qu'il peut les redresser à sa volonté, comme celles qui sont au-dessus de ses ailes; et du reste, la grandeur, la figure, les mœurs et le climat étant ici les mêmes, je pense être fondé à

présumer que la grosse gelinotte de Canada, la gelinotte huppée de Pensylvanie de M. Brisson, et le coq de bruyère à fraise de M. Edwards, ne font qu'une seule et même espèce, à laquelle on doit encore rapporter le coq de bois d'Amérique, décrit et représenté par Catesby.

Elle est un peu plus grosse que la gelinotte ordinaire, et lui ressemble par ses ailes courtes, et en ce que les plumes qui couvrent ses pieds ne descendent pas jusqu'aux doigts: mais elle n'a ni soureils rouges, ni cercles de cette couleur autour des yeux. Ce qui la caractérise, ce sont deux tousses de plumes plus longues que les autres et recourbées en bas, qu'elle a au haut de la poitrine, une de chaque côté: les plumes de ces tousses sont d'un beau noir, ayant sur leurs bords des reslets brillants qui jouent entre la couleur d'or et le vert; l'oiseau peut relever quand il veut ces espèces de sausses ailes, qui, lorsqu'elles sont pliées, tombent de part et d'autre sur la partie supérieure des ailes véritables. Le bec, les doigts, les ongles, sont d'un brun rougeâtre.

Cet oiseau, selon M. Edwards, est fort commun dans le Maryland et la Pensylvanie, où on lui donne le nom de faisan: cependant il a, par son naturel et ses habitudes, beaucoup plus d'affinité avec le tetras ou coq de bruyère; il tient le milieu, pour la grosseur, entre le faisan et la perdrix. Ses pieds sont garnis de plumes, et ses doigts dentelés sur les hords comme ceux des tetras; son bec est semblable à celui du coq ordinaire; l'ouverture des narines est recouverte par de petites plumes qui naissent de la base du bec, et se dirigent en avant; tout le dessus du corps, compris la tête, la queue et les ailes, est émaillé de différentes couleurs brunes, plus ou moins claires, d'orangé et de noir; la gorge est d'un orangé brillant, quoique un peu foncé; l'estomac, le ventre et les cuisses ont des taches noires en forme de croissant, distribuées avec régularité sur un fond blanc : il a sur la tête et autour du cou de longues plumes dont il peut, en les redressant à son gré, se former une huppe et une sorte de fraise; ce qu'il fait principalement lorsqu'il est en amour : il relève en même temps les plumes de sa queue en faisant la roue, gonflant son jabot, trainant les ailes, et accompagnant son action d'un bruit sourd et d'un bourdonnement semblable à celui d'un coq d'Inde; et il a de plus, pour rappeler ses femelles, un battement d'ailes très singulier, et assez fort pour se faire entendre à un demi-mille de distance par un temps calme. Il se plait à cet exercice au printemps et en automne, qui sont le temps de sa chaleur, et il le répète tous les jours à des heures réglées ; savoir, à neuf heures du matin et sur les quatre heures du soir, mais toujours étant posé sur un tronc sec. Lorsqu'il commence, il met d'abord un intervalle d'environ deux secondes entre chaque battement; puis, accélérant la vitesse par degrés, les coups se succèdent à la sin avec tant de rapidité, qu'ils ne sont plus qu'un petit bruit continu, semblable à celui d'un tambour, d'autres disent d'un tonnerre éloigné. Ce bruit dure environ une minute, et recommence par les mêmes gradations après sept ou huit minutes de repos: tout ce bruit n'est qu'une invitation d'amour que le mâle adresse à ses semelles, que cellesci entendent de loin, et qui devient l'annonce d'une génération nouvelle, mais qui ne devient aussi que trop souvent un signal de destruction; car les chasseurs, avertis par ce bruit, qui n'est point pour eux, s'approchent de l'oiseau sans en être aperçus, et saisissent le moment de cette espèce de convulsion pour le tirer à coup sûr : je dis sans en être apercus, car dès que cet oiseau voit un homme, il s'arrête aussitôt, fût-il dans la plus grande violence de son mouvement, et il s'envole à trois ou quatre cents pas : ce sont bien là les habitudes de nos tetras d'Europe et leurs mœurs, quoique un peu outrées.

La nourriture ordinaire de ceux de Pensylvanie sont les grains, les fruit., les raisins, et surtout les bases de lierre; ce qui est remarquable, parce que ces baies sont un poison pour plusieurs animaux.

Ils ne couvent que deux fois l'année, apparemment au printemps et en automne, qui sont les deux saisons où le mâle bat des ailes : ils font leurs nids à terre avec des feuilles, ou à côté d'un tronc sec couché par terre, ou au pled d'un arbre debout, ce qui dénote un oiseau pesant : ils pondent de douze à seize œufs, et les couvent environ trois semaines La mère a fort à cœur la conservation de ses petits; elle s'expose à tout pour les défendre, et cherc! e à attirer sur elle-même les dangers qui les menacent; ves petits, de leur côté, savent se cacher très finement dans les feuilles : mais tout cela n'empêche pas que les oiseaux de prole n'en détruisent beaucoup. La couvée forme une compagnie qui ne se divise qu'au printemps de l'année suivante.

Ces oiseaux sont fort sauvages, et rien ne peut les apprivoiser: si on en fait couver par des poules ordinaires, ils s'échapperont et s'enfuiront dans les bois presque aussitôt qu'ils seront éclos.

Leur chair est blanche et très bonne à manger : seroit-ce par cette raison que les oiseaux de proie leur donnent la chasse avec tant d'acharnement? Nous avons eu déjà ce soupçon à l'occasion des tetras d'Europe : s'il étoit confirmé par un nombre suffisant d'observations, il s'ensuivroit non seulement que la voracité n'exclut pas toujours un appétit de préférence, mais que l'oiseau de proie est à peu près de même goût que l'homme, et ce seroit une analogie de plus entre les deux espèces.

HI.

L'oiseau d'Amérique qu'on peut appeler gelinotte à longue queue, dessiné et décrit par M. Edwards sous le nom de heath cock ou grous, coq de bruyère de la baie d'Hudson, et qui me paroit être plus voisin des gelinottes que des coqs de bruyère, ou des faisans dont on lui a aussi donné le nom : cette gelinotte à longue queue, représentée dans la pl. CXVII de M. Edwards, est une femelle; elle a la grosseur. la couleur et la longue queue du faisan : le plumage du mâle est plus rembruni, plus lustré, et il a des reflets à l'endroit du cou; ce mâle se tient aussi très droit, et il a la démarche sière, dissérence qui se trouve constamment entre le mâle et la semelle dans toutes les espèces qui appartiennent à ce genre d'oiseaux. M. Edwards n'a pas osé donner des sourcils rouges à cette femelle, parce qu'il n'a vu que l'oiseau empaillé, sur lequel ce caractère n'étoit point assez apparent; les pieds étoient pattus, les doigts dentelés sur les bords, le doigt postérieur fort court.

A la baie d'Hudson, on donne à ces gelinottes le nom de faisan. En effet ils font, par leur longue queue, la nuance entre les gelinottes et les faisans; les deux pennes de cette queue excèdent d'environ deux pouces les deux suivantes de part et d'autre, et ainsi de suite. Ces oiseaux se trouvent aussi en Virginie, dans les bois et les lieux inhabités.

#### LE PAON(1).

#### Pavo cristatus. L.

Si l'empire appartenoit à la beauté et non à la force, le paon (2) seroit, sans contredit, le roi des oiscaux; il n'en est point sur qui la nature ait versé ses trésors avec plus de profusion : la taille grande, le port imposant, la démarche sière, la sigure noble, les proportions du corps élégantes et sveltes, tout ce qui annonce un être de distinction lui a été donné. Une aigrette mobile et légère, pointe des plus riches couleurs, orne sa tête et l'élève sans la charger : son incomparable plumage semble réunir tout ce qui flatte nos yeux dans le coloris tendre et frais des plus belles sleurs, tout ce qui les éblouit dans les reflets pétillants des pierreries, tout ce qui les étonne dans l'éclat majestueux de l'arc-en-ciel; non seulement la nature a réuni sur le plumage du paon toutes les couleurs du ciel et de la terre pour en faire le chef-d'œuvre de sa magnificence, elle

/-\ Numéro 438, le male; et numéro 434, la femelle.

<sup>(1)</sup> En grec, ταως; en latin, pavo; en espagnol, pavon; en italien, pavone; en allemand, psau; en anglois, peacock.



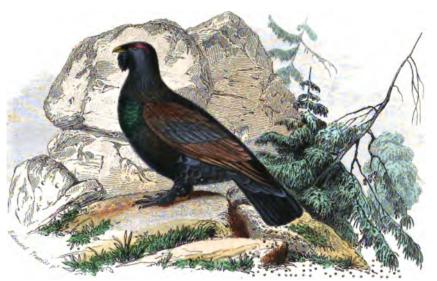

r.Le Paon . & Le Coy de Brugère .

Imp " de Tamereil y ( v. S.) Tacques Barce

TO VIEU ALESSELAD les à encere mélées, asserties, huancées, fondaes de son inimitable pinceau, et en a fait un tableau unique, où elles tirent de leur mélange avec des nuances plus sombres, et de leurs eppositions entre elles, un nouveau lustre et des effets de lumière si sublimes, que notre art ne peut ni les imiter ni les décrire.

Tel paroit à nos yeux le plumage du paon, lorsqu'il se promène paisible et seul dans un beau jou. de printemps : mais si sa femelle vient tout-à-coup à paroltre, si les feux de l'amour, se joignant aux scerètes influences de la saison, le tirent de son repos, lui inspirent une nouvelle ardeur et de nouveaux désirs, alors toutes ses beautés se multiplient; ses yeux s'animent et prennent de l'expression; son aigrette s'agite sur sa tête et annonce l'émotion intérieure; les longues plumes de sa queue déploient, en se relevant, leurs richesses éblouissantes; sa tête et son cou, se renversant noblement en arrière, se dessinent avec grâce sur ce fond radieux, où la lumière du soleil se joue en mille manières, se perd et se reproduit sans cesse, et semble prendre un nouvel éclat plus doux et plus moelleux, de nouvelles couleurs plus variées et plus harmonieuses : chaque mouvement de l'oiseau produit des milliers de nuances nouvelles, des gerbes de reflets ondoyants et fugitifs, sans cesse remplacés par d'autres reflets et d'autres nuances toujours diverses et toujours admirables.

Le paon ne semble alors connoître ses avantages que pour en faire hommage à sa compagne, qui en est privée sans en être moins chérie; et la vivacité que l'ardeur de l'amour mêle à son action ne fait qu'ajouter de nouvelles grâces à ses mouvements, qui sont naturellement nobles, fiers et majestueux, et qui, dans ces moments, sont accompagnés d'un murmure énergique et sourd qui exprime le désir.

Mais ces plumes brillantes, qui surpassent en éclat les plus belles fleurs, se flétrissent aussi comme elles, et-tombent chaque année. Le paon, comme s'il sentoit la honte de sa perte, craint de se faire voir dans cet état humiliant, et c'erche les retraites les plus sombres pour s'y cacher à tous les yeux; jusqu'à ce qu'an nouveau printemps, lui rendant sa parure accouttimée, le ramène sur la scène pour y jouir des hommages dus à sa beauté : car on prétend qu'il en jouit en effet; qu'il est sensible à l'admiration ; que le vrai moyen de l'engager à étaler ses belles plumes, c'est de lui donner des regards d'attention et des louanges; et qu'au contraire, lorsqu'on paroît le regarder froidement et sans beaucoup d'intérêt, il replie tous ses trésors et les cache à qui ne sgit point les admirer.

Quoique le paon soit depuis long-temps comme naturalisé en Europe, cependant il n'en est pas plus originaire : ce sont les Indes orientales, c'est le cli-

mat qui produit le saphir, le rubis, la topase, qui doit être regardé comme son pays natal; c'est de là qu'il a passé dans la partie occidentale de l'Asie, on, selon le témoignage positif de Théophraste cité par Pline, il avoit été apporté d'ailleurs; au lieu qu'il ne paroit pas avoir passé de la partie la plus orientale de l'Asie, qui est la Chine, dans les Indes; car les voyageurs s'accordent à dire que, quoique les paons soient fort communs aux Indes orientales, on ne voit à la Chine que ceux qu'on y transporte des autres pays; ce qui prouve au moins qu'ils sont très rares à la Chine.

Elien assure que ce sont les Barbares qui ont fait présent à la Grèce de ce bel oiseau; et ces Barbares ne peuvent guère être que les Indiens, puisque c'est aux Indes qu'Alexandre qui avoit parcouru l'Asie, et qui connoissoit bien la Grèce, en a vu pour la première fois : d'ailleurs il n'est point de pays où ils soient plus généralement répandus et en aussi grande abondance que dans les Indes. Mandeslo et Thévenot en ont trouvé un grand nombre dans la province de Guzarate; Tavernier, dans toutes les Indes, mais particulièrement dans les territoires de Baroche, de Cambaya, de Brouda; François Pyrard, aux environs de Calicut; les Hollandois, sur toute la côte de Malabar; Lintscot, dans l'île de Ceylan; l'auteur du sccond Voyage de Siam, dans les forêts sur les frontières de ce royaume, du côté de Camboge et aux environs de la rivière de Mainam ; Le Gentil , à Java ; Gemelli Carreri , dans les iles Calamianes, située entre les Philippines et Bornéo. Si on ajoute à cela que dans presque toutes ces contrées les paons vivent dans l'état de seuvages. qu'ils ne sont nulle part ni si grands ni si féconds, on ne pourra s'empêcher de regarder les Indes comme leur climat naturel; et en effet un si bel oiseau ne pouvoit guère manquer d'appartenir à un pays si riche, si abondant en choses précieuses, où se trouvent la beauté, la richesse en tout genre, l'or, les perles, les pierreries, et qui doit être regardé comme le climat du luxe de la nature. Cette opinion est confirmée en quelque sorte par le texte sacré; car nous voyons que les paons sont comptés parmi les choses précieuses que la flotte de Salomon rapportoit tous les trois ans. Il est clair que c'est ou des Indes, ou de la côte d'Afrique la plus voisine des Indes, que cette flotte, formée et équipée sur la mer Rouge, et qui ne pouvoit s'éloigner des côtes, tiroit ses richesses: or il y a de fortes raisons de croire que ce n'étoit pas des côtes d'Afrique; car jamais voyageur n'a dit avoir aperçu dans toute l'Afrique, ni même dans les îles adjacentes, des paons sauvages qui pussent être regardés comme propres et naturels à ces pays; si ce n'est dans l'île de Sainte-Hélène, où l'amiral Verhowen trouva des paons qu'on ne pouvoit prendre qu'en les tuant à coups de fusil: mais on ne se persuadera pas apparemment que la flotte de Salomon, qui n'avoit point de boussole, se rendit tous les trois ans à l'ile de Sainte-Hélène, où d'ailleurs elle n'auroit trouvé ni or, ni argent, ni ivoire, ni presque rien de tout ce qu'elle cherchoit. De plus, il me paroît vraisemblable que cette île, éloignée de plus de trois cents lieues du continent, n'avoit pas même de paons du temps de Salomon; mais que ceux qu'y trouvèrent les Hollandois y avoient été lâchés par les Portugais, à qui elle avoit appartenu, ou par d'autres, et qu'ils s'y étoient multipliés d'autant plus facilement que l'île de Sainte-Hélène n'a, dit-on, ni bête venimeuse, ni animal vorace.

On ne peut guère douter que les paons que Kolbe a vus au cap de Bonne-Espérance, et qu'il dit être parfaitement semblables à ceux d'Europe, quoique la figure qu'il en donne s'en éloigne beaucoup, n'eussent la même origine que ceux de Sainte-Hélène, et qu'ils n'y eussent été apportés par quelques uns des vaisseaux européens qui arrivent en foule sur cette côte.

On peut dire la même chose de ceux que les voyageurs ont aperçus au royaume de Congo, avec des dindons, qui certainement n'étoient point des oiseaux d'Afrique, et encore de ceux que l'on trouve sur les confins d'Angola, dans un bois environné de murs, où on les entretient pour le roi du pays. Cette conjecture est fortifiée par le témoignage de Bosman, qui dit en termes formels qu'il n'y a point de paons sur la Côte-d'Or, et que l'oiseau pris par M. de Foquembrog et par d'autres pour un paon est un oiseau tout différent, appelé kroonrogel.

De plus, la dénomination de paon d'Afrique, donnée par la plupart des voyageurs aux demoiselles de Numidie, est encore une preuve directe que l'Afrique ne produit point de paons; et si l'on en a vu anciennement en Lybie, comme le rapporte Eustathe, c'en étoient sans doute qui avoient passé où qu'on avoit portés dans cette contrée de l'Afrique, l'une des plus voisines de la Judée, où Salomon en avoit mis long-temps auparavant: mais il ne paroît pas qu'ils l'eussent adoptée pour leur patrie, et qu'ils s'y fussent beaucoup multipliés, puisqu'il y avoit des lois très sévères contre ceux qui en avoient tué ou seulement blessé quelques uns.

If est donc à présumer que ce n'étoit point des côtes d'Afrique que la flotte de Salomon rapportoit les paons, des côtes d'Afrique, dis-je, où ils sont fort rares et où l'on n'en trouve point dans l'état sauvage; mais bien des côtes d'Asie, où ils abondent où ils vivent presque partout en liberté, où ils subsistent et se multiplient sans le secours de l'homme, où ils ont plus de grosseur, plus de fécondité que partout ailleurs, où ils sont, en un

mot, comme sont tous les animaux dans leur elimat naturel.

Des Indes ils auront facilement passé dans la partie occidentale de l'Asie; aussi voyons-nous dans Diodore de Sicile qu'il y en avoit beaucoup dans la Babylonie: la Médie en nourrissoit aussi de très beaur et en si grande quantité, que cet oiseau en a eu b surnom d'avis medica. Philostrate parle de ceux de Phase qui avoient une huppe bleue, et les voyageurs en ont vu en Perse.

De l'Asie ils ont passé dans la Grèce, où ils furent d'abord si rares, qu'à Athènes on les montra pendant trente ans à chaque néoménie comme un objet de curiosité, et qu'on accouroit en foule des villes voisines pour les voir.

On ne trouve pas. l'époque certaine de cette migration du paon de l'Asie dans la Grèce; mais il y a preuve qu'il n'a commencé à paroître dans ce dernier pays que depuis le temps d'Alexandre, et que sa première station au sortir de l'Asie a été l'île de Samos.

Les paons n'ont donc paru dans la Grèce que depuis Alexandre; car ce conquérant n'en vit pour la première fois que dans les Indes, comme je l'ai déjà remarqué, et il fut tellement frappé de leur beauté, qu'il défendit de les tuer sous des peines très sévères : mais il y a toute apparence que peu de temps après Alexandre, et même avant la fin de son règne, ils devinrent fort communs; car nous voyons dans le poête Antiphanes, contemporain de ce prince, et qui lui a survécu, qu'une seule paire de paons apportée en Grèce s'y étoit multipliée à un tel point qu'il y en avoit autant que de cailles; et d'ailleurs Aristote, qui ne survécut que deux ans à son élève, parle en plusieurs endroits des paons comme d'oiseaux fort connus.

En second lieu, que l'île de Samos ait été leur première station à leur passage d'Asie en Europe, c'est ce qui est probable par la position même de cette île, qui est très voisine du continent de l'Asie; et de plus cela est prouvé par un passage formel de Menodotus; quelques uns même, forçant le sens de ce passage et se prévalant de certaines médailles samiennes fort antiques, où étoit représentée Junon avec un paon à ses pieds, ont prétendu que Samos étoit la patrie première du paon, le vrai lieu de son origine, d'où il s'étoit répandu dans l'Orient comme dans l'Occident : mais il est aisé de voir, en pesant les paroles de Menodotus, qu'il n'a voulu dire autre chose, sinon qu'on avoit vu des paons à Samos, avant d'en avoir vu dans aucune autre contrée située hors du continent de l'Asie, de même qu'on avoit vu dans l'Éolie (ou l'Étolie) des méléagrides, qui sont bien connues pour être des oiseaux d'Afrique, avant d'en voir en aucun autre lieu de la Grèce (veluti.... quas meleagridas vocant ex Atolia).

D'ailleurs l'île de Samos offroit aux paons un climat qui leur convenoit, puisqu'ils y subsistoient dans l'état de sauvage, et qu'Aulu-Gelle regarde ceux de cette île comme les plus beaux de tous.

Ces raisons étoient plus que suffisantes pour servir de fondement à la dénomination d'oiseau de Samos, que quelques auteurs ont donnée au paon : mais on ne pourroit pas la lui appliquer aujour-d'hui, puisque M. de Tournefort ne fait aucune mention du paon dans la description de cette île, qu'il dit être pleine de perdrix, de bécasses, de bécassines, de grives, de pigeons sauvages, de tourterelles, de bec-figues et d'une volaille excellente; et il n'y a pas d'apparence que M. de Tournefort ait voulu comprendre sous la dénomination générique de volaille un oiseau aussi considérable et aussi distingué.

Les paons, ayant passé de l'Asie dans la Grèce, se sont ensuite avancés dans les parties méridionales de l'Europe, et, de proche en proche, en France, en Allemagne, en Suisse, et jusque dans la Suède(1), où, à la vérité, ils ne subsistent qu'en petit nombre, à force de soins, et non sans une altération considérable de leur plumage, comme nous le verrons dans la suite.

Enfin les Européens, qui, par l'étendue de leur commerce et de leur navigation, embrassent le globe entier, les ont répandus d'abord sur les côtes d'Afrique et dans quelques îles adjacentes, ensuite dans le Mexique, et de là dans le Pérou et dans quelques unes des Antilles, comme Saint-Domingue et la Jamaïque, où l'on en voit beaucoup aujourd'hui, et où, avant cela, il n'y en avoit pas un seul, par suite de la loi générale du climat, qui exclut du Nouveau-Monde tout animal terrestre attaché par sa nature aux pays chauds de l'ancien continent; loi à laquelle les oiseaux pesants ne sont pas moins assujettis que les quadrupèdes : or l'on ne peut nier que les paons ne soient des oiseaux pesants; et les anciens l'avoient fort bien remarqué; il ne faut que jeter un coup d'œil sur leur conformation extérieure, pour juger qu'ils ne peuvent pas voler bien haut ni bien longtemps; la grosseur du corps, la brièveté des ailes et la longueur embarrassante de la queue, sont au tant d'obstacles qui les empêchent de fendre l'air avec légèreté : d'ailleurs les climats septentrionaux ne conviennent point à leur nature, et ils n'y restent jamais de leur plein gré.

Le coq-paon n'a guère moins d'ardeur pour ses femelles, ni guère moins d'acharnement à se battre

(') Les Suisses sont la seule nation qui se soit appliquée à détruire, dans leur pays, cette belle espèce d'oiseaux, avec autant de soin que toutes les autres en ont mis à la multiplier, et cela en haine des ducs d'Autriche, contre lesquels ils s'étoient révoltés, et dont l'écu avoit une queue de paon pour cimier.

avec les autres mâles, que le coq ordinaire; il en auroit même davantage, s'il étoit vrai ce qu'on en dit, que, lorsqu'il n'a qu'une ou deux poules, il les tourmente, les fatigue, les rend stériles à force de les féconder, et trouble l'œuvre de la génération à force d'en répéter les actes: dans ce cas les œufs sortent de l'aviductus avant qu'ils aient eu le temps d'acquérir leur maturité. Pour mettre à profit cette violence de tempérament, il faut donner au mâle cinq ou six femelles (1); au licu que le coq ordinaire, qui peut suffire à quinze ou vingt poules, s'il est réduit à une seule, la féconde encore utilement et la rend mère d'une multitude de petits poussins.

Les paonnes ont aussi le tempérament fort lascif; et, lorsqu'elles sont privées de mâles, elles s'excitent entre elles, et en se frottant dans la poussière (car ce sont des oiseaux pulvérateurs), et se procurant une fécondité imparfaite, elles pondent des œufs clairs et sans germe, dont il ne résulte rien de vivant : mais cela n'arrive guère qu'au printemps, lorsque le retour d'une chaleur douce et vivifiante réveille la nature et ajoute un nouvel aiguillon au penchant qu'ont tous les êtres animés à se reproduire; et c'est peut-être par cette raison qu'on a donné à ces œufs le nom de zéphyriens (ova zephyria); non qu'on se soit persuadé qu'un doux zéphyr suffise pour imprégner les paonnes et tous les oiseaux femelles qui pondent sans la coopération du mâle, mais parce qu'elles ne pondent guère de ces œufs que dans la nouvelle saison, annoncée ordinairement et même désignée par les zéphyrs.

Je croirois aussi fort volontiers que la vue de leur mâle piaffant autour d'elles, étalant sa belle queue, faisant la roue, et leur montrant toute l'expression du désir, peut les animer encore davantage et leur faire produire un plus grand nombre de cesœus stériles: mais ce que je ne croirai jamais, c'est que ce manége agréable, ces caresses superficielles, et, si j'ose ainsi parler, toutes ces courbettes de petit-maître, puissent opérer une fécondation véritable tant qu'il ne s'y joindra pas une union plus intime et des approches plus efficaces; et si quelques personnes ont cru que des paonnes avoient été fécondées ainsi par les yeux, c'est qu'apparemment ces paonnes avoient été couvertes réellement sans qu'on s'en fût aperçu

L'âge de la pleine fécondité pour ces oiseaux est à trois ans, selon Aristote et Columelle, et même selon Pline, qui, en répétant ce qu'a dit Aristote, y

(') Je donne ici l'opinion des anciens; car des personnes intelligentes que j'ai consultées, et qui ont élevé des paons en Bourgogne, m'ont assuré. d'après leur expérience, que les mâles ne se battoient jamnis, et qu'il ne falloit à chacun qu'une ou deux femelles au plus; et peut-être cela n'arrive-t-il qu'à cause de la moindre chaleur du climat.

fait que ques changements. Varon fixe cet âge à deux ans; et des personnes qui ont observé ces oiseaux m'assurent que les femelles commencent déjà à pon dre dans notre climat à un an, sans doute des œufs stériles: mais presque tous s'accordent à dire que l'âge de trois ans est celui où les mâles ont pris leur entier accroissement, où ils sont en état de cocher leur poule, et où la puissance d'engendrer s'annonce en eux par une production nouvelle très considérable, celle des longues et belles plumes de leur queue, et par l'habitude qu'ils prennent aussitôt de les déployer en se pavanant et faisant la roue; le superflu de la nourriture n'ayant plus rien à produire dans l'individu, va s'employer désormais à la reproduction de l'espèce.

C'est au printemps que ces oiseaux se recherchent et se joignent : si on veut les avancer, on leur donnera le matin à jeun, tous les cinq jours, des fèves légèrement grillées, selon le précepte de Columelle.

La femelle pond ses œufs peu de temps après qu'elle a été fécondée; elle ne pond pas tous les jours, mais sculement de trois ou quatre jours l'un. Elle ne fait qu'une ponte par an, selon Aristote, et cette ponte est de huit œufs la première année et de douze les années suivantes : mais cela doit s'entendre des paonnes à qui on laisse le soin de couver elles-mêmes leurs œufs et de mener leurs petits; au lieu que si on leur enlève leurs œuss à mesure qu'elles pon dent, pour les faire couver par des poules vulgaires (1), elles feront trois pontes, sclon Columelle. la première de cinq œus, la seconde de quatre, et la troisième de deux ou trois. Il paroît qu'elles sont moins fécondes dans ce pays-ci, où elles ne pondent guère que quatre ou cinq œuss par an; et qu'au contraire elles sont beaucoup plus fécondes aux Indes, où, selon Pierre Martyr, elles en pondent de vingt à trente, comme je l'ai remarqué plus haut : c'est qu'en général la température du climat a beaucoup d'influence sur tout ce qui a rapport à la génération, et c'est la clef de plusieurs contradictions apparentes qui se trouvent entre ce que disent les anciens et ce qui se passe sous nos yeux. Dans un pays plus chaud, les mâles seront plus ardents, ils se

(1) Aristote dit qu'une poule ordinaire ne peut guére faire éclore que deux œuss de paon; mais Columelle lui en demnoit jusqu'à cinq, et outre cela quatre œuss de pouse ordinaire, plus ou moins cependant, selon que la couveuse étoit plus ou moins grande: il recommandoit de retirer ces œuss de poule le dixième jour, et d'en substituer un pareil nombre de même espèce, récemment pondus, afin qu'ils vinssent à éclore en même temps que les œuss de paon, qui ont besoin de dix jours d'incubation de plus: enfin il prescrivoit de retourner ceux-ci tous les jours, si la couveuse n'avoit pu le faire à cause de leur grosseur: ce qu'il est aisé de reconnoître, si l'on a eu la précaution de marquer ces œuss d'un côté.

battront entre eux, il leur faudra un plus grand nombre de femelles, et celles-ci pondront un plus grand nombre d'œufs; au lieu que dans un pays plus froid elles scront moins fécondes et les mêles moins chauds et plus paisibles.

Si on laisse à la paonne la liberté d'agir selon son instinct, elle déposera ses œus dans un lieu secret et retiré. Ses œus sont blanes et tachetés comme ceux du dinde, et à peu près de la même grosseur. Lorsque sa ponte est finie, elle se met à couver.

On prétend qu'elle est sujette à pondre pendant la nuit, ou plutôt à laisser échapper ses œufs de dessus le juchoir où elle est perchée; c'est pourquoi on recommande d'étendre de la paille au-dessous pour empêcher qu'ils ne se brisent.

Pendant tout le temps de l'incubation, la paonne évite soigneusement le mâle, et tâche surtout de lui dérober sa marche lorsqu'elle retourne à ses œufs : car, dans cette espèce, comme dans celle du cou et de bien d'autres, le mâle, plus ardent et moins sidèle au vœu de la nature, est plus occupé de son plaisir particulier que de la multiplication de son espèce; et s'il peut surprendre la couveuse sur ses œuss, il les casse en s'approchant d'elle, et peutêtre y met-il de l'intention, et cherche-t-il à se délivrer d'un obstacle qui l'empêche de jouir : quelques uns ont cru qu'il ne les cassoit que par son empressement à les couver lui-même; ce seroit un motif bien différent. L'histoire naturelle aura toujours besucoup d'incertitudes; il faudroit, pour les lui ôter, observer tout par soi-même: mais qui peut tout observer?

La paonne couve de vingt-sept à trente jours, plus ou moins, selon la température du climat et de la saison: pendant ce temps on a soin de lui mettre à portée une quantité suffisante de nourriture, de peur qu'étant obligée d'aller se repeitre au loin elle ne quittât ses œufs trop long-temps et ne les laissât refroidir. Il faut aussi prendre garde de la troubler dans son nid et de lui donner de l'ombrage; car, par suite de son naturel inquiet et défiant, si elle se voit découverte, elle abandonnera ses œufs et recommencera une nouvelle ponte, qui ne vaudra pas la première, à cause de la proximité de l'hiver.

On prétend que la paonne ne fait jamais éclore tous ses œufs à la fois, mais que, dès qu'elle voit quelques poussins éclos, elle quitte tout pour les conduire : dans ce cas, il faudra prendre les œufs qui po seront pas encore ouverts, et les mettre éclore sous une autre couveuse, ou dans un four d'incubation.

Élien nous dit que la paonne ne reste pas constamment sur ses œufs et qu'elle passe quelquefois deux jours sans y revenir : ce qui nuit à la réussite de la couvée. Mais je soupçonne quelque méprise dens se passage d'Élien, qui sura appliqué à l'incubation ce qu'Aristote et Pline ont dit de la ponte, laquelle en effet est interrompue par deux ou trois jours de repos; au lieu que de pareilles interruptions dans l'action de couver paroissent contraires à l'ordre de la nature, et à ce qui s'observe dans toutes les espèces connues des oiseaux, si ce n'est dans les pays où la chaleur de l'air et du sol approche du degré nécessaire pour l'incubation.

Quand les petits sont éclos, il faut les laisser sous la mère pendant vingt-quatre heures, après quoi on pourra les transporter sous une mue. Frisch veut qu'on ne les rende à la mère que quelques jours après.

Leur première nourriture sera la farine d'orge détrempée dans du vin, du froment ramolli dans l'eau, ou même de la bouillie euite et refroidie : dans la suite on pourra leur donner du fromage blanc bien presse et sans aucun petit-lait, mêlé avec des poireaux hachés, et même des sauterelles, dont on dit qu'ils sont très friands : mais il faut auparavant ôter les pieds à ces insectes. Quand ils auront six mois, ils mangeront du fromage, de l'orge, du marc de cidre et de poiré, et même ils pinceront l'herbe tendre; mais cette nourriture seule ne suffiroit point, quoique Athénée les appelle graminiores.

On a observé que les premiers jours la mère ne revenoit jamais coucher avec sa couvée dans le nid ordinaire, ni même deux fois dans le même endroit; et comme cette couvée si tendre, et qui ne peut encore monter sur les arbres, est exposée à beaucoup de risques, on doit y veiller de près pendant ces premiers jours, épier l'endroit que la mère aura choisi pour son gite, et mettre ses petits en sûreté sous une mue ou dans une enceinte formée en plein champ avec des claies préparées, etc.

Les paonneaux, jusqu'à ce qu'ils soient un peu forts, portent mal leurs ailes, les ont trainantes et ne savent pas encore s'en servir; dans ces commencements, la mère les prend tous les soirs sur son dos, et les porte l'un après l'autre sur la branche où ils doivent passer la nuit; le lendemain matin, elle saute devant eux du haut de l'arbre en bas, et les accoutume à en faire autant pour la suivre et à faire usage de leurs ailes.

Une mère paonne, et même une poule ordinaire, peut mener jusqu'à vingt-cinq petits paonneaux, selon Columelle; mais seulement quinze, selon Palladius: ce dernier nombre est plus que suffisant dans les pays froids, où les petits ont besoin de se réchauffer de temps en temps et de se mettre à l'abri sous les ailes de la mère, qui ne pourroit en garantir vingt-cinq à la fois.

On dit que si une poule ordinaire, qui mène ses poussins, voit une couvée de petits paonneaux, elle est tellement frappée de leur beauté qu'elle se dégoûte de ses petits et les abandonne pour s'attacher à ces étrangers; ce que je rapporte ici non comme un fait vrai, mais comme un fait à vérifier, d'autant plus qu'il paroît s'écarter du cours ordinaire de la nature, et que, dans les premiers temps, les petits paonneaux ne sont pas beaucoup plus beaux que les poussins.

A mesure que les jeunes paonneaux se fortifient, ils commencent à se battre (surtout dans les pays chauds); et c'est pour cela que les anciens, qui paroissent s'être beaucoup plus occupés que nous de l'éducation de ces oiseaux, les tenoient dans de petites cases séparées : mais les meilleurs endroits pour les élever, c'étoit, selon eux, ces petites îles qui se trouvent en quantité sur les côtes d'Italie, telles, par exemple, que celle de Planasie, appartenant aux Pisans: ce sont en effet les seuls endroits où l'on puisse les laisser en liberté, et presque dans l'état de sauvages, sans craindre qu'ils s'échappent, attendu qu'ils volent peu et ne nagent point du tout, et sans craindre qu'ils deviennent la proie de leurs ennemis, dont la petite île doit être purgée; ils peuvent y vivre selon leur naturel et leurs appétits, sans contrainte, sans inquiétude ; ils y prospéroient mieux, et, ce qui n'étoit pas négligé par les Romains, leur chair étoit d'un meilleur goût; seulement, pour avoir l'œil dessus et reconnoître si leur nombre augmentoit ou diminueit, on les accoutumoit à se rendre tous les jours, à une heure marquée et à un certain signal, autour de la maison, où on leur jetoit quelques poignées de grains pour les attirer.

Lorsque les petits ont un mois d'âge ou un peu plus, l'aigrette commence à leur pousser, et alors ils sont malades comme les dindonneaux lorsqu'ils poussent le rouge: ce n'est que de ce moment que le coq-paon les reconnoît pour les siens, car, tant qu'ils n'ont pas d'aigrette, il les poursuit comme étrangers; on ne doit néanmoins les mettre avec les grands que lorsqu'ils ont sept mois; et s'ils ne se perchoient pas d'eux-mêmes sur le juchoir, il faut les y accoutumer, et ne point souffrir qu'ils dorment à terre, à cause du froid et de l'humidité.

L'aigrette est composée de petites plumes, dont la tige est garnie, depuis la base jusqu'auprès du sommet, non de barbes, mais de petits filets raves et détachés; le sommet est formé de barbes ordinaires, unies ensemble et peintes des plus belles couleurs.

Le nombre de ces petites plumes est variable; j'en ai compté vingt-cinq dans un mâle et trente dans une femelle: mais je n'ai pas observé un assez grand nombre d'individus pour assurer qu'il ne puisse pas y en avoir plus eu moins.

L'aigrette n'est pas un cône renversé, comme on le pourroit croire; sa base, qui est en haut, forme une ellipse fort allongée, dont le grand axe est posé selon la longueur de la tête: toutes les plumes qui la composent ont un mouvement particulier assez sensible, par lequel elles s'approchent ou s'écartent les uns des autres, au gré de l'oiseau, et un mouvement général par lequel l'aigrette entière tantôt se renverse en arrière et tantôt se relève sur la tête.

Les sommets de cette aigrette ont, ainsi que tout le reste du plumage, des couleurs bien plus éclatantes dans le mâle que dans la femelle: outre cela, le coq-paon se distingue de sa poule, dès l'âge de trois mois, par un peu de jaune qui paroît au bout de l'aile; dans la suite, il s'en distingue par la grosseur, par un éperon à chaque pied, par la longueur de sa queue et par la faculté de la relever et d'en étaler les belles plumes, ce qui s'appelle faire la roue. Willughby croit que le paon ne partage qu'avec le dindon cette faculté remarquable: cependant on verra, dans le cours de cette histoire, qu'elle leur est commune avec quelques tetras ou coqs de bruyère, quelques pigeons, etc.

Les plumes de la queue, ou plutôt ces longues couvertures qui naissent de dessus le dos auprès du croupion, sont en grand ce que ceux de l'aigrette sont en petit; leur tige est pareillement garnie, depuis sa base jusque près de l'extrémité, de filets détachés de couleur changeante, et elle se termine par une plaque de barbes réunies, ornées de ce qu'on appelle l'œil ou le miroir: c'est une tache brillante, émaillée des plus belles couleurs, jaune doré de plusieurs nuances, vert changeant en bleu et en violet éclatant, selon les différents aspects, et tout cela empruntant encore un nouveau lustre de la couleur du centre, qui est un beau noir velouté.

Les deux plumes du milieu ont environ quatre pieds et demi, et sont les plus longues de toutes, les latérales allant toujours en diminuant de longueur jusqu'à la plus extérieure. L'aigrette ne tombe point; mais la queue tombe chaque année, en tout ou en partie, vers la fin de juillet, et repousse au printemps; et pendant cet intervalle, l'oiseau est triste et se cache.

La couleur la plus permanente de la tête, de la gorge, du cou et de la poitrine, c'est le bleu avec différents reflets de violet, d'or et de vert éclatant : tous ces reflets, qui renaissent et se multiplient sans cesse sur son plumage, sont une ressource que la nature semble s'être ménagée pour y faire paroître successivement et sans confusion un nombre de couleurs beaucoup plus grand que son étendue ne sembloit le comporter; ce n'est qu'à la faveur de cette heureuse industrie que le paon pouvoit suffire à recevoir tous les dons qu'elle lui destinoit.

De chaque côté de la tête on voit un renslement formé par les petites plumes qui recouvrent le trou de l'oreille.

Les paons paroissent se caresser réciproquement

avec le bec : mais, en y regardant de plus près, f'ai reconnu qu'ils se grattoient les uns les autres autour de la tête, où ils ont des poux très vifs et très agiles; on les voit courir sur la peau blanche qui entoure leurs yeux, et cela ne peut manquer de leur causer une sensation incommode : aussi se prêtent-ils avec beaucoup de complaisance lorsqu'un autre les gratte.

Ces oiseaux se rendent les maîtres de la bassecour, et se font respecter de l'autre volaille, qui n'ose prendre sa pâture qu'après qu'ils ont fini leur repas. Leur façon de manger est à peu près celle des gallinacés; ils saisissent le grain de la pointe du bec, et l'avalent sans le broyer.

Pour boire ils plongent le bec dans l'eau, où ils font cinq ou six mouvements assez prompts de la mâchoire inférieure; puis, en se relevant et tenant leur tête dans une situation horizontale, ils avalent l'eau dont leur bouche s'étoit remplie, sans faire aucun mouvement du bec.

Les aliments sont reçus dans l'œsophage, où l'on a observé, un peu au-dessus de l'orifice antérieur de l'estomac, un bulbe glanduleux, rempli de petits tuyaux qui donnent en abondance une liqueur limpide.

L'estomac est revêtu à l'extérieur d'un grand nombre de fibres motrices.

Dans un de ces oiseaux qui a été disséqué pa-Gaspard Bartholin, il y avoit bien deux conduits biliaires; mais il ne se trouva qu'un seul canal pancréatique, quoique d'ordinaire il y en ait deux dans les oiseaux.

Le cœcumétoit double, et dirigé d'arrière en avant; il égaloit en longueur tous les autres intestins ensemble, et les surpassoit en capacité.

Le croupion est très gros, parce qu'il est chargé de muscles qui servent à redresser la queue et à l'épanouir.

Les excréments sont ordinairement moulés et chargés d'un peu de cette matière blanche qui se trouve sur les excréments de tous les gallinacés et de beaucoup d'autres oiseaux.

On m'assure qu'ils dorment, tantôt en cachant la tête sous l'aile, tantôt en faisant rentrer leur cou en eux-mêmes et ayant le bec au vent.

Les paons aiment la propreté, et c'est par cette raison qu'ils tâchent de recouvrir et d'enfouir leurs ordures, et non parce qu'ils envient à l'homme les avantages qu'il pourroit retirer de leurs excréments, qu'on dit être bons pour le mal des yeux, pour améliorer la terre, etc., mais dont apparemment ils ne connoissent pas toutes les propriétés.

Quoiqu'ils ne puissent pas voler beaucoup, ils aiment à grimper; ils passent ordinairement la nuit sur les combles des maisons, où ils causent beaucoup de dommage, et sur les arbres les plus élevés: c'est de là qu'ils font souvent entendre leur voix, qu'on s'accorde à trouver désagréable, peut-être parce qu'elle trouble le sommeil, et d'après laquelle on prétend que s'est formé leur nom dans presque toutes les langues.

On prétend que la femelle n'a qu'un seul cri qu'elle ne fait guère entendre qu'au printemps, mais que le mâle en a trois : pour moi, j'ai reconnu qu'il avoit deux tons; l'un plus grave, qui tient plus du hautbois; l'autre plus aigu, précisément à l'octave du premier, et qui tient plus des sons perçants de la trompette, et j'avoue qu'à mon oreille ces tons n'ont rien de choquant, de même que je n'ai rien pu voir de difforme dans ses pieds; et ce n'est qu'en prêtant aux paons nos mauvais raisonnements et même nos vices, qu'on a pu supposer que leur cri n'étoit autre chose qu'un gémissement arraché à leur vanité toutes les fois qu'ils aperçoivent la laideur de leurs pieds.

Théophraste avance que leurs cris souvent répétés sont un présage de pluie; d'autres, qu'ils l'annoncent aussi lorsqu'ils grimpent plus haut que de coutume; d'autres, que ces mêmes cris pronostiquoient la mort à quelque voisin; d'autres enfin, que ces oiseaux portoient toujours sous l'aile un morceau de racine de lin comme une amulette naturelle, pour se préserver des fascinations...; tant il est vrai que toute chose dont on a beaucoup parlé a fait dire beaucoup d'inepties.

Outre les différents cris dont j'ai fait mention, le mâle et la femelle produisent encore un certain bruit sourd, un craquement étouffé, une voix intérieure et renfermée, qu'ils répètent souvent et quand ils sont inquiets, et qu'ils paroissent tranquilles ou même contents

Pline dit qu'on a remarqué de la sympathie entre les pigeons et les paons; et Cléarque parle d'un de ces derniers qui avoit pris un tel attachement pour ane jeune personne, que, l'ayant vue mourir, il ne put lui survivre. Mais une sympathie plus naturelle et mieux fondée, c'est celle qui a été observée entre les paons et les dindons: ces deux oiseaux sont du petit nombre des oiseaux qui redressent leur queue et font la roue; ce qui suppose bien des qualités communes: aussi s'accordent-ils mieux ensemble qu'avec tout le reste de la volaille; et l'on prétend même qu'on a vu un coq-paon couvrir une poule d'Inde; ce qui indiqueroit une grande analogie entre les deux espèces.

La durée de la vie du paon est de vingt-cinq ans, selon les anciens; et cette détermination me paroît bien fondée, puisqu'on sait que le paon est entièrement formé avant trois ans, et que les oiseaux en général vivent plus long-temps que les quadrupèdes, parce que leurs os sont plus ductiles: mais je suis surpris que M. Willughby ait cru, sur l'autorité d'Élien, que cet oiseau vivoit jusqu'à cent ans, d'au-

tant plus que le récit d'Elien est mêlé de plusieurs circonstances visiblement fabuleuses.

J'ai dit que le paon se nourrissoit de toutes sortes de grains, comme les gallinacés: les anciens lui donnoient ordinairement par mois un boisseau de froment, pesant environ vingt livres. Il est bon de savoir que la fleur de sureau leur est contraire, et que la feuille d'ortie est mortelle aux jeunes paonneaux, selon Franzius.

Comme les paons vivent aux Indes dans l'état de sauvages, c'est aussi dans ce pays qu'on a inventé l'art de leur donner la chasse: on ne peut guère les approcher de jour, quoiqu'ils se répandent dans les champs par troupes assez nombreuses, parce que, dès qu'ils découvrent le chasseur, ils fuient devant lui plus vite que la perdrix, et s'enfoncent dans des broussailles, où il n'est guère possible de les suivre; ce n'est donc que la nuit qu'on parvient à les prendre, et voici de quelle manière se fait cette chasse aux environs de Cambaie.

On s'approche de l'arbre sur lequel ils sont perchés; on leur présente une espèce de bannière qui porte deux chandelles allumées, et où l'on a peint des paons au naturel : le paon, ébloui par cette lumière, ou bien occupé à considérer les paons en peinture qui sont sur la bannière, avance le cou, le retire, l'allonge encore, et, lorsqu'il se trouve dans un nœud coulant qui y a éte placé exprès, on tire la corde et on se rend maître de l'oiseau.

Nous avons vu que les Grecs faisoient grand cas du paon, mais ce n'étoit que pour rassasier leurs yeux de la beauté de son plumage; au lieu que les Romains, qui ont poussé plus loin tous les excès du luxe, parce qu'ils étoient plus puissants, se sont rassasiés réellement de sa chair : ce fut l'orateur Hortensius qui imagina le premier d'en faire servir sur sa table, et son exemple avant eté suivi, cet oiseau devint très cher à Rome; et les empereurs renchérissant sur le luxe des particuliers, on vit un Vitellius, un Héliogabale, mettre leur gloire à remplir des plats immenses (1) de têtes ou de cervelles de paons, de langues de phénicoptères, de foies de scares, et à en composer des mets insipides qui n'avoient d'autre mérite que de supposer une dépense prodigieuse et un luxe excessivement destruc-

Dans ces temps-là un troupeau de cent de ces oiseaux pouvoit rendre soixante mille sesterces, en n'exigeant de celui à qui on en confioit le soin que trois paons par couvée; ces soixante mille sesterces reviennent, selon l'évaluation de Gassendi, à dix ou douze mille francs: chez les Grecs le mâle et la femelle se vendoient mille drachmes; ce qui revient

(\*) Entre autres dans celul que Vitellius se plaisoit à nommer l'égide de Pallas.

à hait seat quatro-vingt-sept livres dix sous, selon la plus forte évaluation, et à vingt-quatre livres, selon la plus foible : mais il me parelt que cette dernière est beaucoup trop foible, sans quoi le passage suivant d'Athénée ne signifieroit rien : « N'y a-t-il pas de la fureur à neurrir des paons dont le prix n'est pas moindre que celui des statues? » Ce prix étoit bien tombé au commencement du seizième siècle, puisque, dans la nouvelle coutume du Bourbonnois, qui est de 1521, un paon n'étoit estimé que deux sous six deniers de ce temps-là, que M. Dupré de Saint-Maur évalue à trois livres quinze sous d'aujourd'hui; mais il paroit que, peu après cette époque, le prix de ces oiseaux se releva; car Bruyer nous apprend qu'aux environs de Lisieux, où l'on avoit la facilité de les nourrir avec du marc de cidre, on en élevoit des troupeaux dont on tiroit beaucoup de profit, parce que, comme ils étoient fort rares dans le reste du royaume, on en envoyoit de là dans toutes les grandes villes pour les repas d'apparat. Au reste, il n'y a guère que les jeunes que l'on puisse manger; les vieux sont trop durs, et d'autant plus durs que leur chair est naturellement fort sèche; et c'est sans doute à cette qualité qu'elle doit la propriété singulière, et qui paroit assez avérée, de se conserver sans corruption, pendant plusieurs années On en sert cependant quelquesois de vieux; mais c'est plus pour l'apperet que pour l'usage, car on les sert revêtus de leurs belles plumes, et c'est une resherche de luxe assez bien entendue, que l'élégance industrieuse des modernes a ajoutée à la magnificence effrénée des anciens : c'étoit sur un paon ainsi préparé que nos anciens chevaliers faiscient dans les grandes occasions leur vœu appelé le vœu du paon.

On employoit autrefois les plumes de paon à faire des espèces d'éventails; en en formoit des couronnes en guise de laurier, pour les poëtes appelés troubadours. Gesner a vu uns étoffe dont la chaîne étoit de soie et de fil d'or, et la trame de ces mêmes plumes; tel étoit sans doute le manteau tissu de plumes de paon qu'enveya le pape Paul III au roi Pepin.

Selon Aldrovande, les œufs de paon sont regardés par tous les modernes comme une mauvaise neurriture, tandis que les anciens les mettoient au premier rang, et avant œux d'oie et de poule commune : il explique cette contradiction en disant qu'ils sont bons au goût et mauvais à la santé; reste à examiner si la température du climat n'auroit pas encore ici quelque influence.

## LE PAON BLANC.

Le climat n'influe pas moins sur le plumage des oiseaux que sur le pelage des quadrupèdes : nous avons vu dans les volumes précédents que le lièvre, l'hermine et la plupart des autres animaux étoient sujets à devenir blancs dans les pays froids, surtout pendant l'hiver; et voici une espèce de paons, ou, si l'on veut, une variété, qui peroit avoir éprouvé les mêmes effets par la même cause, et plus grands encore, puisqu'elle a produit une race constante dans cette espèce, et qu'elle semble avoir agi plus forte ment sur les plumes de cet oiseau : car la blancheur des lièvres et des hermines n'est que passagère et n'a lieu que pendant l'hiver, ainsi que celle de la gelinotte blanche ou du lagopède, au lieu que le pass blanc est toujours blanc, et dans tous les pays, l'été comme l'hiver, à Rome comme à Tornéo; et cette couleur nouvelle est même si fixe, que des œuss de cet oiseau pondus et éclos en Italie donnent encore des paons blancs. Celui qu'Aldrovande a fait dessiner étoit né à Bologne, d'où il avoit pris occasion de douter que cette variété fût propre aux pays froids : cependant la plupart des naturalistes s'accordent à regarder la Norwége et les entres contrées du Nord comme son pays natal; et il paroit qu'il y vit dans l'état de sauvage, car il se répand pendant l'hiver dans l'Allemagne, où en en prend asses communément dans cette saison; on en trouve même dans des contrées beaucoup plus méridionales, telles que la France et l'Italie, mais dans l'état de domesticité seulement.

M. Linneus assure en général, comme je l'ai dit plus haut, que les paons ne restent pas même en Suède de leur plein gré, et il n'en excepte peint les paons blancs.

Ce n'est pas sans un laps de temps considérable et sans des circonstances singulières, qu'un oisesu né dans les climats si doux de l'Inde et de l'Asie a pu s'accoutumer à l'apreté des pays septentrionaux : s'il n'y a pas été transporté par les hommes, il a pu y passer, soit par le nord de l'Asie, soit par le perd de l'Europe. Quoiqu'on ne sache pas précisément l'époque de cette migration, je soupçonne qu'elle n'est pas fort ancienne; car je vois d'un côté dans Aldrovande, Longolius, Scaliger et Schwenckfeld, que les paons blancs n'ent cessé d'être rares que depuis fort peu de temps; et, d'un autre côté, je suis fondé à croire que les Grecs ne les ont point connus, puisque Aristote ayant parlé, dans son Traité de la génération des animaux, des eouleurs variées du paon, et ensuite des perdrix blanches, des corbeaux blancs, des moineaux blancs, ne dit pas un mot des paons blancs.





Les modernes ne disent rien non plus de l'histoire le ces oiseaux, si ce n'est que leurs petits sont fort délicats à élever : cependant il est plus vraisemblaple que l'influence du climat ne s'est point bornée à leur plumage, et qu'elle se sera étendue plus ou moins jusque sur leur tempérament, leurs habitudes, leurs mœurs; et je m'étonne qu'aucun naturaliste ne se soit encore avisé d'observer les progrès ou du moins le résultat de ces observations plus intérieures et plus profondes : il me semble qu'une seule observation de ce genre seroit plus intéressante, feroit plus pour l'histoire naturelle, que d'aller compter serupuleusement toutes les plumes des oiseaux, et décrire laborieusement toutes les teintes et demiteintes de chacune de leurs barbes dans les quatre parties du monde.

As reste, quoique leur plumage soit entièrement blanc, et particulièrement les longues plumes de leur queue, cependant on y distingue encore à l'extrémité des vestiges marqués de ces miroirs qui en faisoient le plus bel ornement, tant l'empreinte des couleurs primitives étoit profonde. Il seroit curieux de chercher à ressusciter ces couleurs, et de déterminer par l'expérience combien de temps et quel nombre de générations il faudroit dans un climat convenable, tel que les Indes, pour leur rendre leur premier état.

# LE PAON PANACHÉ.

Frisch croit que le paon panaché n'est autre schose que le produit du mélange des deux précédents, je veux dire du paon ordinaire et du paon blanc; et il porte en effet sur son plumage l'empreinte de cette double origine, car il a du blanc sur le ventre, sur les ailes et sur les joues; et dans tout le reste, îl est comme le paon ordinaire, si ce n'est que les miroirs de la queue ne sont ni si larges, ni si ronds, ni si bien terminés. Tout ce que je trouve dans les auteurs sur l'histoire particulière de cet oiseau se réduit à ceci, que leurs petits ne sont pas aussi délicats à élever que ceux du paon blanc

## LE FAISAN().

## Phasianus Colchicus, L.

Il suffit de nommer cet oiseau pour se rappeler le lieu de son origine : le faisan (2), c'est-à-dire l'oiseau

(1) En gree. passavde; en latin, phastanus; en italien, fasane; en allemand, fasan; en anglois, pheasant.

(e) Numero 121, le mâle; et numero 123, la semelle.

du Phase, étoit, dit-on, confiné dans la Colchide avant l'expédition des Argonautes; ce sont ces Grecs qui, en remontant le Phase pour arriver à Colchos, virent ces beaux oiseaux répandus sur les bords du fleuve, et qui, en les rapportant dans leur patrie, lui firent un présent plus riche que celui de la toison d'or.

Encore aujourd'hui les faisans de la Colchide ou Mingrélie, et de quelques autres contrées voisincs, sont les plus beaux et les plus gros que l'on connoisse (1): c'est de là qu'ils se sont répandus d'un côté par la Grèce à l'Occident, depuis la mer Baltique jusqu'au cap de Bonne-Espérance et à Madagascar, et de l'autre, par la Médie dans l'Orient jusqu'à l'extrémité de la Chine et au Japon, et même dans la Tartarie. Je dis par la Médie; car il paroît que cette contrée, si favorable aux oiseaux, et où l'on trouve les plus beaux paons, les plus belles poules, etc., a été aussi une nouvelle patrie pour les faisans, qui s'y sont multipliés au point que ce pays seul en a fourni à beaucoup d'autres pays. Ils sont en fort grande abondance en Afrique, surtout sur la côte des Esclaves, la côte d'Or, la côte d'Ivoire, au pays d'Issini et dans les reyaumes de Congo et d'Angola, où les Nègres les appellent galignoles. On en trouve assez communément dans les différentes parties de l'Europe, en Espagne, en Italie, surtout dans la Campagne de Rome, le Milanais et quelques îles du golfe de Naples; en Allemagne, en France. en Angleterre : dans ces dernières contrées ils ne sont pas généralement répandus. Les auteurs de la Zoologie britannique assurent positivement que dans toute la Grande-Bretagne on ne trouve aucun faisan dans l'état de sauvage. Sibbald s'accorde avec les zoologistes, en disant qu'en Ecosse quelques gentilshommes élèvent de ces oiseaux dans leurs maisons. Boter dit encore plus formellement que l'Irlande n'a point de faisan. M. Linnæus n'en a fait aucune mention dans le dénombrement des oiseaux de Suède. Ils étoient encore très rares en Silésie du temps de Schwenckfeld: on ne faisoit que commencer à en avoir en Prusse il y a vingt ans, quoique la Bohême en ait une très grande quantité: et s'ils se sont multipliés en Saxe, ce n'a été que par les soins du duc Frédérie, qui en lâcha deux cents dans le pays, avec défense de les prendre ou de les tuer. Gesner, qui avoit parcouru les montagnes de Suisse, assure n'y en avoir jamais vu. Il est vrai que Stumpsius assure au contraire qu'on en trouve dans ces mêmes montagnes: mais cela peut se concilier, car il est fort possible qu'il s'en trouve en effet dans un certain canton que Gesner n'auroit point pareouru, tel, par exemple, que la partie qui confine au Milanais, où

(1) Marco Paolo assure que c'est dans les pays soumis aux Tartares qu'on trouve les plus gres faisans, et eeux qui ont la plus longue quene. Olina dit qu'ils sont fort communs. Il s'en faut bien qu'ils soient généralement répandus en France; on n'en voit que très rarement dans nos provinces septentrionales, et probablement on n'y en verroit point du tout, si un oiseau de cette distinction ne devoit être le principal ornement des plaisirs de nos rois: mais ce n'est que par des soins continuels, dirigés avec la plus grande intelligence, qu'on peut les y fixer, en leur faisant, pour ainsi dire, un climat artificiel convenable à leur nature; et cela est si vrai, qu'on ne voit pas qu'ils se soient multipliés dans la Brie, où il s'en échappe toujours quelques uns des capitaineries voisines, et où même ils s'apparient quelquefois, parce qu'il est arrivé à M. Leroy, lieutenant des chasses de Versailles (1), d'en trouver le nid et les œufs dans les grands bois de cette province: cependant ils y vivent dans l'état de liberté, état si favorable à la multiplication des animaux, et néanmoins insuffisant pour ceux mêmes qui, comme les faisans, paroissent en mieux sentir le prix lorsque le climatest contraire: nous avons vu en Bourgogne un homme riche faire tous ses efforts et ne rien épargner pour en peupler sa terre, située dans l'Auxois, sans pouvoir en venir à bout. Tout cela me donne des doutes sur les deux faisans que Regnard prétend avoir tués en Bothnie, ainsi que sur ceux qu'Olaus Magnus dit se trouver dans la Scandinavie, et y passer l'hiver sous la neige sans prendre de nourriture: cette facon de passer l'hiver sous la neige a plus de rapport avec les habitudes du coq de bruyère et des gelinottes qu'avec celles des faisans, de même que le nom de gallæ silvestres, qu'Olaus donne à ces prétendus faisans, convient beaucoup mieux aux tetras ou coqs de bruyère; et ma conjecture a d'autant plus de force, que ni M. Linnæus, ni aucun bon observateur, n'a dit avoir vu de véritables faisans dans les pays septentrionaux; en sorte qu'on peut croire que ce nom de faisan aura été d'abord appliqué par les habitants de ces pays à des tetras ou des gelinottes qui sont en effet très répandus dans le Nord, et qu'ensuite ce nom aura été adopté, sans beaucoup d'examen, par les voyageurs, et même par les compilateurs, tous gens peu attentifs à distinguer les espèces.

Cela supposé, il suffit de remarquer que le faisan a l'aile courte, et conséquemment le vol pesant et peu élevé, pour conclure qu'il n'aura pu franchir de lui-même les mers interposées entre les pays chauds ou même tempérés de l'ancien continent et l'Amérique: et cette conclusion est consirmée par l'expérience; car dans tout le Nouveau-Monde il ne s'est point trouvé de vrais faisans, mais seulement des

(') C'est à lui que je dois la plupart de ces faits; il est peu d'hommes qui aient si bien observé les animaux qui sont à leur disposition, et qui aient communiqué leurs observations avec plus de zèle. oiseaux qui peuvent, à toute force, être regardés comme leurs représentants : car je ne parle point de ces faisans véritables qui abondent aujourd'hui dans les habitations de Saint-Domingue, et qui y ont été transportés par les Européens, ainsi que les paons et les pintades.

Le faisan est de la grosseur du coq ordinaire (1), et peut en quelque sorte le disputer au paon pour la beauté; il a le port aussi noble, la démarche aussi sière, et le plumage presque aussi distingué : celui de la Chine a même les couleurs plus éclatantes; mais il n'a pas, comme le paon, la faculté d'étaler son beau plumage, ni de relever les longues plumes de sa queue; faculté qui suppose un appareil particulier de muscles moteurs dont le paon est pourvu, qui manque au saisan, et qui établissent une différence assez considérable entre les deux espèces : d'ailleurs ce dernier n'a ni l'aigrette du paon, ni sa double queue, dont l'une, plus courte, est composée de véritables pennes directrices, et l'autre, plus longue n'est formée que des couvertures de celleslà : en général, le faisan paroit modelé sur des proportions moins légères et moins élégantes, ayant le corps plus ramassé, le cou plus raccourci, la tête plus grosse, etc.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans sa physionomie, ce sont deux pièces de couleur écarlate, au milieu desquelles sont placés les yeux, et deux bouquets de plumes d'un vert doré, qui, dans le temps des amours, s'élèvent de chaque côté au-dessus des oreilles; car dans les animaux il y a presque toujours, ainsi que je l'ai remarqué, une production nouvelle, plus ou moins sensible, qui est comme le signal d'une nouvelle génération ces bouquets de plumes sont apparemment ce que Pline appeloit, tantôt des oreilles, tantôt de petites cornes; on sent à leur base une élévation formée par leur muscle releveur. Le faisan a outre cela à chaque oreille des plumes dont il se sert pour en fermer à son gré l'ouverture, qui est fort grande.

Les plumes du cou et du croupion ont le bout échancré en cœur, comme certaines plumes de la queue du paon.

Je n'entrerai pas ici dans le détail des couleurs du plumage: je dirai seulement qu'elles ont beaucoup moins d'éclat dans la femelle que dans le mâle, et que dans celui-ci même les reslets en sont encore plus sugitifs que dans le paon, et qu'ils dépendent non seulement de l'incidence de la lumière, mais encore de la réunion et de la position respective de ses plumes; car, si on en prend une seule à part,

(') Aldrovande, qui a observé et décrit cet oiseau avec soin, dit qu'il en a examiné un qui pesoit trois livres de douze onces (libras tres duodecim unciarum); ce que quelques uns ont rendu par trois livres douze onces: c'est une différence de vingt-quatre onces sur trente-six.

les reflets verts s'évanouissent, et l'on ne voit à leur place que du brun ou du noir. Les tiges des plumes du cou et du dos sont d'un beau jaune doré et font l'effet d'autant de lames d'or. Les couvertures du dessus de la queue vont en diminuant et finissent en espèces de filets : la queue est composée de dix-huit pennes, quoique Schwenckfeld n'en compte que seize; les deux du milieu sont les plus longues de toutes, et ensuite les plus voisines de celles-là. Chaque pied est muni d'un éperon court et pointu, qui a échappé à quelques descripteurs et même au dessinateur de nos planches enluminées (nº 121); les doigts sont joints par une membrane plus large qu'elle n'est ordinairement dans les oiseaux pulvérateurs; cette membrane interdigitale, plus grande, semble être une première nuance par laquelle les oiseaux de ce genre se rapprochent des oiseaux de rivière: et en effet, Aldrovande remarque que le faisan se plait dans les lieux marécageux; et il ajoute qu'on en prend quelquesois dans les marais qui sont aux environs de Bologne. Olina, autre Italien, et M. Leroy, lieutenant des chasses de Versailles, ont fait la même observation : ce dernier assure que c'est toujours dans les lieux les plus humides, et le long des mares qui se trouvent dans les grands bois de la Brie, que se tiennent les faisans échappés des capitaineries voisines; quoique accoutumés à la société de l'homme, quoique comblés de ses bienfaits, ces faisans s'éloignent le plus qu'il est possible de toute habitation humaine; car ce sont des oiseaux très sauvages, et qu'il est extremement difficile d'apprivoiser. On prétend néanmoins qu'on les accoutume à revenir au coup de sisset (1), c'est-à-dire qu'ils s'accoutument à venir prendre la nourriture que ce coup de sifflet leur annonce toujours : mais, dès que leur besoin est satisfait, ils reviennent à leur naturel, et ne connoissent plus la main qui les a nourris; ce sont des esclaves indomptables qui ne peuvent se plier à la servitude, qui ne connoissent aucun bien qui puisse entrer en comparaison avec la liberté, qui cherchent continuellement à la recouvrer, et qui n'en manquent jamais l'occasion : les sauvages qui viennent de la perdre sont furieux; ils fondent à grands coups de bec sur les compagnons de leur captivité, et n'épargnent pas même le paon.

Ces oiseaux se plaisent dans les bois en plaine, différant en cela des tetras ou coqs de bruyère, qui se plaisent dans les bois en montagne; pendant la nuit ils se perchent au haut des arbres, ils y dorment la tête sous l'aile: leur cri, c'est-à-dire le cri du mâle, car la femelle n'en a presque point, est entre celui du paon et celui de la pintade, mais plus

(1) Il y a grande apparence que c'étoit la tout le savoirfaire de ces faisans apprivoisés qu'on nourrissoit, selon Élien, dans la ménagerie du roi des Indes. près de celui-ci, et par conséquent très peu agréable. Lear naturel est si farouche, que non seulement ils évitent l'homme, mais qu'ils s'évitent les uns les autres, si ce n'est au mois de mars ou d'avril, qui est le temps où le mâle recherche sa femelle, et il est facile alors de les trouver dans les bois, parce qu'ils se trahissent eux-mêmes par un battement d'ailes qui se fait entendre de fort loin. Les coqs-faisans sont moins ardents que les coqs ordinaires · Frisch prétend que dans l'état de sauvages ils n'ont chacun qu'une seule femelle; mais l'homme, qui se fait gloire de soumettre l'ordre de la nature à son inté rêt ou à ses fantaisies, a changé, pour ainsi dire, le naturel de cet oiseau, en accoutumant chaque coq à avoir jusqu'à sept poules, et ces sept poules à se contenter d'un seul mâle pour elles toutes; car on a eu la patience de faire toutes les observations nécessaires pour déterminer cette combinaison, comme la plus avantageuse pour tirer parti de la fécondité de cet oiseau · cependant quelques économistes ne donnent que deux femelles à chaque mâle, et j'avoue que c'est la méthode qui a le mieux réussi dans la conduite d'une petite faisanderie que j'ai eue quelque temps sous les yeux. Mais ces différentes combinaisons peuvent être toutes bonnes selon les circonstances, la température du climat, la nature du sol, la qualité et la quantité de la nourriture, l'étendue et l'exposition de la faisanderie, les soins du faisandier: comme seroit celui de retirer chaque poule aussitôt après qu'elle est fécondée par le coq; de ne les lui présenter qu'une à une, en observant les intervalles convenables; de lui donner pendant ce temps du blé sarrasin et autres nourritures échauffantes, comme on lui en donne sur la sin de l'hiver, lorsqu'on veut avancer la saison de l'amour.

La faisane fait son nid à elle seule; elle choisit pour cela le recoin le plus obscur de son habitation; elle y emploie la paille, les feuilles et autres choses s mblables; et quoiqu'elle le fasse fort grossièrement en apparence, elle le préfère, ainsi fait, à tout autre mieux construit, mais qui ne le seroit point par elle-même : cela est au point que, si on lui en prépare un tout fait et bien fait, elle commence par le détruire et en éparpiller tous les matériaux, qu'elle arrange ensuite à sa manière. Elle ne fait qu'une ponte chaque année, du moins dans nos climats : cette ponte est de vingt œufs selon les uns, et de quarante à cinquante selon les autres, surtout quand on exempte la faisane du soin de couver; mais celles que j'ai eu occasion de voir n'ont jamais pondu plus de douze œufs, et quelquefois moins, quoiqu'on eût l'attention de faire couver leurs œuss par des poules communes. Elle pond ordinairement de deux ou trois jours l'un; ses œufs sont beaucoup moins gros que ceux de poule, et la coquille en est plus mince que ceux même des pigeons; leur couleur est d'un

gris verdâtre, marqueté de potites taches brunes, comme le dit très bien Aristote (1), arrangées en panes circulaires autour de l'œuf; chaque faisanc en pout oeuver jusqu'à dix-buit.

Si l'on yout entreprendre en grand une éducation de faisans, il faut y destiner un parc d'une étendue proportionnée, qui soit en partie gezonné et en partie somé de buissens, où ses eiseaux puissens trouver un abri contre la pluie et la trop grande chaleur, et même contre l'aiseau de proie : une partie de ce pare sera divisée on plusiours petits parquets de cinq ou six toises en carré, faits pour recevoir chacup un eoq avec sea femelles; on les retient dans ces pargueta, soit en les éjointant, c'est-à-dire en leur counant le fouet de l'aile à l'endroit de la jointure, ou bien en couvréut les parquets avec un filet. On se gardera bien de renfermer plusieurs mâles dans la même enceinte, car il se battroient certainement, et finiroient peut-être par se tuer : il faut même faire en sorte su'ils ne puissent ni se voir ni s'entendre; autrement les mouvements d'inquiétude ou de jalousie que s'inspirercient les uns aux autres ces males si peu ardents pour leurs femolles, et cependant si ombrageux pour leurs rivaux, no manqueroient pas d'étouffer ou d'affoiblir des mouvements plus doux, et sans lesquels il n'est point de génération. Ainsi, dans quelques animaux, comme dans l'homme, le degré de jalousie n'est pas toujoure proportionné au besoin de jouir.

Palladius veut que les coqs soient de l'année prééédente; et tous les naturalistes s'accordent à dire qu'il ne faut pas que les peules sient plus de trois ans. Quelquesois, dans les endroits qui sont bien peuplés de faisans, on ne met que des semelles dans chaque parquet, et on laisse aux coqs sauvages le soin de les séconder.

Ces osserux vivent de toutes sortes de grains et d'herbages, et l'on conseille même de mettre une partie du pare en jardin potager, et de cultiver dans ce jardin des fèves, des estettes, des pommes de terre, des oignons, des laitues et des panais, surtout des deux dernières, dont ils sont très friands; en dit qu'ils aiment aussi bequeoup le gland, les baies d'aubépine et la graine d'absinthe : mais le froment est la meilleure nourriture qu'on puisse leur donner, en y joignant les œuis de fourmis. Quelques uns recommandent de hien prendre gagde qu'il n'y ait des fourmis mêlées, de peur que les faisans ne se dégoûtent des œuis; mais Edmond King veut qu'on leur donne des fourmis même, et prétend que c'est pour eux une pourriture très salutaire, et seule capable de les

(1) Punctis distincta sunt ova meleagridum et phastanarum. Rubrum tinunculi est modo minii. Pline, altémat apparemment ce passage, a dit : Alia punctis distincta ut meleagridi; alia rubri coloris ut phasiapia, censhridi. rétablir lonqu'ils sont feibles et abettus : dame diestie on y substitue avec succès des sausered les des perce-areilles, des mille-pieds. L'auteur awg lo que je viens de citer assure qu'il avoit perdit becat coup de faisans avant qu'il connût la prepriété die et insectes et que depuis qu'il avoit apprès à en fait uage, il ne lui en étoit pas mort un soul de ceu qu'il avoit élevés. Mais, quelque neurriture qu'il evoit élevés. Mais, quelque neurriture qu'il eu noint élevés. Mais, quelque neurriture qu'il en point trop les engraisser; ear les coqs trop grassen sont moins chauds, et les peules trop grasses sont moins fécondes et pondent des œufs à coquille mobile et faciles à cerasor.

La durée de l'incubation est de vingt à vingt-ainq jours, suivant la plupart des auteurs et ma propre observation. Pulladius la fixe à tronte: main c'est une erreur qui n'aureit pas du reparoltre dans la Maison rustique; car le pays où Palladius écriveit étoit plus chaud que le nôtre; les œufs de faisans n'y devoient pas être plus de temps à éclore que dans le nêtre, où ils éclosent au beut d'environ trois semaines; d'où il suit que le mot trigssipuse a été substitué par les copistes au mot vigesipuse.

Il faut tenir la couveuse dans un endroit éloigné du bruit et un peu enterré, afin qu'elle y soit plus à l'abri des inégalités de la température et des impressions du tennerre.

Dès que les petits faisans sont écles, ils commencent à courir comme font tous les gallinacés : on les laisse erdinairement vingt-quatre heures sans lour rien donner; au bout de ce temps, on met la mère et les petits dans une boîte que l'on porte tous les jours aux champs, dans un lieu semé de blé, d'orge, de gazon, et surtout abondant en œufs de fourmis: cette hoite doit avoir pour couverele une espèce de petit toit formé de planches légères, qu'on puisse êter et remettre à volonté, selon les eiroenstances; elle doit aussi avoir à l'une de ses extrémités un retranchement où l'on tient la mère renfermée par des cloisons à claire-voie, qui donnent passage aux faisandeaux : du roste, on leur laisse toute la liberté de sortir de la hoite et d'y rentrer à leur gré; les gloussements de la mère prisoppière et le besoin de se réchauffer de temps en temps sous ses ailes les rappelleront sans cesse, et les empêcheront de s'écarter beaucoup : on a contume de réunir trois ou quatre couvées à peu près du même âge, pour n'en former qu'une seule bande capable d'occuper la mère, à laquelle elle puisse suffire.

On les nourrit d'ahord comme on nouvrit tous les jeunes poussins, avec un mélange d'œnfs durs, de mie de pain et de feuilles de laitue, hachés ensemble, avec des œufs de fourmis de prés. Maisil y a deux attentions essentielles dans ces premiers temps: la première est de ne point les laisser beire du tout, et de ne les lâcher chaque jour que lorsque la rocce

cat évaporée, vu qu'à cet âge toute humidité leur est contraire; et c'est, pour le dire en passant, une des raisons pourquoi les couvées de faisans sauvages ne réussissent guère dans notre pays; car ces faisans, comme je l'ai remarqué plus haut, se tenant par préférence dans les lieux les plus frais et les plus humides, il est difficile que les jeunes faisandeaux n'y périssent: la seconde attention qu'il faut avoir, c'est de leur donner peu et souvent, et dès le matin, en entremélant teujours les œufs de fourmis avec les autres aliments.

Le second mais an peut déjà leur danner une nourriture plus substantielle; des œufs de fourmis de bois, du turquis, du blé, de l'orge, du millet, des fèves moulues, en augmentant insepsiblement la distance des repas.

Ce temps est celui où ils commencent à être sujets à la vermine : la plupart des modernes recommandent, pour les en délivrer, de netteyer la boîte, et même de la supprimer entièrement, à l'exception de son petit toit, que l'on conserve pour leur servir d'abri; mais Olina donne un conseil qui avoitété indiqué par Aristote, et qui me paroit mieux réféchi et plus conforme à la nature de ces oiscaux. Ils sont du nombre des pulvérateurs, et ils périssent lorsqu'ils ne se poudrent point : Olina veut donc qu'on mette à leur portée de petits tas de terre sèche ou de sablon très fin, dans lesquels ils puissent se vautrer, et se délivrer ainsi des piqures incommodes des insectes.

Il faut être aussi très exact à leur donner de l'eau nette et à la leur renouveler souvent; autrement ils courroient risque de la pépie, à laquelle il y auroit peu de remèdes, suivant les modernes, quoique Palladius ordonne tout uniment de la leur ôter comme on l'ôte aux poulets, et de leur frotter le bec avec de l'ail broyé dans de la poix liquide,

Le troisième mois amène de nouveaux dangers: les plumes de leur queue tombent alors, et il leur en pousse de nouvelles; c'est une espèce de crise pour eux comme pour les paons: mais les œufs de fourmis sont encore ici une ressource; car ils hâtent le moment critique et en diminuent le danger, pourvu qu'on ne leur en donne pas trop, car l'excès en seroit pernicleux.

A mesure que les jeunes faisandeaux deviennent grands, leur régime approche davantage de celui des vieux, et dès la fin du troisième mois on peut les lâcher dans l'endroit qu'on veut peupler : mais tel est l'effet de la domesticité sur les animaux qui y ont véeu quelque tempa, que ceux même qui, comme les faisans, ont le penchant le plus invincible pour la liberté, ne peuvent y être rendus teut d'un coup et sans observer de gradations; de même qu'un bon estomac affoibli par des aliments trop légers ne peut s'accoutumer que peu à peu à une nour-

riture plus forte. It faut d'aberd transporter la hotte qui contient la couvée dans l'endroit où l'en veut les lâcher; on aura sein de leur donner la nourriture qu'ils aiment le mieux, mais jamais dans le même endroit, et en diminuant la quantité chaque jeur, afin de les obliger à chercher eux-mêmes ce qui leur convient, et à faire connoissance avec la campagne: lorsqu'ils seront en état de trouver leur subsistance, ce sera le moment de leur donner la liberté et de les rendre à la nature; ils deviennent bientôt aussi sauvages que ceux qui sont nés dans les bois, à cela près qu'ils conserverent une sorte d'affection pour les lieux où ils auront été hien traités dans leur premier age.

L'homme, ayant réussi à forcer le naturel du faisan en l'accoutumant à se joindre à plusieurs femelles. a tenté de lui faire encore une nouvelle violence en l'obligeant de se mêler avec une espèce étrangère. et ses tentatives ont en quelque succès; mais ce n'a pas été sans beaucoup de soins et de précautions (1): on a pris un jeune coq-faisan qui ne s'étoit encore accouplé avec aucune faisane, en l'a renfermé dans un lieu étroit et soiblement éclairé par en haut; on lui a choisi de jounes poules dont le plumage approchoit de celui de la faisane; on a mis ces jeunes poules dans une case attenant à celle du coq-faisan, et qui n'en étoit séparée que par une grille, dont les mailles étoient assez grandes pour laisser passer la tête et le cou, mais non le corns de ces eiseaux: on a ainsi accoutumé le cog-faisan à voir ces noules. et même à vivre avec elles, parce qu'on ne lui a donné de neurriture que dans leur case, joignant la grille de séparation ; lorsque la connoissance a été faite, et qu'on a vu la saison de l'amour approcher, on a nouvri ce jeune cog et ces poules de la manière la plus propre à les échauffer et à leur faire épreuver le besoin de se joindre ; et quand ce besoin a été bien marqué, en a ouvert la communication : il est arrivé quelquefois que le faisan, fidèle à la nature, comme indigné de la mésalliance à laquelle on veuloit le contraindre, a maltraité et même mis à mort les premières poules qu'on lui avoit données; s'il ne s'adoucissoit point, en le demptoit en lui touchant le becavee un fer rouge d'une part, et de l'autre en excitant son tempérament par des fomentations appropriées : enfin le besoin de s'unir aug-

(i) lamais les faisans libres ne cochent les poules qu'ils rencantrent : ce n'est pas que la coq ne fasse quelquefois des avances, mais la poule ne les souffie point.

C'est à M. Leroy, lieutenant des chasses de Versailles, que je dois cette observation et beaucoup d'autres que j'ai insérées dans cet article. Il seroit à souhaiter que sur l'histoire de chaque oiseau on eût à consulter quelqu'un qui eût autant de connoissances, de lumières et d'empressement à les communiquer.

mentant tous les jours, et la nature travaillant sans cesse contre elle-même, le faisan s'est accouplé avec les poules ordinaires, et il en a résulté des œufs pointillés de noir comme ceux de la faisane, mais beaucoup plus gros, lesquels ont produit des bâtards qui participoient des deux espèces, et qui étoient même, selon quelques uns, plus délicats et meilleurs au goût que les légitimes, mais incapables, à ce qu'on dit, de perpétuer leur race, quoique, selon Longolius, les femelles de ces mulets, jointes avec leur père, donnent de véritables saisans. On a encore observé de ne donner au coq-faisan que des poules qui n'avoient jamais été cochées, et même de les renouveler à chaque couvée, soit pour exciter davantage le faisan (car l'homme juge toujours des autres êtres par lui-même), soit parce qu'on a prétendu remarquer que, lorsque les poules étoient fécondées une seconde fois par le même faisan, il en résultoit une race dégénérée.

On dit que le faisan est un oiseau stupide, qui se croit bien en sureté lorsque sa tête est cachée, comme on l'a dit de tant d'autres, et qui se laisse prendre à tous les piéges. Lorsqu'on le chasse au chien courant, et qu'il a été rencontré, il regarde fixement le chien tant qu'il est en arrêt, et donne tout le temps au chasseur de le tirer à son aise. Il suffit de lui présenter sa propre image, ou seulement un morceau d'étoffe rouge sur une toile blanche, pour l'attirer dans le piége; on le prendencore en tendant des lacets ou des filets sur les chemins où il passe le soir et le matin pour aller boire; ensin on le chasse à l'oiseau de proie, et l'on prétend que ceux qui sont pris de cette manière sont plus tendres et de meilleur goût. L'automne est le temps de l'année où ils sont le plus gras : on peut engraisser les jeunes dans l'épinette ou avec la pompe, comme toute autre volaille; mais il faut prendre garde, en leur introduisant la petite boulette dans le gosier, de ne leur pas renverser la langue, car ils mourroient sur-le-champ.

Un faisandeau bien gras est un morceau exquis, et en même temps, une nourriture très saine: aussi ce mets a-t-il été de tout temps réservé pour la table des riches; et l'on a regardé comme une prodigalité insensée la fantaisie qu'eut Héliogabale d'en nourrir les lions de sa ménagerie.

Suivant Olina et M. Leroy, cet oiseau vit, comme les poules communes, environ six à sept ans, et c'est sans aucun fondement qu'on a prétendu connoître son âge par le nombre des bandes transversales de sa queue.

# LE FAISAN BLANC.

On ne connoît point assez l'histoire de cette variété de l'espèce du faisan pour savoir à quelle cause on doit rapporter la blancheur de son plumage; l'analogie nous conduiroit à croire qu'elle est un effet du froid, comme dans le paon blans. Il est vrai que le faisan ne s'est point enfoncé dans les pays septentrionaux autant que le paon; mais aussi sa blancheur n'est point parfaite, puisqu'il a, selon M. Brisson, des taches d'un violet foncé sur le cou, et d'autres taches roussatres sur le dos, et que, selon Olina, les mâles montrent quelquefois les couleurs franches des faisans ordinaires sur la tête et sur le cou. Ce dernier auteur dit que les faisans blancs viennent de Flandre; mais sans doute qu'en Flandre on dit qu'ils viennent encore de plus loin du côté du Nord : il ajoute que les femelles sont d'une blancheur plus parfaite que les mâles; et je remarque que la femelle du faisan ordinaire a aussi plus de blanc dans son plumage que n'en a le mâle.

# LE FAISAN VARIÉ.

Comme le paon blanc mélé avec le paon ordinaire a produit le paon varié ou panaché, ainsi l'on peut croire que le faisan blanc se mélant avec le faisan ordinaire, a produit le faisan varié dont il s'agit ici, d'autant plus que ce dernier a exactement la même forme et la même grosseur que l'espèce ordinaire, et que son plumage, dont le fond est blanc, se trouve semé de taches qui réunissent toutes les couleurs de notre faisan.

Frisch remarque que le faisan varié n'est point bon pour la propagation.

# LE COQUARD

## OU LE FAISAN BATARD.

Le nom de faisan-huneru, que Frisch donne à cette variété du faisan, indique qu'il le regarde comme le produit du mélange du faisan avec la poule ordinaire: et en effet, le faisan bâtard représente l'espèce du faisan par son cercle rouge autour des yeux et par sa longue queue; et il se rapproche du coq ordinaire par les couleurs communes et obscu res de son plumage, qui a beaucoup de gris plus ou moins foncé. Le faisan bâtard est aussi plus petit que le faisan ordinaire, et il ne vaut rien pour per-



LE FAISAN DORE.



•

•

.

pétuer l'espèce; ce qui convient assez à un métis, ou, si l'on veut, à un mulet.

Frisch nous apprend qu'on en élève beaucoupen Allemagne, à cause du profit qu'on en retire, et c'est en effet un très bon manger (1).

# OISEAUX ÉTRANGERS OUI ONT RAPPORT AU FAISAN.

Je ne placerai point so us ce titre plusieurs oiseaux auxquels la plupart des voyageurs et des naturalistes ont donné le nom de faisans, et qui se trouvent même sous ce nom dans nos planches enluminées, mais que nous avons reconnus, après un plus mûr examen, pour des oiseaux d'espèces fort différentes.

De ce nombre sont, 4° le faisan des Antilles, de M. Brisson, qui est le faisan de l'île Kayriouacou, du P. du Tertre, lequel a les jambes plus longues et la queue plus courte que le faisan;

2° Le faisan couronné des Indes, de M. Brisson, qui est représenté sous le même nom (n° 118), et qui diffère du faisan par sa conformation totale, par la forme particulière du bec, par ses mœurs, par ses habitudes, par ses ailes qui sont plus longues, par sa queue plus courte, et qui, à sa grosseur près, paroit avoir beaucoup plus de rapport avec le genre du pigeon;

3° L'oiseau d'Amérique (n° 537) que nous avons fait représenter sous le nom de faisan huppé de Cayenne, parce qu'il nous avoit été envoyé sous ce nom, mais qui nous paroît différer du faisan par sa grosseur, par le port de son corps, par son cou long et menu, sa tête petite, ses longues ailes, etc.

4º Le hocco-faisan de la Guiane (nº 86), qui n'est rien moins qu'un faisan, comme il est aisé de s'en convaincre par la comparaison des figures;

5° Tous les autres hoccos de l'Amérique que MM. Brisson et Barrère, et plusieurs autres, entraînés par leur méthode, ont rapportés au genre du faisan, quoiqu'ils en diffèrent par un grand nombre d'attributs, et par quelques uns même de ceux qui avoient été choisis pour en faire les caractères de ce genre.

(1) Ce seroit ici le lieu de parler du faisan-dindon qui a été vu en Angleterre, dont M. Edwards a donné la description et la figure, planche cccxxxvii; mais j'en ai dit mon avis ci-dessus à l'article du *Dindon*.

Į.

# LE FAISAN DORÉ

OU LE TRICOLOR HUPPE DE LA CHIRE.

## Phasianus pictus. L.

Quelques auteurs ont donné à cet oiseau le nom de faisan rouge; on eût été presque aussi bien fondé à lui donner celui de faisan bleu, et ces deux dénominations auroient été aussi imparfaites que celle de faisan doré, puisque tous les trois, n'indiquant que l'une des trois couleurs éclatantes qui brillent sur son plumage, semblent exclure les deux autres; c'est ce qui m'a donné l'idée de lui imposer un nouveau nom, et j'ai cru que celui de tricolor huppé de la Chine le caractériseroit mieux, puisqu'il présente à l'esprit ses attributs les plus apparents.

On peut regarder ce faisan comme une variété du faisan ordinaire, qui s'est embelli sous un ciel plus beau; ce sont deux branches d'une même famille qui se sont séparées depuis long-temps, qui même ont formé deux races distinctes, et qui cependant se reconnoissent encore, car elles s'allient, se mêlent et produisent ensemble: mais il faut avouer que leur produit tient un peu de la stérilité des mulets, comme nous le verrons plus bas, ce qui prouve de plus en plus l'ancienneté de la séparation des deux races.

Le tricolor huppé de la Chine est plus petit que notre faisan; et je dois avertir à cette occasion que dans notre planche enluminée (n° 247), on a omis le module qui doit être de deux pouces neuf lignes.

La beauté frappante de cet oiseau lui a valu d'être cultivé et multiplié dans nos faisanderies, où il est assez commun aujourd'hui. Son nom de tricolor huppé indique le rouge, le jaune doré et le bleu, qui dominent dans son plumage, et les longues et belles plumes qu'il a sur la tête, et qu'il relève quand il veut en manière de huppe : il a l'iris, le bec, les pieds et les ongles jaunes; la quene plus longue à proportion que notre faisan, plus émaillée, et en général le plumage plus brillant : au-dessus des plumes de la queue sortent d'autres plumes longues et étroites, de couleur écarlate, dont la tige est jaune; il n'a point les yeux entourés d'une peau rouge, comme le faisan d'Europe; en un mot il paroît avoir subi fortement l'influence du climat.

La femelle du faisan doré est un peu plus petite que le mâle; elle a la queue moins longue, les couleurs de son plumage sont fort ordinaires et encore moins agréables que celles de notre faisane; mais quelquefois elle devient avec le temps aussi belle que le mâle: on en a vu une en Angleterre, chez milady Essex, qui, dans l'espace de six ans, avoit graduellement changé sa couleur ignoble de bécasse

en la belle couleur du mâle, duquel elle ne se distinguoit plus que par les yeux et par la longueur de la queue. Des présonnes intéligentes, qui ont été à portée d'observer ces oiseaux, m'ont aussi assuré que ce thangement de couleur avoit lieu dans la plupart des femelles; qu'il commençoit lorsqu'elles avoient quatre ans, temps où le mâle commençoit musé à prendre du dégoût pour elles et à les maltrainter; qu'il leur verroit alors de ces plumes longues et étroites qui, dans le mâle, accompagnent les plumes de la queue; en ûn mot, que plus elles avançoient en âge, plus elles devenoient semblables au mâle, comme cela a lieu, plus ou moins, dans presque tous les animaux.

M. Edwards assure qu'on a vu parefilement chez le due de Leeds une faisane dont le plumage étoit devenu semblable à celui du faisan mâle; et il ajoute que de tels changements de couleur n'ont guère lieu que parmi les oiseaux qui vivent dans la domesticité.

Les œufs de la faisante dorée ressemblent beaucoup à ceux de la pintade, et sont plus petits à proportion que œux de la poule domestique, et plus rougeatres que œux de nos faisans.

Le docteur Hans Sloane à conserve un mâle environ quinze ans : Il parolt due c'est un oiseau robuste, puisqu'il vit si long-temps hors de son pays; il s'accoutume fort bien au nôtre et y multiplie assez facilement; il multiplie meme avec notre faisane d'Europe. M. Leroy, lieutenant des chasses de Versailles, ayant mis tine de ces saisanes de la Chine avec un coq-faisan de ce pays-ti, il en a résulté deux faisans males fort ressemblants aux nôtres, tependant avec le plumage mal teint et n'ayant que quelques plumes jaunes sur la tête, comme le faisan de la Chine. Ces deux jeunes males metis ayant été mis avec des faisanes d'Europe, l'un d'eux féconda la sienne la seconde année, et il en à résulté une poule faisane qui n'a jamais pa devenir féconde; et les deux coqs métis n'ont rien produit de plus jusqu'à la quatrième année, temps où ils trouvérent le moven de s'échapper à travers leurs filets.

Il y a grunde apparence que le tricolor huppé dont il s'agh dans cet article est ce beau faisan dont on dit que les plumes se vendent à la Chine plus cher que l'oiseau même, et que c'est aussi celui que Marco-Paolo admira dans un de ses voyages de la Chine, et dent la queue avoit deux où trois pieds de long.

11.

#### LE FAISAN NOIR ET BLANC DE LA CHINE.

Phasianus nyctemerus. L.

La figure de nos planches enluminées (i) n'a été dessinée que d'après l'oiseau empaillé, et je ne doute

(') Numéro 123, le mâle, et numéro 124, la semelle.

pas que celle de M. Edwards, qui a été faite et retouchée à loisir d'après le vivant, et qui a été récherchée pour les plus petits détails d'après l'oiseau mort, ne représente plus exactement ce faisan, et ne donne une idée plus juste de son port, de son air, etc.

Il est aisé de juger, par la seule inspection de la figure, que c'est une variété du faisan, modelé, pour la forme totale, sur les proportions du tricolor huppé de la Chine, mais beaucoup plus gros, puisqu'il dépasse même le faisan d'Europe : il a avec ce dernier un trait de ressemblance bien remarquable, c'est la bordure rouge des yeux, qu'il a même plus large et plus étendue; car elle lui tombe de chaque côté au-dessous du bet inférieur, en forme de barbillons, et d'autre part elle s'élève comme une double crette au-dessous du bet supérieur.

La femeste est un peu plus petite que le male, dont elle distère beaucoup par la couleur; elle n'a ni le dessus du corps blanc comme lui, ni le dessus d'un beau noir, avec des reslets de pourpre : on n'aperçoit dans tout son plumage qu'une échappée de blanc au-dessous des yeux; le reste est d'un rouge brun plus on moins soncé, excepté sous le ventre et dans les plumes latérales de la queue, où l'on voit des bandes noires transversales sur un fond gris. A tous autres égards, la semelle dissère moins du male dans cette race que dans toutes les autres races de saisan; elle a comme lui une huppe sur la tête, les yeux entourés d'une bordure rouge et les pieds de même couleur.

Comme aucun naturaliste, ni même aucun voyageur, ne nous a donné le plus léger indice sur l'origine du faisan noir et blanc, nous sommes réduits sur cela aux seules conjectures : la mienne seroit que de même que le faisan de Géorgie s'étant avancé vers l'Orient, et ayant fixé son séjour dans les provinces méridionales ou tempérées de la Chine, est devenu le tricolor huppé, ainsi le faisan blanc de nos pays froids ou de la Tartarie, avant passé dans les provinces septentrionales de la Chine, est devenu le faisan noir et blanc de cet article, lequel aura pris plus de grosseur que le faisan primitif ou de Géorgie, parce qu'il aura trouvé dans ces provinces une nourriture plus abondante ou plus analogue à son tempérament, mais qui porte l'empreinte du nouveau climat dans son port, son air, sa forme extérieure, semblable au port, à l'air, à la forme extérieure du tricolor huppé de la Ghine, et qui a conservé du faisan primitif la berdure rouge des yeux, laquelle même a pris en lui plus d'étendue et de volume, sans doute par les mêmes causes qui l'ont rendu lui-même plus gros et plus grand que le faisan ordinaire.



ON WIND AMMONIAD III.

# L'ARGUS of LE LUEN.

## Phasianus Argus. L.

On trouve au nord de la Chine une espèce de faisan dont les ailes et la queue sont semées d'un très grand nombre de taches rendes, semblables à des yeux, d'où on lui a donné le nom d'argus: les deux plumes du milieu de la queue sont très longues et excèdent de beaucoup toutes les autres. Cet oiseau est de la grosseur du dindon; il a sur la tête une double huppe qui se couche en arrière.

IV

# LÉ NAPAUL ou FAISAN CORNU

Phasiunus Salyra. Vieillot.

M. Edwards, à qui nous tlevons la connoissance de cet obteau rure, le range parmi les dindons, comme avant autour de la tête des excroissances charaues, et rependant il fui donne le nom de faisan cortu. Je trois en effet qu'il approche plus da faisan que da dindon; car les excreissances charnues ne sont tien moins que propres à ce detnier : le coq, la pintade, l'oiseau royal, le casoar et bien d'autres oimeaux des deux continents, en ent mussi; elles ne sont pas même étrangères au faisan, puisqu'en petit regarder ce large ceréle de peau rouge dont les yeux nont entourés comme étant à peu près de même nature, et que dans le faisan neit et blanc de la Chime cette peau forme réchement une double crête sur le bee et des barbillons au-dessous. Ajoutez à cela que le napaul est du climat des faisans, puisqu'il a été envoyé de Bengale à M. Mead; qu'il a le bec, les pieds, les éperons, les ailes et la forme totale du faisan ; et l'on conviendra qu'il est plus naturel de le Papporter au faisan qu'à un vibead d'Amérique, tel que le dindon.

Le napaul ou faisan corriu est ainsi appelé, parce du'il a en effet deux cornes sur la tête; ces cornes sont de couleur bleue; de forme cylindrique, obtuses à leur extrémité, couchées en arrière et d'une substance analogue à de la chair calleuse. Il n'a point autour des yeux ce tercle de peau rouge, quelquefois pointillée de noir; qu'ont les faisans; mais il a tout cet espace garni de poils noirs en guise de plumes. Au-dessous de cet espace et de la base du bec inférieur, prend naissance une sorte de gorgerette formée d'une peau lâche, laquelle tombe et flotte librement sur la gorge de la partie supérieure du cou; cette gorgerette est noire dans son milieu, semée de quelques poils de même couleur et sillonnée par des rides plus ou moins profondes, en sorte

qu'elle paroit capable d'extension dans l'oiseau vivant, et l'on peut croire qu'il sait la gonsler ou la resserrer à sa volonté : les parties latérales en sont bleues, avec quelques taches orangées et sans aucun poil en dehors; mais la face intérieure qui s'applique sur le cou est garnie de petites plumes noires, ainsi que la partie du cou qu'elle recouvre. Le sommet de la tête est rouge, la partie antérieure du corps rougeatre, la partie postérieure plus rembrunie; sur le tout, y compris la queue et les ailes, on voit des taches blanches entources de noir, semées près à près assez régulièrement : ces taches sont rondes sur l'avant, oblongues ou en forme de larmes sur l'arrière, et celles-ci tournées de manière que la pointe regarde la tête. Les ailes ne passent guère l'origine de la queue, d'où l'on peut conclure que c'est un oiseau pesant. La longueur de la queue n'a pu être déterminée par M. Edwards, vu qu'elle y est représentée dans le dessin original comme ayant été usée par quelque frottement.

v

#### LE KATRACA.

# Phasianus Paraqua. LATH.

Quoique à vrai dire il ne se soit point trouvé de véritables faisant dans l'Amérique, comme nous l'avons établi cf-dessus, néanmoins, parmi la multitude d'oiseaux différents qui peuplent ces vastés contrées, on en voit qui ont plus ou moins de tapport avec le faisan; et celui dont il s'agit dans cet article en approche plus qu'aucun autre, et doit être regardé comme son représentant dans le Nouveau Monde. Il le représente en effet par sa forme totale, par son bet un peu crochu, par ses yeux bordés de rouge, et par sa longue queue; néanmoins, comme il appartient à un climat et même à un moude différent, et qu'il est incertain s'il se mêle avec nos saisans d'Europe, je le place sci après ceux de la Chine, qui s'accouplent certainement et produisent avec les nôties.

L'histoire du l'atraca est totalement inconhue; tout ce que je puis dife d'après l'inspection de sa forme extérieure, t'est que le sujet représenté (n° 446), nous paroit être le mâle, à cause, de sa longue queue et de la forme de son corps, moins arrondie qu'allongée.

Nous lui conserverons le nom de katraca qu'il porte au Mexique, suivant le P Feuillée.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI PARAISSENT AVOIR RAPPORT

AVEC LE PAON ET AVEC LE FAISAN.

Je range sous ce titre indécis quelques oiseaux étrangers, trop peu connus pour qu'on puisse leur assigner une place plus fixe.

I.

# LE CHINQUIS.

Pavo Thibetanus. L.

Dans l'incertitude où je suis si cet oiseau est un véritable paon ou non, je lui donne ou plutôt je lui conserve le nom de chinquis, formé de son nom chinois chin-tchien-khi: c'est la dixième espèce du genre des faisans de M. Brisson; il se trouve au Thibet, d'où cet auteur a pris occasion de le nommer paon du Thibet. Sa grosseur est celle de la pintade : il a l'iris des yeux jaune, le bec cendré, les pieds gris, le fond du plumage cendré, varié de lignes noires et de points blancs; mais ce qui en fait l'ornement principal et distinctif ce sont de belles et grandes taches rondes d'un bleu éclatant, changeant en violet et en or, répandues une à une sur les plumes du dos et les couvertures des ailes, deux à deux sur les pennes des ailes, et quatre à quatre sur les longues couvertures de la queue, dont les deux du milieu sont les plus longues de toutes, les latérales allant toujours en se raccourcissant de chaque côté.

On ne sait ou plutôt on ne dit rien de son histoire, pas même s'il fait la roue en relevant en éventail ses belles plumes chargées de miroirs.

Il ne faut pas confondre le chinquis avec le kinki ou poule dorée de la Chine, dont il est parlé dans les relations de Navarette, Trigault, du Halde, et qui, autant qu'on peut en juger par des descriptions imparfaites, n'est autre chose que notre tricolor huppé.

II.

## LE SPICIFÈRE.

Pavo muticus. L.

J'appelle ainsi le huitième faisan de M. Brisson, qu'Aldrovande a nommé paon du Japon; tout en avouant qu'il ne ressembloit à notre paon que par les pieds et la queue.

Je lui ai donné le nom de spicisère, à cause de l'aigrette en sorme d'épi qui s'élève sur sa tête : cette aigrette est haute de quatre pouces, et paroit émaillée de vert et de bleu; le bec est de couleur cendrée, plus long et plus menu que celui du paon; l'iris est jaune et le tour des yeux rouge, comme dans le faisan; les plumes de la queue sont en plus petit nombre. le fond en est plus rembruni et les miroirs plus grands, mais brillant des mêmes couleurs que dans notre paon d'Europe : la distribution des couleurs forme, sur la poitrine, le dos et la partie des ailes la plus proche du dos, des espèces d'écailles qui ont différents reflets en différents endroits, bleus sur la partie des ailes là plus proche du dos, bleus et verts sur le dos, bleus, verts et dorés sur la poitrine; les autres pennes de l'aile sont vertes dans le milieu de leur longueur, ensuite jaunâtres, et sinissent par être noires à leur extrémité : le sommet de la tête et le haut du cou ont des taches bleues mélées de blanc sur un fond verdâtre.

Telle est à peu près la description qu'Aldrovande a faite du mâle, d'après une figure peinte que l'empereur du Japon avoit envoyée au pape : il ne dit point s'il étale sa queue comme notre paon ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne l'étale point dans la figure d'Aldrovande, et qu'il y est même représenté sans éperons aux pieds, quoique Aldrovande n'ait pas oublié d'en faire paroître dans la figure du paon ordinaire qu'il a placée vis-à-vis pour servir d'objet de comparaison.

Selon cet auteur, la femelle est plus petite que le mâle: elle a les mêmes couleurs que lui sur la tête, le cou, la poitrine, le dos et les ailes; mais elle en diffère en ce qu'elle a le dessous du corps noir et en ce que les couvertures du croupion, qui sont beaucoup plus courtes que les pennes de la queue, sont ornées de quatre ou cinq miroirs assez larges, relativement à la grandeur des plumes; le vert est la couleur dominante de la queue, les pennes en sont bordées de bleu et les tiges de ces pennes sont blanches.

Cet oiseau paroît avoir beaucoup de rapport avec celui dont parle Kæmpfer dans son Histoire du Japon, sous le nom de faisan; ce que j'en ai dit suflit pour faire voir qu'il a plusieurs traits de conformité et plusieurs traits de dissemblance, soit avec le paon, soit avec le faisan, et par conséquent il ne devoit point avoir d'autre place que celle que je lui donne ici.

III.

# L'ÉPERONNIER.

Pavo bicalcaratus. GMEL.

Cet oiseau (1) n'est guère connu que par la figure et la description que M. Edwards a publiées du mâle et de la femelle, et qu'il avoit faites sur le vivant.

Au premier coup d'œil le mâle paroît avoir quelque rapport avec le faisan et le paon; comme eux il a la queue longue, il l'a semée de miroirs comme le paon; et quelques naturalistes, s'en tenant à ce premier coup d'œil, l'ont admis dans le genre du faisan : mais quoique, d'après ces rapports superficiels, M. Edwards ait cru pouvoir lui donner ou lui conserver le nom de faisan-paon, néanmoins, en y regardant de plus près, il a bien jugé qu'il ne pouvoit appartenir au genre du faisan, 4º parce que les longues plumes de sa queue sont arrondies et non pointues par le bout; 2º parce qu'elles sont droites dans toute leur longueur, et non recourbées en bas; 3° parce qu'elles ne font pas la gouttière renversée par le renversement de leurs barbes, comme dans le faisan; 4º enfin, parce qu'en marchant il ne recourbe point sa queue en haut.

Mais il appartient encore bien moins à l'espèce du paon dont il diffère non seulement par le port de la queue, par la configuration et le nombre des pennes dont elle est composée, mais encore par les proportions de sa forme extérieure, par la grosseur de la tête et Ju cou, et en ce qu'il ne redresse et n'épanouit point sa queue comme le paon (2), qu'il n'a au lieu d'aigrette qu'une espèce de huppe plate, formée par les plumes du sommet de la tête qui se relèvent, et dont la pointe revient un peu en avant : enfin le mâle dissère du coq-paon et du coq-faisan par un double éperon qu'il a à chaque pied; caractère presque unique, d'après lequel je lui ai donné le nom d'éperonnier.

Ces différences extérieures, qui certainement en supposent beaucoup d'autres plus cachées, paroitront assez considérables à tout homme de sens et qui ne sera préoccupé d'aucune méthode, pour exclure l'éperonnier du nombre des paons et des faisans, encore qu'il ait comme eux les doigts séparés, les pieds nus, les jambes revêtues de plumes jusqu'au talon, le bec en cône courbé, la queue longue et la tête sans crête ni membrane. A la vérité, je sais tel méthodiste qui ne pourroit sans inconsé-

(1) Numéros 492 et 493.

quence ne pas le reconnoître pour un paon ou pour un faisan, puisqu'il a tous les attributs par lesquels ce genre est caractérisé dans sa méthode; mais aussi un naturaliste sans méthode et sans préjugé ne pourra le reconnoître pour le paon de la nature: et que s'ensuivra-t-il de là, sinon que l'ordre de la nature est bien loin de la méthode du naturaliste?

En vain me dira-t-on que, puisque l'oiseau dont il s'agit ici a les principaux caractères du genre du faisan, les petites variétés par lesquelles il en diffère ne doivent point empêcher qu'on ne le rapporte à ce genre; car je demanderai toujours: qui donc ose se croire en droit de déterminer ces caractères principaux; de décider, par exemple, que l'attribut négatif de n'avoir ni crête ni membrane soit plus essentiel que celui d'avoir la tête de telle ou telle forme, de telle ou telle grosseur, et de prononcer que tous les oiseaux qui se ressemblent par des caractère choisis arbitrairement doivent aussi se ressembler dans leurs véritables propriétés?

Au reste, en refusant à l'éperonnier le nom de paon de la Chine, je ne fais que me conformer aux témoignages des voyageurs, qui assurent que dans ce vaste pays on ne voit de paons que ceux qu'on y apporte des autres contrées.

L'éperonnier a l'iris des yeux jaune, ainsi que l'espace entre la base du bec, l'œil et le bec supérieur rouge, l'inférieur brun foncé et les pieds d'un brun sale : son plumage est d'une beauté admirable. La queue est, comme je l'ai dit, semée de miroirs ou de taches brillantes, de forme ovale, et d'une belle couleur de pourpre avec des reslets bleus, verts et or; ces miroirs font d'autant plus d'effet qu'ils sont terminés et détachés du fond par un double cercle, l'un noir et l'autre orangé obscur : chaque penne de la queue a deux de ces miroirs accolés l'un à l'autre, la tige entre deux; et malgré cela, comme cette queue a infiniment moins de plumes que celle du paon, elle est beaucoup moins chargée de miroirs; mais en récompense l'éperonnier en a une très grande quantité sur le dos et sur les ailes, où le paon n'en a point du tout : ces miroirs des ailes sont ronds; et, comme le fond du plumage est brun, on croiro t voir une belle peau de martre zibeline enrichie de saphirs, d'opales, d'émeraudes et de topazes.

Les plus grandes pennes de l'aile n'ont point de miroirs, toutes les autres en ont chacune un; et, quel qu'en soit l'éclat, leurs couleurs, soit dans les ailes, soit dans la queue, ne pénètrent point jusqu'à l'autre surface de la penne, dont le dessous est d'un sombre uniforme.

Le mâle surpasse en grosseur le faisan ordinaire : la femelle est d'un tiers plus petite que le mâle, et paroît plus leste et plus éveillée; elle a comme lui l'iris jaune, mais point de rouge dans le bec, et la

<sup>(</sup>a) M. Edwards ne dit point que cet oiseau fasse la roue; et de cela seul je me crois en droit de conclure qu'il ne la fait point : un fait aussi considérable n'aurait pu échapper à M. Edwards; et, s'il l'eût observé, il ne l'auroit point omis.

queue beaucoup plus pélite. Quoique ses couleurs approviront plus de celles du mâte que dans l'espèce des paons et des faisans, étépendant elles sont plus mates, plus éteintes, et n'ent point ce lustre, ce jeu, ces ondulations de lumière, qui font un si bel effet dans les miroirs du mâle.

Cet oiseau étoit vivant à Londres l'année dernière, d'où M. le chevalier Godrington en a envoyé des dessins coloriés à M. Daubenton le jeuné, d'après lesquels nous avons fait graver et enluminer les planches no 402 et 495, dont la première représente le mâle, et la seconde la fomelle de cet oiseau.

# LES HOCCOS.

Tous les oiseaux que l'on désigne ordinairement sous cette dénomination prise dans cette acceptation générique sont étrangers à l'Europe, et appartiennent aux pays chauds de l'Amérique : les divers noms que les différentes tribus de sauvages leur ont donnés, chacune en son jargon, n'ont pas moins contribué à enfier la liste que les phrases multipliées de nos nomenclateurs; et je vais tâcher, autant que la disette d'observations me le permettra, de réduire ces espèces nominales aux espèces réelles.

ì.

### LE HOCGO PROPREMENT DIT.

Crax Alector. L.

Je comprends sous cette espèce non seulement le mitou et le mitou-poranga de Marcgrave, que cet auteur regarde en effet comme étant de la même espèce; le coq-indien de MM. de l'Académie et de plusieurs autres, le mutou ou moytou de Laët et de Lery, le temocholli des Mexicains et leur tepetototl ou oiseau de montagne, le quirizao ou curasso de la Jamaïque, le pocs de Frisch, le hocco de Cayenne, de M. Barrère, le hocco de la Guiane ou enzième faisan de M Brisson : mais j'y rapporte encore comme variétés le hocco du Brésil ou douzième faisan de M. Brisson; son hocco de Guração, qui est son treizième faisan; le hocco du Pérou et même la poule rouge du Pérou, d'Albin; le coxolisli de Fernandès et le seizième faisan de M. Brisson. Je me fonde sur ce que cette multitude de noms désigne des oiseaux qui ont beaucoup de qualités communes, et qui ne different entre eux que par la distribution des couleurs, par quelque diversité dans la forme et les accessoires du bec, et par d'autres accidents qui peuvent varier dans la même espèce à raison de l'âge, du sexe, du climat, et surtout dans une capèce aussi facile à apprivoiser que cale-ci. qui même l'a été en plusieurs cantons, et qui par conséquent doit participer aux variétés auxquelles les oiseaux domestiques sont si sujets.

MM. de l'Académie avoient ou dire que leur coq indien avoit été apporté d'Afrique, où il s'appeloit ano: mais, comme Marcgrave et plusieurs autres observateurs nous apprennent que c'est un diseau du Bresil, et que d'ailleurs on voit clairement, en comparant les descriptions et les figures les plus exactes, qu'il a les ailes courtes et le vol pesant, il est nissicile de se persuader qu'il ait pu traverser d'un seul vol la vaste étendue des mers qui séparent les côtes d'Afrique de celles du Brésil, et il paroit beaucoup plus naturel de supposer que les sujets observés par MM. de l'Académie, s'ils étoient réellement venus d'Afrique, y avoient été portés précédemment du Bresil ou de quelque autre contrée du Nouveau Monde. On peut juger, d'après les mètires raisons, si la dénomination de coy de Perse, employée par Jonston, est applicable à l'oiseau dont il s'agit.

Le hocce (no 86 et 125) approche de la grosseut du dindon. L'un de ses plus remarquables attributs, c'est une huppe noire et quelquesots noire ét blanche, haute de deux à trois pouces, qui s'étend depuis l'origine du bec jusque derrière la sête, et que l'oiseau peut conther en arrière et relever à son gré, selon qu'il est àffecté différemment : cette huppe est composée de plumes étroites et comme étagées, un peu inclinées en arrière, mais dont la pointe revient et se courbe en avant. Parmi ces plumes, MM. de l'Académie en ont remarqué plusieurs dont les batbes étoient rensermées, jusqu'à la moîtié de la longueur de la côte, dans une espèce d'étui membraneux.

La couleur dominante du plumage est le noir, qui le plus souvent est pur et comme velouté sur la tête et sur le cou, et quelquefois semé de mouchetures blanches; sur le reste du torps il a des reflets verdatres, et dans quelques sojets il se chânge en marron foncé, comme celui de la planché enlumitée n° 125. L'oiseau représenté dans cette planche n'a point du tout de blanc sous le ventre ni dans la queue, au lieu que celui de la platiche n° 86 en a sous le ventre et au bout de la queue; enfin d'autres en ent sous le ventre et point à la queue, et d'autres en ont à la queue et point sous le ventre; et il faut se souvenir que ces couleurs sont sujettes à varrer, soit dans leurs teintes, soit dans leur distribution, selon la différence du sexe.

Le bet à la forme de celti des gallinatés mais il est un peu plus fort: dans les uns, il est de couleur de chair et blanchâtre vers la pointe, comme dans le hocco du Brésil, de M. Brisson: dans les autres, le bout du bec supérieur est échancré des deux côtés, ce qui le fait parottre comme armé du trois pointes, la principale au milieu, et les deux fatérales for-

mees par les deux échanctures un peu teculées en article, comme tians l'un des coqs indiens de MM. de l'Atademie: dans d'autres il est recouvert à sa base d'une peau jaune, où sont placées les ouvertures des natines comme dans le hocco de la Guiane, de M. Brisson; dans d'autres, cette peau jaune se prolongeant des deax côtés de la tête va former autour des yeux un cercle de même couleur, comme dans le mitou-poranga de Marcgrave; dans d'autres, tette peau se rensle sur la base du hec supérieur, en une espèce de tubercule ou de bouton arrondi, assez dur et gros comme une petite noix. On croft communement que les femelles n'ont point ce bouton, et M. Edwardsajoute qu'il ne vient au male qu'après la première année; ce qui me paroît d'autant plus vraisemblable, que Fernandès a observé dans son repetotoil une espèce de tumeur sur le bec, laquelle n'étoft saits doute autre chose que ce même tubercule qui commençoit à se former. Quelques mdividus, comme le mitou de Marcgrave, ont une peta blanche detrière l'oreille comme les poules communes; les pieds ressembleroient, pour la forme, à ceux des gallinacés, s'ils avoient l'épeton, et s'ils n'étoient pas un peu plus gros à proportion; du resté, ils varient pour la couleur depuis le bron noiratre jusqu'au couleur de chair.

Quelques naturalistes ont voulu rapporter le hocco au genre du dindon; mais il est facile, d'apres la description ci-dessus et d'après nos planches enluminées, de recueillir les différences nombreuses et tranchées qui séparent ces deux espèces : le dindon a la tele petite et sans plumes, ainsi que le haut du cou, le bec surmonté d'une caroncule conique et musculeuse, capable d'extension et de contraction, les pieds armés d'éperons, et il relève les plumes de sa queue en faisant la roue, etc.; au lieu que le hocco a la tête grosse, le cou renfoncé, l'un et l'autre garnis de plumes, sur le bec un tubercule rond, dur et presque osseux, et sur le sommet de la tête une huppe mubile qui parolt propre à cet oiscau, qu'il baisse et redresse à son gré; mais personne n'a jamais dit qu'il refevat les pennes de la meue en faisant la roue.

Ajoutéz à ces différences, qui sont toutes extérieures, les différences plus profondes et aussi nombreuses que nous découvre la dissection.

Le canal intestinal du hocco est beaucoup plus long, et les deux cœcum beaucoup plus courts que dans le dindon: son jabot est aussi beaucoup moins ample, h'ayant que quatre pouces de tour; au lieu que l'ai vu tirer du jabot d'un dindon, qui ne paroissoit avoir rien de singulier dans sa conformation, ce qu'il falloit d'avoine pour remplir une demipinte de l'aris. Outre cela, dans le hocco la substance charme du gésier est le plus souvent fort mince; et sa membrane interne au contraire fort

épaisse, et dure au point d'être cassante; enfin la trachée-artère se dilaite et se replie sur elle-même plus ou moins vers le milieu de la fourchette, comme dans quelques oiseaux aquatiques, toutes choses fort différentes de ce qui se voit dans le dindon.

Mais si le hocco n'est point un dindon, les nomenclateurs modernes étoient endre moins fondés à en faire un faisan; car, outre les différences qu'il est facile de remarquer, tant au dehors qu'au dedans, d'après ce que je viens de dire, j'en vois une décisive dans le naturel de ces animaux : le faisan est toujours sauvage, et, quoique élevé de jeunesse, quoique toujours bien traité, bien nourri, il ne peut jamais se faire à la domesticité; ce n'est point un domestique, c'est un prisonnier toujours inquiet, toujours cherchant les moyens d'échapper, et qui maltraite même ses compagnons d'esclavage, sans jamais faire aucune société avec eux. Que s'il recouvre sa liberté, et qu'il soit rendu à l'état de sauvage, pour lequel il semble être fait, rien n'est en core plus défiant et plus ombrageux; tout objet nouveau lui est suspect : le moindre bruit l'effraie; le moindre mouvement l'inquiète; l'ombre d'une branche agitée suffit pour lui faire prendre sa volée. tant il est attentif à sa conservation. Au contraire, le hocco est un oiseau paisible, sans défiarce et même stupide, qui ne voit point le danger, ou du moins qui ne fait rien pour l'éviter; il semble s'oublier lui-même, et s'intéresser à peine à sa propre existence. M. Aublet er tué jusqu'à neuf de la même bande avec le meme fusil qu'il rechargea autant de fois qu'il fut nécessaire; ils eurent cette patience. On conçoit bien qu'un pareil oiseau est sociable, qu'il s'accommode sans peine avec les autres oiseaux domestiques, et qu'il s'apprivoise aisément. Quoique apprivoisé, il s'écarte pendant le jour, et va même fort loin : mais il revient toujours pour coucher, à ce que m'assure le même M. Aublet, il devient même familier au point de heurter à la porte avec son bec pour se faire ouvrir, de tirer les domestiques par l'habit lorsqu'ils l'oublient, de suivre son maître partout, et, s'il en est empêché, de l'attendre avec inquiétude, et de lui donner à son retour des marques de la jeie la plus

Il est difficile d'imaginer des mœurs plus opposées; et je doute qu'aucun naturaliste, et même qu'aucun nemenclateur, s'il les eût connues, eût entrepris de ranger ces deux oiseaux sous un même genre.

Le hocco se tient volontiers sur les montagnes, si l'on s'en rapporte à la signification de son nom mexicain tepetototl, qui veut dire oiseau de montagne. On le nourrit, dans la volière, de pain, de pâtée et autres choses semblables; dans l'état de

sauvage, les fruits sont le fond de sa subsistance. Il aime à se percher sur les arbres, surtout pour y passer la nuit. Il vole pesamment, comme je l'ai remarqué plus haut; mais il a la démarche sière. Sa chair est blanche, un peu sèche; cependant, lorsqu'elle est gardée sussissamment, c'est un fort bon manger.

Le chevalier Hans Sloane dit, en parlant de cet oiseau, que sa queue n'a que deux pouces de long; sur quoi M. Edwards le relève et prétend qu'en disant dix pouces au lieu de deux, M. Hans Sloane auroit plus approché du vrai. Mais je crois cette censure trop générale et trop absolue; car je vois Aldrovande qui, d'après le portrait d'un oiseau de cette espèce, assure qu'il n'a point de queue; et de l'autre, M. Barrère qui rapporte, d'après ses propres observations faites sur les lieux, que la femelle de son hocco des Amazones, qui est le hocco de Curação de M. Brisson, a la queue très peu longue: d'où il s'ensuivroit que ce que le chevalier Hans Sloane dit trop généralement du hocco doit être restreint à la seule femelle, du moins dans certaines races.

H.

#### LE PAUXI OU LE PIERRE.

## Crax Pauci. L.

Nous avons fait représenter cet oiseau sous le nom de pierre de Cayenne (n° 78); et c'est en effet le nom qu'il portoit à la ménagerie du roi, où nous l'avons fait dessiner d'après le vivant : mais, comme il porte dans son pays, qui est le Mexique, le nom de pauxi, selon Fernandès, nous avons cru devoir l'indiquer sous ces deux noms. C'est le quatorzième faisan de M. Brisson, qu'il appelle hocco du Mexique.

Cet oiseau ressemble, à plusieurs égards, au hocco précédent; mais il en diffère en plusieurs points: il n'a point, comme lui, la tête surmontée d'une huppe, le tubercule qu'il a sur le bec est plus gros, fait en forme de poire, et de couleur bleue. Fernandès dit que ce tubercule a la dureté de la pierre, et je soupconne que c'est de là qu'est venu au pauxi le nom d'oisrau à pierre, ensuite celui de pierre; comme il a pris le nom de cusco ou de cushew bird, et celui de poule numidique, de ce même tubercule à qui les uns ont trouvé de la ressemblance avec la noix d'Amérique appelé cusco ou cushew, et d'autres avec le casque de la pintade.

Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas là les seules différences qui distinguent le pauxi des hoccos précédents: il est plus petit de taille, son bec est plus fort, plus courbé, et presque autant que celui d'un perroquet; d'ailleurs il nous est beaucoup plus rarement apporté que le hocco. M. Edwards, qui a vu ce dernier dans presque toutes les ménageries, n'a jamais rencontré qu'un seul cusco ou pauxi dans le cours de ses recherches.

Le beau noir de son plumage a des reslets bleus et couleur de pourpre, qui ne paroissent ni ne pourroient guère paroitre dans la figure.

Cet oiseau se perche sur les arbres; mais il pond à terre comme les faisans, mène ses petits et les rappelle de mème: les petits vivent d'abord d'insectes, et ensuite, quand ils sont grands, de fruits, de grains et de tout ce qui convient à la volaille.

Le pauxi est aussi doux, et, si l'on veut, aussi stupide que les autres hoccos; car il se laissera tirer jusqu'à six coups de fusil sans se sauver : avec cela il ne se laisse ni prendre ni toucher, selon Fernandès; et M. Aublet m'assure qu'il ne se trouve que dans les lieux inhabités : c'est probablement l'une des causes de sa rareté en Europe.

M. Brisson dit que la femelle ne diffère du mâle que par les couleurs, ayant du brun partout où celuici a du noir, et qu'elle lui est semblable dans tout le reste : mais Aldrovande, en reconnoissant que le fond de son plumage est brun, remarque qu'elle a du cendré aux ailes et au cou, le bec moins crochu, et point de queue; ce qui seroit un trait de conformité avec le hocco des Amazones de Barrère, dont la femelle, comme nous l'avons vu, a la queue beaucoup moins longue que le mâle : et ce ne sont pas les seuls oiseaux d'Amérique qui n'aient point de queue; il y a même tel canton de ce continent où les poules transportées d'Europe ne peuvent vivre long-temps sans perdre leur queue et même leur croupion, comme nous l'avons vu dans l'histoire du coa.

III.

## L'HOAZIN.

#### Phasianus cristatus. L.

Cet oiseau est représenté, dans nos planches enluminées (n° 557), sous le nom de faisan huppé de Cayenne; du moins il n'en diffère que très peu, comme on peut en juger en comparant notre planche 537 à la description de Hernandès.

Selon cet auteur, l'hoazin n'est pas tout-à-fait aussi gros qu'une poule-d'Inde: il a le bec courbé, la poitrine d'un blanc jaunâtre, les ailes et la queue marquées de taches ou raies blanches à un pouce de distance les unes des autres; le dos, le dessus du cou, les côtés de la tête d'un fauve brun; les pieds de couleur obscure. Il porte une huppe composée de plumes blanchâtres d'un côté et noires de l'autre; cette huppe est plus haute et d'une autre forme que celle des hoccos, et il ne paroît pas qu'il puisse la

baisser et la relever à son gré : il a aussi la tête plus petite et le cou plus grêle.

Sa voix est très forte, et c'est moins un cri qu'un hurlement. On dit qu'il prononce son nom, apparemment d'un ton lugubre et effrayant: il n'en falloit pas davantage pour le faire passer, chez les peuples grossiers, pour un oiseau de mauvais augure; et comme partout on suppose beaucoup de puissance à ce que l'on craint, ces mêmes peuples ont cru trouver en lui des remèdes aux maladies les plus graves: mais on ne dit pas qu'ils s'en nourrissent; ils s'en abstiennent en effet, peut-être par une suite de cette même crainte, ou par une répugnance fondée sur ce qu'il fait sa pâture ordinaire de serpents : il se tient communément dans les grandes forêts, perché sur des arbres le long des eaux, pour guetter et surprendre ces reptiles. Il se trouve dans les contrées les plus chaudes du Mexique : Hernandès ajoute qu'il paroît en automne, ce qui feroit soupconner que c'est un oiseau de passage (1).

M. Aublet m'assure que cet oiseau, qu'il a reconnu facilement sur notre planche enluminée (n° 537), s'apprivoise; qu'on en voit parfois de domestiques thez les Indiens, et que les François les appellent des paons. Ils nourrissent leurs petits de fourmis, de vers et d'autres insectes.

TV.

#### L'YACOU.

## Penelope Cumanensis. GMEL.

Cet oiseau s'est nommé lui-même; car son cri, selon Marcgrave, est yacou, d'où lui est venu le nom d'iacupema: pour moi j'ai préféré celui d'yacou, comme plus propre à le faire reconnoître toutes les fois qu'on pourra le voir et l'entendre.

Marcgrave est le premier qui ait parlé de cet oiseau. Quelques naturalistes, d'après lui, l'ont mis au nombre des faisans; et d'autres, tels que MM. Brisson xt Edwards, l'ont rangé parmi les dindons: mais il

(1) Fernandès parle d'un autre oiseau, auquel il donne e nom d'hoazin, quoique par son récit même il soit très différent de celui dont nous venons de parler : car, outre qu'il est plus petil, son chant est fort agréable, et ressemble quelquefois à l'éclat de rire d'un homme, et même à un rire moqueur; et l'on mange sa chair, quoiqu'elle ne soit ni tendre ni de bon goût. Au reste, c'est un oiseau qui ne s'apprivoise point.

Je retrouverois blen plutôt l'hoazin dans un autre oiseau dont parle le même auteur, au chapitre ccxxiii, page 57, à la suite du pauxi. Voic: ses termes : Alia avis pauxi annectanda... ciconiæ, magnitudine, colore cinereo, cristà octo uncias longà et multis aggeratà plumis... in amplitudinem orbiculum præcipus circa summum dilatatis. Voilà blen la huppe de l'hoazin et sa taille.

n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est point un dindon, quoiqu'il ait une peau rouge sous le cou; car il en dissère à beaucoup d'autres égards, et par sa taille, qui est à peine égale à celle d'une poule ordinaire, et par sa tête, qui est en partie revêtue de plumes, et par sa huppe, qui approche beaucoup plus de celle des hoccos que de celle du dindon happé, et par set pieds, qui n'ont point d'éperons; d'ailleurs on ne lu voit pas au bas du cou ce bouquet de crins durs ni sur le bec cette caroncule musculeuse qu'a le coqd'Inde, et il ne fait point la roue en relevant les plumes de sa queue. D'autre part, il n'est point un faisan; car il a le bec grêle et allongé, la huppe des hoccos, le cou menu, une membrane charnue sous la gorge, les pennes de la queue toutes égales, et le naturel doux et tranquille, tous attributs par lesquels il diffère des faisans; et il diffère par son cri du faisan et du dindon. Mais que sera-t-il donc? il sera un yacou, qui aura quelques rapports avec le dindon (la membrane charnue sous la gorge, et la queue composée de pennes toutes égales), avec les faisans (l'œil entouré d'une peau noire, les ailes courtes et la queue longue), avec les hoccos (cette longue queue, la huppe et le naturel doux); mais qui s'éloignera de tous par des différences assez caractérisées et en assez grand nombre pour constituer une espèce à part, et empêcher qu'on ne puisse le confondre avec aucun autre oiseau.

On ne peut douter que le guan ou le quan de M. Edwards (pl. XIII), ainsi appelé, selon lui, dans les Indes occidentales, apparemment par quelque autre tribu de sauvages, ne soit au moins une variété dans l'espèce de notre yacou, dont il ne diffère que parce qu'il est moins haut monté (1) et que ses yeux sont d'une autre couleur; mais on sait que ces petites différences peuvent avoir lieu dans la méthe espèce, et surtout parmi les races diverses d'une espèce apprivoisée.

Le noir mêlé de brun est la couleur principale du plumage, avec différents reflets et quelques mouchetures blanches sur le cou, la poitrine, le ventre, etc.; les pieds sont d'un rouge assez vif.

La chair de l'yacou est bonne à manger; tout ce que l'on sait de ses autres propriétés se trouve indiqué dans l'exposé que j'ai fait, au commencement de cet article, des dissérences qui le distinguent des oiseaux auxquels on a voulu le comparer.

M. Ray le regarde commeétant de la même espèce que le coxolitli de Fernandès; cependant celui ci est beaucoup plus gros et n'a point sous la gorge cette membrane charnue qui caractérise l'yacou: c'est pourquoije l'ai laissé avec les hoccos proprement dits.

( Marcgrave dit positivement crura longa.

# LE MARAIL.

## Penelope Marail. Gues.

Les anteurs ne nous disent rien de la femelle de l'yacou, excepté M. Edwards, qui conjecture qu'elle n'a point de huppe. D'après cette indication unique, et d'après la comparaison des figures les plus exactes et des oiseaux eux-mêmes conservés, je soupçonne que celui que nous avens fait représenter (uº 338) sous le nom de faisan verdaire de Cauenne, et qu'on appelle communément margil dans cotte île, pourroit être la femelle, ou du moins une variété de l'yacou : car j'y trouve plusieurs rapports marqués avec le guan de M. Edwards (planche XIII), dans la grosseur, la couleur du plumage, la forme totale, à la huppe près, que la femelle ne doit paint avoir; dans le port du corps, la longueur de la queue, le cercle de peau rousse autour des yeux (1), l'espace rouge et nu sous la gorge, la conformation des pieds et du bec, etc. J'avoue que j'y ai aussi aperçu quelques différences; les pennes de la queue sont en tuyau d'orgue, comme daux le faisan, et non point toutes égales, comme dans le guan d'Edwards, et les ouvertures des parines ne sont pas aussi près de l'origine du bec. Mais on ne seroit pas embarrassé de citer nombre d'espèces où la femelle diffère encore plus du mâle, et où il y a des variétés ençore plus éloi nées les unes des autres.

M. Aublet, qui a vu cet eiseau dans son pays natal, m'assure qu'il s'apprivoise très aisément, et que sa chair est délicate et meilleure que celle du faisan, en ce qu'elle est plus succulente. Il ajoute que c'est un véritable dindon, mais seulement plus petit que celui qui s'est vaturalisé en Europe; et c'est un trait de conformité de plus qu'il a avec l'yacon d'avoir été pris pour un dindon,

Cet oiseau se trouve nan seulement à Cayenne, mais encore dans le pays qu'arrose la rivière des Amazones, du moins à en juger par l'identité du nom; car M. Barrère parle d'un marail des Amazones comme d'un oiseau dont le plumage est noir, le bec vert, et qui n'a point de queue (2). Nous avons déjà vu dans l'histoire du hocco proprement dit, et du pierre de Cayenne, qu'il y avoit dans ces espèces des individus sans queue, qu'on avoit pris pour des

(1) Cette peau nue est bleue dans l'yaçqu et rouge dans le marail; mais nous avons déjà observé la même variation de couleur d'un sexe à l'autre dans les membranes charaues de la pintade.

(s) Phasianus niger, aburus, viridi rostro. Je crois que cet auteur a entendu par le mot latin barbare Abu-Bus, sans queus; ou qu'il aura écrit gharus, au lieu de abrutus, qui, comme erutus, pourroit signifier arraché, tronqué. femelles : cela seroit il vrai anni den maraile? Sur la plupart de ces oiseaux étrangeraet si peu compue, en no peut, si l'on est de bonne foi, parler qu'en hésitant et par conjecture

Al.

# LE CARACARA (1).

# Peephia eropitans. L.

l'appelle ainsi, d'après son propre cri, ce bel oiseau des Antilles, dont le P. du Tertre a donné la description. Si tous les oiseaux d'Amérique qui ent été pris pour des faisans doivent se repporter aux hoccos, le caracara doit avoir place parasi ces derniers, car les François des Antilles, et d'après eux le P. du Tertre, lui ent donné le nom de faisan.

« Ce faisan, dit-il, est un fort bel eiseau, gres comme un chapon, plus haut monté, sur des pieds de paon; il a le cou beaucoup plus long que celui d'un coq, et le hec et la tête approchans de coux du corbeau; il a toutes les plumes du cou et de paisail d'un beau bleu luisant, et aussi agréable que les plumes des paons; tout le des est d'un gris hrus; et les ailes et la queue, qu'il a assex courtes, sont poires.

» Quand cet oiseau est apprivaisé, il fait le maire dans la maison, et en chasse à coup de bec les poules-d'Inde et les poules companes, et les tue quelquesois; il en veut même aux chiens, qu'il becque en traître. J'en ai vu un qui étoit ennemi mortel des nègres, et n'en pouvoit souffrir un seul dans la case qu'il ne becquât par les jambes ou par les pieds jusqu'à en faire sortir le sang. Ceux qui en ent mangé mont assuré que sa chair est aussi bonne que celle des salsans de France. »

Comment M. Ray a-t-il pu soupçonner qu'un tel oiseau fût l'oiseau de proie dont parle Maregrave sous le même nom de caracara? Il est vroi qu'il fait la guerre aux poules, mais c'est seulement lorsqu'il est apprivoisé, et pour les chasser, en un mot, comme il fait aux chiens et aux nègres ; on reconnoît plutôt à cela le naturel jaloux d'un animal domestique qui ne souffre point ceux qui peuvent partager avec lui la faveur du maitre, que les mœurs féroces d'un oiseau de proie qui se jette sur les autres oiseaux pour les déchirer et s'en nourrir; d'ailleurs il n'est point ordinaire que la chair d'un oiseau de proje soit bonne à manger, comme l'est celle de notre caracara. Enfin il paroit que le caracara de Marcgrave a la queue et les ailes beaucoup plus longues à prepartion que celui du P. du Tertre,

(1) Cot obseau est le même que l'agami.

VII.

## LE CHACAMEL.

# Penelope vociferans. GMEL.

Fernandès parle d'un oiseau qui est du même pays, et à peu près de la même grosseur que les précédents, et qui se nomme, en langue mexicaine, chachalasametl, d'où j'ai formé le nom de chacamel, afin que du moins on puisse le prononcer. Sa propriété est d'avoir le cri comme la poule ordinaire, ou plutôt comme plusieurs poules : car il est, dit-on, si fort et si centinuel, qu'un seul de ces oiseaux fait autant de bruit qu'une basse-cour entière; et c'est de là que lui vient son nom mexicain, oisequ-criard. Il est brun sur le dos, blanc tirant au brun sous le ventre, et le bec et les pieds sant bleuâtres.

Le chaeamel se tient ordinairement sur les montagnes, comme la plupart des hocces, et y élève ses pelits.

VIII.

# LE PARRAKA ET L'HOITEALLOTL (1).

Autant qu'on peut en juger par les indications incomplètes de Fernandès et de Barrère, on peut, me semble, rapporter ici, 4º le parraka du dernier, qu'il appelle faisan, et dont il dit que les plumes de la tête sont de couleur fauve, et lui forment une espèce de huppe; 2º l'hoitlallotl ou oiseau long du premier, lequel habite les plus chaudes contrées du Mexique Cet oiseau a la queue longue, les ailes courtes et le vol pesant, comme la plupart des précédents; mais il devance à la course les chevaux les · plus vites. Il est moins grand que les hoccos, n'ayant que dix-huit pouces de longueur, du bout du bec au bout de la queue : sa couleur générale est le blanc tirant au fauve ; les environs de la queue ont du noir mêlé de quelques taches blanches; mais la queue elle-même est d'un vert changeant et qui a des reslets à peu près comme les plumes du paon.

Au fond, ces oiseaux sont trop peu connus pour qu'on puisse les rapporter surement à leur véritable espèce : je ne les place ici que parce que le peu que l'on sait de leurs qualités les rapproche plus des oiseaux dont nous venons de parler que de tous autres; c'est à l'observation à fixer leur véritable place : en attendant, je croirai avoir assez fait, si ce que j'en dis ici peut inspirer aux personnes qui se trouvent à portée, l'envie de les connoître mieux, et d'en don-

ner une histoire plus complète.

6) Cot elseau a été rapporté à l'yacou.

# LES PERDRIX.

Les espèces les plus généralement connues sont seuvent celles dont l'histoire est le plus difficile à débrouiller, parce que ce sont celles auxquelles chacun rapporte naturellement les espèces inconnues qui se présentent la première fois, pour peu qu'on y aperçoive quelques traits de conformité, et sans faire beaucoup d'attention aux traits de dissemblance souvent plus nombreux; en sorte que de ce bizarre assemblage d'êtres qui se rapprochent par quelques rapports superficiels, mais qui se repoussent par les différences les plus considérables, il ne peut résulter qu'un chaos de contradictions d'autant plus révoltantes, que l'on citera plus de faits particuliers de l'histoire de chacun ; la plupart de ces faits étant contraires entre eux et d'une absurde incompatibilité lorsqu'on veut les appliquer à une seule espèce, ou même à un seul geure. Nous avons vu plus d'un exemple de cet inconvénient dans les articles que nous avons traitéaci-dessus, et il y a grande apparence que celui qui va nous sournir l'article de la perdrix ne sera pas le dernier.

Je prends pour base de ce que j'ai à dire des perdrix, et pour première espèce de ce genre, celle de notre perdrix grise, comme étant la plus connue, et par conséquent la plus propre à servir d'objet de comparaison pour bien juger de tous les autres oiseaux dont on a voulu faire des perdrix; j'y reconnois une variété de trois races constantes.

Je regarde comme races constantes, in la pordrix grise ordinaire (nº 27), et comme variété de cette race celle que M. Brisson appelle perdrix griseblanche; 2º la perdrix de Damas; non celle de Belon, qui est une gelinotte, mais celle d'Aldrovande, qui est plus petite que netre perdrix grise, et qui me paroît être la même que la petite perdrix de passage, qui est bien connue des chasseurs; 5º la perdrix de montagnes, que nous avons fait repré senter (nº 459), et qui semble faire la nuance entre les perdrix grises et les rouges.

J'admets pour la seconde espèce celle de la perdrix rouge, dans laquelle je reconnois deux races constantes répandues en France, un variété et deux races étrangères.

Les deux races constantes de perdrix rouges du pays sont 1º celle de la planche enluminée nº 450;

2º La bartavelle de la planche enluminée nº 251.

Et les deux races ou espèces étrangères sent : 4º la perdrix rouge de Barbarie d'Edwards (pl. LXX) :

2º La perdrix de roche, qu'en treuve sur les berds de la Gamba.

Et comme le plumage de la perdrix reuge est sujet à prendre du blanc, de même que celui de la perdrix grise, il en résulte dans cette espèce une variété parfaitement analogue à celle que j'ai reconnue dans l'espèce ordinaire.

J'exclus de ce genre plusieurs espèces qui y ont été rapportées mal à propos :

4° Le francolin, que nous avons fait représenter (n° 147 et 148), et que nous avons cru devoir séparer de la perdrix, parce qu'il en diffère non seulement par la forme, mais encore par quelques caractères particuliers, tels que les éperons, etc.;

2º L'oiseau appelé par M. Brisson perdrix du Sénégal, et dont il a fait sa huitième perdrix. Cet oiseau, qui est représenté sous le nom de perdrix du Sénégal, nous paroit avoir plus de rapport avec les francolins qu'avec les perdrix; et, comme c'est une espèce particulière qui a deux ergots à chaque jambe, nous lui donnerons le nom de bis-ergot;

5º La perdrix rouge d'Afrique (nº 180);

4º La troisième espèce étrangère donnée par M. Brisson sous le nom de grosse perdrix du Brésil, qu'il croît être le macucagua de Marcgrave, puisqu'il en copie la description, et qu'il confond mal à propos avec l'agami de Cayenne (n° 469), lequel est un oiseau tout différent du macucagua et de la perdrix;

5° L'yambou de Marcgrave, qui est la perdrix du Brésil de M. Brisson, et qui n'a ni la forme, ni les habitudes, ni les propriétés des perdrix, puisque, selon M. Brisson lui-même, il a le bec allongé, qu'il se perche sur les arbres et que ses œufs sont bleus:

6° La perdrix d'Amérique de Catesby et de M. Brisson, laquelle se perche aussi et fréquente les bois plus que les pays découverts, ce qui ne convient guère aux perdrix que nous connoissons;

7º Une multitude d'oiseaux d'Amérique que le peuple ou les voyageurs ont jugé à propos d'appeler perdrix, d'après des ressemblances tres légères, et encore plus légèrement observées : tels sont les oiseaux qu'on appelle à la Guadeloupe perdrix rousses, perdrix noires et perdrix grises, quoique, selon le témoignage des personnes plus instruites, ce soient des pigeons ou des tourterelles, puisqu'ils n'ont ni le bec ni la chair des perdrix, qu'ils se perchent sur les arbres, qu'ils y font leur nid, qu'ils ne pondent que deux œufs, que leurs petits ne courent point dès qu'ils sont éclos, mais que les père et mère les nourrissent dans le nid, comme font les tourterelies; telles sont encore, selon toute apparence, ces perdrix à tête bleue que Carreri a vues dans les montagnes de la Havane; tels sont les manbouris, les pégassous, les péjacans de Léry, et peut-être quelques unes des perdrix d'Amérique que j'ai rapportées au genre des perdrix sur la soi des auteurs, lorsque leur témoignage n'étoit point contredit par les faits, quoiqu'il le soit, à mon avis, par la loi du climat, à laquelle un oiseau aussi pesant que la perdrix ne peut guère manquer d'être assujetti.

## LA PERDRIX GRISE (1).

Tetrao perdix. GMEL.

Quoique Aldrovande, jugeant des autres pays par celui qu'il habitoit, dise que les perdrix grises sont communes partout, il est certain néanmoins qu'il n'y en a point dans l'île de Crète; et il est probable qu'il n'y en a jamais eu dans la Grèce, puisque Athénée marque de la surprise de ce que toute les perdrix d'Italie pravoient pas le bec rouge, comme elles l'avoient en Grèce : elles ne sont pas même également communes dans toutes les parties de l'Europe; et il paroit en général qu'elles fuient la grande chaleur comme le grand froid, car on n'en voit point en Afrique ni en Laponie (2); et les provinces les plus tempérées de la France et de l'Allemagne sont celles où elles abondent le plus. Il est vrai que Boterius a dit qu'il n'y avoit point de perdrix en Irlande; mais cela doit s'entendre des perdrix rouges, qui ne se trouvent pas même en Angleterre (selon les meilleurs auteurs de cette nation), et qui ne se sont pas encore avancées de ce côté-là au-delà des îles de Jersey et de Guernesey. La perdrix grise est assez répandue en Suède, où M. Linnæus dit qu'elle passe l'hiver sous la neige dans des espèces de clapiers qui ont deux ouvertures. Cette manière d'hiverner sous la neige ressemble fort à la perdrix blanche dont nous avons donné l'histoire sous le nom de lagopède; et si ce fait n'étoit point attesté par un homme de la réputation de M. Linnæus, j'y soupçonnerois quelque méprise, d'autant plus qu'en France les longs hivers, et surtout œux où il tombe beaucoup de neige, détruisent une grande quantité de perdrix. Enfin, comme c'est un oiseau fort pesant, je doute qu'il ait passé en Amérique; et je soupçonne que les oiseaux du Nouveau Monde qu'on a voulu rapporter au genre des perdrix, en seront séparés dès qu'ils seront mieux connus.

La perdrix grise (nº 27) dissère à bien des égards de la rouge; mais ce qui m'autorise principalement à en faire deux espèces distinctes, c'est que, selon la remarque du petit nombre des chasseurs qui savent observer, quoiqu'elles se tiennent quelquesois dans les mêmes endroits, elles ne se mêlent point l'une avec l'autre, et que si l'on a vu quelquesois un

<sup>(&#</sup>x27;) En latin, perdix; en espagnol, perdix; en italien, perdice; en allemand, wildhun ou feldhun; en anglois, partridge.

<sup>(\*)</sup> La Barbinais Le Gentil nous apprend qu'on a tenté inutilement de peupler l'île de Bourbon de perdrix.



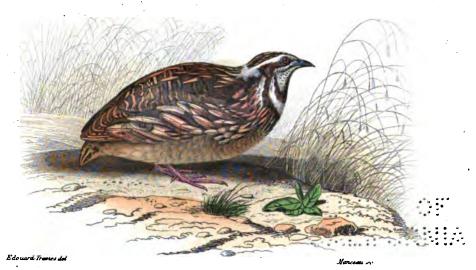

LA PERDRIX GRISE.

· LA CALLE.

Sap \* de Laureno p. r. St Jacques Turu

Ţ.:.

TO VINU AMMONIJAŠ mâle vacant de l'une des deux espèces s'attacher à une paire de l'autre espèce, la suivre et donner des marques d'empressement et même de jalousie, jamais on ne l'a vu s'accoupler avec la femelle, quoiqu'il éprouvât tout ce qu'une privation forcée et le spectacle perpétuel d'un couple heureux pouvoient ajouter au penchant de la nature et aux influences du printemps.

La perdrix grise est aussi d'un naturel plus doux que la rouge (1), et n'est point difficile à apprivoiser; lorsqu'elle n'est point tourmentée, elle se familiarise aisément avec l'homme : cependant on n'en a jamais formé de troupeaux qui sussent se laisser mener comme font les perdrix rouges; car Olina nous avertit que c'est de cette dernière espèce qu'on doit entendre ce que les voyageurs nous disent en général de ces nombreux troupeaux de perdrix qu'on élève dans quelques iles de la Méditerranée. Les perdrix grises ont aussi l'instinct plus social entre elles; car chaque famille vit toujours réunie en une seule bande, qu'on appelle volée ou compagnie, jusqu'au temps où l'amour qui l'avoit formée la divise pour en unir les membres plus étroitement deux à deux; celles même dont, par quelque accident, les pontes n'ont point réussi, se rejoignant ensemble et aux débris des compagnies qui ont le plus souffert, forment, sur la fin de l'été, de nouvelles compagnies souvent plus nombreuses que les premières, et qui subsistent jusqu'à la pariade de l'année suivante.

Ces oiseaux se plaisent dans les pays à blé, et surtout dans ceux où les terres sont bien cultivées et marnées, sans doute parce qu'ils y trouvent une nourriture plus abondante, soit en graines, soit en insectes, ou peut-être aussi parce que les sels de la marne, qui contribuent si fort à la fécondité du sol, sont analogues à leur tempérament ou à leur goût. Les perdrix grises aiment la pleine campagne, et ne se réfugient dans les taillis et les vignes que lorsqu'elles sont poursuivies par les chasseurs ou par l'oiseau de proie; mais jamais elles ne s'enfoncent dans les forêts, et l'on dit même assez communément qu'elles ne passent jamais la nuit dans les buissons ni dans les vignes : cependant on a trouvé un nid de perdrix dans un buisson au pied d'une vigne. Elles commencent à s'apparier dès la fin de l'hiver après les grandes gelées, c'est-à-dire que chaque mâle cherche alors à s'assortir avec une femelle: mais ce nouvel arrangement ne se fait pas sans qu'il y ait entre les mâles, et quelquefois entre les femelles, des combats fort vifs. Faire la guerre et l'amour ne sont presque qu'une même chose pour la plupart des animaux, et surtout pour ceux en qui l'amour est un besoin aussi pressant qu'il l'est pour la perdrix: aussi les femelles de cette espèce pondentelles sans avoir eu de commerce avec le mâle, comme les poules ordinaires. Lorsque les perdrix sont une fois appariées, elles ne se quittent plus, et vivent dans une union et dans une fidélité à toute épreuve. Quelquefois, lorsqu'après la pariade il survient des froids un peu vifs, toutes ces paires se réunissent et se forment en compagnie.

Les perdrix grises ne s'accouplent guère, du moins en France, que vers la fin de mars, plus d'un mois après qu'elles ont commencé de s'apparier, et elles ne se mettent à pondre que dans le mois de mai et même de juin, lorsque l'hiver a été long En général, elles font leurs nids sans beaucoup de soins et d'apprêts; un peu d'herbe et de paille grossièrement arrangées dans le pas d'un bœuf ou d'un cheval, quelquefois même celle qui s'y trouve naturellement, il ne leur en faut pas davantage : cependant on a remarqué que les femelles un peu âgées et déjà instruites par l'expérience des pontes précédentes apportoient plus de précautions que les toutes jeunes, soit pour garantir le nid des eaux qui pourroient le submerger, soit pour le mettre en sûreté contre leurs ennemis, en choisissant un endroit un peu élevé et défendu naturellement par des broussailles. Elles pondent ordinairement de quinze à vingt œufs, et quelquefois jusqu'à vingt-cinq; mais les couvées des toutes jeunes et celles des vieilles sont beaucoup moins nombreuses, ainsi que les secondes couvées que des perdrix de bon âge recommencent lorsque la première n'a pas réussi, et qu'on appelle en certains pays des recoquées. Ces œufs sont à peu près de la couleur de ceux de pigeon : Pline dit qu'ils sont . blancs. La durée de l'incubation est d'environ trois semaines, un peu plus, un peu moins, suivant le degré de chaleur.

La femelle se charge seule de couver, et pendant ce temps elle éprouve une mue considérable, car presque toutes les plumes du ventre lui tombent; elle couve avec beaucoup d'assiduité, et on prétend qu'elle ne quitte jamais ses œuss sans les couvrir de feuilles. Le mâle se tient ordinairement à portée du nid, attentif à sa femelle, et toujours prêt à l'accompagner lorsqu'elle se lève pour aller chercher la nourriture; et son attachement est si sidèle et si pur, qu'il présère ces devoirs pénibles à des plaisirs saciles que lui annoncent les cris répétés des autres perdrix, auxquels il répond quelquefois, mais qui ne lui font jamais abandonner sa femelle pour suivre l'étrangère. Au bout du temps marqué, lorsque la saison est favorable et que la couvée va bien, les petits percent leur coque assez facilement, courent au moment même qu'ils éclosent, et souvent emportent avec eux une partie de leur coquille; mais 4

<sup>(1)</sup> M. Ray dit le contraire, page 57 de son Synopsis; mais comme il avoue qu'il n'y a point de perdrix rouges en Angleterre, il n'a pas été à portée de faire la comparaison par lui-même, comme l'ont fait les observateurs d'après qui je parle.

arrive aussi quelquesois qu'ils ne peuvent forcer leur prison, et qu'ils meurent à la peine : dans ce cas on trouve les plumes du jeune oiseau collées contre les parois intérieures de l'œuf; et cela doit arriver nécessairement toutes les sois que l'œuf a éprouvé une chaleur trop forte. Pour remédier à cet inconvénient, on met les œufs dans l'eau pendant cing ou six minutes; l'œuf pompe à travers sa coquille les parties les plus ténues de l'eau; et l'effet de cette humidité est de disposer les plumes qui sont collées à la coquille à s'en détacher plus facilement : peut-être aussi que cette espèce de bain rafraichit le jeune oiseau et lui donne assez de force pour briser sa coquille avec le bec. Il en est de même des pigeons, et probablement de plusieurs oiseaux utiles dont on pourra sauver un grand nombre par le procédé que je viens d'indiquer, ou par quelque autre procédé analogue.

Le male, qui n'a point pris de part au soin de couver les œufs, partage avec la mère celui d'élever les petits; ils les mènent en commun, les appellent sans cesse, leur montrent la nourriture qui leur convient et leur apprennent à se la procurer en grattant la terre avec leurs ongles. Il n'est pas rare de les trouver accroupis l'un auprès de l'autre, et couvrant de leurs ailes leurs poussins, dont les têtes sortent de tous côtés avec des yeux fort viss; dans ce cas, le père et la mère se déterminent difficilement à partir, et un chasseur qui aime la conservation du gibier se détermine encore plus difficilement à les troubler dans une fonction si intéressante: mais enfin si un chien s'emporte et qu'il les approche de trop près, c'est toujours le mâle qui part le premier, en poussant des cris particuliers, réservés pour cette seule circonstance; il ne manque guère de se poser à trente ou quarante pas, et on en a vu plusieurs sois revenir sur les chiens en battant des ailes : tant l'amour paternel inspire de courage aux animaux les plus timides! Mais quelquefois il inspire encore à ceux-ci une sorte de prudence et des moyens combinés pour sauver leur couvée : on a vu le mâle, après s'être présenté, prendre la fuité, mais suit pesamment et en trainant l'alle, comme pour attirer l'ennemi par espérance d'une proie facile, et suyant toujours assez pour n'être point pris, mais pas assez pour décourager le chasseur; il l'écarte de plus en plus de la couvée: d'autre côté, la femelle, qui part un instant après le mâle, s'éloigne beaucoup plus et toujours dans une autre direction; à peine s'est-elle abattue, qu'elle revient sur-le-champ en courant le long des sillons, et s'approche de ses petits, qui sont blottis, chacun de son côté, dans les herbes et dans les feuilles : elle les rassemble promptement; et, avant que le chien qui s'est emporté après le mâle ait eu le temps de revenir, elle les a déjà emmenés fort lom, sans que le chasseur ait entendu le moin-

dro bruit. C'est une remarque asses généralestient vraie parmi les animaux, que l'ardeur qu'ils épreuvent pour l'acte de la génération est la mesure des soins qu'ils prennent pour le produit de cet acte : tout est conséquent dans la nature, et la perdrift en est un exemple; car il y a peu d'oiseaux aussi lascifs, comme il en est peu qui soignent leurs petits avec une vigilance plus assidue et plus evitrageuse. Cet amour de la couvée dégénère quelquefois en fureur contre les couvées étrangères, que la mêre poursuit souvent et maltraite à coups de bec.

Les perdreaux ont les pieds jauties en naissant; cette couleur s'éclaircit ensuite et devient blan châtre, puis elle brunit, et enfin devient tout-à-fait noire dans les perdrix de trois ou quatre ans. C'est un moyen de connoître toujours leur âge; on le connoît encore à la forme de la dernière plume de l'aile, laquelle est pointue après la première mue, et qui, l'année suivante, est entièrement arrondie.

La première nourriture des perdreaux, ce sont les œuss de sourmis, les petits insectes qu'ils trouvent sur la terre, et les herbes; ceux qu'on hourrit dans les maisons resusent la graîte assez long-temps, et il y a apparence que t'est leur dernière nourriture: à tout âge ils présèrent la laitue, la chicorée, le mouron, le laiteron; le seneçon, et même la pointe des blés verts; dès le mois de novembre on leur en trouve le jabot rempli, et pendant l'hiver ils savent bien l'aller chercher sous la freige; lorsqu'elle est endurcie par la gelée, ils sont réduits à aller auprès des sontaines chaudes qui ne sont point glacées, et à vivre des herbes qui croissent sur leurs bords, et qui leur sont très contraires: en été, on ne les voit pas boire.

Ce n'est qu'après trois mois passés que les jeunes perdreaux poussent le rouge; car les perdrix griscs ont aussi du rouge à côté des tempes entre l'œil et l'oreille, et le moment où ce rouge commence à paroltre est un temps de crise pour ces oiseaux, comme pour tous les autres qui sont dans le même cas: cette crisc annonce l'âge adulte. A vant ce temps, ils sont délicats, ont peu d'aile et craignent beaucoup l'humldité: mals, après qu'il est passé, ils deviennent plus robustes, commencent à avoir de l'aile, à partir tous ensemble, à ne se plus quitter; et si on est parvenu à disperser la compagnie, ils savent se réunir malgré toutes les précautions du chasseur.

C'est en se rappelant qu'ils se réunissent. Tout le monde connoît le chant des perdrix, qui est fort peu agréable: c'est moins un chant ou un ramage qu'un cri aigre imitant assez bien le bruit d'une scie; et ce n'est pas sans intention que les mythologistes ont métamorphosé en perdrix l'inventeur de cet instrument. Le chant du mâle ne dissère de celui de la femellé qu'en ce qu'il est plus fort et plus trainant; le mâle se distingue encore de la femelle par un épe-

foit obtus qu'il à à chaque pied, et par une marque noire en forme de fer à cheval qu'il a sous le ventre, et que la femelle n'a pas.

Dans cette espèce comme dans beaucoup d'autres. il nait plus de males que de femelles (1), et il importe pour la réussite des couvées de détruire les mâles surnuméraires, qui ne font que troubler les paires assorties et nuire à la propagation. La manière la plus usitée de les prendre, c'est de les faire rappeler au temps de la pariade par une femelle à qui, dans cette circonstance, on donne le nom de chanterelle: la meilleure pour cet usage est celle qui a été prise vieille : les mâles accourent à sa voix et se livrent aux chasseurs, en donnant dans les piéges qu'on leur a tendus; cet appeau naturel les attire si puissamment, qu'on en a vu venir sur le toit des maisons, et jusque sur l'épaule de l'oiseleur. Parmi les piéges qu'on peut leur tendre pour s'en rendre maître, le plus sûr et le moins sujet aux inconvénients, c'est la tonnelle, espèce de grande nasse où sont poussées les perdrix par un homme déguisé à peu près en vache, et, pour que l'illusion soit plus complète, tenant en sa main une de ces petites clochettes qu'on met au cou du bétail; lorsqu'elles sont engagées dans les filèts, on choisit à la main les mâles superflus, quelquéfois même tous les mêles, et on donne la liberté aux femelles.

Les pardrix grises sont oiseaux sédentaires, qui non seulement restent dans le même pays, mais qui s'écartent le moins qu'ils peuvent du canton où ils ont passé leur jeunesse, et qui y reviennent toujours. Elles craignent beaucoup l'oiseau de proie; lorsqu'elles l'ont apercu, elles se mettent en tas les unes contre les autres et tiennent ferme, quoique l'oiseau, qui les voit aussi fort bien, les approche de très près en rasant la terre, pour tâcher d'en faire partir quelqu'une et de la prendre au vol. Au milieu de tant d'ennemis et de dangers, on sent bien qu'il en est peu qui vivent âge de perdrix. Quelques uns fixent la durce de leur vie à sept années, et prétendent que la force de l'âge et le temps de la pleine ponte est de deux à trois ans, et qu'à six elles ne pondent plus. Olina dit qu'elles vivent douze ou quinze ans.

On a tenté avec succès de les multiplier dans les parcs, pour en peupler ensuite les terres qui en étoient dénuées, et l'on a reconnu qu'on pouvoit les élever, à très peu près, comme nous avons dit qu'on élevoit les faisans; seulement il ne faut pas compter sur les œufs des perdrix domestiques. Il est rare qu'elles pondent dans cet état, encore plus rare qu'elles s'apparient et s'accouplent; mais on ne les a jamais vues couver en prison, je veux dire renfermées dans ces parquets où les faisans multi-

(') Cela va à environ un tiers de plus, selon M. Leroy.

plient si aisément. On est donc réduit à faire chercher par la campagne des œuss de perdrix sauvages, et à les faire couver par des poules ordinaires. Chaque poule peut en faire éclore environ deux douzaines, et mener pareil nombre de petits après qu'ils sont éclos: ils suivront cette étrangère comme ils auroient suivi leur propre mère, mais ils ne reconnoissent pas si bien sa voix; ils la reconnoissent cependant jusqu'à un certain point, et une perdrix ainsi élevée en conserve toute sa vie l'habitude de chanter aussitôt qu'elle entend des poules.

Les perdreaux gris sont beaucoup moins délicats à élever que les rouges, moins sujets aux maladies, au moins dans notre pays; ce qui feroit croire que c'est leur climat naturel. Il n'est pas même nécessaire de leur donner des œufs de fourmis, et l'on peut les nourrir, comme les poulets ordinaires, avec la mie de pain, les œufs durs, etc. Lorsqu'ils sont assex forts et qu'ils commencent à trouver par euxmêmes leur subsistance, on les lâche dans l'endroit même où on les a élevés, et dont, comme je l'af dit, ils ne s'éloignent jamais beaucoup.

La chair de la perdrix grise est connue depuis très long-temps pour être une nourriture exquise et salutaire; elle a deux bonnes qualités qui sont rarement réunies, c'est d'être succulente sans être grasse. Ces oiseaux ont vingt-deux pennes à chaque aile, et dix-huit à la queue, dont les quatre du milieu sont de la couleur du dos.

Les ouvertures des narines, qui se trouvent à la base du bec, sont plus qu'à demi recouvertes par un opercule de même couleur que le bec, mais d'une substance plus molle, comme dans les poules. L'espace sans plumes qui est entre l'œil et l'oreille est d'un rouge plus vif dans le mâle que dans la femelle.

Le tube intestinal a environ deux pieds et demi de long, les deux cœcum cinq à six pouces chacun. Le jabot est fort petit (1), et le gésier se trouve plein de graviers mêlés avec la nourriture, comme c'est l'ordinaire dans les granivores.

#### LA PERDRIX GRISE-BLANCHE.

Cette perdrix a été connue d'Aristote, et obser vée par Scaliger, puisque tous deux parlent de perdrix blanches, et on ne peut point soupçonner que ni l'un ni l'autre ait voulu parler du lagopède, appelé mal à propos perdrix blanche par quelques uns : car, pour ce qui regarde Aristote, il ne pouvoit avoir en vue le lagopède, qui est étranger à la

(') Ingluvies ampla, dit Willughby; mais les perdrix que j'ai fait ouvrir l'avoient fort petit.

Grèce, à l'Asie, et à tous les pays où il avoit des correspondances; et ce qui le prouve, c'est qu'il n'a jamais parlé de la propriété caractéristique de cet oiseau, qui est d'avoir les pieds velus jusque sous les doigts; et, à l'égard de Scaliger, il n'a pu confondre ces deux espèces, puisque, dans le même chapitre où il parle de la perdrix blanche qu'il a mangée, il parle un peu plus bas et fort au long du lajopus de Pline, qui a les pieds couverts de plumes, et qui est notre vrai lagopède.

Au reste, il s'en faut bien que la perdrix griseblanche soit aussi blanche que le lagopède; il n'y a que le fond de son plumage qui soit de cette couleur; et l'on voit sur ce fond blanc les mêmes mouchetures que dans la perdrix grise, et distribuées dans le même ordre : mais ce qui achève de démontrer que cette différence dans la couleur du plumage n'est qu'une altération accidentelle, un effet particulier, en un mot une variété proprement dite, et qui n'empêche pas qu'on ne doive regarder la perdrix blanche comme appartenant à l'espèce de la perdrix grise, c'est que, selon les naturalistes, et même selon les chasseurs, elle se mêle et va de compagnie avec elle. Un de mes amis (1) en a vu une compagnie de dix ou douze qui étoient toutes blanches, et les a aussi vues se mêler avec les grises au temps de la pariade. Ces perdrix blanches avoient les yeux ou plutôt les prunelles rouges, comme les ont les lapins blancs, les souris blanches, etc.: le bec et les pieds étoient de couleur de plomb.

### LA PETITE PERDRIX GRISE.

Tetrao Damascenus, GMEL.

J'appelle ainsi la perdrix de Damas d'Aldrovande, qui est probablement la même que la petite perdrix de passage, qui se montre de temps en temps en différentes provinces de France.

Elle ne distre pas seulement de la perdrix grise par sa taille, qui est constamment plus petite, mais encore par son bec, qui est plus allongé, par la couleur jaune de ses pieds, et surtout par l'habitude qu'elle a de changer de lieu et de voyager. On en voit quelquesois dans la Brie et ailleurs passer par bandes très nombreuses, et poursuivre leur chemin sans s'arrêter. Un chasseur des environs de Montbard, qui chassoit à la chanterelle au mois de mars dernier (1770), en vit une volée de cent cinquante ou deux cents, qui parut se détourner, attirée par le cri de la chanterelle, mais qui, dès le lendemain, avoit entièrement disparu. Ce fait, qui

(') M. Leroy, lieutenant des chasses à Versailles

est très certain, aunonce et les rapports et les différences qu'il y a entre ces deux perdrix : les rapports, puisque ces perdrix étrangères furent attirées par le chant d'une perdrix grise; les différences, puisque ces étrangères traversèrent si rapidement un pays qui convient aux perdrix grises et même aux rouges, les unes et les autres y demeurant toute l'année; et ces différences supposent un autre instinct, et par conséquent une autre organisation, et au moins une autre race.

Il ne faut pas confondre cette perdrix de Damas ou de Syrie avec la syroperdix d'Élien, que l'on trouvoit aux environs d'Antioche, qui avoit le plumage noir, le bec de couleur fauve, la chair plus compacte et de meilleur goût, et le naturel plus sauvage que les autres perdrix : car les couleurs. comme l'on voit, ne se rapportent point; et Élien ne dit pas que sa syroperdix soit un oiseau de passage : il ajoute comme une singularité, qu'elle mangeoit des pierres; ce qui cependant est assez ordinaire dans les granivores. Scaliger rapporte, comme témoin oculaire, un fait beaucoup plus singulier, qui a rapport à celui-ci; c'est que dans un canton de la Gascogne où le terrain est fort sablonneux, la chair des perdrix étoit remplie d'une quantité de petits grains de sable fort incommodes.

## LA PERDRIX DE MONTAGNE.

Tetrao montanus, GMEL.

Je fais une race distincte de cette perdrix (nº 456), parce qu'elle ne ressemble ni à l'espèce grise ni à la rouge: mais il seroit difficile d'assigner celle de ces deux espèces à laquelle elle doit se rapporter; car si, d'un côté, l'on assure qu'elle se mêle quelquefois avec les perdrix grises, d'un autre côté sa demeure ordinaire sur les montagnes et la couleur rouge de son bec et de ses pieds la rapprochent aussi beaucoup des perdrix rouges, avec qui je soupçonne fort qu'elle se mêle comme avec les grises; et par ces raisons je suis porté à la regarder comme une race intermédiaire entre ces deux espèces principales. Elle est à peu près de la grosseur de la perdrix grise, et elle a vingt pennes à la queue

# LES PERDRIX ROUGES.

## LA BARTAVELLE OU PERDRIX GRECQUE.

Perdix græca. Brisson.

C'est aux perdrix rouges, et principalement à la bartavelle (nº 231), que doit se rapporter tout ce que les anciens ont dit de la perdrix. Aristote devoit mieux connoître la perdrix grecque qu'aucune autre, et ne pouvoit guère connoître que des perdrix rouges, puisque ce sont les seules qui se trouvent dans la Grèce, dans les îles de la Méditerranée, et, selon toute apparence, dans la partie de l'Asie conquise par Alexandre, laquelle est à peu près située sous le même climat que la Grèce et la Méditerranée (1), et qui étoit probablement celle où Aristote avoit ses principales correspondances. A l'égard des naturalistes qui sont venus depuis, tels que Pline, Athénée, etc., on voit assez clairement que. quoiqu'ils connussent en Italie des perdrix autres que des rouges, ils se sont contentés de copier ce qu'Aristote avoit dit des perdrix rouges. Il est vrai que ce dernier reconnoît une différence dans le chant des perdrix, mais on ne peut en conclure légitimement une différence dans l'espèce : car la diversité du chant dépend souvent de celle de l'âge et du sexe; elle a lieu quelquefois dans le même individu, et elle peut être l'effet de quelque cause particulière, et même de l'influence du climat, selon les anciens eux-mêmes, puisque Athénée prétend que les perdrix qui passoient de l'Attique dans la Béotie se reconnoissoient à ce qu'elles avoient changé de cri. D'ailleurs Théophraste, qui remarque aussi quelques variétés dans la voix des perdrix, relativement aux pays qu'elles habitent, suppose expressément que toutes ces perdrix ne sont point d'espèces différentes, puisqu'il parle de leurs différentes voix dans son livre De varid voce avium ejusdem generis (2).

En examinant ce que les anciens ont dit ou répété de cet oiseau, j'y ai trouvé un assez grand nombre de faits vrais et d'observations exactes, mêlés d'exagérations et de fables, dont quelques modernes se sont moqués, ce qui n'étoit pas difficile, mais dont je me propose ici de rechercher le fondement dans

(') Il parolt que la perdrix des pays habités ou connus par les Juis (depuis l'Égypte jusqu'à Babylone), étoit la perdrix rouge, ou du moins n'étoit pas la grise, puisqu'elle se tenoit sur les montagnes. (Sicut persequitur perdix in montibus. Reg. lib. I, cap. 26.)

(1) Il est aisé de voir que ces mots, ejusdem generis, signifient ici de la même espèce.

les mœurs et le naturel même de la perdrix. Aristote, après avoir dit que c'est un oiseau pulvérateur, qui a un jabot, un gésier et de très petits cœcum; qui vit quinze ans et davantage; qui, de même que tous les autres oiseaux qui ont le vol pesant, ne construit point de nid, mais pond ses œufs à plate-terre, sur un peu d'herbe ou de feuilles arrangées négligemment, et cependant en un lieu bien exposé et défendu contre les oiseaux de proje : que, dans cette espèce, qui est très lascive, les måles se battent entre eux avec acharnement dans la saison de l'amour, et ont alors les testicules très apparents, tandis qu'ils sont à peine visibles en hiver; que les femelles pondent des œuss sans avoir eu commerce avec le mâle; que le mâle et la femelle s'accouplent en ouvrant le bec et tirant la langue (1); que leur ponte ordinaire est de douze ou quinze œufs; qu'elles sont quelquesois si pressées de pondre, que leurs œufs leur échappent partout où elles se trouvent : Aristote, dis-je, après avoir dit toutes ces choses, qui sont incontestables et confirmées par le témoignage de nos observateurs. ajoute plusieurs circonstances où le vrai paroit être

tirer la vérité pure de tout mélange. Il dit donc, 1° que les perdrix femelles déposent la plus grande partie de leurs œufs dans un lieu caché, pour les garantir de la pétulance du mâle, qui cherche à les détruire, comme faisant obstacle à ses plaisirs; ce qui a été traité de fable par Willughby, mais, à mon avis, un peu trop absolument, puisqu'en distinguant le physique du moral, et séparant le fait observé de l'intention supposée, ce qu'Aristote a dit se trouve vrai à la lettre, et se réduit à ceci, que la perdrix a, comme presque toutes les autres femelles parmi les oiseaux, l'instinct de cacher son nid, et que les mâles, surtout les surnuméraires, cherchant à s'accoupler au temps de l'incubation, ont porté plus d'une fois un préjudice notable à la couvée, sans autre intention que celle de jouir de la couveuse : c'est par cette raison que de tout temps on a recommandé la destruction de ces mâles surnuméraires, comme un des moyens les plus efficaces de favoriser la multiplication de l'espèce, non seulement des perdrix, mais de plusieurs autres oiseaux sauvages.

mêlé avec le faux, et qu'il suffit d'analyser pour en

Aristote ajoute en second lieu que la perdrix femelle partage les œufs d'une seule ponte en deux couvées; qu'elle se charge de l'une et le mâle de l'autre, jusqu'à la fin de l'éducation des petits qui en proviennent; et cela contredit positivement l'instinct qu'il suppose au mâle, comme nous venons

(1) Avicenne a pris de là l'occasion de dire que les perdrix se préparoient par des baisers à des caresses plus intimes, comme les pigeons; mais c'est une erreur. de le voir, de chercher à casser les œuss de sa femelie. Mais, en conciliant Aristote avec lui-même et avec la vérité, en peut dire que, comme la perdrix semelle ne pond pas tous ses œuss dans le même endroit, puisqu'ils lui éabappent souvent malgré elle partout où elle se trouve, et comme le mâle partage apparemment dans cette espèce, ou du moins dans quelques races de cette espèce, ainsi que dans la grise, le soin de l'éducation des petits, on aura pu croire qu'il partageoit aussi ceux de l'incubation, et qu'il couvoit à part tous les œuss qui n'étoient point sous la femelle.

Aristote dit en troisième lieu que les mâles se cochent les uns les autres, et même qu'ils cochent leurs petits aussitôt qu'ils sont en état de marcher. et l'on a mis cette assertion au rang des absurdités : cependant j'ai eu occasion de citer plus d'un exemple avéré de cet excès de nature, par lequel un mâle se sert d'un autre mâle, et même de tout autre meuble (1), comme d'une femelle; et ce désordre doit avoir lieu à plus forte raison parmi des oiseaux aussi lascifs que les perdrix, dont les mâles, lorsqu'ils sont bien animés, ne peuvent entendre le ori de leurs femelles sans répandre leur liqueur séminale, et qui sout tellement transportés et comme enivrés dans cette saison d'amour, que malgré leur naturel sauvage, ils viennent quelquefois se poser jusque sur l'oiseleur : et combien leur ardeur n'estelle pas plus vive dans un climat aussi chaud que celui de la Grèce, et lorsqu'ils ont été privés longtemps de femelles, comme cela arrive au temps de l'incubation!

Aristote dit en quatrième lieu que les perdrix femalles conçoivent et produisent des quis lorssu'elles se trouvent sous le vent de leurs mâles, ou lorsque ceux-ci passent au-dessus d'elles en volant. et même lorsqu'elles entendent leur voix ; et on a répandu du ridicule sur les paroles du philosophe grec, comme si elles eussent signifié qu'un courant d'air imprégné par les corpuscules fécondants du male, ou seulement mis en vibration par le son de sa voix, suffisoit pour féconder réellement une femelle; tandis qu'elles ne veulent dire autre chose sinon que les perdrix femelles ayant le tempérament assez chaud pour produire des œufs d'ellesmêmes et sans commerce avec le mâle, comme je l'ai remarqué ci-dessus, tout ce qui peut exciter leur tempérament doit augmenter encore en elles cette puissance; et l'on ne niera point que ce qui leur annonce la présence du mâle ne puisse et ne doive avoir cet effet, lequel d'ailleurs peut être produit par un simple moyen mécanique qu'Aristote nous enseigne (2), ou par le seul frottement qu'elles éprouvent en se vantrant dans la poussière.

D'après ces faits, il est aisé de concevoir que, quelque passion qu'ait la perdrix pour souver, elle en a quelquesois encore plus pour jouir, et que, dans certaines circonstances, elle présèrera le plaisir de se joindre à son mâle au devoir de saire éclore ses petits; il peut même arriver qu'elle quitte la couvée par amour pour la couvée même; ce sera lorsque, voyant son mâle attentis à la voix d'une autre perdrix qui le rappelle et prêt à l'aller trouver, elle vient s'offrir à ses désirs pour prévenir une inconstance qui seroit nuisible à la samille; elle tâche de le rendre tidèle en le rendant heureux.

Élien a dit encore que, lorsqu'on vouloit faire combattre les mâles avec plus d'ardenr, e'étoit toujours en présence de leurs femelles, parce qu'un mâle, ajoute-t-il, aimeroit mieux mourir que de montrer de la lâcheté en présence de sa femelle, ou que de paroître devant elle après avoir été vaincu: mais c'est encore ici le cas de séparer le fait de l'intention. Il est certain que la présence de la femelle anime les mâles au combat, non pas en leur inspirant un certain point d'honneur, mais parce qu'elles exaltent en eux la jalousie, toujours proportionnée dans les animaux au besoin de jouir; et nous vepons de voir sombien ce besoin est pressant dans les perdrix.

C'est ainsi qu'en distinguant le physique du moral, et les faits réels des suppositions précaires, on retrouve la vérité trop souvent défigurée dans l'histoire des animaux par les fictions de l'homme, et par la manie qu'il a de prêter à sous les autres êtres sa nature propre et sa manière de voir et de sentir.

Comme les bartavelles ont beaucoup de choses communes avec les perdrix grises, il suffira, pour achever leur histoire, d'ajouter ici les principales différences par lesquelles elles se distinguent des dernières. Belon, qui avoit voyagé dans leur pays natal, norts apprend qu'elles ont le double de grosseur de nos perdrix; qu'elles sont fort communes, et plus communes qu'aucun autre oiseau, dans la Grèce, les îles Cyclades, et principalement sur les côtes de l'île de Crète (aujourd'hui Candie); qu'elles chantent au temps de l'amour; qu'elles prononcent à peu près le mot chacabis, d'où les Latins ont fait sans doute le mot cacabare pour exprimer ce cri, et qui peut-être a eu quelque influence sur la formation des noms cubeth, cubata, cubeji, etc., par lesquels on a désigné la perdrix rouge dans les Indes orientales.

Belon nous apprend encore que les bartavelles se tiennent ordinairement parmi les rochers; mais qu'elles ont l'instinct de descendre dans la plaine

phyria pariunt) si digito genitale palpetur. (Aristote, Historia animalium, lib. VI, cap. 11.)

<sup>(&#</sup>x27;) Voyez ci-dessus l'histoire du coq, celle du lapin, et les Glanures d'Edwards, partie II, page 21.

<sup>(\*)</sup> Sed idem faciunt (nempe eva hypenemia seu \$8-

pour y faire leur nid, afin que leurs petits trouvent en naissant une subsistance facile; qu'elles pondent de huit jusqu'à seize œuss de la grosseur d'un petit œuf de poule, blancs, marqués de petits points rougeatres, et dont le jaune, qu'il appelle moyeu, ne se peut durcir. Enlin, ce qui persuade à un observateur que la perdrix de Grèce est d'autre espèce que notre perdrix rouge, c'est qu'il y a en Italie des lieux où elles sont connues l'une et l'autre, et ont chacune un nom différent : la perdrix de Grèce celui de cothurno, et l'autre celui de perdice: comme st le peuple, qui impose les noms, n'avoit pu se méprendre, ou même distinguer par deux dénominations différentes deux races distinctes appartenant à une scule et même espèce! Ensin il conjecture, et non sans fondement, que c'est cette grosse perdrix qui, suivant Aristote, s'est mêlée avec la poule ordinaire et a produit avec elle des individus féconds; ce qui n'arrive que rarement, selon le philosophe grec, et n'a lieu que dans les espèces les plus lascives, telles que celles du coq et de la perdrix (1), ou de la bartavelle, qui est la perdrix d'Aristote : celle-ci a encore une nouvelle analogie avec la poule ordinaire, c'est de couver des œuss étrangers à défaut des siens. Il y a long-temps que cette remarque a été faite, puisqu'il en est question dans les livres sacrés.

Aristote a remarqué que les perdrix mâles chantoient ou crioient principalement dans la saison de l'amour, lorsqu'ils se battent entre eux, et même avant de se battre: l'ardeur qu'ils ont pour leur femelle se tourne alors en rage contre leurs rivaux; et de la tous ces cris, ces combats, cette espèce d'ivresse, cet oubli d'eux-mêmes, cet abandon de leur propre conservation qui les a précipités plus d'une fois, je ne dis pas dans les piéges, mais jusque dans les mains de l'oiseleur.

On a profité de la connoissance de leur naturel pour les attirer dans le piége, soit en leur présentant une femelle vers laquelle ils accourent pour en jouir, soit en leur présentant un mâle sur lequel ils fondent pour le combattre; et l'on a encore tiré parti de cette haine violente des mâles contre les mâles pour en faire une sorte de spectacle, où ces animaux, ordinairement si timides et si pacifiques,

(\*) Je rapporte en entier le passage d'Aristo'e, parce qu'il présente des vues très saines et très philosophiques. Et ideò quæ non unigena coeunt (quod ea faciunt, quorum tempus par, et uteri gestatif proxima, et corporis magnitudo non multò discrepans), hæc primos partus similes sibi edunt, communi generis utriusque specie, quales... (ex perdice et gallinaceo); sed tempore procedente diversi ex diversis provenientes, demum forma feminæ instituti evadunt, quomodò semina peregrina ad postremum pro terræ natura redduntur: hæc enim materiam corpusque seminibus præstat.

se battent entre eux avec acharnement; et on p'a pas manqué de les exciter, comme je l'ai dit, par la présence de leurs femelles. Cet usage est encore très commun aujourd'hui dans l'île de Chypre; et nous voyons dans Lampridius que l'empereur Alexandre Sévère s'amusoit beaucoup de ce genre de combat.

## LA PERDRIX ROUGE D'EUROPE.

Tetrao rufus. L.

Cette perdrix (nº 450) tient le milieu pour la grosseur entre la bartavelle et la perdrix grise : elle n'est pas aussi répandue que cette dernière, et tout climat ne lui est pas bon. On la trouve dans la plupart des pays montagneux et tempérés de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique; mais elle est rare dans les Pays-Bas, dans plusieurs parties de l'Allemagne et de la Bohème, où l'on a tenté inutilement de la multiplier, quoique les faisans y eussent bien réussi.

On n'en voit point du tout en Angleterre ni dans certaines lles des environs de Lemnos; tandis qu'une seule paire, portée dans la petite île d'Anaphe (aujourd'hui Namfio), y pullula tellement que les habitants furent sur le point de leur céder la place. Ce séjour leur est si favorable, qu'encore aujourd'hui l'on est obligé d'y détruire leurs œufs par milliers vers les fêtes de Paques, de peur que les perdrix qui en viendroient ne détruisissent entièrement les moissons; et ces œufs, accommodés à toutes sauces, nourrissent les insulaires pendant plusieurs jours.

Les perdrix rouges se tiennent sur les montagnes qui produisent beaucoup de bruyères et de broussailles, et quelquefois sur les mêmes montagnes où sé trouvent certaines gelinottes, mal à propos appelées perdrix blanches, mais dans des parties moins élevées, et par conséquent moins froides et moins sauvages. Pendant l'hiver, elles se recèlent sons des abris de rochers bien exposés, et se répandent peu : le reste de l'année elles se tiennent dans les broussailles, s'y font chercher long-temps par les chasseurs et partent dissicilement. On m'assure qu'elles résistent souvent mieux que les grises aux rigueurs de l'hiver; et que, bien qu'elles soient plus aisces à prendre dans les différents piéges que les griscs, il s'en trouve toujours à peu près le même nombre au printemps dans les endroits qui leur conviennent. Elles vivent de grains, d'herbes, de limaces, de chenilles, d'œufs de fourmis et d'autres insectes; mais leur chair se sent quelquefois des aliments dont elles vivent. Elien rapporte que les perdrix de Cyrrha, ville maritime de la Phocide, sur le golfe de Corinthe, sont de mauvais goût, parce qu'elles se nourrissent d'ail.

Elles volent pesamment et avec effort, comme font les grises, et on peut les reconnoître de même sans les voir, au seul bruit qu'elles font avec leurs ailes en prenant leur volée. Leur instinct est de plonger dans les précipices lorsqu'on les surprend sur les montagnes, et de regagner le sommet lorsqu'on va à la remise. Dans les plaines, elles filent droit et avec roideur: lorsqu'elles sont suivies de près et poussées vivement, elles se réfugient dans les bois, se perchent même sur les arbres, et se terrent quelquefois; ce que ne font point les perdrix grises.

Les perdrix rouges diffèrent encore des griscs par le naturel et les mœurs, elles sont moins sociables: à la vérité, elles vont par compagnies; mais il ne règne pas dans ces compagnies une union aussi parfaite. Quoique nées, quoique élevées ensemble, les perdrix rouges se tiennent plus éloignées les unes des autres; elles ne partent point ensemble, ne vont pas toutes du même côté, et ne se rappellent pas ensuite avec le même empressement, si ce n'est au temps de l'amour; et alors même chaque paire se réunit séparément. Enfin, lorsque cette saison est passée et que la femelle est occupée à couver, le mâle la quitte, et la laisse seule chargée du soin de la famille; en quoi nos perdrix rouges paroissent aussi différer des perdrix rouges de l'Egypte, puisque les prêtres égyptiens avoient choisi pour l'emblème d'un bon ménage deux perdrix, l'une mâle et l'autre femelle, couvant chacune de son côté.

Par une suite de leur naturel sauvage, les perdrix rouges que l'on tâche de multiplier dans les parcs, et que l'on élève à peu près comme les faisans, sont encore plus difficiles à élever, exigent plus de soins et de précautions pour les accoutumer à la captivité, ou, pour mieux dire, elles ne s'y accoutument jamais, puisque les petits perdreaux rouges qui sont éclos dans la faisanderie, et qui n'ont jamais connu la liberté, languissent dans cette prison, qu'on cherche à leur rendre agréable de toutes manières, et meurent bientôt d'ennui ou d'une maladie qui en est la suite, si on ne les lâche dans le temps où ils commencent à avoir la tête garnie de plumes.

Ces faits, qui m'ont été fournis par M. Leroy, paroissent contredire ce qu'on rapporte des perdrix d'Asie et de quelques îles de l'Archipel, et même de Provence, où on en a vu des troupes nombreuses qui obéissoient à la voix de leur conducteur avec une docilité singulière. Porphyre parle d'une perdrix privée venant de Carthage, qui accouroit à la voix de son maître, le caressoit et exprimoit son attachement par des inflexions de voix que le sentiment sembloit produire, et qui étoient toutes différentes de son cri ordinaire. Mundella et Gesner en ont élevé eux-mêmes qui étoient devenues très familières: il paroît même, par plusieurs passages des

anciens, qu'on en étoit venu jusqu'à leur apprendre à chanter ou à perfectionner leur chant naturel, qui, du moins dans certaines races, passoit pour un ramage agréable.

Mais tout cela peut se concilier en disant que cet oiseau est moins ennemi de l'homme que de l'esclavage; qu'il est des moyens d'apprivoiser et de subjuguer l'animal le plus sauvage, c'est-à-dire le plus amoureux de sa liberté, et que ce moyen est de le traiter selon sa nature en lui laissant autant de liberté qu'il est possible. Sous ce point de vue, la société de la perdrix apprivoisée avec l'homme qui sait s'en faire obéir est du genre le plus intéressant et le plus noble : elle n'est fondée ni sur le besoin. ni sur l'intérêt, ni sur une douceur stupide, mais sur la sympathie, le goût réciproque, le choix volontaire; il faut même, pour bien réussir, qu'elle soit absolument volontaire et libre. La perdrix ne s'attache à l'homme, ne se soumet à ses volontés, qu'autant que l'homme lui laisse perpétuellement le pouvoir de le quitter; et lorsqu'on veut lui imposer une loi trop dure, une contrainte au-delà de ce qu'exige toute société, en un mot lorsqu'on veut la réduire à l'esclavage domestique, son naturel si doux se révolte, et le regret profond de sa liberté perdue étouffe en elle les plus forts penchants de la nature : celui de se conserver, on l'a vue souvent se tourmenter dans sa prison jusqu'à se casser la tête et mourir; celui de se reproduire, elle y montre une répugnance invincible, et si quelquesois on la vit, cédant à l'ardeur du tempérament et à l'influence de la saison, s'accoupler et pondre en cage, jamais on ne l'a vue s'occuper efficacement, dans la volière la plus commode et la plus spacieuse, à perpétuer une race esclave.

#### LA PERDRIX ROUGE-BLANCHE.

Dans la race de la perdrix rouge, la blancheur du plumage est, comme dans la race de la perdrix grise, un effet accidentel de quelque cause particulière, et qui prouve l'analogie des deux races. Cette blancheur n'est cependant point universelle, car la tête conserve ordinairement sa couleur, le bec et les pieds restent rouges; et comme d'ailleurs on la trouve ordinairement avec les perdrix rouges, on est fondé à la regarder comme une variété individuelle de cette race de perdrix.

#### LE FRANCOLIN.

#### Tetrao Francolinus. L.

Ce nom de francolin est encore un de ceux qui ont été appliqués à des oiseaux fort différents : nous avons déjà vu ci-dessus qu'il avoit été donné à l'attagas; et il paroît, par un passage de Gesner, que l'oiseau connu à Venise sous le nom de francolin est une espèce de gelinotte (hazelhuhn).

Le francolin de Naples est plus gros qu'une poule ordinaire; et, à vrai dire, la longueur de ses pieds, de son bec et de son cou, ne permet point d'en faire une gelinotte ni un francolin.

Tout ce qu'on dit du francolin de Ferrare, c'est qu'il a les pieds rouges et vit de poissons. L'oiseau du Spitzberg, auquel on a donné le nom de franco-lin, s'appelle aussi coureur de rivage, parce qu'il ne s'éloigne jamais beaucoup de la côte, où il trouve la nourriture qui lui convient, savoir, des vers gris et des chevrettes: mais il n'est pas plus gros qu'une alouette. Le francolin dont Olina donne la description et la figure est celui dont il s'agit ici: celui de M. Edwards en diffère en quelques points, et paroît être exactement le même oiseau que le francolin de M. de Tournefort, qui se rapproche aussi de celui de Ferrare, en ce qu'il se plaît sur les côtes de la mer et dans les lieux marécageux.

Enfin le nôtre (n° 147 et 148) paroit différer de ces trois derniers, et même de celui de M. Brisson, soit par la couleur du plumage et même du bec, soit par les dimensions et le port de la queue, qui est plus longue dans la figure de M. Brisson, plus épanouie dans la nôtre, et tombante dans celle de M. Edwards et d'Olina; mais, malgré cela, je crois que le francolin d'Olina, celui de M. de Tournefort, celui d'Edwards, celui de M. Brisson et le mien sont tous de la même espèce, attendu qu'ils ont beaucoup de choses communes, et que les petites différences qu'on a observées entre eux ne sont pas assez caractérisées pour constituer des espèces diverses, et peuvent d'ailleurs être relatives à l'âge, au sexe, au climat, ou à d'autres causes particulières.

Il est certain que le francolin a beaucoup de rapports avec la perdrix; et c'est ce qui a porté Olina, Linnæus et Brisson à la ranger parmi les perdrix. Pour moi, après avoir examiné de près et comparé ces deux sortes d'oiseaux, j'ai cru avoir observé entre eux assez de différences pour les séparer. En effet, le francolin diffère des perdrix non seulement par les couleurs du plumage, par la forme totale, par le port de la queue et par son cri, mais encore parce qu'il a un éperon à chaque jambe (1), tandis que

(') Celui d'Olina n'en a point; mais il y a apparence qu'il a fait dessiner la femelle. la perdrix mâle n'a qu'un tubercule calleux au lieu d'éperon.

Le francolin est aussi beaucoup moins répandu que la perdrix. Il paroît qu'il ne peut guère subsister que dans les pays chauds: l'Espagne, l'Italie et la Sicile sont presque les seuls pays de l'Europe où il se trouve; on en voit aussi à Rhodes, dans l'île de Chypre, à Samos, dans la Barbarie et surtout aux environs de Tunis, en Égypte, sur les côtes d'Asie et au Bengale. Dans tous ces pays, on trouve des francolins et des perdrix qui ont chacun leurs noms distincts et leur espèce séparée.

La rareté de ces oiseaux en Europe, jointe au bon goût de leur chair, a donné lieu aux défenses rigoureuses qui ont été faites en plusieurs pays de les tuer; et de là on prétend qu'ils ont eu le nom de francolin, comme jouissant d'une sorte de franchise sous la sauvegarde de ces défenses.

On sait peu de chose de cet oiseau au-delà de ce que montre la figure. Son plumage est fort beau; il a un collier très remarquable de couleur orangée: sa grosseur surpasse un peu celle de la perdrix grise. La femelle est un peu plus petite que le mâle, et les couleurs de son plumage sont plus foibles et moins variées.

Ces oiseaux vivent de grains a on peut les élever dans des volières; mais il faut avoir l'attention de leur donner à chacun une petite loge où ils puissent se tapir et se cacher, et de répandre dans la volière du sable et quelques pierres de tuf.

Leur cri est moins un chant qu'un sillement très fort, qui se fait entendre de fort loin.

Les francolins vivent à peu près autant que les perdrix : leur chair est exquise ; elle est quelquefois préférée à celle des perdrix et dès faisans.

M. Linnæus prend la perdrix de Damas de Willughby pour le francolin: sur quoi il y a deux remarques à faire; la première, que cette perdrix de Damas est plutôt celle de Belon, qui en a parlé le premier, que celle de Willughby, qui n'en a parlé que d'après Belon; la seconde, que cette perdrix de Damas diffère du francolin et par sa petitesse, puisqu'elle est moins grosse que la perdrix grise, selon Belon, et par son plumage, comme on peut le voir en comparant les figures de nos planches enluminées, et par ses pieds velus, qui ont empêché Belon de la ranger parmi les râles de genêt ou les pluviers

M. Linnæus auroit dû reconnoître le francolin de Tournefort dans celui d'Olina, dont Willughby fait mention; enfin le naturaliste suédois se trompe encore en fixant exclusivement l'Orient pour le climat du francolin, puisque cet oiseau se trouve, comme je l'ai déjà remarqué, en Sicile, en Italic, en Espagne, en Barbarie et dans quelques autres contrées qui n'appartiennent point à l'Orient.

Aristote met l'attagen, que Belon regarde comme

le francolin, au rang des cisceux pulvérateurs et frugivores: Belon lui fait dire de plus que cet oiseau pond un tres grand nombre d œufs, quoique cela ne se trouve point à l'endroit cité; mais c'est une conséquence que l'on peut tirer, dans les principes d'Aristote, de ce que cet oiseau est frugivore et pulvérateur. Belon dit encore, d'après les anciens, que le francolin est fréquent dans la campagne de Marathon, parce qu'il se plaît dans les lieux marécageux; et cela s'accorde très bien avec ce que M. de Tournefort rapporte des francolins de Samos.

## LE BIS-ERGOT.

Tetrao bicalcaratus. GNEL.

La première espèce qui nous paroit voisine du francolin, c'est l'oiseau qui nous a été donné sous le nom de perdrix du Sénégal (nº 137). Cet oiseau a à chaque pied deux ergots, ou plutôt deux tubercules de chair dure et calleuse; et, comme c'est une espèce ou race particulière, nous lui avons donné le nom de bis-ergot, à cause de ce caractère de deux ergots qu'il a à chaque pied. Je le place à la suite des francolins, parce qu'il me paroit avoir plus de rapports avec eux qu'avec les perdrix, soit par sa grosseur, soit par la longueur du bec et des ailes, soit par ses éperons.

## LE GORGE-NUE,

#### ET LA PERDRIK ROUGE D'AFRIQUE.

Tetrao nudicollis. Guel.

Cet giscau, que nous avons vu vivant à Paris chez seu M. le marquis de Montmirail, a le dessous du cou et de la gorge déqué de plumes et simplement couvert d'une peau rouge: le reste du plumage est beaucoup moins varié et moins agréable que celui du francolin. Le gorge-nue se rapproche de cette capèce par ses pieds rouges et sa queue épanouie, et de l'espèce précédente, qui est celle du bis-ergot, par le double éperon qu'il a pareillement à chaque pied.

Le défaut d'observations nous met hors d'état de juger à laquelle de ces deux espèces il ressemble le plus par ses mœurs ou par ses habitudes. M. Aublet m'assure que c'est un oiseau qui se perche.

La perdrix rouge d'Afrique (nº 180) est plus rouge que nos perdrix rouges, à cause d'une large tache de cette couleur qu'elle a sous la gorge; mais la seste de gon plumage est heaucoup moins agréa-

ble. Elle diffère des trois espèces précédentes par deux caractères fort apparents : ses éperons plus longs et plus pointus, et sa queue plus épanouie que ne l'ont ordinairament les perdrix. Le défaut d'observations nous met hors d'état de juger si elle en diffère aussi par ses mœurs et par ses habitudes.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT BAPPORT AUX PERDRIX.

ŧ.

## LA PERDRIK BOUGE DE BARBARIE.

Tetrag rubi icollis. GMEL.

La perdrix rouge de Barbarie, donnée par M. Edwards, planche LXX, pous paroît être une espèce différente de notre perdrix rouge d'Europe; elle est plus petite que notre perdrix grise. Elle a le pec, le tour des yeux et les pieds rouges, comme la bartavelle; mais elle a sur le haut des ailes des plumes d'un beau bleu bordé de rouge brun, et autour du cou une espèce de collier formé par des taches blanches, répandues sur un fond brun; ce qui, joint à sa petitesse, distingue cette espèce des deux races de perdrix rouges qui sont connues en Europe.

ΙI

## LA PERDRIX DE ROCHE,

OU DE LA GAMBRA.

Tetrao petrosus. Gubl

Cette perdrix prend son nom des lieux où elle a coutume de se tenir par préférence; elle se plait, comme les perdrix rouges, parmi les rochers et les précipices: sa couleur générale est un brun obscur, et elle a sur la poitrine une tache couleur de tabac d'Espagne. Au reste, ces perdrix se rapprochent encore de la perdrix rouge par la couleur des pieds, du bec et du tour des yeux. Elles sont moins grosses que les nôtres, et retroussent la queue en courant; mais, comme elles, elles courent très vite, et ont en gros la même forme. Leur chair est excellente.

HI.

# LA PERDRIX PERLÉE DE LA CHINE.

#### Tetrao perlatus. Guel.

Cette perdrix, qui n'est connue que par la description de M. Brisson, paroît propre à l'extrémité orientale de l'ancien continent. Elle est un peu plus grosse que notre perdrix rouge; elle a la forme, le port de la queue, la prièveté des ailes et toute la tournure de la perdrix ; elle a de notre rouge ordinaire (nº 150) la gorge blanche; et de celle d'Afrique (nº 186) les éperons plus longs et plus pointus, mais elle n'a pas, comme elle, le bec et les pieds rouges; ceux-ci sont roux, et le bec est noirâtre, ainsi que les ongles : le fond de son plumage est de couleur obscure égayée sur la poitrine et les côtés par une quantité de petites taches rondes de couleur plus claire; d'où j'ai pris occasion de la nommer perdrix perlee. Elle a outre cela quatre bandes remarquables, qui partent de la base du bec et se prolongent sur les côtés de la tête : ces bandes sont alternativement de couleur claire et rembrunie.

IV.

## LA PERDRIX DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

#### Tetrao Marilandus. GMEL.

Je mets cet oiseau d'Amérique et les suivants à la suite des perdrix, pon que je les regarde comme de véritables perdrix, mais tout au plus comme leurs représentants, parce que ce sont ceux des oiseaux du Nouveau Monde qui ont le plus de rapport avec les perdrix, lesquelles certainement n'ont pas l'aile assez forte ni le vol assez élevé pour avoir pu traverser les mers qui séparent le vieux continent du nouveau.

L'oiseau dont il s'agit ici est plus petit que la perdrix grise; il a l'iris jaune, le bec noir, la gorge blanche et deux bandes de la même couleur, qui vont de la base du bec jusque derrière la tête en passant sur les yeux: il a aussi quelques taches blanches au haut du cou. Le dessous du corps est jaunatre rayé de noir, et le dessus d'un brun tirant au roux, à peu près comme dans la perdrix rouge, mais bigarré de noir. Cet oiseau a la queue courte comme toutes les perdrix. Il se trouve non seulement dans la Nouvelle-Angleterre, mais encore à la Jamaique, quoique ces depx climats solent différents.

M. Albin en a nourri assez long-temps avec du blé et du chenevis.

## LA GAILLE(1).

#### Tetrao coturnix. L.

Théophraste trouvoit une si grande ressemblance entre les perdrix et les cailles, qu'il donnoit à ces dernières le nom de perdrix naines; et c'est sans doute par une suite de cette méprise, ou par une erreur semblable, que les Portugais ont appelé la perdrix codornix, et que les Italiens ont appliqué le nom de coturnice à la bartavelle ou perdrix grecque. Il est vrai que les perdrix et les cailles ont beaucoup de rapport entre elles : les unes et les autres sont des oiseaux pulvérateurs, à ailes et à gueue courtes, courant fort vite, à bec de gallinacés, à plumage gris moucheté de brun et quelquefois tout blanc; du reste, se nourrissant, s'accouplant, construisant leur nid, couvant leurs œufs, menant leurs petits, à peu près de la même manière, et toutes deux ayant le tempérament fort lascif, et les males une grande disposition à se battre : mais, quelque nombreux que soient ces rapports, ils se'trouvent balancés par un nombre presque égal de dissemblances, qui sont de l'espèce des cailles une espèce tout-àfait séparée de celle des perdrix. En effet, 1º les cailles sont constamment plus petites que les perdrix, en comparant les plus grandes races des unes aux plus grandes races des autres, et les plus petites aux plus petites; 2º elles n'ont point derrière les yeux cet espace nu et sans plumes qu'ont les perdrix, ni ce fer à cheval que les mâles de celles-ci ont sur la poitrine, et jamais on n'a vu de véritables cailles à bec et pieds rouges; 5° leurs œufs sont plus petits et d'une tout autre couleur; 4º leur voix est aussi différente; et quoique les unes et les autres fassent entendre leur éri d'amour à peu près dans le même temps, il n'en est pas de même du cri de colère, car la perdrix le fa. entendre avant de se battre, et la caille en se battant; 5º la chair de celle-ci est d'une saveur et d'une texture toute différente, et elle est beaucoup plus chargée de graisse; 6º sa vie est plus courte; 7º elle est moins rusée que la perdrix, et plus facile à attirer dans le piége, surtout lorsqu'elle est encore jeune et sans expérience. Elle a les mœurs moins douces et le naturel plus rétif; car il eşt extrêmement rare d'en voir de privées : à peine peut-on les accoutumer à

(') En grec, \*prve; en latin ,coturnix; en espagnol, cuadervi; en italien, quaglia; en allemand, wachtel; en anglois, quail.

Frisch prétend, planche cxvII, que du temps de Charlemagne on lui donnoit le nom de quaeara : quelques uns lui ont aussi donné celui de ourrelius, et j'en dirai plus bàs la raison : quoi qu'il en soit, ces deux noms ont (2) emis par M. Brisson.

venir à la voix, étant renfermées de jeunesse dans une cage. Elle a les inclinations moins sociales; car elle ne se réunit guère par compagnies, si ce n'est lorsque la couvée, encore jeune, demeure attachée à la mère, dont les secours lui sont nécessaires, ou qu'une même cause agissant sur toute l'espèce à la fois et dans le même temps, on en voit des troupes nombreuses traverser les mers et aborder dans le même pays : mais cette association forcée ne dure qu'autant que la cause qui l'a produite; car, dès que les cailles sont arrivées dans le pays qui leur convient, et qu'elles peuvent vivre à leur gré, elles vivent solitairement. Le besoin de l'amour est le seul lien qui les réunit : encore ces sortes d'unions sont-elles sans consistance pendant leur courte durée; car les mâles, qui recherchent les femelles avec tant d'ardeur, n'ont d'attachement de préférence pour aucune en particulier. Dans cette espèce, les accouplements sont fréquents mais l'on ne voit pas un seul couple : lorsque le désir de jouir a cessé, toute société est rompue entre les deux sexes; le måle alors non seulement quitte et semble fuir ses femelles, mais il les repousse à coups de bec, et ne s'occupe en aucune façon du soin de la famille. De leur côté, les petits sont à peine adultes qu'ils se séparent; et, si on les réunit par force dans un lieu fermé, ils se battent à outrance les uns contre les autres, sans distinction de sexe, et ils finissent par se détruire (1).

L'inclination de voyager et de changer de climat flans certaines saisons de l'année est, comme je l'ai dit ailleurs, l'une des affections les plus fortes de l'instinct des cailles.

La cause de ce désir ne peut être qu'une cause très générale, puisqu'elle agit non seulement sur toute l'espèce, mais sur les individus même séparés, pour ainsi dire, de leur espèce, et à qui une étroite captivité ne laisse aucune communication avec leurs semblables. On a vu de jeunes cailles élevées dans des cages presque depuis leur naissance, et qui ne pouvoient ni connoître ni regretter leur liberté, éprouver régulièrement deux fois par an, pendant quatre années, une inquiétude et des agitations singulières dans les temps ordinaires de la passe, savoir, au mois d'avril et au mois de septembre : cette inquiétude duroit environ trente jours à chaque fois, et recommençoit tous les jours une heure avant le coucher du soleil; on voyoit alors ces cailles prisonnières aller et venir d'un bout de la cage à l'autre, puis s'élancer contre le filet qui lui servoit de couvercle, et souvent avec une telle violence, qu'elles retomboient tout étourdies; la

(') Les anciens savoient bien cela, puisqu'ils disoient des enfants querelleurs et mutins, qu'ils étoient querelleurs comme des cailles tenues en cage. (Aristophanc.)

nuit se passoit presque entièrement dans ces agitations, et le jour suivant elles paroissoient tristes. abattues, fatiguées et endormies. On a remarqué que les cailles qui vivent dans l'état de liberté dorment aussi une grande partie de la journée; et si l'on ajoute à tous ces faits, qu'il est très rare de les voir arriver de jour, on sera, ce me semble, fondé à conclure que c'est pendant la nuit qu'elles voyagen t, et que ce désir de voyager est inné chez elles, soit qu'elles craignent les températures excessives, puisqu'elles se rapprochent constamment des contrées septentrionales pendant l'été, et des méridionales pendant l'hiver; ou, ce qui semble plus vraisemblable, qu'elles n'abandonnent successivement les différents pays que pour passer de ceux où les récoltes sont déjà faites, dans ceux où elles sont encore à faire, et qu'elles ne changent ainsi de demeure que pour trouver toujours une nourriture convenable pour elles et pour leur couvée.

Je dis que cette dernière cause est la plus vraisemblable, car d'un côté, il est acquis par l'observation que les cailles peuvent très bien résister au froid, puisqu'il s'en trouve en Islande, selon M. Horrebow, et qu'on en a conservé plusieurs années de suite dans une chambre sans feu, et qui même étoit tournée au nord, sans que les hivers les plus rigoureux aient paru les incommoder ni même apporter le moindre changement à leur manière de vivre. D'un autre côté, il semble qu'une des choses qui les fixent dans un pays c'est l'abondance de l'herbe, puisque, selon la remarque des chasseurs, lorsque le printemps est sec, et que par conséquent l'herbe est moins abondante, il y a aussi beaucoup moins de cailles le reste de l'année : d'ailleurs le besoin actuel de nourriture est une cause plus déterminante, plus analogue à l'instinct borné de ces petits animaux, et suppose en eux moins de cette prévoyance que les philosophes accordent trop libéralement aux bêtes. Lorsqu'ils ne trouvent point de nourriture dans un pays, il est tout simple qu'ils en aillent chercher dans un autre : ce besoin essentiel les avertit, les presse, met en action toutes leurs facultés; ils quittent une terre qui ne produit plus rien pour eux; ils s'élèvent en l'air, vont à la découverte d'une contrée moins dénuée, s'arrêtent où ils trouvent à vivre; et, l'habitude se joignant à l'instinct qu'ont tous les animaux, et surtout les animaux ailés, d'éventer de loin leur nourriture, il n'est pas surprenant qu'il en résulte une affection, pour ainsi dire innée, et que les mêmes cailles reviennent tous les ans dans les mêmes endroits; au lieu qu'il seroit dur de supposer, avec Aristote, que c'est d'après une connoissance réfléchie des saisons qu'elles changent deux fois par an de climat pour trouver toujours la température qui leur convient, comme faisoient autrefois les rois de Perse; encore plus dur de supposer, avec Catesby, Belon et quelques autres, que, lorsqu'elles changent de climat, elles passent sans s'arrêter dans les lieux qui pourroient leur convenir en deçà de la ligne, pour aller chercher aux antipodes précisément le même degré de latitude auquel elles étoient accoutumées de l'autre côté de l'équateur; ce qui supposeroit des connoissances, ou plutôt des erreurs scientifiques auxquelles l'instinct brut est beaucoup moins sujet que la raison cultivée.

Quoi qu'il en soit, lorsque les cailles sont libres, elles ont un temps pour arriver et un temps pour repartir : elles quittoient la Grèce, suivant Aristote, au mois boedromion, lequel comprenoit la fin d'août et le commencement de septembre; en Silésie, elles arrivent au mois de mai, et s'en vont sur la fin d'août; nos chasseurs disent qu'elles arrivent dans notre pays vers le 10 ou le 12 de mai; Aloysius Mundella dit qu'on les voit paroître dans les environs de Venise vers le milieu d'avril; Olina fixe leur arrivée dans la campagne de Rome aux premiers jours d'avril : mais presque tous conviennent qu'elles s'en vont à la première gelée d'automne, dont l'esset d'altérer la qualité des herbes et de faire disparoître les insectes; et si les gelées du mois de mai ne les déterminent point à retourner vers le sud, c'est une nouvelle preuve que ce n'est point le froid qu'elles évitent, mais qu'elles cherchent de la nourriture dont elles ne sont point privées par les gelées du mois de mai. Au reste, il ne faut pas regarder ces temps marqués par les observateurs comme des époques fixes auxquelles la nature daigne s'assujettir : ce sont au contraire des termes mobiles qui varient entre certaines limites d'un pays à l'autre, suivant la température du climat, et même d'une année à l'autre dans le même pays, suivant que le chaud et le froid commencent plus tôt ou plus tard, et que par conséquent la maturité des récoltes et la génération des insectes qui servent de nourriture aux cailles sont plus ou moins avancées.

Les anciens et les modernes se sont beaucoup occupés de ce passage des cailles et des autres oiseaux voyageurs : les uns l'ont chargé de circonstances plus ou moins merveilleuses, les autres, considérant combien ce petit oiseau vole difficilement et pesamment, l'ont révoqué en doute, et ont eu recours, pour expliquer la disparition régulière des cailles en certaines saisons de l'année, à des suppositions beaucoup plus révoltantes. Mais il fautavouer qu'aucun des anciens n'avoit élevé ce doute : cependant ils savoient bien que les cailles sont des oiseaux lourds, qui volent très peu et presque malgré eux; que, quoique très ardents pour leurs femelles, les mâles ne se servent pas toujours de leurs ailes pour accourir à leur voix, mais qu'ils font souvent plus d'un quart de lieue à travers l'herbe la plus serrée pour les venir trouver; ensin qu'ils ne prennent l'essor que lorsqu'ils sont tout-à-fait pressés par les chiens ou par les chasseurs. Les anciens sa. voient tout cela, et néanmoins il ne leur est pas venu dans l'esprit que les cailles se retirassent aux approches des froids dans des trous pour y passer l'hiver, dans un état de torpeur et d'engourdissement; comme font les loirs, les hérissons, les marmottes, les chauves-souris, etc. C'étoit une absurdité réservée à quelques modernes, qui ignoroient sans doute que la chaleur intérieure des animaux sujets à l'engourdissement étant beaucoup moindre qu'elle ne l'est communément dans les autres quadrupèdes, et à plus forte raison dans les oiseaux, elle avoit besoin d'être aidée par la chaleur extérieure de l'air, comme je l'ai dit ailleurs; et que lorsque ce secours vient à leur manquer, ils tombent dans l'engourdissement et meurent même bientôt, s'ils sont exposés à un froid trop rigoureux. Or certainement cela n'est point applicable aux cailles, en qui l'on a même reconnu généralement plus de chaleur que dans les autres oiseaux, au point qu'en France elle a passé en proverbe (1), et qu'à la Chine on se sert de ces oiseaux pour se tenir chaud en les portant tout vivants dans les mains. D'ailleurs on s'est assuré, par observation continuée plusieurs années, qu'elles ne s'engourdissent point, quoique tenues pendant tout l'hiver dans une chambre exposée au nord et sans feu, ainsi que je l'ai dit ci-dessus d'après plusieurs témoins oculaires et très dignes de foi qui me l'ont assuré. Or si les cailles ne se cachent ni ne s'engourdissent pendant l'hiver, comme il est sûr qu'elles disparoissent dans cette saison, on ne peut douter qu'elles ne passent d'un pays dans un autre; et c'est ce qui est prouvé par un grand nombre d'autres observations.

Belon, se trouvant en automne sur un navire qui passoit de Rhodes à Alexandrie, vit des cailles qui alloient du septentrion au midi; et plusieurs de ces cailles ayant été prises par les gens de l'équipage, on trouva dans leur jabot des grains de froment bien entiers. Le printemps précédent, le même observateur, passant de l'île de Zante dans la Morée, en avoit vu un grand nombre qui alloient du midi au septentrion; et il dit qu'en Europe, comme en Asie, les cailles sont généralement oiseaux de passage.

M. le commandeur Godeheu les a vucs constamment passer à Malte au mois de mai, par certains vents, et repasser au mois de septembre. Plusieurs chasseurs m'ont assuré que, pendant les belles nuits du printemps, on les entend arriver, et que l'on distingue très bien leur cri, quoiqu'elles soient à une très grande hauteur: ajoutez à cela qu'on ne fait nulle part une chasse aussi abondante de ce gibier que sur celles de nos côtes qui sont opposées à celles d'Afri-

(1) On dit vulgalrement, chaud comme une caille.

que ou d'Asie, et dans les lles qui se trouvent entre deux, puisque toutes celles de l'Archipel, et jusgu'aux écueils, en sont couverts, selon M. de Tournefort, dans certaines saisons de l'année; et plus d'une de ces îles en a pris le nom d'Ortygia (1). Dès le siècle de Varron, l'on avoit remarqué qu'au temps de l'arrivée et du départ des cailles on en voyoit une multitude prodigieuse dans les tles de Pontla, Pandataria et autres qui avoisinent la partie méridionale de l'Italie, et où elles faisoient apparemment une station pour se reposer. Vers le commencement de l'automne, on en prend une si grande quantité dans l'île de Caprée, à l'entrée du golfe de Naples, que le produit de cette chasse fait le principal revenu de l'évêque de l'île, appelé par cetté raison l'évéque des cailles; on en prend aussi beaucoup dans les environs de Pesaro, sur le golfe Adriatique, vers la sin du printemps, qui est la saison de leur arrivée; enfin il en tombe une quantité si prodigieuse sur les côtes occidentales du royaume de Naples, aux environs de Nettuno, que, sur une étendue de côtes de quatre ou cinq milles, on en prend quelquefois jusqu'à cent milliers dans un jour, et qu'on les donne pour quinze jules le cent (un peu moins de huit livres de notre monnoie) à des espèces de courtiers qui les sont passer à Rome, où elles sont beaucoup moins communes (2). Il en arrive aussi des nuées au printemps sur les côles de Provence, particulièrement dans les terres de M. l'évêque de Frejus, qui avoisinent la mer; elles sont si fatiguces, dit-on, de la traversée, que les premiers jours on les prend à la main.

Mais, dira-t-on toujours, comment un oiseau si petit, si foible, qui a le vol si pesant et si bas, peutil, quoique pressé par la faim, traverser de grandes étendues de mer? J'avoue que, quoique ces grandes étendues de mer soient interrompues de distance en distance par plusieurs îles où les cailles peuvent se reposer, telles que Minorque, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, les îles de Malte, de Rhodes, toutes les îles de l'Archipel; j'avoue, dis-je, que malgré cela, il leur faut encore du secours: et Aristote l'avoit bien senti; il savoit même quel étoit celui dont elles usoient le plus communément; mais il s'étoit trompé, ce me semble, sur la manière dont elles s'en aidoient: « Lorsque le vent du nord souffle, dit- îl, les cailles voyagent heureusement; mais si c'est

le vent du midi, comme son effet est d'appesantir et d'humccter, elles volent alors plus difficilement, et elles expriment la peine et l'effort par les cris qu'elles font entendre en volant. » Je crois, en effet, que c'est le vent qui aide les cailles à faire leur voyage, non pas le vent du nord, mais le vent favorable; de même que ce n'est point le vent du sud qui retarde leur course, mais le vent contraire; et cela est vrai dans tous les pays où ces oiseaux ont un trajet considérable à faire par-dessus les mers.

M. le commandeur Godeheu a très bien remarqué qu'au printemps les cailles n'abordent à Malte qu'avec le nord-ouest, qui leur est contraire pour gagner la Provence, et qu'à leur retour c'est le sudest qui les ramène dans cette île, parce qu'avec ce vent clles ne peuvent aborder en Barbarie. Nous voyons même que l'auteur de la nature s'est servi de ce moyen, comme le plus conforme aux lois générales qu'il avoit établies, pour envoyer de nombreuses volées de cailles aux Israélites dans le désent; et ce vent, qui étoit le sud-ouest, passoit en effet en Égypte, en Éthiopie, sur les côtes de la mer Reuge, et, en un mot, dans les pays où les cailles sont en abondance.

Des marins que j'ai eu occasion de consulter m'ont assuré que, quand les cailles étoient surprises dans leur passage par le vent contraire, elles s'abattent sur les vaisseaux qui se trouvoient à leur portée, comme Pline l'a remarqué, et tomboient souvest dans la mer, et qu'alors on les voyoit flotter et æ débattre sur les vagues, une aile en l'air, comme pour prendre le vent ; d'où quelques naturalistes ont pris occasion de dire qu'en partant elles se munissoient d'un petit morceau de bois qui pût leur servir d'une espèce de point d'appui ou de radeau, sur lequel elles se délassoient de temps en temps, en voguant sur les flots, de la fatigue de voguer dans l'air: on leur a fait aussi porter à chacune trois petites pierres dans le bee, selon Pline, pour se soutenir contre le vent, et, selon Oppien, pour reconnoitre, en les laissant tomber une à une, si elles avoient dépassé la mer; et tout cela se réduit à quelques petites pierres que les cailles avalent avec leur nourriture, comme tous les granivores. En général, on leur a prêté des vues, une sagacité, un discernement, qui feroient presque douter que ceux qui leur ont fait honneur de ces qualités en aient fait beaucoup d'usage eux-mêmes. On a observé que d'autres oiseaux voyageurs, tels que le rale terrestre, accompagnoient les cailles, et que l'oiseau de preie ne manquoit pas d'en attraper guelgu'une à leur arrivée : de là on a prétendu qu'elles avoient de bonnes raisons pour se choisir un guide ou chef d'une autre espèce, que l'on a appelé roi des cailles (ortypometra); et cela, parce que la première arrivante devant être la proie de l'oiseau carnassier, elles

<sup>(1)</sup> Ce nom d'Ortygia, formé du mot grec őρτυξ, qui Bignifiè caille, a été donné aux deux Délos, selon Phánodémus dans Athénée: on l'a encore appliqué à une autre petite fle vis-à-vis Syracuse, et même à la ville d'Éphèse, selon Étienne de Bysance et Eustathe.

<sup>(2)</sup> Cette chasse est si lucrative, que le terrain où elle se fait par les habitants de Nettuno est d'une cherté exorbitante.

tachoient de détourner ée malheur sur une tête étrangère.

Au reste, quoiqu'il soit vrai en général que les cailles changent de climat, il en reste toujours quelques unes qui n'ont pas la force de suivre les autres, soit qu'elles aient été blessées à l'aile, soit qu'elles soient surchargées de graisse, soit que, provenant d'une seconde ponte, elles soient trop jeunes et trop foibles au temps du départ; et ces cailles traineuses tâchent de s'établir dans les meilleures expositions du pays où elles sont contraintes de rester. Le nombre en est fort petit dans nos provinces; mais les auteurs de la Zoologie britannique assurent qu'une partie seulement de celles qu'on voit en Angleterre quitte entièrement l'île, et que l'autre partie se contente de changer de quartier, passant, vers le mois d'octobre, de l'intérieur des terres dans les provinces maritimes, et principalement dans celle d'Essex, où elles restent tout l'hiver; lorsque la gelée ou la neige les oblige de quitter les jachères et les terres cultivées, elles gagnent les côtes de la ther, où elles se tiennent parmi les plantes maritimes, cherchant les meilleurs abris et vivant de ce qu'elles peuvent attraper sur les algues, entre les limites de la haute et basse mer. Ces mêmes auteurs ajoutent que leur première apparition dans le comté d'Essex se rencontre exactement chaque année avec leur disparition du milieu des terres. On dit aussi qu'il en reste un assez bon nombre en Espagne et dans le sud de l'Italie, vu l'hiver n'est presque jamais assez rude pour faire périr où disparoître entièrement les insecles ou les graines qui leur servent de nourriture.

A l'égard de celles qui passent les mers, il n'y a que celles qui sont secondées par un vent favorable qui arrivent heureusement; et si ce vent favorable souffle rarement au temps de la passe, il en arrive beaucoup moins dans les contrées oû elles vont passer l'été: dans tous les cas, on peut juger assez sûrement du lieu d'où elles viennent par la direction du vent qui les apporté.

Aussitôt que les cailles sont arrivées dans nos contrees, elles se mettent à pondre : elles ne s'apparient point, comme je l'ai déjà remarqué; et cela seroit difficilé, si le nombré des mâles est, comme on l'assure, beaucoup plus grand que celui des femelles: la fidélité, la confiance, l'attachement personnel, qui seroient des qualités estimables dans les individus, seroient nuisibles à l'espèce, la foule des måles célibataires troubleroit tous les mariages et finiroit par les rendre stériles; au lieu que n'y ayant point de mariage, ou plutôt n'y en ayant qu'un seul, entre tous les mâles et toutes les femélies, il y a moins de jalousie, moins de rivalité, et, si l'on veut, moins de moral dans leurs amours : mais aussi il y a beaucoup de physique; on a vu un mâle réiterer dans un jour jusqu'à douse fois ses approches avec plusieurs femelles indistinctement. Ce h'est que dans ce sens qu'on a pu dire que chaque mâle suffisoit à plusieurs femelles; et la nature, qui leur inspire cette espèce de libertinage, en tire parti pour la multiplication de l'espèce : chaque femelle dépose de quinze à vingt œufs dans un nid qu'elle sait creuser dans la terre avec ses ongles, qu'elle garnit d'herbes et de feuilles, et qu'elle dérobe autant qu'elle peut à l'œil perçant de l'oiseau de proie; ces œufs sont mouchetes de brun sur un fond grisâtre : elle les couve pendant environ trois semaines; l'ardeur des mâles est un bon garant qu'ils sont tous fécondés, et il est rare qu'il s'en trouve de stériles.

Les auteurs de la Zoologie britannique disent que les cailles en Angleterre pondent rarement plus de six ou sept œufs. Si ce fait est général et constant, il faut en conclure qu'elles y sont moins fécondes qu'en France, en Italie, etc.; reste à observer si cette moindre fécondité tient à la température plus froide ou à quelque autre qualité du climat.

Les cailleteaux sont en état de courir presque en sortant de la coque, ainsi que les perdréaux; mais ils sont plus robustes à quelques égards, puisque, dans l'état de liberté, ils quittent la mêre beaucoup plus tôt, et que même dès le huitième jour on peut entreprendre de les élever sans son secours. Cela a donné lieu à quelques personnes de croire que les cailles faisoient deux couvées par été: mais j'en doute fort, si ce n'est peut-être celles qui ont été troublées et dérangées dans leur première ponte; il n'est pas même avéré qu'elles en recommencent une autre lorsqu'elles sont arrivées en Afrique au mois de septembre, quoique cela soit beaucoup plus vraisemblable, puisqu'au moyen de leurs migrations régulières elles ignorent l'automne et l'hiver, et que l'année n'est composée pour elles que de deux printemps et de deux étés, comme si elles ne changeoient de climat que pour se trouver perpétuellement dans la saison de l'amour et de la fécondité.

Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles quittent leurs plumes deux fois par an, à la fin de l'hiver et à la fin de l'été: chaque mue dure un mois; et lorsque leurs plumes sont revenues, elles s'en servent aussitôt pour changer de climat si elles sont libres; et si elles sont en cagé, c'est le temps où se marquent ces inquiétudes périodiques qui répondent au temps du passagé.

Il ne faut aux cailleteaux que quatre mois pour prétidre leur accroissement et se trouver en état de suivre leurs pères et mères dans leurs voyages.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est un peu plus grosse, selon Aldrovande (d'autres la font égale, et d'autres plus petite); qu'elle a la poitrine blanchâtre, parsemée de tâches noires et presque rondes, tandis que le mâle l'a roussâtre, sans mélange d'autres couleurs. Il a aussi le bec noir, tinti

que la gorge et quelques poils autour de la base du bec supérieur (¹). Enfin on a remarqué qu'il avoit les testicules très gros, relativement au volume de son corps; mais cette observation a sans doute été faite dans la saison de l'amour, temps où en général les testicules des oiseaux grossissent considérablement.

Le mâle et la femelle ont chacun deux cris, l'un plus éclatant et plus fort, l'autre plus foible. Le måle fait ouan, ouan, ouan, ouan; il ne donne sa voix sonore que lorsqu'il est éloigné des femelles, et il ne la fait jamais entendre en cage pour peu qu'il ait une compagne avec lui. La femelle a un cri que tout le monde connoît, qui ne lui sert que pour rappeler son mâle; et quoique ce cri soit foible, et que nous ne puissions l'entendre qu'à une petite distance, les mâles y accourent de près d'une demilieue: elle a aussi un petit son tremblotant cri, cri. Le mâle est plus ardent que la femelle; car celle-ci ne court point à la voix du mâle, comme le mâle accourt à la voix de la femelle dans le temps de l'amour, et souvent avec une telle précipitation, un tel abandon de lui-même, qu'il vient la chercher jusque dans la main de l'oiseleur.

La caille (n° 170), ainsi que la perdrix et beaucoup d'autres animaux, ne produit que lorsqu'elle est en liberté: on a beau fournir à celles qui sont prisonnières dans des cages tous les matériaux qu'elles emploient ordinairement dans la construction de leurs nids, elles ne nichent jamais et ne prennent aucun soin des œufs qui leur échappent et qu'elles semblent pondre malgré elles

On a débité plusieurs absurdités sur la génération des cailles. On a dit d'elles comme des perdrix, qu'elles étoient fécondées par le vent : cela veut dire qu'elles pondent quelquefois sans le secours du mâle. On a dit qu'elles s'engendroient des-thons que la mer agitée rejette quelquesois sur les côtes de Libye; qu'elles paroissent d'abord sous la forme de vers, ensuite sous celle de mouches, et que, grossissant par degrés, elles devenoient bientôt des sauterelles, et enfin des cailles, c'est-à-dire que des gens grossiers ont vu des couvées de cailles chercher, dans les cadavres de ces thons laissés par la mer, quelques insectes qui y étoient éclos, et qu'ayant quelques notions vagues des métamorphoses des insectes. ils ont cru qu'une sauterelle pouvoit se changer en caille, comme un ver se change en un insecte ailé. Ensin on a dit que le mâle s'accouploit avec le cra paud femelle; ce qui n'a pas même d'apparence de fondement.

Les cailles se nourrissent de blé, de millet, de chenevis, d'herbe verte, d'insectes, de toutes sortes

(1) Quelques naturalistes ont pris le mâle pour la femelle. J'ai suivi dans cette occasion l'avis des chasseurs, et surtout de ceux qui en chassant savent observer. de graines, même de celle d'ellébore; ce qui avois donné aux anciens de la répugnance pour leur chair, joint à ce qu'ils croyoient que c'étoit le seul animal avec l'homme qui fût sujet au mal caduc; mais l'expérience a détruit ces préjugés.

En Hollande, où il y a beaucoup de ces oiseaux, principalement sur les côtes, on appelle les baies de bryone, ou couleuvrée, baies aux cailles; ce qui suppose en elles un appétit de préférence pour cette nourriture.

Il semble que le boire ne leur soit pas absolument nécessaire: car des chasseurs m'ont assuré qu'on ne les voyoit jamais aller à l'eau; et d'autres, qu'ils en avoient nourri pendant une année entière avec des graines sèches et sans aucune sorte de boisson, quoiqu'elles boivent assez fréquemment lorsqu'elles en ont la commodité; ce retranchement de toute boisson est mème le seul moyen de les guérir lorsqu'elles rendent leur eau, c'est-à-dire lorsqu'elles sont attaquées d'une espèce de maladie dans laquelle elles ont presque toujours une goutte d'eau au bout du bec.

Quelques uns ont cru remarquer qu'elles troubloient l'eau avant que de boire, et l'on n'a pas manqué de dire que c'étoit par un motif d'envie; car on ne finit pas sur les motifs des bêtes. Elles se tiennent dans les champs, les prés, les vignes, mais très rarement dans les bois, et elles ne se perchent jamais sur les arbres. Quoi qu'il en soit, elles prennent beaucoup plus de graisse que les perdrix : on croit que ce qui y contribue, c'est l'hab tude où elles sont de passer la plus grande partie de la chaleur du jour sans mouvement; elles se cacheut alors dans l'herbe la plus serrée, et on les voit quelquefois demeurer quatre heures de suite dans la même place, couchées sur le côté et les jambes étendues : il faut que le chien tombe absolument dessus pour les faire partir.

On dit qu'elles ne vivent guère au-delà de quatre ou cinq ans; et Olina regarde la brièveté de leur vie comme une suite de leur disposition à s'engraisser: Artémidore l'attribue à leur caractère triste et querelleur : et tel est en effet leur caractère; aussi n'at-on pas manqué de les faire battre en public pour amuser la multitude. Solon vouloit même que les enfants et les jeunes gens vissent ces sortes de combats pour y prendre des leçons de courage; et il falloit bien que cette sorte de gymnastique, qui nous semble puérile, fût en honneur parmi les Romains, et qu'elle tint à leur politique, puisque nous voyons qu'Auguste punit de mort un préfet d'Egypte pour avoir acheté et fait servir sur sa table un de ces oiseaux qui avoit acquis de la célébrité par ses victoires. Encore aujourd'hui on voit de ces espèces de tournois dans quelques villes d'Italie : on prend deux cailles à qui l'on donne à manger largement; on les met ensuite vis-à-vis l'une de l'autre, chacune au bout opposé d'une longue table, et l'on jette entre deux quelques grains de millet (car parmi les animaux il faut un sujet réel pour se battre); d'abord elles se lancent des regards menacants; puis partant comme un éclair, elles se joignent, s'attaquent à coups de bec, et ne cessent de se battre, en dressant la tête et s'élevant sur leurs ergots, jusqu'à ce que l'une cède à l'autre le champ de bataille. Autrefois on a vu ces espèces de duels se passer entre une caille et un homme. La caille étant mise dans une grande caisse, au milieu d'un cercle qui était tracé sur le fond, l'homme lui frappoit la tête ou le bec avec un seul doigt, ou bien lui arrachoit quelques plumes : si la caille en se défendant ne sortoit point du cercle tracé, c'étoit son maître qui gagnoit la gageure; mais si elle mettoit un pied hors de la circonférence, c'étoit son digne antagoniste qui étoit déclaré vainqueur, et les cailles qui avoient été souvent victorieuses se vendoient fort cher. Il est à remarquer que ces oiseaux, de même que les perdrix et plusieurs autres, ne se battent ainsi que contre ceux de leur espèce; ce qui suppose entre eux plus de jalousie que de courage ou même de colère.

On juge bien qu'avec l'habitude de changer de climat, et de s'aider du vent pour faire ses grandes traversées, la caille doit être un oiseau fort répandu: et en esset, on la trouve au cap de Bonne-Espérance et dans toute l'Afrique habitable, en Espagne, en Italie, en France, en Suisse, dans les Pays-Bas et en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, en Suède, et jusqu'en Islande; et du côté de l'est, en Pologne, en Russie, en Tartarie, et jusqu'à la Chine. Il est même très probable qu'elle a pu passer en Amérique, puisqu'elle se répand chaque année assez près des cercles polaires, qui sont les points où les deux continents se rapprochent le plus; et en effet, on en trouve dans les îles Malouines, comme nous le dirons plus bas. En général, on en voit toujours plus sur les côtes de la mer et aux environs que dans l'intérieur des

La caille se trouve donc partout, et partout on la regarde comme un fort bon gibier, dont la chair est de bon goût et aussi saine que peut l'être une chair aussi grasse. Aldrovande nous apprend même qu'on en fait fondre la graisse à part, et qu'on la garde pour servir d'assaisonnement; et nous avons vu plus haut que les Chinois se servoient de l'oiseau vivant pour s'échausser les mains.

On se sert aussi de la femelle, ou d'un appeau qui imite son cri, pour attirer les mâles dans le piége; on dit même qu'il ne faut que leur présenter un miroir avec un filet au-devant, où ils se prennent en accourant à leur image, qu'ils prennent pour un autre oiseau de leur espèce; à la Chine, on les prend au vol avec des troubles légères que les Chinois manient fort adroitement; et, en général, tous les piéges qui réussissent pour les autres oiseaux sont bons pour les cailles, surtout pour les mâles, qui sont moins défiants et plus ardents que leurs femelles, et que l'on mène partout où l'on veut en imitant la voix de celles-ci

Cette ardeur des cailles a donné lieu d'attribucr à leurs œufs, à leur graisse, etc., la propriété de relever les forces abattues et d'exciter les tempéraments fatigués; on a même été jusqu'à dire que la seule présence d'un de ces oiseaux dans une chambre procuroit aux personnes qui y couchoient des songes vénériens. Il faut citer les egreurs, afin qu'elles se détruisent elles-mêmes.

## LE CHROKIEL,

#### OU GRANDE CAILLE DE POLOGNE.

Nous ne connoissons cette caille que par le jesuite Rzaczynski, auteur polonois, et qui mérite d'autant plus de confiance sur cet article qu'il parle d'un oiseau de son pays. Elle paroît avoir la même forme, le même instinct, que la caille ordinaire, dont elle ne diffère que par sa grandeur : c'est pourquoi je la considère simplement comme une variété de cette espèce.

Jobson dit que les cailles de la Gambra sont aussi grosses que nos bécasses. Si le climat n'étoit pas aussi différent, je croirois que ce seroit le même oiseau que celui de cet article.

## LA CAILLE BLANCHE.

Aristote est le seul qui ait parlé de cette caille, qui doit faire variété dans l'espèce des cailles, comme la perdrix grise-blanche et la perdrix rougeblanche font variétés dans ces deux espèces de perdrix, l'alouette blanche dans celle des alouettes, etc.

Martin Cramer parle des cailles aux pieds verdâtres (virentibus pedibus). Est-ce une variété de l'espèce, ou simplement un accident individuel?

## LA CAILLE DES ILES MALOUINES.

#### Tetrao Falklandicus. GMBL.

On pourroit encore regarder cette espèce comme une variété de l'espèce commune qui est répandue en Afrique et en Europe, ou du moins comme une espèce très voisine; car elle n'en paroit différer que par la couleur plus brune de son plumage, et par ion bec, qui est un peu plus fort.

Mais ce qui s'oppose à cette idée, c'est le grand intervalle de mer qui sépare les continents vers le midi; et il faudroit que nos cailles eussent fait un très grand voyage, si l'on supposoit qu'ayant passé par le nord de l'Europe en Amérique elles se retrouvent jusqu'au détroit de Magellan: je ne décide donc pas si cette caille des îles Malouines (n° 222) est de la même espèce que notre caille, ni si elle en provient originalrement, ou si ce n'est pas plutôt une espèce propre et particulière au climat des îles Malouines.

## LA FRAISE,

#### OU CAILLE DE LA CHINE.

Tetrao Sinensis. GMEL.

Cet oiseau est représenté dans nos planches sous le nom de cai le des Philippines (nº 126), parce qu'elle a été envoyée de ces îles au Cabinet; mais elle se trouve aussi à la Chine, et je l'ai appelée la fraise à cause de l'espèce de fraise blanche qu'elle a sous la gorge, et qui tranche d'autant plus que son plumage est d'un brun noirâtre. Elle est une fois plus petite que la nôtre. M. Edwards a donné la figure du mâle, pl. ccxLvII; il dissère de la femelle représentée dans nos planches enluminées, en ce qu'il est un peu plus gros, quoiqu'il ne le soit pas plus qu'une alouette; en ce qu'il a plus de caractère dans la physionomie, les couleurs du plumage plus vives et plus variées, et les pieds plus forts. Le sujet dessiné et décrit par M. Edwards avoit été apporté vivant de Nankin en Angleterre.

Ces petites cailles ont cela de commun avec celles de nos climats, qu'elles se hattent à outrance les mes contre les autres, surtout les mâles; et que es Chinois font à cette occasion des gageures conidérables, chacun pariant pour son oiseau, comme on fait en Angleterre pour les coqs : on ne peut donc guère douter qu'elles ne soient du même genre que nos cailles, mais c'est probablement une espèce différente de l'espèce commune; et c'est par cette raison que j'ai cru devoir lui donner un nom propre et particulier.

# LE TURNIX,

## OU CAILLE DE MADAGASCAR.

Tetrao migricollis. GNEL.

Nous avons donné à cette caille le nom de turnix (n° 171), par contraction de celui de coturnix, pour la distinguer de la caille ordinaire, dont elle diffère à bien des égards': car, premièrement, elle est plus petite; en second lieu, elle a le plumage différent, tant pour le fond des couleurs que pour l ordre de leur distribution; enfin elle n'a que trois doigts antérieurs à chaque pied, comme les outardes, et n'en a point de postérieur.

## LE RÉVEIL-MATIN.

## OU LA CAILLE DE JAVA.

Tetrao suscitator. GMEL.

Cet oiseau, qui n'est pas beaucoup plus gros que notre caille, lui ressemble parfaitement par les couleurs du plumage, et chante aussi par intervalles: mais il s'en distingue par des différences nombreuses et considérables; 1º par le son de sa voix, qui est très grave, très fort et assex semblable à cette espèce de mugissement que poussent les butors en enfonçant leur bec dans la vase des marais (1).

2º Par la douceur de son naturel, qui la rend susceptible d'être apprivoisée au même degré que nos poules domestiques.

5º Par les impressions singulières que le froît fait sur son tempérament : elle ne chante, elle ne vit que lorsqu'elle voit le soleil; dès qu'il est couché elle se retire à l'écart dans quelque trou, où elle s'enveloppe, pour ainsi dire, de ses ailes pour y passer la nuit; et, dès qu'il se lève, elle sort de sa léthargie pour célébrer son retour par des cris d'allégresse qui réveillent toute la maison (2). Enfia, lorsqu'on la tient en cage, si elle n'a pas continuellement le soleil, et qu'on n'ait pas l'attention de couvrir sa cage avec une couche de sable sur du linge, pour conserver la chaleur, elle languit, dépérit et meurt bientôt.

4º Par son instinct; car il parolt par la relation de Bontius qu'elle l'a fort social et qu'elle va par

(') Les Hollandois appellent ce mugissement pittoor, selon Bontius.

(\*) Bontius dit qu'il tenoît de ces oiseaux en cage exprés pour servir de réveil-matin; et en effet leurs premiers cris annoncent toujours le lever du soleil.

compagnie. Bontius ajonte qu'elle se trouve dans les forêts de l'île de Java: or nos cailles vivent isolées et ne se trouvent jamais dans les bois.

5º Enfin, par la forme de son bec, qui est un peu plus allongé.

Au reste, cette espèce a néanmoins un trait de conformité avec notre caille et avec beaucoup d'autres espèces; c'est que les mâles se battent entre eux avec acharnement et jusqu'à ce que mort s'ensuive: mais on ne peut pas douter qu'elle ne soit très différente de l'espèce commune, et c'est par cette raison que je lui ai donné un nom particulier.

## DISEAUX ÉTRANGERS

QUI PARAISSENT AVOIR DU RAPPORT

## AVECLES PERDRIX ET AVECLES CAILLES.

LES COLINS.

Les colins sont des oiseaux du Mexique, qui ont eté indiqués plutôt que décrits par Fernandès, et au sujet desquels il a échappé à ceux qui ont copié cet écrivain plus d'une méprise qu'il est à propos de teclitier avant tont.

Premièrement, Nieremberg, qui fait profession de ne parler que d'après les autres, et qui ne parle ici des colins que d'après Fernandès, ne fait aucune mention du cacacolin du chapitre exxxiv, quoique ce soit un diseau de même espèce que les colins.

En second lieu, Fernandès parle de deux acolins ou cailles d'eau, aux chapitres x et cxxxt. Nieremberg fait mention du premier, et fort mal à propos, à la suite des colins, puisque c'est un oiseau aquatique, ainsi que celui du chapitre cxxxt, dont il ne dit rien.

Troisièmement, il ne ps le point de l'ococolin du chapitre LXXXV de Fernandès, lequel est une perdrix du Mexique, et pat conséquent fort approchant des colins, qui sont aussi des perdrix, sulvant Fernandès, comme nous l'allons voir.

En quatrième lieu, M. Ray copiant Nieremberg, copiste de Fernandès, au sujet du coyolcozque, change son expression et altère, à mon avis, le sens de la phrase: car Nieremberg dit que ce coyolcozque est semblable aux eailles ainsi appelées par nos Espagnols (lesquelles sont certainement les colins), et finit par dire qu'il est une espèce de perdrix d'Espagne; et M. Ray lui fait dire qu'il est semblable aux cailles d'Europe, et supprime ces mots, est enim species perdicis Hispanicæ; cependant ces derniers mets sont essentiels et renferment

la véritable opinion de Fernandès sur l'espèce à laquelle ces oiseaux doivent se rapporter, puisqu'au chapitre xxxix, qui roule tout entier sur les colins, il dit que les Espagnols les appellent des cailles, parce qu'ils ont de la ressemblance avec les cailles d'Europe, quoique cependant ils appartiennent très certainement au genre des perdrix. Il est vrai qu'il répète encore dans ce même chapitre que tous les colins sont rapportés aux cailles; mais il est aisé de voir, au milieu de toutes ces incertitudes, que lorsque cet auteur donne aux colins le nom de cailles, c'est d'après le vulgaire (1), qui, dans l'imposition des noms, se détermine souvent par des rapports superficiels, et que son opinion réfléchie est que ce sont des espèces de perdrix. J'aurois donc pu, m'en rapportant à Fernandès, le seul observateur qui ait vu ces oiseaux, placer les colins à la suite des perdrix; mais j'ai mieux aimé me prêter, autant qu'il étoit possible, à l'opinion vulgaire, qui n'est pas dénuée de tout fondement, et mettre ces oiseaux à la suite des cailles, comme ayant rapport aux cailles et aux perdrix.

Suivant Fernandés, les colins sont fort communs dans la Nouvelle-Espagne; leur chant, plus ou moins agréable, approche beaucoup de celui de nos cailles; leur chair est un manger très bon et très sain, même pour les malades, lorsqu'elle est gardée quelques jours : ils se nourrissent de grains, et on les tient communément en cage; ce qui me feroit croire qu'ils sont d'un naturel différent de nos cailles et même de nos perdrix. Nous allons donner les indications particulières de ces oiseaux dans les artieles suivants

I.

## LE ZONÉCOLIN.

Totra cristatus, Guzz.

Ce nom, abrégé du nom mexicain quanhizonecolin, désigne un oiseau de grandeur médiocre, et dont le plumage est de couleur obscure; mais ce qui le distingue c'est son eri, qui est assez slatteur, quoiqu'un peu plaintif, et la huppe dont sa tête est ornée.

Fernandès reconnoît dans le même chapitre un autre colin du même plumage, mais moins gros et sans huppe. Ce pourreit bien être la femelle du précé-

(') Il dit toujours, en parlant de cette espèce, coturnicis Mexicanæ (cap. XXIV), coturnicis vocatæ (cap. XXXIV) quam vocant coturnicem (cap. XXXIX): et, quand il dit coturnicis nostræ (cap. XXV), il est évident qu'il veut parler de ce même oiseau appelé caille au Mexique, puisque, ayant parlé dans le chapitre précédent de cette caille mexicaine, il dit ici (cap. XXV), coturnicis nostræ quoque est species.

dent dont il ne se distingue que par des caractères accidentels, qui sont sujets à varier d'un sexe à l'autre.

11.

#### LE GRAND COLIN.

#### Tetrao Novæ Hispaniæ. Gmel.

C'est ici la plus grande espèce de tous ces colins. Rernandès ne nous apprend point son nom: il dit seulement que le fauve est sa couleur dominante, que la tête est variée de blanc et de noir, et qu'il a aussi du blanc sur le dos et au bout des ailes; ce qui doit contraster agréablement avec la couleur des pieds et du bec.

HI.

#### LE CACOLIN.

Cet oiseau, appelé cacacolin par Fernandès, est, selon lui, une espèce de caille, c'est-à-dire de colin, de même grandeur, de même forme, ayant le même chant, se nourrissant de même, et ayant le plumage peint presque des mêmes couleurs que ces cailles mexicaines. Nieremberg, Ray ni M. Brisson n'en parlent point.

IV.

#### LE COYOLCOS.

## Tetrao Coyolcos. GNEL.

C'est ainsi que j'adoucis le mot mexicain coyolcozque. Cet oiseau ressemble, par son chant, sa grosseur, ses mœurs, sa manière de vivre et de voler, aux autres colins; mais il en dissère par son plumage : le fauve mêlé de blanc est la couleur dominante du dessus du corps, et le fauve seul celle du dessous et des pieds; le sommet de la tête est noir et blanc, et deux bandes de la même couleur descendent des yeux sur le cou : il se tient dans les terres cultivées. Voià ce que dit Fernandès; et c'est faute de l'avoir lu avec assez d'attention, ou plutôt c'est pour avoir suivi M. Ray, que M. Brisson dit que le coyolcos ressemble à notre caille par son chant, son vol, etc.; tandis que Fernandès assure positivement qu'il ressemble aux cailles ainsi appelées par le vulgaire, c'est-à-dire aux colins, et que c'est en esset une espèce de perdrix.

V.

#### LE COLENICUL

#### Tetrao Mexicanus. GNEL.

Frisch donne (planche cxIII) la sigure d'un oiseau qu'il appelle petite poule de bois d'Amérique, et qui ressemble, selon lui, aux gelinottes par le bec et les picds, et par sa forme totale, quoique cependant elle n'ait ni les pieds garnis de plumes, ni les doigts bordés de dentelures, ni les yeux ornés de sourcils rouges, ainsi qu'il paroit par sa figure. M. Brisson, qui regarde cet oiseau comme le même que le colenicuillic de Fernandès, l'a rangé parmi les cailles, sous le nom de caille de la Louisiane. et en a donné la figure : mais en comparant les figures ou les descriptions de M. Brisson, de Frisch et de Fernandès, j'y trouve de trop grandes différences pour convenir qu'elles puissent se rapporter toutes au même oiseau; car, sans m'arrêter aux couleurs du plumage, si difficiles à bien peindre dans une description, et encore moins à l'attitude, qui n'est que trop arbitraire, je remarque que les pieds sont gros et jaunâtres selon M. Frisch, rouges et de médiocre grosseur selon M. Brisson, et que les pieds sont bleus selon Fernandès.

Que si je m'arrête à l'idée que l'aspect de cet oiseau a fait naître chez ces trois naturalistes, l'embarras ne fait qu'augmenter; car Frisch n'y a vu qu'une seule poule de bois, M. Brisson qu'une caille, et Fernandès qu'une perdrix: car, quoique celuici, dise, au commencement du chapitre xxv, que c'est une espèce de caille, il est visible qu'il se conforme en cet endroit au langage vulgaire; car il finit ce même chapitre en assurant que le colenicuiltic ressemble, par sa grosseur, son chant, ses mœurs et par tout le reste (cæteris cunctis), à l'oiseau du chapitre xxiv; or cet oiseau du chapitre xxiv est le coyolcozque, espèce de colins: et Fernandès, comme nous l'avons vu, met les colins au nombre des perdrix.

Je n'insiste sur tout ceci que pour faire sentir et éviter, s'il est possible, un grand inconvénient de nomenclature. Un méthodiste ne veut pas qu'une seule espèce, quelque anomale qu'elle soit, échappe à sa méthode; il lui assigne donc parmi ses classes et ses genres la place qu'il croit lui convenir le mieux: un autre qui a imaginé un autre système en fait autant avec le même droit; et, pour peu que l'on connoisse le procédé des méthodes de la marche de la nature, on comprendra facilement qu'un même oiseau pourra très bien être placé dans trois classes différentes, et n'être nulle part à sa place.

Lorsque nous aurons vu l'oiseau ou les oiseaux dont il s'agit ici, et surtout lorsque nous aurons l'occasion de les voir vivants, nous les rapprocherons des espèces avec lesquelles ils nous paroitront avoir le plus de rapport, soit par la forme extérieure, soit par les mœurs et les habitudes naturelles.

Au reste, le colenicui est de la grosseur de notre vaille, selon M. Brisson; mais il paroît avoir les ailes un peu plus longues. Il est brun sur le corps, gris-sale et noir par dessous; il a la gorge blanche et des espèces de sourcils blancs.

VI.

#### L'OCOCOLIN.

OU PERDRIX DE MONTAGNE DU MEXIQUE.

Tetrao nærius. Gnel.

Cette espèce, que M. Seba a prise pour le rollier huppé du Mexique (1), s'éloigne encore plus de la caille et même de la perdrix, que le précédent : elle est beaucoup plus grosse, et sa chair n'est pas moins bonne que celle de la caille, quoique fort audessous de celle de la perdrix. L'ococolin se rapproche un peu de la perdrix rouge par la couleur de son plumage, de son bec et de ses pieds : celle du corps est un mélange de brun, de gris-clair et de fauve ; celle de la partie inférieure des ailes est cendrée; leur partie supérieure est semée de taches obscures, blanches et fauves, de même que la tête et le cou. Il se plait dans les climats tempérés et même un peu froids, et ne sauroit vivre ni se perpétuer dans les climats brûlants. Fernandès parle encore d'un autre ococolin, mais qui est un oiseau tout différent.

## LE PIGEON.

#### Columba domestica. L.

Il étoit aisé de rendre domestiques des oiseaux pesants, tels que les coqs, les dindons et les paons; mais ceux qui sont légers et dont le vol est rapide demandoient plus d'art pour être subjugués. Une chaumière basse dans un terrain clos suffit pour contenir, élever et faire multiplier nos volailles : il faut des tours, des bâtiments élevés, faits exprès, bien enduits en dehors et garnis en dedans de nombreuses cellules, pour attirer, retenir et loger les pigeons. Ils ne sont réellement ni domestiques comme les chiens et les chevaux, ni prisonniers comme les poules; ce sont plutôt des captifs volontaires, des hôtes fugitifs, qui ne se tiennent dans le logement

(') En général, les rolliers ont le bec plus droit et la queue plus longue que les perdrix.

qu'on leur offre qu'autant qu'ils s'y plaisent, autant qu'ils y trouvent la nourriture abondante, le gite agréable et toutes les commodités, toutes les aisances nécessaires à la vie. Pour peu que quelque chose leur manque ou leur déplaise, ils le quittent et se dispersent pour aller ailleurs : il y en a même qui préfèrent constamment les trous poudreux des vieilles murailles aux boulins les plus propres de nos colombiers; d'autres qui se gitent dans des fentes et des creux d'arbre; d'autres qui semblent fuir nos habitations, et que rien ne peut y attirer, tandis qu'on en voit au contraire qui n'osent les quitter, et qu'il faut nourrir autour de leur volière, qu'ils n'abandonnent jamais. Ces habitudes opposées, ces différences de mœurs, sembleroient indiquer qu'on comprend sous le nom de pigeons un grand nombre d'espèces diverses, dont chacune auroit son naturel propre et différent de celui des autres, et ce qui sembleroit confirmer cette idée, c'est l'opinion de nos nomenclateurs modernes qui comptent, indépendamment d'un grand nombre de variétés, cinq espèces de pigeons, sans y comprendre ni les ramiers ni les tourterelles. Nous séparerons d'abord ces deux dernières espèces de celle des pigeons; et comme ce sont en effet des oiseaux qui diffèrent spécisiquement les uns des autres, nous traiterons de chacun dans un article séparé.

Les cinq espèces de pigeons indiquées par nos nomenclateurs sont, 1º le pigeon domestique; 2º le pigeon romain sous l'espèce duquel ils comprennent seize variétés; 3º le pigeon biset; 4º le pigeon de roche avec une variété; 5º le pigeon sauvage. Or ces cinq espèces, à mon avis, n'en font qu'une, et voici la preuve : le pigeon domestique et le pigeon romain avec toutes ses variétés, quoique différents par la grandeur et par les couleurs, sent certainement de la même espèce, puisqu'ils produisent ensemble des individus féconds et qui se reproduisent. On ne doit donc pas regarder les pigeons de volière et les pigeons de colombier, c'est-à-dire les grands et les petits pigeons domestiques, comme deux espèces différentes; et il faut se borner à dire que ce sont deux races dans une seule espèce, dont l'une est plus domestique et plus perfectionnée que l'autre : de même, le pigeon biset, le pigeon de roche et le pigeon sauvage sont trois espèces nominales qu'on doit réduire à une seule, qui est celle du biset, dans laquelle le pigeon de roche et le pigeon sauvage ne font que des variétés très légères, puisque, de l'aveu même de nos nomenclateurs, ces trois oiseaux sont à peu près de la même grandeur, que tous trois sont de passage, se perchent, ont en tout les mêmes habitudes naturelles, et ne diffèrent entre eux que par quelques teintes de couleurs.

Voilà donc nos cinq espèces nominales déjà réduites à deux, savoir le biset et le pigeon, entre losqueiles deux il n'y a de différence récile, sinon que le premier est sauvage et le second est domestique. Je regarde le biset comme la souche première de laquelle tous les autres pigeons tirent leur origine, et duquel ils diffèrent plus ou moins, selon qu'ils ont été plus ou moins maniés par les hommes : quoique je n'ais pas été à portée d'en faire l'épreuve, je suis persuadé que le biset et le pigeon de nos colombiers produiroient ensemble s'ils étoient unis; car il y a moins loin de notre petit pigeon domestique au biset qu'aux gros pigeons pattus ou romains, avec lesquels néanmoins il s'unit et produit. D'aillours nous voyons dans cette espèce toûtes les nuances du sauvage au domestique se présenter successivement et comme par ordre de généalogie, ou plutôt de dégénération. Le biset nous est représenté, diune manière à ne pouvoir s'y méprendre, par ceux de nos pigeous fuyards qui désertent nos colombiers et prennent l'habitude de se percher sur les arbres : c'est la première et la plus sorte nuauce de leur retour à l'état de nature. Ces pigeons, quoique élevés dans l'état de domesticité, quoique en apparence accoutumés comme les autres à un domicile fixe, à des habitudes communes, quittent ce domicile, rompent toute société, et wont s'établir dans les bois; ils retournant donc à leur état de nature poussés par leur seul instinct. D'autres, apparemment moins courageux, moins hardis, quoique également amoureux de leur liberté, fuient de nos colombiers pour aller habiter solitairement quelques trous de muraille, ou bien, en petit nombre, se réfugient dans une tour peu fréquentée; et malgré les dangers, la disette, et la solitude de ces lieux, où ils manquent de tout, où ils sont exposés à la belette, aux rats, à la feuine, à la chouette, et où ils sont forcés de sulvenir en tout temps à leurs besoins par leur seule industrie, ils restent néanmoins constamment dans ces habitations incommodes, et les préfèrent pour toujours à leur premier domicile, où copendant ils sont nés, où ils ont été élevés, où tous les exemples de la société auroient dù les retenir : voilà la seconde nuance. Ces pigeons de muraille ne retournent pas en entier à l'état de nature ; ils ne se perchent pas comme les premiers, et sont néanmoins Leaucoup plus près de l'état libre que de la condition domestique. La troisième nuance est celle de nos pigeons de colombier, dont tout le monde connoit les mœurs, et qui, lorsque leur demeure convient, ne l'abandonnent pas, ou ne la quittent que pour en prendre une qui convient encore mieux, et ils n'en sortent que pour aller s'égayer ou se pourvoir dans les champs voisins. Or, comme c'est parmi ces pigeons mêmes que se trouvent les fuyards et les déserteurs dont nous venons de parler, cela prouve que tous n'ont pas elécore perdu leur instinct d'origine, et que l'habitude de la libre domes-

ticité dans laqueile ils vivent n'a pos entièrement effacé les traits de leur première nature, à laquelle ils pourroient encore remonter. Mais il n'en est pas de même de la quatrième et dernière nuance dans l'ordre de dégénération : ce sont les gros et petits pigeons de volière, dont les races, les variétés, les mélanges, sont presque innumérables, parce que, depuis un temps immémorial, ils sont absolument domestiques; et l'homme, en persectionnant les formes extérieures, a en même temps altéré leurs qualités intérieures, et détruit jusqu'au germe du sentiment de la liberté. Ces oiseaux, la plupart plus grands, plus beaux que les pigeons communs, ont encore l'avantage pour nous d'être plus féconds. plus gras, de meilleur goût, et c'est par toutes ces raisons qu'on les a soignés de plus près, et qu'on a cherché à les multiplier, malgré toutes les peines qu'il faut se donner pour leur éducation et pour le succès de leur nombreux produit et de leur pleine sécondité : dans ceux-ci aucun ne remonte à l'état de nature, aucun même ne s'élève à celui de liberté: ils ne quittent jamais les alentours de leur volière. il faut les y nourrir en tout temps : la faim la plus pressante ne les détermine pas à aller chercher ailleurs; ils se laissent mourir d'inanition plutôt que de quêter leur subsistance ; accoutumés à la recevoir de la main de l'homme, ou à la trouver toute préparée, toujours dans le même lieu, ils ne savent vivre que pour manger, et n'ont aucune des ressources, aucun des petits talents que le besoin inspire à tous les animaux. On peut donc regarder cette dernière classe, dans l'ordre des pigeons, comme absolument domestique, captive sans retour, entièrement dépendante de l'homme; et comme il a créé tout ce qui dépend de lui, on ne peut douter qu'il ne soit l'auteur de toutes ces races esclaves. d'autant plus perfectionnées pour nous, qu'elles sont plus dégénérées, plus viciées pour la nature.

Supposant une fois nos colombiers établis et peuplés, ce qui étoit le premier point et le plus difficile à remplir pour obtenir quelque empire sur une espèce aussi fugitive, aussi volage, on se sora hientat aperçu que dans le grand nombre de jeunes pigeons que ces établissements nous produisent à chaque saison, il s'en trouve quelques uns qui varient pour la grandeur, la forme et les couleurs. On aura dons choisi les plus gros, les plus singuliers, les plus beaux ; on les aura séparés de la troupe commune pour les élever à part avec des soins plus assidus et dans une captivité plus étroite : les descendants de ces esclaves choisis auront encore présenté de nouvelles variétés, qu'on aura distinguées, séparées des autres, unissant constamment et mettant ensemble ceux qui ont paru les plus beaux ou les plus utiles. Le produit en grand nombre est la première source des variétés dans les espèces : mais le maintien de

ces variétés, et même lour multiplication, dépend de la main de l'homme ; il faut recueillir de celle de la nature les individus qui se ressemblent le plus, les séparer des autres, les unir ensemble, prendre les mêmes soins pour les variétés qui se trouvent dans les nombreux produits de leurs descendants; et, par ces attentions suivies, on peut, avec le temps, créer à nos yeux, s'est-à-dire amener à la lumière une infinité d'êtres nouveaux, que la nature seule n'auroit jamais produits. Les semences de toute matière vivante lui appartiennent; elle en compose tous les germes des êtres organisés : mais la combinaison, la succession, l'assortiment, la réunion ou la séparation de chacun de ces êtres dépendent souvent de la volonté de l'homme : dès lors il est le maître de forcer la nature par ses combinaisons et de la fixer par son industrie; de deux individus singuliers qu'elle aura produits comme par hasard. il en fera une race constante et perpétuelle, et de laquelle il tirera plusieurs autres races qui, sans ses soins, n'auroient jamais vu le jour.

Si quelqu'un vouloit donc faire l'histoire complète et la description détaillée des pigeons de volière, ce seroit moins l'histoire de la nature que celle de l'art de l'homme, et e est par cette raison que nous croyons devoir nous borner ici à une simple énumération, qui contiendra l'exposition des principales variétés de cette espèce, dont le type est moins fixe et la forme plus variable que dans aucun autre animal.

Le biset (nº 510), ou pigeon sauvage (1), est la tige primitive de tous les autres pigeons : communément il est de la même grandeur et de la même forme, mais d'une couleur plus bise que le pigeon domestique; et c'est de cette couleur que lui vient sop nom : cependant il varie quelquefois pour les couleurs et la grosseur; car le pigeon dont Frisch a donne la figure sous le nom de columba agrestis, n'est qu'un hiset blans à tête et queue rousses, et celui que le même auteur a donné sous la dénomination de vinago, sive columba montana, n'est encore qu'un bisct noir-bleu : c'est le même qu'Albin a décrit sous le nom de pigeon ramier, qui ne lui convient pas: et le même encore dont Belon parle sous le nom de pigeon fuyard, qui lui convient mieux; car on peut présumer que l'origine de cette variété dans les bisets vient de ces pigeons dont j'ai parlé, qui fuient et désertent nos colombiers pour se rendre sauvages, d'autant que ces bisets noir-bleu nichent non seulement dans les arbres creux, mais aussi dans les trous des bâtiments ruinés et les rochers qui sont dans les forêts, ce qui

leur a fait donner, par quelques naturalistes, le nom de pigeons de roche ou rocheraies; et comme ils aiment aussi les terres élevées et les montagnes, d'autres les ont appelés pigeons de montagne. Nous remarquerons même que les anciens ne connois. soient que cette espèce de pigeon sauvage qu'ils appeloient divas ou vinago, et qu'ils ne font nulle mention de notre biset, qui néanmoins est le seul pigeon vraiment sauvage, et qui n'a pas passé par l'état de domesticité. Un fait qui vient à l'appui de mon opinion sur ce point, c'est que dans tous les pays où il y a des pigeons domestiques, on trouve aussi des ænas, depuis la Suède jusque dans les pays chauds, au lieu que les bisets ne se trouvent pas dans les pays froids, et ne restent que pendant l'été dans nos paystempérés: ils arrivent par troupes en Bourgogne, en Champagne et dans les autres provinces septentrionales de la France, vers la fin de février et au commencement de mars; ils s'établissent dans les bois, y nichent dans des creux d'arbre, pondent deux ou trois œufs au printemps, et vraisemblablement font une seconde ponte en été, à chaque ponte ils n'élèvent que deux petits, et s'en retournent dans le mois de novembre; ils prennent leur route du côté du Midi, et se rendent probablement en Afrique par l'Espagne pour y passer l'hiver.

Le biset ou pigeon sauvage, et l'ænas ou le pigeon déserteur, qui retourne à l'état de sauvage, se perchent, et par cette habitude se distinguent du pigeon de muraille, qui déserte aussi nos colombiers, mais qui semble craindre de retourner dans les bois, et ne se perche jamais sur les arbres. Après ces trois pigeons, dont les deux derniers sont plus ou moins près de l'état de nature, vient le pigeon (1) de nos colombiers (nº 466), qui, comme nous l'avons dit, n'est qu'à demi domestique, et retient encore de son premier instinct l'habitude de voler en troupes : s'il a perdu le courage intérieur d'où dépend le sentiment de l'indépendance, il a acquis d'autres qualités qui, quoique moins nobles, paroissent plus agréables par leurs effets. Ils produisent souvent trois fois l'année, et les pigeons de volière produisent jusqu'à dix et douze fois, au lieu que le biset ne produit qu'une ou deux fois tout au plus - combien de plaisirs de plus suppose cette différence, surtout dans une espèce qui semble les goûter dans toutes leurs nuances, et en jouir plus pleinement qu'aucune autre! Ils pondent à deux jours de distance, presque toujours deux œuss, rarement trois, et n'élèvent presque jamais que deux petits, dont ordinairement l'un se trouve mâle et l'autre semelle : il y en a même plusieurs, et ce sont les plus jeunes, qui ne pondent

<sup>(\*)</sup> Bissi, orojecau. Le nom de croiseau vient peutêtre de croisé, les alles et la queue du biset étant croisées de bandes noires ou brupes.

<sup>(&#</sup>x27;) En grec, περεστερέ; en latin, columba; en espagnol, paloma; en italien, colombo. colomba; en allemand, taube ou tauben; en anglois, dove, common dove, house-pigeon.

qu'une fois; car le produit du printemps est toujours plus nombreux, c'est-à-dire la quantité de pigeonneaux dans le même colombier plus abondante qu'en automne, du moins dans ces climats. Les meilleurs colombiers où les pigeons se plaisent et multiplient le plus ne sont pas ceux qui sont trop voisins de nos habitations: placez-les à quatre ou cing cents pas de distance de la ferme, sur la partie la plus élevée de votre terrain, et ne craignez pas que cet éloignement nuise à leur multiplication; ils aiment les lieux paisibles, la belle vue, l'exposition au levant, la situation élevée, où ils puissent jouir des premiers rayons du soleil. J'ai souvent vu les pigeons de plusieurs colombiers situés dans le bas d'un vallon, en sortir avant le lever du soleil pour gagner un colombier situé au-dessus de la colline, et s'y rendre en si grand nombre que le toit étoit absolument couvert de ces pigeons étrangers, auxquels les domiciliés étoient obligés de faire place et quelquesois même forcés de la céder. C'est surtout au printemps et en automne qu'ils semblent rechercher les premières influences du soleil, la pureté de l'air et les lieux élevés. Je puis ajouter à cette remarque une autre observation, c'est que le peuplement de ces colombiers isolés, élevés et situés haut, est plus facile et le produit bien plus nombreux que dans les autres colombiers. J'ai vu tirer quatre cents paires de pigeonneaux d'un de mes colombiers qui, par sa situation et la hauteur de sa bâtisse, étoit élevé d'environ deux cents pieds au dessus des autres colombiers, tandis que ceux-ci ne produisoient que le quart ou le tiers tout au plus, c'est-à-dire cent ou cent trente paires : il faut seulement avoir soin de veiller à l'oiseau de proie, qui fréquente de préférence ces colombiers élevés et isolés, et qui ne laisse pas d'inquiéter les pigeons, sans néanmoins en détruire beaucoup, car il ne peut saisir que ceux qui se séparent de la troupe.

Après le pigeon de nos colombiers, qui n'est qu'à demi domestique, se présentent les pigeons de volière, qui le sont entièrement, et dont nous avons si fort favorisé la propagation des variétés, les mélanges et la multiplication des races, qu'elles demanderoient un volume d'écriture et un autre de planches, si nous voulions les décrire et les représenter toutes; mais, comme je l'ai déjà fait sentir, ceci est plutôt un objet de curiosité et d'art qu'un sujet d'histoire naturelle, et nous nous bornerons à indiquer les principales branches de cette famille immense, auxquelles on pourra rapporter les rameaux et les rejetons des variétés secondaires.

Les curieux en ce genre donnent le nom de bisets à tous les pigeons qui vont prendre leur vie à la campagne, et qu'on met dans de grands colombiers: ceux qu'ils appellent pigeons domestiques ne se tiennent que dans de petits colombiers ou volières, et ne

se répandent pas à la campagne. Il y en a de plus grands et de plus petits: par exemple, les pigeons culbutants et les pigeons tournants, qui sont les plus petits de tous les pigeons de volière, lesont plus que le pigeon de colombier; ils sont aussi plus légers de vol et plus dégagés de corps; et quand ils se mêlent avec les pigeons de colombier, ils perdent l'habitude de tourner et de culbuter. Il semble que ce soit l'état de captivité forcé qui leur fait tourner la tête, et qu'elle reprend son assiette dès qu'ils recouvrent leur liberté.

Les races pures, c'est-à-dire les variétés principales des pigeons domestiques, avec lesquelles on peut faire les variétés secondaires de chacune de ces races, sont, 4° les pigeons appelés grosses-gorges (¹), parce qu'ils ont la faculté d'ensler prodigieusement leur jabot en aspirant et retenant l'air; 2° les pigeons mondains, qui sont les plus recommandables par leur fécondité, ainsi que les pigeons romains, les pigeons pattus et les nonnains; 5° les pigeons-paons, qui élèvent et étalent leur large queue comme le dindon ou le paon; 4° le pigeon-cravate ou à gorge frisée, 5° le pigeon-coquille hollandois; 6° le pigeon-hirondelle; 7° le pigeon-carme; 8° le pigeon heurté; 9° les pigeons suisses; 10° le pigeon culbutant; 11° le pigeon tournant.

La race du pigeon grosse-gorge est composée des variétés suivantes.

4° Le pigeon grosse-gorge soupe-en-vin, dont les mâles sont très beaux, parce qu'ils sont panachés, et dont les femelles ne panachent point.

2º Le pigeon grosse-gorge chamois panaché: la femelle ne panache point. C'est à cette variété qu'on doit rapporter le pigeon de la planche CXLVI de Frisch, que les Allemands appellent kropf taube ou krouper, et que cet auteur a indiqué sous la dénomination de columba strumosa, seu columba æsophago inflato.

5. Le pigeon grosse-gorge blanc comme un cygne.

4° Le pigeon grosse-gorge blanc, pattu et à longues ailes qui se croisent sur la queue, dans lequel la boule de la gorge paroît fort détachée.

5° Le pigeon grosse-gorge gris panaché, et le gris doux, dont la couleur est douce et uniforme par tout le corps.

6º Le pigeon grosse-gorge gris de fer, gris barré et à rubans.

7º Le pigeon grosse-gorge gris piqué, comme argenté.

8° Le pigeon grosse-gorge jacinthe, d'une couleur bleue ouvragée en blanc.

9° Le pigeon grosse-gorge couleur de feu : il y a sur toutes ses plumes une barre bleue et une barre

(') Voyez planche 27, fig. 2.

rouge, et la plume est terminée par une barre noire.

40° Le pigeon grosse-gorge couleur de bois de nover.

11º Le pigeon grosse-gorge couleur de marron, avec les pennes de l'aile toutes blanches.

42° Le pigeon grosse-gorge maurin, d'un beau noir velouté, avec les dix plumes de l'aile blanches comme dans la grosse-gorge marron : ils ont tous deux la bavette ou le mouchoir blanc sous le cou; et dans ces dernières races à vol blanc et à grosse gorge la femelle est semblable au mâle. Au reste, dans toutes les races de grosses-gorges d'origine pure, c'est-à-dire de couleur uniforme, les dix pennes sont toutes blanches jusqu'à la moitié de l'aile, et on peut regarder ce caractère comme général.

45° Le pigeon grosse-gorge ardoisé, avec le vol blanc et la cravate blanche, la femelle est semblable au mâle.

Voilà les races principales des pigeons à grossegorge; mais il y en a encore plusieurs autres moins belles, comme les rouges, les olive, les couleur de nuit, etc.

Tous les pigeons en général ont plus ou moins la faculté d'ensier leur jabot en aspirant l'air; on peut de même le faire ensier en soussant de l'air dans leur gosier; mais cette race de pigeons grosse-gorge ont cette même faculté d'ensier leur jabot si supérieurement, qu'elle doit dépendre d'une conformation particulière dans les organes; ce jabot, presque aussi gros que tout le reste de leur corps, et qu'ils tiennent continuellement ensié, les oblige à retirer leur tête et les empêche de voir devant eux: aussi, pendant qu'ils se rengorgent, l'oiseau de proie les saisit sans qu'ils l'aperçoivent. On les élève donc plutôt par curiosité que pour l'utilité.

Une autre race est celle des pigeons mondains; c'est la plus commune et en même temps la plus estience, à cause de sa grande fécondité.

Le mondain est à peu près d'une moitié plus fort que le biset; la femelle ressemble assez au mâle: ils produisent presque tous les mois de l'année, pourvu qu'ils soient en petit nombre dans la même volière; et il leur faut au moins à chacun trois ou quatre paniers, ou plutôt des trous un peu profonds, formés comme des cases, avec des planches, afin qu'ils ne se voient pas lorsqu'ils couvent; car chacun de ces pigeons défend non seulement son panier, et se bat contre les autres qui veulent en approcher, mais même il se bat aussi pour tous les paniers qui sont de son côté.

Par exemple, il ne faut que huit paires de ces pigeons mondains dans un espace carré de huit pieds de côté; et les personnes qui en ont élevé assurent qu'avec six paires on pourroit avoir tout autant de produit : plus on augmente leur nombre dans un

espace donné, plus il y a de combats, de tapage et d'œufs cassés. Il y a dans cette race assez souvent des mâles stériles, et aussi des femelles infécondes et qui ne pondent pas.

Ils sont en état de produire à huit ou neuf mois d'âge; mais ils ne sont en pleine ponte qu'à la troisième année: cette pleine ponte dure jusqu'à six ou sept ans, après quoi le nombre des pontes diminue, quoiqu'il y en ait qui pondent encore à l'âge de douze ans. La ponte des œufs se fait quelquefois en vingtquatre heures, et dans l'hiver en deux jours; en sorte qu'il y a un intervalle de temps différent, suivant la saison, entre la ponte de chaque œuf. La femelle tient chaud son premier œuf, sans néanmoins le couver assidument; elle ne commence à couver constamment qu'après la ponte du second œuf: l'incubation dure ordinairement dix-huit jours, quelquefois dix-sept, surtout en été, et jusqu'à dixneuf ou vingt jours en hiver. L'attachement de la femelle à ses œufs est si grand, si constant, qu'on en a vu souffrir les incommodités les plus grandes et les douleurs les plus cruelles, plutôt que de les quitter: une femelle entre autres, dont les pattes gelèrent et tombèrent, et qui, malgré cette souffrance et cette perte de membres, continua sa couvée jusqu'à ce que ses petits fussent éclos; ses pattes avoient gelé parce que son panier étoit tout près de la fenêtre de sa volière.

Le mâle, pendant que sa femelle couve, se tient sur le panier le plus voisin; et au moment que, pressée par le besoin de manger, elle quitte ses œufs pour aller à la trémie, le mâle, qu'elle a app' lé auparavant par un petit roucoulement, prend sa place, couve ses œufs; et cette incubation du mâle dure deux ou trois heures chaque fois, et se renouvelle ordinairement deux fois en vingt-quatre heures.

On peut réduire les variétés de la race des pigeons mondains à trois pour la grandeur, qui toutes ont pour caractère commun un filet rouge autour des yeux.

4° Les premiers mondains sont des oiseaux lourds et à peu près gros comme de petites poules : on ne les recherche qu'à cause de leur grandeur, car ils ne sont pas bons pour la multiplication.

2º Les bagadais sont de gros mondains avec un tubercule au-dessus du bec en forme d'une petite morille, et un ruban rouge beaucoup plus large autour des yeux, c'est-à-dire une seconde paupière charnue rougeâtre, qui leur tombe même sur les yeux lorsqu'ils sont vieux, et les empêche alors de voir. Ces pigeons ne produisent que difficilement et en petit nombre.

Les bagadais ont le bec courbé et crochu, ct ils présentent plusieurs variétés : il y en a de blancs, de noirs, de rouges, de minimes, etc.

5º Le rigeon espagnol, qui est encore un pigeon

mondain, aussi gros qu'une poule, et qui est très cooq; il diffère du bagadais en ce qu'il u'a point de morille au-dessus du bec, que la seconde paupière est charnue et moins saillante, et que le bec est droit au lieu d'être courbé: on le mêle avec le bagadais, et le produit est un très gros et très grand pigeon.

4° Le pigeon ture, qui a, comme le bagadais, une grosse excroissance au-dessus du bec, avec un guban rouge qui s'étend depuis le bec autour des yeux. Ce pigeon ture est très gros, huppé, bas de cuisses, large de corps et de vol : il y en a de minimes ou bruns presque noirs, tels que celui qui est représenté dans la planche cxlix de Frisch; d'autres dont la couleur est gris de fer, gris de lin, chamois et soupe-en-vin. Ces pigeons sont très lourds et ne s'écarient pas de leur volière.

5° Les pigeons rotains, qui ne sont pas tout-àfait aussi grands que les turcs, mais qui ont le vol aussi étendu, n'ont point de huppe : il y en a de noirs, de minimes et de tachetés.

Ce sont là les plus gros pigeons domestiques; il y en a d'autres de moyenne grandeur, et d'autres plus petits. Dans les pigeons pattus, qui ont les pieds couverts de plumes jusque sur les ongles, on distingue le pattu sans huppe, dont Frisch a donné la figure, planche cxLv, sous la dépomination de trommeltaube en allemand, et de columba tumpanisans en latin, pigeon-sambour en françois; et le pattu huppé, dont le même auteur a donné la figure planche CXLIV, sous le nom de mon'qube en allemand, et sous la dénomination latine columba menstrua, seu cristata pedibus plumosis. Ce pigeon pattu, que l'on appelle pigeon-tambour, se nomme aussi pigeon-glouglou, parce qu'il répète souvent ce son, et que sa voix imite le bruit du tambour entendu de loin. Le pigeon pattu huppé est aussi appelé pigeon de mois, parce qu'il produit tous les mois, et qu'il n'attend pas que ses petits soient en état de manger seuls pour couver de nouveau. C'est une race recommandable par son utilité, c'està-dire par sa grande fécondité, qui cependant ne doit pas se compter de douze fois par an, mais communément de huit et neuf pontes; ce qui est encore d'un très grand produit.

Dans les races moyennes et petites de pigeons domestiques, on distingue le pigeon-nonnain, dont il y a plusieurs variétés; savoir, le soupe-en-vin, le rouge panaché, le chamois panaché, mais dont les femelles de tous trois ne sont jamais panachées. Il y a aussi dans la race des nonnains une variétéqu'on appelle pigeon-maurin, qui est tout noir, avec la tête blanche et le bout des ailes aussi blanc; et c'est a cette variété qu'on doit rapporter le pigeon de la planche cu de Frisch, auquel il donne en allemand le nam de schleyer ou perruquentaube, et en latin,

columba galerita, et qu'il traduit en françois par pigeon coiffé: mais en général tous les nonnains, soit maurins ou autres, s nt coiffés, ou plutôt ils ont comme un demi-capuchon sur la tête, qui descend le long du con, et s'étend sur la poitrine en forme de cravate composée de plumes redressées. Cette variété est voisine du pigeon grosse-gorge; car ce pigeon coiffé est de la même grandeur, et sait aussi ensier un peu son jabot. Il ne produit pas autant que les autres nonnains, dont les plus parfaits sont tout blancs et sont ceux qu'on regarde comme les meilleurs de la race: tous ont le bec très court; ceux-ci produisent beaucoup, mais les pigeonneaux sont très petits.

Le pigeon-paon est un peu plus gros que le pigeonnonnain; on l'appelle pigeon-paon, parce qu'il peut redusser sa queue et l'étaler comme le paon. Les plus beaux de cette race ont juaqu'à trente-deux plumes à la queue, tandis que les pigeons d'autres races n'en ont que douxe : lorsqu'ils redressent leur queue, ils la poussent en avant; et comme ils retirent en même temps la tête en arrière elle touche à la queue. Ils tremblent aussi pendant tout le temps de cette opération, soit par la forte contraction des muscles, soit par quelque autre cause; car il y a plus d'une race de pigeons-trembleurs (1). C'est ordinairement quand ils sont en amour qu'ils étalent ainsi leur queue; mais ils le font aussi dans d'autres temps. La semelle relève et étale sa queue comme le mâle, et l'a tout aussi belle. Il y en a de tont blancs, d'autres blancs avec la tête et la queue noires ; et c'est à cette seconde variété qu'il faut rapporter le pigeon de la planche cui de Frisch, qu'il appelle en allemand pfautaube ou hunereschwantz, et en latin columba caudata. Cet auteur remarque que, dans le temps que le pigeon-paon étale sa queue, il agite sièrement et constamment sa tête et son cou, à peu près comme l'oiseau appelé torcol. Ces pigeons ne volent pas aussi bien que les autres; leur large queue est cause qu'ils sont souvent emportés par le vent, et qu'ils tombent à terre : aussi on les élève plutôt par curiosité que pour l'utilité. Au reste, ces pigeons, qui par eux-mêmes ne peuvent faire de longs voyages, ont été transportés fort loin par les hommes. Il y a aux Philippines, dit Gemelli Carreri, des pigeons qui relèvent et étalent leur queue comme le paon.

Les pigeons polonois (2) sont plus gros que les

(\*) Yoyez planche 26, fig. 3.

<sup>(\*)</sup> On connoît en effet un pigeon-trembleur, différent du pigeon-paon, en ce qu'il n'a pas la queue si large à beaucoup près. Le pigeon-paon a été indiqué par Willighby et Ray, sous la dénomination de columba tremula laticauda; et le pigeon-trembleur, sous celle de columba tremula angusticauda seu acuticauda : cs-lui-ci, sans relever ou étaler sa queue, tremble, dit-on, presque continuellement.

pignons paons: ils ont pour enractère d'avoir le hes très gros et très court, les yeux bordés d'un large cercle rouge, les jambes très basses: il y en a de différentes couleurs, beaucoup de noirs, des roux, des chamois, des gris piqués et di tout blancs.

Le pigeon-cravate est l'un des petits pigeons ; il n'est guère plus gros qu'une tourterelle; et en les appariant ensemble ils produisent des mulets ou métis. On distingue le pigeon-cravate du pigeonnonnain, en ce que le pigeon-crayate n'a point de demi-capuchon sur la tête et sur le cou, qu'il n'a précisément qu'un bouquet de plumes qui semble se rebrousser sur la poitrine et sous la gorge. Ce sont de très jolis pigeons, bien faits, qui ont l'air très propre, et dont il y en a de soupe-en-vin, de chamois, de panachés, de roux et de gris, de tout blancs et de tout noirs, et d'autres blancs avec des manteaux-noirs : c'ost à cette dernière variété qu'on peut rapporter le pigeon représenté planche CKLVII de Frisch, sous le nom allemand mowchen, et la dénomination latine columba collo hirsuto. Ce pigeon me s'apparie pas volontiers avec les autres pigeons, et n'est pas d'un grand produit : d'ailleurs il est petit, et se laisse aisément prendre par l'oiseau de proie ; c'est par toutes ces raisons qu'on n'en élève guère.

Les pigeons qu'on appelle coquille hollandois, parce qu'ils ont derrière la tête des plumes à rebours qui forment comme une espèce de coquille, ant aussi de petite taille. Ils ont la tête noire, le hout de la queue et le bout des ailes aussi noirs, tout le reste du corps blanc. Il y en a aussi à tête rouge, à tête bleue et à tête et queue jaunes; et ordistairement la queue est de la même couleur que la tête, mais le vol est toujours tout blanc. La première variété, qui a la tête noire, ressemble si fort à l'hirondelle de mer, que quelques uns lui ont donné ce nom, avec d'autant plus d'analogie, que ce pigeon n'a pas le corps rond comme la plupart des autres, mais allongé et fort dégagé.

Il y a, indépendamment des tête et queue bleues qui ont la coquille, dont nous venons de parler, d'autres pigeons qui ont simplement le nom de tête et queue b eues, d'autres de tête et queue noires, d'autres de tête et queue noires, d'autres de tête et queue jaunes, et qui tous quatre ont l'extrémité des ailes de la même couleur que la tête; il sont à peu près gros comme les pigeons-paons: leur plumage est très propre et bien arrangé.

Il y en a qu'on appelle aussi pigeons-hirondelles, qui ne sont pas plus gros que des tourterelles, ayant le corps allongé de même et le vol très léger : tout le des ous de leur corps est blanc, et ils ont toutes les parties supérieures du corps, ainsi que le cou, la tête et la queue, noires, ou rouges, ou bleues, es jaunes, avec un petit casque de ces mêmes con-

leurs sur la tête; mais le dessous de la tête est tour jours blanc comme le dessous du cou. C'est à cette variété qu'il faut rapporter le pigeon cuirassé de Jouston et de Willughby, qui a pour carac ère particulier d'avoir les plumes de la tête, celles de la queue et les panacs des ailes, toujours de la même couleur, et le corps d'une couleur différente; par exemple, le corps blanc, et la tête, la queue et les ailes noires, ou de quelque autre couleur que ce soit.

Le pigeon-carme, qui fait une autre race, est peut-être le plus bas et le plus petit de tous nos pigeons; il paroit accroupi comme l'oiseau que l'on appelle le crapaud volant; il est aussi très pattu, ayant les pieds fort courts et les plumes des jambes très longues. Les femelles et les mâles se ressemblent, ainsi que dans la plupart des autres races; on y compte aussi quatre variétés, qui sont les mêmes que dans les races précédentes, savoir, les gris de fer, les chamois, les soupe-en-vin et les gris-doux; mais ils ont tout le dessous du corps et des ailes blanc, tout le dessus de leur corps étant des couleurs que nous venons d'indiquer. Ils sont encore remarquables par leur bec, qui est plus petit que celui d'une tourterelle; et ils ont aussi une aigrette derrière la tête, qui pousse une pointe comme celle de l'alouette huppée.

Le pigeon-tambour ou glouglou, dont nous avons parlé, que l'on appelle ainsi parce qu'il forme ce son glouglou, qu'il répète fort souvent lorsqu'il est auprès de sa femelle, est aussi un pigeon fort bas et fort pattu; mais il est plus gros que le pigeon-carme, et à peu près de la taille du pigeon polonois.

Le pigeon heurté, c'est-à-dire marqué comme d'un coup de pinceau noir, bleu, jaune ou rouge, au-dessus du bec seulement et jusqu'au milieu de la tête, avec la queue de la même couleur, et tout le reste du corps blanc, est un pigeon fort recherché des curieux; il n'est point pattu, et est de la grosseur des pigeons mondains ordinaires.

Les pigeons suisses sont plus petits que les pigeons ordinaires, et pas plus gros que les pigeons bisets; ils sont de même tout aussi légers de vol. Il y en a de plusieurs sortes; savoir, des panachés de rouge, de bleu, de jaune, sur un fond blanc satiné, avec un collier qui vient former un plastron sur la pottrine, et qui est d'un rouge rembruni. Ils ont souvent deux rubans sur les ailes, de la même couleur que celle du plastron.

Il y a d'autres pigeons suisses qui ne sont point panachés, et qui sont ardoisés de conleur uniforme sur tout le corps, sans collier ni plastron; d'autres qu'on appelle colliers jaunes jaspés, colliers jaunes maillés; d'autres colliers jaunes fort maillés, etag parce qu'ils portent des colliers de cette couleur.

Il y a encore dans cette race de pigeons suisses

une autre variété qu'on appelle pigeon azuré, parce qu'il est d'une couleur plus bleue que les ardoises.

Le pigeon culbutant est encore un des plus petits pigeons. Celui que M. Frisch a fait représenter, planche CXLVIII, sous les noms de tummeltaube, tumler, columba gestuosa seu gesticularia, est d'un roux brun; mais il y en a de gris et de variés de roux et de gris. Il tourne sur lui-même en volant, comme un corps qu'on jetteroit en l'air, et c'est par cette raison qu'on l'a nommé pigeon culbutant. Il semble que tous ses mouvements supposent des vertiges qui, comme je l'ai dit, peuvent être attribués à la captivité. Il vole très vite, s'élève le plus haut de tous, et ses mouvements sont très précipités et fort irréguliers. Frisch dit que, comme par ses mouvements il imite en quelque facon les gestes et les sauts des danseurs de corde et des voltigeurs, on lui a donné le nom de pigeon pantomime, columba gestuosa. Au reste, sa forme est assez semblable à celle du biset, et l'on s'en sert ordinairement pour attirer les pigeons des autres colombiers, parce qu'il vole plus haut, plus loin et plus long-temps que les autres, et qu'il échappe plus aisément à l'oiseau de proie.

Il en est de même du pigeon tournant, que M. Brisson, d'après Willughby, a appelé le pigeon batteur. Il tourne en rond lorsqu'il vole, et bat si fortement des ailes, qu'il fait autant de bruit qu'une claquette, et souvent il se rompt quelques plumes de l'aile par la violence de ce mouvement, qui semble tenir de la convulsion. Ces pigeons tournants ou batteurs sont communément gris, avec des taches noires sur les ailes.

Je ne dirai qu'un mot de quelques autres variétés équivoques ou secondaires dont les nomenclateurs ont fait mention, et qui ressortissent sans doute aux races que nous venons d'indiquer, mais qu'on auroit peine à y rapporter directement et sûrement, d'après les descriptions de ces auteurs. Tels sont, par exemple, 1° le pigeon de Norwége, indiqué par Schwenckfeld, qui est blanc comme neige, et qui pourroit bien être un pigeon pattu huppé plus gros que les autres.

2º Le pigeon de Crète, suivant Aldrovande, ou de Barbarie, selon Willughby, qui a le bec très court et les yeux entourés d'une large bande de peau nue, le plumage bleuâtre et marqué de deux taches noirâtres sur chaque aile.

3º Le pigeon frisé de Schwenckfeld et d'Aldrovande, qui est tout blanc et frisé sur tout le corps.

4º Le pigeon-messager de Willughby, qui ressemble beaucoup au pigeon turc, tant par son plumage brun que par ses yeux entourés d'une peau nue, et ses narines couvertes d'une membrane épaisse : on s'est, dit-on, servi de ces pigeons pour porter promptement des lettres au loin, ce qui leur a sait donner le nom de messagers.

5° Le pigeon-cavalier de Willughby et d'Albin, qui provient, dit-on, du pigeon grosse-gorge et du pigeon-messager, participant de l'un et de l'autre; car il a la faculté d'ensier beaucoup son jabot comme le pigeon grosse-gorge, et il porte sur ses natines des membranes épaisses, comme le pigeon-messager; mais il y a apparence qu'on pourroit également se servir de tout autre pigeon pour porter de petites choses, ou plutôt les rapporter de loin; il sussiti pour cela de les séparer de leur femelle, et de les transporter dans le lieu d'où l'on veut recevoir des nouvelles: ils ne manqueront pas de revenir auprès de leur femelle dès qu'ils seront mis en liberté.

On voit que ces cinq races de pigeons ne sont que des variétés secondaires des premières que nous avons indiquées d'après les observations de quelques curieux qui ont passé leur vie à élever des pigeons, et particulièrement du sieur Fournier, qui en fait commerce, et qui a été chargé, pendant quelques années, du soin des volières et des basses-cours de S. A. S. monseigneur le comte de Clermont. Ce prince, qui de très bonne heure s'est déclaré le protecteur des arts, toujours animé du goût des belles connoissances, a voulu savoir jusqu'où s'étendoient en ce genre les forces de la nature : on a rassemblé, par ses ordres, toutes les espèces, toutes les races connues des oiseaux domestiques; on les a multiplices et variées à l'infini; l'intelligence, les soins et la culture ont ici, comme en tout, perfectionné ce qui étoit connu, et développé ce qui ne l'étoit pas : on a fait éclore jusqu'aux arrière-germes de la nature; on a tiré de son sein toutes les productions ultérieures qu'elle seule et sans aide n'auroit pu amener à la lumière : en cherchant à épuiser les trésors de sa fécondité, on a reconnu qu'ils étoient inépuisables, et que, avec un seul de ses modèles, c'est-à-dire avec une seule espèce, telle que celle du pigeon ou de la poule, on pouvoit faire un peuple composé de mille familles différentes, toutes reconnoissables, toutes nouvelles, toutes plus belles que l'espèce dont elles tirent leur première origine.

Dès le temps des Grecs on connoissoit les pigeons de volière, puisque Aristote dit qu'ils produisent dix et onze fois l'année, et que ceux d'Égypte produisent jusqu'à douze sois. L'on pourroit croire néanmoins que les grands colombiers où les pigeons ne produisent que deux ou trois fois par an n'étoient pas fort en usage du temps de ce philosophe: il compose le genre columbacé de quatre espèces, savoir, le ramier (palumbes), la tourterelle (turtur), le biset (vinago), et le pigeon (columbus); et c'est de ce dernier dont il dit que le produit est de dix pontes par an: or ce produit si fréquent ne se trouve que dans quelques races de nos pigeons de volières. Aristote n'en dis-

tingue pas les différences, et ne fait aucune mention des variétés de ces pigeons domestiques : peut-être ces variétés n'existoient qu'en petit nombre; mais il paroit qu'elles s'étoient bien multipliées du temps de Pline (1), qui parle des grands pigeons de Campanie, et des curieux de ce genre qui achetoient à un prix excessif une paire de beaux pigeons, dont ils racontoient l'origine et la noblesse, et qu'ils élevoient dans des tours placées au-dessus du toit de leurs maisons. Tout ce que nous ont dit les anciens au sujet des mœurs et des habitudes des pigeons doit donc se rapporter aux pigeons de volière plutôt qu'à ceux de nos colombiers, qu'on doit regarder comme une espèce moyenne entre les pigeons domestiques et les pigeons sauvages, et qui participent en effet des mœurs des uns et des autres.

Tous ont de certaines qualités qui leur sont communes : l'amour de la société, l'attachement à leurs semblables, la douceur des mœurs; la chasteté, c'est-à-dire la fidélité réciproque, et l'amour sans partage du mâle et de la femelle; la propreté, le soin de soi-même, qui suppose l'envie de plaire; l'art de se donner des grâces, qui le suppose encore plus; les caresses tendres, les mouvements doux, les baisers timides, qui ne deviennent intimes et pressants qu'au moment de jouir; ce moment même ramené quelques instants après par de nouveaux désirs, de nouvelles approches également nuancées, egalement senties ; un feu toujours durable, un goût toujours constant, et, pour plus grand bien encore, la puissance d'y satisfaire sans cesse; nulle humeur, nul dégoût, nulle querelle; tout le temps de la vie employé au service de l'amour et au soin de ses fruits; toutes les fonctions pénibles également réparties; le mâle aimant assez pour les partager et même se charger des soins maternels, couvant régulièrement à son tour et les œuss et les petits, pour en épargner la peine à sa compagne, pour mettre entre elle et lui cette égalité dont dépend le bonheur de toute union durable : quels modèles pour l'homme, s'il pouvoit ou savoit les imiter!

(1) Columbarum amore insaniunt multi; super tecta exædificant turres iis, nobilitatemque singularium et origines narrant veteres. Jam exemplo L. Axius eques romanus, ante bellum civile Pompeianum, denariis quadragintis singula paria venditavit, ut M. Varro tradit, quin et patriam nobilitavére, Campania grandissima provenire existimata. (Plin., Hist. nat. lib. X, cap. 37.)

Les quatre cents deniers romains font soixante-dix livres de notre monnoie. La manie pour les beaux pigeons est donc encore plus grande aujourd'hui que du temps de Pline, car nos curieux les paient beaucoup plus cher.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AU PIGEON.

Il y a peu d'espèces qui soient aussi généralement répandues que celles du pigeon; comme il a l'aile très forte et le vol soutenu, il peut faire aisément de longs voyages: aussi la plupart des races sauvages ou domestiques se trouvent dans tous les climats. De l'Égypte jusqu'en Norwége, on élève des pigeons de volière; et, quoiqu'ils prospèrent mieux dans les climats chauds, ils ne laissent pas de réussir dans les pays froids, tout dépendant des soins qu'on leur donne; et ce qui prouve que l'espèce en général ne craint ni le chaud ni le froid, c'est que le pigeon sauvage ou biset se trouve également dans presque toutes les contrées des deux continents.

Le pigeon brun de la Nouvelle-Espagne, indiqué par Fernandès sous le nom mexicain cehoilotl, qui est brun partout excepté la poitrine et les extrémités des ailes, qui sont blanches, ne nous paroit être qu'une variété du biset. Cet oiseau du Mexique a le tour des yeux d'un rouge vif, l'iris noir et les pieds rouges. Celui que le même auteur indique sous le nom de hoilotl, qui est brun, marqué de taches noires, n'est vraisemblablement qu'une variété d'âge oude sexe du précédent; et un autre du même pays, appelé kacahoilotl, qui est bleu sur toutes les parties supérieures, et rouge sur la poitrine et le ventre, n'est peut-être encore qu'une variété de notre pigeon sauvage, et tous trois me paroissent appartenir à l'espèce de notre pigeon d'Europe.

Le pigeon indiqué par M. Brisson sous le nom de pigeon violet de la Martinique, et qui est représenté (nº 162) sous ce même nom de pigeon de la Martinique, ne nous paroît être qu'une très légère variété de notre pigeon commun. Celui que ce même auteur appelle simplement pigeon de la Martinique, et qui est représenté (nº 141) sous la dénomination de pigeon roux de Cayenne, ne forment ni l'un ni l'autre des espèces différentes de celle de notre pigeon; il y a même toute apparence que le dernier n'est que la semelle du premier, et qu'ils tirent leur origine de nos pigeons fuyards. On les appelle improprement perdrix à la Martinique, où il n'y a point de vraies perdrix: mais ce sont des pigeons qui ne ressemblent à la perdrix que par la couleur du plumage, et qui ne diffèrent pas assez de nos pigeons pour qu'on doive leur donner un autre nom; et comme l'un nous est venu de Cayenne et l'autre de la Martinique, on peut en inférer que l'espèce est répandue dans tous les climats chands du nouveau continent.

Le pigeon décrit et dessiné par M. Edwards (planche CLXXVI), sous la dénomination de pigeon brun des Indes orientales, est de la même grosseur que notre pigeon biset; et, comme il n'en différé que par les couleurs, on peut le regarder comme une variété produite par l'influence du climat. Il est remarquable en ce que ses yeux sont entourés d'une peut d'un beau bleu, déautée de plumes, et qu'il relève souvent et subitement sa queue, sans cependant l'étaler comme le pigeon-paon.

Il en est de même du pigeon d'Amérique, donné par Catesby sous le nom de pigeon de passage, et par Frisch sous celui de columba americana, qui ne diffère de nos pigeons suyards et devenus sauvages que par les couleurs et par les plumes de la queue, qu'il a plus longues, ce qui semble le rapprocher de la tourterelle; mais cès différences ne nous paroissent pas suffisantes pour en saire une espèce distincte et séparée de celle de nos pigeons.

Il en est encore de même du pigéon hidique par Ray, appelé par les Anglois pigeon-pertoquet, décrit ensuite par M. Brisson, et que nous atons fait représenter (m. 130) sous la dénomination de pigeon tert des Phil ppines. Comme il est de la même grandeur que notre pigeon sautage ou fujard, et qu'il n'en diffère que par la ferce des couleurs, ce qu'on peut attribuer au climat chéad, nous ne le regarderons que comme une variété dans l'espèce de notre pigeon.

It s'est trouvé, dans le Cabinet du rol, un oiseau, sous le nom de pigeon vert d'Amboine, qui n'est pas celui que M. Brisson a donné sous ce nom, et que nous avons fait représenter (nº 463). Cet oiseau est d'une race très voisine de la précédente, et pour roit bien même n'en être qu'une variété de sexe ou d'âge.

Le pigeon vert d'Ambolne, décrit par M. Brisson, est de la grossent d'une tourterelle; et, quoique différent par la distribution des couleurs de celui auquel nous avons donné le même nom, il ne peut cependant être regardé que comme une autre variété de l'espèce de notre pigeon d'Europe, et il y a toute apparence que le pigeon vert de l'île de Saint-Thomas, indiqué par Marcgrave, qui est de la même grandeur et figure que notre pigeon d'Entope, mais qui en diffère, aiusi que de tous les autres pigeons, par ses pieds couleur de safran, est cependant encore une variété du pigeon sauvage. En général, les pigeons out tous les pieds rouges; il n'y a de différence que dans l'intensité ou la vivacité de cette couleur, et é'est peut-être par maladie, on par quelque autre eause recidentelle, que ce pigeon de Marcgrave les avoit jaunes; du reste il ressemble beaucoup aux pigeons verts des Philippines et d'Amboine de nos planches enhaminées. Thévenot fait mention de ces pigeons verts dans les termes suivants : « Il se trouve aux Indes, à Agra, des pigeons tous verts, et qui ne différent des nôtres que par cette couleur. Les chasseurs les prennent aisément avec de la glu. »

Le pigeon de la Jamaique, indiqué par Hans Sloane, qui est d'un brun pourpré sur le corps et brine sous le ventre, et dont la grandeur est à peu près la même que celle de notre pigeon sauvage, doit être regardé comme une simple variêté de cette espèce, d'actant plus qu'on ne le retrouve pas à la Jamaique en toutes saisons, et qu'il n'y est que comme oiseau de passage.

Un autre, qui se trouve dans le même pays de la Jamaique, et qui n'est encore qu'une ratiété de notre pigeon sauvage, c'est celui qui a été indiqué par Hans Sloane, et ensuite par Catesby, sous la dénomination de pigeon à la couronne blanche. Comme il est de la même grosseur que notre pigeon sauvage, et qu'il niche et multiplie de même dans les trous des rochers, on ne peut guère douter qu'il me soit de la même espèce.

On voit par cette énumération que notre pigéon sauvage d'Europe se treuve au Mexique, à la Nouvelle-Espagne, à la Martinique, à Cayenne, à la Caroline, à la Jamaïque, c'est-à-dire dans toutes les contrées chaudes et tempérées des Indes occidentales; et qu'on le rétrouvé aux Indes orientales, à Amboine et jusqu'aux Philippines.

## LE RAMIER (1).

## Columba Palumbus.

Comme cet oiseau (2) est beaucoup plus gros que le biset, et que tous deux tiennent de très près au pigeon domestique, en pourreit creire que les petites races de nos pigeons de volière sont issues des bisets, et que les plus grandes viennent des ramiers, d'autaut plus que les anciens étoient dans l'usage d'élever des ramiers, de les engraisser, et de les faire multiplier : il se peut donc que nos grands pigeons de volière, et particulièrement les gros pattes, viennent originairement des ramiers; la seule chose qui paroitroit s'opposer à cette idée c'est que nos petits pigeons domestiques produisent avec les grands, au lieu qu'il ne pareit pas que le ramier produise avec le biset, puisque tous deux fréquentent les mêmes lieux sans se mêler ensemble. La tourterelle, qui s'apprivoise encore plus aisément que le ramier, et que l'on peut facilement

(\*) Numéro **316**.

<sup>(&#</sup>x27;) En grec, pássa ou párea; en latin, palumbes: en italien, colombo torquato, en espagnol, paloma torcaz; en allemand, ringeltaube; en anglois, ringedove; et dans le nord de l'Angleterre, cushat.

Elever et nourrir dans les maisons, pourroit à égal titre être regardée comme la tigé de quelques unes de nos races de pigeons domestiques, si elle n'étoit pas, ainsi que le ramier, d'une espèce particulière et qui ne se mêle pas avec les pigeons sauvages; thais on peut concevoir que des animaux qui ne se mélent pas dans l'état de nature, parce que chaque male trouve une femelle de son espèce, doivent se mêler dans l'état de captivité s'ils sont privés de leur femelle propre et quand on ne leur offre qu'une semelle étrangère. Le biset, le ramier et la tourterelle ne se mélent pas dans les bois, parce que chaeun y trouve la femelle qui lui convient le mieux, c'est-à-dire celle de son espèce propre : mais il est possible qu'étant privés de leur liberté et de leur femelle, ils s'unissent avec celle qu'on leut présente; et comme ces trois espèces sont fort voisines, les individus qui résultent de leur mélange doivent se trouver féconds, et produire par conséquent des races ou variétés constantes : ce ne seront pas des mulets stériles, comme ceux qui proviennent de l'anesse et du cheval, mais des métis féconds, comme ceux que produit le bouc avec la brebis. A juger du genre columbacé par toutes les analogies, il paroit que dans l'état de nature il y a, comme nous l'avons dit, trois espèces principales, et deux autres qu'en peut regarder comme intermédiaires. Les Grees avoient donné à chacune de ces eine espèces des noms différents; ce qu'ils ne faisoient jamais que dans l'idée qu'il y avoit en effet diversité d'espèces : la première et la plus grande est le phassa, ou phatta, qui est notre ramier : la seconde est le peleias, qui est notre biset; la troisième, le trugon, ou la tourterelle; la quatrième, qui fait la première des intermédiaires, est l'ænas, qui, étant un peu plus grand que le biset, doit être regardé comme une variété dont l'origine peut se rapporter aux pigeons suyards ou déserteurs de nos colombiers; enfin la cinquième est le phaps, qui est un ramier plus petit que le phassa, et qu'on a par cette raison appelé palumbus minor, mais qui ne nous paroit faire qu'une variété dans l'espèce du ramier; car on a observé que, suivant les climats, les ramiers sont plus ou moins grands. Ainsi toutes les espèces nominales, anciennes et modernes, se réduisent toujours à trois, c'est-à-dire à celles du biset, du ramier et de la tourterelle, qui peut-être ont contribué toutes trois à la variété presque infinie qui se trouve dans nos pigeons domestiques.

Les ramiers arrivent dans nes provinces au printemps, un peu plus tôt que les bisets, et partent en automne un peu plus tard. C'est au mois d'août qu'on trouve en France les ramereaux en plus grande quantité; et il paroît qu'ils viennent d'une seconde ponte, qui se fait sur la fin de l'été; car la première, qui se fait de très bonne heure au prin-

temps, est souvent détruite, parce que le nid. n'étant pas encore couvert par les feuilles, est trop exposé. Il reste des ramiers pendant l'hiver dans la plupart de nos provinces. Ils perchent comme les bisets: mais ils n'établissent pas, comme eux, leurs nids dans des trous d'arbres; ils les placent à leur sommet, et les construisent assez légèrement avec des bûchettes : ce hid est plat, et assez large pour recevoir le mâle et la femelle. Je suis assuré qu'elle pond de très bonne heure au printemps deux et souvent trois œufs; car on m'a apporté plusieurs nids où il y avoit deux et quelquesois trois ramereaux (1) déjà forts au commencement d'avril. Quelques gens ont prétendu que, dans notre climat, ils ne produisent qu'une fois l'année, à moins qu'on ne prenne leurs petits ou leurs œufs; ce qui, comme l'on sait, force tous les oiseaux à une seconde ponte. Cependant Frisch assure qu'ils couvent deux fois par an; ce qui nous paroît très vrai. Comme il y a constance et sidélité dans l'union du mâle et de la femelle, cela suppose que le sentiment d'amour et le soin des petits durent toute l'année. Or la femelle pond quatorze jours après les approches du mâle; elle ne couve que pendant quatorze autres jours, ét il ne saut qu'autant de temps pour que les petits puissent voler et se pourvoir d'enx-mêmes. Ainsi il y a toute apparence qu'ils produisent plutôt deux fois qu'une par an : la première, comme je l'ai dit, au commencement du printemps; et la seconde au solstice d'été, comme l'ont remarqué les anciens. Il est très certain que cela est ainsi dans tous les climats chands et tempérés, et très probable qu'il en est à peu près de même dans les pays froids. Ils ont un roucoulement plus fort que celui des pigeons,

(1) M. Salerne dit que « les poblaillers d'Orléans achène tent en Berri et en Sologne, dans la saison des nids, » une quantité considérable de tourtereaux, qu'ils » souffient eux-mémes avec la bouche, les engraissent de millet en moins de quinzejours, pour les porter » ensuite à Paris; qu'ils engraissent de méme les rameneaux; qu'n.; y portent aussi des pigeons bisets, et » d'autres pigeons qu'ils appellent des postes; que ces » derniers sont, selon eux, des pigeons de colombier » devenus fuyards ou vagabonds, qui nichent tantôt » dans un endroît et tantôt dans un autre, dans les » églises, dans les murailles de vieux châteaux ou dans » des rochers. » (Ornithologie, page 162.)

Ce fait prouve que les ramiers, ainsi que tous les pregeons et tourterelles, peuvent être élevés comme les autres oiseaux domestiques, et que par conséquent ils peuvent avoir donné naissance aux plus belles variétés et aux plus grandes races de nos pigeons de volière. M. Leroy, lientenant des chasses et inspecteur du parc de Versailles, m'a aussi assuré que les ramereaux pris au nid s'apprivoisent et s'engraissent très blen, et que même de vieux ramiers pris au filet s'accoutument très aisément à vivre dans des volières, où l'on peut, en les soufflant, leur faire prendre graisse en fort peu de temps,

mais qui ne se fait entendre que dans la saison des amours et dans les jours sereins; car, dès qu'il pleut, ces oiseaux se taisent, et on ne les entend que très rarement en hiver. Ils se nourrissent de fruits sauvages, de glands, de faines, de fraises dont ils sont très avides, et aussi de fèves et de grains de toute espèce : ils font un grand dégât dans les blés lorsqu'ils sont versés; et quand ces aliments leur manquent, ils mangent de l'herbe. Ils boivent à la manière des pigeons, c'est-à-dire de suite et sans relever la tête qu'après avoir avalé toute l'eau dont ils ont besoin. Comme leur chair, et surtout celle des jeunes, est excellente à manger, on recherche soigneusement leurs nids, et on en détruit ainsi une grande quantité : cette dévastation, jointe au petit produit, qui n'est que de deux ou trois œufs à chaque ponte, fait que l'espèce n'est nombreuse nulle part. On en prend, à la vérité, beaucoup avec les filets dans les lieux de leur passage, surtout dans nos provinces voisines des Pyrénées; mais ce n'est que dans une saison et pendant peu de jours.

Il paroît que, quoique le ramier préfère les climats chauds et tempérés, il habite quelquesois dans les pays septentrionaux, puisque M. Linnæus le met dans la liste des oiseaux qui se trouvent en Suède; et il paroît aussi qu'ils ont passé d'un continent à l'autre, car il nous est arrivé des provinces méridionales de l'Amérique, ainsi que des contrées les plus chaudes de notre continent, plusieurs oiseaux qu'on doit regarder comme des variétés ou des espèces très voisines de celle du ramier, et dont nous allons saire mention dans l'article suivant.

## **OISEAUX ÉTRANGERS**

QUI ONT RAPPORT AU RAMIER.

ı.

Le pigeon ramier des Moluques (Columba ænea. GMEL.), indiqué sous ce nom par M. Brisson, et que nous avons fait représenter (n° 164) avec une noix muscade dans le bec, parce qu'il se nourrit de ce fruit. Quelque éloigné que soit le climat des Moluques de celui de l'Europe, cet oiseau ressemble si fort à notre ramier par la grandeur et la figure, que nous ne pouvons le regarder que comme une variété produite par l'influence du climat.

Il en est de même de l'oiseau indiqué et décrit par M. Edwards, qu'il dit se trouver dans les provinces méridionales de la Guinée. Comme il est à demi pattu et à peu près de la grandeur du ramier d'Europe, nous le rapporterons à cette espèce

comme simple variété, quoiqu'il en diffère par les couleurs, étant marqué de taches triangulaires sur les ailes, et qu'il ait le dessous du corps gris, les yeux entourés d'une peau rouge et nue, l'iris d'un beau jaune, le bec noirâtre : mais toutes ces différences de couleur dans le plumage, le bec et les yeux, peuvent être regardées comme des variétés produites par le climat.

Une troisième variété de ramier, qui se trouve dans l'autre continent, c'est le pigeon à queue anne-lée de la Jamaïque, indiqué par Hans Sloane et Browne, qui, étant de la grandeur à peu près du ramier d'Europe, peut y être rapporté plutôt qu'à aucune autre espèce; il est remarquable par la bande noire qui traverse sa queue bleue, par l'iris des yeux, qui est d'un rouge plus vif que celui de l'œil du ramier, et par deux tubercules qu'il a près de la base du bec.

II.

#### LE FOUNINGO.

## Columba Madagascariensis.

L'oiseau appelé à Madagascar founingomenarabou, et auquel nous conserverons partie de ce nom. parce qu'il nous paroît être d'une espèce particulière, et qui, quoique voisine de celle du ramier, en diffère trop par la grandeur pour qu'on puisse la regarder comme une simple variété (1). M. Brisson a indiqué le premier cet oiseau, et nous l'avons fait représenter sous la dénomination de pigeon-ramier bleu de Madagascar (nº 441). Il est beaucoup plus petit que notre ramier d'Europe, et de la même grandeur à peu près qu'un autre pigeon du même climat, qui paroît avoir été indiqué par Bontius, et qui a été ensuite décrit par M. Brisson sur un individu venant de Madagascar, où il s'appelle founingo mastsou; ce qui paroît prouver que, malgré la différence de la couleur du vert au bleu, ces deux oiseaux sont de la même espèce, et qu'il n'y a peut-être entre eux d'autre différence que celle du sexe ou de l'age. On trouvera cet oiseau vert représenté sous la dénomination de pigeon ramier vert de Madagascar (nº 411), dans nos planches enluminées.

(') Ce qui nous fait présumer que le founinge est d'une autre espèce que celle de notre ramier, c'est que ce dernier se trouve dans ce même climat. 111.

#### LE RAMIRET.

Columba speciosa. GMEL.

L'oiseau représenté n° 245, sous la dénomination de pigeon-ramier de Cayenne, dont l'espèce est nouvelle, et n'a été indiquée par aucun des naturalistes qui nous ont précédé. Comme elle nous a paru différente de celle du ramier d'Europe et de celle du founingo d'Afrique, nous avons cru devoir lui donner un nom propre, et nous l'avons appelé ramiret, parce qu'il est plus petit que notre ramier. C'est un des plus jolis oiseaux de ce genre, et qui tient un peu à celui de la tourterelle par la forme de son cou et l'ordonnance des couleurs, mais qui en diffère par la mandeur et par plusieurs caractères qui le rapprochent plus des ramiers que d'aucune autre espèce d'oiseau.

IV.

Le pigeon des îles Nincombar ou plutôt Nicobar (Columba Nicobarica. GNEL.), décrit et dessiné par Alby, qui, selon lui, est de la grandeur de notre ramier d'Europe, dont la tête et la gorge sont d'un noir bleuâtre, le ventre d'un brun noirâtre, et les parties supérieures du corps et des ailes variées de bleu, de rouge, de pourpre, de jaune et de vert. Selon M. Edwards, qui à donné, depuis Albin, une très bonne description et une excellente figure de cet oiseau, il ne paroissoit que de la grosseur d'un pigeon ordinaire.... Les plumes sur le cou sont longues et pointues comme celles d'un coq de bassecour; elles ont de très beaux reflets de couleurs variées de bleu, de rouge, d'or et de couleur de cuivre; le dos et le dessus des ailes sont verts avec des reflets d'or et de cuivre.... J'ai, ajoute M. Edwards, trouvé dans Albin des figures qu'il appelle le coq et la poule de cette espèce; je les ai examinées ensuite chez le chevalier Sloane, et je n'ai pu y trouver aucune différence de laquelle on pourroit conclure que ces oiseaux étoient le mâle et la femelle... Albin l'appelle pigeon ninkcombar : le vrai nom de l'île d'où cet oiseau a été apporté est Nicobar;... il y a plusieurs petites îles qui portent ce nom, et qui sont situées au nord de Sumatra.

V.

L'oiseau nommé par les Hollandois crown vogel, donné par M. Edwards, planche cccxxxvIIII, sous le nom de gros pigeon couronné des Indes, et par M. Brisson, sous celui de faisan couronné des Indes (n° 418) (Columba coronata. GMÉL.).

Quoique cet oiseau soit aussi gros qu'un dindon,

il paroit certain qu'il appartient au genre du pa geon; il en a le beç, la tête, le cou, toute la forme du corps, les jambes, les pieds, les ongles, la voix. le roucoulement, les mœurs, etc. C'est parce qu'on a été trompé par sa grosseur qu'on n'a pas songé à le comparer au pigeon, et que M. Brisson et ensuite notre dessinateur l'ont appelé faisan. Le dernier volume des Oiseaux de M. Edwards n'avoit pas encore paru; mais voici ce qu'en dit cet habile ornithologiste: « Il est de la famille des pigeons, quoique aussi gros qu'un dindon de médiocre grandeur.... M. Loten a rapporté des Indes plusieurs de ces oiseaux vivants.... Il est natif de l'ile de Banda... M. Loten m'a assuré que c'est probablement un pi geon, et qu'il en a tous les gestes et tous les tons ou roucoulements en caressant sa femelle. J'avouc que je n'aurois jamais songé à trouver un pigeon dans un oiseau de cette grosseur, sans une telle information. »

Il est arrivé à Paris, tout nouvellement, à M. le prince de Soubise, cinq de ces oiseaux vivants; ils sont tous cinq si ressemblants les uns aux autres par la grosseur et la couleur, qu'on ne peut distinguer les mâles et les femelles : d'ailleurs ils ne pondem, pas; et M. Mauduit, très habile naturaliste, nous a assuré en avoir vu plusieurs en Hollande, où ils ne pondent pas plus qu'en France. Je me souviens d'avoir lu dans quelques voyages qu'aux grandes Indes on élève et nourrit ces oiseaux dans des basses-cours à peu près comme les poules.

#### LA TOURTERELLE (1).

#### Columba Turiur. L.

La tourterelle aime peut-être plus qu'aucun autre oiseau la fraîcheur en été et la chaleur en hiver; elle arrive dans notre climat fort tard au printemps, et le quitte dès la fin du mois d'août; au lieu que les bisets et les ramiers arrivent un mois plus tôt et ne partent qu'un mois plus tard; plusieurs même restent pendant l'hiver. Toutes les tourterelles, sans en excepter une, se réunissent en troupes, arrivent, partent et voyagent ensemble; elles ne séjournent ici que quatre ou cinq mois: pendant ca court espace de temps, elles s'apparient, se nichent, pondent et élèvent leurs petits au point de pouvoir les emmener avec elles. Ce sont les bois les plus sombres et les plus frais qu'elles préfèrent pour s'y établir; elles placent leur nid, qui est presque

(!) Du latin, turtur; en grec, τρύγων; en espagnol, tortola ou tortora; en italien, tortora ou tortorella; en allemand, turtel, turtel(aube; en anglois, turtle, turtledove.

tout plat, sur les plus hauts arbres, dans les lieux les plus éloignés de nos habitations. En Suède, en Allemagne, en France, en Italie, en Grèce et peutêtre encore dans des pays plus froids et plus chauds, elles ne séjournent que pendant l'été et quittent également avant l'automne : seulement Aristote nons apprend qu'il en reste quelques unes en Grèce, dans les endroits les plus abrités; cela semble prouver qu'elles cherchent les climats très chauds pour y passer l'hiver. On les trouve presque partout dans l'ancien continent; on les retrouve dans le nouveau et jusque dans les iles de la mer du Sud. Elles sont, comme les pigeons, sujettes à varier; et, quoique naturellement plus sauvages, on peut nécomoins les élever de même et les faire multiplier dans des volières. On unit aisément ensemble les différentes jariétés; on peut même les unir au pigeon et leur hire produire des métis ou des mulets, et former jinsi de nouvelles races on de nouvelles variétés individuelles. « J'ai vu, m'écrit un témoin digne de foi (1), dans le Bugey, chez un chartreux, un oiseau né du mélange d'un pigeon avec une tourterelle : il étoit de la couleur d'une tourterelle de France; il tenoit plus de la tourterelle que du pigeon : il étoit inquiet et troubloit la paix dans la volière. Le pigeon-père étoit d'une très petite espèce, d'un blanc parfait, avec les ailes noires. » Cette observation, qui n'a pas été suivie jusqu'au point de savoir si le métis provenant du pigeon et de la tourterelle étoit fécond, ou si ce n'étoit qu'un mulet stérile; cette observation, dis-je, prouve au moins la très grande proximité de ces deux espèces. Il est donc fort possible, comme nous l'avons déjà insinué, que les bisets, les ramiers et les tourterelles, dont les espèces paroissent se soutenir séparément et sans mélange dans l'état de nature, se soient néanmoins souvent unis dans celui de domesticité, et que de leurs mélanges soient issues la plupart des races de nos pigeons domestiques, dont quelques uns sont de la grandeur du ramier, et d'autres ressemblent à la tourterelle par la petitesse, par la sigure, etc., et dont plusieurs enfin tiennent du biset ou participent de tous trois.

Et ce qui semble confirmer la vérité de notre opinion sur ces unions qu'on peut regarder comme illégitimes, puisqu'elles ne sont pas dans le cours ordinaire de la nature, c'est l'ardeur excessive que ces oiseaux ressentent dans la saison de l'amour. La tourterelle est encore plus tendre, disons plus lascive, que le pigeon, et met aussi dans ses amours des préludes plus singuliers. Le pigeon mâle se contente de tourner en rond, en piaffant et se donnant des grâces autour de sa femelle. Le mâle tourterelle, soit dans les bois, soit dans une volière, commence par

(') M. Hébert, que j'ai déjà cité plus d'une fois.

saluer la sience, en se prosternant devant elle dixhuit ou vingt fois de suite; il s'incline avec vivacité et si bas, que son bee touche à chaque fois la terre ou la branche sur laquelle il est posé; il se relève de même ; les gémissements les plus tendres accompagnent ces salutations: d'abord la femelle y paroit insensible; mais bientôt l'émotion intérieure se déclare par quelques sons doux, quelques accents plaintifs qu'elle laisse échapper : et lorsqu'une sois elle a senti le feu des premières approches, elle ne cesse de brûler, elle ne quitte plus son male, elle Jui multiplie les baisers, les caresses, l'excite à la jouissance et l'entraîne aux plaisirs jusqu'au temps de la ponte, où elle se trouve forcée de partager son temps et de donner des soins à sa famille. Je ne citerai qu'un fait qui prouve assez combien ces oiscaux sont ardents (1): c'est qu'en mettant ensemble dans une cage des tourterelles mâles, et dans une autre des tourterelles femelles, on les verra se joindre et s'accoupler comme s'ils étaient de sexe différent : sculement cet excès affive plus promptement et plus souvent aux mâles qu'aux femelles. La contrainte et la privation ne servent donc souvent qu'à mettre la nature en désordre, et non pas à l'étein dre !

Nous conneissons, dans l'espèce de la tourterelle, deux races ou variétés constantes : la première est la tourterelle commune ( n° 594) ; la seconde s'appelle le tourterelle d'collier (n° 244), parce qu'elle porte sur le cou une sorte de collier noir : toutes deux se trouvent dans notre climat, et, lorsqu'on les unit ensemble, elles produisent un métis. Celui que Schwenckfeld décrit, et qu'il appelle turtur mixtus, provenoit d'un mâle de tourterelle commune et d'une semelle de tourterelle à collier, et tenoit plus de la mère que du père : je ne doute pas que ces métis ne soient féconds, et qu'ils ne remontent à la race de la mère dans la suite des générations. Au reste, la tourterelle à collier est un peu plus grosse que la tourterelle commune, et ne dissère en rien pour le naturel et les mœurs : on peut même dire qu'en général les pigeons, les ramiers et les tourterelles se ressemblent encore plus par l'instinct et les habitudes naturelles que par la figure ; ils mangent et boivent de même sans relever la tête qu'a près avoir avalé toute l'eau qui leur est nécessaire. ils volent de même en troupes : dans tous la voix est plutôt un gros murmure, ou un gémissement

<sup>(&#</sup>x27;) « La tourterelle, m'écrit M. Leroy, diffère du ramier » et du pigeon par son libertinage et son inconstance, » malgré sa réputation. Ce ne sont pas seulement les » femelles enfermées dans les volières qui s'abandonnent indifféremment à tous les mâles; j'en ai vu de » sauvages qui n'étoient ni contraintes ni corrompues » par la domesticité, faire deux heureux de suite sans » sortir de la même branche, »

plaintif, qu'un chaut articulé; tous ne produisent que deux œufs, quelquefois trois, et tous peuvent produire plusieurs fois l'année dans les pays chauds ou dans des volières.

# OISEAUX ETRANGERS

# QUI ONT RAPPORT A LA TOURTERELLE.

ī.

La tourterelle, comme le pigeon et le ramier, a subi des variétés dans les dissérents climats, et se trouve dans les deux continents. Celle qui a été indiquée par M. Brisson sous le nom de tourter l'e du Canada (Columba Canadensis. GNEL.), et que nous avons fait représenter (nº 478), est un peu plus grande, et a la queue plus longue que notre tourterelle d'Europe; mais ces différences ne sont pas assez considérables pour qu'on en doive faire une espèce distincte et séparée. Il me paroit qu'on peut y rapporter l'oiseau donné par M. Edwards sous le nom de pigeon à longue queue (planche xv), et que M. Brisson a appelé tourterelle d'Amérique. Ces oiseaux se ressemblent beaucoup; et comme ils ne différent de notre tourterelle que par leur longue queue, nous ne les regardons que comme des variétes produites par l'influence du climat.

11.

La tourterelle du Sénégal (Columba Afra. GMEL.) et la tourterelle à collier du Sénégal (Columba vinacea. GMEL.), toutes deux indiquées par M. Brisson, et dont la seconde n'est qu'une variété de la première, comme la tourterelle à collier d'Europe n'est qu'une variété de l'espèce commune, ne nous paroissent pas être d'une espèce réellement différente de celle de nos tourterelles, étant à peu près de la même grandeur, et n'en différant guère que par les couleurs; ce qui doitêtre attribué à l'influence du climat.

Nous présumons même que la tourterelle à gorge tachetée du Sénégal, étant de la même grandeur et du même climat que les précédentes, n'en est encore qu'me variété.

III.

## LE TOUROCCO.

Columba macroura. GMEL.

Mais il y a dans cette même contrée du Sénégal un oiseau qui n'a été indiqué par aucun des naturalistes qui nous ont précédé, que nous avons fait représenter (n° 529) sous la dénomination de tourterel'e à large queue du Sénégal, nous ayant été donné sous ce nom par M. Adanson. Néanmoins, comme cette espèce nouvelle nous paroit réellement différente de celle de la tourterelle d'Europe, nous avons cru devoir lui donner le nom propre de tourocco, parce que cet oiseau ayant le bec et plusieurs autres caractères de la tourterelle, porte sa queue comme le hocco.

IV.

#### LA TOURTELETTE.

## Columba Capensis. Guel.

Un autre oiseau qui a rapport à la tourterelle est celui qui a été indiqué par M. Brisson, et que nous avons fait représenter (nº 140) sous la dénomination de tourterelle à cravale noire du cap de Bonne-*Expérance.* Nous croyons devoir lui donner un nom propre, parce qu'il nous paroit être d'une espèce particulière et disserente de celle de la tourterelle; nous l'appelons donc tourtelette, parce qu'il est beaucoup plus petit que notre tourterelle : il en diffère aussi en ce qu'il a la queue bien plus longue, quoique moins large, que celle du tourocco; il n'y a que les deux plumes du milieu de la queue qui soient très longues. C'est le mâle de cette espèce qui est représente dans nos planches enluminées; il diffère de la femelle en ce qu'il porte une espèce de cravate d'un noir brillant sous le cou et sur la gorge, au lieu que la femelie n'a que du gris mêlé de brun sur ces mêmes parties. Cet oiseau se trouve au Sénégal comme au cap de Bonne-Espérance, et probablement dans toutes les contrées méridionales de l'Afrique

v.

#### LE TURVERT.

# Columba Javanica. Guel.

Nous donnons le nom de turvert à un oiseau vert qui a du rapport avec la tourterelle, mais qui nous paroît être d'une espèce distincte et séparée de toutes les autres. Nous comprenons sous cette espèce du turvert les trois oiseaux représentés nº 142, 211 et 117: le premier de ces oiseaux a été indiqué par M. Brisson sous la dénomination de tourterelle verte d'Am'oine, et dans nos planches enluminées sous celle de tourterelle à gorge pourprée d'Amboine, parée que cette couleur de la gorge est le caractère le plus frappant de cet oiseau: le second, sous le nom de tourterelle de Batavía, n'a été indiqué par aucun naturaliste; nous ne le regardons pas comme

formant une espèce différente du turvert; on peut présumer qu'étant du même climat et peu différent par la grandeur, la forme et les coulcurs, ce n'est qu'une variété peut-être de sexe ou d'âge: le troisième, sous la dénomination de tourterelle de Java, parce qu'on nous a dit qu'il venoit de cette île, ainsi que le précédent, ne nous paroît encore être qu'une simple variété du turvert, mais plus caractérisée que la première par la différence de la couleur sous les parties inférieures du corps.

V 1.

Ce ne sont pas là les seules espèces ou variétés du genre des tourterelles : car, sans sortir de l'ancien continent, on trouve la tourterelle du Portugal, qui est brune avec des taches noires et blanches de chaque côté et vers le milieu du cou; la tourterelle rayée de la Coine, qui est un bel oiseau dont la tête et le cou sont rayés de jaune, de rouge et de blanc; la tourterelle rayée des Indes, qui n'est pas rayée longitudinalement sur le cou comme la précédente, mais transversalement sur le corps et les ailes; la tourterelle d'Amboine, aussi rayée transversalement de lignes noires sur le cou et la poitrine, avec la queue très longue: mais comme nous n'avons vu aucun de ces quatre oiseaux en nature, et que les auteurs qui les ont décrits les nomment colombes ou pigeons, nous ne devons pas décider si tous appartiennent plus à la tourterelle qu'au pigeon.

V 1 1.

#### LA TOURTE.

#### Columba Carolinensis. GMEL.

Dans le nouveau continent, on trouve d'abord la tourterelle de Canada, qui, comme je l'ai dit, est de la même espèce que notre tourterelle d'Europe.

Un autre oiseau qu'avec les voyageurs nous appellerons tourte, est celui qui a été donné par Catesby sous le nom de tourterelle de la Caroline. Il nous paroît être le même (n° 175); la seule différence qu'il y ait entre ces deux oiseaux est une tache couleur d'or, mêlée de vert et de cramoisi, qui, dans l'oiseau de Catesby, se trouve au-dessous des yeux, sur les côtés, et qui ne se voit pas dans le nôtre; ce qui nous fait croire que le premier est le mâle et le second la femelle. On peut avec quelque fondement rapporter à cette espèce le picacuroba du Brésil, indiqué par Marcgrave.

Je présume aussi que la tourterelle de la Jamaïque, indiquée par Albin et ensuite par M. Brisson, étant du même climat que la précédente (n° 474), et n'en différant pas assez pour faire une espèce à part, doit être regardée comme une variété dans l'espèce de

la tourte; et c'est par cette raison que nous ne lui avons pas donné de nom propre et particulier.

Au reste, nous observerons que cet oiseau a beaucoup de rapport avec celui donné par M. Edwards,
et que le sien pourroit bien être la femelle du nôtre.
La seule chose qui s'oppose à cette présomption
fondée sur les ressemblances, c'est la différence des
climats. On a dit à M. Edwards que son oiseau venoit des Indes orientales, et le nôtre se trouve en
Amérique: ne se pourroit-il pas qu'il y eût erreur
de climat dans M. Edwards? Ces oiseaux se ressemblent trop entre eux, et ne sont pas assez différents
de la tourte, pour qu'on puisse se persuader qu'ils
sont de climats éloignés, car nous sommes assuré
que celui dont nous donnons la représentation a été
envoyé de la Jamaïque au Cabinet du Roi.

VIII.

#### LE COCOTZIN.

#### Columba passerina. GMEL.

L'oiseau d'Amérique indiqué par Fernandès sous le nom de cocotzin, que nous lui conservons, parce qu'il est d'une espèce différente de tous les autres; et comme il est aussi plus petit qu'aucune des tourterelles, plusieurs naturalistes l'ont désigné par ce caractère, en l'appelant petite tourterelle; d'autres l'ont appelé ortolan, parce que n'étant guère plus gros que cet oiseau, il est de même très bon à manger. On l'a représenté (nº 243) sous les dénominations de petite tourterelle de Saint-Domingue, fig. 1, et petite tourterelle de la Martinique, fig. 2. Mais, après les avoir examinés et comparés en nature, nous présumons que tous deux ne font que la même espèce d'oiseau, dont celui représenté fig. 2 est le mâle, et celui fig. 1, la femelle. Il paroît aussi qu'on doit y rapporter le picuipinima de Pison et de Marcgrave, et la petite tourterelle d'Acapulco, dont parle Gemelli Carreri. Ainsi cet oiseau se trouve dans toutes les parties méridionales du nouveau continent.

## LE CRAVE ou LE CORACIAS(1).

#### Corvus Graculus L.

Quelques auteurs ont confondu cet oiseau avec le choquard, appelé communément choucas des Alpes:

(1) Crave est le nom qu'on lui donne en Ficardie, suivant Belon; en grec, xopaxia; en latin, selon Cambden, avis incendiaria; en italien, spelviero, taccola, tatula, pason, zorl, cutta; en françois, chouette et choucas rouge; dans le Valais, choquard et chouette, en allemand, steintahen (choucas de roche), steinulen,

cependant il en diffère d'une manière assez marquée par ses proportions totales (¹) et par les dimensions, la forme et la couleur de son bec, qu'il a plus long, plus menu, plus arqué et de couleur rouge; il a aussi la queue plus courte, les ailes plus longues, et, par une conséquence naturelle, le vol plus élevé; enfin ses yeux sont entourés d'un petit cercle rouge.

Il est vrai que le crave ou coracias se rapproche du choquard par la couleur et par quelques unes de ses habitudes naturelles. Ils ont tous deux le plumage noir, avec des reflets verts, bleus, pourpres, qui jouent admirablement sur le fond obscur. Tous deux se plaisent sur le sommet des plus hautes montagnes, et descendent rarement dans la plaine, avec cette différence néanmoins que le premier paroît beaucoup plus répandu que le second.

Le coracias est un oiseau d'une taille élégante, d'un naturel vif, inquiet, turbulent, et qui cependant se prive à un certain point. Dans les commencements on le nourrit d'une espèce de pâtée faite avec du lait, du pain, des graines, etc.; et dans la suite il s'accommode de tous les mets qui se servent sur nos tables.

Aldrovande en a vu un à Bologne en Italie qui avoit la singulière habitude de casser les carreaux de vitres de dehors en dedans, comme pour entrer dans les maisons par la fenêtre : habitude qui tenoit sans doute au même instinct qui porte les corbeaux, les pies et les choucas à s'attacher aux pièces de métal et à tout ce qui est luisant, car le coracias est attiré, comme ces oiseaux, par ce qui brille, et, comme eux, cherche à se l'approprier. On l'a vu même enlever du foyer de la cheminée des morceaux de bois tout allumés, et mettre ainsi le feu dans la maison: en sorte que ce dangereux oiseau joint la qualité d'incendiaire à celle de voleur domestique. Mais on pourroit, ce me semble, tourner contre lui-même cette mauvaise habitude, et la faire servir à sa propre destruction, en employant les miroirs pour l'attirer dans les piéges, comme on les emploie pour attirer les alouettes.

M. Salerne dit avoir vu à Paris deux coracias qui vivoient en fort bonne intelligence avec des pigeons de volière: mais apparemment il n'avoit pas vu le corbeau sauvage de Gesner, ni la description qu'en donne cet auteur, lorsqu'il a dit, d'après M. Ray, qu'il s'accordoit en tout, excepté pour la grandeur, avec le coracias; soit qu'il voulût parler, sous ce

steinkrahe; en anglois, cornish-chough, Cornwall-hahe, killegrew. En comparant ces noms divers avec ceux du choquard ou choucas des Alpes, on en trouvera qui sont les mêmes; esset de la méprise qua fait confondre ces deux espèces en une seule.

(1) Le module du no 255 es; presque do able de ce qu'il doit être.

nom de coracias, de l'oiseau dont il s'agit dans cet article, soit qu'il entendit notre choquard ou le pyrrhocorax de Pline, car le choquard est absolument différent: et Gesner, qui avoit vu le coracias de cet article et son corbeau sauvage, n'a eu garde de confondre ces deux espèces; il savoit que le corbeau sauvage diffère du coracias par sa huppe, par le port de son corps, par la forme et la longueur de son bec, par la brièveté de sa queue, par le bon goût de sa chair, du moins de celle de ses petits, enfin parce qu'il est moins criard, moins sédentaire, et qu'il change plus régulièrement de demeure en certain temps de l'année, sans parler de quelques autres différences qui le distinguent de chacun de ces deux oiseaux en particulier.

Le coracias a le cri aigre, quoique assez sonore, et fort semblable à celui de la pie de mer; il le fait entendre presque continuellement: aussi Olina remarque-t-il que si on l'élève, ce n'est point pour sa voix, mais pour son beau plumage. Cependant Belon et les auteurs de la Zoologie britannique disent qu'il apprend à parler.

La femelle pond quatre ou cinq œufs blancs, tachetés de jaune sale : elle établit son nid au haut des vicilles tours abandonnées et des rochers escarpés, mais non pas indistinctement; car, selon M. Edwards, ces oiseaux préfèrent les roclers de la côte occidentale d'Angleterre à ceux des côtes orientales et méridionales, quoique celles-ci présen tent à peu près les mêmes sites et les mêmes expositions.

Un autre fait de même genre, que je dois à un observateur digne de toute confiance (1), c'est que ces oiseaux, quoique habitants des Alpes, des montagnes de Suisse, de celles d'Auvergne, etc., no paroissent pas néanmoins sur les montagnes du Bugey, ni dans toute la chaîne qui borde le pays de Gex jusqu'à Genève. Belon, qui les avoit vus sur le mont Jura en Suisse, les a retrouvés dans l'île de Crète, et toujours sur la cime des rochers. Mais M. Hasselquist assure qu'ils arrivent et se répandent en Égypte vers le temps où le Nil débordé est prêt à rentrer dans son lit. En admettant ce fait, quoique contraire à ce que l'on sait d'ailleurs de la nature de ces oiseaux, il faut donc supposer qu'ils sont attirés en Égypte par une nourriture abondante, telle qu'en peut produire un terrain gras et fertile, au moment où, sortant de dessous les eaux, il reçoit la puissante influence du soleil. Et en effet, les craves se nourrissent d'insectes et de grains nouvellement semés et ramollis par le premier travail de la végétation.

Il résulte de tout cela que ces oiseaux ne sont

(1) M. Hébert, trésorier de l'extraordinaire des guerres à Dijon.

point attachés absolument et exclusivement aux sommets des montagnes et des rochers, puisqu'il y en a qui paroissent régulièrement en certain temps de l'année dans la Basse-Egypte; mais qu'ils ne se plaisent pas également sur les sommets de tout rocher et de toute montagne, et qu'ils préfèrent constamment les uns aux autres, non point à raison de leur hauteur ou de leur exposition, mais à raison de certaines circonstances qui ont échappé jusqu'à présent aux observateurs.

Il est probable que le coracias d'Aristote est le même que celui de cet article, et non le pyrrhocorax de Pline, dont il dissère en grosseur, comme aussi par la couleur du bec, que le pyrrhocorax a jaune. D'ailleurs le crave ou coracias à bec et pieds rouges ayant été vu par Belon sur les montagnes de Crète, il étoit plus à portée d'être connu d'Aristote que le pyrrhocorax, lequel passoit chez les anciens pour être propre et particulier aux montagnes des Alpes, et qu'en esset Belon n'a point vu dans la Grèce.

Je dois avouer cependant qu'Aristote fait de son coracias une espèce de choucas (x.)..., comme nous en faisons une du pyrrhocorax de Pline; ce qui semble former un préjugé en faveur de l'identité ou du moins de la proximité de ces deux espèces; mais comme dans le même chapitre je trouve un palmipède joint aux choucas, comme étant de même genre, il est visible que ce philosophe confond des oiseaux de nature différente, ou plutôt que cette confusion résulte de quelques fautes de copistes, et qu'on ne doit pas se prévaloir d'un texte probablement altéré, pour fixer l'analogie d'après les vrais caractères de chaque espèce. Ajoutez à cela que le nom de pyrrhocorax, qui est tout grec, ne se trouve nulle part dans les livres d'Aristote; que Pline, qui connoissoit bien ces livres, n'y avoit point apereu l'oiseau qu'il désigne par ce nom, et qu'il ne parle point du pyrrhocorax d'après ce que le philosophe grec a dit du coracias, comme il est aisé de s'en convaincre en comparant les passages.

Celui qui a été observé par les auteurs de la Zoologie britannique, et qui étoit un véritable coracias, pesoit treize onecs, avoit environ deux pieds et demi de vol, la langue presque aussi longue que le bec, un peu fourchue, et les ongles noirs, forts et orochus.

M. Gerini fait mention d'un coraclas à bec et pieds noirs, qu'il regarde comme une variété de l'espèce dont il s'agit dans cet article, ou comme la même espèce différente d'elle-même par quelques accidents de couleur, suivant l'age, le sexe, etc.

# LE CORACIAS HUPPÉ,

## OU LE SONNEUR (1).

#### Corvus Eremita. L.

J'adopte ce nom, que quelques uns ont donné à l'oiseau dont il s'agit dans cet article, à cause du rapport qu'ils ont trouvé entre son cri et le son de ces clochettes qu'on attache au cou du bétail.

Le sonneur est de la grosseur d'une poule; son plumage est noir, avec des reflets d'un beau vert, et variés à peu près comme dans le crave ou coracias, dont nous venons de parler : il a aussi, comme lui, le bec et les pieds rouges; mais son bec est encore plus long, plus menu et fort propre à s'insinuer dans les fentes de rochers, dans les crevasses de la terre, et dans les trous d'arbres et de murailles, pour y chercher les vers et les insectes dont il fait sa principale nourriture. On a trouvé dans son estomac des débris de grillons-taupes, vulgairement appelés courtillières. Il mange aussi des larves de hannetons, et se rend utile par la guerre qu'il fait à ces insectes destructeurs,

Les plumes qu'il a sur le sommet de la tête sont plus longues que les autres, et lui forment une espèce de huppe pendante en arrière : mais cette huppe, qui ne commence à paroître que dans les oiseaux adultes, disparoît dans les vieux; et c'est de là sans doute qu'ils ont été appelés, en certains endroits, du nom de corbeaux chauves, et que, dans quelques descriptions, ils sont représentés comme ayant la tête jaune, marquée de taches rouges. Ces couleurs sont apparemment celles de la peau, lorsqu'au temps de la vieillesse elle est dépouillée de ses plumes.

Cette huppe, qui a valu au sonneur le nom de huppe de montagne, n'est pas la seule différence qui le distingue du crave ou coracias, il a encore le cou plus grêle et plus allongé, la tête plus potite, la queue plus courte, etc. De plus, il n'est connu que comme oiseau de passage, au lieu que le crave ou coracias n'est oiseau de passage qu'en certains pays et certaines circonstances, comme nous l'avons vu plus haut. C'est d'après ces traits de dissemblance que Gesner en a fait deux espèces diverses, et que je me suis cru fondé à les distinguer par des noms différents.

Les sonneurs ont le vol très élevé, et vont presque toujours par troupes (2); ils cherchent souvent leur

<sup>(1)</sup> A Zurich, scheller, waldrapp steinrapp; et en Bavière, comme en Styrie, claussrapp; en italien, corve spilato; en polonois, kruhlesny, noony; en anglos-wood crow from Switzerland.

<sup>(\*)</sup> Je sais que M. Klein fait du sonneur un eiseau seil,

necrriture dans les prés et dans les lieux marécageux, et ils nichent toujours au haut des vieilles tours ahandonnées, ou dans des fentes de rochers escarpés et inaccessibles, comme s'ils sentoient que leurs petits sont un mets délicat et recherché, et qu'ils voulussent les mettre hors de la partée des hemmes : mais il se trouve toujours des hommes qui ont assez de courage ou de mépris d'eux-mèmes pour exposer leur vie par l'appât du plus vil intérêt; et l'on en voit beaucoup dans la saison, qui, peur dénicher ces petits oiseaux, se hasardent à se laisser couler le long d'une corde fixée au haut des rochers où sont les nids, et qui, suspendus ainsi au dessus des précipices, font la plus vaine et la plus périlleuse de toutes les récoltes.

Les femelles pondent deux ou trois œus par couvée; et ceux qui cherchent leurs petits laissent ordinairement un jeune oiseau dans chaque nid, pour s'assurer de leur retour pour l'année suivante. Lorsqu'on enlève la couvée, les père et mère jettent un eri ks-ka ka-ka; le reste du temps ils se sont rarement entendre. Les jeunes se privent assez sacilement et d'autant plus facilement, qu'on les a pris plus jeunes et avant qu'ils sussent en état de voler.

Ils arrivent dans le pays de Zurich vers le commencement d'avril, en même temps que les cigognes; on recherche leurs nids aux environs de la Pentecôte, et ils s'en vont au mois de juin avant tous les autres oiseaux. Je ne sais pourquoi M Barrère en a fait une espèce de courlis.

Le senneur se trouve sur les Alpes et sur les hautes montagnes d'Italie, de Styrie, de Suisse, de Bavière, et sur les hauts rochers qui bordent le Danube, aux environs de Passau et de Kellheim. Ces oiseaux choisissent pour leurs retraites certaines gorges bien exposées entre ces rochers, d'oit leur est venu le nom de kloss-rappen, carbeaux des gorges.

# LE CORBEAU(1).

Corvus Corax L.

Quolque le nom de corbreu (2) ait été donné par les nomenclateurs à plusieurs oiseaux tels que les

taire; mais c'est contre le témeignage formel de élesner, qui paroît être le seul auteur qui ait parlé de cet oiseau d'après sa propre observation et que M. Kiein copie lui-même dans tout le reste, sans le savoir, en copiant Afbin.

(') En grec, xopat; en latin, corvus; en espagnol, cuervo; en italien, corvo; en allemand, raben, rave, kol-rave; en anglow, raven; en suédois horp; en polenois, kruk; en hébreu, oreb; en arabe, gerabib; en possen culah; en vieux françois, corbin; en Guienne.

corneilles, les choucas, les craves ou coracias, etc., nous en restreindrons ici l'acception, et nous l'attribuerons exclusivement à la seule espèce du grand corbeau, du corvus des anciens, qui est assez différent de ces autres oiseaux par sa grosseur (1), ses mœurs, ses habitudes naturelles, pour qu'on doive lui appliquer une dénomination distinctive, et surtout lui conserver son ancien nom.

Cet oiseau a été fameux dans tous les temps : mais sa réputation est encore plus mauvaise qu'elle n'est étendue, peut-être par cela même qu'il a été confondu avec d'autres oiseaux, et qu'on lui a imputé tout ce qu'il y avoit de mauvais dans plusieurs espèces. On l'a toujours regardé comme le dernier des oiseaux de proie, et comme l'un des plus lâches et des plus dégoûtants. Les voiries infectes, les charognes pourries, sont, dit-on, le fond de sa nourriture; s'il s'assouvit d'une chair vivante, c'est de celle de ces animaux foibles et utiles, comme agneaux. levrauts, etc. (2). On prétend même qu'il attaque quelquefois les grands animaux avec avantage, et que, suppléant à la force qui lui manque par la ruse et l'agilité, il se cramponne sur le dos des buffles, les ronge tout vifs et en détail, après leur avoir crevé les yeux (3); et ce qui rendroit cette fé-

escorbeau. Ses petits se nomment corbillats et corbillards, et le mot corbiner exprimoit autrefois le cri des corbeaux et des corneilles, selon Cotgrave. En comparant les noms qu'on a donnés à cet olseau dans les idiomes modernes, on remarquera que ces noms dérivent tous visiblement de ceux qu'il avoit dans les anciennes langues, on se rapprechant plus du meins de son cri. Il faut se seuvenir que les voyageurs donnent souvent, et très mal à propos, le nom de corbeau à un oiseau d'Amérique qui a été rapporté à l'espèce du vaulour.

- (2) Le dessin de cette planche a été fait d'après un de ces individus dont le plumage est plutôt brun que noir, et qui ont le hec plus fort et plus convexe que celui représenté dans la planche enluminée, n. 495.
- () Le corbeau est de la gresseur d'un bon caq, il pése trente-quatre ou trente-cinq onces : par conséquent, masse pour masse, il équivant à treis corneilles et à deux freux.
- (a) Traité de la pipée, où l'on racente la chasse d'un lièvre entreprise par deux carbeaux qui, paroissant s'entendre, lui crevérent les yeux et finirent par le prendre.
- (3) C'est pout-être là l'origine de l'antipathie qu'on a dit être entre le besuf et le corbesu. An reste, j'ai peine à sroire qu'un sorbeau attaque un buffis, comme les verageurs disent l'avoir observé. Il peut se faire que ces oiseaux se posent quelquefeis sur le dos des buffies, comme la cornellie mantelée se pose sur le dos des âmes et des moutens, et la pie sur le dos des cochons, peur manger les insectes qui courent dans le poit de ces animaux; il peut se faire encore que parfois les corbeaux entement le cuir des buffies par quelques coups de bec mai mesurés, et même qu'ils leur crèvent ses yeux, par une suite de cet instinct qui les poste à s'an-

rocité plus odieuse, c'est qu'elle seroit en lui l'effet non de la nécessité, mais d'un appétit de préférence pour la chair et le sang, d'autant qu'il peut vivre de tous les fruits, de toutes les graines, de tous les macctes, et même des poissons morts, et qu'aucun autre animal ne mérite mieux la dénomination d'omnivore (1).

Cette violence et cette universalité d'appétit ou plutôt de voracité, tantôt l'a fait proscrire comme un animal nuisible et destructeur, et tantôt lui a valu la protection des lois, comme à un animal utile et bienfaisant : en effet, un hôte de si grosse dépense ne peut qu'être à charge à un peuple pauvre ou trop nombreux; au heu qu'il doit être précieux dans un pays riche et bien peuplé, comme consommant les immondices de toute espèce dont regorge ordinairement un tels pays C'est par cette raison qu'il étoit autrefois défendu en Angleterre, suivant Belon, de lui faire aucune violence, et que dans l'île Féroé, dans celle de Malte, etc., on a mis sa tête à prix (2).

senter le corbeau on ajoute son plumage lugubre, son cri plus lugubre encore, quoique très foible à proportion de sa grosseur, son port ignoble, son regard farouche, tout son corps exhalant l'infection (3), on ne sera pas surpris que, dans presque tous les temps, il ait été regardé comme un objet de dégoût et d'horreur: sa chair étoit interdite aux Juifs; les sauvages n'en mangent jamais; et, parmi nous, les plus misérables n'en mangent qu'avec ré-

pugnance et après avoir enlevé la peau, qui est très

coriace. Partout on le met au nombre des oiseaux

sinistres, qui n'ont le pressentiment de l'avenir

que pour annoncer des malheurs. De graves histo-

Si aux traits sous lesquels nous venons de repré-

tacher à tout ce qui est brillant : mais je doute fort qu'ils aient pour but de les manger tout vifs, et qu'ils pussent en venir à bout.

(') J'en ai vu de privés qu'on nourrissoit en grande partie de viande, tantôt crue, tantôt cuite.

(a) A l'égard de l'ile de Malte, on m'assure que ce sont des corneilles; mais on me dit en même temps que ces corneilles sont établies sur les rochers les plus déserts ile la côte; ce qui me fait croire que ce sont des corheaux.

(3) Les auteurs de la Zoologie britannique sont les seuls qui disent que le corbeau exhale une odeur agréable; ce qui est difficile à croire d'un o seau qui vit de charogne. D'ailicurs on sait par expérience que les corbeaux nouvellement tués laissent aux doigts une odeur aussi désagréable que celle du poisson. C'est ce que m'assure M. Hébert, observateur digne de toute confiance, et ce qui est confirmé par le témoignage de Hernandès, page 331. Il est vrai qu'on a dit du carancro, espèce de vautour d'Amérique, à qui l'on a aussi appliqué ie nom de corbeau, qu'il exhale une odeur de muse, quoiqu'il vive de voirie; mais le plus grand nombre assure précisément le contraire.

riens ont été jusqu'à publier la relation de batailles rangées entre des armées de corbeaux et d'autres oiseaux de proie, et à donner ces combats comme un présage des guerres cruelles qui se sont allumées dans la suite entre les nations. Combien de gens encore aujourd'hui frémissent et s'inquiètent au bruit de son croassement! Toute sa science de l'avenir se borne cependant, ainsi que celle des autres habitants de l'air, à connoître mieux que nous l'élément qu'il habite, à être plus susceptible de ses moindres impressions, à pressentir ses moindres changements, et à nous les annoncer par certains cris et certaines actions qui sont en lui l'effet naturel de ces changements. Dans les provinces méridionales de la Suède, dit M. Linnæus, lorsque le ciel est serein, les corbeaux volent très haut en faisant un certain cri qui s'entend de fort loin. Les auteurs de la Zoologie britannique ajoutent que dans cette circonstance ils volent le plus souvent par paires. D'autres écrivains, moins éclairés, ont fait d'autres remarques mêlées plus ou moins d'incerti-

tudes et de superstitions.

de la religion, les corbeaux, quoique mauvais prophètes, ne pouvoient qu'être des oiseaux fort intéressants; car la passion de prévoir les événements futurs, même les plus tristes, est une ancienne maladie du genre humain : aussi s'attachoit-on beaucoup à étudier toutes leurs actions, toutes les circonstances de leur vol, toutes les différences de leur voix, dont on avoit compté jusqu'à soixante-quatre inflexions distinctes, sans parler d'autres différences plus fines et trop difficiles à apprécier; chacune avoit sa signification déterminée: il ne manqua pas de charlatans pour en procurer l'intelligence, ni de gens simples pour y croire. Pline lui-même, qui n'étoit ni charlatan ni superstitieux, mais qui travailla quelquefois sur de mauvais mémoires, a eu soin d'indiquer celle de toutes ces voix qui étoit la plus sinistre. Quelques uns ont poussé la folie jusqu'à manger le cœur et les entrailles de ces oiseaux. dans l'espérance de s'approprier leur don de prophétie.

Dans le temps que les aruspices faisoient partie

Non seulement le corbeau a un grand nombre d'inflexions de voix répondant à ses différentes affections intérieures, il a encore le talent d'imiter le cri des autres animaux, et même la parole de l'homme; et l'on a imaginé de lui couper le filet, afin de perfectionner cette disposition naturelle. Colas est le mot qu'il prononce le plus aisément; et Scaliger en a entendu un qui, lorsqu'il avoit faim, appeloit distinctement le cuisinier de la maison nommé Conrad (1). Ces mots ont en effet quelque rapport avec le cri ordinaire du corbeau.

(') Scaliger remarque, comme une chose plaisante,

On faisoit grand cas à Rome de ces oiseaux parleurs; et un philosophe n'a pas dédaigné de nous raconter assez au long l'histoire de l'un d'eux. Ils n'apprennent oas seulement à parler ou plutôt à répéter la parole humaine, mais ils deviennent familiers dans la maison: ils se privent, quoique vieux, et paroissent même capables d'un attachement personnel et durable (1).

Par une suite de cette souplesse de naturel, ils apprennent aussi, non pas à dépouiller leur voracité, mais à la régler et à l'employer au service de l'homme. Pline parle d'un certain Craterus d'Asie, qui s'étoit rendu fameux par son habileté à les dresser pour la chasse, et qui savoit se faire suivre, même par les corheaux sauvages. Scaliger rapporte que le roi (apparemment Louis XII) en avoit un ainsi dressé, dont il se servoit pour la chasse des perdrix. Albert en avoit vu un autre à Naples qui prenoit et des perdrix et des faisans, et même d'autres corbeaux : mais, pour chasser ainsi les oiseaux de son espèce, il falloit qu'il y fût excité et comme forcé par la présence du fauconnier. Enfin il semble qu'on lui ait appris quelquesois à désendre son maitre, et à l'aider contre ses ennemis avec une sorte d'intelligence et par une manœuvre combinée, du moins si l'on peut croire ce que rapporte Aulugelle du corbeau de Valérius (2).

Ajoutons à tout cela que le corbeau paroît avoir une grande sagacité d'odorat pour éventer de loin les cadavres; Thucydide lui accorde même un instinct assez sûr pour s'abstenir de ceux des animaux qui sont morts de la peste; mais il faut avouer que ce prétendu discernement se dément-quelquefois, et ne l'empêche pas toujours de manger des choses qui lui sont contraires, comme nous le verrons plus

que ce même corbeau ayant trouvé un papier de musique, l'avoit criblé de coups de bec, comme s'il eût voulu lire cette musique (ou battre la mesure). Il me paroît plus naturel de penser qu'il avoit pris les notes pour des insectes, dont on sait qu'il fait quelquesois sa nourriture.

- (') Témoin ce corbeau privé dont parle Schwenckfeld, lequel s'étant laissé entraîner trop loin par ses camarades sauvages, et n'ayant pu sans doute retrouver le lieu de sa demeure, reconnut dans la suite, sur le grand chemin, l'homme qui avoit coutume de lui donner à manger, plana quelque temps au-dessus de lui en croassant, comme pour lui faire fête, vint se poser sur sa main, et ne le quitta plus.
- (2) Un Gaulois de grande taille ayant défié à un combat singulier les plus braves des Romains, un tribun, nommé Valérius, qui accepta le défi, ne triompha du Gaulois que par le secours d'un corbeau qui ne cessa de harceler son ennemi, et toujours à propos, lui déchirant les mains avec son bec, lui sautant au visage et aux yeux, en un mot, l'embarrassant de manière qu'il ne put faire usage de toute sa force contre Valérius, à qui le nom de Corvinus en resta.

bas. Enfin, c'est encore à l'un de ces oiseaux qu'on a attribué la singulière industrie, pour amener à sa portée l'eau qu'il avoit aperçue au fond d'un vase trop étroit, d'y laisser tomber une à une de petites pierres, lesquelles, en s'amoncelant, firent monter l'eau insensiblement, et le mirent à même d'étancher sa soif. Cette soif, si le fait est vrai, est un trait de dissemblance qui distingue le corbeau de la plupart des oiseaux de proie, surtout de ceux qui se nourrissent de proie vivante, lesquels n'aiment à se désaltérer que dans le sang, et dont l'industrie est beaucoup plus excitée par le besoin de manger que par celui de boire. Une autre dissérence, c'est que les corbeaux ont les mœurs plus sociables; mais il est facile d'en rendre raison : comme ils mangent de toutes sortes de nourritures, ils ont plus de ressources que les autres oiseaux carnassiers; ils peuvent donc subsister en plus grand nombre dans un même espace de terrain, et ils ont moins de raison de se fuir les uns les autres. C'est ici le lieu de remarquer que, quoique les corbeaux privés mangent de la viande crue et cuite, et qu'ils passent communément pour faire, dans l'état de liberté, une grande destruction de mulots, de campagnols, etc.(1), M. Hébert, qui les a observés long-temps et de fort près, ne les a jamais vus s'acharner sur les cadavres, en déchiqueter la chair, ni même-se poscr dessus; et il est fort porté à croire qu'ils présèrent les insectes, et surtout les vers de terre, à toute autre nourriture : il ajoute qu'on trouve de la terre dans leurs excréments.

Les corbeaux, les vrais corbeaux de montagne, ne sont point oiseaux de passage, et diffèrent en cela plus ou moins des corneilles, auxquelles on a voulu les associer. Ils semblent particulièrement attachés au rocher qui les a vus naître, ou plutôt sur lequel

(1) On dit qu'à l'île de France on conserve précieusement une espèce de corbeau, destinée à détruire les rats et les souris. (Voyage d'un officier du roi, 1772, pag. 122 et suiv.)

On dit que les îles Bermudes ayant été affligées pendant cinq années de suite par une multitude prodigieuse de rats, qui dévoroient les plantes et qui passoient à la nage successivement d'une île à l'autre, ces rats disparurent tout-à-coup, sans qu'on en pût assigner d'autre cause, sinon que dans les deux dernières années on avoit vu dans ces mêmes îles une grande quantité de corheaux qui n'y avoient jamais paru auparavant, et qui n'y ont point reparu depuis. Mais tout cela ne prouve point que les corbeaux soient de grands destructeurs de rats : car on peut être la dupe d'un préjugé dans l'île de France comme ailleurs; et, à l'égard des rats des îles Bermudes, il peut se faire qu'ils se soient entre-détruits, comme il arrive souvent, ou qu'ils soient morts de faim après avoir tout consommé, ou qu'ils aient été submergés et noyés par un coup de vent en passant d'une île à l'autre, et cela sans que les corbeaux y aient eu beaucoup de part.

ils se sont appariés ; on les y voit toute l'année en nombre à peu près égal, et ils ne l'abandennent jamais entièrement. S'ils descendent dans la plaine, c'est pour chercher leur subsistance : mais ils y descendent plus rarement l'été que l'hiver, parce qu'ils évitent les grandes chaleurs; et c'est la seule influence que la température des saisons paroisse avoir sur leurs habitudes. Ils ne passent point la nuit dans les bois, comme font les corneilles; ils savent se choisir, dans leurs montagnes, une retraite à l'abri du nord, sous des voûtes naturelles, formées par des avances ou des enfoncements de rocher : c'est là qu'ils se retirent pendant la nuit, au nombre de quinze ou vingt Ils dorment perchés sur les arbrisseaux qui croissent entre les rochers : ils font leurs nids dans les crevasses de ces mêmes rochers, ou dans les trous de murailles, au haut des vieilles tours abandonnées, et quelquesois sur les hautes branches des grands arbres isolés (1). Chaque mâle a sa femelle, à qui il demeure attaché plusieurs années de suite : car ces oiseaux si odieux, si dégontants pour nous, savent néanmoins s'inspirer un amour réciproque et constant; ils savent aussi l'exprimer, comme la tourterelle, par des caresses graduées, et semblent connoître les nuances des préludes et la volupté des détails. Le mâle, si l'on en croit quelques anciens, commençe toujours par une espèce de chant d'amour; ensuite un les voit approcher leurs bees, se caresser, se baiser; et l'on n'a pas manqué de dire, comme de tant d'autres oiseaux, qu'ils s'accouploient par le bec (2). Si cette abeurde méprise pouvoit être justifiée, c'est parce qu'il est aussi rare de voir ces oiseaux s'accoupler récliement qu'il est commun de les voir se caresser : en effet, ils na se joignent presque jamais de jour, ni dans un lieu découvert, mais au contraire dans les endroits les plus retirés et les plus sauvages (3), comme s'ils avoient l'instinct de se mettre en sûreté dans le secret de la nature, pendant la durée d'une action qui, se rapportant tout entière à la conservation de l'espèce, semble suspendre dans l'individu le soin actuel de sa propre existence. Nous avons déjà vu le jean-le-blanc se cacher pour boire, parce qu'en buvant il enfonce son bec jus-

(') M. Linnœus dit qu'en Suède le corbeau niche principalement sur les sapins; et M. Frisch, qu'en Allemagne c'est principalement sur les grands chènes. Cela veut dire qu'il préfère les arbres les plus hauts, et non l'espèce du chène ou du sapin.

(\*) Aristote, qui attribue cette absurdité à Anaxagore, a bien voulu la réfuter sérieusement, en disant que ces corbeaux femelles avoient une vulve et des ovaires...; que si la semence du mâle passoit par le ventricule de la femelle, elle s'y digéreroit et ne produiroit rien.

(9) Albert dit qu'il a été témoin une soule fois de l'accomplement des corbeaux, et qu'il se passe comme dans les autres espèces d'oiseaux. qu'aux yeux, et par conséquent ne peut être alors sur ses gardes. Dans tous ces cas, les animaux sauvages se cac': ent par une sorte de prévoyance qui, ayant pour but immédiat le soin de leur propre conservation, paroît plus près de l'instinct des bêtes que tous les motifs de décence dont on a voulu leur faire honneur; et ici le corbeau a d'autant plus besoin de cette prévoyance, qu'ayant meins d'ardeur et de force pour l'acte de la génération, son accouplement doit probablement aveir une certaine durée.

La femelle se distingue du mâle, selon Barrère, en ce qu'elle est d'un noir moins décidé, et qu'elle a le bec plus foible; et, en effet, j'ai bien observé dans certains individus des bocs plus forts et plus convexes que dans d'autres, et différentes teintes de noir et même de brun dans le plumage : mais ceux qui avoient le bec le plus fort étoient d'un noir mains décidé, soit que cette couleur fût naturelle, soit qu'elle fût altérée par le temps et par les précautions qu'on a coutume de prendre pour la conserva tion des oiseaux desséchés. Cette femelle pond, aux environs du mois de mars (1), jusqu'à cinq ou six œufs, d'un vert pale et bleuaire, marquetés d'un grand nombre de taches et de traits de ceuleur obs cure. Elle les couve pendant environ vingt jours, et, pendant ce temps, le mâle a soin de peurveir à sa nourriture : il y pourvoit même largement; car les gens de la campagne trouvent quelquefois dans les nids des corbeaux ou aux environs des amas assez considérables de grains, de noix et d'autres fruits. li est vrai qu'on a soupçonné que ce n'étoit pas seulement pour la subsistance de la couveuse au temps de l'incubation, mais pour celle de tous deux pendant l'hiver. Quei gu'il en seit de leur intention, il est certain que cette habitude de faire ainsi des provisions et de cacher ce qu'ils peuvent attraper, ne se borne pas aux comestibles, ni même aux choses qui peuvent leur être utiles; elle s'étend encore à tout ce qui se trouve à leur bienséance, et il paroit qu'ils présèrent les pièces de métal et tout ce qui brille aux yeux. On en a vu un à Erfurt, qui eut bien la patience de porter une à une, et de çacher sous une pierre, dans un jardin, une quantité de petites monnoies, jusqu'à concurrence de cinq eu six florins; et il n'y a guère de pays qui n'ait son histoire de pareils vols domestiques.

Quand les petits viennent d'éclore, il s'en faut bien qu'ils soient de la couleur des père et mère; ils sont plutôt blancs que noirs, au contraire des jeunes eygnes, qui doivent être un jour d'ur si beau blanc, et qui commencent par être bruns. Dans les premiers jours, la mère semble un peu négliger ses petits; elle ne leur donne à manger que lorsqu'ils

<sup>(1)</sup> Willinghby dit que quelquefols les corbeaux poudent encore plus tôt en Angleterre.

commonceut à aveir des plumes ; et l'on n'a pas manqué de dire qu'elle ne commençoit que de ce moment à les reconnoître à leur plumage naissant, et à les traiter véritablement comme siens. Pour moi, je ne vois dans cette diète des premiers jours que ce que l'on voit plus ou moins dans presque tous les autres animaux, et dans l'homme lui-même; tous ont eu besoin d'un peu de temps pour s'accoutumer à un nouvel élément, à une nouvelle existence. Pendant ce temps de diète, le petit oiseau n'est pas dépourvu de toute nourriture : il en trouve une au dedans de lui-même, et qui lui cat très analogue; c'est le restant du jaune que renforme l'abdomen, et qui passe insensiblement dans les intestins par un conduit perticulier. La mère, après ces premiers temps, nourrit ses petits avec des aliments convenzbles, qui ent déjà subi une préparation dans son jabot, et qu'elle leur dégorge dans le bee, à peu près comme font les pigeons.

Le mâle na se contente pas de pourvoir à la subsistance de la famille, il veille aussi pour sa défense; et s'il s'aperçoit qu'un milan, ou tel autre oiseau de proie, s'approche du nid, le péril de ce qu'il aime le rend courageux; il prend son essor, gagne le dessus, et, se rabattant sur l'ennemi, il le frappe violemment de son bec. Si l'oiseau de proie fait des efforts pour reprendre le dessus, le corbeau en fait de nouveaux pour conserver son avantage; et ils s'élèvent quelquafois si haut, qu'on les perd absolument de vue, jusqu'à ce que, excédés de fatigue, l'un ou l'autre, ou tous les deux, se laissent tomber du haut des airs.

Aristote et beaucoup d'autres après lui prétendent que, lorsque les petits commencent à être en état de voler, le père et la mère les obligent à sortir du nid et à faire usage de leurs ailes; que bientôt même ils les chassent totalement du district qu'ils se sont approprié, si ce district, trop stérile ou trop resserré, ne suffit pas à la subsistance de plusieurs couples; et en cela ils se montreroient véritablement oiseaux de proie; mais ce fait ne s'accorde point avec les observations que M. Hébert a faites sur les corbeaux des montagnes du Bugey, lesquels prolongent l'éducation de leurs petits, et continuent de pourvoir à leur subsistance bien au-delà du terme où ceux-ci sont en état d'y pourvoir par cux-mêmes. Comme l'occasion de faire de telles observations, et le talent de les faire aussi bien, ne se rencontrent pas souvent, j'ai cru devoir en rapporter ici le détail dans les propres termes de l'observateur.

« Les petits corbeaux éclosent de fort bonne heure, et dès le mois de mai ils sont en état de quitter le nid. Il en naissoit chaque année une famille en face de mes fenêtres, aur des rochers qui bornoient la vue. Les petits, au nombre de quatre ou cinq, se tencient sur de gros blocs éboulés à une hauteur moyenne, ou il étoit facile de les voit ; et ils se faisolent assez remarquer par un plaulement presque continuel. Chaque fois que le père ou la mère leur apportoient à manger, ce qui arrivoit plusieurs fois le jour, ils les appeloient par un cri crau, crau, crau, très différent de leur plaulement. Quelquesois il n'y en avoit qu'un seul qui prit l'essor, et, après un léger essai de ses forces, il revenoit se poser sur son rocher; presque toujours il en restoit quelqu'un, et c'est alors que son piaulement devenoit continuel. Lorsque les petits avoient l'aile assez forte pour voler, c'est-à-dire quinze jours au moins après leur sortie du nid, les père et mère les emmenoient tous les matins avec eux et les ramenoient tous les soirs, C'étoit toujours sur les cinq ou six heures après midi que toute la bande revenoit au gite, et le reste de la soirée se passoit en criailleries très incommodes. Ce manége duroit tout l'été; ce qui donne lieu de croire que les corbeaux ne font pas deux couvées par an. »

Gesner a nourri de jeunes corbeaux avec de la chair crue, de petits poissons et du pain trempé dans l'eau. Ils sont fort friands de cerises, et ils les avalent avidement avec les queues et les noyaux; mais ils ne digèrent que la pulpe, et deux heures après ils rendent par le bec les noyaux et les queues. On dit qu'ils rejettent aussi les os des animaux qu'ils ont avalés avec la chair, de même que la crécerelle, les olseaux de proie nocturnes, les oiseaux pêcheurs, etc., rendent les parties dures et indigestes des animaux ou des poissons qu'ils ont dévorés. Pline dit que les corbeaux sont sujets tous les étés à une maladie périodique de soixante jours, dont, selon lui, le principal symptôme est une grande soif; mais je soupconne que cette maladie n'est autre chose que la mue, laquelle se fait p'us lentement dans le corbeau. que dans plusieurs autres oiseaux de proie.

Aucun observateur, que je sache, n'a déterminé l'âge auquel les jeunes corbeaux, ayant pris la plus grande partie de leur accroissement, sent vraiment adultes et en état de se reproduire; et si chaque période de la vie étoit proportionnée, dans les oiseaux comme dans les animaux quadrupèdes, à la durée de la vie totale, on pourroit soupçonner que les corbeaux ne deviendroient adultes qu'au bout de plusieurs années; car, quoiqu'il y ait beaucoup à rabet tre sur la longue vie qu'Hésiode accorde aux corbeaux (1), cependant il paroit assez avéré que ect

(1) Hesiodus... cornici novem nostras attribuit atates, quadrupium efus cervis id triplicatum corvis.
(Plin., lib. VII, cap. 48.) Ba prenant l'âge d'homme seulement pour trente ans, ce seroit neuf fois 30 ou
270 ans pour la carneille, 1080 pour le cerf, et 3240
pour le corheau. En réduisant l'âge d'homme à dix ans,
ce seroit 90 ans pour la corneille, 360 pour le cerf, et
1080 pour le corbeau; ce qui seroit encore exorbitant.
Le seul moyen de donner un sens raisonnable à ce pas-

ofseau vit quelquesois un siècle et davantage: on en a vu dans plusieurs villes de France, qui avoient atteint cet âge; et, dans tous les pays et tous les temps, il a passé pour un oiseau très vivace: mais il s'en faut bien que le terme de l'âge adulte, dans cette espèce, soit retardé en proportion de la durée totale de la vie; car sur la fin du premier été, lorsque toute la famille vole de compagnie, il est déjà dissicile de distinguer à la taille les vieux d'avec les jeunes; et dès lors il est très probable que ceux-ci sont en état de se reproduire dès la seconde année.

Nous avons remarqué plus haut que le corbeau n'étoit pas noir en naissant : il ne l'est pas non plus en mourant, du moins quand il meurt de vieillesse; car, dans ce cas, son plumage change sur la fin, et devient jaune par défaut de nourriture : mais il ne faut pas croire qu'en aucun temps cet oiseau soit d'un noir pur et sans mélange d'aucune autre teinte; la nature ne connoît guère cette uniformité absolue. En effet, le noir qui domine dans cet oiseau paroît mêlé de violet sur la partie supérieure du corps, de cendré sur la gorge et de vert sous le corps, sur les pennes de la queue et sur les plus grandes pennes des ailes et les plus éloignées du dos. Il n'y a que les pieds, les ongles et le bec qui soient absolument noirs, et ce noir du bec semble pénétrer jusqu'à la langue, comme celui des plumes semble pénétrer jusqu'à la chair, qui en a une forte teinte. La langue est cylindrique à sa base, aplatie et fourchue à son extrémité, et hérissée de petites pointes sur ses bords. L'organe de l'ouie est fort compliqué et peutêtre plus que dans les autres oiseaux. Il faut qu'il soit aussi plus sensible, si l'on peut ajouter foi à ce que dit Plutarque, qu'on a vu des corbeaux tomber comme étourdis par les cris d'une multitude nombreuse et agitée de quelque grand mouvement.

L'œsophage se dilate à l'endroit de sa jonction avec le ventricule, et forme, par sa dilatation, une espèce de jabot qui n'avoit point échappé à Aristote. La face intérieure du ventricule est sillonnée de rugosités; la vésicule du fiel est fort grosse, et adhérente aux intestins. Redi a trouvé des vers dans la cavité de l'abdomen. La longueur de l'intestin est à peu près double de celle de l'oiseau, même prise du bout du bec au bout des ongles, c'est-à-dire qu'elle est moyenne entre la longueur des intestins des véritables carnivores; en un mot, telle qu'il convient pour un oiseau qui vit de chair et de fruits (!).

sage, c'est de rendre le yevek d'Hésiode et l'ætas de Pline par année; alors la vie de la cornellle se réduit à 9 années, celle du cerf à 36, comme elle a été déterminée dans l'histoire naturelle de cet animal, et celle du corbeau à 108, comme il est prouvé par l'observation.

(') Un observateur digne de foi m'a assuré avoir vu le manége d'un corbeau qui s'éleva plus de vingt fois à la

Cet appétit du corbeau, qui s'étend à tous les genres de nourritures, se tourne souvent contre luimême, par la facilité qu'il offre aux oiseleurs de trouver des appats qui lui conviennent. La poudre de noix vomique, qui est un poison pour un grand nombre d'animaux quadrupèdes, en est aussi un pour le corbeau: elle l'enivre au point qu'il tombe bientôt après qu'il en a mangé; il faut saisir le moment où il tombe, car cette ivresse est quelquefois de courte durée, et il reprend souvent assez de force pour aller mourir ou languir sur son rocher. On le prend aussi avec plusieurs sortes de filets, de lacets et de piéges, et même à la pipée, comme les petits oiseaux; car il partage avec eux leur antipathie pour le hibou, et il n'aperçoit jamais cet oiseau, ni la chouette, sans jeter un cri. On dit qu'il est aussi en guerre avec le milan, le vautour, la pie de mer : mais ce n'est autre chose que l'effet de cette antipathie nécessaire qui est entre tous les animaux carnassiers, ennemis nés de tous les foibles qui peuvent devenir leur proie, et de tous les forts qui peuvent la leur disputer.

Les corbeaux, lorsqu'ils se posent à terre, marchent et ne sautent point. Ilsont, comme les oiseaux de proie, les ailes longues et fortes (à peu prèstrois pieds et demi d'envergure); elles sont composées de vingt pennes, dont les deux ou trois premières (¹) sont plus courtes que la quatrième, qui est la plus longue de toutes (²), et dont les moyennes ont une singularité, c'est que l'extrémité de leur côte se prolonge au-delà des barbes et finit en pointe. La queue a douze pennes d'environ huit pouces, cependant un peu inégales, les deux du milieu étant les plus longues, et ensuite les plus voisines de celles-là; en sorte que le bout de la queue paroît un peu arrondi sur son plan horizontal (³) : c'est ce que j'appellerai dans la suite queue étagée.

De la longueur des ailes on peut presque toujours conclure la hauteur du vol : aussi les corbeaux ontils le vol très élevé, comme nous l'avons dit, et il n'est pas surprenant qu'on les ait vus dans les temps de nuées et d'orage traverser les airs ayant le bec chargé de feu. Ce feu n'étoit autre chose sans

hauteur de douze ou quinze toises pour laisser tomber de cette hauteur une noix qu'il alloit ramasser chaque fois avec son bec; mais il ne put venir à bout de la casser, parce que tout cela se passoit dans une terre labourée.

- (') MM. Brisson et Linnseus disent deux, et M. Willughby dit trois.
- (\*) Ce sont ces pennes de l'aile qui servent aux facteurs pour emplumer les sauteraux des clavecins, et aux dessinateurs pour dessiner à la plume.
- (3) Ajoutez à cela que les corbeaux ont, sur presque tout le corps, double espèce de plumes, et tellement adhérentes à la peau, qu'on ne peut les arraches qu'à force d'eau chaude.

doute que celui des éclairs mêmes, je veux dire d'une aigrette lumineuse formée à la pointe de leur bec par la matière électrique, qui, comme on sait, remplit la région supérieure de l'atmosphère dans ces temps d'orage: et, pour le dire en passant, c'est peut-être quelque observation de ce genre qui a valu à l'aigle le titre de ministre de la foudie; car il est peu de fables qui ne soient fondées sur la vérité.

De ce que le corbeau a le vol élevé, comme nous venons de le voir, et de ce qu'il s'accommode à toutes les températures, comme chacun sait, il s'ensuit que le monde entier lui est ouvert, et qu'il ne doit être exclu d'aucune région. En effet, il est répandu depuis le cercle polaire jusqu'au cap de Bonne-Espérance et à l'île de Madagascar, plus ou moins abondamment, selon que chaque pays lui fournit plus ou moins de nourriture, et des rochers qui soient plus ou moins à son gré. Il passe quelquefois des côtes de Barbarie dans l'île de Ténériffe. On le retrouve encore au Mexique, à Saint-Domingue, au Canada, et sans doute dans les autres parties du nouveau continent et dans les iles adjacentes. Lorsqu'une fois il est établi dans un pays et qu'il y a pris ses habitudes, il ne le quitte guère pour passer dans un autre. Il reste même attaché au nid qu'il construit, et il s'en sert plusieurs années de suite, comme nous l'avons vu ci-dessus.

Son plumage n'est pas le même dans tous les pays. Indépendamment des causes particulières qui peuvent en altérer la couleur ou la faire varier du noir au brun et même au jaune, comme je l'ai remarqué plus haut, il subit encore plus ou moins les influences du climat : il est quelquefois blanc en Norwége ct en Islande, où il y a aussi des corbeaux tout-àfait noirs et en assez grand nombre. D'un autre côté, on en trouve de blancs au centre de la France et de l'Allemagne, dans des nids où il y en a aussi de noirs. Le corbeau du Mexique, appelé cacalotl par Fernandès, est varié de ces deux couleurs; celui de la baie de Saldagne a un collier blanc; celui de Madagascar, appelé coach selon Flaccourt, a du blanc sous le ventre; et l'on retrouve le même mélange de blanc et de noir dans quelques individus de la race qui réside en Europe, même dans celui à qui M. Brisson a donné le nom de corbeau blanc du Nord, et qu'il eût été plus naturel, ce me semble, d'appeler corbeau noir et blanc, puisqu'il a le dessus du corps noir, le dessous blanc, et la tête blanche et noire, ainsi que le bec, les pieds, la queue et les ailes. Celles-ci ont vingt-une pennes, et la queue en a douze, dans lesquelles il y a une singularité à remarquer; c'est que les correspondantes de chaque côté, je veux dire les pennes qui, de chaque côté, sont à égale distance des deux du milieu, et qui sont ordinairement semblables entre elles pour

la forme et pour la distribution des couleurs, ont, dans l'individu décrit par M. Brisson, plus ou moins de blanc, et distribué d'une manière différente : ce qui me feroit soupçonner que le blanc est ici une altération de la couleur naturelle, qui est le noir, un effet accidentel de la température excessive du climat, laquelle, comme cause extérieure, n'agit pas toujours uniformément en toutes saisons ni en toutes circonstances, et dont les effets ne sont jamais aussi réguliers que ceux qui sont produits par la constante activité du moule intérieur; et si ma conjecture est vraie, il n'y a aucune raison de faire une espèce particulière, ni même une race ou variété permanente, de cet oiseau, lequel ne diffère d'ailleurs de notre corbeau ordinaire que par ses ailes un peu plus longues; de même que tous les autres animaux des pays du Nord ont le poil plus long que ceux de même espèce qui habitent des climats tempérés.

Au reste, les variations dans le plumage d'un oiseau aussi généralement, aussi profondément noir que le corbeau, variations produites par la seule différence de l'âge, du climat, ou par d'autres causes purement accidentelles, sont une nouvelle preuve, ajoutée à tant d'autres, que la couleur ne fit jamais un caractère constant, et que dans aucun cas elle ne doit être regardée comme attribut essentiel.

Outre cette variété de couleur, il y a aussi dans l'espèce des corbeaux variété de grandeur : ceux du mont Jura, par exemple, ont paru à M. Hébert, qui a été à portée de les observer, plus grands et plus forts que ceux des montagnes du Bugey; et Aristote nous apprend que les corbeaux et les éperviers sont plus petits dans l'Égypte que dans la Grèce.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT AU CORBEAU.

#### LE CORBEAU DES INDES DE BONTIUS.

Cet oiseau se trouve aux îles Moluques, et principalement dans celle de Banda. Nous ne le connoissons que par une description incomplète et par une figure très mauvaise; en sorte qu'on ne peut déterminer que par conjecture celui de nos oiseaux d'Europe auquel il doit être rapporté. Bontius, le premier et je crois le seul qui l'ait vu, l'a regardé comme un corbeau; en quoi il a été suivi par Ray, Willughby et quelques autres: mais M. Brisson en a fait un calao. J'avoue que je suis de l'avis des premiers, et voici mes raisons en peu de mots.

Cet oiseau a, suivant Bontius, le bec et la 13marche de notre corbeau, et en conséquence il lui en a donné le nom, malgré son cou un peu long et la protubérance que la figure fait paroltre sur le bec; preuve certaine qu'il ne connoissoit aucun autre oisceu aves lequel celui-ci eut plus de rapports, et néanmoins il connoissoit le calao des Indes. Bontius ajoute, à la vérité, qu'il se nourrit de noix muscades, et M. Willughby a regardé cela comme un trait marqué de dissemblance avec nos corbeaux: cependant nous avons vu que ceux-ci mangent les noix du pays, et qu'ils ne sont pas aussi carnassiers qu'on le croiroit communément. Or cette différence, étant ainsi réduite à sa juste valeur, laisse au sentiment de l'unique observateur qui a vu et nommé l'oiseau toute son autorité.

D'un autre côté, ni la description de Bontius, ni la figure, ne présentent le moindre vestige de cette dentelure du bec dont M. Brisson a fait un des caractères de la famille des calaos; et la petite protubérance qui paroît sur le bec dans la figure ne samble point avoir de rapport avec celle du bec du calao. Enfin le calao n'a ni ces tempes mouchetées, ni ces plumes du cou noirâtres dont il est parlé lans la description de Bontius; et il a lui-même un bec si singulier, qu'on ne peut, ce me semble, supposer qu'un observateur l'ait vu et n'en ait rien dit, et surtout qu'il l'ait pris pour un bec de corbeau ordinaire

La chair du corbeau des Indes de Bentius a un fumet aromatique très agréable, qu'elle doit aux muscades, dont l'oiseau fait sa principale mourriture; et il y a toute apparence que si notre corbeau se neurrissoit de même, il perdroit sa mauvaise odeur.

Il faudroit avoir vu le corbeau du désert (randel Zahara), dont parle le docteur Shaw, pour le rapporter sûrement à l'espèce de notre pays dont il se rapproche le plus. Tout ce qu'en dit ce docteur, c'est qu'il est un peu plus gros que notre corbeau, et qu'il a le bec et les pieds rouges. Cette rougeur des pieds et du bec est ce qui a déterminé M. Shaw à le regarder comme un grand coracias. A la vérité, l'espèce du coracias n'est point étrangère à l'Afrique, comme nous l'avons vu plus haut; mais un coracias plus grand qu'un corbeau! Quatre lignes de description bien faite dissiperoient toute incertitude; et c'est pour obtenir ces quatre lignes de quelque voyageur instruit, que je fais ici mention d'un oiseau dont j'ai si peu à dire.

Je trouve encore dans Kæmpfer deux olseaux auxquels il donne le nom de corbeaux, sans indiquer aucun caractère qui puisse justifier cette dénomination. L'un est, selon lui, d'une grosseur médiocre, mais extrêmement fier; on l'avoit apporté de la Chine au Japon pour en faire présent à l'em-

percur: l'entre, qui fut aussi offert à l'empereur Ju Japan, étoit un oissau de Corée, fort rare, appulé corcigaras, c'est-à-dire corbesu de Corée. Kæmpfer ajoute qu'on ne trouve point au Japon les corbeaux qui sont communs en Europe, non plus que les perroquets et quelques autres eiseaux des Indes.

Nota. Ce seroit ici le lieu de placer l'oiseau d'Arménie que M. de Tournesort a appelé roi des corbeaux, si cet oiseau étoit en effet un corbeau, ou seulement s'il approchoit de cette famille. Mais il ne faut que jeter les yeux sur le dessin en miniature qui le représente, pour juger qu'il a beaucoup plus de rapports avec les paons et les faisans par sa belle aigrette, par la richesse de son plumage, par la brièveté de ses ailes , par la forme de son bec , quoiqu'il soit un peu plus allongé, et quoiqu'on remarque d'autres différences dans la forme de la queue et des pieds. Il est nommé avec raison sur ce dessin avis persica paeoni conjener; et c'est aussi parmi les oiseaux étrangers analogues aux faisans et aux paons que j'en aureis parlé, si ce même dessin fût venu plus tôt à ma connoissance (1).

#### LA CORBINE

OU CORNEILLE NOIRE (2).

Corous Corone. L.

Quoique cette corneille (nº 485) diffère à beaucoup d'égards du grand corbeau, surtout par la grosseur et par quelques unes de ses habitudes naturelles, cependant il faut avouer que, d'un autre côté, elle a assez de rapports avec lui, tant de conformation et de couleur que d'instinct, pour justifier la dénomination de corbine, qui est en usage dans plusieurs endroits, et que j'adopte par la raison qu'elle est en usage.

Ces corbines passent l'été dans les grandes forêts, d'où elles ne sortent de temps en temps que pour chercher leur subsistance et celle de leur couvée. Le fond principal de cette subsistance au printemps ce sont les œufs de perdrix, dont elles sont très friandes, et qu'elles savent même percer fort adroitement pour les porter à leurs petits sur la pointe de leur bec. Comme elles en font une grande consommation, et qu'il ne leur faut qu'un moment pour

(\*) Il est à la Bibliothéque du Roi, dans le cabinet des estampes, et fait partie de cette belle suite de miniatures en grand qui représentent d'eprès nature les objets les plus intéressants de l'histoire naturelle.

(\*) En grec, χορώνη; en italien, cornies, cornacehía, cornacehía, gracchia; en espagnol, corneja; en allemand, kraehe, schwartzkraehe; en anglois, a crow.

détruire l'espérance d'une famille entière, on peut dire qu'elles ne sont pas les moins nuisibles des oiseaux de proie, quoiqu'elles soient les moins sanguinaires Heureusement il n'en reste pas un grand nombre pendant l'été; on en trouveroit difficilement plus de deux douzaines de paires dans une forêt de cinq ou six lieues de tour aux environs de Paris.

En hiver elles vivent avec les mantelées, les frayonnes ou les freux, et à peu près de la même manière : c'est alors que l'on voit, autour des lieux habités, des volées nombreuses, composées de toutes les espèces de corneilles, se tenant presque toujours à terre pendant le jour, errant pêle-mêle avec nos troupeaux et nos bergers, voltigeant sur les pas de nos laboureurs, et sautant quelquefois sur le dos des cochons et des brebis avec une familiarité qui les feroit prendre pour des oiseaux domestiques et apprivoisés. La nuit, elles se retirent dans les forêts sur de grands arbres qu'elles paroissent avoir adoptés, et qui sont des espèces de rendez-vous, des points de ralifement, où elles se rassemblent le soir de tous côtés, quelquefois de plus de trois lieues à la ronde, et d'où clies se dispersent tous les matins : mais ce genre de vie, qui est commun aux trois espèces de cornellles, ne réussit pas également à toutes; car les corbines et les mantelées deviennent predigieusement grasses, au contraire des frayonnes, qui sent presque toujours maigres; et ce n'est pas la seule différence qui se remarque entre ces espèces. Bur la tin de l'hiver, qui est le temps de leurs amours, tandis que les frayonnes vont nicher dans d'autres climats, les corbines qui disparoissent en même temps de la plaine, s'éloignent beaucoup moins : la plupart se réfugient dans les grandes forets qui-sont à portée; et c'est alors qu'elles rompent la société générale pour former des unions plus intimes et plus douces : elles se séparent deux à deux, et semblent se partager le terrain, qui est toujours une forêt, de manière que chaque paire occupe son district d'environ un quart de lieue de diamètre, dont elle exclut toute autre paire (1), et d'où elle ne s'absente que pour aller à la provision. On assure que ces oiseaux restent constamment appariés toute leur vie; on prétend même que, lorsque l'un des deux vient à mourir, le survivant lui demeure fidèle, et passe le reste de ses jours dans une irréprochable viduité.

On reconnoît la femelle à son plumage, qui a moins de lustre et de ressets. Elle pond cinq ou six œuss; elle les couve environ trois semaines; et pendant qu'elle couve, le mâle lui apporte à manger.

J'ai eu occasion d'examiner un nid de corbine,

qui m'avoit été apporté dans les premiers jours du mois de juillet. On l'avoit trouvé sur un chêne à la hauteur de huit pieds; dans un bois en coteau oû il y avoit d'autres chênes plus grands. Ce nid pesoit deux ou trois livres : il étoit fait en dehors de petites branches d'épines entrelacées grossièrement et mastiquées avec de la terre et du crottin de cheval; le dedans étoit plus mollet, et construit plus soigneusement avec du chevelu de racine. J'y trouvai six petits éclos; ils étoient encore vivants, quoiqu'ils eussent été vingt-quatre heures sans manger : ils n'avoient pas les yeux ouverts; on ne leur apercevoitaucune plume, si ce n'est les pennes de l'aile qui commençoient à poindre : tous avoient la chair mêlée de jaune et de noir, le bout du bec et des ongles jaune, les coins de la bouche blanc sale, le reste du bec et des pieds rougeatre.

Lorsqu'une buse ou une crécerelle vient à passer près du nid, le père et la mère se réunissent pour l'attaquer, et ils se jettent sur elle avec tant de fureur, qu'ils les tuent quelquefois en leur crevant la tête à coups de bec. Ils se battent aussi avec les picsgrièches; mais celles-ci, quoique plus petites, sont si courageuses qu'elles viennent souvent à bout de les vainere, de les chasser, et d'enlever toute la couvée.

Les anciens assurent que les corbines, ainsi que les corbeaux, continuent leurs soins à leurs petits l'ien au-delà du temps où ils sont en état de voler. t'ela me paroît vraisemblable : je suis même porté à croire qu'ils ne se séparent point du tout de la remière année, car ces oiseaux étant accoutumés à vivre en société, et cette habitude, qui n'est interrompue que par la ponte et ses suites, devant bientôt les réunir avec des étrangers, n'est-il pas naturel qu'ils continuent la société commencée avec leurs familles, et qu'ils la préfèrent même à toute autre?

La corbine apprend à parler comme le corbeau, et comme lui elle est omnivore : insectes, vers, œufs d'oiseaux, voiries, poissons, grains, fruits, toute nourriture lui convient; elle sait aussi casser les noix en les laissant tomber d'une certaine hauteur. Elle visite les lacets et les piéges, et fait son profit des oiseaux qu'elle y trouve engagés; elle at taque même le petit gibier affoibli ou blessé, ce qui a donné l'idée dans quelques pays de l'élever pour la fauconnerie: mais, par une juste alternative, elle devient à son tour la proie d'un ennemi plus fort, tel que le milan, le grand duc, etc.

Son poids est d'environ dix ou douze onces. Elle a douze pennes à la queue, toutes égales; vingt à chaque aile, dont la première est la plus courte, et la quatrième la plus longue; environ trois pieds de vol (4); l'ouverture des narines ronde et recouverte

(') Willughby ne leur donne que deux pieds de vol; ce

<sup>(&#</sup>x27;) C'est peut-être ce qui a donné lieu de dire que les corbeaux chassoient leurs pelits de leur district sitôt que ces petits étoient en état de voier.

par des espèces de soies dirigées en avant; quelques grains noirs autour des paupières; le doigt extérieur de chaque pied uni à celui du milieu jusqu'à la première articulation; la langue fourchue et même effilée; le ventricule peu musculeux; les intestins roulés en un grand nombre de circonvolutions; les cœcim longs d'un demi-pouce; la vésicule du fiel grande et communiquant au tube intestinal par un double conduit; enfin le fond des plumes, c'est-à-dire la partie qui ne paroît point au dehors, d'un cendré foncé.

Comme cet oiseau est fort rusé, qu'il a l'odorat très subtil, et qu'il vole ordinairement en grandes troupes, il se laisse difficilement approcher, et ne donne guère dans les piéges des oiseleurs. On en attrape cependant quelques uns à la pipée, en imitant le cri de la chouette et tendant des gluaux sur les plus hautes branches, ou bien en les attirant à la portée du fusil ou même de la sarbacane, par le moyen d'un grand duc ou de tel autre oiseau de nuit qu'on élève sur les juchoirs dans un lieu découvert. On les détruit en leur jetant des fèves de marais, dont elles sont très friandes, et que l'on a eu la précaution de garnir en dedans d'aiguilles rouillées. Mais la façon la plus singulière de les prendre est celleci, que je rapporte parce qu'elle fait connoître le naturel de l'oiseau. Il faut avoir une corbine vivante: on l'attache solidement contre terre, les pieds en haut, par le moyen de deux crochets qui saisissent de chaque côté l'origine des ailes; dans cette situation pénible, elle ne cesse de s'agiter et de crier : les autres corneilles ne manquent pas d'accourir de toutes parts à sa voix, comme pour lui donner du secours; mais la prisonnière, cherchant à s'acr ocher à tout pour se tirer d'embarras, saisit avec le bec et les griffes, qu'on lui a laissés libres, toutes celles qui s'approchent, et les livre ainsi à l'oiseleur. On les prendencore avec des cornets de papier appâtés de viande crue. Lorsque la corneille introduit sa tête pour saisir l'appât qui est au fond, les bords du cornet, qu'on a eu la précaution d'engluer, s'attachent aux plumes de son cou; elle en demeure coissée, et, ne pouvant se débarrasser de cet incommode bandeau qui lui couvre entièrement les yeux, elle prend l'essor et s'élève en l'air presque perpendiculairement (direction la plus avantageuse pour éviter les chocs), jusqu'à ce qu'ayant épuisé ses forces, elle retombe de lassitude, et toujours fort près de l'endroit d'où elle étoit partie. En général, quoique ces corneilles n'aient le vol ni léger ni rapide, elles montent cependant à une très grande hauteur; et lorsqu'une fois elles y sont parvenues, elles s'y soutiennent long-temps, et tournent beau coup

seroit moins qu'il n'en donne au choucas. Je crois que c'est une faute d'impression.

Comme il y a des corbeaux blancs et des corbeaux variés, il y a aussi des corbines blanches et des corbines variées de noir et de blanc, lesquelles ont les mêmes mœurs, les mêmes inclinations que les noires.

Frisch dit avoir vu une seule fois une troupe d'hirondelles voyageant avec une bande de corneilles
variées, et suivant la même route: il ajoute que ces
corneilles variées passent l'été sur les côtes de l'Océan, vivant de tout ce que rejette la mer; que l'au
tomne elles se retirent du côté du midi; qu'elles ne
vont jamais par grandes troupes; et que, bien
qu'en petit nombre, elles se tiennent à une certaine
distance les unes des autres; en quoi elles ressemblent tout-à-fait à la corneille noire, dont elles ne
sont apparemment qu'une variété constante, ou, si
l'on veut, une race particulière.

Il est fort probable que les corneilles des Maldives, dont parle François Pyrard, ne sont pas d'une autre espèce, puisque ce voyageur, qui les a vues de fort près, n'indique aucune différence; seulement elles sont plus familières et plus hardies que les nôtres: elles entrent dans les maisons pour prendre ce qui les accommode, et souvent la présence d'un homme ne leur en impose point. Un autre voyageur ajoute que ces corneilles des Indes se plaisent à faire dans une chambre, lorsqu'elles peuvent y pénétrer, toutes les malices qu'on attribue aux singes: elles dérangent les meubles, les déchirent à coups de bec, renversent les lampes, les encriers, etc.

Ensin, selon Dampier, il y a à la Nouvelle-Hollande et à la Nouvelle-Guinée beaucoup de corneilles qui ressemblent aux nôtres; il y en a aussi à la Nouvelle-Bretagne: mais il paroît que, quoiqu'il y en ait beaucoup en France, en Angleterre et dans une partie de l'Allemagne, elles sont beaucoup moins répandues dans le nord de l'Europe; et M. Klein dit que la corbine est rare dans la Prusse, et il faut qu'elle ne soit point commune en Suède, puisqu'on ne trouve pas même son nom dans le dénombrement qu'a donné M. Linnæus des oiseaux de ce pays. Le P. du Tertre assure aussi qu'il n y en a point aux Antilles, quoique, suivant un autre voyageur, elles soient sort communes à la Louisiane.

# LE FREUX,

# OU LA FRAYONNE (1)

Corvus frugilegus. L.

Le freux (nº 484) est d'une grosseur moyenne entre le corbeau et la corbine, et il a la voix plus

(1) En grec, σπιρμολόγος; en latin, frugilega, cornis

grave que les autres corneilles. Son caractère le plus frappant et le plus distinct, c'est une peau nue, blanche, farineuse, et quelquefois galeuse, qui environne la base de son bec, à la place des plumes noires et dirigées en avant, qui, dans les autres espèces de corneilles, s'étendent jusque sur l'ouverture des narines: il a aussi le bec moins gros, moins fort et comme râpé. Ces disparités, si superficielles en apparence, en supposent de plus réelles et de plus considérables.

Le freux n'a le bec ainsi râpé, et sa base dégarnie de plumes, que parce que, vivant principalement de grains, de petites racines et de vers, il a coutume d'enfoncer son bec fort avant dans la terre pour chercher la nourriture qui lui convient; ce qui ne peut manquer, à la longue, de rendre le bec raboteux, et de détruire les germes des plumes de sa base, lesquelles sont exposées à un frottement continuel (1). Cependant il ne faut pas croire que cette peau soit absolument nue : on y aperçoit souvent de petites plumes isolées; preuve très forte qu'elle n'étoit point chauve dans le principe, mais qu'elle l'est devenue par une cause étrangère : en un mot, que c'est une espèce de difformité accidentelle, qui s'est changée en un vice héréditaire par les lois connues de la génération.

L'appétit du freux pour les grains, les vers et les insectes, est un appétit exclusif, car il ne touche point aux voiries ni à aucune chair : il a de plus le ventricule musculeux et les amples intestins des granivores.

Ces oiseaux vont par troupes très nombreuses, et si nombreuses que l'air en est quelquesois obscurci. On imagine tout le dommage que ces hordes de moissonneurs peuvent causer dans les terres nouvellement ensemencées, ou dans les moissons qui

frugivora, gracculus, suivant Belon; en allemand, rook, peut-être à cause de son bec inégal et raboteux; en anglois, rook; en hollandois, koore-kraey.

(1) M. Daubenton le jeune, garde-démonstrateur au Cabinet d'histoire naturelle au Jardin du Roi, fit dernièrement, en se promenant à la campagne, une observation qui a rapport à ceci. Ce naturaliste, à qui l'ornithographie a déjà tant d'obligations, vit de loin, dans un terrain tout-à-fait inculte, six corneilles dont il ne put distinguer l'espèce, lesquelles paroissoient fort occupées à soulever et retourner les pierres éparses çà et là, pour faire leur profit des vers et des insectes qui étoient cachés dessous. Elles y alloient avec tant d'ardeur, qu'elles faisoient sauter les pierres les moins pesantes à deux ou trois pieds. Si ce singulier exercice, que personne n'avoit encore attribué aux corneilles, est familier aux freux, c'est une cause de plus qui peut contribuer à user et faire tomber les plames qui environnent la base de leur bec; et le nom de tourne-pierre, que jusqu'ici l'on avoit appliqué exclusivement au coulonchaud, deviendra désormais un nom générique qui conviendra à plusieurs espèces.

approchent de la maturité: aussi, dans plusieurs pays, le gouvernement a-t-il pris des mesures pour les détruire. La Zoologie britannique réclame contre cette proscription, et prétend qu'ils font plus de bien que de mal, en ce qu'ils consomment une grande quantité de ces larves de hannetons et d'autres scarabées qui rongent les racines des plantes utiles, et qui sont si redoutés des laboureurs et des jardiniers. C'est un calcul à faire.

Non seulement le freux vole par troupes, mais il niche aussi, pour ainsi dire, en société avec ceux de son espèce, non sans faire grand bruit; car ce sont des oiseaux très criards, et principalement quand ils ont des petits. On voit quelquefois dix ou douze de leurs nids sur le même chêne, et un grand nombre d'arbres ainsi garnis dans la même forêt, ou plutôt dans le même canton. Ils ne cherchent pas les lieux solitaires pour couver : ils semblent, au contraire, s'approcher, dans cette circonstance, des endroits habités; et Schwenckfeld remarque qu'ils préfèrent communément les grands arbres qui bordent les cimetières, peut-être parce que ce sont des lieux fréquentés, ou parce qu'ils y trouvent plus de vers qu'ailleurs; car on ne peut soupçonner qu'ils y soient attirés par l'odeur des cadavres, puisque, comme nous l'avons dit, ils ne touchent point à la chair. Frisch assure que si, dans le temps de la ponte, on s'avance sous les arbres où ils sont ainsi établis, on est bientôt inondé de leur fiente.

Une chose qui pourra paroître singulière, quoique assez conforme à ce qui se passe tous les jours entre des animaux d'autre espèce, c'est que, lorsqu'un couple apparié travaille à faire son nid, il faut que l'un des deux reste pour le garder, tandis que l'autre va chercher des matériaux convenables. Sans cette précaution, et s'ils s'absentoient tous deux à la fois, on pretend que leur nid seroit pillé et détruit dans un instant par les autres freux habitants du même arbre, chacun d'eux emportant dans son bec son brin d'herbe ou de mousse pour l'employer à la construction de son propre nid.

Ces oiseaux commencent à nicher au mois de mars, du moins en Angleterre; ils pondent quatre ou cinq œufs plus petits que ceux du corbeau, mais ayant des taches plus grandes, surtout au gros bout. On dit que le mâle et la femelle couvent tour à tour: lorsque les petits sont éclos et en état de manger, ils leur dégorgent la nourriture, qu'ils savent tenir en réserve dans leur jabot, ou plutôt dans une espèce de poche formée par la dilatation de l'œsophage.

Je trouve dans la Zoologie britannique que, la ponte étant finie, ils quittent les arbres où ils avoient niché; qu'ils n'y reviennent qu'au mois d'août, et ne commencent à réparer leurs nids ou à les refaire qu'au mois d'octobre. Cela suppose qu'ils passent à

peu près toute l'année en Angleterre; mais en France, en Silésie, et en beaucoup d'autres contrées, ils sont certainement oiseaux de passage, à quelques exceptions près, et avec cette différence qu'en France ils annoncent l'hiver, au lieu qu'en Silésie ils sont les avant-coureurs de la belle saison (1).

Le freux habite en Europe, selon M. Linnæus; cependant il paroît qu'il y a quelques restrictions à faire à cela, puisque Aldrovande ne croyait pas qu'il s'en trouvât en Italie.

On dit que les jeunes sont bons à manger, et que les vieux même ne sont pas mauvais, lorsqu'ils sont bien gras (2); mais il est fort rare que les vieux prennent de la graisse. Les gens de la campagne ont moins de répugnance pour leur chair, sachant fort hien qu'ils ne vivent pas de charognes comme la corneille et le corbeau.

# LA CORNEILLE MANTELÉE (3).

#### Corvus Cornix. L.

Cet oiseau (nº 76) se distingue aisément de la corbine et de la frayonne ou du freux par les couleurs de son plumage. Il a la tête, la queue et les ailes d'un beau noir, avec des reflets bleuâtres; et ce noir tranche avec une espèce de scapulaire gris-blanc, qui s'étend par devant et par derrière, depuis les épaules jusqu'à l'extrémité du corps. C'est à cause de cette espèce de scapulaire ou de manteau que les Italiens lui ont donné le nom de mantechia (moinesse), et les François celui de corneille mantelée. Elle va par troupes nombreuses, comme le freux,

(1) J'ai vu à Baume-la-Roche, qui est un village de Bourgogne à quelques lieues de Dijon, environné de montagnes et de rochers escarpés, et où la température est sensiblement plus frolde qu'à Dijon; j'ai vu, dis-je, plusieura fois en été une volée de freux qui logeoit et nichoit, depuis plus d'un siècle, à ce qu'on m'a assoré, dans des trous de rochers exposés au sud-ouest, et où l'on ne pouvoit atteindre à leur nid que très difficilement et en se suspendant à des cordes. Ces freux étoient familiers jusqu'à venir dérober le goûter des moissonneurs. Ils s'absentoient sur la fin de l'été pour une couple de mois seulement, après quoi lis revenoient à leur gite accoutumé. Depuis deux ou trois ans ils ont disparu, et ont été remplacés aussitôt par des corneilles mantelées.

- (\*) M. Hébert m'assure que le freux est presque toujours maigre; en quoi il dissère, dit-il, de la corbine et de la mantelée.
- (3) En latin, cornix cinerea, varia, hyberna, silvestris, corvus semicinereus; en italien, mulacchia, ou munacchia, ou plutôt monacchia; en allemand, holzkraehe, schilkrae, nabelkraehe, buntekrahe, pundterkrae, winterkrae, asskrae, grauekrae; en anglois, royston-grow, sea-crow, hooded-crow.

ct elle est peut-être ancare plus familière avece. l'homme, s'approchant par préférence, surteut pendant l'hiver, des lieux habités, et vivant alors de ce qu'elle trouve dans les égouts, les fumiers, etc.

Elle a encore cela de commun avec le freux qu'elle change de demeure deux fois par au, et qu'elle peut être regardée comme un oiseau de passage : car nous la voyons chaque année arriver par très grandes troupes sur la sin de l'automne, et repartir au commencement du printemps, dirigeant sa route au nord; mais nous ne savons pas précisément en quels lieux elle s'arrête. La plupart des auteurs disent qu'elle passe l'été sur les hautes montagnes, et qu'elle y fait son nid sur les pins et les sapins : il faut donc que ce soit sur des montagnes inhabitées et peu connucs, comme celles des îles de Shetland, où l'on assure esfectivement qu'elle fait sa ponte; elle niche aussi en Suède, dans les bois, et par préférence sur les aunes, et sa ponte est ordinairement de quatre œus: mais elle ne niche point dans les montagnes de la Suisse, de l'Italie, etc.

Enfin, quoique, selon le plus grand nombre de naturalistes, elle vive de toute sorte de nourritures, entre autres de vers, d'insectes, de poissons (1), même de chair corrompue, et, par préférence à tout, de laitage; et quoique, d'après cela, elle dût être mise au rang des omnivores, cependant, comme ceux qui ont ouvert son estomac y ont trouvé de toutes sortes de grains mélés avec de petites pierres, on peut croire qu'elle est plus granivore qu'autre chose; et c'est un troisième trait de conformité avec le freux. Dans tout le reste, elle ressemble beaucoup à la corbine ou corneille noire; c'est à peu près la même taille, le même port, le même cri, le même son de voix, le même vol; elle a la queue et les ailes. le bec et les pieds, et presque tout ce que l'on connoit de ses parties intérieures, conformés de même dans les plus petits détails; ou si elle s'en éloigne en quelque chose, c'est pour se rapprocher de la nature du freux : elle va souvent avec lui; comme lui elle niche sur les arbres (2). Elle pond quatre ou

(1) Frisch dit qu'elle épluche fort adroitement les arêtes de poissons; que, lorsqu'on vide les étangs, elle aperçoit très vite ceux qui restent dans la boue, et qu'elle ne perd pas de temps à les en tirer. Avec ce goût, il est tout simple qu'elle se tienne souvent au bord des caux; mais on n'acroit pas dû pour cela lui donner le nom de corneille aquatique ou de corneille marine, puisque ces dénominations conviendroient au même titre à la corneille noire et au corbeau, lesquels ne sont certainement pas des olseaux aquatiques.

(\*) Frisch remarque qu'elle place son nid tantôt à la cime des arbres, et tantôt sur les branches inférieures; ce qui supposereit qu'elle fait quelquefois sa ponte en Allemagne. Je viens de m'assurer par moi-même qu'elle niche quelquefois en France, et notamment en Bourgogne. Une voiée de ces oiseaux réside constamment, depuis deux ou trois années, à Baume-la-Roche, dans

einq carle, mange even des potits eisenux, et quelquefeis les petits oiseaux eux-mêmes.

Tant de rapports et de traits de ressemblance avec la corbine et avec le freux me feroient soupeonner que la corneille mantelée seroit une race métisse, produite par le mélange de ces deux espèces; et en effet, si elle était une simple variété de la carbine, d'an lui viendreit l'habitude de voler par treupes nombreuses, et de changer de demoure deux fois l'année? ce que ne fit jamais la corbine, comme nous l'avons vui et si elle était une simple variété du freux, d'où lui viendroient taut d'autres rapports qu'elle a avec la corbine? au lieu que cette double ressemblance s'explique naturellement, en supposant que la corneille mantelée est le produit du mélange de ces deux espèces qu'elle représente par sa nature mixte, et qui tient de l'une et de l'autre. Cette opinion pourroit paroître vraisemblable aux philosophes qui savent combien les analogies physiques sont d'un grand usage pour remonter à l'origine des êtres et reneuer le fil des génératione; mais on lui trouvers un nouveau degré de prebabilité, si l'on considère que la corneille mantelée est une race nouvelle, qui ne fut pi connue ni nommée par les anciens, et qui, par conséquent, n'existeit pas encore de leur temps, puisque, lorsqu'il s'agit d'une race aussi multipliée et aussi familière que celle-ci, il n'y a point de milieu entre n'être point connue dans un pays et n'y être point du tout : or, si elle est nouvelle, il faut qu'elle ait été produite par la mélange de deux autres races; et quelles peuvent être ces deux autres races, sinon celles qui paroissent avoir plus de rapports, d'analogie, de ressemblance avec clle?

Frisch dit que la corneille mantelée a deux eris: l'un plus grave, que tout le monde connoît; l'autre plus aigu, et qui a quelque rapport avec celui du coq. Il ajoute qu'elle est fort attachée à sa couvée, et que, forsqu'on coupe par le pied l'arbre où elle a fait son nid, elle se laisse tomber avec l'arbre, et s'expose à tout plutôt que d'abandonner sa géniture.

M. Linnæus semble lui appliquer ce que la Acelogie britannique dit du freux, qu'elle est utile par
la consommation qu'elle fait des insectes destructeurs dont elle purge ainsi les pâturages: mais, encore une fois, ne doit-en pas craindre qu'elle consomme elle-même plus de grains que n'aureient fait
les insectes dont elle se nourrit? et n'est-ce pas pour

certains trous de rochers où des corneilles frayonnes étoient ei-devant en possession de nicher tous les ans depuis plus d'un stèche : ees frayonnes ayant été une année saus revenir, une volte de quinze ou vingt mantelées s'empara aussitôt de leurs gites; elles yout étja fait deux couvées, et elles sont actuellement occupées à la troisième (ce 26 mai 1773). C'est encere un trait d'auxilighte entre lés deux espèces cette raison qu'en plusieurs pays d'Allemagne on a mis sa tête à prix?

On la prend dans les mêmes pièges que les autres corneilles. Elle se trouve dans presque toutes les contrées de l'Europe, mais en différents temps. Sa chair a une odeur forte, et on en fait peu d'usage, si ce n'est parmi le peuple.

Je ne sais sur quel fondement M. Rlein a parú ranger parmi les corneilles l'hoexototolt ou oiseau des saules de Fernandès, si ce n'est sur le dire de Seba, qui, décrivant cet oiseau comme le même que celui dont parle Fernandès, le fait aussi gros qu'un pigeon ordinaire, tandis que Fernandès, à l'endroit même eité par Seba, dit que l'hoexototolt est un petit oiseau de la grosseur d'un moineau, ayant à peu près le chant du chardonneret et la chair bonné à manger (1). Cela ne ressemble pas trop à une corneille; et de telles méprises, qui sont assez fréquentes dens l'ouvrage de Seba, ne peuvent que jeter beaucoup de confusion dans la nomenclaturé de l'histoire naturelle.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX CORNEILLES.

I.

# LA CORNEILLE DU SÉNÉGAL

#### Corvue Daurieus. L.

A juger de cet oiseau (n° 527) par sa forme et par ses couleurs, qui est tout ce que neus en conneissons, on peut dire que l'espèce de la corneille mantelée est celle avec qui il a plus de rapporta extérieurs, ou plutôt que ce seroit une véritable cer neille mantelée, si son scapulaire blane n'étoit par raccourci par devant et beaucoup plus par derrière. On aperçoit aussi quelques différences dans la longueur des ailes, la forme du bec et la couleur des pieds. C'est une espèce nouvelle et peu connue.

(1) La corbine doit être répandue au loin, puiequ'elle se trouve dans la belle suite d'oiseaux que M. Squaerat vient d'apporter, et qu'il a tirés des Indes, des îles Moluques, et même de la terre des Papqus. Cet individu vénoit des Philippines. 11.

# LA CORNEILLE DE LA JAMAIQUE (1).

Corvus Jamaicensis. Gnel.

Cette corneille étrangère paroît modelée à peu près sur les mêmes proportions que les nôtres (2), à l'exception de la queue et du bec qu'elle a plus petits; son plumage est noir comme celui de la corbine. On a trouvé dans son estomac des baies rouges, des graines, des scarabées; ce qui fait connoître sa nourriture la plus ordinaire, et qui est aussi celle de notre freux et de notre mantelée. Elle a le ventricule musculeux et revêtu intérieurement d'une tunique très forte. Cet oiseau abonde dans la partie septentrionale de l'île, et ne quitte pas les montagnes; en quoi il se rapproche de notre corbeau.

M. Klein caractérise cette espèce par la grandeur des narines; cependant M. Sloane, qu'il cite, se contente de dire qu'elles sont passablement grandes.

D'après ce que l'on sait de cet oiseau, on peut bien juger qu'il approche fort de nos corneilles; mais il seroit difficile de le rapporter à l'une de ces espèces plutôt qu'à l'autre, vu qu'il réunit des qualités qui sont propres à chacune d'elles. Il diffère aussi de toutes par son cri, qu'il fait entendre continuellement.

## LES CHOUCAS (3).

Ces oiseaux (4) ont avec les corneilles plus ue traits de conformité que de traits de dissemblance; et comme ce sont des espèces fort voisines, il est bon d'en faire une comparaison suivie et détaillée, pour répandre plus de jour sur l'histoire des uns et des autres.

Je remarque d'abord un parallélisme assez singulier entre ces deux genres d'oiseaux; car, de même

(1) Les Anglois de la Jamaïque l'appellent aussi chattering ou gabbling-crow (corneille babillarde), et cacao-walks, sans doute parce qu'elle se tient ordinairement sur les cacaotiers.

(\*) Elle a un pied et demi de longueur prise de la pointe du bec au bout de la queue, et trois pieds de vol. (M. Sloane s'est servi, selon toute apparence, du pied anglois, plus court que le nôtre d'environ un onzième.)

(3) En grec, λύχος, χολοίος; en latin, lupus, graccus, gracculus, monedula (à moneta quam furatur); en espagnol, graio, graia; en italien, ciagula, tattula, pola, monacchia; en allemand, tul ou duhl, thale ou dahle, thaleche ou dahlike, tole ou dohle, grauedohle; en hollandois, kaw, chaw; en anglois, kae, caddo, choug, dawh, jak-daw.

(4) No 523, le choucas proprement dit; no 552, le chouc; et no 521, le choucas chauve de Cayenne.

qu'il y a trois espèces principales de corneilles, une noire (la corbine), une cendrée (la mantelée), et une chauve (le freux ou la frayonne), je trouve aussi trois espèces ou races correspondantes de choucas, un noir (le choucas proprement dit), un cendré (le chouc), et enfin un choucas chauve. La seule différence est que ce dernier est d'Amérique, et qu'il a peu de noir dans son plumage, au lieu que les trois espè es de corneilles appartiennent toutes à l'Europe, et sont toutes noires ou noirâtres.

En général, les choucas sont plus petits que les corneilles. Leur cri, du moins celui de nos deux choucas d'Europe, les seuls dont l'histoire nous soit connue, est plus aigre, plus perçant; il a visiblement influé sur la plupart des noms qu'on leur a donnés en différentes langues, tels que ceux-ci, choucas, graccus, kaw, klas, etc.: mais ils n'ont pas une seule inflexion de voix; car on m'assure qu'on les entend quelquefois crier tian, tian, tian.

Ils vivent to is deux d'insectes, de grains, de fruits, et même de chair, quoique très rarement: mais ils ne touchent point aux voiries, et ils n'ont pas l'habitude de se tenir sur les ôtes pour se ras sancer de poissons morts et autres cad avres rejetés par la mer; en quoi ils ressemblent plus au freux, et même à la mantelée qu'à la corbine; mais ils se rapprochent de celle-ci par l'habitude qu'ils ont d'aller à la chasse aux œufs de perdrix, et d'en détruire une grande quantité.

Ils volent en grandes troupes, comme le freux; comme lui, ils forment des espèces de peuplades, et même de nombreuses, composées d'une multitude de nids, placés les uns près des autres, et comme entassés, ou sur un grand arbre, ou dans un clocher, ou dans le comble d'un vieux château abandonné. Le mâle et la femelle une fois appariés, ils restent long-temps fidèles, attachés l'un à l'autre; et par une suite de cet attachement personnel, chaque fois que le retour de la belle saison donne aux êtres vivants le signal d'une génération nouvelle, on les voit se rechercher avec empressement et se parler sans cesse; car alors le cri des animaux est un véritable langage, toujours bien parlé, toujours bien compris : on les voit se caresser de mille manières, joindre leurs becs comme pour se baiser, essayer toutes les façons de s'unir avant de se livrer à la dernière union, et se préparer à remplir le but de la nature par tous les degrés du désir, par toutes les nuances de la tendresse. Ils ne manquent jamais à ces préliminaires, non pas même dans l'état de captivité. La femelle, étant fécondée par le mâle, pond cinq ou six œufs marqués de quelques taches brunes sur un fond verdâtre, et lorsque ses petits sont éclos, elle les soigne, les nourrit, les élève avec une affection que le mâle s'empresse de partager. Tout cela ressemble assez aux corneilles, et

même, à bien des égards, au grand corbeau: mais Charleton et Schwenckfeld assurent que les choucas font deux couvées par an; ce qui n'a jamais été dit du corbeau ni des corneilles, mais qui d'ailleurs s'accorde très bien avec l'ordre de la nature, selon lequel les espèces les plus petites sont aussi les plus fécondes.

Les choucas sont des oiseaux de passage, non pas autant que le freux et la corneille mantelée, car il en reste toujours un assez bon nombre dans le pays pendant l'été; les tours de Vincennes en sont peuplées en tout temps, ainsi que tous les vieux édifices qui leur offrent la même sûreté et les mêmes commodités : mais on en voit toujours moins en France l'été que l'hiver. Ceux qui voyagent se réunissent en grandes bandes, comme la frayonne et la mantelée, quelquefois même ils ne font qu'une seule bande avec elles, et ils ne cessent de crier en volant : mais ils n'observent pas les mêmes temps en France et en Angleterre; car ils quittent l'Allemagne en automne avec leurs petits, et n'y reparoissent qu'au printemps, après avoir passé l'hiver chez nous; et Frisch a raison d'assurer qu'ils ne couvent point pendant leur absence, et qu'à leur retour ils ne ramènent point de petits avec eux; car les choucas ont cela de commun avec tous les autres oiseaux, qu'ils ne font point leur ponte en hiver.

A l'égard des parties internes, je remarquerai seulement qu'ils ont le ventricule musculeux, et près de son vrifice supérieur une dilatation de l'œsophage qui leur tient lieu de jabot, comme dans les corneilles, mais que la vésicule du fiel est plus allongée.

Du reste, on les prive facilement, on leur apprend à parler sans peine; ils semblent se plaire dans l'état de domesticité: mais ce sont des domestiques infidèles, qui, cachant la nourriture superflue qu'ils ne peuvent consommer, et emportant des pièces de monnoie et des bijoux qui ne leur sont d'aucun usage, appauvrissent le maître sans s'enrichir eux-mêmes.

Pour achever l'histoire des choucas, il ne s'agit plus que de comparer ensemble les deux races du pays, et ajouter à la suite, selon notre usage, les variétés et les espèces étrangères.

Le choucas. Nous n'avons en France que deux choucas. L'un, à qui je conserve le nom de choucas proprement dit; est de la grosseur d'un pigeon; il a l'iris blanchâtre, quelques traits blancs sous la gorge, quelques points de même couleur autour des narines, du cendré sur la partie postérieure de la tête et du cou: tout le reste est noir; mais cette couleur est plus foncée sur les parties supérieures, avec des reslets tantôt violets et tantôt verts.

Le chouc. L'autre espèce du pays, à laquelle je donne le nom de chouc, d'après son nom anglois,

ne diffère du précédent qu'en ce qu'il est un peu plus petit et peut-être moins connu; qu'il a l'iris bleuâtre comme le freux, que la couleur dominante de son plumage est le noir, sans aucun mélange de cendré, et qu'on lui remarque des points blancs autour des yeux. Du reste, ce sont les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, même port, même conformation, même cri, mêmes pieds, même bec; et l'on ne peut guère douter que ces deux races n'appartiennent à la même espèce, et qu'elles ne fussent en état de se mêler avec succès et de produire ensemble des individus féconds.

On sera peu surpris qu'une espèce qui a tant de rapports avec celles des corbeaux et des corneilles présente à peu près les mêmes variétés. Aldrovande a vu en Italie un choucas qui avoit un collier blanc; c'est apparemment celui qui se trouve dans quelques endroits de la Suisse, et que, par cette raison, les Anglois nomment choucas de Suisse.

Schwenckfeld a eu occasion de voir un choucas blanc qui avoit le bec jaunâtre. Ces choucas blancs sont plus communs en Norwége et dans les pays froids; quelquefois même dans les climats tempérés, tels que la Pologne, on a trouvé un petit choucas blanc dans un nid de choucas noirs: et, dans ce cas, la blancheur du plumage ne dépend pas, comme l'on voit, de l'influence du climat, mais c'est une monstruosité causée par quelque vice de nature, analogue à celui qui produit les corbeaux blancs en France et les nègres blancs en Afrique.

Schwenckfeld parle, 1° d'un choucas varié qui ressemble au vrai choucas, à l'exception des ailes, qui sont blanches, et du bec, qui est crochu; 2° d'un autre choucas très rare, qui ne diffère du choucas ordinaire que par son bec croisé (1): mais ce peuvent être des variétés individuelles, ou même des monstres faits à plaisir.

# LE CHOQUARD

# OU CHOUCAS DES ALPES (2).

Corvus Pyrrhocorax. L.

Cet oiseau (n° 551) que nous avons fait représenter sous le nom de choucas des Alpes, Pline l'ap-

- (1) J'ai eu cette année dans ma basse-cour quatre poulets huppés d'origine flamande, lesquels avoient le bec croisé. La pièce supérieure étoit très crochue, et du moins autant que dans le bec croisé lui-même; la pièce inférieure étoit presque droite. Ces poulets ne prenoient pas leur nourriture à terre aussi bien que les autres; il falloit la leur présenter en grand volume.
- (2) J'adopte ce nom, qui est en usage dans le Valais, selon Gesner. On l'appelle aussi chouette. Les Grisons, qui parlent allemand, le nomment tahen.

pelle de celui de pyrrhocorax, et ce scul nom renferme une description en raccourci : korax, qui signifie corbeau, indique la noirceur du plumage, ainsi que l'analogie de l'espèce; pyrrhos, qui signifie roux, orangé, exprime la couleur du bec, qui varie en effet du jaunc à l'orangé, et aussi celle des pieds, qui est encore plus variable que celle du bec, puisque dans l'individu observé par Gesner, les pieds étoient rouges; qu'ils étoient noirs dans le sujet décrit par M. Brisson; que, selon cet auteur, ils sont quelquefois jaunes, et que, selon d'autres, ils sont jaunes l'hiver et rouges l'été. Ces pieds jaunes, ce bec de même couleur et plus petit que celui du choucas, ont donné lieu à quelques uns de prendre le choquard pour un merle, et de le nommer le grand merle des Alpes. Cependant, en l'observant et le comparant, on trouvera qu'il approche beaucoup plus des choucas par la grosseur de son corps, par la longueur de ses ailes et même par la forme de son bec, quoique plus menu; et par ses narines recouvertes de plumes, quoique ces plumes soient moins fermes que dans le choucas.

J'ai indiqué, à l'article du crave ou coracias, les différences qui sont entre ces deux oiseaux, dont Belon et quelques autres, qui ne les avoient pas vus, n'ont fait qu'une seule espèce.

Pline croyoit son pyrrhocorax propre et particulier aux montagnes des Alpes: cependant Gesner, qui le distingue très bien d'avec le crave ou coracias, dit qu'il y a certaines contrées du pays des Grisons où cet oiseau ne se montre que l'hiver, d'autres où il paroît à peu près toute l'année; mais que son vrai domicile, son domicile de préférence, celui où il se trouve toujours par grandes bandes, c'est le sommet des hautes montagnes. Ces faits modifient, comme l'on voit, l'opinion de Pline, un peu trop absolue; mais ils la confirment en la moditiant.

La grosseur du choquard est moyenne entre celle du choucas et celle de la corneille; il a le bec plus petit et plus arqué que l'un et l'autre, la voix plus aigué, plus plaintive que celle des choucas et fort peu agréable (1).

Il vit principalement de grains, et fait grand tort aux récoltes; sa chair est un manger très médioore. Les montagnards tirent de sa façon de voler des présages météorologiques: si son vol est élevé, on dit qu'il annonce le froid, et que, lorsqu'il est bas, il promet un temps plus doux.

(1) Schwenckfeld dit que le pyrrhosoram, qu'il appelle aussi corbeau de muit, est criard, surtout pendant la muit, et qu'il se montre rarcment pendant le jour. Mais je ne suis pas sûr que Schwenckfeld entende le même elseau que moi, sous ce nom de pyrrhosoram.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX CHOUCAS.

I.

#### LE CHOUCAS MOUSTACHE

Cet oiseau (n° 226) qui se trouve au cap de Bonne-Espérance, est à peu près de la grosseur du merle; il a le plumage noir et changeant des choucas, et la queue plus longue à proportion qu'aucun d'entre eux; toutes les pennes qui la composent sont égales, et les ailes étant pliées n'atteignent qu'à la moitié de sa longueur. Ce sont les quatrième et cinquième pennes de l'aile qui sont les plus longues de toutes; elles ont deux pouces et demi de plus que la première.

Il y a deux choses à remarquer dans l'extérieur de cet oiseau: 4° ces poils noirs, longs et flexibles, qui naissent de la base du bec supérieur, et qui sont une fois plus longs que le bec, outre plusieurs autres poils plus courts, plus roides et dirigés en avant, qui environnent cette même base jusqu'aux coins de la bouche; 2° ces plumes longues et étroites de la partie supérieure du cou; lesquelles glissent et jouent sur le dos, suivant que le cou prend différentes situations, et qui forment à l'oiseau une espèce de crinière.

11.

#### LE CHOUCAS CHAUYE.

#### Corous calvus. L

Co singulier choucas (nº 324), qui se trouve dans l'île de Cayenne, est celui qui peut, comme je l'ai dit, faire pendant avec notre corneille fauve, qui est le freux : il a en effet la partie antérieure de la tête nue, comme le freux, et la gorge peu garnie de plumes. Il se rapproche des chouess en général par ses longues ailes, par la forme des pieds, par son port, par sa grosseur, par ses larges narines à peu près rondes : mais il en diffère en ce que ses narines pe sont point recouvertes de plumes, etqu'elles se trouvent placées dans un enfoncement asses prefond oreusé de chaque côté du bec; en ce que son heo est plus large à la base, et qu'il est échancré sur ses bords. A l'égard de ses mœurs, je n'en peux rien dire, cet oiseau étant du grand nombre de ceux qui attendent le coup d'œil de l'observateur. On ne le trouve pas même nommé dans aucune ornithologie.

111:

# LE CHOUGAS DE LA NOUVELLE-GUINÉE.

Corbus Novæ Guineæ. GMEL.

La place haturelle de cet oiseau (nº 629) est entre nos choucas de France et celui que j'ai nommé coinud. Il à le port de nos choucas, et le plumage gris de l'un deux (même un peu plus gris), au moins quant à la partie supérieure du corps; mais il est moins gros et a le bec plus large à sa base, en quoi il se rapproche du colnud. Il s'en éloigne par la longueur de ses ailes, qui atteignent presque l'extrémité de sa queue, et il s'éloigne du colnud et des choucas par les couleurs du dessous du corps, lesquelles consistent en une rayure noire et blanche qui s'étend jusque sous les ailes, et qui a quelque rapport avec celle des pics variés.

TV.

# LE CHOUCARI DE LA NOUVELLE GUINÉÉ (1).

Corvus Papuensis. Gmel.

La couleur dominante de cet oiseau (car nous n'en connoissons que la superficie) est un gris cendré, plus foncé, sur la partie supérieure, plus clair sur la partie inférieure, et se dégradant presque jusqu'au blanc sous le ventre et ses entours. Les deux seules exceptions qu'il y ait à faire à cette espèce d'uniformité de plumage, c'est, 1° une bande noire qui environne la base du bec, et se prolonge jusqu'aux yeux; 2° les grandes pennes des ailes, qui sont d'un brun noirâtre.

Le choucari a les narines recouvertes en entier, comme les choucas; il a aussi le bec conformé à peu près de même, si ce n'est que l'arête de la pièce supérieure est, non pas arrondie comme dans le choucas, mais anguleuse comme dans le colnud. Il a encore d'autres rapports avec cette dernière espèce, et lui ressemble par les proportions relatives de ses ailes, qui ne s'étendent pas au-delà de la moitié de la queue, par ses petits pieds, par ses ongles courts; en sorte qu'on ne peut se dispenser de le placer, ainsi que le précédent, entre le colnud et le choucas. Sa longueur, prise de la pointe du bcc au bout de la queue, est d'environ onze pouces.

Nous sommes redevable de cette espèce nouvelle, ainsi que de la précédente, à M. Sonnerat.

(1) Ainsi nommé par M. Daubenton le jeune, à qui je dois aussi sa description et celle de l'espèce précédente, n'ayant pas été à portée de voir ces oiseaux, arrivés tout récemment à Paris. Voyez les planches enlumibées, numére 630. ▼.

#### LE COLNUD DE CAYENNE.

Corvus nudus. GHEL.

Je mets le colnud de Cayenne à la suite des choucas, quoiqu'il en diffère à plusieurs égards; mais, à tout prendre, il m'a paru en différer moins que de tout autre oiseau de notre continent.

Il a, commme le nº 2 ci-dessus, le bec fort large à sa base; et il a encore avec lui un autre trait de conformité, en ce qu'il est chauve, mais il l'est d'une autre manière, c'est le cou qu'il a presque nu et sans plumes. La tête est couverte, depuis c't compris les narines, d'une espèce de calotte de velours noir, composée de petites plumes droites, courtes, serrées et très douces au toucher: ces plumes deviennent plus rares sous le cou, et bien plus encore sur ses côtés et à sa partie postérieure.

Le colnud (nº 609) est à peu près de la grosseur de nos choucas, et on peut ajouler qu'il porte leur livrée; car tout son plumage est noir, à l'exception de quelques unes des couvertures et des pennes de l'aile, qui sont d'un gris blanchâtre.

A voir les pieds de celui que j'ai observé, on jugeroit que le doigt postérieur a été tourné par force en arrière; mais que naturellement et de lui-même il se tourne en avant, comme dans les martinets. J'ai même remarqué qu'il étoit lié par une membrane avec le doigt intérieur de chaque pied. C'est une espèce nouvelle.

¥ I.

# LE BALICASE DES PHILIPPINES.

Corvus Balicassius. GMEL.

Je répugne à donner à cet oiseau étranger (n°693) le nom de choucas, parce qu'il est aisé de voir, par la description même de M. Brisson, qu'il diffère des choucas à plusieurs égards.

Il n'a que quinze à seize pouces de vol, et n'est guère plus gros qu'un merle; il a le bec plus gros et plus long à proportion que tous les choucas de notre Europe, les pieds plus grêles et la queue fourchue; ensin, au lieu de cette voix aigre et sinistre des choucas, il a le chant doux et agréable. Ces dissérences sont telles qu'on doit s'attendre à en découvrir plusieurs autres lorsque cet oiseau sera mieux connu.

Au reste, il a le bec et les pieds noirs, et le plumage de la même couleur avec des reflets verts; en sorte que du moins il est choucas par la couleur.

# LA PIE(1).

#### Corvus Pica. L.

La pie (2) a tant de ressemblance à l'extérieur avec la corneille, que M. Linnæus les a réunies toutes deux dans le même genre, et que, suivant Belon, pour faire une corneille d'une pie, il ne faut que raccourcir la queue à celle-ci et faire disparoître le blanc de son plumage. En effet, la pie a le bec, les pieds, les yeux et la forme totale des corneilles et des choucas : elle a encore avec eux beaucoup d'autres rapports plus intimes dans l'instinct, les mœurs et les habitudes naturelles; car elle est omnivore comme eux, vivant de toutes sortes de fruits, allant sur les charognes, faisant sa proie des œufs et des petits oiseaux foibles, quelquesois même des père et mère, soit qu'elle les trouve engagés dans les piéges, soit qu'elle les attaque à force ouverte : on en a vu une se jeter sur un merle pour le dévorer; une autre enlever une écrevisse, qui la prévint en l'étranglant avec ses pinces, etc.

On a tiré parti de son appétit pour la chair vivante en la dressant à la chasse comme on y dresse les corbeaux. Elle passe ordinairement la belle saison, appariée avec son mâle, et occupée de la ponte et de ses suites. L'hiver elle vole par troupes, et s'approche d'autant plus des lieux habités, qu'elle y trouve plus de ressources pour vivre, et que la rigueur de la saison lui rend ces ressources plus nécessaires. Elle s'accoutume aisément à la vue de l'homme; elle devient bientôt familière dans la maison, et finit par se rendre la maîtresse. J'en connois une qui passe les jours et les nuits au milieu d'une troupe de chats, et qui sait leur en imposer.

Elle jase à peu près comme la corneille, et apprend aussi à contrefaire la voix des autres animaux et la parole de l'homme. On en cite une qui imitoit parfaitement les cris du veau, du chevreau, de la brebis, et même le flageolet du berger; une autre qui répétoit en entier une fanfare de trompettes (3).

(i) En grec, χίτρα, ποιχίλις; en latin, pica, cissa, avis pluvia selon quelques uns; en italien, gazza, ragazza, aregozza, gazzuola, gazzara, pica, putta; en espagnol, pega; en allemand, aegerst, agelaster, algaster, agerluster (quasi agrilustra); en anglois, pie, piot, magpie, pianet.

(\*) Numéro 488.

M. Willughby en a vu plusieurs qui prononçoient des phrases entières. Margot est le nom qu'on a coutume de lui donner, parce que c'est celui qu'elle prononce le plus volontiers ou le plus facilement; et Pline assure que cet oiseau se plait beaucoup à ce genre d'imitation, qu'il s'attache à bien articuler les mots qu'il a appris, qu'il cherche long-temps ceux qui lui ont échappé, qu'il fait éclater sa joie lorsqu'il les a retrouvés, et qu'il se laisse quelque-fois mourir de dépit lorsque sa recherche est vaine, ou que sa langue se refuse à la prononciation de quelque mot nouveau.

La pie a le plus souvent la langue noire comme le corbeau; elle monte sur le dos des cochons et des brebis, comme font les choucas, et court après la vermine de ces animaux, avec cette différence que le cochon reçoit ce service avec complaisance, au lieu que la brebis, sans doute plus sensible, paroît le redouter. Elle happe aussi fort adroitement les mouches et autres insectes ailés qui volent à sa portée.

Enfin on prend les pies dans les mêmes piéges et de la même manière que la corneille, et l'on a reconnu en elle les mêmes mauvaises habitudes, celles de voler et de faire des provisions (1): habitudes presque toujours inséparables dans les différentes espèces d'animaux. On croit aussi qu'elle annonce la pluie lorsqu'elle jase plus qu'à l'ordinaire. D'un autre côté, elle s'éloigne du genre des corbeaux et des corneilles par un assez grand nombre de différences.

Elle est beaucoup plus petite et même plus que le choucas, et ne pèse que huit à neuf onces. Elle a les ailes plus courtes et la queue plus longue à proportion; par conséquent son vol est beaucoup moins élevé et moins soutenu aussi n'entreprend-elle point de grands voyages; elle ne fait guère que voltiger d'arbre en arbre, ou de clocher en clocher; car, pour l'action de voler, il s'en faut bien que la longueur de la queue compense la briéveté des ailes. Lorsqu'elle est posée à terre, elle est toujours en action, et fait autant de sauts que de pas elle a aussi dans la queue un mouvement brusque et presque continuel, comme la lavandière. En général, elle montre plus d'inquiétude et d'activité que les corneilles, plus de malice et de penchant à une sorte de moquerie. Elle met aussi plus de combinaisons

coup le silence, non pour répéter sa leçon ordinaire, mals pour imiter le son des trompettes qu'elle avoit entendues, avec les mêmes tournures de chant, les mêmes modulations, et dans le même mouvement.

<sup>(3)</sup> Plutarque raconte qu'une pie qui se plaisoit à lmiter d'elle-même la parole de l'homme, le cri des animaux et le son des instruments, ayant un jour entendu une fanfare de trompettes, devint muette subitement; ce qui surprit fort ceux qui avoient coutume de l'entendre babiller sans cesse : mais ils furent bien plus surpris quelque temps après lorsqu'elle rompit tout-à-

<sup>(&#</sup>x27;) Je m'en suis assuré par moi-même en répandant devant une ple apprivoisée des pièces de monnoie et de petits morceaux de verre. J'ai même reconnu qu'elle cachoit son vol avec un si grand soin, qu'il étoit quelquefois difficile de le trouver; par exemple, sous un lit, entre les sangles et le sommet de ce lit.

et plus d'art dans la construction de son nid, soit qu'étant très ardenté pour son mâle (1), elle soit aussi très tendre pour ses petits, ce qui va ordinairement de pair dans les animaux; soit qu'elle sache que plusieurs oiseaux de rapine sont fort avides de ses œufs et de ses petits, et de plus, que quelques uns d'entre eux sont avec elle dans le cas de la représaille. Elle multiplie les précautions en raison de sa tendresse et des dangers de ce qu'elle aime : elle place son nid au haut des plus grands arbres, ou du moins sur de hauts buissons (2), et n'oublie rien pour le rendre solide et sûr; aidée de son mâle, elle le fortifie extérieurement avec des bûchettes slexibles et du mortier de terre gâchée, et elle le recouvre en entier d'une enveloppe à claire-voie, d'une espèce d'abattis de petites branches épineuses et bien entrelacées; elle n'y laisse d'ouverture que dans le côté le mieux défendu, le moins accessible, et seulement ce qu'il en faut pour qu'elle puisse entrer et sortir. Sa prévoyance industrieuse ne se borne pas à la sûreté, elle s'étend encore à la commodité, car elle garnit le fond du nid d'une espèce de matelas orbiculaire (3), pour que ses petits soient plus mollement et plus chaudement; et quoique ce matelas, qui est le nid véritable, n'ait qu'environ six pouces de diamètre, la masse entière, en y comprenant les ouvrages extérieurs et l'enveloppe épineuse, a au moins deux pieds en tous sens.

Tant de précautions ne suffisent point encore à sa tendresse, ou, si l'on veut, à sa défiance; elle a continuellement l'œil au guet sur ce qui se passe au dehors. Voit-elle approcher une corneille, elle vole aussitôt à sa rencontre, la harcelle et la poursuit sans relâche et avec de grands cris, jusqu'à ce qu'elle soit venue à bout de l'écarter. Si c'est un ennemi plus respectable, un faucon, un aigle, la crainte ne

- (\*) Les anciens en avoient cette idée, puisque de son gom grec κίσσα ils avoient formé celui de κισσᾶν, qui est une expression de volupté.
- (\*) C'est ordinairement sur la lisière des bois ou dans les vergers qu'elle l'établit.
- (3) Lutea... stragulum subjicit... et merula et pica... (Arist. Hist. anim., lib. IX, cap. 13.) Je remarque à cette occasion que plusieurs écrivains ont pensé que la xίσσα d'Aristote étoit notre geai, parce qu'il dit que cette niova faisoit des amas de glands, et parce qu'en effet le gland est la principale nourriture de notre geai; cependant on ne peut nier que cette nourriture ne soit commune au geai et à la pie. Mais deux caractères qui sont propres au geai, et qui n'eussent point échappé à Aristote, ce sont les deux marques bleues qu'il a aux ailes, et cette espèce de huppe que se fait cet oiseau en relevant les plumes de sa tête, caractère dont ce philosophe ne fait aucune mention; d'où je crois pouvoir conjecturer que la pie d'Aristote et la nôtre sont le même oiseau, ainsi que cette pie variée à longue queue, qui étoit nouvelle à Rome et ancore rare du temps de Pline.

la retient point, et elle ose encore l'attaquer avec une témérité qui n'est pas toujours heureuse : cependant il faut avouer que sa conduite est quelquefois plus réfléchie, s'il est vrai ce qu'on dit, que, lorsqu'elle a vu un homme observer trop curieusement son nid, elle transporte ses œufs ailleurs, soit entre ses doigts, soit d'une manière encore plus incroyable. Ce que les chasseurs racontent à ce sujet de ses connoissances arithmétiques (1) n'est guère moins étrange, quoique ces prétendues connoissances ne s'étendent pas audelà du nombre de cinq.

Elle pond sept ou huit œufs à chaque couvée, et ne fait qu'une seule couvée par an, à moins qu'on ne détruise ou qu'on ne dérange son nid, auquel cas elle en entreprend tout de suite un autre, et le couple y travaille avec tant d'ardeur, qu'il est achevé en moins d'un jour; après quoi elle fait une seconde ponte de quatre ou cinq œufs; et si elle est encore troublée, elle fera un troisième nid semblable aux deux premiers, et une troisième ponte, mais toujours moins abondante (2). Ses œufs sont plus petits et d'une couleur moins foncée que ceux du corbeau, avec des taches brunes semées sur un fond vert-bleu, et plus fréquentes vers le gros bout. Jean Liébault, cité par M. Salerne, est le seul qui dise que le mâle et la femelle couvent alternativement.

Les piats, ou les petits de la pie, sont aveugles et à peine ébauchés en naissant; ce n'est qu'avec le temps et par degrés que le développement s'achève et que leur forme se décide : la mère non seulement les élève avec sollicitude, mais leur continue ses soins long-temps après qu'ils sont élevés. Leur chair est un manger médiocre; cependant on y a généralement moins de répugnance que pour celle des petits corneillons.

A l'égard de la différence qu'on remarque dans le plumage, je ne la regarde point absolument comme spécifique, puisque parmi les corbeaux, les corneilles et les choucas, on trouve des individus qui sont

- (1) Les chasseurs prétendent que si la pie voit entrer un homme dans une hutte construite au pied de l'arbre où est son nid, elle n'entrera pas elle-même dans son nid qu'elle n'ait vu sortir l'homme de la hutte; que si on a voulu la tromper en y entrant deux et n'en sortant qu'un, elle s'en aperçoit très bien, et n'entre point qu'elle n'ait vu sortir aussi le second; qu'il en est de même pour trois ou pour quatre, et même encore pour cinq; mais que s'il en est entré six, le sixième peut rester sans qu'eile s'en doute: d'où il résulteroit que la pie auroit une appréhension nette de la suite des unités et de leur combinaison au-dessous de six: et il faut avouer que l'appréhension nette du coup d'œil de l'homme est renfermée à peu près dans les mêmes limites.
- (\*) C'est quelque chose de semblable qui aura donné lieu d'imputer à la pie le stratagéme de faire constamment deux nids, afin de donner le change aux oiseaux de proie qui en veulent à la couvée. C'est ainsi que Denys-le-Tyran avoit trente chambres à coucher.

variés de moir et de blane, comme la pie : espendant on ne peut nier que dans l'espèce du corbeau, de la corneille, et du choucas proprement dit, le noir ne soit le couleur ordinaire, comme le noir et le blane est celle des pies; et que si l'on a vu des pies blanches, ainsi que des corbeaux et des choucas blancs, il ne soit très rare de rencontrer des pies entièrement noires. Au reste, il ne faut pas croire que le noir et le blanc, qui sont les couleurs principales de la pie, excluent tout mélange d'autres couleurs; en y regardant de près et à certains jours, on y aperçoit des nuances de vert, de pourpre, de violet, et l'on est surpris de voir un si beau plumage à un oiseau si peu renommé à cet égard. Mais ne sait-on pas que dans ce genre et dans bien d'autres la beauté est une qualité superficielle, fugitive, et qui dépend absolument du point de vue? Le mâle se distingue de la femelle par des reflets bleus, plus marqués sur la partie supérieure du corps, et non par la noirceur de la langue, comme quelques uns l'ont dit.

La pie est sujette à la mue, comme les autres oiseaux; mais on a remarqué que ses plumes ne tomboient que successivement et peu à peu, excepté celles de la tête, qui tombent toutes à la fois, en sorte que chaque année elle paroit chauve au temps de la mue (4). Les jeunes n'acquièrent leur lengue queue que la seconde année, et sans doute ne deviennent adultes qu'à cette même époque.

Tout ce que je trouve sur la durce de la vie de la pie, c'est que le docteur Derham en a nourri une qui a vécu plus de vingtans, mais qui à cet âge étoit tout-à-fait aveugle de vieillesse.

Cet oiseau est très commun en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suède, et dans toute l'Europe, excepté en Laponie et dans les pays de montagnes (2), où elle est rare : d'où l'on peut conclure qu'elle craint le grand froid. Je finis son histoire par une description abrégée, qui portera sur les seuls objets que la figure ne peut exprimer aux yeux, ou qu'elle n'exprime pas assez distinctement.

Elle a vingt pennes à chaque aile, dont la première est fort courte, et les quatrième et cinquième sont les plus longues; douze pennes inégales à la queue, et diminuant toujours de longueur, plus elles s'éloignent des deux du milieu, qui sont les plus longues de toutes; les narines rondes, la paupière interne des yeux marquée d'une tache jaune, la fente du palais hérissée de poils sur ses bords, la langue noirâtre et fourchue, les intestins longs de vingtdeux pouces, le cœsum d'un demi-pouce, l'œsophage dilaté et garni de glandes à l'endruit de sa jonction avec le ventrieuse, celui-ci peu musculeux, la rate oblongue, et une vésicule de fiel à l'ordinaire.

J'ai dit qu'il y avoit des pies blanches, comme il y a des ebrheaux bloncs; et quoique la principale cause de ce changement de plumage soit l'influence des climats septentrionaux, comme on peut le supposer à l'égard de la pie blanche de Wormius, qui venoit de Norwége, et même à l'égard de quelques unes de celles dont parle Rzaczynski, cependant ig faut avouer qu'on en trouve quelquesois dans les climats tempérés; témoin celle qui sut prise il y a quelques années en Sologne, et qui étoit toute blanche, à l'exception d'une seule plume noire qu'elle avoit au milieu des deux ailes; soit qu'elle eût passé des pays du nord en France après avoir subi l'influence du climat; soit qu'étant née en France, cette altération de couleur eût été produite par quelque cause particulière. Il faut dire la même chose des pies blanches que l'on voit quelquesois en Italie.

Wormius remarque que sa pie blanche avoit la tête lisse et dénuée de plumes; apparemment qu'il la vit au temps de la mue; ce qui confirme ce que j'ai dit de celle des pies ordinaires.

Willughby a vu dans la ménagerie du roi d'Angleterre des pies brunes ou roussatres, qui peuvent passer pour une seconde variété de l'espèce ordinaire.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT A LA PIB.

I

# LA PIE DU SENEGAL (1).

Lorous Senegalensis. GMEL.

Elle est un peu moins grosse que a notre, et cependant elle a presque autant d'envergure, parce que ses ailes sont plus longues à proportion; sa queue est au contraire plus courte, du reste conformée de même. Le bec, les pieds et les ongles sont noirs, comme dans la pie ordinaire : mais le plumage est très différent; il n'y entre pas un seul atome de blanc, et toutes le couleurs en sont obscures. La tête, le cou, le des et la poitrine sont noirs avec des reflets violets; les pennes de la queue et les grandes pennes des ailes sont brunes : tout le reste est noirâtre plus ou moins foncé.

(·) Numéro **588**.

<sup>(1)</sup> Il en est de méme du geai et de plusieurs autres espèces.

<sup>(\*)</sup> M. Hébert m'assure qu'en ne voit point de pies dans les montagnes du Buyey, ni même à la hauteur de Nantua.

TI.

# LA PIE DE LA JAMAIQUE (1).

Gracula Quiscala. LATHAM.

Cet oiseau ne pèse que six onces, et il est d'environ un tiers plus petit que la pie commune, dont il a le bec, les pieds et la queue.

Le plumage du mâle est noir, avec des reslets pourpres, celui de la femelle est brun, plus soncé sur le dos et sur toute la partie supérieure du corps, moins soncé sous le ventre.

Ils font leur nid sur les branches des arbres. On en trouve dans tous les districts de l'ile, mais plus abondamment dans les lieux les plus éloignés du bruit : c'est de là qu'après avoir fait leur ponte et donné naissance à une génération nouvelle pendant l'été, ils se répandent l'automne dans les habitations et arrivent en si grand nombre, que l'air en est quelquefois obscurci. Ils volent ainsi en troupes l'espace de plusieurs milles; et partout où ils se posent, ils font un dommage considérable aux cultivateurs. Leur ressource pendant l'hiver est de venir aux portes des granges. Tout cela donne lieu de croire qu'ils sont frugivores; cependant on remarque qu'ils ont l'odeur forte, que leur chair est noire et grossière, et qu'on en mange fort rarement.

Il suit de ce que je viens de dire que cet oiscau diffère de notre pie, non seulement par la façon de se nourrir, par sa taille et par son plumage, mais en ce qu'il a le vol plus soutenu et par conséquent l'aile plus forte; qu'il va par troupes plus nombreuses; que sa chair est encore moins bonne à manger; enfin que dans cette espèce la dissérence du sexe en entraîne une plus grande dans les couleurs; en sorte qu'ajoutant à ces traits de dissemblance la dissiculté qu'a dû rencontrer la pie d'Europe à passer en Amérique, vu qu'elle a l'aile trop courte et trop foible pour franchir les grandes mers qui séparent les deux continents sous les zones tempérées, et qu'elle fuit les pays septentrionaux où ce passage seroit facile, on est fondé à croire que ces prétendues pies américaines peuvent bien avoir quelques rapports avec les nôtres, et les représenter dans le nouveau continent, mais qu'elles ne descendent pas d'une souche commune.

Le tesquizana du Mexique (2) paroît avoir beaucoup de ressemblance avec cette pie de la Jamaīque, puisque, suivant Fernandès, il a la queue fort lon-

(1) On lui a donné le nom de pie, de choucas, de merops et de merle des Barbades.

gue; qu'il surpasse l'étourneu en grosseur; qué le noir de son plumage a des reflets, qu'il vole en grandes troupes, lesqualles dévastent les terres cultivées où elles s'arrêtent; qu'il niche au printemps; que sa chair est dure et de mauvais goût; en un mot qu'on peut le regarder comme une espèce d'étourneu ou de cheucas : or i'on sait qu'au plumage près un cheucas qui a une longue queue ressemble beaucoup à une pie.

Il n'en est pas ainsi de l'isana du même Fernandès (1), quoique M. Brisson le confonde avec la pie de la Jamaïque. Cet oiseau a, à la vérité, le bec, les pieds et le plumage des mêmes couleurs : mais il paroit avoir le corps plus gros et le bec du double plus long; outre cela il se plait dans les contrées les plus froides du Mexique, et il a le naturel, les mœurs et le cri de l'étourneau. Il est difficile, ce me semble, de reconnoître à ces traits la pie de la Jamaique de Catesby; et, si l'on veut le rapporter au même genre, on ne peut au moins se dispenser d'en faire une espèce séparée, d'autant plus que Fernandès, le seul naturaliste qui l'ait vu, lui trouve plus d'analogie avec l'étourneau qu'avec la pie; et ce témoignage doit être de quelque poids auprès de ceux qui ont éprouvé combien le premier coup d'œil d'un observateur exercé, qui saisit rapidement le caractère naturel de la physionomie d'un animal, est plus décisif et plus sûr pour le rapporter à sa véritable espèce, que l'examen détaillé des caractères de pure convention, que chaque méthodiste établit à son gré.

Au reste, il est très facile et très excusable de sa tromper en parlant de ces espèces étrangères, qui ne sont connues que par des descriptions incomplètes et par de mauvaises figures.

Je dois ajouter que l'isana a cette sorte de ria moqueur ordinaire à la plupart des oiseaux qu'on appelle des *pies* en Amérique.

...

# LA PIE DES ANTILLES.

Corvus Caribæus. Gmel.

M. Brisson a mis cet eiseau parmi les rolliers ; je ne vois pas qu'il ait eu d'autres raisons, sinon que, dans la figure donnée par Aldrovande, les narines sont découvertes; ce que M. Brisson établit en effet pour un des caractères du rollier. Mais, 4° ce n'est qu'avec beaucoup d'incertitude qu'on peut attribuer ce caractère à l'oiseau dont il s'agit ici, d'après une figure qui n'a point paru exacte à M. Brisson lui-même, et qu'on doit supposer encorée

<sup>(\*)</sup> J'ai formé ce nom par contraction du nom mexicain tequizquiaeazanatl. Fernandés l'appelle encore étourneque des lacs salés, et les Espagnols tordo. Cet oiseau a le chant plaintif

<sup>(1)</sup> Il l'appelle isanati, d'autres yatiacisanati.

moins exacte sur cet article que sur aucun autre, tout ce détail de petites plumes étant bien plus indifférent au peintre, qui veut rendre la nature dans ses principaux effets, qu'au naturaliste, qui voudroit l'assujettir à sa méthode.

2º On peut opposer à cet attribut incertain, saisi dans une figure fautive, un attribut beaucoup plus marqué, plus évident, et qui n'a échappé ni au peintre ni aux observateurs qui ont vu l'eiseau même; ce sont les longues pennes du milieu de la queue, attribut dont M. Brisson a fait le caractère distinctif de la pie.

5° Ajoutez à cela que la pie des Antilles ressemble à la nôtre par son cri, par son naturel très défiant, par son habitude de nicher sur les arbres et d'aller le long des rivières (¹), par la qualité médiocre de sa chair; en sorte que, si l'on veut rapprocher cet oiseau étranger de l'espèce d'Europe avec laquelle il a le plus de rapports connus, il faut, ce me semble, le rapprocher de celle de la pie.

Il en diffère néanmoins par l'excès de longueur des deux pennes du milieu de la queue (²), lesquelles dépassent les latérales de huit ou dix pouces, et aussi par ses couleurs; car il a le bec et les pieds rouges, le cou bleu, avec un collier blanc, la tête de même couleur bleue, avec une tache blanche mouchetée de noir, qui s'étend depuis l'origine du bec supérieur jusqu'à la naissance du cou; le dos tanné, le croupion jaune, les deux longues pennes de la queue de couleur bleue avec du blanc au bout, et la tige blanche; les autres pennes de la queue rayées de bleu et de blanc, celles de l'aile mélées de vert et de bleu, et le dessous du corps blanc.

En comparant la description de la pie des Antilles du P. du Tertre avec celle de la pie des Indes à longue queue d'Aldrovande, on ne peut douter qu'elles n'aient été faites l'une et l'autre d'après un oiseau de la même espèce, et par conséquent que ce ne soit un oiseau d'Amérique, comme l'assure le P. du Tertre, qui l'a observé à la Guadeloupe, et non pas un oiseau du Japon, comme le dit Aldrovande d'après une tradition fort incertaine; à

(') La pie va aussi le long des eaux, puisqu'elle enlève quelquefois des écrevisses, comme nous l'avons dit.

(a) Je ne parle point d'une singularité que lui attribue Aldrovande; c'est de n'avoir que huit pennes à la queue: mais ce naturaliste ne les avoit comptées que sur la figure coloriée, et l'on sent combien cette manière de juger est équivoque et sujette à l'erreur. Il est vrai que le P. du Tertre dit la même chose; mais il est encore plus vraisemblable qu'il le répète d après Aldrovande, dont il connoissoit bien l'Ornithologie, puisqu'il la cite à la page suivante. D'alleurs il avoit contume de faire ses descriptions de mémoire, et la mémoire a besoin d'être aidée. (Voyez page 247 du tome II.) Enfin sa description de la pie des Antilles est peut-être la scule où il soit fait mention des pennes de la queue.

moins qu'on ne veuille supposer qu'il s'est répandu du côté du nord, d'où il aura pu passer d'un continent à l'autre.

IV.

#### L'HOCISANA (1)

Corvus Mexicanus. GMEL.

Quoique Fernandès donne à cet oiseau le nom de grand étourneau, cependant on peut le rapporter, d'après ce qu'il dit lui-même, au genre des pies : car il assure qu'il seroit exactement semblable au choucas ordinaire s'il étoit moins gros, qu'il cût la queue et les ongles moins longs, et le plumage d'un noir plus franc et sans mélange de bleu. Or la longue queue est un attribut, non de l'étourneau, mais de la pie, et celui par lequel elle diffère le plus à l'extérieur du choucas; et quant aux autres caractères par lesquels l'hocisana s'éloigne du choucas, ils sont autant ou plus étrangers à l'étourneau qu'à la pie.

D'aitieurs cet oiseau cherche les lieux habités, est familier comme la pie, jase de même, et a la voix perçante · sa chair est noire et de fort bon goût.

# LA VARDIOTE (2).

Muscicapa Paradis: LATHAM.

Seba lui a donné le nom d'orseau de Paradis, comme il le donne à presque tous les oiseaux étrangers à longue queue; et à ce titre la var.liole le méritoit bien, puisque sa queue est plus de deux fois aussi longue que le reste de son corps, mesuré depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité opposée mais il faut avouer que cette queue n'est point faite comme dans l'oiseau de paradis, ses plus grandes pennes étant garnies de barbes dans toute leur longueur, sans parler de plusieurs autres différences.

Le blanc est la couleur dominante de cet oiseau: il ne faut excepter que la tête et le cou, qui sont noirs avec des reflets de pourpre très vifs; les pieds qui sont d'un rouge clair; les ailes, dont les grandes pennes ont des barbes noires; et les deux pennes du milieu de la queue, qui excèdent de beaucoup toutes les autres, et qui ont du noir le long de la côte, depuis leur base jusqu'à la moitié de leur longueur.

Les yeux de la vardiole sont vifs et entourés de blanc; la base du bec supérieur est garnie de petites

(') Le nom mexicain est hocitzanatl. Cet oiseau s'appele encore caxcaxtototl dans le pays.

(\*) C'est la pie de l'île Papoe, de M. Brisson. On l'appelle dans le pays waygehoe et wardioe, d'où j'ai fait vardiole.

LE GEAI.

plumes noires piliformes, qui reviennent en avant et couvrent les narines; ses ailes sont courtes et ne dépassent point l'origine de la queue dans tout cela elle se rapproche de la pie; mais elle en diffère par la brièveté de ses pieds, qu'elle a une fois plus courts à proportion, ce qui entraîne d'autres différences dans le port et la démarche.

On la trouve dans l'île de Papoe, selon Seba, dont la description, la seule qui soit originale, renferme tout ce que l'on sait de cet oiseau.

VI.

#### LE ZANOE (1).

#### Corvus Zanoe. GMEL

Fernandès compare cet oiseau du Mexique à la pie commune, pour la grosseur, pour la longueur de la queue, pour le talent de parler, pour l'instinct de dérober tout ce qu'elle trouve à sa bienséance: il ajoute qu'il a le cri comme plaintif et semblable à celui des petits étourneaux, et que son plumage est noir partout, excepté sur le cou et sur la tête, où l'on aperçoit une teinte de fauve.

#### LE GEAI(2).

## Corous glandarius. GMEL.

Presque tout ce qui a été dit de l'instinct de la pie peut s'appliquer au geai (n° 484); et ce sera assez faire connoître celui-ci que d'indiquer les différences qui le caractérisent.

L'une des principales, c'est cette marque bleue, ou plutôt émaillée de différentes nuances de bleu, dont chacune de ses ailes est ornée, et qui suffiroit seule pour le distinguer de presque tous les autres oiseaux de l'Europe. Il a de plus sur le front un toupet de petites plumes noires, bleues et blanches: en général, toutes ses plumes sont singulièrement douces et soyeuses au toucher, et il sait, en relevant celles de sa tête, se faire une huppe qu'il rabaisse à son gré. Il est d'un quart moins gros que la pie; il a la queue plus courte et les ailes plus longues à proportion, et, malgré cela, il ne vole guère mieux qu'elle.

Le mâle se distingue de la femelle par la grosseur

(') Le nom mexicain est tsanahoei.

de la tête et par la vivacité des couleurs : les vieux diffèrent aussi des jeunes par le plumage; et de là, en grande partie, les variétés et le peu d'accord des descriptions; car il n'y a que les bonnes descriptions qui puissent s'accorder; et, pour bien décrire une espèce, il faut avoir vu et comparé un grand mombre d'individus.

269

Les geais sont forts pétulauts de leur nature; ils ont les sensations vives, les mouvements brusques; et, dans leurs fréquents accès de colère, ils s'emportent et oublient le soin de leur propre conservation au point de se prendre quelquefois la tête entre deux branches, et ils meurent ainsi suspendus en l'air (¹): leur agitation perpétuelle prend encore un nouveau degré de violence lorsqu'ils se sentent gênés; et c'est la raison pourquoi ils deviennent tout-à-fait méconnoissables en cage, ne pouvant y conserver la beauté de leurs plumes, qui sont bientôt cassées, usées, déchirées, flétries par un frottement continuel.

Leur cri ordinaire est très désagréable, et ils le font entendre souvent; ils ont aussi de la disposition à contrefaire celui de plusieurs oiseaux qui ne chantent pas mieux, tels que la crécerelle, le chathuant, etc. S'ils aperçoivent dans le bois un renard, ou quelque autre animal de rapine, ils jettent un certain cri très perçant, comme pour s'appeler les uns les autres; et on les voit en peu de temps rassemblés enforce, et se croyant en état d'en imposer par le nombre, ou du moins par le bruit. Cet instinct qu'ont les geais de se rappeler, de se réunir à la voix de l'un d'eux, et leur violente antipathie contre la chouette, offrent plus d'un moyen pour les attirer dans les piéges, et il ne se passe guère de pipée sans qu'on en prenne plusieurs; car, étant plus pétulants que la pie, il s'en faut bien qu'ils soient aussi défiants et aussi rusés. Ils n'ont pas non plus le cri naturel si varié, quoiqu'ils paroissent n'avoir pas moins de flexibilité dans le gosier, ni moins de disposition à imiter tous les sons, tous les bruits, tous les cris d'animaux qu'ils entendent habituellement, et même la parole humaine. Le mot richard est celui, dit-on, qu'ils articulent le plus facilement. Ils ont aussi, comme la pie et toute la famille des choucas, des corneilles et des corbeaux, l'habitude d'enfouir leurs provisions superflues, et celle de dérober tout ce qu'ils peuvent emporter; mais ils ne se souviennent pas toujours de l'endroit où ils ont enterré leur trésor; ou bien, selon l'instinct commun à tous les avares, ils sentent plus la crainte de le diminuer que le désir d'en faire usage, en sorte qu'au printemps suivant les glands et les noisettes

(') Cet instinct rend croyables ces batailles que l'on dit s'être données entre des armées de geals et des armées de pies.

<sup>(\*)</sup> En grec, μαλαχοχρανεύς suivant Belon: en latin, garrulus; en espagnol, gayo, cayo; en italien, ghiandaia, gazza verla, berta, bertina, baretino; en allemand, haher, hatzler, baum-hatzel, eichen-heher, nussheher, nussheher, nussheher, nussheher, nassheher, nassheher, jack, broekesxier, marggraff, marcolfus; en anglois, jay, ia ia.

qu'ils avoient éachés et peut-être oubliés, venant à germer en terre et pousser des feuilles au dehors, décèlent ces amas inutiles, et les indiquent, quoiqu'un pou tard, à qui en saura mieux jouir.

Les geais nichent dans les bois, et loin des lieux habités, préférant les chênes les plus touffus, et ceux dont le tronc est entouré de lierre; mais ils me construisent pas leurs nids avec autant de précaution que la pie. On m'en a apporté plusieurs dans le meis de mai; ce sont des demi-sphères creuses formées de petites racines entrelacées, ouvertes pardesses, sans matelas au-dedans, sans défenses audehors: j'y ai toujours trouvé quatre ou cinq œufs; d'autres disent y en avoir trouvé cinq ou six. Ces ceus sont un peu moins gros que ceux de pigeon, d'un gris plus eu moins verdâtre, avec de petites taches foiblement marquées.

Les petits subissent leur première mue dès le mois de juillet : ils suivent leurs père et mère jusqu'au printemps de l'année suivante, temps où ils les quittent pour se réunir deux à deux et former de nouvelles familles; c'est alors que la plaque bleue des ailes qui s'étoit marquée de très bonne heure paroit dans teute sa beauté.

Dans l'état de demesticité, auquel ils se façonpent aisément, ils s'accoutument à toutes sortes de pourritures, et vivent ainsi huit à dix ans; dans l'état sauvage, ils se nourrissent non seulement de glande et de noisettes, mais de châtaignes, de pois, de sèves, de sorbes, de greseilles, de cerises; de framboises, etc. Ils dévorent aussi les petits des autres oiseaux, quand ils penvent les surprendre dans le nid en l'absence des vieux, et quelquesois les vieux, loraqu'ils les trouvent pris au lacet; et, dans cette circonstance, ils vont, suivant leur contume, avec si peu de précaution, qu'ils se prennent quelquefois eux-mêmes, et dédommagent ainsi l'oiseleur du tort qu'ils ont fait à sa chasse; car leur chair. quoique peu délicate, est mangeable, surtout si on la fait bouillir d'abord, et ensuite rôtir : on dit que de cette manière elle approche de celle de l'oie rôtie.

Les geais ont la première phalange du doigt extérieur de chaque pied unie à celle du doigt du milieu; le dedans de la bouche noir; la langue de la même cuuleur, sourchue, mince, comme membraneuse, et presque transparente; la vésicule du fiel oblongue; l'estomac moins épais et revêtu de muscles meins sorts que le gésier des granivores. Il faut qu'ils aient le gosier sort large, s'ils avalent, comme on dit, des glands, des noisettes et même des châtaignes tout entières, à la manière des ramiers; cependant je suis sûr qu'ils n'avalent jamais les calices d'œillets tout entiers, quoiqu'ils soient très sriand'; de la graine qu'ils renserment. Je me suis amusé quelquesois à considérer leur manége; sè on leur

donne un æfflet, fis le premient brisquehient; M on leur en donne un second, ils le prennent de même, et ils en prennent tout autant que leur bec en peut contenir, et même davantage; ear il arrive souvent qu'en happent les nouvesux ils laissent tomber les premiers, qu'ils seurent bien retreuver. Lorsqu'ils veulent commencer à manger, ils posent tous les autres estilets, et n'en gardent qu'un seu! dans le bec; s'ils no le tiennent pas d'une manière avantageuse, ils savent fort bien le peser pour le reprendre mieux; et ensuite ils le saisissent sous le pied droit, et à coups de bec ils emportent en détail d'abord les pétales de la fleur, puis l'enveloppe du calice, ayant toujours l'œil au guet, et regardant de tous côtés : enfin, lorsque la graine est à découvert, ils la mangent avidement, et se mettent tout de suite à éplueher un second millet.

On trouve est oiseau en Suède, en Écusse, au Angleterre, en Allemagne, en Italie; et je ne crois pas qu'il soit étranger à aucune contrée de l'Europe, ni même à sucune des contrées correspondantes de l'Asie.

Pline parle d'une ruce de geei en de plus à oinq doigts, laquelle apprencit mieux à parler que les autres. Cette race n'a rien de plus extraordinaire que celle des poules à cinq doigts, qui est connue de tout le monde, d'autant plus que les geais deviennent encore plus familiers, plus domestiques que les poules; et l'on sait que les animaux qui vivent le plus avec l'homme sont aussi les mieux nourris, conséquemment qu'ils abondent le plus en molécules organiques superflues, et qu'ils sont sujets à ces sortes de monstruosités par excès. C'en seroit une que les phalanges des doigts multipliées dans quelques individus au-delà du nombre ordinaire; ce qu'on a attribué trop généralement à toute l'espèce.

Mais une autre variété plus généralement connue dans l'espèce du geai, c'est le geai blanc; il a la marque bleue aux ailes, et ne diffère du geai ordinaire que par la blancheur presque universelle de son plumage, laquelle s'étend jusqu'au bec et aux ongles, et par ses yeux rouges, tels qu'en ont tant d'autres animaux blancs. Au reste, il ne faut pas croire que la blancheur de son plumage soit bien pure elle est souvent altérée par une teinte jaunâtre plus ou moins foncée. Dans un individu que j'ai observé, les couvertures qui bordent les ailes pliées étoient ce qu'il y avoit de plus blanc: ce même individu me parut aussi avoir les pieds plus meaus que le geai ordinaire.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AU GEAI.

ı.

#### LE GEAI DE LA CHINE A BEC ROUGE.

Corvus erythrorynchus. GMEL.

Cette espèce nouvelle vient de paroître en France pour la première fois. Son bec rouge fait d'autant plus d'effet, que toute la partie antérieure de la tête, du cou et même de la poitrine est d'un beau noir velouté; le derrière de la tête et du cou est d'un gris tendre, qui se mêle par petites taches sur le sommet de la tête avec le noir de la partie antérieure; le dessus du corps est brun, et le dessous blanchatre : mais, pour se former une idée juste de ces couleurs, il faut supposer une teinte de violet répandue sur toutes, excepté sur le noir, mais plus soncée sur les ailes, un peu moins sur le dos et encore moins sous le ventre. La queue est étagée, les ailes ne passent pas le tiers de sa longueur, et chaeure de ses pennes est marquée de trois couleurs : savoir, de violet clair à l'origine, de noir à la partie moyenne, et de blane à l'extrémité; mais le violet tient plus d'espace que le noir, et celui-ci plus que le blanc.

Les pieds sont rouges comme le bec, les ongles blanchâtres à leur naissance et bruns vers la pointe, du reste fort longs et fort crochus.

Ce geai (nº 622) est un peu plus gros que le nôtre, et peurroit bien n'être qu'une variété de climat.

Ħ.

# LE GEAI DU PÉROU.

Corvus Peruvianus. GNEL. .

Le plumage de cet oiseau (n° 625) est d'une grande beauté; c'est un mélange des couleurs les plus distinguées, tantôt fondues avec un art inimitable, tantôt contrastées avec une dureté qui en augmente l'effet. Le vert tendre, qui domine sur la partie supérieure du corps, s'étend d'une part sur les six pennes intermédiaires de la queue; et de l'autre va s'unir, en se dégradant par nuances insensibles et prenant en même temps une teinte bleuâtre, à une espèce de couronne blanche qui orne le sommet de la tête. La base du bec est entourée d'un beau bleu, qui reparoit derrière l'œil et dans l'espace au-dessous. Une sorte de pièce de corpse

de velours noir, qui couvre la gorge et embrasse tout le devant du cou, tranche par son bord supérieur avec le jaune jonquille qui règne sur la poitrine, le ventre et jusque sur les trois pennes latérales de chaque côté de la queue. Cette queue est étagée et plus étagée que celle du geai de Sibérie.

On ne sait rien des mœurs de cet oiseau, qui n'a voit point encore paru en Europe.

111

# LE GEAI BRUN DE CANADA.

Corvus Canadensis. Guel.

S'il étoit pessible de supposer que le genieût pu passer en Amérique, je serois tenté de regarder celui-ci comme une variété de notre espèce d'Europe; car il en a le port, la physicaomie, ces plumes douces et soyeuses qui sont comme un attribut caractéristique du geai : il n'en diffère que par sa grosseur, qui est un peu moindre, par les couleurs de son plumage, par la longueur et la forme de sa queue, qui est étagée. Ces différences pourroient à toute force s'imputer à l'instuence du climat : mais notre geai a l'aile trop faible et vole trop mai pour avoir pu traverser des mers; et en attendant qu'une connoissance plus détaillée des mœurs du geai brun du Canada (nº 550), nous mette en état de porter un jugement solide sur sa nature, neus neus déterminons à le produire ici comme une espèce étrangère, analogue à notre geai, et l'une de celles qui en approchent de plus près.

La dénomination de geai arus donne une idée assez juste de la couleur qui domine sur le dessus du corps; car le dessous, ainsi que le sommet de la tête, la gorge et le devant du cou, sont d'un blanc sale; et cette dernière couleur se retrouve encore à l'extrémité de la queue et des ailes. Dans l'individu que j'ai observé, le bec et les pieds étoient d'un brun foncé, le dessous du corps plus rembruni, et le bec inférieur plus rensié que dans la figure; enlin les plumes de la gorge, se portant en avant, formoient une espèce de barbe à l'oiseau

IV.

# LE CRAI DE SIDÉRIE

Corvus Sibiricus. GMEL.

Les traits d'analogie par lesquels cette nouvelle espèce se rapproche de celle de notre geai consistent en un certain air de famille, en ce que la forme du bec et des pieds, et la disposition des narines sont à peu près les mêmes, et en ce que le geai de Sibérie (n° 608), a sur la tête, comme la nâtre, des

plumes étroites qu'il peut à son gré relever en ma-

nière de huppe.

Ses traits de dissemblance sont qu'il est plus petit, qu'il a la queue étagée, et que les couleurs de son plumage sont fort différentes, comme on pourra s'en assurer en comparant les figures enluminées qui représentent ces deux oiseaux. Les mœurs de celui de Sibérie nous sont absolument inconnues.

V.

# LE BLANCHE-COIFFE, OU LE GEAL DE CAYENNE (1) Corvus Cayanus. Gmel.

Il est à peu près de la grosseur de notre geai commun: mais il a le bec plus court, les pieds plus hauts, la queue et les ailes plus longues à proportion; ce qui lui donne un air moins lourd et une forme plus développée.

On peut lui trouver encore d'autres différences, principalement dans le plumage; le gris, le blanc, le noir et différentes nuances de violet, font toute la variété de ses couleurs; le gris sur le bec, les pieds et les ongles; le noir sur le front, les côtés de la tête et la gorge; le blanc autour des yeux, sur le sommet de la tête et le chignon jusqu'à la naissance du cou, et encore sur toute la partie inférieure du corps; le violet plus clair sur le dos et les ailes, plus soncé sur la queue: celle-ci est terminée de blanc, et composée de douze pennes, dont les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales.

Les petites plumes noires qu'il a sur le front sont courtes et peu flexibles : une partie, se dirigeant en avant, recouvre les narines; l'autre partie, se ralevant en arrière, forme une sorte de toupet hérissé.

VI.

# LE GARLU,

#### OU LE GRAI A VENTRE JAUNE DE CAYENNE (2).

C'est celui de tous les geais qui a les ailes les plus courtes, et qu'on peut le moins soupconner d'avoir fait le trajet des mers qui séparent les deux continents, d'autant moins qu'il se tient dans les pays chauds. Il a les pieds courts et menus, et la physionomie caractérisée. Je n'ai rien à ajouter, quant aux couleurs, à ce que la figure n° 249 présente, et l'on ne sait encore rien de ses mœurs; on ne sait pas même s'il relève les plumes de sa tête en manière de huppe, comme font les autres geais. C'est une espèce nouvelle (3).

- (1) Numéro 373.
- (2) Cet oiseau est le même que celui décrit précédemment sous le nom de bécarde à ventre jaune. (A. R.)
  - (3) Un voyageur instruit a cru reconnoître dans la

VII.

#### LE GEAI BLEU

DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Corvus cristatus. GMEL.

Cet oiseau (nº 529) est remarquable par la belle couleur bleue de son plumage, laquelle domine, avec quelque mélange de blanc, de noir et de pourpre, sur toute la partie supérieure de son corps, depuis le dessus de la tête jusqu'au bout de la queue.

Il a la gorge blanche avec une teinte de rouge; au dessous de la gorge une espèce de hausse-col noir, et plus bas une zone rougeâtre, dont la couleur, se dégradant insensiblement, va se perdre dans le gris et le blanc qui règne sur la partie inférieure du corps.

Les plumes du sommet de la tête sont longues, et l'oiseau les relève, quand il veut, en manière de huppe (¹): cette huppe mobile est plus grande et plus belle que dans notre geai; elle est terminée sur le front par une sorte de bandeau noir, qui, se prolongeant de part en d'autre sur un fond blanc jusqu'au chignon, va se rejoindre aux branches du hausse-col de la poitrine: ce bandeau est séparé de la base du bec supérieur, par une ligne blanche formée des petites plumes qui couvrent les narines. Tout cela donne beaucoup de variété, de jeu et de caractère à la physionomie de cet oiseau.

La queue est presque aussi longue que l'oiseau même et composée de douze pennes étagées.

M. Catesby remarque que ce geai d'Amérique a la même pétulance dans les mouvements que notre geai commun, que son cri est moins désagréable, et que la femelle ne se distingue du mâle que par ses couleurs moins vives. Cela étant, la figure qu'il a donnée doit représenter une femelle, et celle de M. Edwards un mâle. Mais l'âge de l'oiseau peut faire aussi beaucoup à la vivacité et à la perfection des couleurs.

Ce geai nous vient de la Caroline et du Canada; et il doit y être commun, car on en envoie souvent de ces pays-là.

figure enluminée de cet oiseau celui qu'on appelle à Cayenne bon jour commandeur, parce qu'il semble prononcer ces trois mots. Mais il me reste des doutes sur l'identité de ces deux oiseaux, parce que ce même voyageur m'a paru confondre le garlu, ou geai à ventre jaune, représenté dans les planches enluminées, n° 249, avec le tyran du Brésil, représenté n° 212. Celui-ci ressemble en effet au premier par le plumage; mais il a le bec tout différent.

(') Je ne sais pourquoi M. Klein , qui a copié Catesby, avance que cette huppe est toujours droite et relevée.

# LE CASSE-NOIX.

# LE CASSE-NOIX (1).

Corous Caryocatactes. GMEL.

Cet oiseau (nº 50) diffère des geais et des pies par la forme du bec, qu'ir a plus droit, plus obtus, et composé de deux pièces inégales : il en diffère encore par l'instinct qui l'attache de préférence au séjour des hautes montagnes, et par son naturel moins défiant et moins rusé. Du reste, il a beaucoup de rapports avec ces deux espèces d'oiseaux; et la plupart des naturalistes qui n'ont pas été gênés par leur méthode n'ont pas fait difficulté de le placer entre les geais et les pies, et même avec les choucas, qui, comme on sait, ressemblent beaucoup aux pies: mais on prétend qu'il est encore plus babillard que les uns et les autres.

M. Klein distingue deux variétés dans l'espèce du casse-noix: l'une, qui est mouchetée comme l'étourneau, qui a le bec anguleux et fort, la langue longue et fourchae, comme toutes les espèces de pies; l'autre, qui est moins grosse, et dont le bec (car il ne dit rien de son plumage) est plus menu, plus arrondi, composé de deux pièces inégales, dont la supérieure est la plus longue, et qui a la langue divisée profondément, très courte, et comme perdue dans le go-

Selon le même auteur, ces deux oiseaux mangent des noisettes; mais le premier les casse, et l'autre les perce : tous deux se nourrissent encore de glands, de baies sauvages, de pignons, qu'ils épluchent fort adroitement, et même d'insectes : ensin tous deux cachent, comme les geais, les pies et les choucas, ce qu'ils n'ont pu consommer.

Les casse-noix, sans avoir le plumage brillant, l'ont remarquable par des mouchetures blanches et triangulaires qui sont répandues partout, excepté sur la tête. Ces mouchetures sont plus petites sur la partie supérieure, plus larges sur la poitrine : elles font d'autant plus d'effet et sortent d'autant mieux qu'elles tranchent sur un fond brun.

(') Il s'appelle en latin nucifraga, ossifragus, et par quelques uns, turdela saxatilis, merula saxatilis, pica abietum guttala, gracculus Alpaus, corvus cinereus, etc.; en allemand, nuss-bretscher, nuss-bicker, etc.; tannen-heher, Turckischer-holst-schreyer; en anglois, nut-cracker.

(2) Selon Willughby, la langue ne parott pas pouvoir s'avancer plus loin que les coins de la bouche, le bec étant fermé, parce que dans cette situation la cavité du palais, qui correspond ordinalrement à la langue, se trouve remplie par une arête saillante de la mâchoire inférieure, laquelle correspond lei à cette cavité; il ajoute que le fond du palais et les bords de sa fente ou Assure sont hérissés de petites pointes.

Ces oiseaux se plaisent surtout, comme je l'ai dit ci-dessus, dans les pays montagneux. On en voit communément en Auvergne, en Savoie, en Lorraine, en Franche-Comté, en Suisse, dans le Bergamasque, en Autriche, sur les montagnes couvertes de forêts de sapins : on les retrouve jusqu'en Suède, mais seulement dans la partie méridionale de ce pays, et rarement au-delà. Le peuple d'Allemagne leur a donné les noms d'oiseaux de Turquie, d'Italie, d'Afrique; et l'on sait que, dans le langage du peuple, ces noms signifient non pas un oiseau venant réellement de ces contrées, mais un oiseau étranger dont on ignore le pays.

Quoique les casse-noix ne soient point oiseaux de passage, ils quittent quelquefois leurs montagnes pour se répandre dans les plaines. Frisch dit qu'on les voit de temps en temps arriver en troupes avec d'autres oiseaux en dissérents cantons de l'Allemagne, et toujours par préférence dans ceux où ils trouvent des sapins.

Cependant, en 4754, il en passa de grandes volées en France, et notamment en Bourgogne, où il y a peu de sapins (1). Ils étoient si fatigués en arrivant qu'ils se laissoient prendre à la main. On en tua un la même année au mois d'octobre, près de · Mostyn en Flintshire, qu'on supposa venir d'Allemagne. Il faut remarquer que cette année avoit été fort sèche et fort chaude; ce qui avoit dû tarir la plupart des fontaines, et faire tort aux fruits dont les casse-noix font leur nourriture ordinaire : et d'ailleurs, comme en arrivant ils paroissoient affamés, donnant en foule dans tous les piéges, se laissant prendre à tous les appâts, il est vraisemblable qu'ils avoient été contraints d'abandonner leurs retraites par le manque de subsistance.

Une des raisons qui les empêchent de rester et de se perpétuer dans les bons pays, c'est, dit-on, que, comme ils causent un grand préjudice aux forêts en

(') Un habile ornithologiste de la ville de Sarbourg \* m'apprend qu'en cette même année 1754 il passa en Lorraine des volées de casse-noix si nombreuses, que les bois et les campagnes en étoient remplis : leur séjour dura tout le mois d'octobre; et la faim les avoit tellement affoiblis, qu'ils se laissoient approcher et tuer à coups de bâton. Le même observateur ajoute que ces oiseaux ont reparu en 1763, mais en beaucoup plus petit nembre; que leur passage se fait toujours en automne, et qu'ils mettent ordinairement entre chaque passage un intervalle de six à neuf années, ce qui doit se restreindre à la Lorraine; car en France, et particulièrement en Bourgogne, les passages des casse-noix sont beaucoup plus éloignés.

\* M. le docteur Lottinger, qui connoît très bien les oiseaux de la Lorraine, et à qui je dois plusieurs faits concernant leurs mœurs, leurs habitudes et leurs passages. Je me ferai un devoir de le citer pour toutes les observations qui lui seront propres; et ce que je dis ict pourra suppléer aux citations omises.

pergint les gros arbres à la manière des pies, les propriétaires leur font une guerre continuelle, de manière qu'une partie est bientôt détruite, et que l'autre est obligée de se réfugier dans des forêts escarpées, où il n'y a point de gardes-bois.

Gette habitude de percer les arbres n'est pas le seul trait de ressemblance qu'ils ont avet les pies; ils nichent comme eux dans des trous d'arbres, et peut-être dans des trous qu'ils ont faits eux-mêmes: car ils ont, comme les pies, les petines du milieu de la queue usées par le bout; ce qui suppose qu'ils grimpent aussi comme eux sur les arbres; en sorté que si on vouloit conserver au casse-noix la place qui paroit lui avoir été marquée par la nature, ce séroit entre les pies et les geais; et il est singulier que Willughby lui ait donné précisément cette place dans son Ornithologie, quoique la description qu'il en a faite n'indique aucun rapport entre cet oiseau et les pies.

Il a l'iris couleur de noisette; le bec, les pieds et les ongles noirs; les narines rondes; ombragées par de petites plumes blanchâtres, étroites, peu flexibles et dirigées en avant; les pennes des siles et de la queue noirâtres, sans mouchetures, mais seulement la plupart terminées de blane, et non sans quelques variétés dans les différents individus et dans les différentes descriptions; ce qui semble confirmer l'opinion de M. Klein sur les deux races ou variétés qu'il admet dans l'espèce des casse-noix.

On ne trouve, dans les cerivains d'histoire naturelle, aucun détail sur leur ponte, leur incubation, l'éducation de leurs petits; la durée de leur vie;... c'est qu'ils habitent, comme nous avons vu, des lieux inaccessibles, où ils sont, où ils seront longtemps inconnus, et d'autant plus en sûreté, d'autant plus heureux.

# LES ROLLIERS.

Si l'on prend le rollier pour type du gente, et que l'on choisisse pour son caractère distinctif, non pas une ou deux qualités superficielles, isolées, mais l'ensemble de ses qualités connues, dont peut-être aucune en particulier ne lui est absolument propre, mais dont la somme et la combinaison le caractérisent, on trouvera qu'il y a un changement considérable à faire au dénombrement des espèces dont M. Brisson a composé ce genre, soit en écartant celles qui n'ont point assez de rapports avec notre , rollier, soit en rappelant à la même espèce les individus qui ont bien quelques différences, mais moindres cependant que celles que l'on observe souvent entre le mâle et la femelle d'une même espèce, ou entre l'oiseau jeune et le même oiseau plus âgé, et encore entre l'individu habitant un pays chaud et

le même individu transporté dans un pays froid, et enfin entre un individu sortant de la mue et le même individu ayant réparé ses perfes et remit des plumes nouvelles plus brillantes qu'auparavant.

D'après ées vues, qui me paroissent fondées, je me crois en droit de réduire d'abord à une seule et même espècé le rollier d'Europe (planches enluminées, nº 486) et le shaga-rag de Barbarle dont parle le docteur Shaw.

№ Je réduis de même à une seule espèce le rollier d'Abyssinie (nº 626) et celui du Sénégal (nº 526), que M. Brisson ne paroît pas avoir connus.

5º Je réduis entore à une seule espèce le rollier de Mindanso (nº 285), celui d'Angola (nº 88), dont M. Brisson a fait ses deuxième et troisième rolliers, et celui de Goa (nº 027), dont M. Brisson n'a pas parlé: ces trois espèces n'en feront ici qu'une seule, par les raisons que je dirai à l'article des rolliers d'Angola et de Mindanao.

4º Je me crois eti droit d'exclure du genre des rolliers la cinquième espèce de M. Brisson, ou le rollier de la Chine, parce que c'est un oiseau tout différent, etqui ressemble beaucoup plus au grivert de Cayenne, avec lequel je l'associerai sous la dénomination commune de rolle; et je les placerai tous deux avant les rolliers, parce que ces deux espèces me paroissent faire la nuance entre les géais et les rolliers.

5° J'ai renvoyé aux pies le rollier des Antilles, qui est la sixième espèce de M. Brisson, et cela par les raisons que j'ai dites cl-dessus à l'article des pies.

6º Je laisse parmi les oiseaux de proie l'yzquauhtli, dont M. Brisson a fait sa septième espèce de rollier, sous le nom de rollier de la Nouvelle-Espagne, et dont j'ai donné l'histoire à la suite des aigles et des balbuzards. En esset, selon Fernandès, qui est l'auteur original, et selon Seba lui-même, qui l'a copié, c'est un véritable oiseau de proie, qui donne la chasse aux lièvres et aux lapins, et qui par conséquent est très dissérent des rolliers. Fernandès ajoute qu'il est propre à la fauconnerie, et que sa grosseur égale celle d'un bélier.

7º Je retranche encore le hoxetot ou rollier jaune du Mexique, qui est le neuvième rollier de M. Brisson, et que j'ai mis à la suite des pies, comme ayant plus de rapports avec cette espèce qu'avec aucune autre.

Ensin j'ai renvoyé ailleurs l'ococolin de Fernandès, par les raisons exposées ci-dessus à l'article des cailles, et je ne puis admettre dans le genre du rollier l'ococolin de Seba, très dissérent de celui de Fernandès, quoiqu'il porte le même nom; car il a la taille du corbeau, le bec gros et court, les doigts et les ongles très longs, les yeux entourés de mamelons rouges, etc. (1): en sorte qu'après cette ré-

(') Nouvel exemple de la liberté qu'a prise cet auteur

sastion, qui me pareit aussi modérée que nécessaire, et en ajoutant les espèces ou variétés nouvelles, inconnues à ceux qui nous ont précédé, et même le trente-unième troupiale de M. Brisson, que je sagarde somme faisant la nuance entre les rolliers et les elseaux de paradis, il rests deux espèces de rolles et sept espèces de rolliers avec leurs variétés.

# LE ROLLE DE LA CHINE.

#### Coracias Sinensis. GMBL.

Il est vrai que cet oiseau (nº 620) a les narines découvertes comme les rolliers, et le bec fait à peu près comme eux: mais ces traits de ressemblance sont-ils assez décisifs pout qu'on ait dû le ranger partini les rolliers? et ne sont ils pas contre-balancés par des différences plus considérables et plus multipliées, soit dans les dimensions des pieds, que le rolle de la Chine a plus longs, soit dans les dimensions des ailes, qu'il a plus courtes, et composées d'ailleurs d'un moindre nombre de pennes, et de pennes autrement proportionnées (1), soit dans la forme de la queue, qu'il a étagée, soit enfin dans la forme de sa huppe, qui est une véritable huppe de geai, et tout-à-fait semblable à celle du geai bleu du Canada? C'est d'après ces différences, et surtout celle de la longueur des alles, dont l'influence ne doit pas être médiocre sur les habitudes d'un oiseau. que je me suis cru en droit de séparer des rolliers le rolle de la Chine, et de le placer entre cette espète et celle du geai, d'autant que presque toutes les disparités qui l'éloignent des rolliers semblent le rapprocher des geais; ear, indépendamment de la huppe dont j'ai parlé, on sait que les geais ont aussi les pieds plus longs que les rolliers, les ailes plus courtes, les pennes de l'aile proportionnées comme dans le rolle de la Chine, et que plusieurs enfin ont la queue étagée, tels que le geai bleu du Canada, le geai brun du même pays, et le geai de la Chine.

d'appliquer les noms de certains eiseaux étrangers à d'autres oiseaux tout différents. On ne peut trop avertir les commençants de ces fréquents méprises, qui tendent à faire un chaos de l'ornithologie.

(1) Dans le rolle de la Chine, l'aile est composée de dix-huit pennes, dont la première est très courte, et dont la cinquième est la plus longue de toutes, comme dans le geai; tandis que dans le rollier l'aile est composée de vingt-trois pennes, dont la seconde est la plus longue de toutes.

# LE GRIVERT

#### OU ROLLE DE CAYENNE.

Coracias Cayennensis. GMEL.

On ne doit pas séparer cet eiseau (nº 616) du relle de la Chine, puisqu'il a comme lui le bee fort, les ailes courtes, les pieds longs et la queue étagée : il n'en diffère que par la petitesse de la taille et par les couleurs du plumage, qu'on a tâché d'indiquer dans le nom de grivert. A l'égard des mœurs de ses deux rolles, nous ne sommes point en état d'en faire la comparaison : mais il est probable que des oiseaux qui ont à peu près la même conformation de parties extérieures, surtout de celles qui servent aux fonetions principales, comme de marcher, de voler, de manger, ont à peu près les mêmes habitudes; et il me semble que l'analogie des espèces se décèle mieux par cette similitude de conformation dans les principaux organes, que par de petits poils qui naissent autour des narines.

# LE ROLLIER D'EUROPE (1).

#### Coracias Garrula. L.

Le nom de geai de Strasbourg, de pie de mer ou des bouleaux, de perroquet d'Allemagne, sous lesquels cet oiseau (n° 486) est connu en différents pays, lui ont été appliqués sans beaucoup d'examen, et par une analogie purement populaire, c'est-àdire très superficielle: il ne faut qu'un coup d'œil sur l'oiseau, ou même sur une bonne figure coloriée, pour s'assurer que ce n'est point un perroquet, quoiqu'il ait du vert et du bleu dans son plumage; et en y regardant d'un peu plus près, on jugera tout aussi sûrement qu'il n'est ni une pie ni un geai, quoiqu'il jase sans cesse comme ces oiseaux.

En effet, il a la physionomie et le port très différents, le bec moins gros, les pieds beaucoup plus courts à proportion, plus courts même que le doigt

(') Gesner avoit out dire que son nom allemand roller exprimoit son cri. Schwenckfeld dit la même chose de selui de rache. Il faut que l'un ou l'autre se trompe; et fincline à croire que c'est Gesner, parce que le mot rache, adopté par Schwenckfeld, a plus d'analogie avec la plupart des noms donnés au rollier en différents pays, et auxquels on ne peut guère assigner de racine commune que le cri de l'oiseau. En latin, mercolfus, garrulus, cornia cærulea, corvus dorso sanguineo: piea, galgulus marina, coracias, etc.; en allemand, galgen-regel, halk-regel, gals-kjegel, racher; en anglois, roller.

du milieu, les ailes plus longues et la queue faite tout autrement; les deux pennes extérieures dépassent de plus d'un demi-pouce (au moins dans quelques individus) les dix pennes intermédiaires, qui sont toutes égales entre elles. Il a de plus une espèce de verrue derrière l'œil, et l'œil lui-même entouré d'un cercle de peau jaune et sans plumes.

Enfin, pour que la dénomination de geat de Strasbourg fût vicieuse à tous égards, il falloit que cet oiseau ne fût rien moins que commun dans les environs de Strasbourg; et c'est ce qui m'est assuré positivement par M. Hermann, professeur de médecine et d'histoire naturelle en cette ville: « Les rolliers y sont si rares, m'écrivoit ce savant, qu'à peine il s'y en égare trois ou quatre en vingt ans. » Celui qui fut autrefois envoyé de Strasbourg à Gesner étoit sans doute un de ces égarés; et Gesner, qui n'en savoit rien, et qui crut apparemment qu'il y étoit commun, le nomma geai de Strasbourg, quoique, encore une fois, il ne fût point un geai, et qu'il ne fût point de Strasbourg.

D'ailleurs c'est un oiseau de passage, dont les migrations se font régulièrement chaque année dans les mois de mai et de septembre, et malgré cela il est moins commun que la pie et le geai. Je vois qu'il se trouve en Suède et en Afrique; mais il s'en faut bien qu'il se répande, même en passant, dans toutes les régions intermédiaires. Il est inconnu dans plusicurs districts considérables de l'Allemagne, de la France, de la Suisse, etc., d'où l'on peut conclure qu'il parcourt dans sa route une zone assez étroite, depuis la Smalande et la Scanie jusqu'en Afrique; il y a même assez de points donnés dans cette zone pour qu'on puisse en déterminer la direction, sans beaucoup d'erreur, par la Saxe, la Franconie, la Souabe, la Bavière, le Tyrol, l'Italie, la Sicile, et ensin par l'île de Malte, laquelle est comme un entrepôt général pour la plupart des oiscaux voyageurs qui traversent la Méditerranée. Celui qu'a décrit M. Edwards avoit été tué sur les rochers de Gibraltar, où il avoit pu passer des côtes d'Afrique; car ces oiseaux ont le vol fort élevé. On en voit aussi, quoique rarement, aux environs de Strasbourg, comme nous avons dit plus haut, de même qu'en Lorraine (1) et dans le cœur de la France; mais ce sont apparemment des jeunes qui quittent le gros de la troupe, et s'égarent en chemin.

Le rollier est aussi plus sauvage que le geai et la pie; il se tient dans les bois les moins fréquentés

(1) M. Lottinger m'apprend qu'en Lorraine ces oiseaux passent encore plus rarement que les casse-noix, et en moindre quantité. Il ajoute qu'on ne les voit jamais qu'en automne, non plus que les casse-noix, et qu'en 1771 il en fut blessé un aux environs de Sarbourg, lequel, tout blessé qu'il étoit, vécut encore treize à quatorze jours 2013 manger.

et les plus épais, et je ne sache pas qu'on ait jamais réussi à le priver et à lui apprendre à parler : cependant la beauté de son plumage est un sûr garant des tentatives qu'on aura faites pour cela; c'est un assemblage des plus belles nuances de bleu et de vert, mêlées avec du blanc, et relevées par l'opposition de couleurs plus obscures (1). Mais une figure bien enluminée donnera une idée plus juste de la distribution de ces couleurs que toutes les descriptions; seulement il faut savoir que les jeunes ne prennent leur bel azur que dans la seconde année, au contraire des geais, qui ont leurs belles plumes bleues avant de sortir du nid.

Les rolliers nichent, autant qu'ils peuvent, sur les bouleaux, et ce n'est qu'à leur défaut qu'ils s'établissent sur d'autres arbres; mais dans les pays où les arbres sont rares, comme dans l'île de Malte et en Afrique, on dit qu'ils font leur nid dans la terre (2). Si cela est vrai, il faut avouer que l'instinct des animaux, qui dépend principalement de leurs facultés tant internes qu'externes, est quelquefois modifié notablement par les circonstances, et produit des actions bien différentes, selon la diversité des lieux, des temps et des matériaux que l'animal est forcé d'employer.

Klein dit que, contre l'ordinaire des oiseaux, les petits du rollier font leurs excréments dans le nid; et c'est peut-être ce qui aura donné lieu de croire que cet oiseau enduisoit son nid d'excréments humains, comme on l'a dit de la huppe; mais cela ne se concilieroit point avec son habitation dans les forêts les plus sauvages et les moins fréquentées.

On voit souvent ces oiseaux avec les pies et les corneilles dans les champs labourés qui se trouvent à portée de leurs forêts; ils y ramassent les petites graines, les racines et les vers que le soc a ramenés à la surface de la terre, et même les grains nouvellement semés. Lorsque cette ressource leur manque, ils se rabattent sur les baies sauvages, les sca-

- (') Linnæus est le seul qui dise qu'il a le dos couleur de sang. (Fauna Suecica, no 73.) Le sujet qu'il a décrit auroit-il été différent de tous ceux qui ont été décrits par les autres naturalistes?
- (\*) « Un chasseur, dit M. Godeheu, m'a assuré que » dans le mois de juin il avoit vu sortir un de ces oi» seaux d'une butt de terre où il y avoit un trou de la
  » grosseur du poing, et qu'ayant creusé dans cet en» droit en suivant le fii du trou, qui alloit horizontale» ment, il trouva, à un pied de profondeur ou environ,
  » un nid fait de paille et de broussailles, dans lequel il y
  » avoit deux œufs. » Ce témoignage de chasseur, qui seroit suspect s'il étoit unique, semble confirmé par celui
  du docteur Shaw, qui, parlant de cet oiseau, connu
  en Afrique sous le nom de shaga-rag, dit qu'il fait son
  nid dans les berges des lits des rivières. Malgré tout
  cela, je crains fort qu'il n'y ait ici quelque méprise, et
  que l'on n'ait pris le martin-pécheur pour le rollier, à
  cause de la ressemblance des couleurs.

rabées, les sauterelles et même les grenouilles. Schwenckfeld ajoute qu'ils vont quelquesois sur les charognes: mais il faut que ce soit pendant l'hiver, et seulement dans les cas de disette absolue (1); car ils passent en général pour n'être point carnassiers, et Schwenckseld remarque lui-même qu'ils deviennent fort gras l'automne, et qu'ils sont alors un bon manger (2); ce qu'on ne peut guère dire des oiseaux qui se nourrissent de voiries.

On a observé que le rollier avoit les narines longues, étroites, placées obliquement sur le bec près de sa base et découvertes; la langue noire, non fourchue, mais comme déchirée par le bout, et terminée en arrière par deux appendices fourchus, un de chaque côté; le palais vert, le gosier jaune, le ventricule couleur de safran, les intestins longs à peu près d'un pied, et le cœcum de vingt-sept lignes. On lui a trouvé environ vingt-deux pouces de vol, vingt pennes à chaque aile, et, selon d'autres, vingt-trois, dont la seconde est la plus longue de toutes; enfin on a remarqué que, partout où ces pennes et celles de la queue ont du noir au dehors, elles ont du bleu par-dessous.

Aldrovande, qui paroît avoir bien connu ces oiseaux, et qui vivoit dans un pays où il y en a, prétend que la femelle diffère beaucoup du mâle, et par le bec, qu'elle a plus épais, et par le plumage, ayant la tête, le cou, la poitrine et le ventre couleur de marron tirant au gris cendré, tandis que dans le mâle ces mêmes parties sont d'une couleur d'aigue-marine plus ou moins foncée, avec des reflets d'un vert plus obscur en certains endroits. Pour moi, je soupçonne que les deux longues pennes extérieures de la queue, et ces verrues derrière les yeux, lesquelles ne paroissent que dans quelques individus, sont les attributs du mâle, comme l'éperon l'est dans les gallinacées, la longue queue dans les paons, etc.

#### Variété du Rollier.

Le docteur Shaw fait mention, dans ses Voyages, d'un oiseau de Barbarie appelé par les Arabes schaga-rag, lequel a la grosseur et la forme du geai, mais avec un bec plus petit et des pieds plus courts.

Cet oiseau a le dessus du corps brun, la tête, le cou et le ventre d'un vert clair, et sur les ailes, ainsi que sur la queue, des taches d'un brun foncé. M. Shaw ajoute qu'il fait son nid sur le bord des rivières, et que son cri est aigre et perçant.

Cette courte description convient tellement à notre rollier, qu'on ne peut douter que le schagarag n'appartienne à la même espèce; et l'analogie

(') S'ils y vont l'été, ce peut être à cause des insectes. (P) Frisch compare leur chair à celle du ramier. de son nom avec la plupart des noms allemands donnés au rollier d'après son cri est une probabilité de plus.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AU ROLLIER.

T.

#### LE ROLLIER D'ABYSSINIE.

Coracias Abyssinica. Guel.

Cette espèce ressemble beaucoup, par le plumage. à notre rollier d'Europe; seulement les couleurs en sont plus vives et plus brillantes, ce qui peut s'attribuer à l'influence d'un climat plus sec et plus chaud. D'un autre côté, il se rapproche du rollier d'Angola par la longueur des deux pennes latérales de la queue, lesquelles dépassent toutes les autres de cinq pouces; en sorte que la place de cet oiseau semble marquée entre le rollier d'Europe et celui d'Angola. La pointe du bec supérieur est très crochue. C'est une espèce tout-à-fait nouvelle (n° 626).

# Variété du Rollier d'Abyssinie.

On doit regarder le rollier du Sénégal, représenté dans les planches enluminées (nº 526 1), comme une variété de celui d'Abyssinie. La principale différence que l'on remarque entre ces deux oiseaux d'Afrique consiste en ce que, dans celui d'Abyssinie, la couleur orangée du dos ne s'étend pas, comme dans celui du Sénégal, jusque sur le cou et la partie supérieure de la tête; différence qui ne suffit pas, à beaucoup près, pour constituer deux espèces distinctes, et d'autant moins que les deux rolliers dont il s'agit ici appartiennent à peu près au même climat; qu'ils ont l'un et l'autre à la queue ces deux pennes latérales excédantes, dont la longueur est double de celle des pennes intermédiaires; qu'ils ont tous deux les ailes plus courtes que celles de notre rollier d'Europe; enfin qu'ils se ressemblent encore par les nuances, l'éclat et la distribution de leurs couleurs.

(\*) Ce rollier du Sénégal est exactement le même que le rollier des Indes à queue d'hirondelle de M. Edwards (planche 327); nouvelle preuve de l'incertitude des traditions sur le pays natal des oiseaux. M. Edwards n'a compté que dix pennes à la queue de ce rollier, qui lui a paru parfaite. II.

## LE ROLLIER D'ANGOLA.

Coracias caudata. GMEL.

111.

## LE CUIT (1) OU ROLLIER DE MINDANAO (7).

Coracias Bengalensis. GMEL.

Ces deux rolliers ont entre eux des rapports si frappants qu'il n'est pas possible de les séperer. Celui d'Angola ne se distingue du cuit ou rollier de Mindanao que ner la longueur des pennes extérieures de sa queue, double de la longueur des pennes intermédiaires, et par de légers accidents de couleurs : mais en sait que de telles différences, et de plus grandes encera, sont souvent l'effet de celles du sexe, de l'âge et même de la mue; et que cela soit ainsi à l'égard des deux rolliers dont il est question, s'est se qui paroitra fort probable d'après l'examen des descriptions faites par M. Brisson, qui ne peut être soupçonné d'avoir voulu favoriser men opinion sur l'identité spécifique de ces deux oissaux, puisqu'il en fait deux espèces distinctes et séparées. Tous deux out à peu près la gressour de notre rollier d'Europe, sa forme totale, son bec un peu crochu, sas merimes découvertes, ses pieds courts, ses longs doigts, ses longues ailes, et même les coulours de son plumage, quoique distribuées un peu différemment : c'est toujours du bleu, du vert et du brun, tantôt séparés et tranchant l'un sur l'autre, tantôt mélés, fondus ensemble, et formant plusieurs teintes intermédiaires différemment nuancées, et donnant des reflets différents, mais de manière que le vert bleuâtre ou vert de mer est répandu sur le sommet de la tête; le brun plus ou moins foncé, plus ou moins verdâtre, sur tout le dessus du corps et toute la partie antérieure de l'oiseau, avec quelques teintes de violet sur la gorge; le bieu, le vert et toutes les nuances qui résultent de leur mélange, sur le eroupion, la queue, les ailes et le ventre. Seulement le rollier de Mindanao a au-dessous de la poitrine une espèce de ceinture orangée que n'a point le rollier d'Angola.

On objectera peut-être contre cette identité d'espèce, que le royaume d'Angola est loin du Bengale, et bien plus encore des Philippines.... Mais est-il impossible, n'est-il pas au contraire assez naturel que ces oiseaux soient répandus en différentes parties du même continent, et dans les lles qui en sont peu éloignées ou qui y tiennent par une chaîne d'autres îles, surtout les climats étant à peu près semblables? D'ailleurs on sait qu'il ne faut pas tou jours se fier sur tous les points au témoignage de ceux qui nous apportent les productions des pays éloignés, et que, même en supposant ces personnes exactes et de bonne soi ,elles peuvent très bien, vu la communication perpétuelle que les vaisseaux européens établissent entre toutes les parties du monde, trouver en Afrique et apporter de Gumée ou d'Angola des oiseaux originaires des Indes orientales; et c'est à quoi ne prennent point assez garde la plupart des naturalistes lorsqu'ils veulent fixer le climat natal des espèces étrangères. Quoi qu'il en soit, si l'on veut attribuer les petites dissemblances qui sont entre le rollier de Mindanao et le rollier d'Angola à la différence de l'âge, c'est le dernier qui sera le plus vieux : que si on les attribue à la différence du sexe, ce sera encore lui qui sera le mâle; car l'on sait que, dans les rolliers, les belles eouleurs des plumes, et sans doute les longues pennes de la queue, ne paroissent que la seconde année, et que, dans toutes les espèces, si le mâle diffère de la femelle, c'est toujours en plus et par la surabondance des parties, ou par l'intensité plus grande des qualités semblables.

# Variété des Rolliers & Angola et de Mindenao.

Il vient d'arriver de Goa au Cabinet du Rei un nouveau rollier qui a heaucoup de rapport avec celui de Mindanao: il en diffère seulement par sa gresseur et par une sorte de collier, souleur de lie de vin, qui n'embrasse que la partie postérieure du cou, un peu au-dessous de la tête. Il n'a pas, non plus que le rollier d'Angola, la ceinture orangée du collier de Mindanao; mais, s'il s'éloigne en cela du dernier, il se rapproche d'autant du premier, qui est certainement de la même espèce.

ĮV,

#### LE ROLLIER DES INDES.

#### Coracias Orientalis, Guel.

Ce rollier (n° 649), qui est le quatrième de M.Brissen, diffère moins de ceux dont nous avons parlépar ses couleurs, qui sont toujours le bleu, le vert le brun, etc., que par l'ordre de leur distribution mais en général son plumage est plus rembruni; son bec est aussi plus large à sa base, plus erochu et de couleur jaune; enfin c'est de tous les relliers celui qui a les ailes les plus longues.

M. Sonnerat a remis depuis peu au Cabinet da Roi un oiseau ressemblant presque en tout au rollier des Indes: il a seulement le bec encore plus large; aussi l'avoit-on étiqueté du nom de grand' queuls

<sup>(&#</sup>x27;) C'est le nom que les habitants de Mindanao donnent à ce rollier.

<sup>(\*)</sup> Numéros 88 et 285

de crapaud, Mais ce nom conviendroit mieux au tette-chèyre.

V.

## LE ROLLIER DE MADAGASCAR.

# Coracias Madagascariensis. Guel.

Cette espèce diffère de toutes les précédentes par le bec, qui est plus épais à sa base; par les yeux, qui sont plus grands; par la longueur des ailes et de la queue, quoique copendant celle-ci n'ait point les pennes extérieures plus longues que les intermédiaires; enfin par l'uniformité du plumage, dont la couleur dominante est un brun pourpre : seulement le bcc est jaune; les plus grandes pennes de l'aile sont noires; le bas-ventre est d'un bleu clair; la queue est de même couleur, bordée à son extrémité d'une bande de trois quances, pourpre, bleu clair, et la dernière bleu foncé presque noir. Du reste, cet oiseau a tous les autres caractères apparents des rolliers, les pieds courts, les bords du bec supérjeur échancrés yers la pointe, les petites plumes qui naissent autour de sa base relevées en arrière, les narines désouvertes, etc. (nº 50),

уı,

# LE ROLLIER DU MEXIQUE.

## Cornoine Mexicana, Guel.

C'est le merle du Mexique de Seba, dont M. Brisson a fait son huitième rollier. Il faudroit l'avoir vu pour le rapporter à sa véritable espèce ; car cela seroit assez difficile d'après le peu qu'en a dit Seba, lequel estici l'auteur original. Si je l'admets en ce moment parmi les rolliers, c'est que, p'ayant aucune raison décisive de lui donner l'exclusion, j'ai cru devoir m'en rapporter sur cela à l'avis de M. Brisson, jusqu'à ce qu'une connoistance plus exacte confirme ou détruise cet arrangement prayisjonnel. Au reste, les couleurs de cet oiseau na sont point du tout celles qui dominent ordinairement dans le plumage des rolliers : la partie supérieure du corps est d'un gris obscur mélé d'une teinte de roux, et la partie inférieure d'un gris plus clair relevé par des marques couleur de feu.

VII.

#### LE ROLLIER DE PARADIS.

#### Oriolus aureus. GMEL.

Je place cet oiseau entre les rolliers et les oiseaux de paradis, comme faisant la nuance entre ces deux genres, parce qu'il me paroit avoir la forme des premiers, et se rapprocher des oiseaux de paradis

par la petitesse et la situation des yaux au-dessus et fort près de la commissure des deux pièses du bec, et par l'espèse de velours qui receuvre la gorge et une partie de la tête. D'ailleurs les deux longues plumes de la queue qui se trouvent quelquefois dans notre rollier d'Europe, et qui sont bisse plus longues dans celui d'Angola, sont encore un trait d'analogie qui rapproche le genre du rollier de celui de l'gises; de paradis.

L'oiseau dont il s'agit dans cet article a le dessur du corps d'un orangé vif et brillant, le dessous d'un beau jaune; il n'a de noir que sous la gorge, sur une partie du maniement de l'aile et sur les pennes de la queue. Les plumes qui revêtent le cou par derrière sont longues, étroites, flexibles et retombent un peu de chaque côté sur les parties latérales du cou et de la poitrine.

On avoit fait l'honneur au sujet décrit et dessiné par M. Edwards de lui arracher les pieds et les jambes, comme à un véritable oiseau de paradis; et c'est sans doute ce qui avoit engagé M. Edwards à le rapporter à cette espèce, quoiqu'il n'en sût pas les principaux caractères. Les grandes pennes de l'aile manquoient aussi, mais celles de la queue étoient complètes; il y en avoit douse de couleur noire, comme j'ai dit, et terminées de jaune. M. Edwards soupçonne que les grandes pennes de l'aile devoient aussi être noires, soit parce qu'elles sont le plus souvent de la même couleur que celles de la queue, soit par cela même qu'elles manquoient dans l'individu qu'il a observé, les marchands qui tratiquent de ces oiseaux ayant coutume, en les faisant sécher, d'arracher comme inutiles les plumes de mauvaise couleur, afin de laisser paroître les belles plumes, pour lesquelles seules ces oiseaux sont recherchés.

## L'OISEAU DE PARADIS(1).

#### Paradisea Apoda. L.

Cette espèce est plus célèbre par les qualités fausses et imaginaires qui lui ont été attribuées, que par ses propriétés réelles et vraiment remarquables. Le nom d'oiseau de paradis fait naître encore dans la plupart des têtes l'idée d'un oiseau qui n'a point de pieds, qui vole toujours, même en dormant, ou se suspend tout au plus pour quelques instants aux branches des arbres, par le moyen des longs filets de

(1) En latin, avis paradisea, paradisiaca et paradisi, apus Indica, avus Dei, parvus pavo, pavo Indicus, manucodiata (nom que les Indiens ont adopté) manucodiala rex, manucodiata longa, hippomanucodiata, hirundo Ternatentis (Belon lui a appliqué mal à propos le nom de phanix); en allemand, luftvo-cl, paradiesvogel; en anglois, bird of paradise.

sa queue; qui vole en s'accouplant, comme sont certains insectes, et de plus en pondant et en couvant ses œuss (1), ce qui n'a point d'exemple dans la nature; qui ne vit que de vapeurs et de rosée; qui a la cavité de l'abdomen uniquement remplie de graisse, au lieu d'estomac et d'intestins, lesquels lui seroient en effet inutiles par la supposition, puisque, ne mangeant rien, il n'auroit rien à digérer ni à évacuer; en un mot, qui n'a d'autre existence que le mouvement, d'autre élément que l'air, qui s'y soutient toujours tant qu'il respire, comme les poissons se soutiennent dans l'eau, et qui ne touche la terre qu'après sa mort (2).

Ce tissu d'erreurs grossières n'est qu'une chaîne de conséquences assez bien tirées de la première erreur, qui suppose que l'oiseau de paradis n'a point de pieds, quoiqu'il en ait d'assez gros (3); et cette erreur primitive vient elle-même (4) de ce que les marchands indiens qui font le commerce des plumes de cet oiseau, ou les chasseurs qui les leur vendent, sont dans l'usage, soit pour les conserver et les transporter plus commodément, ou peut-être afin d'accréditer une erreur qui leur est utile, de faire sécher l'oiseau même en plumes, après lui avoir arraché les cuisses et les entrailles; et comme on a été fort long-temps sans en avoir qui ne fussent ainsi préparés, le préjugé s'est fortifié au point qu'on a traité de menteurs les premiers qui ont dit la vérité, comme c'est l'ordinaire.

Au reste, si quelque chose pouvoit donner une

(1) On a cru rendre la chose plus vraisemblable en disant que le mâle avoit sur le dos une cavité dans laquelle la femelle déposoit ses œufs, et les couvoit au moyen d'une autre cavité correspondante qu'elle avoit dans l'abdomen, et que, pour assurer la situation de la couveuse, ils s'entrelaçoient par leurs longs filets. D'autres ont dit qu'ils nichoient dans le paradis terrestre, d'où leur est venu le nom d'oiseaux de paradis.

(a) Les Indiens disent qu'on le trouve toujours le bec fiché en terre... Et en esset, consormés comme ils sont, ils doivent toujours tomber le bec ie premier.

(3) M. Barrère, qui semble ne parler que par conjecture sur cet article, avance que les oiseaux de paradis ont les pieds si ceurts, et tellement garnis de plumes jusqu'aux doigts, qu'on pourroit croire qu'ils n'en ont point du tout. C'est ainsi qu'en voulant indiquer une trreur, il est tombé dans une autre.

(4) Les habitants des îles d'Arou croient que ces oiseaux naissent à la vérité avec des pieds, mais qu'ils
sont sujets à les perdre, soit par maladie, soit par vieillesse. Si le fait étoit vrai, il seroit la cause de l'erreur et
son excuse; et s'il étoit vrai, comme le dit Olaüs Wormius, que chacun des doigts de cet oiseau eût trois articulations, ce seroit une singularité de plus; car l'on
sait que, dans presque tous les oiseaux, le nombre des
articulations est différent dans chaque doigt, le doigt
postérieur n'en ayant que deux, compris celle de
l'ongle, et parmi les antérieurs l'interne en ayant (rois,
celui du milieu quatre, et l'externe cinq.

apparence de probabilité à la fable du vol perpétuel de l'oiseau de paradis, c'est sa grande légèreté produite par la quantité et l'étendue considérable de ses plumes; car, outre celles qu'ont ordinairement les oiseaux, il en a beaucoup d'autres et de très longues, qui prennent naissance de chaque côté dans les flancs entre l'aile et la cuisse, et qui, se prolongeant bien au-delà de la queue véritable, et se confondant, pour ainsi dire, avec elle, lui font une espèce de fausse queue à laquelle plusieurs observateurs se sont mépris. Ces plumes subalaires (1) sont de celles que les naturalistes nomment décomposées : elles sont très légères en elles-mêmes, et forment, par leur réunion, un volume presque sans masse et comme aérien, très capable d'augmenter la grosseur apparente de l'oiseau (2), de diminuer sa pesanteur spécifique, et de l'aider à se soutenir dans l'air, mais qui doit aussi quelquefois mettre obstacle à la vitesse du vol et nuire à sa direction, pour peu que le vent soit contraire : aussi a-t-on remarqué que les oiseaux de paradis cherchent à se mettre à l'abri des grands vents (3), et choisissent pour leur séjour ordinaire les contrées qui y sont le moins exposées.

Ces plumes sont au nombre de quarante ou cinquante de chaque côté et de longueurs inégales; la plus grande partie passe sous la vériuable queue, et d'autres passent par-dessus sans la cacher, parce que leurs barbes effilées et séparées composent, par leurs entrelacements divers, un tissu à larges mailles et pour ainsi dire transparent, effet très difficile à bien rendre dans une enluminure.

On fait grand cas de ces plumes dans les Indes, et elles y sont fort recherchées. Il n'y a guère qu'un siècle qu'on les employoitaussi en Europe aux mêmes usages que celles d'autruche, et il faut convenir qu'elles sont très propres, soit par leur légèreté, soit par leur éclat, à l'ornement et à la parure; mais les prêtres du pays leur attribuent je ne sais quelles vertus miraculeuses qui leur donnent un nouveau prix aux yeux du vulgaire, et qui ont valu à l'oiseau auquel elles appartiennent le nom d'oiseau de Dieu.

Ce qu'il y a de plus remarquable après cela dans l'oiseau de paradis (n° 254), ce sont les deux longs filets qui naissent au-dessus de la queue véritable, et qui s'étendent plus d'un pied au-delà de la fausse queue formée par les plumes subalaires. Ces filets

(') Je les nomme ainsi parce qu'elles naissent sub aid.

(e) Aussi dit-on qu'il a la grosseur apparente du pigeon, quoiqu'il soit en effet moins gros que le merle.

(3) Les îles d'Arou sont divisées en cinq îles : il n'y a que celle du milieu où l'on trouve ces oiseaux; ils ne paroissent jamais dans les autres, parce que, étant d'une nature très foible, ils ne peuvent pas supporter les grands vents. ne sont effectivement des filets que dans leur partie intermédiaire : encore cette partie elle-même estelle garnie de petites barbes très courtes, ou plutôt de naissances de barbes; au lieu que ces mêmes filets sont revêtus, vers leur origine et vers leur extrémité, de barbes d'une longueur ordinaire. Celles de l'extrémité sont plus courtes dans la femelle; et c'est, suivant M. Brisson, la seule différence qui la distingue du mâle (4).

La tête et la gorge sont couvertes d'une espèce de velours formé par de petites plumes droites, courtes, fermes et serrées; celles de la poitrine et du dos sont plus longues, mais toujours soyeuses et douces au toucher. Toutes ces plumes sont de diverses couleurs, comme on le voit dans la figure, et ces couleurs sont changeantes et donnent différents reslets, selon les différentes incidences de la lumière; ce que la figure ne peut exprimer.

La tête est fort petite à proportion du corps; les yeux sont encore plus petits et placés très près de l'ouverture du bec, lequel devroit être plus long et plus arqué dans la planche enluminée. Enfin Clusius assure qu'il n'y a que dix pennes à la queue; mais sans doute il ne les avoit pas comptées sur un sujet vivant; et il est douteux que ceux qui nous viennent de si loin aient le nombre de leurs plumes bien complet, d'autant que cette espèce est sujette à une mue considérable et qui dure plusieurs mois chaque année. Ils se cachent pendant ce temps-là, qui est la saison des pluies pour le pays qu'ils habitent: mais au commencement du mois d'août, c'està-dire après la ponte, leurs plumes reviennent; et pendant les mois de septembre et d'octobre, qui sont un temps de calme, ils vont par troupes, comme font les étourneaux en Europe.

Ce bel oiseau n'est pas fort répandu: on ne le trouve guère que dans les parties de l'Asie où croissent les épiceries, et particulièrement dans les îles d'Arou: il n'est point inconnu dans la partie de la Nouvelle-Guinée qui est voisine de ces îles, puisqu'il y a un nom; mais ce nom même, qui est burong-arou, semble porter l'empreinte du pays originaire.

L'attachement exclusif de l'oiseau de paradis pour les contrées où croissent les épiceries, donne lieu de croire qu'il rencontre sur ces arbres aromatiques la nourriture qui lui convient le mieux; du moins est-il certain qu'il ne vit pas uniquement de la rosée.

J. Otton-Helbigius, qui a voyagé aux Indes, nous apprend qu'il se nourrit de baies rouges que produit un arbre fort élevé; Linnæus dit qu'il fait sa proie des grands papillons; et Bontius, qu'il donne quelquefois la chasse aux petits oiseaux et les mange

(\*) Les habitants du pays disent que les femelles sont plus petites que les mâles.

Les bois sont sa demeure ordinaire; il se perche sur les arbres, où les Indiens l'attendent cachés dans des huttes légères qu'ils savent attacher aux branches, et d'où ils le tirent avec leurs flèches de roseau. Son vol ressemble à celui de l'hirondelle, ce qui lui a fait donner le nom d'hirondelle de Ternate; d'autres disent qu'il a en effet la forme de l'hirondelle, mais qu'il a le vol plus élevé, et qu'on le voit toujours au haut de l'air.

Quoique Marcgrave place la description de cet oiseau parmi les descriptions des oiseaux du Brésil, on ne doit point croire qu'il existe en Amérique, à moins que les vaisseaux européens ne l'y aient transporté; et je fonde mon assertion non seulement sur ce que Marcgrave n'indique point son nom brasilien, comme il a coutume de faire à l'égard de tous les oiseaux du Brésil, et sur le silence de tous les voyageurs qui ont parcouru le nouveau continent et les îles adjacentes, mais encore sur la loi du climat : cette loi, ayant été établie d'abord pour les quadrupèdes, s'est ensuite appliquée d'ellemême à plusieurs espèces d'oiseaux, et s'applique particulièrement à celui-ci, comme habitant les contrées voisines de l'équateur, d'où la traversée est beaucoup plus difficile, et comme n'ayant pas l'aile assez forte, relativement au volume de ses plumes : car la légèreté seule ne suffit point pour faire une telle traversée, elle est même un obstacle dans le cas des vents contraires, ainsi que je l'ai dit. D'ailleurs, comment ces oiseaux se seroient-ils exposés à franchir des mers immenses pour gagner le nouveau continent, tandis que même dans l'ancien ils se sont resserrés volontairement dans un espace assez étroit, et qu'ils n'ont point cherché à se répandre dans les contrées contigues qui sembloient leur offrir la même température, les mêmes commodités et les mêmes ressources.

Il ne paroît pas que les anciens aient connu l'oiseau de paradis. Les caractères si frappants et si singuliers qui le distinguent de tous les autres oiseaux, ces longues plumes subalaires, ces longs filets de la queue, ce velours naturel dont la tête est revêtue, etc., ne sont nulle part indiqués dans leurs ouvrages; et c'est sans fondement que Belon a prétendu y retrouver le phénix des anciens, d'après une foible analogie qu'il a cru apercevoir, moins entre les propriétés de ces deux oiseaux, qu'entre les fables qu'on a débitées de l'un et de l'autre. D'ailleurs, on ne peut nier que leur climat propre ne soit absolument différent, puisque le phénix se trouvoit en Arabie et quelquefois en Egypte, au lieu que l'oiseau de paradis ne s'y montre jamais, et qu'il paroît attaché, comme nous venons de le voir, à la partie orientale de l'Asie, laquelle étoit fort peu connue des anciens.

Clusius rapporte, sur le témoignage de quelques

marine, lesquels n'étaient instruits eux-mêmes que par des eul-dire, qu'il y a deux espèces d'oiseaux de paradis : l'une constamment plus belle et plus grande, attachée à l'île d'Arou; l'autre plus petite et moins belle, attachée à la partie de la terre des Papous qui est voisine de Gilelo. Helbigius, qui a our dire la même chose dans les îles d'Arou, ajoute que les oiseaux de paradis de la Nouvelle-Guinée. ou de la terre des Papous, diffèrent de ceux de l'ile d'Arou, non seulement par la taille, mais encore par les couleurs du plumage, qui est blanc et jaunatre. Malgré ces deux autorités, dont l'une est trop suspecte et l'autre trop vague pour qu'on puisse en tirer rien de précis, il me paroît que tout ce qu'on peut dire de raisonnable d'après les faits les plus avérés, e'est que les oiseaux de paradis qui nous viennent des Indes ne sont pas tous également conservés, ni tous parfaitement semblables; qu'on trouve en effet de cos oiseaux plus petits ou plus grands, d'autres qui ont les plumes subalaires et les filets de la queue plus eu moins longs, plus ou moins nombreux; d'autres qui ont ces filets différemment conformés, ou qui n'en ont point du tout; d'autres enfin qui diffèrent entre eux par les couleurs du plumage, par des huppes ou touffes de plumes. ete.; mais que, dans le vrai, il est difficile, parmi ces différences aperçues dans des individus presque tous mutilés, déligurés, ou du moins mai desséchés, de déterminer précisément celles qui peuvent constituer des espèces diverses, et celles qui ne sont que des variétés d'age, de sexe, de saison, de climat, d'accident, etc.

B'ailleurs, il faut remarquer que les eiseaux de paradis étant fort chers comme marchandise, à raison de leur célébrité, on tâche de faire passer sous ce nom plusieurs oiseaux à longue queue et à beau plumage, auxquels on retranche les pieds et les ouisses pour en augmenter la valeur. Nous en avons vu si-dessus un exemple dans le rellier de paradis, cité par M. Edwards, planche cun, et auquel on avoit accordé les houneurs de la mutilation. J'ai vu moi-même des perruches, des promérops, d'autres oiseaux, qu'on avoit ainsi traités; et l'on en peut voir plusieurs autres exemples dans Aldrovande et dans Seba (1). On trouve même assex com-

(') La seconde aspèce de manucadiata d'Aldroyande n'a ni les filets de la queue, ni les plumes subalaires, ni la calotte de velours, ni le bec, ni la langue des oiseaux de paradis; la différence est si marquée, que M. Brisson s'est eru fondé à faire de cet oiseau un guépier: acquedant qu' l'égard de la cipquième espèce du même Aldroyande, qui est certainement un oiseau de paradis, c'est tout aussi certainement un individu non seulement mutilé, mais défiguré.

Des dix oiseaux représentés et décrits par Seba sous le pem d'oiseaux de paradis, il n'y en a que quaire qr' munément de véritables oiseaux de paradis qu'on a taché de rendre plus singuliers et plus chers en les détigurant de différentes façons. Je me contenteraj donc d'indiquer à la suite des deux espèces principales, les oiseaux qui m'ont para avoir assez de traits de conformité avec elles pour y être rapportés, et assez de traits de dissemblance pour en être distingués, sons oser décider, faute d'observations suffisantes, s'ils appartiennent à l'une ou à l'autre, ou s'ils forment des espèces de toutes les deux.

# LE MANUCODE (1).

Paradisea regia. GNEL.

Le manucode (nº 496) que je nomme ainsi d'après son nom indien ou plutôt superstitieux manucodiata, qui signifie oiseau de Dieu, est appelé communément le roi des oiseaux de paradis; mais c'est un préjugé qui tient aux fables dont on a chargé l'histoire de cet oiseau. Les marins dont Clusius tira ses principales informations avoient oul dire dans le pays que chacune des deux espèces d'oiseaux de paradis avoit son roi, à qui toutes les autres paroissoient obéir avec beaucoup de soumission et de fidé lité; que ce roi voloit toujours au-dessus de la troupe, et planoit sur ses sujets; que de là il leur donnoit ses ordres pour aller reconnoître les fontaines où on pouvoit aller boire sans danger, pour en faire l'épreuve sur eux-mêmes, etc. (2); et cette fable, conservée par Clusius, quoique pon moins absurde qu'aucune autre, étoit la seule chose qui consolat Nieremberg de toutes celles dont Clusius avoit purgé

puissent être rapportés à ce genre; savoir, ceux des planches xxxviii, fig. 5, Lx, fig. 1, et Lxiii, fig. 1 et 2. Celui de la planche xxx, fig. 5, n'est point un oiscan de paradis, et n'a aucun de ses attributs distinctifs, pen plus que ceux des planshes xivi et cii. Ce dernier est la yardiole, dont j'al parlé à l'article des pies. Ces trois espèces ont à la queue deux pennes excédantes très longues, mais qui, étant emplumées dans toute leur longueur, ressemblent peu aux filets de l'olseau de paradis. Les deux de la planehe LK, fig. 2 et 8, ont aussi les deux longues pennes excédantes et garnies de barbes dans toute leur longueur; et de plus, ils ont le bec de perroquet; ce qui n'a empéché qu'on ne leur ait arraché les pieds, comme des oiseaux de paradis. Enfin celui de la planche LXVI, non seulement n'est point un oiseau de paradis, mais n'est pas même du pays de ces oiseanx, puisqu'il étoit yenn à Seba des Hes Barbades.

(1) En latin, manucodiata rex, rex paradisi, res avium paradisearum, avis regia, en anglois, king of birds of paradise.

(s) Cela a rapport à la manière dont les indiens se rendent quelquesois maîtres de toute une volée de ces siscaux, en empoisement les sopiaires où ils vont boire.

l'histoire des oiseaux de paradis; ce qui, pour le dire en passant, doit fixer le degré de confiance que nous pouvons avoir en la critique de ce compilateur. Quoi qu'il en soit, ce prétendu roi a plusieurs traits de ressemblance avec l'oiseau de paradis, et il s'en distingue aussi par plusieurs différences.

Il a, comme lui, la tête petite et couverts d'une espèce de velours, les yeux encore plus petits, situés au-dessus de l'angle de l'ouverture du bec, les pieds assez longs et assez forts, les couleurs du plumage changeantes, deux filets à la queue à peu près semblables, excepté qu'ils sont plus courts, que leur extrémité, qui est garnie de barbes, fait la boucle en se roulant sur elle-même, et qu'elle est ornée de miroirs semblables en petit à ceux du paon. Il a aussi sous l'aile, de chaque côté, un paquet de sept ou huit plumes plus longues que dans la plupart des oiseaux, mais moins longues et d'une autre forme que dans l'oiseau de paradis, puisqu'elles sont garnies dans toute leur longueur de barbes adhérentes entre elles. On a disposé la figure de manière que ces plumes subalaires peuvent être aperçues. Les autres différences sont que le manucode est plus petit, qu'il a le bec blanc et plus long à proportion, les ailes aussi plus longues, la queue plus courte et les narines couvertes de plumes.

Clusius n'a compté que treize pennes à chaque aile, et sept ou huit à la queue; mais il n'a vu que des individus desséchés, et qui pouvoient n'avoir pas toutes leurs plumes. Ce même auteur remarque, comme une singularité, que dans quelques sujets les deux filets de la queue se croisent : mais cela doit arriver souvent et très naturellement dans le même individu à deux filets longs, flexibles et posés à côté l'un de l'autre.

# LE MAGNIFIQUE DE LA NOUVELLE-GUINÉE.

OU LE MANUGODE A BOUQUETS.

Paradises magnifica. Guel.

Les deux bouquets dont j'ai fait le caractère distinctif de cet oiseau se trouvent derrière le cou et à sa naissance. Le premier est composé de plusieurs plumes étroites, de couleur jaunâtre, marquées près de la pointe d'une petite tache noire, et qui, au lieu d'être couchées comme à l'ordinaire, se relèvent sur leur base, les plus proches de la tête jusqu'à l'angle droit, et les suivantes de moins en moins.

Au-dessous de ce premier bouquet, on en voit un second plus considérable, mais moins relevé et plus incliné en arrière. Il est formé de longues barbes détachées qui naissent de tuyaux fort courts, et dont quinze ou vingt se réunissent ensemble, pour former des espèces de plumes couleur de paille, Ces plumes semblent avoir été coupées carrément par le bout, et font des angles plus on moins afgus avec le plan des épaules.

Ce second honquet est accompagné, de depite et de gauche, de plumes ordinaires, variées de brun et d'orangé, et il est terminé en arrière, je veux dire du côté du dos, par une tache d'un brun rougeatre et luisant, de forme triangulaire, dont la pointe ou le sommet est tourné yers la queue, et dont les plumes sont décomposées comme gelles du second

bouquet.

Un autre trait caractéristique de cet oiseau, ce sont les deux filets de la queue : ils sont longs d'environ un pied, larges d'une ligne, d'un bleu changoant en vert éclatant, et prennent naissance audessus du croupion. Dans tout cela ils ressemblent fort aux filets de l'espèce précédente : mais ils en dissèrent par leur sorme; car ils se terminent en pointe, et n'ont de barbes que sur la partie moyenne du côté inférieur seulement.

Le milieu du cou et de la poitrine est marqué depuis la gorge par une rangée de plumes tres courtes, présentant une suite de petites lignes transversales qui sont alternativement d'un beau vert clair changeant en bleu, et d'un vert canard foncé,

Le brun est la couleur dominante du bas-yentre, du croupion et de la queue; le jaune roussatre est celle des pennes des ailes et de leurs couvertures ; mais les pennes out de plus une tache brune à leur extrémité; du moins telles sont celles qui restent à l'individu que l'on voit au Cabinet du Roi; car il est bon d'avertir qu'on lui avoit arraché les plus longues pennes des ailes, ainsi que les pieds (1).

Au reste, ce manucode (nº 631) est un peu plus gros que celui dout nous venons de parler à l'article précédent, il a le bec de même, et les plumes du front s'étendent sur les narines, qu'elles recouvrent en partie; ce qui est une contravention assez marquée au caractère établi pour ces sortes d'oiseaux par l'un de nos ornithologistes les plus habiles : mais les ornithologistes à méthode doivent être accoutumés à voir la nature toujours libre dans sa marche, toujours variée dans ses procédés, échapper à leurs entraves et se jouer de leurs lois.

Les plumes de la tête sont sourtes, droites, serrées et fort douces au toucher; c'est une espèce de velours de couleur changeante, comme dans presque tous les oiseaux de paradis, et le fond de cette couleur est un mordoré brun : la gorge est aussi revêtue

(\*) Je ne saís si l'individu observé par Aldrovande avoit le nombre des pennes de l'aile bien complet ; mais cet auteur dit que ces pennes étoient de couleur noiratre.

de plumes veloutées; mais celles-ci sont noires, avec des reflets vert doré.

### LE MANUCODE NOIR

DE LA NOUVELLE-GUINÉE (1),

DIT LE SUPERBE.

Paradisea sperks GMEL.

Le noir est en effet la principale couleur qui règne sur le plumage de cet oiseau; mais c'est un noir riche et velouté, relevé sous le cou et en plusieurs autres endroits par des reflets d'un violet foncé. On voit briller sur la tête, la poitrine et la face postérieure du cou, les nuances véritables qui composent ce qu'on appelle un beau vert changeant; tout le reste est noir, sans en excepter le bec.

Je mets cet oiseau à la suite des oiseaux de paradis, quoiqu'il n'ait point de filets à la queue; mais on peut supposer que la mue ou d'autres accidents ont fait tomber ces filets: d'ailleurs il se rapproche de ces sortes d'oiseaux non seulement par sa forme totale et celle de son bec, mais encore par l'identité de climat, par la richesse de ses couleurs et par une certaine surabondance, ou, si l'on veut, par un certain luxe de plumes, qui est, comme on sait, propre aux oiseaux de paradis. Ce luxe de plumes se marque dans celui-ci, en premier lieu, par deux petits bouquets de plumes noires qui recouvrent les deux narines; en second lieu, par deux autres paquets de plumes de même couleur, mais beaucoup plus longues et dirigées en sens contraire. Ces plumes prennent naissance des épaules, et, se relevant plus ou moins sur le dos, mais toujours inclinées en arrière, forment à l'oiseau des espèces de fausses ailes qui s'étendent presque jusqu'au bout des véritables, lorsque celles-ci sont dans leur situation de repos.

Il faut ajouter que ces plumes sont de longueurs inégales, et que celles de la face antérieure du cou et des côtés de la poitrine sont longues et étroites.

## LE SIFILET,

#### OU MANUCODE A SIX FILETS.

Paradisea aurea. GMEL.

Si l'on prend les filets pour le caractère spécifique des manucodes, celui-ci est le manucode par excellence; car au lieu de deux filets il en a six, et

(°) Numéro 632.

de ces six il n'en sort pas un seul du dos, mais tous prennent naissance de la tête, trois de chaque côté : ils sont longs d'un demi-pied et se dirigent en arrière; ils n'ont de barbes qu'à leur extrémité, sur une étendue d'environ six lignes : ces barbes sont noires et assez longues.

Indépendamment de ces filets, l'oiseau dont il s'agit dans cet article a encore deux autres attributs, qui, comme nous l'avons dit, semblent propres aux oiseaux de paradis, le luxe des plumes et la richessa des couleurs.

Le luxe des plumes consiste, dans le sifilet, 4° en une sorte de huppe composée de plumes roides et étroites, laquelle s'élève sur la base du bec supérieur; 2° dans la longueur des plumes du ventre et du bas-ventre, lesquelles ont jusqu'à quatre pouces et plus : une partie de ces plumes, s'étendant directement, cache le dessous de la queue, tandis qu'une autre partie, se relevant obliquement de chaque côté, recouvre la face supérieure de cette même queue jusqu'au tiers de sa longueur, et toutes répondent aux plumes subalaires de l'oiseau de paradis et du manucode.

A l'égard du plumage, les couleurs les plus éclatantes brillent sur son cou; par-derrière, le vert doré et le violet bronzé; par-devant, l'or de la topaze, avec des reflets qui se jouent dans toutes les nuances du vert: et ces couleurs tirent un nouvel éclat de leur opposition avec les teintes rembrunies des parties voisines; car la tête est d'un noir changeant en violet foncé, et tout le reste du corps est d'un brun presque noirâtre, avec des reflets du même violet foncé.

Le bec de cet oiseau est le même à peu près que celui des oiseaux de paradis; la seule différence, c'est que son arête supérieure est anguleuse et tranchante, au lieu qu'elle est arrondie dans la plupart des autres espèces.

On ne peut rien dire des pieds ni des ailes, parce qu'on les avoit arrachés à l'individu qui a servi de sujet à cette description, suivant la coutume des chasseurs ou marchands indiens, tout ce monde ayant intérêt, comme nous avons dit, de supprimer ce qui augmente inutilement le poids ou le volume, et bien plus encore ce qui peut offusquer les belles couleurs de ces oiseaux.

# LE CALYBÉ

# DE LA NOUVELLE-GUINÉE (1).

#### Paradisea viridis. GMRL.

Nous retrouvons ici, sinon le luxe et l'abondance des plumes, au moins les belles couleurs et le plumage velouté des oiseaux de paradis.

Le velours de la tête est d'un beau bleu changeant en vert, dont les reflets imitent ceux de l'aigue-marine. Le velours du cou a le poil un peu plus long; mais il brille des mêmes couleurs, excepté que chaque plume étant d'un noir lustré dans son milieu, et d'un vert changeant en bleu seulement sur les bords, il en résulte des nuances ondoyantes qui ont beaucoup plus de jeu que celles de la tête. Le dos, le croupion, la queue et le ventre sont d'un bleu d'acier poli, égayé par des reflets très brillants.

Les petites plumes veloutées du front se prolongent en avant jusque sur une partie des narines, lesquelles sont plus profondes que dans les espèces précédentes. Le bec est aussi plus grand et plus gros; mais il est de même forme, et ses bords sont pareillement échancrés vers la pointe. Pour la queue, on n'y a compté que six pennes; mais probablement elle n'étoit pas entière.

L'individu qui a servi de sujet à cette description, ainsi que ceux qui ont servi de sujets aux trois descriptions précédentes, est enfilé, dans toute sa longueur, d'une baguette qui sort par le bec, et le déborde de deux ou trois pouces. C'est de cette manière très simple, et en retranchant les plumes de mauvais effet, que les Indiens savent se faire sur-le-champ une aigrette ou une espèce de panache tout-à-fait agréable, avec le premier petit oiseau à beau plumage qu'ils trouvent sous la main : mais aussi c'est une manière sûre de déformer ces oiseaux et de les rendre méconnoissables, soit en leur allongeant le cou outre mesure, soit en altérant toutes leurs autres proportions; et c'est par cette raison qu'on a eu beaucoup de peine à retrouver dans le calybé l'insertion des ailes qui lui avoient été arrachées aux Indes, en sorte qu'avec un peu de crédulité on n'eût pas manqué de dire que cet oiseau joignoit à la singularité d'être né sans pieds, la singularité bien plus grande d'être né sans ailes.

Le calybé (nº 634) s'éloigne plus des manucodes que des trois espèces précèdentes; c'est pourquoi je

(1) C'est le nom que M. Daubenton le jeune a donné à cet oiseau, pour exprimer la principale couleur de son plumage, qui est celle de l'acier bronzé; et c'est au même M. Daubenton que je dois tous les éléments des descriptions de ces quatre espèces nouvelles.

l'ai renvoyé à la dernière place, et lui ai donné un nom particulier

# LE PIQUE-BOEUF.

#### Buphaga Africa

M. Brisson est le premier qui ait décrit et fait connoître ce petit oiseau (1), envoyé du Sénégal par M. Adanson. Il a environ quatorze pouces de vol. et n'est guère plus gros qu'une alouette huppée. Son plumage n'a rien de distingué : en général, le gris brun domine sur la partie supérieure du corps. et le gris jaunâtre sur la partie inférieure. Le bec n'est pas d'une couleur constante : dans quelques individus il est tout brun; dans d'autres, rouge à la pointe et jaune à la base; dans tous il est de forme presque quadrangulaire, et ses deux pièces sont rensiées par le bout en sens contraire. La queue est étagée, et on y remarque une petite singularité. c'est que les douze pennes dont elle est composée sont toutes fort pointues. Enfin, pour ne rien oublier de ce que la figure ne peut dire aux yeux, la première phalange du doigt extérieur est étroitement unie avec celle du doigt du milieu.

Cet oiseau est très friand de certains vers ou larves d'insectes qui éclosent sous l'épiderme des bœufs, et y vivent jusqu'à leur métamorphose : il a l'habitude de se poser sur le dos de ces animaux, et de leur entamer le cuir à coups de bec, pour en tirer ces vers; c'est de là qu'il lui vient son nom de piquebœuf.

## L'ÉTOURNE AU (²).

#### Sturnus vulgaris. L.

Il est peu d'oiseaux aussi généralement connus que celui-ci, surtout dans nos climats tempérés; car, outre qu'il passe toute l'année dans le canton

(1) Numéro 293.

(a) En grec, ψάρ, ψάρος; en latin, sturnus, sturnellus; en italien, sturno, storno, stornello; en espagnol, estornino; en allemand, staar, staer, stoer, starn, rinderstar (parce qu'ils suivent les troupeaux de bœufs), spreche, sprehe; en anglois, stare, starll, starling, sterlyng.

Polydore Virgile prétend que cet oiseau, appelé sterlyng en anglois, a donné son nom à la livre numéraire angloise, dite sterling. Il auroit pu faire venir tout aussi naturellement du mot françois étourneau notre livre tournois: mais il est constant que ce mot tournois est formé du mot Tours, nom d'une ville de France; et il est probable que le mot sterling est formé du nom d'une ville d'Écosse, appelée Sterling. qui l'a vu naître, sans jamais voyager au loin (1), la facilité qu'on trouve à le priver et à lui donner une sorte d'éducation, fait qu'on en nourrit beau-coup en cage, et qu'on est dans le cas de les voir souvent et de fort près; en sorte qu'on a des occa-cions sans nombre d'observer leurs habitudes et d'étudier leurs mœurs, dans l'état de domesticité comme dans l'état de nature.

Les merles sont de tous les oiseaux ceux avec qui l'étourneau (n° 75) a le plus de rapport; les jeunes de l'une et de l'autre espèce se ressemblent même si parfaitement, qu'on a peine à les distinguer (²). Mais lorsque avec le temps ils ont pris chacun leur forme décidée, leurs traits caractéristiques, on reconnoît que l'étourneau diffère du merle par les mouchetures et les reslets de son plumage, par la conformation de son bec plus obtus, plus plat et sans échancrure vers la pointe (³), par celle de sa tête aussi plus aplatie, etc. Mais une autre dissérence sort remarquable, et qui tient à une cause plus prosonde, c'est que l'espèce de l'étourneau est une espèce isolée dans notre Europe, au licu que les espèces des merles y paroissent sort multipliées.

Les uns et les autres se ressemblent encore, en te qu'ils ne changent point de domicile pendant l'hiver : seulement ils choisissent, dans le canton où ils sont établis, les endroits les mieux exposés (4) et qui sont le plus à portée des fontaines chaudes, mais avec cette différence que les merles vivent alors solitairement, ou plutôt qu'ils continuent de vivre seuls, ou presque seuls, comme ils font le teste de l'année; au lieu que les étourneaux n'ont pas plutôt fini leur couvée, qu'ils se rassemblent en troupes très nombreuses : ces troupes ont une manière de voler qui leur est propre, et semblent soumises à une tactique uniforme et régulière, telle que seroit celle d'une troupe disciplinée, obéissant avec précision à la voix d'un seul chef. C'est à la voix de l'instinét que les étourneaux obéissent, et leur instinct les porte à se rapprocher toujours du centre du peloton, tandis que la rapidité de leur vol les emporte sans cesse au-delà; en sorte que cette

(1) Il paroît que dans les climats plus froids, tels que la Suède et la Suisse, ils sont moins sédentaires et deviennent viseaux de passage.

(\*) Cotte ressemblance entre les jeunes merles et les jeunes étourneaux est telle, que j'al vu un procès véritable, une instancé juridique, entre deux particuliers, dont l'un réclamoit un étourneau ou sansonnet qu'il prétendoit avoir mis en pension chez l'autré pour lui apprendre à parier, si mer, chanter, etc., et l'autre représentait un merle fort blen élevé, et réclamoit son salaire, prêtendant en effet h'avoir reçu qu'un merle.

(9) M. Barrère dit que l'étournéau a le bec quadranguleire. Il souviendra au moins que les angles en sont fort arrondis.

(4) C'est apparemment te qui à fait dire à Aristote que l'étourneau se tient eaché pendant l'hiver.

multitude d'oiseaux, ainsi réunis per une tendance commune vers le même point, allant et venant sans cesse, circulant et se croisant en tout sens, forme une espèce de tourbillon fort agité, dont la masse entière; sans stivre de direction bien certaine, paroît avoir un mouvement général de révolution sur elle-même, résultant des mouvements particuliers de circulation propres à chacune de ses parties, et dans lequel le centre, tendant perpétuellement à se développer, mais sans cesse pressé, repoussé par l'effort contraire des lignes environnantes qui pèsent sur lui, est constamment plus serré qu'aucune de ces lignes, lesquelles le sont elles-mêmes d'autant plus qu'elles sont plus voisines du centre.

Cette manière de voier à ses avantages et ses inconvénients. Elle à ses avantages contre les entreprises de l'élecati de proie, qui, se trouvant embarrasse par le nombre de ces foibles adversaires, inquiété par leur battement d'alles, étourdi par leurs eris, déconcerté par leur ordre de bataille, enfin ne se jugeant pas assez fort pour enfoncer des lignés si serrées, que la peur concentre encore de plus en plus, se voit contraint fort souvent d'abandonnér une si riche proie sans avoir pu s'en approprier la

moindre partie.

Mais, d'autre côté, un inconvénient de cette facon de voler des étourneaux, c'est la facilité qu'elle offre aux diseleurs d'en prendre un grand nombre à la fois, en lâchant à la rencontre d'une de ces volées un ou deux oiseaux de la même espèce, ayant à chaque paté une ficelle engluée : ceux-ci ne manquent pas de se mêler dans la troupe, et, au moyen de leurs allées et venues perpétuelles, d'en embatrasser un grand nombre dans la ficelle perfide, et de tomber bientôt avec eux aux pieds de l'oiscleur.

C'est surtout le soir que les étourneaux se réunissent en grand nombre, comme pour se mettre en force et se garantir des dangers de la nuit: ils la passent ordinairement tout entière, ainsi rassemblés, dans les roscaux, où ils se jetteut vers la fin du jour avec grand fracas. Ils jasent beaucoup le soir et le matin avant de se séparer, mais beaucoup moins le reste de la journée, et point du tout pendant la nuit.

Les étournéaux sont tellement nés pour la société, qu'ils ne vont pas seulement de compagnie avec ceux de leur espèce, mais avec des espèces différentes. Quelquefois au printemps et en automne, c'est-à-dire avant et après la saison des couvées, on les volt se méler et vivre avec les corneilles et les choucas, comme aussi avec les litornes et les mauvis, et même avec les pigeons.

Le temps des amours commence pour eux sur la fin de mars; c'est alors que cheque paire s'assortit: mais ici comme ailleurs ces unions si douces 2001 préparées par la guerre et décidées par la force. Les fémelles Font pas le droit de faire un choix; les mâles, peut-être plus nembreux et toujours plus pressés, surtout au commencement, se les disputent à coups de bec; et elles appartientient au vainqueur. Leurs amours sent presque aussi bruyants que leurs combats; on les entend alors gasouiller continuellement : chanter et jouir, c'est toute leur eccupation; et leur ramage est même si vif qu'ils semblent ne pas connoître la langueur des intervalles.

Après qu'ils ont satisfait au plus pressant des besoins, ils songent à pourvoir à ceux de la future couvée, sans cependant y prendre beaucoup de peine; car souvent ils s'emparent d'un nid de pivert, comme le pivert s'empare quelquefois du leur : lorsqu'ils veulent le construire eux-mêmes, toute la façon consiste à amasser quelques feuilles sèches, quelques brins d'herbe et de mousse, au fond d'un trou d'arbre ou de muraille. C'est sur ce matelas fait sans art que la femelle dépose cinq ou six œufs d'un cendré verdâtre, et qu'elle les couve l'espace de dix huit à vingt jours : quelquefeis elle fait sa ponte dans les colombiers, au dessus des entablements des maisons, et même dans des trous de tochers sur les côtes de la mêt, comme on le voit dans l'île de Wight et ailleurs. On in'a quelquefois apporté dans le mois de mai de prétendus nids d'étourneaux qu'on avoit trouvés; disvit-on, sur des arbres; mais, comme deux de ces nids entre autres ressembloient tout-à-fait à des nids de grives, j'ai soupçonné quelque supercherie de la part de ceux qui me les avoient apportés; à moins qu'on ne veuille imputer la supercherie aux étourneaux eux-mêthes, et supposet qu'ils s'emparent quelquefois des hids de grives et d'autres elseaux, comme nous avons vu qu'ils s'emparoient souvent des trous des piverts. Je ne nie pas cependant que, dans certaines circonstances, ces viseaux ne fassent leurs nids eux-mêmes, un habile observateur m'ayant assuré avoir vu plusieurs de ces nids sur le même arbre. Quoi qu'il en soit, les jeunes étourneaux restent fort long-temps sous la mère; et, par cette raison, je douterois que cette espèce fit jusqu'à trois couvées par an, comme l'assurent quelques auteurs, si ce n'est dans les pays chauds, où l'incubation, l'éducation et toutes les périodes du développement animal sont abrégées en raison du degre de chaleur.

En général, les plumes des étourneaux sont longues et étroites, comme dit Belon; leur couleur est, dans le premier âge, un brun noirâtre, uniforme, sans mouchetures comme sans fessets. Les mouchetures ne commencent à paroître qu'après la première mue, d'abord sur la partie inférieure du corps, vers la fin de juillet, puis sur la tête, et enfin sur la partie supérieure du corps, aux environs du 20 août. Je parle toujours des jeunes étourneaux qui étoient éclos au commencement de mai. J'ai observé que, dans cette première inue, les plumes qui environnent la base du bes tembèrent presque teutes à la fois, en serte que cette partie fut chauve pendant le mois de juillet, comme elle l'est habituellement dans la frayonne pendant toute l'année. Je remarquai aussi que le bec étoit presque tout jaune le 45 de mai : cette ceuleur se changea bientôt en couleur de corné, et Belon assure qu'avec le temps elle devient orangée.

Dans les mâles, les yeux sont plus bruns ou d'un brun plus uniforme, les mouchetures du plumage plus tranchées, plus jaunâtres, et la couleur rembrunie des plumes, qui n'ont point de mouchetures, est égayée par des reflets plus vifs, qui varient entre le pourpre et le vert foncé. Outre celà, le mâle est plus gros, il pèse environ trois ences ét demic. M. Salerne ajoute une autre différence entre les deux sexes; c'est que la langue est pointue dans le mâle et fourchue dans la femelle. Il semble en effet que M. Linnæus ait vu cette partie pointue en certains individus et fourchue en d'autres : pour moi, je l'ai vue fourchue dans les sujéts que j'ai eu occasion d'observer.

Les étourneaux vivent de limaces, de vermisseaux, de scarabées, surtout de ces jolis scarabées d'un beau vert bronzé luisant avec des reflété rougeatres, qu'on trouve au mois de juin sur les fleurs et principalement sur les roses; ils se neurrissent aussi de blé, de sarrasin, de mil, de panis, de chenevis, de graine de sureau, d'olives, de cerises, de raisins, etc. On prétend que cette dernière nourriture est celle qui corrige le mieux l'amertume naturelle de leur chair (1), et que les cerises sont celle pour laquelle ils montrent un appétit de préférence: aussi s'en sert-on comme d'un appât infaillible pour les attirer dans des nasses d'osier que l'on tend parmi les roseaux où ils ont coutume de se retirer tous les soirs, et l'on en prend de cette manière jusqu'à cent dans une seule nuit; mais cette chasse n'a plus lieu lorsque la saison des cerises est passée.

Ils suivent volontiers les bœufs et autre gros bétail paissant dans les prairies, attirés, dit-on, par les insectes qui voltigent autour d'eux, ou peut-être par ceux qui feurmillent dans leur fiente, et en général dans toutes les prairies. C'est de cette habitude que leur est venu le nom allemand rinderstaren. On les accuse encore de se nourrir de la chair des cadavres exposés sur les fourches patibulaires; mais ils

(') Voyez Schwenckfeld, M. Salerne, etc. Gardan dit que, pour bonifier la chair des étournaux, il ne s'agit que de leur couper la têté sitôt qu'ils sont tués; Albin, qu'il faut leur enlèver la peau; d'attires, qué les étourneaux de montagne valent mieux que les autres: mais tout cela doit s'entendre des jeunes; car, maigré les montagnes et les précautions, la chair des vieux sera toujours séche, amère, et un très mauvais manger.

n'y vont apparemment que parce qu'ils y trouvent des insectes. Pour moi, j'ai fait élever de ces oiseaux, et j'ai remarqué que, lorsqu'on leur présentoit de petits morceaux de viande crue, ils se jetoient dessus avec avidité et les mangeoient de même : si c'étoit un calice d'œillet, contenant de la graine formée, ils ne le saisissoient pas sous leurs pieds, comme font les geais, pour l'éplucher avec le bec, mais, le tenant dans le bec, ils le secouoient souvent et le frappoient à plusieurs reprises contre les bâtons ou le fond de la cage, jusqu'à ce que le calice s'ouvrit et laissât paroitre et sortir la graine. J'ai aussi remarqué qu'ils buvoient à peu près comme les gallinacées, et qu'ils prenoient grand plaisir à se baigner. Selon toute apparence, l'un de ceux que je faisois élever est mort de refroidissement, pour s'être rop baigné pendant l'hiver.

Ces oiseaux vivent sept ou huit ans et même plus, dans l'état de domesticité. Les sauvages ne se prennent point à la pipée, parce qu'ils n'accourent point à l'appeau, c'est-à-dire au cri de la chouette. Mais, outre la ressource des ficelles engluées et des nasses dont j'ai parlé plus haut, on a trouvé le moyen d'en prendre des couvées entières à la fois, en attachant aux murailles et sur les arbres où ils ont coutume de nicher des pots de terre cuite, d'une forme commode, et que ces oiseaux préfèrent souvent aux trous d'arbre et de muraille pour y faire leur ponte. On en prend aussi beaucoup au lacet et à la pantière. En quelques endroits de l'Italie, on se sert des belettes apprivoisées pour les tirer de leurs nids, ou plutôt de leurs trous; car le grand art de l'homme est de se servir d'une espèce esclave pour étendre son empire sur les autres.

Les étourneaux ont une paupière interne, les narines à demi recouvertes par une membrane, les pieds d'un brun rougeâtre (¹), le doigt extérieur uni à celui du milieu jusqu'à la première phalange, l'ongle postérieur plus fort qu'aucun autre; le gésier peu charnu, précédé d'une dilatation de l'œsophage, et contenant quelquefois de petites pierres dans sa cavité; le tube intestinal long de vingt pouces d'un orifice à l'autre; la vésicule du fiel à l'ordinaire; les cœcum fort petits, et plus près de l'anus qu'ils ne sont ordinairement dans les oiseaux.

En disséquant un jeune étourneau de ceux qui avoient été élevés chez moi, j'ai remarqué que les matières contenues dans le gésier et dans les intestins étoient absolument noires, quoique cet oiseau eût été nourri uniquement avec de la mie de pain et du lait. Cela suppose une grande abondance de bile noire, et rend en même temps raison de l'amertume

de la chair de ces oiseaux et de l'usage qu'on a fait de leurs excréments dans les cosmétiques.

Un étourneau peut apprendre à parler indifféremment françois, allemand, latin, grec, etc., et à prononcer de suite des phrases un peu longues : son gosier souple se prête à toutes les inflexions, à tous les accents. Il articule franchement la lettre r, et soutient très bien son nom de sansonnet, ou plutôt de chansonnet, par la douceur de son ramage acquis, beaucoup plus agréable que son ramage naturel.

Cet oiseau est fort répandu dans l'ancien continent: on le trouve en Suède, en Allemagne, en France, en Italie, dans l'île de Malte, au cap de Bonne-Espérance, et partout à peu près le même: au lieu que les oiseaux d'Amérique auxquels on a donné le nom d'étourneaux forment des espèces assez multipliées, comme nous le verrons bientôt.

#### Variétés de l'étourneau.

Quoique l'empreinte du moule primitif ait été assez ferme dans l'espèce de notre étourneau pour empêcher que ces races diverses, s'éloignant à un certain point, formassent enfin des espèces distinctes et séparées, elle n'a pu cependant rendre absolument nulle la tendance perpétuelle qui porte la nature à la variété; tendance qui se manifeste ici d'une manière fort marquée, puisqu'on trouve des étourneaux noirs (ce sont les jeunes), d'autres tout blancs, d'autres blancs et noirs, enfin d'autres gris, c'est-à-dire dont le noir s'est fondu dans le blanc.

Il faut remarquer que souvent on a trouvé ces variétés dans les nids des étourneaux ordinaires; en sorte qu'on ne peut les considérer que comme des variétés individuelles ou purement éphémères, que la nature semble produire en se jouant sur la superficie, qu'elle anéantit à chaque génération pour les renouveler et les détruire encore, mais qui, ne pouvant ni se perpétuer, ni pénétrer jusqu'au type spécifique, ne peuvent conséquemment donner aucune atteinte à sa pureté, à son unité. Telles sont les variétés suivantes dont parlent les auteurs.

I.

L'étourneau blanc d'Aldrovande, aux pieds couleur de chair et au bec jaune-rougeatre, tel qu'il est dans nos étourneaux devenus vieux. Aldrovande remarque que celui-ci avoit été pris avec les étourneaux ordinaires : et Rzaczynski assure que, dans un certain canton de la Pologne, on voyoit souvent sortir du même nid un étourneau noir et un blanc. Willughby parle aussi de deux étourneaux de cette dernière couleur qu'il avoit vus dans le Cumberland-

<sup>(&#</sup>x27;) Je ne sais pourquoi Willughby a dit: Tibiæ ad articulos usque plumosæ. Je n'ai rien vu de pareil dans tous les étourneaux qui m'ont passé sous les yeux.

TT.

L'étourneau noir et blanc. Je rapporte à cette variété, 4º l'étourneau à tête blanche d'Aldrovande. Cet oiseau avoit en effet la tête blanche, ainsi que le bec, le cou, tout le dessous du corps, les couvertures des ailes et les deux pennes extérieures de la queue; les autres pennes de la queue et toutes celles des ailes étoient comme dans l'étourneau ordinaire: le blanc de la tête étoit relevé par deux petites taches noires situées au-dessus des yeux, et le blanc du dessous du corps étoit varié par de petites taches bleuatres. 2º L'étourneau-pie de Schwenckfeld, qui avoit le sommet de la tête, la moitié du bec du côté de la base, le cou, les pennes des ailes et de la queue, noirs et tout le reste blanc. 5° L'étourneau à tête noire, vu par Willughby, ayant tout le reste du corps blanc.

III.

L'étourneau gris cendré d'Aldrovande. Cet auteur est le seul qui en ait vu de cette couleur, laquelle n'est autre chose, comme nous l'avons dit, que le blanc fondu avec le noir. On conçoit aisément combien ces variétés peuvent être multipliées, soit par les différentes distributions du noir et du blanc, soit par les différentes nuances de gris résultant des différentes proportions de ces couleurs fondues ensemble.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT A L'ÉTOURNEAU.

ı.

# L'ÉTOURNEAU DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE,

OU L'ÉTOURNEAU-PIE.

Sturnus Capensis. GNEL.

J'ai donné à cet oiseau d'Afrique le nom d'étourneau-pie (¹), parce qu'il m'a paru avoir plus de rapports, quant à sa forme totale, avec notre étourneau qu'avec aucune autre espèce, et parce que le noir et le blanc, qui sont les seules couleurs de son plumage, y sont distribués à peu près comme dans le plumage de la pie.

S'il n'avoit pas le bec plus gros et plus long que notre étourneau d'Europe, on pourroit le regarder comme une de ses variétés, d'autant plus que notre

(º) Numéro 280

étourneau se retrouve au cap de Bonne-Espérance : cette variété se rapporteroit naturellement à celle dont j'ai fait mention ci-dessus, et où le noir et le blanc sont distribués par grandes taches. La plus remarquable et celle qui caractérise le plus la physionomie de cet oiseau, c'est une tache blanche fort grande, de forme ronde, située de chaque côté de la tête, sur laquelle l'œil paroit piacé presque en entier, et qui, se prolongeant en pointe par-devant jusqu'à la base du bec, a par-derrière une espèce d'appendice varié de noir qui descend le long du cou.

Cet oiseau est le même que l'étourneau noir et blanc des Indes d'Edwards, planche CLXXXVII, que le contra de Bengale d'Albin, tome III, planche xxi ; que l'étourneau du cap de Bonne-Espérance de M. Brisson, tome II, page 446, et même que son neuvième troupiale, tome II, page 94. Il a avoué et rectifié ce double emploi, page 54 de son supplément, et il est en vérité bien excusable au milieu de ce chaos de descriptions incomplètes, de figures tronquées et d'indications équivoques qui embarrassent et surchargent l'histoire naturelle. Cela fait voir combien il est essentiel, lorsqu'on fait l'histoire d'un oiseau, de le reconnoître dans les diverses descriptions que les auteurs en ont faites, et d'indiquer les différents noms qu'on lui a donnés en différents temps et en différents lieux; seul moyen d'éviter ou de rectifier la stérile multiplication des espèces purement nominales.

I L

# L'ETOURNEAU DE LA LOUISIANE (')\*,

OU LE STOURNE.

Sturnus Ludovicianus. GMEL.

Ce mot de stourne est formé du latin sturnus; je l'ai appliqué à un oiseau d'Amérique assez différent de notre étourneau pour mériter un nom distinct, mais qui a assez de rapports avec lui pour mériter un nom analogue. Il a le dessus du corps d'un gris varié de brun et le dessous du corps jaune. Les marques les plus distinctives de cet oiseau en fait de couleurs sont, 4° une plaque noirâtre variée de gris, située au bas du cou et se détachant très bien du fond, qui, comme nous venons de le dire, est de couleur jaune; 2° trois bandes blanches qu'il a sur la tête, toutes les trois partant de la base du bec supérieur et s'étendant jusqu'à l'occiput: l'une tient le sommet ou le milieu de la tête; les deux autres, qui sont pa-

(1) Numéro 256.

\* Cet oiseau est le même que celui décrit plus loin sous le nom de fer à cheval, ou merle à collier d'Amérique. M. Vieillot le range dans son genre stourneile; sous le nom de sturnella collaris. ralièles à ectte première, passent de chaque cêté au-dessus des yeux. En général, cet oiseau se rapproche de notre étourneau d'Europe par les proportions relatives des ailes et de la queue, et en ce que ses couleurs sont disposées par petites taches : il a aussi la tête plate, mais son bec est plus allongé.

Un correspondant du Cabinet nous assure que la Louisiane est fort incommodée par des nuées d'étourneaux; ce qui indiqueroit quelque conformité dans la manière de voler des étourneaux de la Louisiane avec celle de nos étourneaux d'Europe: mais il n'est pas bien sûr que le correspondant veuille parler de l'espèce dont il s'agit ici.

TII.

#### LE TOLCANA (1).

Sturnus obscurus. GMEL.

La courte notice que Fernandès nous donne de cet oiseau est non seulement incomplète, mais elle est faite très négligemment ; car, après avoir dit que le tolcana est semblable à l'étourneau pour la forme et pour la grosseur, il ajoute tout de suite qu'il est un peu plus petit : cependant c'est le seul auteur original qu'on puisse citer sur cet oiseau, et c'est d'après son témoignage que M. Brisson l'a rangé parmi les étourneaux. Il me semble néanmeins que ces deux auteurs caractérisent le genre de l'étourneau par des attributs très différents : M. Brisson, par exemple, établit pour l'un de ses attributs caractéristiques le bec droit, obtus et convexe; et Fernandès, parlant d'un eiseau du genre de tzanatl ou étourneau; dit qu'il est court, épais et un peu courbé; et, dans un autre endroit, il rapporte un même oiseau, nommé cacalototott, au genre du corbeau (qui se nomme en effet cacalott en mexicain, chap. CLXXXIV) et à celui de l'étourneau; en sorte que l'identité des noms employés par ces deux écrivains ne garantit nullement l'identité de l'espèce dénommée, et c'est ce qui m'a déterminé à conserver à l'oiseau de cet article son nom mexicain, sans assurer ni nier qu'il soit un étourneau.

Le tolcana se plait, comme les étourneaux d'Europe, dans les joncs et les plantes aquatiques. Sa tête est brune, et tout le reste de son plumage est noir. Cet oiseau n'a point de chant, mais seulement un cri, et il a cela de commun avec beaucoup d'autres oiseaux d'Amérique, qui sont en général plus recommandables par l'éclat de leurs couleurs que par l'agrément de leur ramage

(') Nom formé du nom mexicain tolocatzanati, et qui signific étourneau des roseaux.

IV.

#### LE CACASTOL (1).

Sturnus Mexicanus. Guel.

Je ne mets cet oiseau étranger à la suite de l'étournean que sur la foi très suspecte de Fernandès. et aussi d'après l'un de ses noms mexicains qui indique quelque analogie avec l'étourneau. D'ailleurs je ne vois pas trop à quel autre oiseau d'Europe on pourroit le rapporter. M. Brisson, qui a voulu en faire un cottinga, a été obligé, pour l'y amener, de retrancher de la description de Fernandès, déjà trop courte, les mots qui indiquoient la forme allongée et pointue du bec, cette forme de bec étant en effet plus de l'étourneau que du cottinga. Outre cela. le cacastol est à peu près de la grosseur de l'étourneau; il a la tête petite comme lui, et n'est pas un meilleur manger; enfin il se tient dans les pays tempérés et les pays chauds. Il est très vrai qu'il chante mal; mais nous avons vu que le ramage naturel de l'étourneau d'Europe n'étoit pas fort agréable, et il est à présumer que, s'il passoit en Amérique, où presque tous les oiseaux chantent mal, il chanteroit bientôt tout aussi mal, par la facilité qu'il a d'apprendre, c'est-à-dire d'imiter le chapt d'autrui.

٧.

# LE PIMALOT (\*).

Le bee large de cet oiseau pourroit faire douter qu'il appartint au genre de l'étourneau; mais s'il est vrai, comme le dit Fernandès, qu'il eût la nature et les mœurs des autres étourneaux, on ne pourroit s'empêcher de le regarder comme une espèce analogue, d'autant plus qu'il se tient ordinairement sur les côtes de la mer du Sud, apparemment parmi les plantes aquatiques, de même que notre étourneau d'Europe se plaît dans les roseaux, comme nous avons vu. Le pimalot est un peu plus gros.

٧I,

# L'ÉTOURNEAU DES TERRES MAGELLANIQUES,

OU LE BLANCHE-RAIE (3).

Sturnus milibarus, GMEL.

Je donne à cette espèce nouvelle, apportée par M. de Bougainville, le nom de blanche-raie, à

- (1) Nom formé du nom mexicain caxeaxtototi. On lui donne encore dans la Nouvelle-Espagne le nom de hueitzanati; et nous avons vu que le mot mexicain tranati répondoit à notre mot étourneque.
- (\*) Mot formé du nom mexicain de cet oiseau pitsmaloti.
  - (3) Numéro 113.

me d'une longue raie blanche qui ¿ de chaque côté, prenant naissance près de la commissure des deux pièces du bec, semble passer par-dessous l'œil, puis reparoît au-delà pour descendre le long du cou. Cette raie blanche fait d'autant plus d'effet qu'elle est environnée au-dessus et au-dessous de couleurs très rembrunies: ces couleurs sombres dominent sur la partie supérieure du corps ; seulement les pennes des ailes et leurs couvertures sont bordées de fauve. La queue est d'un noir décidé, fourchue de plus, et ne s'étend pas beaucoup au-delà des ailes, qui sont fort longues. Le dessous du corps, y compris la gorge, est d'un beau rouge cramoisi, moucheté de noir sur les côtés; la partie antérieure de l'aile est du même cramoisi sans monchetures; et cette couleur se retrouve encore autour des yeux et dans l'espace qui est entre l'œil et le bec. Ce bec, quoique obtus, comme celui des étourneaux, et moins pointu que celui des troupiales, m'a paru cependant, à tout prendre, avoir plus de rapport avec celui des troupiales; et si l'en ajoute à cela que le blanche-raie a beaucoup de la physionomie de ces derniers, on ne fera pas difficulté de le regarder comme faisant la nuance entre ces deux espèces, qui d'ailleurs ont beaucoup de rapports entre elles.

#### LES TROUPIALES.

Ces oiscaux ont, comme je viens de le dire, besucoup de rapports avec nos étourneaux d'Europe; et
ce qui le prouve, c'est que souvent le peuple et les
naturalistes ont confondu ces deux genres et ont
donné le nom d'étourneau à plus d'un troupiale :
coux-ci pourroient done être regardés, à bien des
dgards, comme les représentants de nos étourneaux
en Amérique, concurremment avec les étourneaux
américains dont je viens de parler, quoique cependant ils aient des habitudes très différentes, pe
fût-ce que dans la manière de construire leurs nids.

Le nouveau continent est la vraie patrie, la patrie originaire des troupiales et de tous les autres eiseaux qu'on a rapportés à ce genre, tels que les cassiques, les haltimores et les earouges; et si l'on en cite quelques uns, soi-disant de l'ancien continent, c'est parce qu'ils y avoient été transportés originairement d'Amérique : tels sont probablement le troupiale du Sénégal appelé capmers, et représenté dans nes planches enluminées, à deux âges différents, seus les n° 575 et 576; le careuge du cap de Bonne-Espérance (planche 607), et tous les prétendus troupiales de Madras auxquels on a donné ce nom sans les avoir bien connus.

Je retrancherai donc du genre des troupiales, 4º les quatre espèces venant de Madrag, et que M. Brisson a empruntées de M. Ray, parce que la raison du climat ne permet pas ne les regarder comme de vrais troupiales; que d'ailleurs je ne vois rien de caractéristique dans les descriptions originales, et que les tigures des oiseaux décrits sont trop négligées pour qu'on puisse en tirer des marques distinctives qui les constituent troupiales plutôt que pies, geais, merles, loriots, gobe-mouches, etc. Un habile ornithologiste (M. Edwards) croit que le geai jaune et le geai-bouffe de Petiver, dont M. Brisson a fait son sixième et son quatrième troupiale, ne sont autre chose que le loriot mâle et sa femelle : que le geai bigarré de Madras, du même Petiver, dont M. Brisson a fait son cinquième troupiale, est son étourneau jaune des Indes; et ensin que le troupiale huppé de Madras, dont M. Brisson a fait sa septième espèce, est le même oiseau que le gobe-mouche huppé du cap de Bonne-Espérance du même M. Brisson.

2º Je retrancherai le troupiale de Bengale, qui est le neuvième de M. Brisson, puisque cet auteur s'est aperçu lui-même que c'étoit sa seconde espèce d'étourneau.

5º Je retrancherai encore le troupiale à queue fourchue, qui est le seizième de M. Brisson, et la grive noire de Seba: tout ce qu'en dit ce dernier, c'est qu'il surpasse de beaucoup la grive en grosseur; que son plumage est noir; qu'il a le bec jaune, le dessous de la queue blanc, le dessus, ainsi que le dos, comme voilé par une légère teinte de bleu, et une queue longue, large et fourchue; enfin, qu'à la différence près dans la forme de la queue et dans la grosseur du corps, il avoit beaucoup de rapports à notre grive d'Europe: or je ne vois rien dans tout cela qui ressemble à un troupiale; et la figure donnée par Seba, et que M. Brisson trouve très mauvaise, ne ressemble pas plus à un troupiale qu'à une grive.

4º Je retrancherai le carouge bleu de Madras, parce que d'une part il m'est fort suspect à raison du climat; que, de l'autre, la figure ni la description de M. Ray n'ont absolument rien qui caractérise un carouge, et que même il n'en a pas le plumage: il a, selon cet auteur, la queue et les ailes de couleur bleue, mais la queue d'une teinte plus claire; le reste du plumage est noir ou cendré, excepté cependant le bec et les pieds, qui sont roussâtres.

5º Enfin je retrancherai le troupiale des Indes, non seulement à cause de la différence de climat, mais encore pour d'autres raisons tout aussi fortes qui me l'ont fait placer ci-dessus entre les rolliers et les oiseaux de paradis.

Au reste, quoiqu'on ait réuni dans un même genre avec les troupiales, comme je l'ai dit plus haut, les cassiques, les baltimores et les carouges, il ne faut pas croire que ces divers oiseaux n'aient pas des différences, et même assez caractérisées pour constituer de petits genres subordonnés, puisqu'ils en ont eu assez pour qu'on leur donnât des noms différents. En général, je suis en état d'assurer, d'après la comparaison faite d'un assez grand nombre de ces oiseaux, que les cassiques ont le bec plus fort, ensuite les troupiales, puis les carouges. A l'égard des baltimores, ils ont le bec non seulement plus petit que tous les autres, mais encore plus droit et d'une forme particulière, comme nous le verrons plus bas. Ils paroissent d'ailleurs avoir d'autres mœurs et d'autres allures; ce qui suffit, ce me semble, pour m'autoriser à leur conserver leurs noms particuliers et à traiter à part chacune de ces familles étrangères.

Les caractères communs que leur assigne M. Brisson, ce sont les narines découvertes et le bec en cône allongé, droit et très pointu. J'ai aussi remarqué que la base du bec supérieur se prolonge sur le crâne, en sorte que le toupet, au lieu de faire la pointe, fait au contraire un angle rentrant assez considérable, disposition qui se trouve à la vérité dans quelques autres espèces, mais qui est plus marquée dans celles-ci.

## LE TROUPIALE (1).

Oriolus icterus. L.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans l'extérieur de cet oiseau (nº 532), c'est son long bec pointu, les plumes étroites de sa gorge, et la grande variété de son plumage: on n'y compte cependant que trois couleurs, le jaune orangé, le noir et le blanc; mais ces couleurs semblent se multiplier par leurs interruptions réciproques et par l'art de leur distribution. Le noir est répandu sur la tête, la partie antérieure du cou, le milieu du dos, la queue et les ailes : le jaune orangé occupe les intervalles et tout le dessous du corps ; il reparoît encore dans l'iris (2) et sur la partie antérieure des ailes : le noir qui règne sur le reste est interrompu par deux taches blanches oblongues, dont l'une est située à l'endroit des couvertures de ces mêmes ailes, et l'autre à l'endroit de leurs pennes moyennes.

(¹) En latin écterus (l'un des noms latins du lorlot, et qui ne peut convenir aux troupiales noirs), pica, cissa, picus, turdus, xanthornus, coracias. Les sauvages du Brésil le nomment guira, tangemia; ceux de la Guiane, yapou; nos colons, cul-jaune. Les Anglois lui ont donné dans leur langue une partie des noms ci-dessus; Albin, celui d'oissau de Banana.

(\*) Albin ajoute que l'œil est entouré d'une large bande de bleu; mais il est le seul qui l'ait vue : c'est apparemment une variété accidentelle. Les pieds et les ongles sont tantôt noirs et tantôt plombés : le bec ne paroit pas non plus avoir de couleur constante; car il a été observé gris blanc dans les uns, brun cendré dessus et bleu dessous dans les autres; et enfin dans d'autres, noir dessus et brun dessous.

Cet oiseau, qui a neuf ou dix pouces de longueur de la pointe du bec au bout de la queue, en a quatorze d'envergure, et la tête fort petite, selon Marcgrave. Il se trouve répandu depuis la Caroline jusqu'au Brésil, et dans les îles Caraîbes. Il a la grosseur du merle : il sautille comme la pie, et a beaucoup de ses allures, suivant M. Sloane; il en a même le cri, selon Marcgrave: mais Albin assure qu'il ressemble dans toutes ses actions à l'étourneau, et il ajoute qu'on en voit quelquefois quatre ou cinq s'associer pour donner la chasse à un autre oiseau plus gros, et que, lorsqu'ils l'ont tué, ils dévorent leur proie avec ordre, chacun mangeant à son rang; cependant M. Sloane, qui est un auteur digne de foi, dit que les troupiales vivent d'insectes. Au reste, cela n'est pas absolument contradictoire : car tout animal qui se nourrit d'autres animaux vivants, quoique très petits, est un animal de proie, et en dévorera à coup sûr de plus grands, s'il trouve l'occasion de le faire avec sûreté; par exemple, en s'associant comme les troupiales d'Albin.

Ces oiseaux doivent avoir les mœurs très sociales, puisque l'amour, qui divise tant d'autres sociétés, semble au contraire resserrer les liens de la leur. Bien loin de se séparer deux à deux pour s'apparier et remplir sans témoin les vues de la nature sur la multiplication de l'espèce, on en voit quelquefois un très grand nombre de paires sur un seul arbre, et presque toujours sur un arbre fort élevé et voisin des habitations, construisant leurs nids, pondant leurs œufs, les couvant et soignant leur famille naissante.

Ces nids sont de forme cylindrique, suspendus à l'extrémité des hautes branches, et flottant librement dans l'air, en sorte que les petits nouvellement éclos y sont bercés continuellement. Mais des gens qui se croient bien au fait des intentions des oiseaux assurent que c'est par une sage défiance que les père et mère suspendent ainsi leur nid, et pour mettre la couvée en sûreté contre certains animaux terrestres, et surtout contre les serpents

On met encore sur la liste des vertus du troupiale la docilité, c'est-à-dire la disposition naturelle à subir l'esclavage domestique; disposition qui se rencontre presque toujours avec les mœurs sociales.

# L'ACOLCHI DE SEBA (1).

Oriolus Novæ-Hispaniæ. GMEL.

Seba a pris ce nom dans Fernandès, et l'ayant appliqué arbitrairement, selon son usage, à un oiseau tout différent de celui dont parle cet auteur, au moins quant au plumage, il a encore appliqué à ce même oiseau ce qu'a dit Fernandès du véritable acolchi; savoir, que les Espagnols l'appellent tordo, c'est-à-dire étourneau.

Ce faux acolchi de Seba a un long bec jaune, sortant d'une tête toute noire; la gorge de cette dernière couleur; la queue noirâtre, ainsi que les ailes : celles-ci ont pour ornement de petites plumes couleur d'or qui font un bon effet sur ce fond rembruni.

Seba donne son acolchi pour un oiseau d'Amérique; et j'ignore pourquoi M. Brisson, qui ne cite d'autre autorité que celle de Seba, ajoute qu'on le trouve surtout au Mexique. Il est vrai que le mot acolchi est mexicain; mais on ne peut assurer la même chose de l'oiseau auquel Seba a trouvé bon de l'appliquer.

# L'ARC-EN-QUEUE.

Oriolus annulatus. GMEL.

Fernandès donne le nom d'oziniscan (2) à deux oiseaux qui ne se ressemblent point du tout, et Seba a pris la licence d'appliquer ce même nom à un troisième oiseau qui dissère entièrement des deux autres, excepté pour la grosseur; car ils sont dits tous trois avoir la grosseur d'un pigeon.

Ce troisième oziniscan c'est l'arc-en-queue, dont il s'agit dans cet article. Je le nomme ainsi à cause d'un arc ou croissant noir qui paroît et se dessine très bien sur la queue lorsqu'elle est épanouie, d'autant qu'elle est d'une belle couleur jaune, ainsi que le bec et le corps entier, tant dessus que dessous; la tête et le cou sont noirs, et les ailes de la même couleur, avec une légère teinte de jaune.

J'oubliois de dire que le croissant de la queue a sa concavité tournée du côté du corps de l'oiseau.

Seba ajoute qu'il a reçu d'Amérique plusieurs de ces oiseaux, et qu'ils passent dans le pays pour des espèces d'oiseaux de proie; peut-être ont-ils les mêmes habitudes que notre premier troupiale: d'ailleurs la figure que donne Seba présente un bec un peu crochu vers la pointe.

(1) Le vrai nom est acolchichi, que j'ai raccourci pour le rendre d'une prononciation moins désagréable.

(a) La véritable orthographe sauvage ou brasilienne de ce mot st otzinitzean.

# LE JAPACANI(1).

Oriolus Japacani. Gnel.

Je sais que M. Sloane a cru que son petit gobemouche jaune et brun étoit le même que le japacani de Marcgrave : cependant, indépendamment
des différences du plumage, le japacani est huit fois
plus gros, masse pour masse, toutes ses dimensions
étant doubles de celles de l'oiseau de M. Sloane;
car celui-ci n'a que quatre pouces de longueur et
sept pouces de vol, tandis que, selon Marcgrave,
le japacani est de la grosseur du bemtère, et le bemtère de celle de l'étourneau : or l'étourneau a plus
de huit pouces de longueur et plus de quatorze
pouces de vol. Il est difficile de rapporter à la même
espèce deux oiseaux, et surtout deux oiseaux sauvages de tailles si différentes.

Le japacani a le bec noir, long, un peu courbé; la tête noirâtre; l'iris couleur d'or; la partie postérieure du cou, le dos, les ailes et le croupion variés de noir et de brun clair; la queue noirâtre par-dessus, marquée de blanc par-dessous; la poitrine, le ventre, les jambes, variés de jaune et de blanc, avec des lignes transversales de couleur noirâtre; les pieds bruns, les ongles noirs et pointus.

Le petit oiseau de M. Sloane a le bec rond, presque droit, long d'un demi-pouce; la tête et le dos d'un brun clair, avec quelques taches noires; la queue longue de dix-huit lignes et de couleur brune, ainsi que les ailes, qui ont un peu de blanc à leur extrémité; le tour des yeux, la gorge, les côtés du cou et les couvertures de la queue, jaunes; la poitrine de même couleur, mais avec des marques brunes, le ventre blanc, les pieds bruns, longs de quinze lignes, et du jaune dans les doigts.

Cet oiseau est commun aux environs de Santiago, capitale de la Jamaique. Il se tient ordinairement dans les buissons. Son estomac est très musculeux et doublé, comme sont tous les gésiers, d'une membrane mince, insensible et sans adhérence. M. Sloane n'a rien trouvé dans le gésier de l'individu qu'il a disséqué; mais il a observé que ses intestins faisoient un grand nombre de circonvolutions.

Le même auteur fait mention d'une variété d'espèce qui ne diffère de son petit oiseau qu'en ce qu'elle a moins de jaune dans son plumage.

Cet oiseau sera, si l'on veut, un troupiale, à cause de la forme de son bec; mais ce sera certainement un troupiale autre que le japacani.

(') C'est le nom brasilien de cet oiseau.

# LE XOCHITOL ET LE COSTOTOL.

#### Oriolus Costolol. GMEL.

M. Brisson fait sa dixième espèce ou son troupiale de la Nouvelle-Espagne, du xochitol de Fernandès, chap. CXXII, que celui-ci dit n'être autre chose que le costotol adulte. Or il fait mention de deux costotols, l'un au chap. XXVIII, l'autre au chap. CXLIII, et tous deux se ressemblent assez; mais s'ils différoient à un certain point, il faudroit nécessairement appliquer ce que dit ici Fernandès au costotol du chap. XXVIII, puisque c'est au chap. CXXII qu'il en parle comme d'un oiseau dont il a déjà été question, et que l'autre costotol est, comme nous l'avons dit, du chap. CXLIII.

Maintenant, si l'on compare la description du xochitol du chap. cxxii à celle du costotol du chapitre xxvIII, on y trouvera des contradictions qui ne seront pas faciles à concilier. En effet, comment le costotol, qui, étant déjà assez formé pour avoir son chant, n'est alors que de la grosseur d'un serin de Canarie, peut-il parvenir dans la suite à celle de l'étourneau? comment cet oiseau, qui, étant encore jeune, ou, si l'on veut, n'étant encore que costotol, a le ramage agréable du chardonneret, peut-il, étant devenu xochitol, n'avoir plus que le cri rebutant de la pie? sans parler de la grande et trop grande différence qui se trouve entre les plumages; car le costotol a la tête et le dessous du corp: jaunes, et le xochitol du chap. CXXII a ces mêmes parties noires: celui-là a les ailes jaunes, terminées de noir; celui-ci les a variées de noir et de blanc par-dessus et cendrées par-dessous, sans une seule plume faune.

Or toutes ces contradictions s'évanouissent, si au xochitol du chap. CXXII on substitue le xochitol ou l'oiseau fleuri du chap. cxxv. Les grosseurs se rapprochent, puisqu'il n'est que de celle d'un moineau; il a le ramage agréable comme le costotol; le jaune de celui-ci se trouve mêlé avec les autres couleurs qui varient le plumage de celui-là; ils sont tous deux un bon manger, et de plus le xochitol présente des traits de conformité avec les troupiales; car il vit comme eux d'insectes et de graines, et il suspend son nid à l'extrémité de petites branches. La seule dissérence qu'on peut remarquer entre le xochitol du chap. cxxv et le costotol, c'est que celui-ci se trouve dans les pays chauds, au lieu que l'autre habite indifféremment tous les climats: mais n'estil pas naturel de penser que les xochitols viennent nicher dans les pays chauds, où par conséquent leurs petits, c'est-à-dire les jeunes costotols, restent jusqu'à ce que, étant devenus plus grands, c'est-à-dire xochitols, ils soient en état de suivre leurs père et mère dans des pays plus froids? Le costotol a le plumage jaune avec le bout des ailes noir, comme j'ai dit; et le xochitol du chap. cxxv a le plumage varié de jaune pâle, de brun, de blanc et de noirâtre.

Il est vrai que M. Brisson a fait de ce dernier son premier carouge: mais comme il suspend son nid précisément à la manière des trouplales, c'est une raison décisive de le ranger avec coux-ci, sauf à faire un autre troupiale du xochitol du chap. CXXII de Fernandès, lequel a la grosseur de l'étourneau, la poi-trine, le ventre et la queue couleur de safran, variée d'un peu de noir; les ailes variées de noir et de blanc par dessus et cendrées par-dessous, la tête et le reste du corps noirs, le chant de la pie et la chair bonne à manger.

C'est, ce me semble, tout ce qu'on peut dire d'oiseaux si peu connus et si imparfaitement décrits.

# LE TOCOLIN (').

# Oriolus griseus. GMEL.

Fernandès regardoit cet oiseau comme un pic, à cause de son bec long et pointu: mais ce caractère convient aussi aux troupiales, et je ne vois d'ailleurs dans la description de Fernandès aucun des autres caractères des pics; je le laisserai donc avec les troupiales, où l'a mis M. Brisson.

Il est de la grosseur de l'étourneau; il se tient dans les bois et niche sur les arbres: son plumage est agréablement varié de jaune et de noir, excepté le dos, le ventre et les pieds, qui sont cendrés.

Le tocolin n'a point de ramage; mais sa chair est un bon manger: on le trouve au Mexique.

# LE COMMANDEUR (2).

#### Oriolus phæniceus. Gmel.

C'est ici le véritable acolchi de Fernandès; il doit son nom de commandeur à la belle marque rouge qu'il a sur la partie antérieure de l'aile, et qui semble avoir quelque rapport avec la marque d'un ordre de chevalerie: elle fait ici d'autant plus d'effet, qu'elle se trouve comme jetée sur un fond d'un noir brillant et lustré; car le noir est la couleur générale,

(1) Son vrai nom c'est l'ococolin; mais comme j'ai déjà appliqué ce nom à un autre oiseau (tome XVI, page 124), je l'ai changé en y ajoutant la première lettre du mot troupials.

(a) On lui a donné presque dans toutes les langues le nom d'étourneau-rouges-ailes. En latin, icterus pterophæniceus, avis rubrorum humororum; en angleis, red-winged starling; en espagnel, commendadoxa. non seulement du plumage, mais du bec, des pieds et des ongles ; il y a cependant de légères exceptions à faire; l'iris des yeux est blanc, et la base du bec est bordée d'un cercle rouge fort étroit; le bec est aussi quelquefois plutôt brun que noir, suivant Albin. Au reste, la vraie couleur de la marque des ailes n'est pas d'un rouge décidé, selon Fernandès, mais d'un rouge affoibli par une teinte de roux, qui prévaut avec le temps, et devient à la fin la couleur dominante de cette tache: quelquefois même ces deux couleurs se séparent de manière que le rouge occupe la partie antérieure et la plus élevée de la tache, et le jaune la partie postérieure et la plus basse. Mais cela est-il vrai de tous les individus, et n'aura-t-on pas attribué à l'espèce entière ce qui ne convient qu'aux femelles? On sait qu'en effet dans celles-ci la marque des ailes est d'un rouge moins vif : outre cela, le noir de leur plumage est mêlé de gris, et elles sont aussi plus petites.

Le commandeur (nº 402) est à peu près de la grosseur et de la forme de l'étourneau : il a environ huit à neuf pouces de longueur de la pointe du bec au bout de la queue, et treize à quatorze pouces de vol, il pèse trois onces et demie.

Ces oiseaux sont répandus dans les pays froids comme dans les pays chauds; on les trouve dans la Virginie, la Caroline, la Louisiane, le Mexique, etc. Ils sont propres et particuliers au Nouveau Monde, quoiqu'on en ait tué un dans les environs de Londres; mais c'étoit sans doute un oiseau privé qui s'étoit échappé de sa prison. Ils se privent en effet très facilement, apprennent à parler, et se plaisent à chanter et à jouer, soit qu'on les tienne en cage, soit qu'on les laisse courir dans la maison; car ce sont des oiseaux très familiers et fort actifs.

L'estomac de celui qui fut tué près de Londres ayant été ouvert, on y trouva des débris de scarabées, de cerfs-volants et de ces petits vers qui s'engendrent dans les chairs: cependant leur nourriture de préférence en Amérique c'est le froment, le mais, etc., et ils en consomment beaucoup. Ces redoutables consommateurs vont ordinairement par troupes nombreuses, et se joignant, comme font nos étourneaux d'Europe, à d'autres oiseaux non moins nombreux et non moins destructeurs, tels que les pies de la Jamaique, malheur aux moissons, aux terres nouvellement ensemencées sur lesquelles tombent ces essaims affamés! mais ils ne font nulle part tant de dommages que dans les pays chauds et sur les côtes de la mer.

Quand on tire sur ces volées combinées, il tombe ordinairement des oiseaux de plusieurs espèces; et avant qu'on ait rechargé, il en revient autant qu'auparavant.

Catesby assure qu'ils font leur ponte, dans la Caroline et la Virginie, toujours parmi les joncs.

Ils en savent entrelacer les pointes pour faire une espèce de comble ou d'abri sous lequel ils établissent leur nid à une hauteur si juste et si bien mesurée, qu'il se trouve toujours au-dessus des marées les plus hautes. Cette construction de nid est bien différente de celle de netre premier troupiale, et annonce un instinct, une organisation, et par conséquent une espèce différente.

Fernandès prétend qu'ils nichent sur les arbres à portée des lieux habités. Cette espèce auroit-elle des usages différents, selon les différents pays où elle se trouve?

Les commandeurs ne paroissent à la Louisiane que l'hiver, mais en si grand nombre qu'on en prend quelquefois trois cents d'un seul coup de filet. On se sert pour cette chasse d'un filet de soie très long et très étroit, en deux parties, comme le filet d'alouette. « Lorsqu'on veut le tendre, dit M. Lepage Duprats, on va nettoyer un endroit près du bois; on fait une espèce de sentier dont la terre soit bien battue, bien unie; on tend les deux parties du filet des deux côtés du sentier, sur leguel on fait une traînée de riz ou d'autres graines, et l'on va de là se mettre en embuscade derrière une broussaille où répond la corde du tirage : quand les volées de commandeurs passent au-dessus, leur vue percante découvre l'appåt : fondre dessus et se trouver pris n'est l'affaire que d'un instant; on est contraint de les assommer, sans quoi il seroit impossible d'en ramasser un si grand nombre. » Au reste, on ne leur fait la guerre que comme à des oiseaux nuisibles : car, quoiqu'ils prennent quelquefois beaucoup de graisse, dans aucun cas leur chair n'est un bon manger; nouveau trait de conformité avec nos étourneaux d'Europe.

J'ai vu chez M. l'abbé Aubry une variété de cette espèce, qui avoit la tête et le haut du cou d'un fauve clair : tout le reste du plumage étoit à l'ordinaire. Cette première variété semble indiquer que l'oiseau représenté dans nos planches enluminées (n° 345), sous le nom de carouge de Cayenne, en est une seconde, laquelle ne diffère de la première que par la privation des marques rouges des ailes; car elle a tout le reste du plumage de même : à peu près même grosseur, mêmes proportions; et la différence des climats n'est pas si grande qu'on ne puisse aisément supposer que le même oiseau peut s'habituer également dans tous les deux.

Il ne faut que jeter un coup d'œil de comparaison sur les planches enluminées (n° 402 et n° 236, fig. 2), pour se persuader que l'oiseau représenté dans cette dernière sous le nom de troupiale de Cayenne n'est qu'une seconde variété de l'espèce représentée (n° 402), sous le nom de troupiale à ailes rouges de la Louisiane, qui est notre commandeur: c'est à peu près la même grosseur, la même forme, les mêmes proportions, les mêmes couleurs distribuées

de même, excepté que, dans le nº 256, le rouge colore non seulement la partie antérieure des ailes, mais la gorge, le devant du cou, une partie du ventre et même l'iris.

Si l'on compare ensuite cet oiseau du n° 256 avec celui représenté n° 556, sous le nom de troupiale de la Guiane, on jugera tout aussi sûrement que le dernier est une variété d'âge ou de sexe du premier, dont il ne diffère que comme la femelle troupiale diffère du mâle, c'est-à-dire par des couleurs plus foibles; toutes ses plumes rouges sont bordées de blanc, et les noires, ou plutôt les noirâtres, sont bordées de gris clair, en sorte que le contour de chaque plume se dessine très nettement, et que l'oiseau paroît comme s'il étoit couvert d'écailles : c'est d'ailleurs la même distribution de couleurs, même grosseur, même climat, etc.; il est impossible de trouver des rapports aussi détaillés entre deux oiseaux d'espèces différentes.

J'ai appris que ceux-ci fréquentoient ordinairement les savanes dans l'île de Cayenne, qu'ils se tenoient volontiers sur les arbustes, et que quelques uns leur donnoient le nom de cardinal.

# LE TROUPIALE NOIR (1).

#### Oriolus niger. GMEL.

Le plumage noir de cet oiseau lui a valu les noms de corneille, de merle et de choucas: cependant il n'est pas aussi profondément noir, d'un noir aussi uniforme qu'on l'a dit; car, à certains jours, ce noir paroît changeant et jette des reslets verdatres, principalement sur la tête et sur la partie supérieure du corps, de la queue et des ailes.

Ce troupiale (n° 534) est environ de la grosseur du merle, ayant dix pouces de longueur (2) et quinze à seize pouces de vol. Les ailes, dans leur état de repos, vont à la moitié de la queue, qui a quatre pouces et demi de long, est étagée et composée de douze pennes. Le bec a plus d'un pouce, et le doigt du milieu est plus long que le pied ou plutôt que le tarse.

Cet oiseau se plaît à Saint-Domingue, et il est fort commun en certains endroits de la Jamaique, particulièrement entre Spanish-Town et Passage-Fort. Il a l'estomac musculeux, et on le trouve ordinairement rempli de débris de scarabées et d'autres insectes.

(') On a appelé cet oiseau en anglois small black bird.
(\*) J'entends toujours la longueur prise de la pointe du bec au bout de la queue.

## LE PETIT TROUPIALE NOIR.

#### Oriolus minor GNEL.

J'ai vu un autre troupiale noir venant d'Amérique, mais beaucoup plus petit, plus petit même que le mauvis; il n'avoit que six à sept pouces de longueur, et sa queue, qui étoit carrée, n'avoit que deux pouces six lignes; elle débordoit les ailes d'un pouce.

Le plumage étoit tout noir sans exception; mais ce noir étoit plus lustré, et rendoit des reflets bleuâtres sur la tête et les parties environnantes. On dit que cet oiseau s'apprivoise aisément, et qu'il s'accoutume à vivre familièrement dans le maison

L'oiseau représenté n° 606, fig. 1 de nos planches enluminées, est vraisemblablement la femelle de ce petit troupiale; car il est partout de couleur noire ou noirâtre, excepté sur la tête et le cou, qui sont d'une teinte plus claire, ou, si l'on veut, plus foible, comme cela a lieu dans toutes les femelles d'oiseau. On retrouve encore dans le plumage de celles-ci les reflets bleus qu'on a remarqués dans le plumage du mâle: mais au lieu d'être sur les plumes de la tête, comme dans le mâle, il se trouvent sur celles de la queue et des ailes.

Aucun naturaliste, que je sache, n'a fait mention de cette espèce.

# LE TROUPIALE A CALOTTE NOIRE.

#### Oriolus Mexicanus. GNEL.

Cet oiseau (nº 555) me paroît être absolument de la même espèce que le troupiale brun de la Nouvelle-Espagne, de M. Brisson. Pour se former une idée juste de son plumage, qu'on se représente un oiseau d'un beau jaune avec une calotte et un manteau noirs. La queue est de la même couleur, sans aucune tache; mais le noir des ailes est un peu égayé par du blanc qui borde les couvertures, et qui reparoît à l'extrémité des pennes.

Cet oiseau a le bec gris clair avec une teinte orangée et les pieds marrons. Il se trouve au Mexique et dans l'île de Cayenne.

# LE TROUPIALE TACHETÉ

DE CAYENNE.

Oriolus melancolicus. GMEL.

Les taches de ce petit troupiale (1) résultent de ce que presque toutes ses plumes, qui ont du brun ou du noirâtre dans leur milieu, sont bordées tout autour d'un jaune plus ou moins orangé sur les ailes, la queue et la partie inférieure du corps, et d'un jaune plus ou moins rembruni sur le dos et toute la partie supérieure du corps. La gorge est sans tache et de couleur blanche : un trait de même couleur, asse immédiatement sur l'œil, se prolonge en entre deux traits noirs parallèles, dont l'un accime agne le trait blanc par-dessus, et l'autre embrasse l'œil par-dessous; l'iris est d'un orangé vif et presque rouge. Tout cela donne du jeu et de l'expression à la physionomie du mâle : je dis du mâle, car la femelle n'a aucune physionomie, quoiqu'elle ait aussi l'iris orangé; à l'égard de son plumage, c'est du jaune lavé qui, se brouillant avec du blanc sale, produit la plus fade uniformité.

Ces oiseaux ont le bec épais et pointu des troupiales, et d'un cendré bleuâtre; leurs pieds sont couleur de chair. On jugera des proportions de leur forme par la figure indiquée ci-dessus.

Le carouge tacheté de M. Brisson, qui a plusieurs traits de ressemblance avec le troupiale de cet article, en dissère cependant à beaucoup d'égards, non seulement parce qu'il est plus de moitié plus petit, mais parce qu'il a l'ongle postérieur plus long, l'iris noisette, le bec couleur de chair, la gorge noire, ainsi que les côtés du cou; ensin le ventre, les jambes, les couvertures du dessus et du dessous de la queue sans aucune tache,

M. Édwards hésitoit à laquelle des deux espèces il falloit le rapporter, celle de la grive ou de l'ortolan: M. Klein décide assez lestement que ce n'est ni à l'une ni à l'autre, mais à celle du pinson. Malgré sa décision, la forme du bec et l'identité du climat me déterminent pour l'opinion de M. Brisson, qui en fait un carouge.

# LE TROUPIALE OLIVE

DE CAYENNE.

Oriolus olivaceus. GMEL.

Cet oiseau (nº 606, fig. 2) n'a que six à sept pouces de longueur. i. doit son nom à la couleur

(1) Numéro 448; fig. 1, le mâle, et fig. 2, la femelle.

olivâtre qui règne sur la partie postérieure du cou, sur le dos, sur la queue, le ventre et les couvertures des ailes. Mais cette couleur n'est point partout la même : plus sombre sur le cou, le dos et les couvertures des ailes les plus voisines, un peu moins sur la queue, elle devient beaucoup plus claire sous le ventre, comme aussi sur la plus grande partie des couvertures des ailes les plus éloignées du dos. avec cette différence entre les grandes et les petites, que celles-ci sont sans mélange d'autre couleur, au lieu que les grandes sont variées de brun. La tête, la gorge, le devant du cou et la poitrine sont d'un brun mordoré, plus foncé sous la gorge et tirant à l'orangé sur la poitrine, où le mordoré se fond avec la couleur olivâtre du dessous du corps. Le bec et les pieds sont noirs; les pennes de l'aise et quelques unes de ses grandes couvertures les plus proches du bord extérieur sont de la même couleur, mais bordées de blanc.

Au reste, la forme du bec est celle des troupiales; la queue est assez longue, et les ailes, dans leur situation de repos, ne s'étendent pas au tiers de sa longueur.

#### LE CAP-MORE.

Oriolus Textor. L.

Les deux individus représentés dans les planches 575, le mâle adulte, et 576, le jeune mâle, ont été apportés par un capitaine de vaisseau, qui avoit ramassé une quarantaine d'oiseaux de différents pays, entre autres du Sénégal, de Madagascar, etc., et qui avoit nommé ceux-ci pinsons du Sénégal. Je leur ai donné le nom de cap-more, à cause de leur capuchon mordoré, et j'ai substitué ce nom, qui exprime l'accident le plus remarquable de leur plumage, à la dénomination impropre de troupiales du Sénégal. Elle m'a paru impropre, cette dénomination, soit à raison du climat indiqué, qui n'est point celui des troupiales, soit à raison même de l'espèce désignée : car le cap-more s'éloigne asser de l'espèce des troupiales, et par les proportions du bec, de la queue et des ailes, et par la manière dont il travaille son nid, pour qu'on doive l'en distinguer par un nom particulier; et il pourroit se faire que, sans être un véritable troupiale, il fût eu Afrique le représentant de cette espèce américaine. Les deux dont il s'agit ici ont appartenu à une personne d'un haut rang, qui nous a permis de les faire dessiner chez elle; et cette personne ayant jeté un coup d'œil sur leurs façons de faire, et ayant bien voulu nous communiquer ce qu'elle avoit vu. elle nous a appris sur l'histoire de cette espèce étrangère et nouvelle tout ce que nous en savons.

Le plus vieux avoit une sorte de capuchon brun, qui pareissoit mordoré au soleil : ce capuchon s'effaça à la mue de l'arrière-saison, laissant à la tête une couleur jaune; mais il reparut au printemps, ce qui se renouvela constamment les années suivantes. La couleur principale du reste du corps étoit le jaune plus ou moins orangé; cette couleur régnoit sur le dos comme sur la partie inférieure du corps, et elle bordoit les couvertures des ailes, leurs pennes et celles de la queue, lesquelles avoient toutes le fond noirâtre.

Le jeune fut deux ans sans avoir le capuchon et même sans changer de couleurs; ce qui fut cause qu'on le prit d'abord pour une femelle, et qu'on le dessina sous cette dénomination (n° 576). La méprise étoit excusable, puisque, dans la plupart des animaux, le premier âge fait presque disparoître les différences qui distinguent les mâles des femelles, et qu'un des principaux caractères de ces dernières consiste à conserver très long-temps les attributs de la jeunesse: mais enfin, lorsqu'au bout de deux ans le jeune troupiale eut pris le capuchon mordoré et toutes les couleurs du vieux, on ne put s'empêcher de le reconnoître pour un mâle.

Avant ce changement de couleurs, le jaune de son plumage étoit d'une teinte plus foible que dans les vieux; il régnoit sur la gorge, le cou, la poitrine, et bordoit, comme dans le vieux, toutes les plumes de la queue et des ailes. Le dos étoit d'un brun olivâtre, qui s'étendoit derrière le cou et jusque sur la tête. Dans l'un et l'autre, l'iris des yeux étoit orangé, le bec couleur de corne, plus épais et moins long que celui du troupiale, et les pieds rougeâtres.

Ces deux oiseaux vécurent d'abord en assez bonne intelligence dans la même cage : le plus jeune étoit ordinairement sur le bâton le plus bas, ayant le bec fort près de l'autre; il lui répondoit toujours en battant des ailes et avec l'air de la subordination.

Comme on s'aperçut dans l'été qu'ils entrelaçoient des tiges de mouron dans la grille de leur cage, on prit cela pour l'indice d'une disposition prochaine à nicher, et on leur donna de petits brins de jonc. dont ils eurent bientôt construit un nid, lequel avoit assez de capacité pour que l'un des deux y fût caché tout entier. L'année suivante ils recommencèrent; mais alors le vieux chassa le jeune, qui prenoit déjà la livrée de son sexe, et celui-ci fut obligé de travailler à part à l'autre bout de la cage. Nonobstant une conduite si soumise, il étoit souvent battu, et quelquefois si rudement, qu'il restoit sur la place : on fut obligé de les séparer toutà-fait, et depuis ce temps ils ont travaulle chacun de leur côté, mais sans suite, l'ouvrage du jour étoit ordinairement défait le lendemain : un nid n'est pas l'ouvrege d'un seul,

Ils avoient tous deux un chant singulier un peu aigre, mais fort gai. Le plus vieux est mort subitement, et le plus jeune à la suite de quelques attaques d'épilepsie. Leur grosseur étoit un peu au-dessous de celle de notre premier troupiale; ils avoient aussi les ailes et la queue un peu plus courtes à proportion.

#### LE SIFFLEUR.

#### Oriolus viridis.

Je ne sais pourquoi M. Brisson a fait un baltimore de cet oiseau; car il me semble que, soit par la forme du bec, soit par les proportions du tarse, il est plutôt trouplale que baltimore. Au reste, je laisse la question indécise, en plaçant le siffleur entre les baltimores et les trouplales, sous le nom vulgaire qu'on lui donne à Saint-Domingue, nom qu'il doit sans doute aux sons aigus et perçants de sa voix.

En général, cet oiseau est brun par-dessus, excepté les environs du croupion et les petites couvertures des ailes, qui sont d'un jaune-verdâtre, comme tout le reste du corps; mais cette dernière couleur est plus rembrunie sous la gorge et elle est variée de roux sur le cou et la poitrine: les grandes couvertures et les pennes des ailes, ainsi que les douze pennes de la queue, sont bordées de jaune. Mais pour avoir une idée juste du plumage du siffieur, il faut supposer une teinte olive plus ou moins forte, répandue sur toutes ses différentes couleurs sans exception, d'où il résulte que, pour caractériser cet oiseau par la couleur dominante de son plumage, il eût fallu choisir l'olive et non pas le vert, comme a fait M. Brisson.

Le sisseur (n° 256, fig. 4) est de la grosseur du pinson; il a environ sept pouces de longueur et dix à onze pouces de vol; la queue, qui est étagée, a trois pouces, et le bec neuf à dix lignes.

#### LE BALTIMORE.

# Oriolus Baltimore. GNEL.

Cet oiseau (1) d'Amérique a pris son nom de quelque rapport aperçu entre les couleurs de son plumage ou leur distribution, et les armoiries de mylord Baltimore. C'est un petit oiseau de la grosseur d'un moineau franc, pesant un peu plus d'une once, qui a six à sept pouces de longueur, onze à douze de vol, la queue composée de douze pennes, league

(,) Numero 506, fig. 1.

de deux à trois pouces, et dépassant les ailes en repos presque de la moitié de sa longueur. Une sorte
de capuchon d'un beau noir lui couvre la tête et
descend par-devant sur la gorge, et par-derrière
jusque sur les épaules. Les grandes couvertures et
les pennes des ailes sont pareillement noires, ainsi
que les pennes de la queue; mais les premières sont
bordées de blanc, et les dernières ont de l'orangé à
leur extrémité, et d'autant plus qu'elles s'éloignent
davantage des deux pennes du milieu, qui n'en ont
point du tout : le reste du plumage est d'un très
bel orangé; enfin le bec et les pieds sont de couleur
de plomb.

La semelle que j'ai observée dans le Cabinet du Roi avoit toute la partie antérieure d'un beau noir comme le mâle, la queue de la même couleur, les grandes couvertures et les pennes des ailes noiratres, le tout sans aucun mélange d'autre couleur (¹); et tout ce qui est d'un si bel orangé dans le mâle, elle l'avoit d'un rouge terne.

J'ai dit plus haut que le bec des baltimores étoit non seulement plus court à proportion et plus droit que celui des carouges, des troupiales et des cassiques, mais d'une forme particulière : c'est celle d'une pyramide à cinq pans, dont deux pour le bec supérieur et trois pour le bec inférieur. J'ajoute qu'ils ont le pied ou plutôt le tarse plus grêle que les carouges et les troupiales.

Les baltimores disparoissent l'hiver, du moins en Virginie et dans le Maryland, où Catesby les a observés. Ils se trouvent aussi dans le Canada; mais Catesby n'en a point vu dans la Caroline.

Ils font leur nid sur les plus grands arbres, tels que peupliers, tulipiers, etc. : ils l'attachent à l'extrémité d'une grosse branche; et il est ordinairement soutenu par deux petits rejetons qui entrent dans ses bords; en quoi les nids des baltimores me paroissent avoir du rapport avec celui de nos loriots.

#### LE BALTIMORE BATARD.

Oriolus spurius. GMEL.

On a sans doute appelé cet oiseau (2) ainsi parce que les couleurs de son plumage sont moins vives que celles du baltimore, et qu'à cet égard on l'a considéré comme une espèce abâtardie: et en effet, lorsqu'on s'est assuré, par une comparaison exacte, que ces deux oiseaux sont ressemblants presque en tout (3), excepté pour les couleurs, qu'ils ne diffè-

(') M. Brisson remarque que l'oiseau donné par Catesby pour la femelle du baltimore bâtard paroît être plutôt celle du baltimore véritable.

Numéro 506, fig. 2.

(3) Le bâtard ale niles un peu plus courtes.

rept, à vrai dire, que par les teintes des mêmes couleurs distribuées presque absolument de même. on ne pout guère se dispenser d'en conclure que le baltimore bâtard n'est qu'une variété de l'espèce franche; variété dégénérée, soit par l'insluence du climat, soit par quelque autre cause. Le noir de la tête est un peu marbré, celui de la gorge est pur; la partie du coqueluchon qui tombe par-derrière est d'un gris olivâtre, qui se fonce de plus en plus en approchant du dos. Presque tout ce qui est d'un orangé si brillant dans l'autre est dans celui-ci d'un jaune tirant sur l'orangé, plus vif sur la poitrine et sur les couvertures de la queue que partout ailleurs. Les ailes sont brunes; mais leurs grandes couvertures et leurs pennes sont bordées de blanc sale. Des douze pennes de la queue, les deux du milieu sont noiratres dans leur partie moyenne, olivatres à leur naissance et marquées de jaune à leur extrémité : la suivante de chaque côté présente les deux premières couleurs mélées confusément, et dans les quatre pennes suivantes les deux dernières couleurs sont fondues ensemble.

En un mot, le baltimore franc est au baltimore bâtard, par rapport aux couleurs du plumage, à peu près ce que celui-ci est à sa femelle : or cette femelle a les couleurs du dessus du corps et de la queue plus ternes, et le dessous du corps d'un blanc jaunâtre.

# LE CASSIQUE JAUNE (1) DU BRÉSIL,

OU L'YAPOU (2).

Oriolus Persicus. GMEL.

En comparant les cassiques aux troupiales, aux carouges et aux baltimores, avec lesquels ils ont beaucoup de choses communes, on s'apercevra qu'ils sont plus gros, qu'ils ont le bec plus fort et les pieds plus courts à proportion, sans parler du caractère de leur physionomie, aussi facile à saisir par le coup d'œil, ou même à exprimer dans une figure, que difficile à rendre avec le seul pinceau de la parole.

Plusieurs auteurs ont donné la description et la figure du cassique jaune (n° 184) sous différents noms, et il y a à peine deux de ces figures ou de ces descriptions qui s'accordent parfaitement. Mais, avant d'entrer dans les détails de ces variétés, il est bon d'écarter tout-à-fait un oiseau qui me paroit avoir des différences trop caractérisées pour appar-

(') Numéro 184.

(\*) On lui a donné plusieurs noms latins, pica, picus minor, cissa nigra, etc.; en italien, gazza ou zalla di Terra-Nuova; en anglois, black and yellow daw of Brasil; en françois, cul-jauns.

tenir même de loin à l'espèce de l'yapou; c'est la pie de Perse d'Aldrovande. Ce naturaliste ne l'a décrite que d'après un dessin qui lui avoit été envoyé de Venise : il la juge de la grosseur de notre pie; sa couleur dominante n'est pas le noir, elle est seulement rembrunie (subfuscum); elle a le bec fort épais, un peu court (breviusculum) et blanchâtre; les yeux blancs et les ongles petits; tandis que notre yapou n'est guère plus gros que le merle; que tout ce qui est noir dans son plumage est d'un noir décidé; que son bec est assez long et de couleur de soufre, l'iris de ses yeux couleur de saphir, et ses ongles assez forts, selon M. Edwards, et même bien forts et crochus selon Belon. On ne peut guère douter que des oiseaux si différents n'appartiennent à des espèces différentes, surtout si celui d'Aldrovande étoit réellement originaire de Perse, comme on le lui avoit dit; car l'yapou est certainement d'Amérique.

Les couleurs principales de ce dernier sont constamment le noir et le jaune; mais la distribution de ces couleurs n'est pas la même dans tous les individus observés: par exemple dans celui que nous avons fait dessiner, tout est noir, excepté le bec et l'iris des yeux, comme nous venons de le dire, et encore les grandes couvertures des ailes les plus voisines du corps, qui sont jaunes, ainsi que toute la partie postérieure du corps tant dessus que dessous, depuis et compris les cuisses jusques et pardelà la moitié de la queue.

Dans un autre individu venant de Cayenne, qui est au Cabinet du Roi, et qui est plus gros que le précédent, il y a moins de jaune sur les ailes et point du tout au bas de la jambe, enfin les pieds paroissent plus forts à proportion. ce peut être le mâle.

Dans la pie noire et jaune de M. Edwards, qui est évidemment le même oiseau que le nôtre, il y a sur quatre ou cinq des couvertures jaunes des ailes une tache noire près de leur extrémité: outre cela, le noir du plumage a des reslets couleur de pourpre, et l'oiseau paroit être un peu plus gros.

Dans l'yapou ou le jupuba de Marcgrave, la queue n'est mi-partie de noir et de jaune que par-dessous; car sa face supérieure est toute noire, excepté la penne la plus extérieure de chaque côté, qui est jaune jusqu'à la moitié de sa longueur.

Il suit de toutes ces diversités que les couleurs du plumage ne sont rien moins que fixes et constantes dans cette espèce; et c'est ce qui me feroit pencher à croire, avec Marcgrave, que l'oiseau appelé par M. Brisson cassique rouge est encore une variété dans cette espèce: j'en dirai les raisons plus bas.

# LE CASSIQUE ROUGE DU BRÉSIL, OU LE JUPUBA.

Oriolus hæmorrhous, GMEL.

Co nom est l'un de ceux que Marcgrave donne à l'yapou, et je l'applique au cassique rouge de M. Brisson, parce qu'il lui ressemble exactement dans les points essentiels : mêmes proportions , même grosseur, même physionomie, même bec, mêmes pieds, même noir foncé sur la plus grande partie du plumage. Il est vrai que la moitié inférieure du dos est rouge, au lieu d'être jaune, et que le dessous du corps et de la queue est noir en entier : mais cette différence ne peut guère être un caractère spécifique. dans une espèce surtout où les couleurs sont très variables, comme nous avons eu occasion de le remarquer plus haut; d'ailleurs le jaune et le rouge sont des couleurs voisines, anologues, sujettes à se mêler, à se fondre ensemble dams l'orangé, qui est la couleur intermédiaire, ou à se remplacer réciproquement; et cela; par la seule différence du sexe, de l'âge, du climat ou de la saison.

Ces oiseaux ont environ douze pouces de longueur, dix-sept pouces de vol, la langue fourchue et bleuâtre, les deux pièces du bec recourbées également en bas, la première phalange du doigt extérieur de chaque pied unie et comme soudée à celle du doigt du milieu, la queue composée de douze pennes, et le fond des plumes blanc, tant sous le noir que sous le jaune du plumage.

Ils construisent leurs nids de feuilles de gramen entrelacées avec des crins de cheval et des soies de cochon ou avec des productions végétales qu'on a prises pour des crins d'animaux : ils leur donnent la forme d'une cucurbite étroite surmontée de son alambic. Ces nids sont bruns en dehors; leur longueur totale est d'environ dix-huit pouces, mais la cavité iptérieure n'est que d'un pied : la partie supérieure est pleine et massive sur la longueur d'un demi-pied; et c'est par-là que ces oiseaux les suspendent à l'extrémité des petites branches. On a vu quelquefois quatre cents de ces nids sur un seul arbre, de ceux que les Brasiliens appellent uti; et comme les yapous pondent trois fois l'année, on peut juger de leur prodigieuse multiplication. Cette habitude de nicher ainsi en société sur un même arbre est un trait de conformité qu'ils ont avec nos choucas.

# LE CASSIQUE VERT DE CAYENNE.

Oriolus cristatus, GMEL.

Je n'aurai point à comparer ou à concilier les témoignages des auteurs au sujet de ce cassique (n° 528), car aucun n'en a parlé: aussi ne pourrai-je rien dire moi-même de ses mœurs et de ses habitudes. Il est plus gros que les précédents; il a le bec plus épais à sa base et plus long; il paroît aussi avoir les pieds plus forts, mais également courts. On l'a très bien nommé cassique vert; car toute la partie antérieure, tant dessus que dessous, et-compris les couvertures des ailes, est de cette couleur: la partie postérieure est marron; les pennes des ailes sont noires, celles de la queue en partie noires et en partie jaunes, les pieds tout-à-fait noirs, et le bec rouge dans toute son étendue.

Ce cassique a environ quatorze pouces de longueur, et dix-huit à dix-neuf de vol.

# LE CASSIQUE HUPPÉ DE CAYENNE (1).

C'est encore ici une espèce nouvelle, et la plus grande de celles qui sont parvenues à notre connoissance; elle a le bec plus long et plus fort à proportion que toutes les autres, mais ses ailes sont plus courtes; la longueur totale de l'oiseau est d'environ dix-huit pouces, celle de la queue de cinq pouces, et celle du bec de deux pouces; il est, outre cela, distingué des espèces précédentes par de petites plumes qu'il hérisse à volonté sur le sommet de sa tête, et qui lui font uve espèce de huppe mobile. Toute la partie antérieure de ce cassique (nº 280), tant dessus que dessous, compris les ailes et les pieds, est noire; toute la partie postérieure est marron foncé. La queue, qui est étagée, a les deux pennes du milieu noires comme celles des ailes; mais toutes les latérales sont jaunes : le bec est de cette dernière couleur.

J'ai vu au Cabinet du Roi un individu dont les dimensions étoient un peu plus foibles, et qui avoit la queue entièrement jaune : mais je n'oserois assurer que les deux pennes intermédiaires n'eussent point été arrachées; car il n'y avoit que huit pennes en tout.

(') Même espèce que la précédente.

# LE CASSIQUE DE LA LOUISIANE.

Oriolus Ludovicianus. GMEL.

Le blanc et le violet changeant, tantôt mêlés en semble, et tantôt séparés, composent toutes les couleurs de cet oiseau (n° 646). Il a la tête blanche, ainsi que le cou, le ventre et le croupion; les pennes des ailes et de la queue sont d'un violet changeant et bordées de blanc; tout le reste du plumage est mêlé de ces deux couleurs.

C'est une espèce nouvelle, tout récemment arrivée de la Louisiane; on peut ajouter que c'est le plus petit des cassiques connus : il n'a que dix pouces de longueur totale; et ses ailes, dans leur état de repos, ne s'étendent que jusqu'au milieu de la queue, qui est un peu étagée.

# LE CAROUGE(1).

Oriolus Banana. GMEL.

En général, les carouges sont moins gros et ont le bec moins fort à proportion que les troupiales. Celui de cet article (n° 535, fig. 1) a le plumage peint de trois couleurs distribuées par grandes masses: ces couleurs sont, 1° le brun rougeâtre, qui règne sur toute la partie antérieure de l'oiseau, c'està-dire la tête, le cou et la poitrine; 2° le noir plus ou moins velouté, sur le dos, les pennes de la queue, celles des ailes et sur leurs grandes couvertures, et même sur le bec et les pieds; 5° enfin l'orangé foncé, sur les petites couvertures des ailes, le croupion et les couvertures de la queue. Toutes ces couleurs sont plus ternes dans la femelle.

La longueur du carouge est de sept pouces, celle du bec de dix lignes, celle de la queue de trois pouces et plus; le vol de onze pouces, et les ailes, dans leur état de repos, s'étendent jusqu'à la moitié de la queue et par-delà. Cet oiseau a été envoyé de la Martinique. Celui de Cayenne, représenté planche 607, fig. 1, en diffère, parce qu'il est plus petit; que l'espèce de coqueluchon qui couvre la tête, le cou, etc., est noir, égayé par quelques taches blanches sur les côtés du cou, et par de petites mouchetures rougeâtres sur le dos; enfin, parce que les grandes couvertures et les pennes moyennes des ailes sont bordées de blanc: mais ces différences ne sont pas, à mon avis, si considérables, qu'on ne

(') En latin, icterus minor, turdus minor varius, xanthornus minor; en françois, carouge. Quelques uns lui ont donné le nom d'oiseau de Banana, comme au trouplale. puisse regarder le carouge de Cayenne comme une variété dans l'espèce de la Martinique. On sait que celle-ci construit des nids tout-à-fait singuliers. Si l'on coupe un globe creux en quatre tranches égales, la forme de l'une de ces tranches sera celle du nid des carouges : ils savent le coudre sous une feuille de bananier, qui lui sert d'abri, et qui fait ellemême partie du nid; le reste est composé de petites tibres de feuilles.

Il est difficile de reconnoître dans ce qui vient d'être dit le rossignol d'Espagne de M. Sloane; car cet oiseau est plus petit que le carouge, selon toutes ses dimensions, n'ayant que six pouces anglois de longueur et neuf de vol : il a le plumage différent, et il construit son nid sur un tout autre modèle; ce sont des espèces de sacs suspendus à l'extrémité des netites branches par un fil que ces oiseaux savent filer eux-mêmes avec une matière qu'ils tirent d'une plante parasite nommée barbe de vieillard; fil que bien des gens ont pris mal à propos pour du crin de cheval. L'oiseau de M. Sloane avoit la base du bec blanchatre et entourée d'un filet noir; le sommet de la tête, le cou, le dos et la queue d'un brun clair, ou plutôt d'un gris rougeâtre, les ailes d'un brun plus foncé, varié de quelques plumes blanches; la partie inférieure du cou marquée dans son milieu d'une ligne noire; les côtés du cou, la poitrine et le ventre de couleur feuille morte.

M. Sloane fait mention d'une variété d'âge ou de sexe, qui ne différoit de l'oiseau précédent que parce que le dos étoit plus jaune, la poitrine et le ventre d'un jaune plus vif, et qu'il y avoit plus de noir sous le bec.

Ces oiseaux habitent les bois et chantent assez agréablement. Ils se nourrissent d'insectes et de vermisseaux; car on en a trouvé des débris dans leur estomac ou gésier, qui n'est point fort musculeux. Leur foie est partagé en un grand nombre de lobes et de couleur noirâtre.

J'ai vu une variété des carouges de Saint-Domingue, autrement des culs-jaunes de Cayenne, dont je vais parler, laquelle approchoit fort de la femelle du carouge de la Martinique, excepté qu'elle avoit la tête et le cou plus noirs. Cela me confirme dans l'idée que la plupart de ces espèces sont fort voisines, et que, malgré notre attention continuelle à en réduire le nombre, nous pourrions encore mériter le reproche de les avoir trop multipliées, surtout à l'égard des oiseaux étrangers, qui sont si peu observés et si peu connus.

## LE PETIT CUL-JAUNE

DE CAYENNE (1)

Oriolus Xanthornus. GMEL.

C'est le nom que l'on donne dans cette île à l'eiseau représenté dans les planches enluminées n° 5, fig. 4, sous le nom de carouge du Mexique; et fig. 2, sous le nom de carouge de Saint-Domingus; c'est le mâle et la femelle. Ils ont un jargen à pou près semblable à celui du loriot, et pénétrant comme celui de la pie.

Ils suspendent leurs nids en forme de hourses à l'extrémité des petites branches, comme les troupiales; mais on m'assure que c'est aux branches longues et dépourvues de remeaux des arbres qui ont la tête mal faite, et qui sont penchés sur une rivière; on ajoute que dans chacun de ces nids il y a de petites séparations où sont autant de nichées; ce qui n'a point été abservé dans les nids des troupiales.

Ces oiseaux sont extrêmement rusés et difficiles à surprendre. Ils sont à peu près de la grosseur de l'alouette; ils ont huit pouces de longueur, douze à treize pouces de vol, la queve étagée, longue de trois à quatre pouces, dépassant de plus de la moitié de sa longueur l'extrémité des ailes en repos. Les couleurs principales des deux individus représentés au nº 5 sont le jaune et le noir. Dans la fig. 1, le noir règne sur la gorge, le bec, l'espace compris entre le bec et l'œil, les grandes couvertures et les pennes des ailes, les pennes de la queue et les pieds; le jaune sur tout le reste : mais il faut remarquer que les pennes moyennes et les grandes couvertures de l'aile sont bordées de blane, et que les dernières sont quelquefois toutes blanches. Dans la fig. 2, une partie des petites couvertures des ailes, les jambes et le ventre, jusqu'à la queue, sont jaunes, tout le reste est noir.

On peut rapporter à cette espèce, comme variétés, le le carouge à tête jaune d'Amérique de M. Brisson, qui a en effet le sommet de la tête, les petites couvertures de la queue, celles des ailes et le bas de la jambe jaunes, et tout le reste noir ou noirâtre: il a environ huit pouces de longueur, douze pouces de vol; la queue étagée, composée de douze pennes et longue de près de quatre pouces. 2º Le carouge de l'île Saint-Thomas (nº 535, fig. 2) qui a aussi le plumage noir, à la réserve d'une tache jaune jetée sur les petites couvertures des ailes. Il a la queue composée de douze pennes, étagée comme

<sup>(1)</sup> On leur donne à Saint-Domingue le nom de demoiselles.

dans les culs-jaumes, mais un peu plus longue (1).

M. Edwards a dessiné un individu de la même espèce, planche cccxxII, qui avoit un enfoncement remarquable à la base du bec supérieur. 5° Le jamac de Marcgrave, qui n'en diffère que très peu, quant à la grosseur, et dont les couleurs sont les mêmes et à peu près distribuées de la même manière que dans la fig. 1, excepté que la tête est noire, que le blanc des ailes est rassemblé dans une seule tache, et que le dos est traversé d'une aile à l'autre par une ligne noire.

## LES COIFFES JAUNES.

#### Oriolus icterocephalus. GMEL.

Ce sont des carouges de Cayenne qui ont le plumage noir, et une espèce de coiffe jaune qui recouvre la tête et une partie du cou, mais qui descend plus has par-devant que par-derrière. On auroit dû faire sentir dans la fig. nº 545 un trait noir qui va des narines aux yeux et tourne auteur du bec. L'individu représenté dans cette planche paroit netablement plus grand qu'un autre individu que j'ai vu au Cabinet du Rai : est-ce une variété d'âge, ou de sexe, qu de climat, ou bien un vice de la préparation? je l'i-gnore; mais c'est d'après cette variété que M. Brisson a fait sa description. Sa grosseur est celle d'un pinson d'Ardenne : il a environ sept peuces de longueur et onse pouces de vol.

## LE CAROUGE OLIVE

DE LA LOUISIANE.

Oriolus Capensis. Guel.

C'est l'eiseau représenté dans les planches enluminées (nº 607, tig. 2), sous le nom de carouge du cap de Bonne-Espérance. J'avois soupconné depuis long-temps que ce carouge, quoique apporté peutêtre du cap de Bonne-Espérance en Europe, n'étoit point originaire d'Afrique, et mes soupcons viennent d'être justifiés par l'arrivée récente (en octobre 1773) d'un carouge de la Louisiane, qui est visible. ment de la même espèce, et qui n'en diffère absolument que par la couleur de la gorge, laquelle est noire dans celui-ci et orangée dans celui-là. Je suis persuadé qu'il en sera de même de tous les prétendus carouges et troupiales de l'ancien continent, et que l'on reconneîtra tôt ou tard, ou que ce sent des oiseaux d'une autre espèce, ou que leur patrie véritable, leur climat originaire, est l'Amérique.

(') Dans la fig. 2, n- 5, le dessinateur a fait la queue trop courte et le bec trop long.

Le carouge olive de la Louisiane a en effet beaucoup d'olivâtre dans son plumage, principalement sur la partie supérieure du corps; mais cette couleur n'a pas la même teinte partout: sur le sommet de la tête elle est fondue avec du gris; derrière le cou, sur le dos, les épaules, les ailes et la queue, avec du brun; sur le croupion et l'origine de la queue, avec un brun plus clair; sur les slancs et les jambes, avec du jaune: enfin elle borde les grandes couvertures et les pennes des ailes, dont le fond est brun. Tout le dessous du corps est jaune, excepté la gorge, qui est orangée; le bec et les pieds sont d'un brun cendré.

Cet oiseau a à peu près la grosseur du moineau franc, six à sept pouces de longueur et dix à onze pouces de vol. Le hec a près d'un pouce et la queue deux pouces et plus : celle-ci est carrée et composée de douze pennes. Dans l'aile c'est la première penne qui est la plus courte, et ce sont les traisième et quatrième qui sont les plus longues.

## LE KING.

#### Oriolus Sinensis. GHEL.

Cette nouvelle espèce, arrivée dernièrement de la Chine, nous a paru avoir assez de rapport avec le carouge, d'une part, et, de l'autre, avec le merle, pour faire la nuance entre les deux. Il a le bec comprimé par les côtés, comme le merle; mais les bords en sont sans échanerures, comme dans celui du carouge; et c'est avec raison que M. Daubenton le jeune lui a donné un nom particulier, comme à une espèce distincte et séparée des deux autres espèces, qu'elle semble réunir par un chaînen commun.

Le king ( nº 617) est plus petit que notre merle; il a la tête, le cou, le commencement du des et de la poitrine d'un gris cendré ; et cette couleur se fonce davantage aux approches du dos : tout le reste du corps, tant dessus que dessous, est blanc, ainsi que les couvertures des ailes, dont les pennes sont d'une couleur d'acier poli, luisante, avec des reslets qui jouent entre le verdâtre et le violet. La queue est courte, étagée, et mi-partie de cette même couleur d'acier poli et blanc, de manière que, sur les deux pennes du milieu, le blanc ne consiste qu'en une petite tache à leur extrémité: cette tache blanche s'étend d'autant plus haut sur les pennes suivantes, qu'elles s'éloignent davantage des deux pennes du milieu; et la couleur d'acier poli, se retirant toujours devant le blanc qui gagne du terrain, se réduit enfin, sur les deux pennes les plus extérieures, à une partie tache près de leur origine.

# LE LORIOT (1).

#### Oriolus Galbula. L.

On a dit des petits de cet oiseau qu'ils naissoient en détail et par parties séparées, mais que le premier soin des père et mère étoit de rejoindre ces parties et d'en former un tout vivant par la vertu d'une certaine herbe. La difficulté de cette merveilleuse réunion n'est peut-être pas plus grande que celle de séparer les noms anciens que les modernes ont appliqués confusément à cette espèce, de lui conserver tous ceux qui lai conviennent en esset, et de rapporter les autres aux espèces que les anciens ont eues réellement en vue, tant ceux-ci ont décrit superficiellement des objets trop connus, et tant les modernes se sont déterminés légèrement dans l'application des noms imposés par les anciens. Je me contenterai donc de dire ici que, selon toute apparence, Aristote n'a connu le loriot que par ouî-dire. Quelque répandu que soit cet oiseau, il y a des pays qu'il semble éviter : on ne le trouve ni en Suède, ni en Angleterre, ni dans les montagnes du Bugey, ni même à la hauteur de Nantua, quoiqu'il se montre régulièrement en Suisse deux fois l'année. Belon ne paroit pas l'avoir aperçu dans ses voyages de Grèce; et d'ailleurs comment supposer qu'Aristote ait connu par lui-même cet oiseau sans connoître la singulière construction de son nid, ou que, la connoissant, il n'en ait point parlé?

Pline, qui a fait mention du chlorion d'après Aristote, mais qui ne s'est pas toujours mis en peine de comparer ce qu'il empruntoit des Grecs avec ce qu'il trouvoit dans ses Mémoires, a parlé du loriot sous quatre dénominations différentes, sans avertir que c'étoit le même oiseau que le chlorion. Quoi qu'il en soit, le loriot est un oiseau très peu sédentaire, qui change continuellement de contrées et semble ne s'arrêter dans les nôtres que pour faire l'amour, ou plutôt pour accomplir la loi imposée

(') En grec, χλωρίον; en latin, chlorion, chloris, chloreus, oriolus, merula aurea, turdus aureus, luteus, lutea, luteolus, ales luridus, picus nidum suspendens, avis icterus, galgulus (ces quatre derniers noms som de Pline), galbulus, galbula, vireo, vineo; en italien, oriolo, regalbulo, gualbedro, galbero, reigalbaro, garbella, rigeyo, melziozallo, becquafigo, becquafiga brusola; en espagnol, oropendola, oroyendola; en allemand, bierholdt, bierolf, brouder berolft, byrolt, tyrolt, kirscholdt, gerolft, kersenrife, goldamsel, goldmerle, gutmerle, olimerle, gelbilug, widewal, witwol; en anglois, a witwol. M. Salerne soupçonne que c'est le bel oiseau jaune qu'on appelle la lutronne du côté d'Abbeville. On a dérivé le nom du loriot, les uns du mot grec chlorion, les autres du latin gureolus, d'autres enfin du cri de l'oiseau.

par la nature à tous les êtres vivants, de transmettre à une génération nouvelle l'existence qu'ils ont recue d'une génération précédente; car l'amour n'est que cela dans la langue des naturalistes. Les loriots suivent cette loi avec beaucoup de zèle et de fidélité. Dans nos climats c'est vers le milieu du printemps que le mâle et la femelle se recherchent, c'est-à-dire presque à leur arrivée. Ils font leur nid sur des arbres élevés, quoique souvent à une hauteur fort médiocre; ils les façonnent avec une singulière industrie et bien différemment de ce que font les merles, quoiqu'on ait placé ces deux espèces dans le même genre. Ils l'attachent ordinairement à la bifurcation d'une petite branche, et ils enlacent autour des deux rameaux qui forment cette bifurcation, de longs brins de paille ou de chanvre, dont les uns allant droit d'un rameau à l'autre, forment le bord du nid par-devant, et les autres pénétrant dans le tissu du nid, ou passant par-dessous et revenant se rouler sur le rameau opposé, donnent la solidité à l'ouvrage. Ces longs brins de chanvre ou de paille qui prennent le nid par-dessous en sont l'enveloppe extérieure; le matelas intérieur, destiné à recevoir les œufs, est tissu de petites tiges de gramen, dont les épis sont ramenés sur la partie convexe, et paroissent si peu dans la partie concave qu'on a pris plus d'une fois ces tiges pour des fibres de racines ; enfin , entre le matelas intérieur et l'enveloppe extérieure, il y a une quantité assez considérable de mousse, de lichen et d'autres matières semblables, qui servent, pour ainsi dire, d'ouate intermédiaire et rendent le nid plus impénétrable au-dehors, et tout à la fois plus mollet au-dedans Ce nid étant ainsi préparé, la femelle y dépose quatre ou cinq œufs, dont le fond blanc sale est semé de quelques petites taches bien tranchées, Jun brun presque noir et plus fréquentes sur le gros bout que partout ailleurs; elle les couve avec assiduité l'espace d'environ trois semaines; et lorsque les petits sont éclos, non seulement elle leur continue ses soins affectionnés pendant très long-temps, mais elle les défend contre leurs ennemis, et même contre l'homme, avec plus d'intrépidité qu'on n'en attendroit d'un si petit oiseau. On a vu le père et la mère s'élancer courageusement sur ceux qui leur enlevoient leur couvée; et, ce qui est encore plus rare, on a vu la mère prise avec le nid continuer de couver en cage, et mourir sur ses œufs.

Dès que les petits sont élevés, la famille se met en marche pour voyager; c'est ordinairement vers la fin d'août ou le commencement de septembre: ils ne se réunissent jamais en troupes nombreuses, ils ne restent pas même assemblés en famille; car on n'en trouve guère plus de deux ou trois ensemble. Quoiqu'ils volent peu légèrement et en battant des ailes, comme le merle, il est probable qu'ils vont passer leur quartier d'hiver en Afrique: car, d'une part, M. le chevalier des Mazy, commandeur de l'ordre de Malte, m'assure qu'ils passent à Malte dans le mois de septembre, et qu'ils repassent au printemps; et d'autre part, Thévenot dit qu'ils passent en Égypte au mois de mai, et qu'ils repassent en septembre Il ajoute qu'au mois de mai ils sont très gras; et alors leur chair est un bon manger. Aldrovande s'étonne de ce qu'en France on n'en sert pas sur nos tables.

Le loriot (nº 26) est à peu près de la grosseur du merle; il a neuf à dix pouces de longueur, seize pouces de vol, la queue d'environ trois pouces et demi et le bec de quatorze lignes. Le mâle est d'un beau jaune sur tout le corps, le cou et la tête, à l'exception d'un trait noir qui va de l'œil à l'angle de l'ouverture du bec. Les ailes sont noires, à quelques taches jaunes près, qui terminent la plupart des grandes pennes et quelques unes de leurs couvertures; la queue est aussi mi-partie de jaune et de noir, de façon que le noir règne sur ce qui paroît des deux pennes du milieu, et que le jaune gagne toujours de plus en plus sur les pennes latérales, à commencer de l'extrémité de celles qui suivent immédiatement les deux du milieu: mais il s'en faut bien que le plumage soit le même dans les deux sexes; presque tout ce qui est d'un noir décidé dans le mâle n'est que brun dans la femelle, avec une teinte verdâtre; et presque tout ce qui est d'un si beau jaune dans celui-là est dans celle-ci olivâtre, ou jaune pâle, ou blanc; olivâtre sur la tête et le dessus du corps, blanc sale varié de traits bruns sous le corps, blanc à l'extrémité de la plupart des pennes des ailes et jaune pâle à l'extrémité de leurs couvertures; il n'y a de vrai jaune qu'au bout de la queue et sur ses cou-Fertures inférieures. J'ai observé de plus dans une femelle un petit espace derrière l'œil, qui étoit sans plumes et de couleur ardoisé clair.

Les jeunes mâles ressemblent d'autant plus à la femelle pour le plumage, qu'ils sont plus jeunes : dans les premiers temps, ils sont mouchetés encore plus que la femelle; ils le sont même sur la partie supérieure du corps : mais, dès le mois d'août, le jaune commence déjà à paroître sous le corps. Ils ont aussi un cri différent de celui des vieux; ceuxci disent yo, yo, yo, qu'ils font suivre quelquefois d'une sorte de miaulement, comme celui du chat : mais indépendamment de ce cri, que chacun entend à sa manière, ils ont encore une espèce de sifflement, surtout lorsqu'il doit pleuvoir, si toutefois ce sifflement est autre chose que le miaulement dont je viens de parler.

Ces oiseaux ont l'iris des yeux rouge, le becrouge brun, le dedans du bcc rougeâtre, les bords du bec inférieur un peu arqués sur leur longueur, la langue fourchue et comme frangée par le bout, le gésier musculeux, précédé d'une poche formée par la dilatation de l'œsophage, la vésicule du fiel verte, des cœcum très petits et très courts, enfin la première phalange du doigt extérieur soudée à celle du doigt du milieu.

Lorsqu'ils arrivent au printemps, ils font la guerre aux insectes et vivent de scarabées, de chenilles, de vermisseaux, en un mot de ce qu'ils peuvent attraper: mais leur nourriture de choix, celle dont ils sont les plus avides, ce sont les cerises, les figues (1), les baies de sorbiers, les pois, etc. Il ne faut que deux de ces oiseaux pour dévaster en un jour un cerisier bien garni, parce qu'ils ne font que béqueter les cerises les unes après les autres, et n'entament que la partie la plus mûre.

Les loriots ne sont point faciles à élever ni à apprivoiser. On les prend à la pipée, à l'abreuvoir, et avec différentes sortes de filets.

Ces oiseaux se sont répandus quelquesois jusqu'à l'extrémité du continent sans subir aucune altération dans leur forme extérieure ni dans leur plumage; car on a vu des loriots de Bengale et même de la Chine parsaitement semblables aux nôtres: mais aussi on en a vu d'autres, venant à peu près des mêmes pays, qui ont quelques dissérences dans les couleurs, et que l'on peut regarder, pour la plupart, comme des variétés de climat, jusqu'à ce que des observations faites avec soin sur les allures et les mœurs de ces espèces étrangères, sur la forme de leurs nids, etc., éclairent ou rectisient nos conjectures.

# VARIÉTÉS DU LORIOT.

I.

#### LE COULAVAN (2).

Oriolus Chinensis. GMEL.

Le coulavan (nº 570). Cet oiseau de la Cochinchine est peut-être un tant soit peu plus gros que notre loriot; il a aussi le bec plus fort proportion; les couleurs du plumage sont absolument les mêmes et distribuées de la même manière partout, excepté sur les couvertures des ailes, qui sont entièrement

- (·) C'est de là qu'on leur donne en certains pays le nom de becfigues, de συχοφάγος, etc., et c'est peutêtre cette nourriture qui rend leur chair si bonne à manger. On sait que les figues produisent le même effet sur la chair des meries et d'autres oiseaux.
  - (2) Les Cochinchinois le nomment couliavan.

james, et sur la tête, où l'en voitune espèce de fer à cheval meir; la partie convexe de ce fer à cheval herde l'eccipat, et ses hranches vont, en passant anr l'esil, abeutir aux coius de l'ouverture du becc'est le trait de dissemblance le plus caractérisé du coulavan; encore retrouve-t-on dans le loriet une tache neire entre l'esil et le bec, qui semble être la maissance de ce fer à cheval.

J'ai vu quelques individus conlavans qui avoient le dessus du corps d'un jaune resolumi. Tous ont le bec jaunâtre et les pieds noirs.

1 T

# LE LORIOT DE LA CHINE,

Oriolus melanocephalus. GNEL.

Le loriot de la Chine (nº 79). Il est un pen moins gros que le nôtre ; mais c'est la même forme, les mêmes proportions et les mêmes couleurs, quoique disposées différemment. La tête, la gorge et la partie antérieure du cou sont entièrement noires, et dans toute la queue il n'y a de noir qu'une large bande qui traverse les deux pennes intermédiaires près de leur extrémité, et deux taches situées aussi près de l'extrémité des deux pennes suivantes. La plupart des couvertures des ailes sont jaunes, les notres sont mi parties de noir et de jeune : les ples grandes pennes sont noires dans ce qui pareit au dehors, l'aile étant dans son repos, et les autres sont bordées ou terminées de jaune. Tout le reste du plumage est de cette dernière couleur et de la plus belle teinte.

La femelle est différente, car elle a le front, ou l'espace entre l'œil et le bec, d'un jaune vif; la gorge et le devant du cou, d'une couleur claire plus ou moins jaunâtre, avec des mouchetures brunes; le reste du dessous du corps, d'un jaune plus foncé; le dessus, d'un jaune brillant; toutes les ailes variées de brun et de jaune; la queve jaune aussi, excepté les deux pennes du milieu, qui sont brunes, encore ont-elles un œil jaunâtre et sont-elles terminées de jaune.

HIT.

# LE LORIOT DES INDES.

Oriolus Indicus. BRISSON.

Le loriot des Indes. C'est le plus jaune des loriots, car il est en entier de cette couleur, excepté, 4° un ser à cheval qui embrasse le sommet de la tête, et aboutit des deux côtés à l'angle de l'ouverture du bec; 2° quelques taches longitudinales sur les couvertures des ailes; 5° une bande qui traverse la queue vers le milieu de sa longueur, le tout de cou-

leur azurés : mais le hec et les pieds sont d'un rouge delutant.

# LE LORIOT BAYÉ.

Cet eiseau ayant été regardé par les uns comme un morle, et par les autres comme un loriot, se vrais place semble marquée entre les loriets et les merles; et, comme d'ailleurs il pareit autrement propertionné que l'une en l'autre de ces deux espèces, je suis perté à le regarder plutôt comme une espèce veising et mitoyenne que comme une simple variété.

Le loriot rayé est meine gros qu'un merle et modelé sur des preportions plus légères, it a le bec, la queue et les pieds plus courts, mais les deighs plus lengs: sa tête est brune, finement rayée de blane; les pennes des ailes sont brancs aussi et berdées de blane; tout le carps est d'un hel orangé, plus fensé sur la partie supérieure que sur l'inférieure; le ben et les ongles sont à peu près de la même couleur, et les pieds sont jausse.

#### LES GRIVES.

La famille des grives a sans doute hemesure de rapports avec celle des merles (\*), mais pes assex pour qu'en doive les confondre teutes deux sous une même dénomination, comme ont fait plusieurs naturalistes; et en cela le commun des hommes me pareit avoir agi plus sagement en demant des noms distincts à des choses vraiment distinctes. On a appelé grives œux de ces oiseaux dont le plumage étoit grivelé (\*), en marqué sur la poitsine de petites menchetures disposées avec une sorte de régularité (\*). Au cantraire, en a appelé mevles œux dont le plumage étoit uniforme, eu varié seulement par de grandes parties. Neus adoptous cette distinction de noms d'autant plus volontiers, que la différence du plumage n'est pas la seule qui se trouve entre ces

(') Merula et turdi amica sunt èves, dit Pline. On ne peut guère douter que les merles et les grives n'aillent de compagnie, puisqu'on les prend communément dans les mêmes piéges.

(\*) Ce mot grivelé est formé visiblement du mot grive, et celui-ci paroît l'être d'après le cri de la plupart

de ces oiseaux.

(3) Quoique les anciens ne fissent guère la description des oiseaux très connus, cependant un trait échappé à Aristote suppose que tous les oiseaux compris sous le nom grec xίχλαι, qui répond à notre mot françois grives, étoient mouchetés, puisqu'en parlant du turdus éliacus, qui est notre mauvis, il dit que c'est l'espèce qui a le moins de ces mouchetures.

cisann; et, réservant les meries pour un autre artiele, nous nous bornons dans celui-ei à parler uniquement des grives. Nous en distinguons quatre espèces principales vivant dons notre climat, à chacune desquelles nous rapporterons, solon notre usage, ses variétés, et, autant qu'il sera possible, les espèces étrangères analogues.

La promière espèce sera la grive proprement dite, représentée dans les planches enluminées (n° 406), sous le nom de litorne. Je rapporte à cette espèce, camme vasiétés, la grive à tête blanche d'Aldrovande, et la grive huppée de Schwenekfeld; et, comme espèces étrangères analogues, la grive de la Guiene, représentée dans les planches enluminées (n° 398, fig. 1), et la grivette d'Amérique dont parle Catesby.

La seconde espèce sera la draine de nos planches enluminées (nº 499), qui est le turdus visciverus des anciens, et à laquelle je rapporte, comme variété, la draine blanche.

La traisième espèce sera la literne, représentée dans les planches enluminées (n° 490), sous le nom de calandrate. C'est le turdus piloris des anciens. J'y rapporte comme variétés la literne tachetée de Klein, la literne de tête blanche de M. Brisson, et comme espèces étrangères analogues la literne de la Caroline de Catesby, dont M. Brisson a fait sa huitième grive, et la literne de Canada du même Catesby, dont M. Brisson a fait sa neuvlème grive.

La quatrième espèce sera le mauvis de nos planches enluminées (n° 54), qui est le turdus aliacus des anciens, et notre véritable calimèrote de Bourgegne.

Enfin je placerai à la suite de ces quatre empoces principales quelques grives étrangères qui me sont point assez commes pour pouvoir les rapporter à l'une plutôt qu'à l'autre, telles que la grive verte de Barbarie du docteur Shaw, et le hoamy de la Chine de M. Brisson, que j'admets parmi les grives, sur la parole de ce naturaliste, quoiqu'il me paroisse différer des grives, non seulement par son plumage, qui n'est pas grivelé, mais encore par les proportions du corps.

Desquatre espèces principales appartenant à notre climat, les deux premières, qui sont la grive et la draine, ont de l'analogie entre elles; teutes deux paroissent moins assujetties à la nécessité de changer de lieu, puisqu'elles font souvent lour ponte en France, en Allemagne, en Italie, en un mot dans les pays où elles ent passé l'hiver; toutes deux chantent très bien et sont du petit nombre des oiseaux dont le ramage est composé de différentes phrases; toutes deux paroissent d'un naturel sauvage et moins sociable, car elles voyagent seules, selon quelques observateurs. M. Frisch reconnoit encore entre ces deux espèces d'autres traits de conformité dans les

conlours du plumage et l'ordre de leur distribution, etc.

Les deux autres espèces, je veux dire la litorne et le mauvis, se ressemblent aussi de leur côté, en ce qu'elles vont par bandes nombreuses, qu'elles sent plus passagères, qu'elles ne nichent presque jamais dans notre pays, et que par cette raison elles n'y chantent l'une et l'autre que très rarement, en sorte que leur chant est inconnu non seulement au plus grand nombre des naturalistes, mais encore à la plupart des chasseurs. Elles ont plutêt un gazouillement qu'un chant, et quelquefois, lorsqu'elles se trouvent une vingtaine sur un peuplier, elles habillent toutes à la fois, et font un très grand bruit et très peu mélodieux.

En général, parmi les grives, les mâles et les femelles sont à peu près de même grosseur et également sujets à changer de conleurs d'une saison à l'autre : toutes ent la première phalange du doigt extérieur unie à celle du doigt du milieu, les bords du bec échancrés vers la pointe, et aucune ne vit de grains, soit qu'ils ne conviennent point à leur appétit, soit qu'elles aient le becou l'estomac trop foible pour les breyer ou les digérer. Les baies sent le fond de leur nourriture, d'où leur est venue la dénomination de baccivores. Elles mangent aussi des insectes, des vers; et c'est pour attraper ceux qui sortent de terre après les pluies, qu'on les voit courir alors dans les champs et gratter la terre, surtout les draines et les litornes : elles font la même chose l'hiver dans les endroits bien exposés où la terre est dégelée.

Leur chair est un très ben manger, surtout celle de nos première et quatrième espèces, qui sont, la grive proprement dite et le mauvis; mais les anciens Romains en faisoient encore plus de cas que nous, et ils conservoient ces oiseaux toute l'année dans des espèces de volières qui méritent d'être connues.

Chaque volière conteneit plusieurs milliers de grives et de merles, sans compter d'autres oiseaux hons à manger, comme ortolans, sailles, etc.; et il y avoit une si grande quantité de ces volières aux environs de Rome, surtout au pays des Sabins, que la flente des grives étoit employée comme engrais pour fertiliser les terres; et, ce qui est à remarquer, on s'en servoit encore pour engraisser les hosufs et les coshons.

Les grives avoient moins de liberté dans ces volières que nos pigeons fuyards n'en ont dans nos colombiers, car on ne les en laissoit jamais sortir; aussi n'y pondoient-elles point: mais, comme elles y trouvoient une nourriture abondante et choisie, elles y engraisseient, au grand avantage du propriétaire (1). Les individus sembloient prendre leur ser-

(') Chaque grive grasse se vendoit, hors des temps du

vitude en gré; mais l'espèce restoit libre. Ces sortes de grivières étoient des pavillons voûtés, garnis en dedans d'une quantité de juchoirs, vu que la grive est du nombre des oiseaux qui se perchent; la porte en étoit très basse; elles avoient peu de fenêtres et tournées de manière qu'elles ne laissoient voir aux grives prisonnières ni la campagne, ni les bois, ni les oiseaux sauvages voltigeant en liberté, ni rien de tout ce qui auroit pu renouveler leurs regrets et les empecher d'engraisser. Il ne faut pas que des esclaves voient trop clair : on ne leur laissoit de jour que pour distinguer les choses destinées à satisfaire leurs prin cipaux besoins. On les nourrissoit de millet et d'une espèce de pâtée faite avec des figues broyées et de la farine, et outre cela de baies de lentisque, de myrte, de lierre, en un mot de tout ce qui pouvoit rendre leur chair succulente et de bon goût. On les abreuvoit avec un filet d'eau courante qui traversoit la volière. Vingt jours avant de les prendre pour les manger, on augmentoit leur ordinaire et on le rendoit meilleur; on poussoit l'attention jusqu'à faire passer doucement dans un petit réduit qui communiquoit à la volière les grives grasses et bonnes à prendre, et on ne les prenoit en effet qu'après avoir bien refermé la communication, afin d'éviter tout ce qui auroit pu inquiéter et faire maigrir celles qui restoient; on tâchoit même de leur faire illusion en tapissant la volière de ramée et de verdure souvent renouvelées, afin qu'elles pussent se croire encore au milieu des bois; en un mot, c'étoient des esclaves bien traités, parce que le propriétaire entendoit ses intérêts. Celles qui étoient nouvellement prises se gardoient quelque temps dans de petites volières séparées avec plusieurs de celles qui avoient déjà l'habitude de la prison : et moyennant tous ces soins on venoit à bout de les accoutumer un peu à l'esclavage, mais presque jamais on n'a pu en faire des oiseaux vraiment privés.

On remarque encore aujourd'hui quelques traces de cet usage des anciens, perfectionné par les modernes, dans celui où l'on est en certaines provinces de France d'attacher au haut des arbres fréquentés par les grives des pots où elles puissent trouver un abri commode et sûr sans perdre la liberté, et où elles ne manquent guère de pondre leurs œufs, de les couver, et d'élever leurs petits: tout cela se fait plus sûrement dans ces espèces de nids artificiels que dans ceux qu'elles auroient faits elles-mêmes: ce qui contribue doublement à la multiplication de l'espèce, soit par la conservation de la couvée, soit parce que, perdant moins de temps à arranger leurs nids, elles

passage, jusqu'à trois deniers romains, qui reviennent à environ trente sous de notre monnoie; et, lorsqu'il y avoit un triomphe ou quelque festin public, ce genre de commerce rendoit jusqu'à douze cents pour cent.

peuvent faire aisément deux pontes chaque année (\*). Lorsqu'elles ne trouvent point de pots préparés, elles font leurs nids sur les arbres et même dans les buissons, et les font avec beaucoup d'art: elles les revêtent par-dehors de mousse, de paille, de feuilles sèches, etc.; mais le d dans est fait d'une sorte de carton assez ferme, composé avec de la boue mouillée, gâchée et battue, fortifiée avec des brins de paille et de petites racines: c'est sur ce carton que la plupart des grives déposent leurs œufs à cru et sans aucun matelas, au contraire de ce que font les pies et les merles.

Ces nids sont des hémisphères creux, d'environ quatre pouces de diamètre. La couleur des œufs varie, selon les diverses espèces, du bleu au vert, avec quelques petites taches obscures, plus fréquentes au gros bout que partout ailleurs. Chaque espèce a aussi son cri différent: quelquefois même on est venu à bout de leur apprendre à parler; ce qui doit s'entendre de la grive proprement dite ou de la draine, qui paroissent avoir les organes de la voix plus perfectionnés.

On prétend que les grives, avalant les graines entières du genièvre, du gui, du lierre, etc., les rendent souvent assez bien conservées pour pouvoir germer et produire lorsqu'elles tombent en terrain convenable: cependant Aldrovande assure avoir fait avaler à ces oiseaux des raisins de vigne sauvage et des baies de gui, sans avoir jamais retrouvé dans leurs excréments aucune de ces graines qui eût conservé sa forme.

Les grives ont le ventricule plus ou moins musculeux, point de jabot, ni même de dilatation de l'œsophage qui puisse en tenir lieu, et presque point de cœcum; mais toutes ont une vésicule du fiel, le bout de la langue divisé en deux ou plusieurs filets, dix-huit pennes à chaque aile, et douze à la queue.

Ce sont des oiseaux tristes, mélancoliques, et, comme c'est l'ordinaire, d'autant plus amoureux de leur liberté: on ne les voit guère se jouer ni même se battre ensemble, encore moins se plier à la domesticité. Mais s'ils ont un grand amour pour leur liberté, il s'en faut bien qu'ils aient autant de ressources pour la conserver ni pour se conserver euxmêmes: l'inégalité d'un vol oblique et tortueux est presque le seul moyen qu'ils aient pour échapper au plomb du chasseur (2) et à la serre de l'oiseau carnassier; s'ils peuvent gagner un arbre touffu, ils s'y

<sup>(1)</sup> Il paroît même qu'elles font quelquesois trois couvées; car M. de Salerne a trouvé au commencement de septembre un nid de grives de vigne où il y avoit trois œus qui n'étoient point encore éclos, ce qui avoit bien l'air d'une troisième ponte.

<sup>(2)</sup> D'habiles chasseurs m'ont assuré que les grives étoient fort difficiles à tirer, et plus difficiles que les bécassines.

tiennent immobiles de peur, et on ne les fait partir que difficilement (1). On en prend par milliers dans des piéges; mais la grive proprement dite et le mauvis sont les deux espèces qui se prennent le plus aisément au lacet, et presque les seules qui se prennent à la pipée.

Les lacets ne sont autre chose que deux ou trois crins de cheval tortillés ensemble et qui font un nœud coulant; on les place autour des genièvres, sous les aliziers, dans le voisinage d'une fontaine ou d'une mare; et quand l'endroit est bien choisi et les lacets bien tendus, dans un espace de cent arpents on prend plusieurs centaines de grives par jour.

Il résulte des observations faites en différents pays que lorsque les grives paroissent en Europe vers le commencement de l'automne, elles viennent des climats septentrionaux avec ces volées innombrables d'oiseaux de toute espèce qu'on voit aux approches de l'hiver traverser la mer Baltique, et passer de la Laponie, de la Sibérie, de la Livonie, en Pologne, en Prusse, et de là dans les pays plus méridionaux. L'abondance des grives est telle alors sur la côte méridionale de la Baltique, que, selon le calcul de M. Klein, la seule ville de Dantzick en consomme chaque année quatre-vingt-dix mille paires. Il n'est pas moins certain que lorsque celles qui ont échappé aux dangers de la route repassent après l'hiver, c'est pour retourner dans le Nord. Au reste. elles n'arrivent pas toutes à la fois : en Bourgogne, c'est la grive qui arrive la première, vers la fin de septembre; ensuite le mauvis, puis la litorne avec la draine : mais cette dernière espèce est beaucoup moins nombreuse que les trois autres; et elle doit le paroître moins en effet, ne fût-ce que parce qu'elle est plus dispersée.

Il ne faut pas croire non plus que toutes les espèces de grives passent toujours en même quantité: quelquefois elles sont en très petit nombre, soit que le temps ait été contraire à leur multiplication, ou qu'il soit contraire à leur passage (2); d'autres fois elles arrivent en grand nombre; et un observateur très instruit (3) m'a dit avoir vu des nuées prodigieuses de grives de toute espèce, mais principalement de mauvis et de litornes, tomber au mois de mars dans la Brie, et couvrir pour ainsi dire un es-

(') C'est peut-être ce qui a fait dire qu'ils étoient sourds, et qui a fait passer leur surdité en proverbe, χωφοσέρος κίχλη; mais c'est une vieille erreur: tous les chasseurs savent que la grive a l'oule fort bonne.

(\*) On m'assure qu'il y a des années où les mauvis sont très rares en Provence; et la même chose est vraie des contrées plus septentridnales.

(3, M. Hébert, receveur général de l'extraordinaire des guerres, qui a fait de nombreuses et très bonnes observations sur lipartie la plus obscure de l'ornithologie, je veux dire les mœurs et les habitudes naturelles des oiseaux. pace d'environ sept ou huit lieues : cette passée, qui n'avoit point d'exemple, dura près d'un mois, et on remarqua que le froid avoit été fort long cet hiver.

Les anciens disoient que les grives venoient tous les ans en Italie de delà les mers, vers l'équinoxe d'automne; qu'elles s'en retournoient vers l'équinoxe du printemps (ce qui n'est pas généralement vrai de toutes les espèces, du moins pour notre Bourgogne), et que, soit en allant, soit en venant, elles se rassembloient et se reposoient dans les iles de Pontia, Palmaria et Pandataria, voisines des côtes d'Italie (1). Elles se reposent aussi dans l'île de Malte, où elles arrivent en octobre et novembre. Le vent nordouest y en amène quelques volées; celui de sud ou de sud-ouest les fait quelquefois disparoître; mais elles n'y vont pas toujours avec des vents déterminés, et leur apparition dépend souvent plus de la température de l'air que de son mouvement; car si, dans un temps serein, le ciel se charge tout-à-coup avec apparence d'orage, la terre se trouve alors couverte de grives.

Au reste, il paroît que l'île de Malte n'est point le terme de la migration des grives du côté du midi, vu la proximité des côtes de l'Afrique, et qu'il s'en trouve dans l'intérieur de ce continent, d'où elles passent, dit-on, tous les ans en Espagne (2).

Celles qui restent en Europe se tiennent l'été dans les bois en montagnes; aux approches de l'hiver, elles quittent l'intérieur des bois, où elles ne trouvent plus de fruits ni d'insectes, et elles s'établissent sur les lisières des forêts ou dans les plaines qui leur sont contigues. C'est sans doute dans le moment de cette migration que l'on en prend une si grande quantité au commencement de novembre dans la forêt de Compiègne. Il est rare, suivant Belon, que les différentes espèces se trouvent en nombre, et en même temps, dans les mêmes endroits.

(1) Ces îles sont situées au midi de la ville de Rome, tirant un peu à l'est. On croît que l'île de Pandataria est celle qui est connue aujourd'hui sous le nom de Ventotene.

(\*) « Étant en Espagne en 1707, dit le traducteur » d'Edwards, dans le royaume de Valence, sur les côtes » de la mer, à deux pas de Castillon de la Plane, je vis » en octobre de grandes troupes d'oiseaux qui venoient » d'Afrique en ligne directe. On en tua quelques uns, » qui se trouvérent être des grives, mais si séches et si » maigres, qu'elles n'avoient ni substance ni goût. Les » habitants de la campagne m'assurérent que tous les ans » en pareille saison elles venoient par troupes chez eux, » mais que la plupart alloient encore plus loin. »

En admettant le fait, je me crois fondé à douter que ces grives qui arrivoient en Espagne au mois d'octobre, vinssent en esset d'Afrique, parce que la marche ordinaire de ces oiseaux est toute contraire, et que d'aileurs la direction de leur route, au moment de leur arrivée, ne prouve rien, cette direction pouvant varier dans un trajet un peu long par mille causes différentes.

Toutes, ou présque toutes, ont les bords du bec supérieur échancrés vers la pointe, l'intérieur du bec jaune, sa base accompagnée de quelques poils ou soies noires dirigées en avant, la première phalange du doigt extérieur unié à celle du doigt du milieu, la partie supérieure du corps d'une couleur plus rembrunie, et la partie inférieure d'une couleur plus claire et grivelée; enfin dans toutes, ou presque toutes, la queue est à peu près le tiers de la longueur totale de l'oiseau, laquelle varie, dans ces différentes espèces, entre huit et onze pouces, et n'est elle-même que les deux tiers du voi : les ailes, dans leur situation de repos, s'étendent au moins jusqu'à la moitié de la queue, et le poids de l'individu varie, d'une espèce à l'autre, de deux onces et demie à quatre onces et demie.

M. Klein prêtend être bien informé que la partie septentrionale de l'Inde a aussi ses grives, mais qui dissèrent des nôtres, en ce qu'elles ne changent point de climat.

# LA GRIVE (4).

#### Turdes musicus. L.

Cette espèce (2), que je place ici la première, parce qu'elle a donné son nom au genre, n'est que la troisième dans l'ordre de la grandeur. Elle est fort commune en certains cantons de la Bourgogne, où les gens de la campagne la connoissent sous les noms de grivette et de mauviette. Elle arrive ordinairement chaque année à peu près au temps des vendanges, et semble être attirée par la maturité des raisins, et c'est pour cela sans doute qu'on lui a donné le nom de grive de vigne : elle disparoit aux gelées, et se remontre aux mois de mars et d'avril, pour disparoître encore au mois de mai. Chemin faisant, la troupe perd toujours quelques traineurs qui ne peuvent suivre, ou qui, plus pressés que les autres par les douces influences da printemps, s'arrêtent dans les forêts qui se trouvent sur leur passage pour y faire leur ponte (8). C'est par

- (') En grec, xixla, xòxln; en latin, turdus, turdus minor, turdus musicus; en italien, tardo mezzano; en espagnoi, zorzal; en allemand, drossel ou drostel (mot qui s'allère de sept ou huit saçons dissèrentes, selon les différents dialectes, et auquel on ajoute quelquefols des épithètes qui ont rapport ou au plumage ou au chant de l'oiseau), sing-drostel, weis-drostel, etc.; en anglois, throsie, throssel, thrush, song-thrush,
- (a) Numéro 406, où cette grive est nommée par erreur la litorne.
- (3) M. le docteur Lottinger m'assure qu'elles arrivent aux mois de mars et d'avril dans les montagnes de la Lorraine, et qu'elles s'en retournent aux mois de sep-

cette raison qu'il reste toujours quélques gri ves dans nos bois, où elles font seur nid sur les pottimiers et les poiriers sauvages, et même sur les genéveiets et dans les buissons, comme en l'a observé en Silésie et en Angleterre. Quelquofois elles l'attachent contre le tronc d'un gros arbre à dix ou deute piets de hauteur; ét dans sa construction elles emploient par préférence le bois pouri et vermoulu.

Elles s'apparient ordinairement sur la fin de l'hiver, et forment des unions durables : elles ont coutume de faire deux pontes par an, et quelquefois une troisième, lorsque les prémières ne sont pes venues à bien. La première pointe est de cinq ou six œufs d'un bleu foncé, avec des taches noires plus fréquentes sur le gros bout que partout aiffeurs; et dans les pontes suivantes, le nombre des coufs va toujours en diminuant. Il est difficile, dans cette espèce, de distinguer les males des femelles, soft par la grosseur, qui est égale dans les deux sexes, soit par le plumage, dont les couleurs sout variables, comme je l'ai dit. Aldrovande avoit vu et a dessiner trois de ces grives, prises en des saisons dissérentes, et qui disséroient toutes trois par la tou leur du bec, des pieds et des plumes : dans l'une, les mouchetures de la poitrine étolent fort peu apparentes. M. Frisch prétend néatmoins que les vieux males ont une raie blanche au-dessus des yeux, et M. Linnæus fait de ces sourcils blancs un des caractères de l'espèce : presque tous les autres naturalistes s'accordent à dire que les jeunes males ne se font guère reconnoître qu'en s'essayant de bome heure à chanter; tar cette espèce de grive chante très bien, surtout dans le printemps (1), dont elle annonce le retour : et l'année a plus d'un printemps pour elle, puisqu'elle fait plusieurs pontes; aussi dit-on qu'elle chante les trois quarts de l'année Elle a coutume, pour chanter, de se mettre tout en haut des grands arbres, et elle s'y tient des heures entières. Son ramage est composé de plusiours ouplets différents, comme celui de la draine; mais il est encore plus varié et plus agréable, ce qui lui a fait donner dans plusieurs pays la dénomination de grive chanteuse. Au reste, ce chant n'est mas sans intention; et l'on ne peut en douter, puisqu'il se

tembre et d'octobre; d'où il s'ensuivroit que c'est dans ces montagnes ou plutôt dans les bois dont elles sont convertes, qu'elles passent l'été, et que c'est de li qu'elles nous viennent en automne. Mais ce que dit M. Lottinger doit-il s'appliquer à toute l'espèce ou seulement à un certain nombre de samilles qui s'arrêtent en passant dans les forêts de la Lorraine, comme elles font dans les nôtres? C'est ce qui ne peut être décidé que par de nouvelles observations.

(1) Dans les premiers jours desen arrivée, sur la fa de l'hiver, elle ne fait entendre qu'un petit siffiement, la nuit comme le jou; de même que les ortolens, et que les chasseurs pro ançaux appellent pister.

faut que savoir le contrespire, même imparfaitement, pour attirer ces oiseaux.

Chaque courée va séparément sous la conduite des père et mère. Quelquesois plusieurs couvées se rencontrant dans les bois, on pourroit penser, à les voir ainsi rassemblées, qu'elles vont par troupes nombreuses: mais leurs réunions sont fortuites, momentanées; bientôt on les voit se diviser en autant de petits pelotons qu'il y avoit de samilles réunies (1), et même se disperser absolument lorsque les petits sont assez sorts pour aller seuls (7).

Ces oiseaux se trouvent, ou plutôt voyagent en Italie, en France, en Lorraine, en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, en Suède, où ils se tien nent dans les bois qui abondent en érables : ils passent de Suède en Pologne quinze jours avant la Saint-Michel et quinze jours après lorsqu'il fait chaud, et que le ciel est serein.

Quoique la grive ait l'œil perçant, et qu'elle sache fort bien se sauver de ses ennemis déclarés et se garantir des dangers manifestes, elle est peu rusée au fond et n'est point en garde contre les dangers moins apparents : elle se prend facilement, soit à la pipée, soit au lacet, mais moins cependant que le mauvis. Il y a des cantons en Pologne où on en prend une si grande quantité, qu'on en exporte de petits bateaux charges. C'est un oiseau des bois, et c'est dans les bois qu'on peut lui tendre des pièges avec succès; on le trouve très rarement dans les plaines; et lors même que ces grives se jettent aux vignes, elles se retirent habituellement dans les taillis voisins le soir et dans le chaud du jour, en sorte que, pour faire de bonnes chasses, il fant choisir son temps, c'est-à-dire le matin à la sortie, le soir à la rentrée, et encore l'heure de la journée où la chaleur est la plus forte. Quelquesois estes s'enivrent à manger des raisins mûrs, et c'est alors que tous les piéges sont bons.

Willighby, qui nous apprend que cette espèce miche en Angleterre et qu'elle y passe toute l'année, ajoute que sa chair est d'un goût excellent; mais, en général, la qualité du gibier dépend beaucoup de sa nourriture : celle de notre grive, en automne, consiste dans les baies, la faine, les raisins, les figues, la graine de lierre, le genièvre, l'alize, et plusieurs autres fruits : on ne sait pas si bien de quoi elle subsiste au printemps; on la trouve alors le plus communément à terre dans les bois, aux endroits humides, et le long des buissons qui bordent les prairies où l'eau s'est répandue; on pourroit

croire qu'elle cherche les vers de terre, les limaces, etc. S'il survient au printemps de lortes gelées, les grives, au lieu de quitter le pays, et de passer dens des climats plus doux dont elles savent le chemin. se retirent vers les fontaines, où elles maigrissent et deviennent étiques ; il en périt même un grand sombre, si ces secondes gelées durent tren: d'où l'on pourroit conclure que le froid n'est point la cause, du moins la seule cause déterminante de leurs migrations, mais que leur route est tracée indépendamment des températures de l'atmosphère, et qu'elles ont chaque année un cercle à parcourir dans un certain espace de temps. On dit que les pommes de grenade sont un poison pour elles. Dans le Bugey, on recherche les nids de ces grives ou plutôt leurs petits, dont on fait de fort bons mets.

Je croirois que cette espèce n'étoit point connue des anciens; car Aristote n'en compte que trois toutes différentes de celle-ci, et dont il sera question dans les articles suivants: et l'on ne peut pas dire non plus, ce me semble, que Pline l'ait ent en vue en parlant de l'espèce neuvelle qui parut en Italie dans le temps de la guerre entre Othon et Vitellius; car cet oiseau étoit presque de la grosseur du pigeon, et par conséquent quatre fois plus gros que la grive proprement dite, qui ne pèse que trois onces.

J'ai observé, dans une de ces grives que j'ai eue quelque temps vivante, que, lorsqu'elle étoit en colère, elle faisoit craquer son bec et antraloit à vide. J'ai aussi remarqué que son bec supérieur étoit mobile, quoique beaucoup molas que l'inférieur. Ajoutes à cela que cette espèce a la queue un peu fourchue, ce que la figure n'indique pas assez clairement.

#### Variétés de la Grive proprement dits.

T.

La grive blanche; elle n'en diffère que par la blancheur de son plumage : on attribue communément cette Mancheur à l'influence des climats du Nord, quaiqu'elle puisse être produite par des causes particulières sous les climats les plus tempérés, comme nous l'avons vu dans l'histoire du corbeau. Au reste, cette couleur n'est mi pure, ni universelle; elle est presque toujours semée, à l'endroit du cou et de la poitrine, de ces mouchetures qui sont propres aux grives, mais qui sont ici plus foibles et moins tranchées ; quelquefois elle est obscur cie sur le dos par un mélange de brun plus ou moins foncé, altérée sur la poitrine par une teinte de roux, comme dans celles que Frisch a représentées, sans les décrire, planche xxxIII. Quelquefois il n'y a, dans toute la partie supérieure, que le sommet de

<sup>(1)</sup> M. le docteur Lottinger dit aussi que, quoiqu'elles me voyagent pas en troupes, on en trouve plusieurs ensemble, où peu éloignées les unes des autres.

<sup>(</sup>e) On m'assure capendant qu'elles aiment la compagnie des calandres.

la tête qui soit blanc, comme dans l'individu que décrit Aldrovande; d'autres fois c'est la partie postérieure du cou qui a une bande transversale blanche en manière de demi-collier: et l'on ne doit pas douter que cette couleur ne se combine de beaucoup d'autres manières en différents individus avec des couleurs propres à l'espèce; mais on doit aussi se souvenir que ces différentes combinaisons, loin de constituer des races diverses, ne constituent pas même des variétés constantes.

IT.

La grive huppée, dont parle Schwenckfeld, doit être aussi regardée comme variété de cette espèce, non seulement parce qu'elle en a la grosseur et le plumage, à l'exception de son aigrette blanchâtre, faite comme celle de l'alouette huppée, et de son collier blanc, mais encore parce qu'elle est très rare; on peut même dire qu'elle est unique jusqu'ici, puisque Schwenckfeld est le seul qui l'ait vue, et qu'il ne l'a vue qu'une seule fois : elle avoit été prise en 1599 dans les forêts du duché de Lignitz. Il est bon de remarquer que les oiseaux acquièrent quelquefois en se desséchant une huppe par une certaine contraction des muscles de la peau qui recouvre la tête.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT

A LA GRIVR PROPREMENT DITE.

I.

# LA GRIVE DE LA GUIANE.

Turdus Guyanensis. GMEL.

La figure enluminée (n° 598, fig. 1) dit de ce petit oiseau à peu près tout ce que nous en savons : on voit qu'il a la queue plus longue et les ailes plus courtes à proportion que la grive; mais ce sont presque les mêmes couleurs : seulement les mouchetures sont répandues jusque sur les dernières couvertures inférieures de la queue.

Comme la grive proprement dite fréquente les pays du Nord, et que d'ailleurs elle aime à changer de lieu, elle a pu très bien passer dans l'Amérique septentrionale, et de là se répandre dans les parties du midi, où elle adra éprouvé les altérations que doit produire le changement de climat et de nour-riture.

11.

# LA GRIVETTE D'AMÉRIQUE.

Turdus minor, GMEL.

Cette grive (n° 556, fig. 2) se trouve non seulement au Canada, mais encore dans la Pensylvanie, la Caroline et jusqu'à la Jamaïque, avec cette différence qu'elle ne passe que l'été seulement en Pensylvanie, en Canada et autres pays septentrionaux où les hivers sont trop rudes, au lieu qu'elle passe l'année entière dans les contrées plus méridionales, comme la Jamaïque (¹), et même la Caroline, et que, dans cette dernière province, elle choisit pour le lieu de sa retraite les bois les plus épais aux environs des marécages, tandis qu'à la Jamaïque, qui est un pays plus chaud, c'est toujours dans les bois qu'elle habite, mais dans les bois qui se trouvent sur les montagnes.

Les individus décrits ou représentés par les divers naturalistes diffèrent entre eux par la couleur des plumes, du bec et des pieds; ce qui donne lieu de croire (si tous ces individus appartiennent à la même espèce) que le plumage des grives d'Amérique n'est pas moins variable que celui de nos grives d'Europe, et qu'elles sortent toutes d'une souche commune. Cette conjecture est fortifiée par le grand nombre des rapports qu'a l'oiseau dont il s'agit ici avec nos grives, et dans sa forme et dans son port, et dans son habitude de voyager, et dans celle de se nourrir de baies, et dans la couleur jaune de ses parties intérieures, observées par M. Sloane, et dans les mouchetures de la poitrine : mais il paroît avoir des rapports encore plus particuliers avec la grive proprement dite et le mauvis qu'avec les autres; et ce n'est qu'en comparant les traits de conformité que l'on peut déterminer à laquelle de ces deux espèces elle doit être spécialement rapportée.

Cet oiseau est plus petit qu'aucune de nos grives, comme sont en général tous les oiseaux d'Amérique relativement à ceux de l'ancien continent : il ne chante point, non plus que le mauvis; il a moins de mouchetures que le mauvis, qui en a moins qu'aucune de nos quatre espèces; enfin sa chair est, comme celle du mauvis, un très bon manger. Tels sont les rapports de la grive du Canada avec notre mauvis: mais elle en a davantage, et, à mon avis, de beaucoup plus décisifs, avec notre grive proprement dite, à laquelle elle ressemble par les barbes qu'elle a autour du bec, par une espèce de plaque jaunâtre qu'on lui voit sur la poitrine, par sa facilité

(') M. Sloane, qui parle des endroits où habite cette grive, ne dit point que ce soit un oiseau de passage; d'où l'on peut présumer qu'il ne la regardoit point comme telle. à devenir sédentaire dans tout pays où elle trouve sa subsistance, par son cri assez semblable au cri d'hiver de la grive, et par conséquent fort peu agréable, comme sont ordinairement les cris de tous les oiseaux de ces contrées sauvages habitées par des sauvages; et si l'on ajoute à tous ces rapports l'induction résultant de ce que la grive, et non le mauvis, se trouve en Suède; d'où elle aura pu facilement passer en Amérique, il semble qu'on sera en droit de conclure que la grive du Canada doit être rapportée à notre grive proprement dite.

Cette grive, qui, comme je l'ai dit, est passagère dans le nord de l'Amérique, arrive en Pensylvanie au mois d'avril, elle y reste tout l'été, pendant lequel temps elle fait sa ponte et élève ses petits. Catesby nous apprend qu'on voit peu de ces grives à la Caroline, soit parce qu'il n'y en reste qu'une partie de celles qui y arrivent, ou parce que, comme on l'a vu plus haut, elles se tiennent cachées dans les bois : elles se nourrissent de baies de houx, d'aubépine, etc.

Les sujets décrits par M. Sloane avoient les ouvertures des narines plus amples et les pieds plus longs que ceux décrits par Catesby et M. Brisson; ils n'avoient pas non plus le même plumage; et si ces différences étoient permanentes, on scroit fondé à les regarder comme les caractères d'une autre race, ou, si l'on veut, d'une variété constante dans l'espèce dont il s'agit ici.

# LA ROUSSEROLLE(1).

#### Turdus arundinaceus. L.

On a donné à cet oiseau le nom de rossignol de rivière, parce que le mâle chante la nuit comme le jour, tandis que la femelle couve, et parce qu'il se plaît dans les endroits humides: mais il s'en faut bien que son chant soit aussi agréable que celui du rossignol, quoiqu'il ait plus d'étendue; il l'accompagne ordinairement d'une action très vive et d'un trémoussement de tout son corps: il grimpe le long des roscaux et des saules peu élevés, comme font les grimpereaux, et il vit des insectes qu'il y trouve.

L'habitude qu'a la rousserolle (n° 513) de fréquenter les marécages, semble l'éloigner de la classe

(1) On lui a donné le nom de rousserolle à cause de la couleur rousse de son plumage, d'autres celui de roucherolle, parce qu'elle se tient parmi les rouches, c'està-dire parmi les joncs; d'autres celui de tire-arrache, à cause de son cri: selon Belon, elle prononce très distinctement ces syllabes, toro, tret, fuys, huy, sret. En latin, turdus paluetris, junco cinctus, passer aquaticus; en italien, passere d'acqua; en allemand, brushaseiden-tohr-drossel; en anglois, greater redsparrow.

des grives: mais elle s'en rapproche tellement par sa forme extérieure, que M. Klein, qui l'a vue presque vivante, puisqu'on en tua une en sa présence, doute qu'on puisse la rapporter à un autre genre. Il nous apprend que ces oiseaux se tiennent dans les îles de l'embouchure de la Vistule; qu'ils font leur nid à terre sur le penchant des petits tertres couverts de mousse (1). Enfin il soupçonne qu'il passe l'hiver la nuit dans les bois épais et marécageux (2): il ajoute qu'ils ont toute la partie supérieure du corps d'un brun roux, la partie inférieure d'un brun sale, avec quelques taches cendrées; le bec noir, le dedans de la bouche orangé, comme les grives, et les pieds plombés.

Un habile observateur m'a assuré qu'il connoissoit en Brie une petite rousserolle nommée vulgairement effurvatte, laquelle babille aussi continuellement et se tient dans les roseaux comme la grande Cela explique la contrariété des opinions sur la taille de la rousserolle, que M. Klein a vue grosse comme une grive, et M. Brisson seulement comme une alouette. C'est un oiseau qui vole pesamment et en battant des ailes: les plumes qu'il a sur la tête sont plus longues que les autres, et lui font une espèce de huppe assez peu marquée.

M Sonnerat a rapporté des Philippines une véritable rousserolle, parfaitement semblable à celle du nº 545.

## LA DRAINE (3),

#### Turdus viscivorus. L.

Cette grive (n° 489) se distingue de toutes les autres par sa grandeur, et cependant il s'en faut bien qu'elle soit aussi grosse que la pie, comme on le fait dire à Aristote, peut-être par une erreur de copiste, car la pie a presque le double de masse; à moins que les grives ne soient plus grosses en Grèce qu'ici, où la draine, qui est certainement la plus grosse de toutes, ne pèse guère que Linq onces.

- (1) Ils le font entre les cannes et les rouches, avec de petites pailles de roseaux, suivant Belon, et ils pondent cinq à six œufs (pag. 224).
- (\*) Belon, qui avoit d'abord regardé la rousseroile comme un oiseau de passage, assure que depuis il avoit connu le contraire.
- (3) En grec,  $\chi(\chi)a\zeta$ ; en latin, turdus major, maximus, viscivorus; en italien, tordo, turdela, gardenna, dressa, dressano, gasotto, columbina; en allemand, krametsvogel, schnarre, ziering, zeher, zerrer, schenerrer; en anglois, missle ou misselbird, shrite, shreitch, misse-toe thrush. La draine s'appelle aussi haute-grive en Lorraine, et verguette en Bugey, où le gui se nomme verquet.

Les Grees et les Rémains regardesent les grives comme osseure de passage; et ils n'avaient point excepté la draine, qu'ils connoisseient patinitement sous le nom de grive viscivere ou mangeuse de gui.

En Bourgogne, les draines arrivent en troupes aux mois d'octobre et de novembre, venant, seion toute apparence, des montagnes de Lorraine (1): une partie continue sa route et s'en va, soujours per bandes, dès le commencement de l'hiver, tandis qu'une autre partie demeure jusqu'au mois de mars et même plus long-temps; car il en reste toujours beaucoup pendant l'été tant en Bourgague qu'en plusieurs autres previnces de France et d'Allemagne, de Pologne, etc. Il en reste même une si grande quantité en Italie et en Angleterre, qu'Aldravande a vu les jeunes de l'année se vendre dans les marchés, et qu'Aibin ne regarde point du tout les draines comme eiseaux de passage. Celles qui restent pondent, comme on voit, et couvent avec succès : elles établissent leur mid tantôt sur des arbres de houseur médiocte, tantôt sur la cime des plus grands arbres, préférant ceux qui sont les plus garnis de mousse; elles le construisent, tant en dehors qu'en dedans, avec des herbes, des feuilles et de la mousse, mais surtout de la mousse blanche; et ce mid ressemble thoins à ceux des autres grives qu'à celui du merle, ne fât-ce qu'en de qu'il est matelassé en dedans. Elles produisent à chaque ponte quatre ou cinq œuss gris tachetés, et nouvrissent leurs petits avec des <del>chenilles</del> , des ver<del>misseaux</del> , des limaces et même des limaçons, dont elles cassent la coquille, Pour elles, elles mangent toutes sortes de baies pendant la bonne saison; des cerises, des cor-

(') M. le docteur Lottinger, de Sarbourg, m'assure que celles de ces grives qui s'éloignent des montagnes de Lorraine aux approches de l'hiver, partent en septembre et en octobre, qu'elles reviennent aux mois de mars et d'avril, qu'effes nichent dans les forêts dont ces montagnes sont convertes, etc. Tout cela s'accorde fort bien avec se que nous avens sit d'après mes connoissances particulières; meis je ne dois pas dissimuler la contrariélé qui se treuve entre une autre observation que le même M. Lottinger m'a communiquée et celle d'un ornithologiste babile : celvi-ci (M. Mëbert ) prëtend qu'en Brie les grives ne se réunissent dans aucun temps de l'année ; et M. Lettinger assure qu'en Lerraine elles vofent toujours par trespes, seit au printemps, soit en automne. Et en effet nous les voyens arriver par bandes aux environs de Monthard, comme je l'ai remarqué: fours afferts scroiont-clies différentes en des pays et en des temps différents? Cela n'est pas sans exemple; et je profes devoir ajonter ici, d'après une observation plus détailée, que le passage du mois de novembre étant ani, colles qui restent l'hiver dans nos cantons vivent réparément, et continuent de vivre ainsi jusqu'après la comée; en sorte que les assertions des deux observateurs se trouvent vraies, pourvu qu'en leur ôte leur trop grande généralité, et qu'en les restreigne à un cortain temps et à de certains lieux

nouilles, des raisins, des alizes, des olives, etc.; pendant l'hiver, des graines de genièvre, de houx, de lierre et de nerprun, des prunelles, des senelles, de la faine et surtout du gui. Leur cri d'inquiétude est tré tré tré; d'où paroit formé leur nom hourguigon draine, et même quelques uns de leurs noms auglois. Au printemps, les semelles n'ont pas un cri différent; mais les mâles chantent alors fort agréablement, se plaçant à la cime des arbres, et lour ramage est coupé par phrases différentes qui ne se succèdent jamais deux fois dans le même ordre: l'hiver on ne les entend plus. Le mâle ne diffère extérieurement de la semelle que parce qu'il a du noir dans son plumage.

Ces oiseaux sont tout-à-fait pacifiques: on the les voit jamais se battre entre eux, et avec cette douceur de mœurs ils n'en sont pas moins attentifs à leur conservation; ils sont même plus méfiants que les merles, qui passent pour l'être beaucoup, car on prend nombre de ceux-ci à la pipée, et l'on n'y prend jamais de draine; mais, comme il est difficile d'éviter tous les piéges, elle se prend quelquefois au lacet, moins cependant que la grive proprement dite et le mauvis.

Belon assure que la chair de la draine, qu'il appelle grande grive, est de meilleur goût que celle des trois autres espèces; mais cela est contredit par tous les autres anturalistes et par notre propre expérience. Il est vrai que nos draines ne vivent pas d'olives, ni nos petites grives de gui, comme celles dont îl parle, et l'on sait jusqu'à quel point la différence de nourriture peut influer sur la qualité et le fumet du gibier.

# Variélé de la Draine.

La seule variété que je trouve dans cette espèce, c'est la draine blanchâtre observée par Aldrovande. Elle avoit les pennes de la queue et des ailes d'une couleur soible et presque blanchâtre, et la tête cendrée, ainsi que tout le dessus du corps.

Il faut remarquer dans cette variété l'altération de la couleur des pennes des ailes et de la queue, lesquelles on regarde ordinairement comme moins sujettes au changement, et comme étant, pour ainsi dire, de meilleur teint que toutes les autres plumes.

Je dois ajouter ici qu'il y a toujours des draimes qui nichent au Jardin du Roi sur les arbres effeuillés. Elles paroissent très friandes de la graine de l'if, et en mangent tant, que leur fiente en est rouge. Elles sont aussi fort avides de la graine de micocoulier.

En Provence, on a une surte d'appeau avec lequel on finite en automne se chant que les draines et les grives font entendre au printemps : on se cache dans une loge de verdure, d'où l'on peut découvrir par une petite fonêtre une perche que l'on a attachée aur perche, où elles accourent croyant mouver leurs semblables : elles n'y trouvent que les embûches de l'homme et la mort; on les tue de la loge à coups de fusil.

# LA LITORNE().

# Turdus pilaris. Guel.

Cette grive (2) est la plus grosse après la draine, ct ne se prend guère plus qu'elle à la pipée; mais elle se prend comme elle au lacet. Elle diffère des autres grives par son bec jaunâtre, par ses pieds d'un brun plus foncé, et par la couleur cendrée, quelquefois variée de noir, qui règne sur sa tête, derrière son cou et sur son croupion.

Le male et la femelle out le même cri, et peuvent également servir pour attirer les litornes sauvages dans le temps du passage; mais la femelle se Mistingue du mâle par la couleur de son bec, laquelle est beaucoup plus obscure. Ces oiseaux, qui nichent en Pologne et dans la Basse-Autriche, ne michent point dans notre pays; ils y arrivent en troupes après les mauvis, vers le commencement de décembre, et crient beaucoup en volant : ils se tiennent alors dans les friches ou croît le genièvre; et, lorsqu'îls reparoissent au printemps (3), ils preferent le séjour des prairies humides, et en général is frequentent beaucoup moins les bois que les deux espèces précédentes. Quelquefois ils font, dès le commencement de l'automne, une première et courle apparition dans le moment de la maturilé des alizes, dont ils sont très avides, et ils n'en reviennent pas moins au temps accoutumé. Il n'est pas rare de voir les litornes se rassembler un nombre de deux ou trois mille dans un endroit où il y a des alizes mûres ; et elles les mangest si avidement, qu'elles en jettent la moitié par terre. On-les voit aussi sort souvent après les pluies courir dans les sillons pour attraper les vers et les limaces. Dans les fortes gelées, elles vivent de gui, du front de l'épine blanche et d'autres baies (4).

- (') En grec, nixla, prixus; en latin, turdus pilaris, trichas; en italien, torda, viscada, vis cardo; en espagnol, tordo, xorzol; en allemand, krammets-vogel, kranvit-vogel, siemmer; en anglois, field-fare. M. Salerne dit qu'elle s'appelle en Picardie columbasse. Ce nom, qui vraisemblablement a été donné à la plus grosse des grives, conviendroit mieux à la draine, d'autant qu'en italien on la nomme columbina.
- (a) No 490, où la litorne a été représentée mai à propos sous le nom de calandrote.
- (3) Elles arrivent en Angleterre vers le commencement d'octobre, et elles s'en vont au mois de mars-
  - (4) M. le docteur Lottinger.

On pent conclure de ce qui vient filtre dit, que les litornes ont les mœurs différentes de celles de la grive ou de la draine, et beaucoup plus sociales. Elles vont quelquelois seules : mais le plus souvent elles forment, comme je l'ai remarqué, des bandes très nombreuses; et, lorsqu'elles se sont ainsi réunies, elles voyagent et se répandent dans les prairies sans se séparer; elles se jettent aussi toules ensemble sur un même arbre à certaines heures du jour, ou lorsqu'on les approche de trop près.

M. Linnæus parle d'une litorne qui, ayant été élevée chez un marchand de vin, se rendit si familière qu'elle couroit sur la table et alloit boire du vin dans les verres : elle en but tant, qu'elle devint chauve; mais, ayant été renfermée pendant un an dans une cage sans boire de vin, elle reprit ses plumes. Cette petite anecdote nous estre deux choses à remarquer, l'esset du vin sur les plumes des oiseaux, et l'exemple d'une litorne apprivoisée, ce qui est assez rare, les grives, comme je l'ai dit plus haut, ne se privant pas aisément.

Plus le temps est froid, plus les litornes abondent : il semble même qu'elles en pressentent la cessation; car les chasseurs et les habitants de la campagne sont dans l'opinion que tant qu'elles se font entendre, l'hiver n'est pas encore passé. Elles se retirent l'été dans les pays du nord, où elles font leur pente, et où elles trouvent du genièvre en abondance. Frisch attribue à cette nourriture le bon goût qu'il reconnoit dans leur chair. J'avoue qu'il ne faut point disputer des goûts; mais au moins puis-je dire qu'en Bourgogne cette grive pouse pour un manger assez médiocre, et qu'en général le fumet que communique le genièvre est mêlé de quelque amertume. D'autres prétendent que la chair de la litorne n'est jamais meilleure ni plus succulente que dans le temps où elle se nourrit de vers et d'insectes.

La litorne a été connue des anciens sous le nom de turdus pilaris, non point parce que de tout temps elle s'est prise au lacet, comme le dit M. Saterne, car cette propriété ne l'auroit point distinguée des autres espèces, qui tontes se premient de même, mais parce qu'elle a autour du hec des espèces de poils ou de barbes noires qui viennent en avant, et qui sont plus longues que dans la grive et la draine. Il faut ajouter qu'elle a la serre très forte, comme l'ont remarque les auteurs de la Zoologie britannique. Prisch rapporte que lorsqu'on met les petits de la draine dans le nid de la litorne, celle-ci les adopte, les nourrit, et les élève comme siens : mais je ne conclurois point de cela scul, comme fait M. Frisch, qu'on peut espérer de nrer des mulets du mélange de ces deux espèces; car on ne s'attend pas sans doute à voir éclore une race nouvelle du mélange de la poule et du canard, quoiqu'on ait vu souvent des couvées entières de canetons menées et élevées par une poule.

#### Variété de la Litorne.

La litorne pie ou tachetée. Elle est en effet variée de blanc, de noir et de plusieurs autres couleurs distribuées de manière qu'excepté la tête et le cou, qui sont blancs tachetés de noir, et la queue, qui est toute noire, les couleurs sombres règnent sur la partie supérieure du corps, avec des taches blanches; et, au contraire, les couleurs claires, et surtout le blanc, sur la partie inférieure, avec des mouchetures noires, dont la plupart ont la forme de petits croissants. Cette litorne est de la grosseur de l'espèce ordinaire.

On doit rapporter à cette variété la litorne à tête blanche de M. Brisson; elle a, comme elle, la tête blanche, ainsi qu'une partie du cou, mais sans mouchetures noires; et elle ne diffère de la litorne que par cette tête blanche, en sorte qu'on peut la regarder comme la nuance entre la litorne commune et la litorne pie. Il est même assez naturel de croire que la variation du plumage commence par la tête, le plumage de cette partie étant en effet sujet à varier dans cette espèce d'un individu à l'autre, comme je l'ai indiqué dans l'article précédent.

# OISEAUX ETRANGERS

## QUI ONT RAPPORT A LA LITORNE.

I.

# LA LITORNE DE CAYENNE.

#### Turdus Cayennensis. GMEL.

Je rapporte cette grive (¹) à la litorne, parce qu'elle me paroît avoir plus de rapport à cette espèce qu'à toute autre par la couleur du dessus du corps et par celle des pieds. Au reste, elle diffère de toutes ces grives, en ce qu'elle n'a pas, à beaucoup près, les grivelures de la poitrine et du dessus du corps aussi marquées; en ce que son plumage est varié plus universellement, quoique d'une autre manière, presque toutes les plumes du dessus et du dessous du corps ayant un bord de couleur plus claire, qui dessine nettement leur contour; en ce que la gorge est de couleur cendrée, sans mouchetures; enfin en ce qu'elle a les bords du bec inférieur échancrés vers le bout : ce qui m'autorise à en

(1) Numéro 515, où cet oiseau est représenté sous le mom de grive de Cayenne.

faire une espèce différente, jusqu'à ce que l'on connoisse mieux sa nature, ses mœurs et ses habitudes.

H.

#### LA LITORNE DE CANADA.

Turdus migratorius. GMEL.

C'est ainsi que Catesby appelle la grive qu'il a décrite et fait représenter dans son Histoire de la Caroline; et j'adopte cette dénomination d'autant plus volontiers, que la litorne se trouvant en Suède, du moins une partie de l'année, elle a bien pu passer de notre continent dans l'autre, et y produire des races nouvelles.

La litorne du Canada (nº 558, figure 1) a le tour de l'œil blanc, une marque de cette même couleur entre l'œil et le bec, le dessus du corps rembruni. le dessus orangé dans sa partie antérieure, et varié dans sa partie postérieure de blanc sale et d'un brun roux, voilé d'une teinte verdatre; elle a aussi quelques mouchetures sous la gorge, dont le fond est blanc. Pendant l'hiver, elle passe par troupes nombreuses du nord de l'Amérique à la Virginie et à la Caroline, et s'en retourne au printemps, comme fait notre litorne; mais elle chante mieux (1). M. Catesby dit qu'elle a la voix perçante comme la grive du gui, qui est notre draine. Ce même auteur nous apprend qu'une de ces litornes de Canada, ayant fait la découverte du premier alaterne qui eût été planté dans la Virginie, prit tant de goût à son fruit qu'elle resta tout l'été pour en manger. On a assuré à Catesby que ces oiseaux nichoient dans le Maryland, et y demeuroient toute l'année.

## LE MAUVIS(?).

#### Turdus Iliacus, GMEL.

Il ne faut pas confondre le mauvis (n° 51) avec les mauviettes qu'on sert sur les tables à Paris pendant l'hiver, et qui ne sont autre chose que des alouettes ou d'autres petits oiseaux tout différents du mauvis. Cette petite grive est la plus intéressante de toutes, parce qu'elle est la meilleure à manger, du moins dans notre Bourgogne, et que sa chair

(') Il faut toujours se rappeler qu'on ne sait point comment chante un oiseau quand on ne l'a pas entendu chanter au temps de l'amour, et que la litorne ne niche point dans nos contrées.

(\*) En grec, κίχλα, Ιλίας, Ιλιαδα; en latin, turdus Ilias, Iliacus, tylas; en italien, malvisso, tordosacello, cion, cipper; en espagnol, malvis; en allemand, weindrostel, roth-drostel, heide-drostel, pfeffdrostel, rottrostel, heide-siemmer, beemer-siemmer,

est d'un goût très fin (1); d'ailleurs elle se prend plus fréquemment au lacet qu'aucune autre (2): ainsi c'est une espèce précieuse et par la qualité et par la quantité. Elle paroît ordinairement la seconde, c'est-à-dire après la grive et avant la litorne; elle arrive en grandes bandes au mois de novembre, et repart avant Noël. Elle fait sa ponte dans les bois qui sont aux environs de Dantzick. Elle ne niche presque jamais dans nos cantons, non plus qu'en Lorraine, où elle arrive en avril, et qu'elle abandonne sur la fin de ce même mois pour ne reparoitre qu'en automne, quoiqu'elle pût trouver dans les vastes forets de cette province une nourriture abondante et convenable; mais du moins elle y séjourne quelque temps, au lieu qu'elle ne fait que passer en certains endroits de l'Allemagne, selon M. Frisch. Sa nourriture ordinaire, ce sont les baies et les vermisseaux, qu'elle sait fort bien trouver en grattant la terre. On la reconnoît à ce qu'elle a les plumes plus lustrées, plus polies que les autres grives, à ce qu'elle a le bec et les yeux plus noirs que la grive proprement dite, dont elle approche pour la grosseur, et à ce qu'elle a moins de mouchetures sur la poitrine : elle se distingue encore par la couleur orangée du dessous de l'aile : raison pourquoi on la nomme en plusieurs langues grive à ailes rouges.

Son cri ordinaire est tan tan, kan kan; et lorsqu'elle a aperçu un renard, son ennemi naturel, elle le conduit fort loin, comme font aussi les merles, en répétant toujours le même cri. La plupart des naturalistes remarquent qu'elle ne chante point: cela me semble trop absolu; il faut dire qu'on ne l'entend guère chanter dans les pays où elle ne se trouve pas dans la saison de l'amour, comme en France, en Angleterre, etc. Cette restriction est d'autant plus nécessaire qu'un très bon observateur (M. Hébert) m'a assuré en avoir entendu chanter dans la Brie au printemps; elles étoient au nombre de douze ou quinze sur un arbre, et gazouilloient à peu près comme des linotes. Un autre observateur, habitant de la province méridionale, m'assure que

behemle, boemerlin, boemerle, weingarf-vogèl; en anglois, wind-trush, red-wing, swine-pipe. Les paysans de Brie lui donnent le nom de can ou quan, qui parolt évidemment formé de son cri. Nos paysans des environs de Montbard lui donnent celui de boute-quelon et celui de calandrote, qui dans nos planches enluminées a été donné mal à propos à la litorne (n° 490).

(') M. Linnæus dit le contraîre. Cette différence d'un pays à l'autre dépend apparemment de celle de la nourriture, ou peut-être de celle des goûts.

(a) M. Frisch et les oiseleurs assurent qu'elle ne se prend pas aisément aux lacets, quand ils sont faits de crin blanc ou de noir; et il est vrai qu'en Bourgogne l'usage est de les faire de crins noirs et de crins blancs tortillés ensemble. le mauvis ne fait que sisser, et qu'il sisse toujours; d'où l'on peut conclure qu'il ne niche pas dans ce pays.

Aristote en a parlé sous le nom de turdus Iliacus, comme de la plus petite grive et la moins tachetée. Ce nom de turdus Iliacus semble indiquer qu'elles passoient en Grèce des côtes d'Asie, où se trouvoit la ville d'Ilium.

L'analogie que j'ai établie entre cette espèce et la litorne se fonde sur ce qu'elles sont l'une et l'autre étrangères à notre climat, où on ne les voit que deux fois l'année (1); sur ce qu'elles se réunissent en troupes nombreuses à certaines heures, pour gazouiller toutes ensemble, et encore sur une certaine conformité dans la grivelure de la poitrine : mais cette analogie n'est point exclusive, et on doit avouer que le mauvis a aussi quelque chose de commun avec la grive proprement dite; sa chair n'est pas moins délicate : il a le dessous de l'aile jaune, mais, à la vérité, d'une teinte orangée et beaucoup plus vive. On le trouve quelquesois seul dans les bois, et il se jette aux vignes, comme la grive, avec laquelle M. Lottinger a observé qu'il voyage souvent de compagnie, surtout au printemps. Il résulte de tout cela que cette espèce a les moyens de subsister des deux autres, et qu'à bien des égards on peut la regarder comme faisant la nuance entre la grive et la litorne.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT

AUX GRIVES ET AUX MERLES.

I.

#### LA GRIVE BASSETTE DE BARBARIE.

Tardus Barbaricus, GMEL.

J'appelle ainsi cet oiseau à cause de ses pieds courts : il ressemble aux grives par sa forme totale, par son bec, par les mouchetures de la poitrine semées régulièrement sur un fond blanc; en un mot par tous les caractères extérieurs, excepté les pieds et le plumage. Ses pieds sont non seulement plus courts, mais plus forts, en quoi il est directement

(1) En histoire naturelle, comme en bien d'autres matières, il ne faut rien prendre trop absolument: quoiqu'il soit très vrai en général que le mauvis ne passe point l'hiver dans notre pays, cependant Hébert m'assure qu'il en a tué une année, par un froid rigoureux, plusieurs douzaines sur une aubépine qui étoit encore chargée de ses fruits rouges. opposé à l'hoamy et semble se rapprocher un peu de la draine, qui a les pieds plus courts à proportion que nos trois autres grives. A l'égard du plumage, il est d'une grande beauté : la couleur dominante du dessus du corps, compris la tête et le cou, est un vert clair et brillant; le croupion est teint d'un beau jaune, ainsi que l'extrémité des convertures de la queue et des ailes, dont les pennes sont d'une couleur moins vive. Mais il s'en faut bien que cette énumération de couleurs, fût-elle plus détaillée, pût donner une idée juste de l'effet qu'elles produisent dans l'oiseau même : pour rendre ces sortes d'effets, il faut un pinceau et non pas des paroles. M. Shaw, qui a observé cette grive dans son pays natal, en compare le plumage à celui des plus beaux oiseaux d'Amérique : il ajoute qu'elle n'est pas fort commune, et qu'elle ne paroit qu'en été au temps de la maturité des figues; ce qui suppose que ces fruits ont quelque influence sur l'ordre de sa marche ; et , dans ce seul fait , j'aperçois deux nouvelles analogies entre cet oiseau et les grives, qui sont pareillement des oiseaux de passage, et qui aiment beaucoup les figues (1).

п.

#### LB TILLY,

OU LA GRIVE CENDRÉE D'AMERIQUE.

Turdus plumbeus. GML.

Tout le dessus du corps, de la tôte et du cou, est d'un cendré foncé dans l'oiseau dont il s'agit ici (nº 560, fig. 4): gette couleur s'étend sur les petites convertures des ailes, et, passant sous le corps, remonte d'une part jusqu'à la gorge exclusivement, et descend d'autre part, mais en se dégradant, jusqu'au bas du ventre, qui est de couleur blanche, ainsi que les couvertures du dessous de la queue : la gorge est blanche aussi, mais grivelée de noir; les pennes et les grandes couvertures des ailes sont noirâtres et bordées extérieurement de cendré. Les douzes pennes de la queue sont étagées et noirâtres, comme celles de l'aile; mais les trois latérales de chaque côté sont terminées par une marque blanche d'autant plus grande dans chaque penne que cette penne est plus extérieure. L'iris, le tour des yeux, le hec et les pieds sout rouges; l'espece entre l'ail et le bec est noir, et le palais est teint d'un orangé fort vif.

La longueur totale du tilly est d'environ dix pouess, son vol de près de quatorze, sa queue de quatre,

(\*) Nous avons vu plus haut que c'étoit la nourriture que les anciens recommandoient de donner aux grives qu'on vouloit engraisser pour la table; et nous verrons plus bas qu'elle rend la chair des merles plus déliçate. son pied de dix-huit lignes, son bec de douse, et son poids de deux onces et demie : enfin ses ailes dans leur repos ne vont pas jusqu'à la moitié de la queue.

Cette espèce est sujette à des variétés; car l'individu observé par Catesby avoit le bec et la gorge noirs : cette différence de couleur ne tiendroit-elle pas à celle du sexa? Catesby se contente de dise que la femelle est d'un tiers plus petite que le mâle; il ajoute que ces oiseaux mangant, les baies de l'arbre qui donne la gomme élemi.

Ils se trouvent à la Carolina, et sont très communs dans les îles d'Andros et d'Hathera, suivant M. Brisson.

IIL

#### LA PETITE GRIVE DES PHILIPPINES.

Turdus Philippensis. GHEL.

On peut rapporter au genre des grives cette neuvelle espèce, dont pous sommes redevables à M. Sonnerat: elle a le devant du ceu et la gorge grivelés de blanc sur un fond roux; le reste du dessous du corps d'un blanc sale tirant su jaune, et le dessous du corps d'un heun fendu aves une teinte olivâtre.

La grosseur de cette grive étrangère est au-dessous de celle du mauvis ; en se peut rien dire de l'étendue de son vol, parce que le nombre des pennes des ailes n'étoit point complet dans le sujet qui a été observé.

I٧.

#### L'HOAMY DE LA CHINE,

Turdus Sinensis. GMEL,

M. Brisson est le premier qui ait décrit cet elseau, en platôt la femelle de cet oiseau. Cette femelle est un pou moins grosse que le mauvis. Elle lui ressemble, ainsi qu'à la grive proprement dite, et bien plus encare à la grivette de Canada, en ce qu'elle a les pieds plus longs proportionnellement que les autres grives; ils sont jaunâtres, de même que le bec : le dessus du corps est d'un brun tirant sur le roux; le dessous d'un roux clair, uniforme; la tête et le cou sont rayés longitudinalement de brun; la queue l'est aussi de la même esuleur, mais transversalement.

Voilà à peu près ce qu'on dit de l'extérieur de cet oiseau étranger; mais on ne nous apprend rien de ses mœurs et de ses habitudes. Si c'est en effet une grive, comme on le dit, il faut avouer cependant qu'elle n'a point de grivelures sur la poitrine, nom plus que la sousserole

٧.

## LA GRIVELETTE DE SAINT-DOMINGUE.

## Motacilla aurocapilla. L.

Cette grive (nº 308, fig. 2) est voisine, pour le petitesse, de la grivette d'Amérique, et elle est encore plus petite; elle a la tête ornée d'une espèce de couronne eu de calette d'un orangé vif et presque rouge.

L'individe qu'a dessiné M. Edwards (pl. 252) diffère du nâtre en ce qu'il n'est point du tout grivelé sous le ventre. Il avoit été pris au mois de novembre 4751, sur mer, à huit ou dix lieues de l'île de Saint-Domingue; co qui donna l'idée à M. Edwards que c'étoit un de ces oiseaux de passage qui quittent chaque année le continent de l'Amérique septentrionale aux approches de l'hiver, et partent du cap de la Floride pour aller passer cette saison dans des climats plus doux. Cette conjecture a été justifiée par l'observation; car M. Bortram a mandé ensuite à M. Edwards que ces oiseaux arrivoient en Pensylvanie au mois d'avril, et qu'ils y demeuroient tout l'été: il ajoute que la semelle bâtit son nid à terre, ou plutôt dans des tas de feuilles sèches, où elle fait une espèce d'excavation en manière de four; qu'elle le matelasse avec de l'herbe; qu'elle l'établit toujours sur le penchant d'une montagne, à l'exposition du midi, et qu'elle y pond cinq œufs blancs mouchetés de brun. Cette différence dans la couleur des œufs, dans celle du plumage, dans la manière de nicher à terre, et non sur les arbres, quoique les arbres ne manquent point, semble indiquer une nature fort différente de celle de nos grives d'Europe.

VI.

### LE PETIT MERLE HUPPÉ DE LA CHINE.

Je place encore cet oiseau (nº 508) entre les grives et les merles, parce qu'il a le port et le fond des couleurs des grives, sans en avoir les grivelures, que l'on regarde généralement comme le caractère distinctif de ce genre. Les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres, et l'oiseau peut, en les relevant, s'en former une huppe. Il a une marque couleur de rose derrière l'œil; il en a une plus considérable de même couleur, mais moins vive sous la queue, et ses pieds sont d'un brun rougeatre; en sorte que ce sera, si l'on veut, dans l'espèce des grives, le pendant du merle couleur de rose. Sa grosseur est à peu près celle de l'alouette; et les ailes, qui, déployées, lui font une envergure d'environ dix pouces, ne s'étendent guère, dans leur repos, qu'à la moitié de la queue. Cette queue est composée de douze pennes étagées. Le brun plus ou moins foncé est la couleur dominante du dessus du corps, compris les alles, la huppe et la tête : mais les quatre pennes latérales de chaque côté de la queue sont terminées de blanc; le dessus du corps est de cette dernière couleur, avec quelques teintes de brun au-dessus de la poitrine. Je ne dois point omettre deux traits noirâtres qui, partant des coins du bec, et se prolongeant en arrière sur un fond blanc, font à cet oiseau une espèce de moustache dont l'effet est marqué.

# LES MOQUEURS.

Un oiseau remarquable par quelque endroit a toujours beaucoup de noms; et lorsque cet oiseau est étranger, cette multitude embarrassante de noms. qui est un abus en soi, donne lieu à un autre abus plus facheux encore, celui de la multiplication des espèces purement nominales, et par conséquent imaginaires, dont l'extinction n'importe pas moins à l'histoire naturelle que la découverte de nouvelles espèces véritables : c'est ce qui est arrivé à l'égard des moqueurs d'Amérique. En effet, il est aisé de reconnoître, en comparant le moqueur de M. Brisson et le merle cendré de Saint-Domingue, représentés dans nos planches enluminées (nº 558), que ces deux oiseaux appartiennent à la même espèce, et qu'ils ne diffèrent entre eux que par la couleur du dessous du corps, qui est un peu moins grise dans le merle cendré de Saint-Domingue que dans le moqueur : on reconnoîtra pareillement, et par la même voie de comparaison, que le merle de Saint-Domingue de M. Brisson est encore le même oiseau. ne différant du moqueur que par quelques teintes plus ou moins foncées dans les couleurs du plumage, parce que les pennes de la queue ne sont point ou presque point étagées. On se convaincra de la même manière que le tzonpan de Fernandès est ou la femelle du cencontiatolli, c'est-à-dire du moqueur, comme le soupçonne Fernandès lui-même, ou tout au plus une variété constante dans cette même espèce. Il est vrai que son plumage est moins uniforme, étant mêlé par-dessus de blanc, de noir et de brun, et par-dessous de blanc, de noir et de cendré; mais le fond en est absolument le même, ainsi que la taille, la forme totale, le ramage et le climat. On en doit dire autant du tetzonpan et du centzonpantli de Fernandès; car la courte notice qu'en donne cet auteur ne présente que traits de ressemblance pour la grosseur, les couleurs, le chant, et pas un seul trait de disparité. Si l'on joint à cela la conformité des noms tzonpan, tetzonpan, centzonpantli, on sera fondé à croire que tous ces

noms ne désignent qu'une seule espèce réelle qui aura produit plusieurs espèces nominales, soit par l'erreur des copistes, soit par la diversité des dialectes mexicains. Enfin l'on ne pourra s'empêcher d'admettre aussi dans l'espèce du moqueur l'oiseau appelé grand moqueur par M. Brisson, et qu'il dit être le même que le moqueur de M. Sloane, quoique, selon les dimensions qu'en a données M. Sloane, il soit le plus petit des moqueurs connus: d'ailleurs M. Sloane le regarde comme étant de la même espèce que le concontlatolli de Fernandès, dont M. Brisson a fait son moqueur simplement dit. Mais il y a plus, et M. Brisson lui-même a reconnu, sans s'en apercevoir, cette identité d'espèce que je prétends établir; car M. Ray ayant parlé du moqueur, pag. 64 et 65, et en ayant renvoyé la description à l'appendix (p. 459), M. Brisson a rapporté la première citation au grand moqueur, et la dernière au petit, quoique, dans l'intention de M. Ray, elles se rapportassent évidemment toutes deux au même oiseau. Les seules différences qui distinguent le prétendu grand moqueur de l'autre, c'est que son plumage est un peu plus rembruni, qu'il semble avoir les pieds plus longs (1), et que les descripteurs n'ont pas dit qu'il eût la queue étagée.

Cette réduction ainsi faite, il ne nous restera que deux espèces de moqueurs; savoir : le moqueur françois et le moqueur proprement dit. Je vais parler de ces deux espèces dans l'ordre où je les ai nommées, parce que c'est à peu près l'ordre de leur ressemblance avec les grives.

# LE MOQUEUR FRANÇOIS.

## Turdus rufus. L.

Parmi les oiseaux d'Amérique appelés moqueurs, c'est celui-ci (n° 645) qui ressemble le plus à nos grives par les grivelures ou mouchetures de la poitrine: mais il en diffère d'une manière assez marquée par les proportions relatives de la queue et des ailes, celles-ci, dans leur état de repos, finissant presque où la queue commence. La queue a plus de quatre pouces de longueur, c'est-à-dire plus du tiers de la longueur totale de l'oiseau, qui n'est que de onze pouces. Sa grosseur est moyenne entre celle de la draine et de la litorne. Il a les yeux jaunes, le bec noirâtre, les pieds bruns, et tout le dessus du

(') L'expression de M. Sloane a quelque chose d'équivoque: il dit que les jambes et les pieds ont un pouce trois quarts de long. Mais que doit-on entendre par les jambes et les pieds? est-ce la jambe véritable avec le tarse, ou bien le tarse avec les doigts? M. Brisson l'a entendu du tarse seul.

corps du même roux que le poil du renard, cepeadant avec quelque mélange de brun : ces deux couleurs règnent aussi sur les pennes des ailes, mais séparément, savoir : le roux sur les barbes extérieures, et le brun sur les intérieures. Les grardes et les moyennes couvertures des ailes sont terminées de blanc; ce qui forme deux traits de cette couleur qui traversent obliquement les ailes.

Le dessous du corps est blanc sale, tacheté de brun obscur; mais les taches sont plus clair-semées que dans le plumage de nos grives : la queue est étagée, un peu tombante, et entièrement rousse. Le ramage du moqueur françois a quelque variété, mais il n'est pas comparable à celui du moqueur proprement dit.

Il se nourrit ordinairement du fruit d'une sorte de cerisier noir, fort différent de nos cerisiers d'Eu rope, puisque ces fruits sont disposés en grappes. Il reste toute l'année à la Caroline et à la Virginie; et par conséquent, il n'est pas, au moins pour ces contrées, un oiseau de passage; nouveau trait de dissemblance avec nos grives

# LE MOQUEUR (1).

## Turdus Orphous, L.

Nous trouvons dans cet oiseau (2) singulier une exception frappante à une observation générale faite sur les oiseaaux du Nouveau Monde. Presque tous les voyageurs s'accordent à dire qu'autant les cou leurs de leur plumage sont vives, riches, éclatantes, autant le son de leur voix est aigre, rauque, monotone, en un mot, désagréable. Celui-ci est au contraire, si l'on en croit Fernandès, Nieremberg et les Américains, le chantre le plus excellent parmi tous les volatiles de l'univers, sans même en excepter le rossignol : car il charme comme lui, par les accents flatteurs de son ramage, et de plus il amuse par le talent inné qu'il a de contresaire le chant ou plutôt le cri des autres oiseaux ; et c'est de là sans doute que lui est venu le nom de moqueur: cependant, bien loin de rendre ridicules ces chants étrangers qu'il répète, il paroit ne les imiter que pour les embellir; on croiroit que, en s'appropriant ainsi tous les sons qui frappent ses oreilles, il ne cherche qu'à enrichir et perfectionner son propre chant,

<sup>(1)</sup> En latin, mimus, turdus, sylvia, avis polyglotta; en anglois, American mock-bird, nightingale, American song-thrush, singing bird, grey-mocking-bird. Des voyageurs ont pris pour moqueurs certaines espèces de troupiales.

<sup>(\*)</sup> Numéro 558, fig. 1, où cet oiseau est représenté sous le nom de merle cendré de Saint-Domingue.

et qu'à exercer de toutes les manières possibles son infatigable gosier : aussi les sauvages lui ont-ils donné le nom de cencontlatolli, qui veut dire quatre sents langues, et les savants celui de polygiotte, qui signifie à peu près la même chose. Non seulement le moqueur chante bien et avec goût, mais il chante avec action, avec ame, ou plutôt son chant n'est que l'expression de ses affections intérieures; il s'anime à sa propre voix, et l'accompagne par des mouvements cadences, toujours assortis à l'inépuisable variété de ses phrases naturelles et acquises. Son prélude ordinaire est de s'élever d'abord peu à peu les ailes étendues, de retomber ensuite la tête en bas, au même point d'où il étoit parti; et ce n'est qu'après avoir continué quelque temps ce bizarre exercice que commence l'accord de ses mouvements divers, ou, si l'on veut, de sa danse, avec les différents caractères de son chant. Exécute-t-il avec sa voix des roulements vifs et légers, son vol décrit en même temps dans l'air une multitude de cercles qui se croisent; on le voit suivre en serpentant les tours et retours d'une ligne tortueuse, sur laquelle il monte, descend et remonte sans cesse. Son gosier forme-t-il une cadence brillante et bien battue, il l'accompagne d'un battement d'ailes également vif et précipité. Se livre-t-il à la volubilité des arpéges et des batteries, il les exécute une seconde fois par les bonds multipliés d'un vol inégal et sautillant. Donne-t-il essor à sa voix dans ces tenues si expressives où les sons, d'abords pleins et éclatants, se dégradent ensuite par nuances et semblent ensin s'éteindre tout-à-sait et se perdre dans un silence qui a son charme comme la plus belle mélodie; on le voit en même temps planer moelleusement au-dessus de son arbre, ralentir encore par degrés les ondulations imperceptibles de ses ailes et rester enfin immobile et comme suspendu au milieu des airs.

Il s'en faut bien que le plumage de ce rossignol d'Amérique réponde à la beauté de son chant; les couleurs en sont très communes et n'ont ni éclat ni variété. Le dessus du corps est gris-brun plus ou moins foncé; le dessus des ailes et de la queue est encore plus brun : seulement ce brun est égayé, 1° sur les ailes, par une marque blanche, qui les traverse obliquement vers le milieu de leur longueur, et quelquefois par de petites mouchetures blanches qui se trouvent à la partie antérieure; 2° sur la queue, par une bordure de même couleur blanche; enfin, sur la tête, par un cercle encore de même couleur, qui lui forme une espèce de couronne, et qui, se prolongeant sur les yeux, lui dessine comme deux sourcits assez marqués (4). Le dessous

(1) Tel est l'individu représenté par M. Edwards, planche 78.

du corps est blanc depuis la gorge jusqu'au bout de la queue. On aperçoit, dans le sujet représenté par M. Edwards, quelques grivelures, les unes sur les côtés du cou, et les autres sur le blanc des grandes couvertures des ailes.

Le moqueur approche du mauvis par la grosseur; il a la queue un peu étagée (¹), les pieds noirâtres, le bec de la même couleur, accompagné de longues barbes qui naissent au-dessus des angles de son ouverture; enfin il a les ailes plus courtes que nos grives, mais cependant moins courtes que le moqueur françois.

Il se trouve à la Caroline, à la Jamaïque, à la Nouvelle-Espagne, etc. En général, il se plaît dans les pays chauds, et subsiste dans les tempérés : à la Jamaique, il est fort commun dans les savanes des contrées où il y a beaucoup de bois. Il se perche sur les plus hautes branches, et c'est de là qu'il fait entendre sa voix. Il niche souvent sur les ébéniers. Ses œufs sont tachetés de brun. Il vit de cerises, de baies d'aubépine et de cornouiller, et même d'insectes; sa chair passe pour un fort bon manger. Il n'est pas facile de l'élever en cage; cependant on en vient à bout lorsqu'on sait s'y prendre, et l'on jouit une partie de l'année de l'agrément de son ramage. Mais il faut pour cela se conformer à ses goûts, à son instinct, lui faire oublier son esclavage, on plutôt la liberté. Au demeurant c'est un oiseau assez familier, qui semble aimer l'homme, s'approche des habitations, et vient se percher jusque sur les che-

Celui qu'a ouvert M. Sloane avoit le ventricule peu musculeux, le foie blanchâtre, et les intestins roulés et repliés en un grand nombre de circonvolutions.

## LE MERLE (2).

#### Turdus Merula, L.

Le mâle adulte (nº 2), dans cette espèce, est encore plus noir que le corbeau; il est d'un noir plus décidé, plus pur, moins altéré par des reflets : excepté le bec, le tour des yeux, le talon et la plante du pied, qu'il a plus ou moins jaunes, il est noir partout et dans tous les aspects; aussi les Anglois l'appellent-ils l'oiseau noir par excellence. La femelle, au contraire, n'a point de noir décidé dans

<sup>(1)</sup> Cela ne parott point du tout dans la figure de M. Sloane, et il n'en est point question dans la description.

<sup>(</sup>a) En grec, χόττυφος; en latin, merula, merulus, nigretum; en italien, merlo; en espagnol, mierla; en bas allemand, merl; en anglois, black-bird.

tout son plumage, mais différentés nuances de brun mêlées de roux et de gris; son bec ne jaunit que rarement; elle ne chante pas non plus comme le mâle, et tout cela a donné lieu de la prendre pour un oiseau d une autre espèce.

Les merles ne s'éloignent pas seulement du genfe des grives par la couleur du plumage et par la différente livrée du mâle et de la femelle, mais encore par leur cri que tout le monde connoit, et par quelques unes de leurs habitudes. Ils ne voyagent ni ne vont en groupes comme les grives, et néanmoins, quoique plus sauvages entre eux, ils le sont moins à l'égard de l'homme; car nous les apprivoisons plus aisément que les grives, et ils ne se tiennent pas si loin des lieux habités. Au reste, ils passent com-. munément pour être très sins, parce que, ayant la vue perçante, ils découvrent les chasseurs de fort loin et se laissent approcher difficilement; mais, en les étudiant de plus près, on reconnoît qu'ils sont plus inquiets que rusés, plus peureux que défiants, puisqu'ils se laissent prendre aux gluaux, aux lacets, et à toutes sortes de piéges, pourvu que la main qui les a tendus sache se rendre invisible.

Lorsqu'ils sont renfermés avec d'autres oiseaux plus foibles, leur inquiétude naturelle se change en pétulance; ils poursuivent, ils tourmentent continuellement leurs compagnons d'esclavage, et par cette raison, on ne doit pas les aumeure dans les volières où l'on vout rassembler et conserver plusieurs espèces de petits oiseaux.

On peut, si l'on veut, en élever à part à cause de leur chant, non pas de leur chant naturel, qui n'est guère supportable qu'en pleine campagne, mais à cause de la facilité qu'ils ont de le perfectionner, de retenir les airs qu'on leur apprend, d'imiter différents bruits, différents sons d'instruments, et même de contrefaire la voix humaine.

Comme les merles entreut de bonne heure en amour, et presque aussitôt que les grives, ils commencent aussi à chanter de bonne heure; et comme ils ne font pas pour une seule ponte, ils continuent de chanter bien avant dans la belle saison; ils chantent donc lorsque la plupart des autres chantres des bois se taisent et éprouvent la maladie périodique de la mue, ce qui a pu faire croire à plusicurs que le merle n'étoit point sujet à cette maladie; mais cela n'est ni vrai, ni même vraisemblable; pour peu qu'on fréquente les bois, on voit ces oiseaux en mue sur la fin de l'été on en trouve même quelquefois qui ont la tête entièrement chauve : aussi Olina et les auteurs de la Zoolo, ie britannique disent-ils que le merle se tait comme les autres ofseaux, dans le temps de la mue, et les zoologues ajoutent qu'il recommence quelquefois à chanter au commencement de l'hiver; mais le plus souvent, dans cette saison, il n'a qu'un cri enroué et désagréable.

Les anciens prétendeient que, pendant cette thême saison, son plumage changeoit de couleur et prenoit du roux, et Olina, l'un des modernes qui a le
mieux connu les oiseaux dont il a parlé, dit que cela
arrive en automne, soit que ce changement de couleur soit un effet de la mue, soit que les femelles et
les jeunes merles, qui sent en offet plus roux que
noirs, soient en plus grand nombre et se mentrent
alors plus fréquemment que les mâles adultes.

Ces oiseaux font leur première ponte sur la fin de l'hiver; elle est de cinq ou six œufs d'un vert bleultre, avec des taches couleur de rouille, fréquentes et peu distinctes. Il est rare que cette première ponte réussisse, à cause de l'intempérie de la saison ; mais la seconde va mieux et n'est que de quatre ou cinq œufs. Le nid des merles est construit à peu près comme celui des grives, excepté qu'il est matelassé en dedans : ils le font ordinairement dans les buissons, ou sur des arbres de hauteur médiocre ; il semble même qu'ils soient portés naturellement à le placer près de terre, et que ce n'est que par l'expérience des inconvénients qu'ils apprennent à le mettre plus haut. On m'en a rapporté un, une seule fols, qui syrit été pris dans le tronc d'un pommier creuy

De la mousse, qui ne manque jamais sur le trons des arbres, du limon qu'ils trouvent au pied ou dans les environs, sont les matériaux dont ils font le corps du nid; des brins d'herbe et de petites racines sont la matière. d'un tissu plus mollet dont ils le revêtent intérieurement, et ils travalllent avec une telle assiduité qu'il ne leur faut que huit jours pour finir l'ouvrage. Le nid achevé, la femelle se met à pondre, et ensuite à couver ses œuss : elle les couve seule, et le mâle ne prend part à cette opération qu'en pourvoyant à la subsistance de la couveuse. L'auteur du Traité du rossignol assure avoir vu un jeune merle de l'année, mais déjà fort, se charger volontiers de nourrir des petits de son espèce nouveilement dénichés, mais cet auteur ne dit point de quel sexe étoit ce jeune merle.

J'ai observé que les petits éprouvoient plus d'une mue dans la première année, et qu'à chaque mue le plumage des mâles devient plus noir et le bec plus jaune, à commencer par la base. A l'égard des femelles elles conservent, comme je l'ai dit, les couleurs du premier âge, comme elles en conservent aussi la plupart des attributs; elles ont cependant le dedans de la bouche et du gosier du même jaune que les mâles, et l'on peut aussi remarquer dans les uns et les autres un mouvement assez fréquent de la queue de haut en bas, qu'ils accompagnent d'un trémoussement d'ailes et d'un petit cri bref et coupé.

Ces oiseaux ne changent point de contrés pendant

I'hiver (1); mais ils choisissent, dans la contrée qu'ils habitent, l'asile qui leur convient le mieux pendant cette saison rigoureuse: ce sont ordinairement les bois les plus épais, surtout ceux où il y a des fontaines chaudes et qui sont peuplés d'arbres toujours verts, tels que picéas, sapins, lauriers, myrtes, cyprès, genévriers, sur lesquels ils trouvent plus de ressources, soit pour se mettre à l'abri des frimas, soit pour vivre; aussi viennent ils quelquefois les chercher jusque dans nos jardins, et l'on pourroit soupçonner que les pays où l'on ne voit point de merles en hiver sont ceux où il ne se trouve point de ces sortes d'arbres ni de fontaines chaudes.

Les merles sauvages se nourrissent outre cela de toutes sortes de baies, de fruits et d'insectes, et comme il n'est point de pays si dépourvu qui ne présente quelqu'une de ces nourritures, et que d'ailleurs le merle est un oiseau qui s'accommode à tous les climats, il n'est non plus guère de pays où cet oiseau ne se trouve, au nord et au midi, dans le vieux et dans le nouveau continent, mais plus ou moins différent de lui-même, selon qu'il a reçu plus ou moins fortement l'empreinte du climat où il s'est fixé.

Ceux que l'on tient en cage mangent aussi de la viande cuite ou hachée, du pain, etc; mais on prétend que les pepins de pomme de grenade sont un poison pour eux comme pour les grives. Quoi qu'il en soit, ils aiment beaucoup à se baigner, et il ne faut pas leur épargner l'eau dans les volières. Leur chair est un fort bon manger, et ne le cède point à celle de la draine ou de la litorne; il paroît même qu'elle est préférée à celle de la grive et du mauvis dans les pays où ils se nourrissent d'olives qui la rendent succulente, et de baies de myrte qui la parfument. Les oiseaux de proie en sont aussi avides que les hommes, et leur font une guerre presque aussi destructive; sans cela, ils se multiplieroient à l'excès. Olina fixe la durée de leur vie à sept ou huit ans.

J'ai dissequé une femelle qui avoit été prise sur ses œufs vers le 15 de mai, et qui pesoit deux onces deux gros Elle avoit la grappe de l'ovaire garnie

(\*) Bien des gens prétendent qu'ils quittent la Corse vers le 15 février, et qu'ils ne reviennent que sur la fin d'octobre; mais M. Artier, professeur de philosophie à Bastia, doute du fait, et il se fonde sur ce qu'en toute saison ils peuvent trouver dans cette fle la température qui leur convient; pendant les froids, qui sont toujours modérés, dans les plaines, et pendant les chaleurs sur les montagnes. M. Artier ajoute qu'ils y trouvent aussi une abondante nourriture en tout temps, des fruits sauvages de toute espèce, des raisins, et surtout des olives, qui, dans l'île de Corse, ne sont cueillies totalement que sur la fin d'avril. M. Lottinger croit que les mâles passent l'hiver en Lorraine, mais que les femelles s'en éleignent un peu dans les temps les plus rudes.

d'un grand nombre d'œufs de grosseurs inégales : les plus gros avoient près de deux fignes de diamètre et étoient de couleur orangée; les plus petits étoient d'une couleur plus claire, d'une substance moins opaque, et n'avoient guère qu'un tiers de ligne de diamètre. Elle avoit le bec absolument jaune ainsi que la langue et tout le dedans de la bouche, le tube intestinal long de dix-sept à dix-huit pouces, le gésier très musculeux, précédé d'une poche formée par la dilatation de l'œsophage, la vésicule du fiel oblongue, et point de cœcum.

#### Variétés du Merle.

Les merles blancs et tachetés de blanc. Quoique le merle ordinaire soit l'oiseau noir par excellence et plus noir que le corbeau, cependant on ne peut nier que son plumage ne prenne quelquefois du blanc, et que même il ne change en entier du noir au blanc, comme il arrive dans l'espèce du corbeau et dans celle des corneilles, des choucas et de presque tous les oiseaux, tantôt par l'influence du climat. tantôt par d'autres causes plus particulières et moins connues. En effet, la couleur blanche semble être, dans la plupart des animaux comme dans les fleurs d'un grand nombre de plantes, la couleur dans laquelle dégénèrent toutes les autres, y compris le noir, et cela brusquement et sans passer par les nuances intermédiaires. Rien cependant de si opposé en apparence que le noir et le blanc; celui-là résulte de la privation ou de l'absorption totale des rayons colorés, et le blanc, au contraire, de leur réunion la plus complète: mais en physique, on trouve à chaque pas que les extrêmes se rapprochent, et que les choses qui, dans l'ordre de nos idées et même de nos sensations, paroissent les plus contraires. ont, dans l'ordre de la nature, des analogies secrètes qui se déclarent souvent par des effets inat tendus.

Entre tous les merles blancs ou tachetés de blanc qui ont été décrits, les seuls qui me paroissent devoir se rapporter à l'espèce du merle ordinaire sont, 4° le merle blanc qui avoit été envoyé de Rome à Aldrovande, et 2° celui à tête blancie du même auteur, lesquels ayant tous deux le bec et les pieds jaunes comme le merle ordinaire, sont censés appartenir à cette espèce. Il n'en est pas de même de quelques autres en plus grand nombre et plus généralement connus, dont je ferai mention dans l'article suivant.

## LE MERLE (1) A PLASTRON BLANC (2).

## Turdus torquatus. L.

J'ai changé la dénomination de merle à collier, que plusieurs avoient jugé à propos d'appliquer à cet oiseau; et je lui ai substitué celle de merle à plastron blanc, comme ayant plus de justesse, et même comme étant nécessaire pour distinguer cette race de celle du véritable merle à collier dont je parlerai plus bas.

Dans l'espèce dont il s'agit ici (nº 516), le mâle a en effet au-dessus de la poitrine une sorte de plastron blanc très remarquable : je dis le mâle, car le plastron de la femelle est d'un blanc plus terne, plus mélé de roux; et comme d'ailleurs le plumage de cette femelle est d'un brun roux, son plastron tranche beaucoup moins sur ce fond presque de même couleur, et cesse quelquefois tout-à-fait d'être apparent : c'est sans doute ce qui a donné lieu à quelques nomenclateurs de faire de cette femelle une espèce particulière sous le nom de merle de mo tagne, espèce purement nominale, qui a les mêmes mœurs que le merle à plastron blanc, et qui en diffère moins, soit en grosseur, soit en couleur, que les femelles ne différent de leur mâle dans la plupart des espèces.

Ce merle a beaucoup de rapports avec le merle ordinaire; il a, comme lui, le fond du plumage noir, les coins de l'intérieur du bec jaunes, et à peu près la même taille, le même port: mais il s'en distingue par son plastron; par le blanc dont son plumage est émaillé, principalement sur la poitrine, le ventre et les ailes; par son bec plus court et moins jaune; par la forme des pennes moyennes des ailes, qui sont carrées par le bout, avec une petite pointe saillante au milieu, formée par l'extrémité de la côte; enfin il en diffère par son cri (3), ainsi que par ses habitudes et par ses mœurs. C'est un véritable

(') Je dois dire par exactitude que, dans deux individus que j'ai eu occasion d'observer, le bec étoit moins rougeatre qu'il ne le paroit ici, que les pieds étoient plus bruns, les taches blanches de l'aile moins marquées, et qu'au contraire celles du ventre et de la poitrine l'étoient davantage.

(\*) Ce merie se nomme en italien merio alpestro; en allemand, ring-amsel, rotz-amsel (parce qu'il se nourrit quelquefois des vers qu'il trouve dans la fiente de cheval, etc.), wald-amsel, stein-amsel, birg-amsel, curer-amsel, schnes-amsel, meer-amsel, krametsmerie; en anglois, ring-ousel.

(2) Ce cri est en automne, crr, crr, crr; mais un homme digne de foi avoit assuré à Gesner qu'il avoit entendu chanter ce merle au printemps et d'une manière fort agréable.

oiseau de passage, mais qui parcourt chaque année la circonférence d'un cercle dont tous les points ne sont pas encore bien connus; on sait seulement qu'en général il suit les chaînes des montagnes, sans néanmoins tenir de route bien certaine (1). On n'en voit guère paroître aux environs de Montbard que dans les premiers jours d'octobre; ils arrivent alors par petits pelotons de douze ou quinze, et jamais en grand nombre : il semble que ce soient quelques familles égarées qui ont quitté le gros de la troupe. Ils restent rarement plus de deux ou trois semaines, et la moindre gelée suffit alors pour les faire disparoitre : cependant je ne dois point dissimuler que M. Klein nous apprend qu'on lui a apporté de ces oiseaux vivants pendant l'hiver. Ils repassent vers le mois d'avril ou de mai, du moins en Bourgogne. en Brie (2), et même dans la Sibérie et la Frise, selon Gesner.

Il est très rare que ces merles habitent les plaines dans la partie tempérée de l'Europe : néanmoins M. Salerne assure qu'on a trouvé de leurs nids en Sologne et dans la forêt d'Orléans; que ces nids étoient faits comme ceux du merle ordinaire : qu'ils contenoient cinq œufs de même grosseur, de même couleur, et (ce qui s'éloigne des habitudes du merle) que ces oiseaux nichent contre terre, au pied des buissons, d'où leur vient apparemment le nom de meiles terriers ou buissonniers. Ce qui paroit sur, c'est qu'ils sont très communs en certains temps de l'année, sur les hautes montagnes de la Suède, de l'Écosse, de l'Auvergne, de la Savoie, de la Suisse, de la Grèce, etc. : il y a même apparence qu'ils sont répandus en Asie, en Afrique, et jusqu'aux Açores; car c'est à cette espèce voyageuse, sociale, ayant du blanc dans son plumage, et se tenant sur les montagnes, que s'applique naturellement ce que dit Tavernier des volces de merles qui passent de temps en temps sur les frontières de la Médie et de l'Arménie et délivrent le pays des sauterelles, comme aussi ce que dit M. Adanson de ces merles noirs tachetés de blanc qu'il a vus sur les sommets des montagnes de l'île Fayal, se tenant par compagnies sur les arbousiers, dont ils mangeoient le fruit en jasant continuellement.

Ceux qui voyagent en Europe se nourrissent aussi de baies. M. Willughby a trouvé dans leur estomac des débris d'insectes et des baies semblables à celles

- (1) Il ne se montre pas tous les ans en Silésie, selon Schwenckfeld; et c'est la même chose dans certains cantons de la Bourgogne.
- (\*) M. Hébert m'assure qu'en Brie, où il a beaucoup chassé en toute saison, il a tué un grand nombre de ces merles dans les mois d'avril et de mai, et qu'il ne lui est jamais arrivé d'en rencontrer au mois d'octobre. En Bourgogne, au contraire, ils semblent être moins rares en automne qu'au printemps.

du groseillier; mais ils aiment de préférence celles du lierre et les raisins. C'est dans le temps de la vendange qu'ils sont ordinairement le plus gras, et que leur chair devient à la fois savoureuse et succulente.

Quelques chasseurs prétendent que ces merles attirent les grives, et que, lorsqu'on peut en avoir de vivants, on fait de très bonnes chasses de grives au lacet; on a aussi remarqué qu'ils se laissent plus aisément approcher que nos merles communs, quoiqu'ils soientplus difficiles à prendre dans les piéges.

J'ai trouvé en les disséquant la vésicule du fiel oblongue, fort petite, et par conséquent fort différente de ce que dit Willughby; mais l'on sait combien la forme et la situation des parties molles sont ujettes à varier dans l'intérieur des animaux : le ventricule étoit musculeux, sa membrane interne ridée à l'ordinaire et sans adhérence; dans cette membrane, je vis des débris de graines de genièvre, et rien autre chose : le canal intestinal, mesuré entre ses deux orifices extrêmes, avoit environ vingt pouces, le ventricule ou gésier se trouvoit placé entre le quart et le cinquième de sa longueur : enfin, j'aperçus quelques vestiges de cœcum, dont l'un paroissoit double.

## Variétés du Merle à plastron.

1.

Les merles blancs ou tachetés de blanc. J'ai dit que la plupart de ces variétés devoient se rapporter à l'espèce du plastron blanc : en effet, Aristote, qui connoissoit les merles blancs, en fait une espèce distincte du merle ordinaire, quoique ayant la même grosseur et le même cri; mais il savoit bien qu'ils n'avoient pas les mêmes habitudes, et qu'ils se plaisoient dans les pays montueux. Belon ne reconnoit non plus d'autres différences entre les deux espèces que celle du plumage et celle de l'instinct qui attache le merle blanc aux montagnes. On le trouve en effet non seulement sur celles d'Arcadie, de Savoie et d'Auvergne mais encore sur celles de Silésie, sur les Alpes, l'Apennin, etc. Or cette disparité d'instinct par taquelle le merle blanc s'éloigne de la nature du merle ordinaire est un trait de conformité par lequel il se rapproche de celle du merle à plastron blanc; d'ailleurs il est oiseau de passage comme lui et passe dans le même temps. Enfin n'estil pas évident que la nature du merle à plastron blanc a plus de tendance au blanc; et n'est-il pas naturel de croire que la couleur blanche qui existe dans son plumage, peut s'étendre avec plus de facilité sur les plumes voisines, que le plumage du merle ordinaire ne peut changer en entier du noir au blanc? Ces raisons m'ont paru suffisantes pour m'autoriser à regarder la plupart des merles blancs, ou tachetés de blanc, comme des variétés dans l'espèce du merle à plastron blanc. Le merle blanc que j'ai observé avoit les pennes des ailes et de la queue plus blanches que tout le reste, et le dessus du corps, excepté le sommet de la tête, d'un gris plus clair que le dessous du corps; le bec étoit brun, avec un peu de jaune sur les bords: il y avoit aussi du jaune sous la gorge et sur la poitrine, et les pieds étoient d'un gris-brun foncé. On l'avoit pris aux environs de Montbard, dans les premiers jours de novembre, avant qu'il eût encore gelé, c'est-à-dire au temps juste du passage des merles à plastron blanc, puisque peu de jours auparavant on m'en avoit apporté deux de cette dernière espèce.

Parmi les merles tachetés de blanc, cette dernière couleur se combine diversement avec le noir : quelquefois elle se répand exclusivement sur les pennes de la queue et des ailes, que cependant l'on dit être moins sujettes aux variations de couleur, tandis que toutes les autres plumes, que l'on regarde comme étant d'une couleur moins fixe, conservent leur noir dans toute sa pureté; d'autres fois elle forme un véritable collier qui tourne tout autour du cou de l'oiseau, et qui est moins large que le plastron blanc du merle précédent. Cette variété n'a point échappé à Belon, qui dit avoir vu en Grèce, en Savoie, et dans la vallée de Maurienne, une grande quantité de merles au collier, ainsi nommés parce qu'ils ont une ligne blanche qui leur tourne tout le cou. M. Lottinger, qui a eu l'occasion d'étudier ces oiseaux dans les montagnes de la Lorraine, où ils font quelquefois leur ponte, m'assure qu'ils y nichent de très bonne heure; qu'ils construisent et posent leur nid à peu près comme la grive; que l'éducation de leurs petits se trouve achevée dès la fin de juin ; qu'ils font un voyage tous les ans, mais que leur départ n'est rien moins qu'à jour nommé : il commence sur la fin de juillet, et dure tout le mois d'août, pendant lequel temps on ne voit pas un seul de ces oiseaux dans la plaine, quel qu'en soit le nombre; ce qui prouve bien qu'ils suivent la montagne. On ignore le lieu où ils se retirent. M. Lottinger ajoute que cet oiseau, qui étoit autrefois fort commun dans les Vosges, y est devenu assez rare.

II.

Le grand merle de montagne. Il est tacheté de blanc, mais n'a point de plastron, et il est plus gros que la draine. Il passe en Lorraine tout à la fin de l'automne, et il est alors singulièrement chargé de graisse. Les oiseleurs n'en prennent que très rarement. Il fait la guerre aux limaçons, et sait casser adroitement le rs coquilles sur un rocher pour se nourrir de leur chair. A défaut de limaçons, il se rabat sur la graine de lierre. Cet oiseau est un fort bon gibier,

mais il dégénère des merles quant à la voix, qu'il a fort aigre et fort triste (1).

## LE MERLE COULEUR DE ROSE(?).

#### Turdus rosous. GMEL.

Tous les ornithologistes qui ont fait mention de ce merle (nº 251) n'en ont parlé que comme d'un oiseau rare, étranger, peu connu, que l'on ne voyoit qu'à son passage, et dont on ignoroit la véritable patrie. M. Linnæus est le seul qui nous apprenne qu'il habite la Laponie et la Suisse; mais il ne nous dit rien de ce qu'il y fait, de ses amours, de son nid, de sa ponte, de sa nourriture, de ses voyages, etc. Aldrovande, qui a parlé le premier des merles couleur de rose, dit seulement qu'ils paroissent quelquefois dans les campagnes des environs de Bologne, où ils sont connus des oiseleurs sous le nom d'étourneaux de mer; qu'ils se posent sur les tas de fumier; qu'ils prennent beaucoup de graisse, et que leur chair est un bon manger. On en a vu deux en Angleterre, que M. Edwards suppose y avoir été portés par quelque coup de vent. Nous en avons observé plusieurs en Bourgogne, lesquels avoient été pris dans le temps du passage, et il est probable qu'ils poussent leurs excursions jusqu'en Espagne, s'il est vrai, comme le dit M. Klein, qu'ils alent un nom dans la langue espagnole.

Le plumage du mâle est distingué; îl a la tête, le cou, les pennes des alles et de la queue, noirs, avec des reflets brillants qui jouent entre le vert et le pourpre; la poitrine, le ventre, le dos, le croupion et les petites couvertures des ailes sont d'une couleur de rose de deux teintes, l'une plus claire et l'autre plus foncée, avec quelques taches noires répandues çà et là sur cette espèce de scapulaire qui descend par-dessus jusqu'à la queue et par-dessous jusqu'au bas-ventre exclusivement: outre cela, la tête a pour ernement une espèce de huppe qui se jette en arrière comme celle du jaseur, et qui doit faire un bel effet lorsque l'oiseau la relève.

Le bas-ventre, les couvertures inférieures de la queue et les jambes sont d'une couleur rembrunie, le tarse et les doigts d'un orangé terne, le bec miparti de noir et de couleur de chair (mais la distribution de ces couleurs semble n'être point fixe en cette partie; car dans les individus que nous avons

(') Je tiens ces faits de M. le docteur Lottinger.

observés, et dans coux d'Aldrevande, la base du bes étoit noirâtre et tout le reste couleur de chair; su lieu que, dans les individus observés per M. Edwards, c'étoit la pointe du bec qui étoit noire, et es noir se changeoit par nuances en un orangé terne, qui étoit la couleur de la base du bec et celle des pieds); le dessous de la queue paroit comme marbré, effet produit par la couleur de ses couvertures inférieures, qui sont noirâtres et terminées de blanc.

La femelle a la tête noire comme le mâle, mais non pas le cou ni les pennes de la queue et des ailes, qui sont d'une teinte moins foncée; les couleurs du scapulaire sont aussi moins vives.

Cet oiseau est plus petit que notre merle ordinaire; il a le bec, les ailes, les pieds et les deigts plus longs à proportion : il a beaucoup plus de rapports de grandeur, de conformation et même d'instinct, avec le merle à plastron blane; car il est voyageur comme lui. Cependant il faut avouer que l'un des merles couleur de rose qui a été tué en Angleterre alleit de compagnie avec des merles à bec jaune. Sa longueur, prise de la pointe du bec jusqu'au bout de la queue, est de sept pouces trois quarts, et jusqu'au bout des ongles, de sept pouces et demi; il en a treize à quatorze de vol, et ses ailes, dans le repos, atteignent presque l'extrémité de la queue (1).

## LE MERLE DE ROCHE.

## Turdus sexatilis. Guel.

Le nom qu'on a donné à cet oiseau (nº 56%) indique assez les lieux où il faut le chercher : il habita les rochers et les montagnes; on le trouve sur celles du Bugey et dans les endroits les plus sauvages. Il se pase ordinairement sur les grosses pierres, et touiours à découvert : il est très rare qu'il se laisse asprocher à la portée du fusii ; dès qu'en s'avance un peu trop, il part et va se poser à une juste distance sur une autre pierre située de manière qu'il puisse dominer ce qui l'environne Il semble qu'il n'est seuvage que par défiance, et qu'il connoît tous les dangers du voisinage de l'homme. Ce voisinage a copendant moins de dangers pour lui que pour bien d'autres piscaux : il ne risque guère que sa liberté; oar, comme il chante bien naturellement et qu'il est susceptible d'apprendre à chanter encors mieux, on le recherche bien moins pour le manger, quoiqu'il soit un fort bon morceau, que peur jouir de son chent, qui est doux, varié et fort approchant de celui de la

(') Voici ses autres dimensions : la queue a trois pouces, le bec environ treize lignes, le pied quatorze, si le doigt du milleu de quatorze à quinze.

<sup>(\*)</sup> En latin, turdus roseus, merula rosea, avis ineognita; les oiseleurs des environs de Bologne l'eppellent kstorno marino; en espagnol, tordos; en anglois, th rose or carnation-coloured ouxel; en allemand, haaropfige-drossel.

fauvette: d'aitieurs il a bientôt fait de s'approprier le ramage des autres oiseaux, et même celui de notre musique. Il commence tous les jours à se faire entendre un pau avant l'aurore, qu'il anneuse par quelques sans éclatants, et il fait de même au coucher du seleil. Lorsqu'on s'approche de sa cage au milieu de la nuit avec une lumière, i. se met aussitôt à chanter; et pendant la joursée, lorsqu'il ne chante point, il semble s'exercer à demi-voix et préparer de nouveeux airs.

Par une suite de leur caractère défiant, ces oiseaux eachent leur nid avec grand soin, et l'établissent dans des trous de rocher, près du plafond des cavernes les plus inaccessibles; ce n'est qu'avec beaucoup de risque et de peine qu'on peut grimper jusqu'à leur couvée, et ils la défendent avec courage contre les ravisseurs, en tâchant de leur graver les yeux.

Chaque ponte est de trois ou quatre œufs. Lorsque leurs petits sont éclos, ils les nourrissent de vers et d'insectes, c'est-è-dire des aliments dont ils vivent eux-mêmes; capendant ils peuvent s'accommoder d'une autre neurriture; et lorsqu'on les élève en cage, on leur donne avec succès la même pâtée qu'aux rossignols. Mais, peur pouvoir les élever, il faut les prendre dans le nid; car dès qu'ils ent fait usage de leurs ailes et qu'ils ent pris possession de l'air, ils ne se laissent attraper à aueune sorte de piéges; et quand en viendreit à bout de les surprendre ce sereit toujours à puré perte, ils ne survivreient pas à leur liberté.

Les merles de reche se trouvent en quelques endroits de l'Allemagne, dans les Alpes, les montagues du Tyrol, du Bugey, etc. On m'a apporté une femelle de cette espèce, prise le 12 mai sur ses œufs : elle avoit établi son nid sur un rocher dans les environs de Monthard, où ces eiseaux sont fort rares et tout-à-fait inconnus : ses equieurs avoient moins d'éclat que celles du mâle. Celui-ci cat un peu moins gres que le merle ordinaire et proportionné tout différemment : ses ailes sont très longues et telles qu'il convient à un oiseau qui niche au plafond des cavernes; elles forment, étant déployées, une envergure de treize à quatorze pouces, et elles s'étendent, étant repliées, presque jusqu'au bout de la quene, qui n'a pas trois pouces de long : le bec a environ un pouce.

A l'égard du plumage, la tête et le cou sont comme recouverts d'un coqueluchen cendré, varié de petites taches rousses: le dos est rembruni près du cou et d'une couleur plus claire près de la queue: les dix pennes latérales de celle-ci sont rousses, et les deux intermédiaires brunes; les pennes des ailes et leurs couvertures sont d'une couleur obscure et bordées d'une couleur plus claire: enfin la poitrine et tout le dessous du corps sont orangés, variés par de pet tes

mouchetures, les unes blanches et les autres brusnes; le bec et les pieds sont noirâtres.

## LE MERLE BLEU (1).

Turdus cyanus. Gnel.

On retrouve dans ce merle (2) le même fond de couleur que dans le merle de roche, c'est-à-dire le cendré bleu (mais sans aucun mélan e d'orangé), la même taille, à peu près les mêmes proportions, le goût des mêmes nourritures, le même ramage, la même habitude de se tenir sur le sommet des montagnes et de poser son nid sur les rochers les plus escarpés, en sorte qu'on seroit tenté de le regarder comme une race appartenant à la même espèce que le merle de roche; aussi plusieurs ornithologistes les ont pris l'un pour l'autre. Les couleurs de son plumage varient un peu dans les descriptions, et sont probablement sujettes à des variations réelles d'un individu à l'autre, selon l'âge, le sexe, le climat, etc. Le mâle, que M. Edwards a représenté pl. xviii, n'étoit pas d'un bleu uniforme partout; la teinte de la partie supérieure du corps étoit plus foncée que la teinte de la partie inférieure : il avoit les pennes de la queue noiratres, celles des ailes brunes, ainsi que les grandes couvertures, et celles-ci terminées de blanc, les yeux entourés d'un cercle jaune, le dedans de la bouche orangé, le bee et les pieds d'un brun presque noir. Il paroit qu'il y a plus d'unifor mité dans le plumage de la femelle.

Belon, qui a vu de ces oiseaux à Raguse en Dalmatie, nous dit qu'il y en a aussi dans les îles de Négrepont, de Candie, de Zante, de Corfeu, etc., et qu'on les recherche beaucoup à cause de leur chant: mais il ajoute qu'il ne s'en trouve point naturellement en France ni en Italie. Cependant le bras de mer qui sépare la Dalmatie de l'Italie n'est point une barrière insurmontable, surtout pour ces oiseaux, qui, suivant Belon lui-même, volent beaucoup mieux que le merle ordinaire, et qui, au pis aller, pourroient faire le tour et pénétrer en Italie en passant par l'Etat de Venise. D'ailleurs c'est un fait que ces merles se trouvent en Italie : celui que M. Brisson

(1) Je doute fort que ce soit le númes d'Aristote ( Hist. anim., lib. IX, cap. 21), qui avoit le bee long, le pied grand. et le tarse court; ce qui ne convient guére au merle bleu. Est latin, oyanus, cerulœus, etc.; en italien, merlo-bianes; en allemand, blau-vogel, blau-stein amuel, klein blauximmer. On lui a aussi appliqué les noms qui conviennent au merle de roche, et même-ceux de moineau ou passereau solitaire.

(\*) La planche enluminée ( n° 250) représente la femelle, et la planche 18 de M. Rdwards représente le mâle. a décrit, et celui qui nous avons fait représenter (n° 250), ont été tous deux envoyés de ce pays. M. Edwards ave tappris par la voix publique qu'ils y nichoient sur les rochers inaccessibles, ou dans les vieilles tours abandonnées (¹); et de plus, il en a vu quelques uns qui avoient été tués aux environs de Gibraltai. d'où il conclut, avec assez de fondement, qu'ils sont répandus dans tout le midi de l'Europe. Mais cela doit s'entendre seulement des montagnes; car il est rare qu'on rencontre de ces oiseaux dans la plaine. Leur ponte est ordinairement de quatre ou cinq œufs; et leur chair, surtout celle des jeunes, passe pour un fort bon manger.

## LE MERLE SOLITAIRE (2).

Turdus solitarius. L.

Voici encore un merle habitant des montagnes, et renommé pour sa belle voix. On sait que le roi François Is prenoit un singulier plaisir à l'entendre, et qu'aujourd'hui même un male apprivoisé de cette espèce se vend fort cher à Genève et à Milan, et beaucoup plus cher encore à Smyrne et à Constantinople. Le ramage naturel du merle solitaire est en effet très doux, très flûté, mais un peu triste, comme doit être le chant de tout oiseau vivant en solitude. Celui-ci se tient toujours seul, excepté dans la saison de l'amour. A cette époque, non seulement le male et la femelle se recherchent, mais souvent ils quittent de compagnie les sommets agrestes et déserts, où jusque-là ils avoient fort bien vécu séparément, pour venir dans les lieux habités et se rapprocher de l'homme. Ils sentent le besoin de la

(') M. Lottinger me parie d'un merie plombé qui passe dans les montagnes de Lorraine aux mois de septembre et d'octobre, qui est alors beaucoup plus gras et de meilleur goût que nos meries ordinaires, mais qui ne ressemble ni au mâle ni à la femelle de cette dernière espèce. Comme la notice que j'ai reçue de cet oiseau n'étoit point accompagnée de description, je ne puis décider s'il doit être rapporté comme variété à l'espèce du merle bleu dont il semble se rapprocher par le plumage et par les mœurs.

(\*) Il est probable que c'est ici le πόσσυφος βαιὸς ou petit merle, dont Aristote dit (liv. IX, chap...19 de son Histoire des animaux) qu'il est semblable su merle noir, excepté que son plumage est brun, que son bee n'est point jaune, et qu'il a coutume de se tenir sur les rochers ou sur les toits. Je ne sache que le solitaire à qui tout cela puisse convenir. D'ailleurs cet oiseau se trouve dans les tles de l'Archipel, et par conséquent ne put être inconnu à Aristote ou à ses correspondants. En grec moderne, μερολα; en latin, passer seu turdus solitarius, dout les Italiens ont fait passera solitaria; les François, paisse solitairs; les Allemands, passer solitary, et les Anglois, solitary sparrow.

société dans le moment où la plupart des animaux qui ont coutume d'y vivre se passeroient de tout l'univers : on diroit qu'ils veulent avoir des témoins de leur bonheur, afin d'en jouir de toutes les manières possibles. A la vérité, ils savent se garantir des inconvénients de la foule et se faire une solitude au milieu de la société, en s'élevant à une hauteur où les importunités ne peuvent atteindre que difficilement. Ils ont coutume de poser leur nid, fait de brins d'herbes et de plumes, tout au haut d'une cheminée isolée, ou sur le comble d'un vieux château, ou sur la cime d'un grand arbre, et presque toujours à portée d'un clocher ou d'une tour élevée : c'est sur le coq de ce clocher, ou sur la girouette de cette tour que le mâle se tient des leures et des journées entières, sans cesse occupé de sa compagne tandis qu'elle couve, et s'efforçant de charmer les ennuis de sa situation par un chant continuel. Ce chant, tout pathétique qu'il est, ne suffit pas à l'expression du sentiment dont il est plein; un oiseau solitaire sent plus et plus profondément qu'un autre : on voit quelquefois celui-ci s'élever en chantant, battre des ailes, étaler les plumes de sa queue, relever celles de sa tête et décrire en piaffant plusieurs cercles, dont sa femelle chérie est le centre unique.

Si quelque bruit extraordinaire, ou la présence de quelque objet nouveau, donne de l'inquiétude à la couveuse, elle se réfugie dans son fort, c'est-àdire sur le clocher ou sur la tour habitée par son mâle, et bientôt elle revient à sa couvée, qu'elle ne renonce jamais.

Dès que les petits sont éclos, le mâle cesse de chanter, mais il ne cesse pas d'aimer : au contraire, il ne se tait que pour donner à celle qu'il aime une nouvelle preuve de son amour et partager avec elle le soin de porter la becquée à leurs petits; car, dans les animaux, l'ardeur de l'amour n'annonce pas seulement une plus grande fidélité au vœu de la nature pour la génération des êtres, mais encore un zèle plus vif et plus soutenu pour leur conservation.

Ces oiseaux pondent ordinairement cinq ou six œufs. Ils nourrissent leurs petits d'insectes et ils s'en nourrissent eux-mêmes, ainsi que de raisins et d'autres fruits. On les voit arriver au mois d'avril dans les pays où ils ont coutume de passer l'été; ils s'en vont à la fin d'août, et reviennent constamment chaque année au même endroit où ils ont en premier lieu fixé leur domicile. Il est rare qu'on en voie deux paires établies dans le même canton (4).

Les jeunes, pris dans le nid, sont capables d'instruction : la souplesse de leur gosier se prête à tout,

(1) Il y en a tous les ans une paire sur le clocher de Sainte-Reine, petite, ville de mon voisinage, située à mi-côte d'une montagne passablement élevée. soit aux airs, soit aux paroles; car ils apprennent aussi à parler, et ils se mettent à chanter au milieu de la nuit, sitôt qu'ils voient la lumière d'une chandelle. Ils peuvent vivre en cage jusqu'à huit ou dix ans, lorsqu'ils sont bien gouvernés. On en trouve sur les montagnes de France et d'Italie, dans presque toutes les îles de l'Archipel, surtout dans celles de Zira et de Nia, où l'on dit qu'ils nichent parmi des tas de pierres, et dans l'ile de Corse, où ils ne sont point regardés comme oiseaux de passage (1). Cependant en Bourgogne, il est inoui que ceux que nous voyons arriver au printemps et nicher sur les cheminées ou sur les combles des églises, y passent l'hiver. Mais il est possible de concilier tout cela: le merle solitaire peut très bien ne point quitter l'île de Corse, et néanmoins passer d'un canton à l'autre, et changer de domicile suivant les saisons, à peu près comme il fait en France.

Les habitudes singulières de cet oiseau et la beauté de sa voix ont inspiré au peuple une sorte de vénération pour lui. Je connois des pays où il passe pour un oiseau de bon augure, où l'on souffriroit impatiemment qu'il fût troublé dans sa ponte, et où sa mort seroit presque regardée comme un malheur public.

Le merle solitaire est un peu moins gros que le merle ordinaire: mais il a le bec plus fort et plus crochu par le bout (2), et les pieds plus courts à proportion. Son plumage est d'un brun plus ou moins foncé et moucheté de blanc partout, excepté sur le croupion et sur les pennes des ailes et de la queue; outre cela, le cou, la gorge, la poitrine et les couvertures des ailes ont, dans le mâle, une teinte de bleu et de reflets pourpres qui manquent absolument dans le plumage de la femelle : celle-ci est d'un brun plus uniforme et ses monchetures sont jaunâtres. L'un et l'autre ont l'iris d'un jaune orangé, l'ouverture des narines assez grande, les bords du bec échancrés près de la pointe, comme dans presque tous les merles et toutes les grives; l'intérieur de la bouche jaune; la langue divisée par le bout en trois filets, dont celui du milieu est le plus long; douze pennes à la queue, dix-neuf à chaque aile, dont la première est très courte; enfin la première phatange du doigt extérieur unie à celle du doigt du milfeu. La longueur totale de ces oiseaux est de huit à neuf pouces, leur vol de douze à treize, leur queue de trois, leur pied de treize lignes, leur bec de quinze; les ailes repliées s'étendent au-delà du milieu de la queue.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AU MERLE SOLITAIRE

I.

## LE MERLE SOLITAIRE DE MANILLE.

Turdus Manillensis. GMEL.

Cette espèce paroît faire la nuance entre notre merle solitaire et notre merle de roche : elle a les couleurs de celui-ci et distribuées en partie dans le même ordre; mais elle n'a pas les ailes si longues, quoi u'elles s'étendent dans leur repos jusqu'aux deux tiers de la queue. Son plumage est d'un bleu d'ardoise, uniforme sur la tête, la face postérieure du cou et le dos; presque entièrement bleu sur le croupion; moucheté de jaune sur la gorge, la face antérieure du cou et le haut de la poitrine; plus foncé sur les couvertures des ailes, avec des mouchetures semblables, mais beaucoup plus clairsemées, et quelques taches blanches encore moins nombreuses : le reste du dessous du corps est orangé, moucheté de bleu et de blanc; les grandes pennes des ailes et de la queue sont noirâtres, et les dernières bordées de roux; entin le bec est brun et les pieds presque noirs.

Ce solitaire (nº 636) approche de la grosseur de notre merle de roche. Sa longueur totale est d'environ huit pouces, son vol de douze ou treize, sa queue de trois, et son bec d'un seul pouce.

La femelle (nº 504, fig. 2) n'a point de bieu ni d'orangé dans son plumage, mais deux ou trois nuances de brun, qui forment entre elles des mouchetures assez régulières sur la tête, le dos et tout le dessus du corps. Ces deux oiseaux faisoient partie de l'envoi de M. Sonnerat.

TT

## LE MERLE SOLITAIRE DES PHILIPPINES.

## Turdus ermita.

On retrouve dans cet oiseau la figure, le port et le bec des solitaires, et quelque chose du plumage de celui de Manille; mais il est un peu plus petit. C'aque plume du dessus du corps est d'un roux plus ou moins clair, bordé de brun; celles du dessous du corps sont brunes et ont un double bord, le plus

<sup>(1)</sup> C'est ce que j'apprends par M. Artier, professeur d'histoire naturelle à Bastia, que j'ai déjà eu occasion de citer.

<sup>(</sup>a) Cela seul auroit dû le faire exclure du genre des merles dans toute distribution méthodique où l'on a établi pour l'un des caractères de ce genre, le bout de la mandibule supérieure presque droit.

intérieur nairatre, et le plus extérieur blans sale : les petites couvertures des ailes ont une teinte de cendré, et celles du croupion et de la queue sont absolument cendrées; la tête est d'un olive tirant au jaune, le tour des yeux blanchâtre, les pennes de la queue et des ailes brunes bordées de gris, le bec et les pieds bruns.

La longueur totale de ce solitaire (n° 559) est d'environ sept pouces et demi : il a plus de douze pouces de vol, et ses ailes repliées vont jusqu'aux trois quarts de la queue, qui est composée de douze pennes, et n'a que deux pouces deux tiers de long.

Cet olseau, qui a été envoyé par M. Poivre, a tant de rapports avec le solitaire de Manille, que je serois peu surpris qu'il fût reconnu dans la suite pour n'être qu'une simple variété d'âge dans cette espèce, d'autant qu'il vient des mêmes contrées, qu'il est plus petit, et que ses couleurs sont, pour ainsi dire, moyennes entre celles du mâle et celles de la femelle.

# **OISEAUX ÉTRANGERS**

QUI ONT RAPPORT

AUX MERLES D'EUROPE.

T.

# LE JAUNOIR DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE,

Turdus merio. L.

Ce merle d'Afrique a l'uniforme de nos merles d'Europe, du noir et du jaune, et de là son nom de jaunoir; mais le noir de son plumage est plus brillant et il a des reflets qui lui donnent à certains jours un œil verdâtre : on ne voit du jaune, ou plutôt du roux, que sur les grandes pennes des ailes, dont les trois pramières sont terminées de brun, et les suivantes de ce noir brillant dont j'ai parlé. Ce même noir brillant et à reflets se retrouve sur les deux pennes intermédiaires de la queue et sur ce qui paroît au deliors des pennes moyennes des ailes; tout ce qui est caché de ces pennes moyennes et toutes les pennes latérales da la queue en entier sont d'un noir pur; le bec est de ce même noir; mais les pieds sont bruns.

Le jaunoir (nº 199) est un peu plus gros que notre merle ordinaire. Sa longueur est de onze pouces, son vol de quinze et demi, sa queue de quatre, son bec, qui est gros et fort, de quinze lignes, et son pied de quatorze; ses ailes dans leur repos ne vont qu'à la moitié de la queue. FF.

# LE MERLE HUPPE DE LA CHINE (1).

Gracula cristatella, LATHAM.

Quoique cet oiseau (nº 507) soit un peu plus gros que le merle, il a le bec et les pieds plus courts et la queue beaucoup plus courte; presque tout son plumage est noirâtre, avec une teinte obscure de bleu, mais sans aucun reflet; on voit au milieu des ailes une tache blanche, appartenant aux grandes pennes de ces mêmes ailes, et un peu de blanc à l'extrémité des pennes latérales de la queue; le bec et les pieds sont jaunes, et l'iris d'un bel orangé. Ce merle a sur le front une petite touffe de plumes longuettes, qu'il hérisse quand il veut : mais, malgré cette marque distinctive et la différence remarquée dans ses proportions, je ne sais si l'on ne pourroit pas le regarder comme une variété de climat dans l'espèce de notre merle à bec jaune ; il a, comme lui, une grande facilité pour apprendre à siffier des airs et articuler des paroles. On le transporte diffieilement en vie de la Chine en Europe. Sa longueur est de huit pouces et demi; ses alles dans leur repos s'étendent à la moitié de la queue, qui n'a que deux pouces et demi de long, et qui est composée de douze pennes à peu près égales.

. III.

# LE PODOBÉ DU SÉNÉGAL

Turdus erythroperus. Guel.

Nous sommes redevables à M. Adanson de cette espèce étrangère et nouvelle (nº 354) qui a le bec brun, les ailes et les pieds de couleur rousse, les ailes courtes, la queue longue, étagée, marquée de blanc à l'extrémité de ses pennes latérales et de ses couvertures inférieures. Dans tout le reste, le podobé est noir comme nos merles, et leur ressemble peur la grosseur comme pour la forme du bec, qui cependant n'est point jauns

IV.

### LE MERLE DE LA CHINE.

Turdus perspicillatus. LATH.

Ce merle (nº 604) est plus grand que le nôtre; il a les pieds beaucoup plus forts, la queue plus longue et d'une autre forme, puisqu'elle est étagée. L'accident le plus remarquable de son plumage, c'est

(') Les voyageurs parlent d'un merle noir de Maqagascar qui a une huppe posée précisément comme celle d: merle de cet article. comme une peire de lunettes qui paroit posée sur le base de son bes et qui s'étend de part et d'autre sur ses yeux; les côtés de cas lunettes sont de figure à peu près ovale et de couleur noirs, en sorte qu'ils tranchent sur le plumage gris de la tête et du cou. Cette même couleur grise, mêlée d'une teinte verdâtre, règne sur tout le dessus du corps, compris les ailes et les pennes intermédiaires de la queue; les pennes latérales sont beaucoup plus rembrunies; une partie de la poitrine et le ventre sont d'un blanc sale, un peu jaune jusqu'aux souvertures inférieures de la queue, qui sont rousses. Les siles dans leur repos ne s'étendent pas fort au-delà de l'origine de la queue.

# LE VERT-DORÉ

OU MERLE A LONGUE QUEUE DU SENEGAL.

#### Turdus mens. L.

La queue de ce merle (nº 220) est en effet très longue, puisque la longueur de l'oiseau entier, qui est d'environ sept pouces, mesurée de la pointe du bec à l'extrémité du corps, ne fait pas les deux tiers de la longueur de cette queue. L'étendue de son vol ne répond pas, à beaucoup près, à cette dimension excessive; elle est même bien moindre à proportion, puisqu'elle surpasse à peine celle du merle, qui est un oiseau plus petit. Le vert-doré a aussi le bec plus court proportionnellement; mais il a les pieds plus longs (1). La couleur générale de cet oiseau est ce beau vert éclatant que l'on voit briller sur le plumage des canards, et elle ne varie que par différentes teintes, par différents reslets qu'elle prend en différents endroits : sur la tête c'est une teinte noirâtre à travers laquelle perce la couleur d'or; sur le croupion et les deux longues pennes intermédiaires de la queue ce sont des reslets pourpres; sur le ventre et les jambes c'est un vert changeant en une couleur de cuivre de rosette; dans presque tout le reste c'est un beau vert doré, comme l'indique le nom donné à cet oiseau, en attendant que l'on sache celui sous lequel il est connu dans son pays.

Il y a au Cabinet du Roi un oiseau tout-à-fait ressemblant à celui-ci (?), excepte qu'il n'a pas la queue si longue à beaucoup près. Il est probable que c'est un vert-doré qui aura été pris au temps de la mue, temps où cet oiseau peut perdre sa longue queue, comme la veuve perd la sienne.

(\*) Voici ses mesures prises, suivant M. Brisson: longueur tetale, dix-buit pouces; longueur prise de la pointe du bec au heut des engles, dix pouces et demi; vol, quatorze pouces un quart; queue, onze; bec, treize lignes; pied, dix-buit,

(\*) Cet olseau est étiqueté merle vert du Sénégal.

VI.

#### LE FER-A-CHEVAL,

OU MERLE A COLLIER D'AMERIQUE (1).

Une marque noire en forme de fer à chaval, nui descend sur la poitrine de set oiseau, et une banda de même couleur sortant de chaque côté de desseus son gail pour se jeter en arrière, sont tout ce qu'il y a de noir dans son plumage; et la première de ses taches, par sa forme déterminée, m'a paru ce qu'il y avoit de plus propre à coractériser cette espèce. c'est-à-dire à la distinguer des autres merles à collier. Ce for a cheval se dessine sur un fond jauns. qui est la couleur de la gorge et de tout le dessous du corps, et qui reparoît encors entre le bes et les yeux; le brin règne sur la tête et derrière le cou, et la pris lair sur les nôtés; outre enla, le sommet de la tete est marqué d'une raie blanchêtre ; tout le dessus du corps est gris de perdrix ; les pennes des ailes et de la queue sont brunes, avec quelques taches roussattres (\*), les pieds sont bruns et fort longs. et la hec, qui est presque noir, a la forme de celui des merles. Cet piseau a encore cela de commun aven eux qu'il chante très bien an printemps quoique son chant ait peu d'étendue. Il pe se nourrit presque que de menues graines qu'il trouve sur la terre (3). en quoi il ressemble aux alouettes; mais il est beaucoup plus gros, plus gros même que notre merle. et il n'a point l'ongle postérieur allongé comme les alquettes, Il se perche sur la cime des arbrisseaux, et l'on a remarqué qu'il avoit dans la queue un mouvement fort brusque de bas en haut. A vrai dira, ce n'est ni une alouette ni un merle mais, de tous les oiseaux d'Europe, celui avec qui il semble avoir le plus de rapport c'est notre meile ordinaire. Il se trouve non seulement dans la Virginie et la Curoline, mais dans presque tout le continent de l'Amérique (4).

Le sujet qu'a observé Catesby pesoit trois onces et un quart; il avoit dix pouces de la pointe du bee au bout des ongles, le bec long de quinze lignes et les pieds de dix-huit; ses ailes dans leur repos s'étendoient à la moitié de la queue.

(\*) Cette espèce est la même que l'étourneau de la Louisiane décrit précédemment. Voyez la note que nous y avons mise. (A. R.)

(a) M. Linnæus dit que les trois pennes de la queue sont blanches en partie.

(8) Par exemple, celle de l'ornithogalum à fleurs

(4) M. Linnaus protend qu'il se trouve aussi en Afrique,

X111.

#### L'OUROVANG.

OU MERLE CEEDRE DE MADAGASCAR.

Turdus Urovang. GNEL.

La dénomination de merie cendre donne en général une idée fort juste de la couleur qui règne dans le plumage de cet oiseau; mais il ne faut pas croire que cette couleur soit partout du même ton : elle est très foncée et presque noirâtre, avec une légère teinte de vert, sur les plumes longues et étroites qui recouvrent la tête; elle est moins foncée, mais sans mélange d'aucune autre teinte, sur les pennes de la queue et des ailes, et sur les grandes couvertures de celles-ci; elle a un teil olive sur la partie supérieure du corps, les petites couvertures des ailes, le cou, la gorge et la poitrine; enfin, elle est plus claire sous le corps, et prend à l'endroit du basventre une légère teinte de jaune.

Ce merle (n° 5:7, fig. 2) est à peu près de la couleur de notre mauvis; mais il a la queue un peu plus longue, les ailes un peu plus courtes et les pieds beaucoup plus courts (¹); il a le bec jaune comme nos merles, marqué vers le bout d'une raie brune, et accompagnée de quelques barbes autour de sa base; la queue composée de douxe gennes égales et les pieds d'un brun clair.

XIV.

## LE MERLE DES COLOMBIERS.

Turdus columbinus. GHEL.

On l'appelle aux Philippines l'étourneau des colombiers, parce qu'il est familier par instinct, qu'il semble rechercher l'homme, ou plutôt ses propres commodités dans les habitations de l'homme, et qu'il vient nicher jusque dans les colombiers; mais il a plus de rapport avec notre merle ordinaire qu'avec notre étourneau, soit par la forme du bec et des pieds, soit par les proportions des ailes, qui ne vont qu'à la moitié de la queue, etc. Sa grosseur est à peu près celle du mauvis, et la couleur de son plumage est unie; mais il s'en faut bien qu'elle soit uniforme et monotone : c'est un vert changeant qui présente sans cesse des nuances différentes, et qui se multiplie par les reslets. Cette espèce est nouvelle, et nous en sommes redevables à M. Sonnerat. On trouve aussi, dans sa collection, des individus venent du cap de Bonne-Espérance, lesquels appar-

e) La longueur totale de l'eiseau est de huit pouces et demi, son vol de douze, sa queue de treis et demi, son bec de douze lignes, et son pied de huit ou neuf. tiennent visiblement à la même espèce, meis qui en diffèrent en ce qu'ils ont le eroupion blanc, tant dessus que dessous, et qu'ils sont plus petits. Estce une variété de climat, ou seulement une variété d'âge?

XV.

## LE MERLE OLIVE

DU CAP DE BONNE-RAPERANCE.

Turdus olivaceus. GMEL.

Le dessus du corps de cet oiseau, compris tout ce qui paroît des pennes de la queue et des ailes lorsqu'elles sont en repos, est d'un brun olivâtre; la gorge est d'un brun fauve, mouchetée de brun décidé; le cou et la poltrine sont de la même couleur que la gorge, mais sans mouchetures; tout le reste du dessous du corps est d'un beau fauve; enfin le bec est brun, ainsi que les pieds et le côté intérieur des pennes des ailes et des pennes latérales de la queue.

Ce merle est de la grosseur du mauvis; il a près de treize pouces de vol et huit un quart de longueur totale; le bec a dix lignes, le pied quatorze; la queue, qui est composée de douze pennes égales, a trois pouces, et les ailes repliées ne vont qu'à la moitié de sa longueur.

XVI.

## LE MERLE A GORGE NOIRE

DE SAINT-DOMINGUE.

Turdus ater. GHEL.

L'espèce de pièce noire qui recouvre la gorge de cet oiseau s'étend d'une part jusque sous l'œil, et même sur le petit espace qui est entre l'œil et le bec, et de l'autre elle descend sur le cou et jusque sur la poitrine; de plus, elle est bordée d'une large bande d'un roux plus ou moins rembruni, qui se prolonge sur les yeux et sur la partie antérieure du sommet de la tête : le reste de la tête , la face postérieure du cou , le dos et les petites couvertures des ailes sont d'un gris blanc, varié légèrement de quelques teintes plus brunes : les grandes couvertures des ailes sont, ainsi que les pennes, d'un brun noiratre bordé de gris clair et séparées des petites couvertures par une ligne jaune olivâtre appartenant à ces petites couvertures. Ce même jaune olivâtre règne sur le croupion et tout le dessous du corps ; mais sous le corps il est varié par quelques taches noires assez grandes et clairsemées dans tout l'espace compris entre la pièce noire de la gorge et les jambes. La queue est du même gris que le dessus du cerps, mais dans son milieu seulement, les pennes latérales étant bordées extérieurement de noirâtre; le bec et les pieds sont noirs.

Cet oiseau (n° 55:), qui n'avoit pas encore été décrit, est à peu près de la grosseur du mauvis; sa longueur totale est d'environ sept pouces et demi, le bec d'un pouce, la queue de trois, et les ailes, qui sont fort courtes, ne vont guère qu'au quart de la longueur de la queue.

#### XVII.

## LE MERLE DE CANADA (1).

Turdus Noveboracensis. LATHAM.

Celui de tous nos merles dont semble approcher le plus l'oiseau dont il s'agit ici, c'est le merle de montagne, qui n'est qu'une variété du plastron blanc. Le merle de Canada est moins gros: mais ses ailes sont proportionnées de même relativement à la queue, ne s'étendant pas dans leur repos au-delà du milieu de sa longueur; et les couleurs du plumage, qui ne sont pas fort différentes, sont à peu près distribuées de la même manière; c'est toujours un fond rembruni, varié d'une couleur plus claire partout, excepté sur les pennes de la queue et des ailes, qui sont d'un brun noiratre et uniforme. Les couvertures des ailes ont des reflets d'un vert foncé. mais brillant : toutes les autres plumes sont noiratres et terminées de roux ; ce qui, les détacuant les unes des autres, produit une variété régulière et fait que l'on peut compter le nombre des plumes par le nombre des marques rousses.

#### XVIII.

## LE MERLE OLIVE DES INDES.

Turdus Indicus. Gmel.

Toute la partie supérieure de cet oiseau, compris ces pennes de la queue et ce qui paroit des pennes de l'aile, est d'un vert d'olive foncé; toute la partie inférieure est du même fond de couleur, mais d'une teinte plus claire et tirant sur le jaune : les barbes intérieures des pennes de l'aile sont brunes, bordées en partie de jaunâtre; le bec et les pieds sont presque noirs. Cet oiseau (n° 564, fig. 1) est moine gros que le mauvis; sa longeur totale est de huit pouces, son vol de douze et demi, sa queue de trois et demi, son bec de treize lignes, son pied de neuf, et ses ailes dans leur repos vont à la moitié de la queue.

(1) Cette éspèce appartient au genre carouge de M. Vioillot, qui la nomme carouge noir, pendulinus ator. (2. R.)

#### XIX.

# LE MERLE CENDRÉ DES INDES

Turdus cinereus. GMEL

La couleur cendrée du dessus du corps est plus foncés que celle du dessous : les grandes couvertures et les pennes des ailes sont bordées de gris-blanc en dehors ; mais les pennes moyennes ont ée bord plus large, et de plus elles ont un autre bord de même couleur en dedans, depuis leur origine jusqu'aux deux tiers de leur longueur. Des douze pennes de le queue, les deux du milieu sont du même cendré que le dessus du corps ; les deux suivantes sont en partie de la même couleur, mais leur éoté intérieur est noir : les huit autres sont noires, comme le bec, les pleds et les ongles; le bec est accompagné de quelques barbes noirâtres près des angles de son ouverture.

Cet oiseau est plus petit que le mauvis; il a sept pouces trois quarts de longueur totale, douze pouces deux tiers de vol, la queue de trois pouces, le bes de onze lignes et le pled de dix.

#### XX

# LE MERLE BRUN DU SÉNÉGAL.

Turdus Senegalensis. GMEL.

Rien de plus uniforme et de plus commun que le plumage de cet oiseau (nº 505, fig. 2), mais aussi rien de plus facile à décrire : du gris brun sur la partie supérieure et sur l'antérieure, du blanc sale sur la partie inférieure, du brun sur les pennes des ailes et de la queue, comme sur le bec et les pieds : voilà son signalement fait en trois coups de crayon. Il n'égale pas le mauvis en grosseur; mais il a la queue plus longue et le bec plus court. Sa longueur totale, suivant M. Brisson, est de huit pouces, son vol de onze et demi, sa queue de trois et demi, son bec de neuf lignes et son pied de onze; ajoutez à cela que les ailes dans leur repos ne vont qu'à la moitié de la queue, qui est composée de douze pennes égales.

### XXI.

## LE TANAOMBÉ.

OU MERLE DE MADAGASCAR.

Turdus Madayascariensis, GNEL

Je conserve à cet oiseau le nom qu'il a dans sa patrie, et n seroit à souhaiter que les voyageurs nous apportassent ainsi les vrais noms des oiseaux étrangers; ce seroit le seul moyen de nous mettre en état d'employer avec succès toutes les observaX111.

#### L'OUROVANG.

OU MERLE CENDRE DE MADAGASCAR.

Turdus Urovang. Gutt.

La dénomination de merle cendre donne en général une idée fort juste de la couleur qui règne dans le plumage de cet oissau; mais il ne faut pas croire que cette couleur soit partout du même ton : elle est très foncée et presque noirâtre, avec une légère teinte de vert, sur les plumes longues et étroites qui recouvrent la tête; elle est moins foncée, mais sans mélange d'aucune autre teinte, sur les pennes de la queue et des ailes, et sur les grandes couvertures de celles-ci; elle a un œil olive sur la partie supérieure du corps, les petites couvertures des ailes, le cou, la gorge et la poitrine; enfin, elle est plus claire sous le corps, et prend à l'endroit du basventre une légère teinte de jaune.

Ce merle (n° 5:7, fig. 2) est à peu près de la couleur de notre mauvis; mais il a la queue un peu plus longue, les ailes un peu plus courtes et les pieds beaucoup plus courts (1); il a le bec jaune comme nos merles, marqué vers le bout d'une raie brune, et accompagnée de quelques barbes autour de sa base; la queue composée de deuxe pennes égales et les pieds d'un brun clair.

XIV.

#### LE MERLE DES COLOMBIERS.

Turdus columbinus. GHEL.

On l'appelle aux Philippines l'étourneau des colombiers, parce qu'il est familier par instinct, qu'il semble rechercher l'homme, ou plutôt ses propres commodités dans les habitations de l'homme, et qu'il vient nicher jusque dans les colombiers; mais il a plus de rapport avec notre merle ordinaire qu'avec notre étourneau, soit par la forme du bec et des pieds, soit par les proportions des ailes, qui ne vont qu'à la moitié de la queue, etc. Se grosseur est à peu près celle du mauvis, et la couleur de son plumage est unie: mais il s'en faut bien qu'elle soit uniforme et monotone : c'est un vert changeant qui présente sans cesse des nuances différentes, et qui se multiplie par les reslets. Cette espèce est nouvelle, et nous en sommes redevables à M. Sonnerat. On trouve aussi, dans sa collection, des individus venant du cap de Bonne-Espérance, lesquels appar-

e) La longueur totale de l'eiseau est de huit pouces et demi, son vol de douze, sa queue de treis et demi, son bec de douze lignes, et son pied de huit ou neuf. tiennent visiblement à la même espèce, mais qui en diffèrent en ce qu'ils ent le eroupion biene, tant dessus que dessous, et qu'ils sont plus petits. Estce une variété de climat, ou seulement une variété d'âge?

XY.

#### LE MERLE OLIVE

DU CAP DE BONNE-RAPÉRANCE.

Turdus olivaceus. GMEL.

Le dessus du corps de cet oiseau, compris tout ce qui paroît des pennes de la queue et des ailes lorsqu'elles sont en repos, est d'un brun olivâtre; la gorge est d'un brun fauve, mouchetée de brun décidé; le cou et la poitrine sont de la même couleur que la gorge, mais sans mouchetures; tout le reste du dessous du corps est d'un beau fauve; enfin le bec est brun, ainsi que les pieds et le côté intérieur des pennes des ailes et des pennes latérales de la queue.

Ce merle est de la grosseur du mauvis; il a près de treize pouces de vol et hult un quart de longueur totale; le bec a dix lignes, le pied quatorze; la queue, qui est composée de douze pennes égales, a trois pouces, et les ailes repliées ne vont qu'à la moitié de sa longueur.

XVI.

## LE MERLE A GORGE NOIRE

DE SAINT-DOMINGUE.

Turdus ater. GNEL.

L'espèce de pièce noire qui recouvre la gorge de cet oiseau s'étend d'une part jusque sous l'œil, et même sur le petit espace qui est entre l'œil et le bec, et de l'autre elle descend sur le cou et jusque sur la poitrine ; de plus, elle est bordée d'une large bande d'un roux plus ou moins rembruni, qui se prolonge sur les yeux et sur la partie antérieure du sommet de la tête : le reste de la tête , la face postérieure du cou, le dos et les petites couvertures des ailes sont d'un gris blanc, varié légèrement de quelques teintes plus brunes : les grandes couvertures des ailes sont, ainsi que les pennes, d'un brun noiràtre bordé de gris clair et séparées des petites couvertures par une ligne jaune olivâtre appartenant à ces petites couvertures. Ce même jaune olivâtre règne sur le croupion et tout le dessous du corps ; mais sous le corps il est varié par quelques taches noires assez grandes et clairsemées dans tout l'espace compris entre la pièce noire de la gorge et les jambes. La queue est du même gris que le dessus du cerps, mais dans son milieu seulement, les pennes latérales étant bordées extérieurement de noirâtie; le bec et les pleds sont noirs.

Cet oiseau (n° 55%), qui n'avoit pas encore été décrit, est à peu près de la grosseur du mauvis; sa longueur totale est d'environ sept pouces et demi, le bec d'un pouce, la queue de trois, et les ailes, qui sont fort courtes, ne vont guère qu'au quart de la longueur de la queue.

#### X VIII

# LE MERLE DE CANADA (1).

Turdus Noveboracensis. LATHAM.

Celui de tous nos merles dont semble approcher le plus l'oiseau dont il s'agit ici, c'est le merle de montagne, qui n'est qu'une variété du plastron blanc. Le merle de Canada est moins gros; mais ses ailes sont proportionnées de même relativement à la queue, ne s'étendant pas dans leur repos au-delà du milieu de sa longueur; et les couleurs du plumage, qui ne sont pas fort différentes, sont à peu près distribuées de la même manière; c'est toujours un fond rembruni, varié d'une couleur plus claire partout, excepté sur les pennes de la queue et des ailes, qui sont d'un brun noiratre et uniforme. Les couvertures des ailes ont des reflets d'un vert foncé. mais brillant : toutes les autres plumes sont poiràtres et terminées de roux ; ce qui, les détachant les unes des autres, produit une variété régulière et fait que l'on peut compter le nombre des plumes par le nombre des marques rousses.

#### XVIII.

#### LE MERLE OLIVE DES INDES.

Turdus Indicus. GMEL.

Touts la partie supérieure de cet oiseau, compris es penues de la queue et ce qui paroit des pennes de l'aile, est d'un vert d'olive foncé; toute la partie inférieure est du même fond de couleur, mais d'une teinte plus claire et tirant sur le jaune : les barbes intérieures des pennes de l'aile sont brunes, bordées en partie de jaunâtre; le bec et les pieds sont presque noirs. Cet oiseau (n° 564, fig. 1) est moins gros que le mauvis; sa longeur totale est de huit pouces, son vol de douse et demi, sa queue de trois et demi, son bec de treise lignes, son pied de neuf, et ses ailes dans leur repos vont à la moitié de la queue.

(1) Cette éspèce appartient au genre carouge de M. Vieillot, qui la nomme carouge noir, pendulinus ater. (A. R.)

#### XIX.

## LE MERLE CENDRÉ DES INDES

Turdus cinereus. GMEL

La couleur cendrée du dessus du corps est plus foncés que celle du dessous : les grandes couvertures et les pennes des ailes sont bordées de gris-blanc en dehors; mais les pennes moyennes ont ée bord plus large, et de plus elles ont un autre bord de même couleur en dedans, depuis leur origine jusqu'aux deux tiers de leur longueur. Des douze pennes de le queue, les deux du milleu sont du même cendré que le dessus du corps; les deux suivantes sont en partie de la même couleur, mais leur côté intérieur est noir : les huit autres sont noires, comme le bec, les pieds et les ongles; le bec est accompagné de quelques barbes noirâtres près des angles de sont ouverture.

Cet oiseau est plus petit que le mauvis; il a sept pouces trois quarts de longueur totale, douze pouces deux tiers de vol, la queue de trois pouces, le bes de onze lignes et le pled de dix.

#### ΧX.

# LE MERLE BRUN DU SÉNÉGAL.

Turdus Senegalensis. GMEL.

Rien de plus uniforme et de plus commun que le plumage de cet oiseau (nº 505, fig. 2), mais aussi rien de plus facile à décrire : du gris brun sur la partie supérieure et sur l'antérieure, du blanc sale sur la partie inférieure, du brun sur les pennes des ailes et de la queue, comme sur le bec et les pieds : voilà son signalement fait en trois coups de crayon. Il n'égale pas le mauvis en grosseur; mais il a la queue plus longue et le bec plus court. Sa longueur totale, suivant M. Brisson, est de huit pouces, son vol de onze et demi, sa queue de trois et demi, son bec de neuf lignes et son pied de onze; ajoutez à cela que les ailes dans leur repos ne vont qu'à la moitié de la queue, qui est composée de douze pennes égales.

#### XXI.

## LE TANAOMBÉ,

OU MERLE DE MADAGASCAR.

Turdus Madayascariensis. GNEL

Je conserve à cet oiseau le nom qu'il a dans sa patrie, et n seroit à souhaiter que les voyageurs nous apportassent ainsi les vrais noms des oiseaux étrangers; ce seroit le seul moyen de nous mettre en état d'employer avec succès toutes les observations faites sur chaque espèce, et de les appliquer sans er eur à leur véritable objet.

Le tanaombé (nº 557, fig. 1) est un peu moins gros que le mauvis. Son plumage en général est très rembruni sur la tête, le cou et tout le dessous du corps; mais les couvertures de la queue et des ailes ont une teinte de vert : la queue est vert doré, bordée de blanc, ainsi que les ailes, qui ont, outre cela, du violet changeant en vert à l'extrémité des grandes pennes, une couleur d'acier poli sur les pennes moyennes et les grandes couvertures, et une marque oblongue d'un beau jaune doré sur ces mêmes pennes moyennes; la poitrine d'un brun roux, le reste du dessous du corps blanc; le bec et les pieds sont noirs, et le tarse est fort court. La queue est un peu fourchue; les ailes dans leur repos ne vont qu'à la moitié de sa longueur; néanmoins ce merle a le vol plus étendu à proportion que le mauvis (1). Il est à remarquer que, dans un individu que j'ai eu occasion de voir, le bec étoit plus crochu vers la pointe qu'il ne paroît dans la figure enluminée, et qu'à cet égard le tanaombé semble se rapprocher du merle solitaire

#### XXII.

## LE MERLE DE MINDANAO.

#### Turdus Mindanaoensis. GMEL.

La conleur d'acier poli qui se trouve sur une partie des ailes du tanaombé est répandue dans le merle de cet article (n° 627, fig. 1), sur la tête, la gorge, le cou, la poitrine et tout le dessus du corps jusqu'au bout de la queue : les ailes ont une bande blanche près du bord extérieur, et le reste du dessous du corps est blanc.

La longueur totale de l'oiseau n'est que de sept pouces, et les ailes ne vont que jusqu'à la moitié de la queue, qui est un peu étagée. C'est une espèce nouvelle apportée par M. Sonnerat.

M. Daubenton le jeune a observé un autre individu de la même espèce qui avoit les extrémités des longues pennes des ailes et de la queue d'un vert foncé et changeant, et plusieurs taches de violet changeant sur le corps, mais principalement derière la tête. C'est peut-être une femelle ou même un jeune mâle.

(1) Voici ses dimensions précises, d'après M. Brisson: langueur totale, sept pouces un tiers; vol, douze pouces un tiers; queue, deux pouces deux tiers; bec, onze ignes; pied, neuf.

#### XXIII.

## LE MERLE VERT DE L'ILE DE FRANCE.

#### Turdus Mauritianus. Gmel.

Le plumage de cet oiseau (nº 648, fig. 2) est de la plus grande uniformité; c'est partout à l'extérieur un vert-bleuâtre rembruni, mais son bec et ses pieds sont cendrés. Il est au-dessous du mauvis pour la grosseur : sa longueur totale est d'environ sept pouces, son vol de dix et demi, son bec de dix lignes, et ses ailes dans leur repos vont au tiers de sa queue, qui n'a que deux pouces et demi. Les plumes qui recouvrent la tête et le cou sont longues et étroites. C'est une espèce nouvelle.

#### XXIV.

## LE CASQUE NOIR,

#### OU MERLE A TÊTE NOIR DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

#### Turdus atricapillus. GMEL.

Quoiqu'au premier coup d'œil le casque noir (nº 392) ressemble par le plumage à l'espèce-suivante, qui est le brunet, et surtout au merle à cul jaune du Sénéral, que je regarde comme une variété de cette même espèce; cependant, si l'on veut prendre la peine de comparer ces oiseaux en détail, on trouvera des différences assez marquées dans les couleurs, et de plus considérables encore dans les proportions des membres. Le casque noir est moins gros que le mauvis : sa longueur totale est de neuf pouces, son vol de neuf et demi, sa queue de trois et deux tiers, son bec de treize lignes et son pied de quatorze; d'où il suit qu'il a le vol moins étendu, et au contraire le bec, la queue et les pieds proportionnellement plus longs que le brunet. Il a aussi la queue autrement faite et composée de douze pennes étagées : chaque aile en a dix-neuf, dont les plus longues sont la cinquième et la sixième.

A l'égard du plumage, il ressemble par la couleur brune de la partie supérieure du corps; mais il distre par la couleur du casque, qui est un noir brillant, par la couleur rousse du croupion et des couvertures supérieures de la queue, par la couleur roussâtre de la gorge, et de tout le dessous du corps jusques et compris les couvertures insérieures de la queue, par la petite rayure brune des slancs, par la petite tache blanche qui paroît sur les ailes et qui appartient aux grandes pennes, par la couleur noirâtre des pennes de la queue, et entin par la marque blanche qui termine les latérales, et qui est d'autant plus grande que la penne est plus extérieure. xxv.

#### LE BRUNET

DU CAP DE BONNE-1.5PÉRANCE.

#### Turdus Capensis. GNEL.

La couleur dominante du plumage de cet oiseau est le brun foncé: elle règne sur la tête, le cou, tout le dessus du corps, la queue et les ailes; elle s'éclaircit un peu sur la poitrine et les côtés; elle prend un œil jaunâtre sur le ventre et les jambes, et elle disparoît enfin sur les couvertures inférieures de la queue pour faire place à un beau jaune. Cette tache jaune fait d'autant plus d'effet qu'elle tranche avec la couleur des pennes de la queue, lesquelles sont d'un brun encore plus foncé par-dessous que par-dessus. Le bec et les pieds sont tout-à-fait noirs.

Ce merle n'est pas plus gros qu'une alouette : il a dix pouces et demi de vol; ses ailes ne vont guère qu'au tiers de la queue, qui a près de trois pouces de long, et qui est composée de douze pennes égales.

## Variété du Brunet du Cap.

L'oiseau représenté dans les planches enluminées sous le nom de merle à queue jaune du Sénégal (1) a beaucoup de rapport avec le brunet, seulement il est un peu plus gros, et il a la tête et la gorge noires : dans tout le reste ce sont les mêmes couleurs et à peu près les mêmes proportions, ce qui m'avoit fait croire d'abord que c'étoit une simple variété d'âge ou de sexe; mais ayant eu dans la suite occasion de remarquer que, parmi un grand nombre d'oiseaux envoyés par M. Sonnerat, il s'en étoit trouvé plusieurs étiquetés merke du Cap, lesquels étoient parfaitement semblables au sujet décrit par M. Brisson, et pas un seul individu à tête et gorge noires, il me paroît plus vraisemblable que l'oiseau du nº 317 représente une variété de climat. Le bec de cet oiseau est plus large à sa base et plus courbe que celui du merle ordinaire.

XXVI.

# LE MERLE BRUN DE LA JAMAIQUE (2).

Turdus aurantius. GMEL.

Le brun foncé règne en effet sur la tête, le dessus du corps, les ailes et la queue de cet oiseau, un brun clair sur le devant de la poitrine et du cou, du blanc sale sur le ventre et le reste du dessous

(-) En anglois, thrush.

du corps. Ce qu'il y a de remarquable dans ce merle, c'est sa gorge blanche, son bec et ses pieds orangés. Il a les ouvertures des narines fort grandes. Sa longueur totale est d'environ six pouces quatre lignes, son vol de neuf pouces quelques lignes, sa queue de deux pouces huit ou neuf lignes, son pied de deux pouces un quart, son bec de onze lignes, le tout, réduction faite de la mesure angloise à la nôtre. On peut juger par ces dimensions qu'il est moins gros que notre mauvis. Il se tient ordinairement dans les bois en montagne et passe pour un bon gibier. Tout ce que M. Sloane nous apprend de l'intérieur de cet oiseau, c'est que sa graisse est d'un jaune orangé.

#### XXVII.

### LE MERLE A CRAVATE DE CAYENNE.

Turdus cinnamomeus. GMEL.

La cravate de ce merle est fort ample, et d'un beau noir bordé de blanc; elle s'étend depuis la base du bec inférieur, et même depuis l'espace compris entre le bec supérieur et l'œil, jusque sur la partie moyenne de la poitrine, où la bordure blanche, qui s'élargit en cet endroit, est rayée transversalement de noir; elle couvre les côtés de la tête jusqu'aux yeux, et elle embrasse les trois quarts de la circonférence du cou. Les petites et les grandes couvertures des ailes sont du même noir que la cravate : mais les petites sont terminées de blanc, ce qui produit des mouchetures de cette couleur; et les deux rangs de grandes couvertures sont terminés par une bordure fauve. Le reste du plumage est canelle, mais le bec et les pieds sont noirs.

Ce merle (n° 560, fig. 2) est plus petit que notre mauvis, et il a la pointe du bec crochue comme les solitaires. Sa longueur totale est d'environ sept pouces, sa queue de deux et demi, son bec de onze lignes, et ses ailes, qui sont courtes, dépassent fort peu l'origine de la queue.

#### XXVIII.

## LE MERLE HUPPÉ

DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE (1).

Turdus cafer. Gmel.

La huppe de cet oiseau (nº 563, fig. 4) n'est point une huppe permanente, mais ce sont des

(1) Cet oiseau a environ huit pouces de la pointe du bec jusqu'au bout de la queue, six et demi jusqu'au bout des ongles; la queue a trois pouces et demi, le bec douze lignes, le pied autant, le doigt du milieu neuf lignes.

<sup>(1)</sup> Le dessus du corps est moins jaunâtre et plus brun dans un individu que j'ai observé, qu'il ne le paroit dans la planche 317.

plumes plus longues et étroites, qui, dans les maments de parfaite tranquillité, se couchent naturellement sur le sommet de la tête, et que l'oiseau hérisse quand il veut. La couleur de cette huppe, du reste de la tôte et de la gorge, est un heau noir, avec des reflets violets; le devant du cou et la poitrine ont les mêmes reflets, sur un fond brun. Cette dernière couleur brune domine sur tout le dessous du corps et s'étend sur le cou, sur les couvertures des ailes, sur une partie des pennes de la queue, et même sous le corps, où elle forme une espèce de large ceinture qui passe au-dessus du ventre; mais dans tous ces endroits elle est égayée par une couleur blanchâtre, qui borne et dessine le contour de chaque plume, à peu près comme dans le merle à plastron blanc. Celui de cet article a les couvertures inférieures de la queue rouges, les supérieures blanches, le bas-ventre de cette dernière couleur, enfin le bcc et les pieds noirs. Les angles de l'ouverture du bec sont accompagnés de longues harbes noires dirigées en avant. Ce merle n'est guère plus gros que l'alouette huppée. Il a onze à douze pouces de vol; ses ailes, dans leur situation de repos, ne s'étendent pas jusqu'à la moitié de la quene; leurs pennes les plus longues sont la quatrième et la cinquième, et la première est la plus courte de toutes.

XXIX.

#### LE MERLE D'AMBOINE.

Turdus Amboinensis, Guel.

Je laisse cet oiseau parmi les merles, où M. Brisson l'a placé, sans être bien sur qu'il appartienne à ce genre plutôt qu'à un autre. Seba, qui le premier nous l'a fait connoître, nous dit qu'on le met au rang des rossignols à cause de la beauté de son chant : non seulement il chante ses amours au printemps, mais il relève alors sa longue et helle queue et la ramène sur son dos d'une manière remarquable. It a tout le dessus du corps d'un brun rougeâtre, compris la queue et les ailes, excepté que celles-ci sont marquées d'une tache jaune; tout le dessous du corps est de cette dernière couleur, mais le dessous des pennes de la queue est doré. Ces pennes sont au nombre de douze et régulièrement étagées.

XXX.

## LE MERLE DE L'ILE DE BOURBON

Turdus Borbonicus. GMEL.

La grosseur de ce petit oiseau est à peu près celle de l'alouette huppée : il a sept pouces trois quarts de longueur totale et onze un tiers de vol ; son bes a dix à onze lignes, son pied autant, et ses ailes dans leur repos ne vont pas jusqu'à la moitié de la queue, qui a trois pouces et demi et fait par conséquent elle seule presque la moitié de la longueur totale de l'oiseau.

Le sommet de la tôte est recouvert d'une espèce de calotte noire; tout le reste du dessus du corps, les petites couvertures des ailes, le cou en entier et la poitrine, sont du cendré olivâtre; le reste du dessous du corps est d'un olivâtre tirant au jaune. à l'exception du milieu du ventre, qui est blanchâtre. Les grandes couvertures des ailes sont brunes, avec quelque mélange de roux; les pennes des ailes mi-parties de ces deux mêmes couleurs, de manière que le brun est en dedans et par-dessous, et le roux en dehors. Il faut cependant excepter les trois pennes du milieu, qui sont entièrement brunes : celles de la queue sont brunes aussi, et traversées vers leur extrémité par deux bandes de deux bruns dissérents et sort peu apparentes, étant sur un fond brun. Le bec et les pieds sont jaunâtres.

XXXI.

#### LE MERLE DOMINICAIN DES PHILIPPINES.

Turdus Dominicanus. Gutt.

La longueur des ailes est un des attributs les plus remarquables de cette nouvelle espèce : elles s'étendent dans leur repos presque jusqu'au bout de la queue.

Leur couleur, ainsi que celle du dessus du corps, est un fond brun, sur lequel on voit quelques taches irrégulières d'acier poli, ou plutôt de violet changeant (4). Ce fond brun prend un œil violet à l'origine de la queue et un œil verdâtre à son extrémité; il s'éclaircit du côté du cou, et devient blanchâtre sur la tête et sur toute la partie inférieure du corps. Le bec et les pieds sont d'un brun clair.

Cet oiseau (nº 627, fig. 2) n'a guère que six pouces de longueur. C'est une nouvelle espèce dont on est redevable à M. Sonnerat.

#### XXXII.

# LE MERLE VERT DE LA CAROLINE (2). Muscicapa viridis. Latham.

Catesby, qui a observé cet oiseau dans son pays natal, nous apprend qu'il n'est guère plus gros

- (') Ces taches violettes, irrégulièrement semées sur le dessus du corps, ont fait soupçonner à M. Daubenton le jeune que cet individu avoit été tué sur la fin de la mue, et avant que les vraies couleurs du plumage eussens pris consistance.
- (\*) En anglois, yellow-breasted that; en latin, manthe Americana, etc.

qu'une alouette, qu'il en a à peu près la figure, qu'il est fort sauvage, qu'il se cache très bien, qu'il fréquente les bords des grandes rivières à deux ou trois cents milles de la mer, qu'il vole les pieds étendus en arrière comme font ceux de nos oiseaux qui ent la queue très courte, et qu'il a un ramage éclaiant. Il y a apparence qu'il se nourrit de la graine de solanum à fleur couleur de pourpre.

Ce merle a tout le dessus du corps d'un vert obscur, l'œil presque entouré de blanc, la mâchoire inférieure bordée finement de la même couleur, la queue brune, le dessus du corps jaune, excepté le basventre, qui est blanchâtre; le hec et les pieds noirs. Les pennes des ailes ne dépassent pas de beaucoup l'origine de la queue.

La longueur totale de l'oiseau est d'environ six pouces un quart, sa queue de trois, son pied de douze lignes, son bec de dix.

#### XXXIII.

# LE TERAT-BOULAN, OU LE MERLE DES INDES.

#### Turdus Orientalis. GMEL.

Ce qui caractérine cette espèce, c'est un bec, un pied et des doigts plus courts à proportion que dans les autres merles, et une queue étagée, mais autrement que de coutume : les six pennes du milieu sont d'égale longueur, et ce sont proprement les trois pennes latérales de chaque côté qui sont étagóra. Ce marle (nº 275, fig. 2) a le dessus du corps, du cou, de la tête et de la queue noir, le croupion cendré et les trois pennes latérales de chaque côté terminées de blanc. Cette même couleur blanche règne sur tout le dessus du corps et de la queue, sur le devant du cou, sur la gorge, et s'étend de part et d'autre jusqu'au-dessus des yeux; mais il y a de chaque côté un petit trait noir qui part de la base du hec, semble passer par-dessous l'œil et reparoit au-delà. Les grandes pennes de l'aile sont noiratres, berdées de blanc du côté intérieur jusqu'à la moitié de leur longueur; les pennes moyennes, ainsi que leurs grandes convertures, sont aussi bordées de blanc, mais sur le côté extérieur dans toute sa longueur.

Cet oiseau est un peu plus gros que l'alouette; il a dix pouces et demi de vol, et ses ailes étant dans leur repos s'étendent un peu au-delà du milieu de la queue: sa longueur, mesurée de la pointe du bec jusqu'au bout de la queue, est de six pouces et demi, et jusqu'au bout des ongles, de cinq et demi; la queue en a deux et demi, le bec huit lignes et demie, le pied neuf, et le doigt du milieu sept.

XXXIV.

LE SAUI-JALA,

OU LE MERLE DORÉ DE MADAGASCAR.

Turdus nigerrimus. GMEL.

Cette espèce, qui appartient à l'ancien continent, ne s'écarte pas absolument de l'uniforme de nos merles; elle a le bec, les pieds et les ongles noirâtres, une sorte de collier d'un beau velours noir qui passe sous la gorge et ne s'étend qu'un peu audelà des yeux; les pennes de la queue et des ailes et les plumes du reste du corps toujours noires, mais bordées de gris dans le merle à plastron blanc, en sorte que le contour de chaque plume se deseine agréablement sur les plumes voisines qu'elle recouvre.

Cet oiscau (no 579, fig. 2) est à peu près de la grosseur de l'alouette; il a neuf pouces et demi de vol et la queue plus courte que nos merles relativament à la longueur totale de l'oiseau, qui est de cinq pouces trois quarts, et relativement à la longueur de ses ailes, qui s'étendent presque aux deux tiers de la queue lorsqu'elles sont dans leur repos; le bec a dix lignes, la queue seize, le pied onze et le doigt du milieu dix.

#### XXXV.

#### LE MERLE DE SURINAM.

#### Turdus Surinamus, Guel.

Nous retrouvons dans ce merle d'Amérique le même fond de couleur qui règne dans le plumage de notre merle ordinaire : il est presque partout d'un noir brillant; mais ce noir est égayé par d'autres couleurs : sur le sommet de la tête, par une plaque d'un fauve jaunâtre; sur la poitrine, par deux marques de cette même couleur, mais d'une teinte plus claire; sur le croupion, par une tache de cette même teinte; sur les ailes, par une ligne blanche qui les borde depuis leur origine jusqu'au pli du poignet ou de la troisième articulation; es enfin sous les ailes, par le blanc qui règne sur toutes leurs couvertures inférieures, en sorte qu'en volant cet oiseau montre autant de blanc que de noir: ajoutez à cela que les pieds sont bruns, que le bec n'est que noiratre, ainsi que les pennes de l'aile, et que toutes ces pennes, excepté les deux premières et la dernière, sont d'un fauve jaunatre à leur origine, mais du côté inférieur seulement.

Le merle de Surinam n'est pas plus gres qu'une alouette; sa longueur totale est de six pouces et demi, son vol de neuf et demi, sa queue de trois à peu près, son hec de huit lignes, et sen pied de sept à huit; enfin ses ailes dans leur repos vont audelà du milieu de la queue.

XXXVI.

#### LE PALMISTE.

Turdus palmarum. GMEL.

L'habitude qu'a cet oiseau (n° 559, fig. 4) de se tenir et de nicher sur les palmiers, où sans doute il trouve la nourriture qui lui convient, lui a fait donner le nom de palmiste. Sa grosseur égale celle de l'alouette; sa longueur est de six pouces et demi, son vol de dix et un tiers, sa queue de deux et demi, et son bec de dix lignes.

Ce qui se fait remarquer d'abord dans son plumage, c'est une espèce de large calotte noire qui lui descend de part et d'autre plus bas que les oreilles, et qui, de chaque côté, a trois marques blanches, l'une près du front, une autre au-dessus de l'œil, et la troisième au-dessous : le cou est cendré parderrière dans tout ce qui n'est pas recouvert par cette calotte noire; il est blanc par-devant, ainsi que la gorge : la poitrine est cendrée, et le reste du dessous du corps gris-blanc; le dessus du corps, compris les petites couvertures des ailes et les douze pennes de la queue, est d'un beau vert olive : ce qui paroît des pennes des ailes est à peu près de la même couleur, et le reste est brun; ces pennes dans leur repos s'étendent un peu au-delà du milieu de la queue : le bec et les pieds sont cendrés.

L'oiseau dont M. Brisson a fait une autre espèce de palmiste ne disser absolument du précédent que parce que sa calotte, au lieu d'être noire en entier, a une bande de cendré sur le sommet de la tête, et qu'il a un peu moins de blanc sous le corps; mais comme, à cela près, il a exactement les mêmes couleurs, que dans tout le reste il lui ressemble si parfaitement que la description de l'un peut convenir à l'autre sans y changer un mot, et qu'il vit dans le même pays, je ne puis m'empêcher de regarder ces deux individus comme appartenant à la même espèce, et je suis tenté de regarder le premier comme le mâle et le second comme la femelle.

XXXVII.

# LE MERLE VIOLET A VENTRE BLANC DE JUIDA.

Turdus leucogaster. GMEL.

La dénomination de ce merle (nº 648, fig. 4) est une description presque complète de son plumage; il faut ajouter seulement qu'il a les grandes pennes des ailes noirâtres, le bec de même couleur et les pieds cendrés. A l'égard des dimensions, il est un peu moins gros qu'une alouette; sa longueur est d'environ six pouces et demi, son vol de dix et demi, sa queue de seize lignes, son bec de huit, son pied de neuf; les ailes dans leur repos vont aux trois quarts de la queue.

#### XXXVIII.

#### LE MERLE ROUX DE CAYENNE.

Turdus rufifrons. Gmel.

Il a la partie antérieure et les côtés de la tête, la gorge, tout le devant du cou et le ventre roux; le sommet de la tête et tout le dessus du corps, compris les couvertures supérieures de la queue et les pennes des ailes, bruns; les couvertures supérieures des ailes noires, bordées d'un jaune vif qui tranche avec la couleur du fond et termine chaque rang de ces couvertures par une ligne ondoyante: les couvertures inférieures de la queue sont blanches; la queue, le bec et les pieds cendrés.

Cet oiseau (n° 644, fig. 1) est plus petit que l'alouette; il n'a que six pouces et demi de longueur totale. Je n'ai pu mesurer son vol; mais il ne doit pas être fort étendu, car les ailes dans leur repos ne vont pas au-delà des couvertures de la queue. Le bec et le pied ont chacun onze ou douze lignes.

#### XXXIX.

## LE PETIT MERLE BRUN A GORGE ROUSSE

DE CAYENNE.

Avoir nommé ce petit oiseau (nº 644, fig. 2), c'est presque l'avoir décrit. J'ajoute, pour tout commentaire, que la couleur rousse de la gorge s'étend sur le cou et sur la poitrine, que le bec est d'un jaune verdâtre. Ce merle est à peu près de la grosseur du chardonneret; sa longueur totale n'est guère que de cinq pouces, le bec de sept ou huit lignes, le pied de huit ou neuf, et les ailes repliées vont au moins à la moitié de la longueur de la queue, laquelle n'est en tout que de dix-huit lignes.

XL.

## LE MERLE OLIVE DE SAINT-DOMINGUE (1).

Turdus Hispaniolensis. GMEL.

Ce petit oiseau a le dessus du corps olivâtre, et le dessous d'un gris mêlé confusément de cette même

(1) Cet oiseau est représenté dans les planches enluminées (n° 273, fig. 1 sous le nom de merie de Saint-Domingue.

couleur d'olive; les barbes intérieures des pennes de la queue, des pennes des ailes et des grandes couvertures de celles-ci sont brunes, bordées de blanc ou de blanchâtre; le bec et les pieds sont grisbrun.

Cet oiseau n'est guère plus gros qu'une fauvette; sa longueur totale est de six pouces, son vol de huit trois quarts, sa queue de deux, son bec de neuf lignes, son pied de même longueur; ses ailes dans leur repos vont plus loin que la moitié de la queue; et celle-ci est composée de douze pennes égales.

On doit regarder le merle olive de Cayenne, représenté dans les planches enluminées (n° 558) comme une variété de celui-ci, dont il ne diffère qu'en ce que le dessus du corps est d'un vert plus brun et le dessous d'un gris plus clair; les pieds sont aussi plus noirâtres.

Nota. Au moment où l'on finit d'imprimer cet article des merles, un illustre Anglois (M. le chevalier Bruce), a la bonté de me communiquer les figures peintes d'après nature de plusieurs oiseaux d'Afrique, parmi lesquelles sont quatre nouvelles espèces de merles. Je ne perds pas un instant pour donner au public la description de ces espèces nouvelles, et j'y joins ce que M. le chevalier Bruce a bien voulu m'apprendre de leurs habitudes, en attendant que des affaires plus importantes permettent à ce célèbre voyageur de publier le corps immense de ses belles observations sur toutes les parties des sciences et des arts.

#### XLL

## LE MERLE OLIVATRE DE BARBARIE.

Turdus Tripolitanus. LATHAM.

M. le chevalier Bruce a vu en Barbarie un merle plus gros que la draine, qui avoit tout le dessus du · corps d'un jaune olivatre; les petites couvertures des ailes de la même couleur, avec une teinte de brun; les grandes couvertures et les pennes noires; les pennes de la queue noirâtres, terminées de jaune, et toutes de longueur égale; le dessus du corps d'un blanc sale, le bec d'un brun rougeatre, les pieds courts et plombés. Les ailes dans leur état de repos n'alloient qu'à la moitié de la queue. Ce merle a beaucoup de rapport avec la grive bassette de Barbarie dont il a été question ci-devant (1); mais il n'a point, comme elle, de grivelure sur la poitrine : et d'ailleurs on peut s'assurer, en comparant les descriptions, qu'il en diffère assez pour que l'on doive regarder ces deux oiseaux comme appartenant à deux espèces distinctes.

(') Page 317. J'aurois placé ce merle olirdtre à la suite de la grive bassette, si je l'eusse connu assez tôt.

XLII.

### LE MOLOXITA,

OU LA RELIGIEUSE D'ABYSSINIE.

Turdus monacha. GMEL.

Non seulement cet oiseau a la figure et la gros. seur du merle, mais il est, comme lui, un habitant des bois, et vit de baies et de fruits. Son instinct, ou peut-être son expérience, le porte à se tenir sur les arbres qui son: au bord des précipices, en sorte qu'il est difficile à tirer, et souvent plus difficile encore à trouver lorsqu'on l'a tué. Il est remarquable par un grand coqueluchon noir qui embrasse la tête et la gorge, et qu' descend sur la poitrine en forme de pièce pointue. C'est sans doute à cause de ce coqueluchon qu'en lui a donné le nom de religieuse. Il a tout le dessus du corps d'un jaune plus ou moins brun; les couvertures des ailes et les pennes de la queue brunes, bordées de jaune; les pennes des ailes d'un noirâtre plus ou moins foncé, bordé de gris clair ou de blanc; tout le dessus du corps et les jambes d'un jaune clair, les pieds cendrés et le bec rougeâtre.

#### XLIII.

## LE MERLE NOIR ET BLANC D'ABYSSINIE.

Turdus Æthiopicus. Gmel.

Le noir règne sur toute la partie supérieure, depuis et compris le bec jusqu'au bout de la queuc, à l'exception néanmoins des ailes, sur lesquelles on aperçoit une bande transversale blanche qui tranche sur ce fond noir; le blanc règne sur la partie inférieure, et les pieds sont noirâtres. Cet oiseau est à peu près de la grosseur du mauvis, mais d'une forme un peu plus arrondie; il a la queue ronde et carrée par le bout, et les ailes si courtes qu'elles ne s'étendent guère au-delà de l'origine de la queue : il chante à peu près comme le coucou, ou plutôt comme ces horloges de bois qui imitent le chant du coucou.

Il se tient dans les bois les plus épais, où il seroit souvent difficile de le découvrir s'il n'étoit décelé par son chant : ce qui peut faire douter qu'en
se cachant si soigneusement dans les feuillages il
ait intention de se dérober au chasseur; car, avec
une pareille intention, il se garderoit bien d'élever
la voix : l'instinct, qui est toujours conséquent, lui
eût appris que souvent ce n'est point assez de se
cacher dans l'obscurité pour vivre heureux, mais
qu'il faut encore savoir garder le silence.

Cet oiseau vit de fruits et de baies, comme nos merles et nos grives.

#### XLIV.

## LE MERLE BRUN D'ABYSSINIE.

Turdus Abyssinicus. GMEL.

Les anciens ont parlé d'un olivier d'Éthiopie qui ne porte jamais de fruit : le merle de cet article se mourrit en partie de la fleur de cette espèce d'olivier; et s'il s'eu tenoit là, on pourroit dire qu'il est du très petit nombre qui ne vit pas aux dépens d'autri: mais il aime aussi les raisins, et, dans la saison, it en mange beaucoup. Ce merle est à peu près de la grosseur du mauvis : il a tout le dessus de la tête et du corps bran; les couvertures des ailes et de la queue d'un bran foncé, bordé d'un bran plus elair; la gorge d'un bran clair; tout le dessous du corps d'un jaune fauve et les pieds noirs.

## LE GRISIN DE CAYENNE.

Motacilla grisca. GMEL.

Le sommet de la tête est noirâtre, la gorge noire, et ce noir s'étend depuis les yeux jusqu'au bas de la poitrine: les yeux sont surmontés par des espèces de sourcils blancs qui tranchent avec ces couleurs rembrunies, et qui semblent tenir l'un à l'autre par une ligne blanche, laquelle borde la base du bec supérieur; tout le dessus du corps est d'un gris cendré; la queue est plus foncée et terminée de blanc; ses couvertures inférieures sont de cette dernière couleur, ainsi que le bas-ventre; les couvertures des ailes sont noirâtres, et leur contour est exactement dessiné par une bordure blanche; les pennes des ailes sont bordées extérieurement de gris clair et terminées de blanchêtre; le bec est noir et les pieds cendrés.

Cet oiseau (n° 643, fig. 1, le mâle, et fig. 2, la femelle) n'est pas plus gros qu'une fauvette; sa longueur est d'environ quatre pouces et demi, son bec de sept lignes, ses pieds de même; et ses ailes dans leur ropos vont à la moitié de la queue, qui est un peu étagée.

La femelle du grisin a le dessus du corps plus cendré que le mâle; ce qui est noir dans celui-ci n'est en elle que noirâtre, et par cette raison, le bord des œuvertures des ailes tranche moins avec le fond.

## LE VERDIN DE LA COCHINCHINE.

Turdus Cochinchinensis. GMEL.

Le nom de cet ofseau (nº 643, fig. 5) indique assez la couleur principale et dominante de son plumage, qui est le vert; ce vert est mêlé d'une teinte de bleu plus ou moins forte sur la queue, sur le bord extérieur des grandes pennes des ailes et sur les petites couvertures qui avoisinent le dos : la gorge est d'un noir de velours, à l'exception de deux petites taches bleues qui se trouvent de part et d'autre à la base du bec inférieur; le noir de la gorge s'étend derrière les coins de la bouche, et remonte sur le bec supérieur, où il occupe l'espace qui est entre sa base et l'œil, et par en bas il est environné d'une espèce de hausse-col jaune qui retombe sur la poitrine: le ventre est vert, le bec noir et les pieds noirâtres. Cet oiseau est à peu près de la grosseur du chardonneret. Je n'ai pu mesurer sa longueur totale, parce que les pennes de la queue n'avoient pas pris tout leur accroissement lorsque l'oiseau a été tué, et qu'on les voit encore engagées dans le tuyau : aussi ne dépassent-elles point l'extrémité des ailes repliées.

Le bec a environ dix lignes, et paroit formé sur le modèle de celui des merles; ses bords sont échancrés près de la pointe. Ce petit merle vient certainement de la Cochinchine, car il s'est trouvé dans la même caisse que l'animal perte-muse enveyéen droi:ure de ce pays.

### L'AZURIN.

## Turdus cyanurus. Gnet.

Cet oiseau (n° 555) n'est certainement pas un merle; il n'en a ni le port, ni la physionomie, ni les proportions: cependant, comme il en a quelqua chose dans la forme du bec, des pieds, etc., on lui a donné le nom de merle de la Guiane, en attendant que des voyageurs zélés pour les progrès de l'histoire naturelle nous instruisent de son vrai nom, et surtout de ses mœurs. A en juger par le peu qu'on en sait, c'est-à-dire par l'extérieur, je le placerois entre les goais et les merles.

Trois larges bandes d'un besu noir velouté, séparées par deux bandes plus étroites d'un jaune orangé, occupent en entier le dessus et les côtés de la tête et du cou; la gorge est d'un jaune pur, la poitrine est décorée d'une grande plaque bleue : tout le reste du corps, compris les couvertures inférieures de la queue, est rayé transversalement de ces deux dernières couleurs, et le bleu règne seul sur les pennes de la queue, qui sont étagées. Le dessus du corps, depuis la naissance du cou, et les couvertures des ailes les plus voisines, sont d'un brun rougeatre; les couvertures les plus éloignées sont noires, ainsi que les pennes des ailes: mais quelques unes des premières ont de plus une tache blunche, d'où résulte une bande de cette couleur dentelés profondément, et qui court presque parallèlement au bord de l'aile repliée. Le bec et les pieds sent bruns.

Cet oiseau est un peu plus gros qu'un merle; sa longueur totale est de huit pouces et demi, sa queue de deux et demi, son bec de douze lignes et ses pieds de dix-huit. Les ailes dans leur repos vont pres que à la moitié de la queue.

## LES BRÈVES.

Je n'ai pu m'empécher de séparer ces oiseaux d'avec les merles, voyant les différences de conformation extérieure pur lesquelles la nature elle-même les a distingués : en effet, les brèves ont la queue beaucoup plus courte que nos merles, le bec plus fort et les pieds plus longs, sans parler des autres différences que celles-là supposent dans le port, dans les habitades, peut-être même dans les mesurs.

Nous ne convoissants que quatre ofseaux de cette espèce i je dis de cette espèce, à la lettre et dans la fixueur du terme : car lis se ressemblent tellement entre eux, et pour la forme totale, et pour les prinsipules couleurs, et pour leur distribution, qu'on ne peut guère les regarder que comme représentant les variétés d'une seule et même espèce. Tous quatre ont le sou, la tête et la queue noirs, en tout su en partie; tous quatre ont le dessus du corps d'un vert plus ou moins foncé; tous quatre ont les couvertures supérieures des ailes et de la queue peintes d'une belle couleur d'aigue-marine, et une tache blanche ou blanchâtre sur les grandes pennes de l'aile; enfin presque tons, excepté notre brève des Philippines (nº 89), ont du jaune sur la partie inlérieure du corps.

1.

Cette brève des Phisippines a la tête et le cou recouverts d'une sorte de coqueluchon totalement
noir, la queue de même couleur; le dessus du corps,
compris les couvertures et les petites pennes des
ailes les plus proches du dos, d'un vert foncé; la
poitrine et le haut du ventre d'un vert plus clair; le
bas-ventre et les couvertures de la queue couleur de
rose; les grandes pennes des ailes noires à leur ori-

gine et à leur entrémité, et marquées d'une tache blanche entre deux; le bes brun-jaunâtre et les pleds orangés.

La longueur totale de l'eiseme n'est que de six pouces un quart, à cause de sa courte queue; mais il a plus de huit pouces étant mesuré de la pointe du bec au bout des pieds, et il est à très peu près de la grosseur de notre merle. Ses ailes, qui forment, étant déployées, une envergure de douze pouces, s'étendent dans leur repos au-delh de la queue, qui n'a que douze lignes; les pieds en ont dix huit.

T B

La brève que M. Edwards a représentée (planche 524) (1) sous le nom de pie à courte queue des Indes orientales, n'a pas la tête entièrement noire: elle a senlement trois bandes de cette couleur partant de la base du bec, l'une passant sur le sommet de la tête et derrière le cou, et chacune des deux autres pessant sous l'œil et descendant sur les côtés du cou. Ces deux dernières bandes sont séparées de celle du milieu par une autre bande mi-partie, suivant sa longueur, de jaune et de blanc, le jaune avoisinant cette même bande du milieu, et le blanc aveisiment la bande noire latérale. De plus, cet oiseau a le dessous de la queue et le bas-ventre couleur de rose, comme le précédent, mais tout le reste du dessous du corps jaune, la gorge blanche et la queue bordée de vert par le bout. Il venoit de l'ila de Cevlan.

111.

Notre brève du Bengale (n° 238) a, comme la première, la tête et le con enveloppés d'un coque-luchon noir, mais sur lequel se dessinent deux grands sourcils orangés; tout le dessous du corps est jaune, et ce qui est noir dans les grandes pennes de l'aile des deux oiseaux précédents est dans celui-ci d'un vert foncé, comme le dos. Cette brève est un peu plus grande que la première, et de la grosseur du merle ordinaire.

IV.

Notre brève de Madagascar (2) a encore le plumage de la tête différent de tout ce qu'on vient de voir : le semmet est d'un brun noirâtre, qui prend un peu de jaune par-derrière et sur les côtés; tout est encadré par un demi-collier noir qui embrasse le cou par-derrière à sa naissance, et par deux bandes de même coulour qui, s'élevant des extrémités

(') Aux Indes, ponnunky pitta et ponnanduky; en anglois, the Madrass jay; en allemend, caap wachtel.
(\*) Elle est représentée dans les planetes enfuminées (n° 257) sous le nem ée mer le des Malagues.

de ce demi-collier, passent au-dessous des yeux, et vont se terminer à la base du bec tant supérieur qu'inférieur; la queue est bordée par le bout d'un vert d'aigue-marine. Les ailes sont comme dans notre première brève; la gorge est mélée de blanc et de jaune, et le dessous du corps est d'un jaune brun.

## LE MAINATE

## DES INDES ORIENTALES.

Gracula religiosa. L.

Il suffit de jeter un coup d'œil de comparaison sur cet oiseau étranger pour sentir qu'on doit le séparer du genre des merles, des grives, des étourneaux et des choucas, avec lesquels il a été trop légèrement associé, pour le rapprocher du goulin des Philippines, et surtout du martin, lesquels sont du même pays, ont le bec de même et des parties nues à la tête comme lui. Cet oiseau n'est guère plus gros qu'un merle ordinaire; son plumage est noir partout, mais d'un noir plus lustré sur la partie supérieure du corps, sur la gorge, les ailes, la queue, et dont les reflets jouent entre le vert et le violet. Ce que ce oiseau a de plus remarquable, c'est une double crête jaune irrégulièrement découpée, qui prend naissance de chaque côté de la tête derrière l'œil : ces deux crêtes tombent en arrière en se rapprochant l'une de l'autre, et ne sont séparées sur l'occiput que par une bande de plumes longues et étroites qui part de la base du ber; les autres plumes du sommet de la tête sont comme une espèce de velours noir. Le bec, qui a dix-huit lignes de long, est jaune; mais il prend une teinte rougeâtre près de la base. Enfin les pieds sont d'un jaune orangé. Cet oiseau a la quene plus courte et les ailes plus longues que notre merle; celles-ci, qui, étant repliées, s'étendent à un demi-pouce près de l'extrémité de la queue, forment, étant déployées, une envergure de dix-huit à vingt pouces. La queue est composée de douze pennes; et parmi celles de l'aile, c'est la première qui est la plus courte, et la troisième est la plus longue.

Tel étoit le mainate que nous avons fait représenter dans les planches enluminées (n° 268); mais il ne faut pas dissimuler que cette espèce est fort variable, non seulement dans ses couleurs, mais dans sa taille et dans la forme même de cette double crête qui le caractérise, et qu'on peut compter presque autant de variétés qu'il y a eu de descriptions. A vant d'entrer dans le détail de ces variétés, je dois ajouter que le mainate a beaucoup de talent pour siffer, pour chanter et pour parler, qu'il a même la prononciation plus franche que le perroquet nommé l'oiseau

parleur par excellence, et qu'il se plait à exercer son talent jusqu'à l'importunité.

#### Variété du Mainate.

I.

Le mainate de M. Brisson diffère du nôtre en ce qu'il a sur le milieu des premières pennes de l'aile une tache blanche qui ne paroît pas dans notre figure enluminée, soit qu'elle n'existât point en effet dans le sujet qui a servi de modèle, soit qu'étant cachée sous les autres pennes, elle ait échappé au dessinateur. On peut remarquer que la côte de ces premières pennes est noire, même à l'endroit de la tache blanche qui les traverse.

II.

Le mainate de Bontius avoit le plumage bleu de plusieurs teintes, et par conséquent un peu différent du plumage du nôtre, qui est noir avec des reflets bleus, verts, violets, etc. Une autre différence très remarquable, c'est que ce fond bleu étoit semé de mouchetures semblables à celles de l'étourneau, quant à leur forme et à leur distribution, mais non quant à la couleur; car Bontius ajoute qu'elles sont d'un gris cendré.

III.

Le petit mainate de M. Edwards avoit sur les ailes la tache blanche de celui de M. Brisson; mais ce qui le différencie d'une manière assez marquée, c'est que ses deux crêtes, s'unissant derrière l'occiput, lui formoient une-demi-couronne qui embrassoit le derrière de la tête d'un œil à l'autre. M. Edwards en a disséqué un qui se trouva femelle; il laisse à décider si, malgré la disproportion de la taille, on doit le regarder comme la femelle du suivant.

IV.

Le grand mainate de M. Edwards a la même conformation de crête que son petit mainate, dont il ne diffère que par la taille et par de très légères variétés de couleurs. Il est à peu près de la grosseur du geai, par conséquent double du précédent, et le jaune du bec et des pieds est franc, sans aucune teinte de rougeâtre. On ne dit pas que la crête de tous ces mainates soit sujette à changer de couleurs selon les différentes saisons de l'année et selon les différents mouvements dont ils sont agités.

#### LE GOULIN(1).

#### Gracula calva. L.

Il y a au Cabinet du Roi deux individus de cette espèce : tous deux ont le dessus du corps d'un gris clair argenté, la queue et les ailes plus rembrunies, les yeux environnés d'une peau absolument nue, formant un ovale irrégulier couché sur son côté, et dont l'œil occupe le foyer intérieur; enfin sur le sommet de la tête une ligne de plumes noirâtres qui court entre ces deux pièces de peau nue : mais l'un de ces oiseaux est beaucoup plus grand que l'autre. Le plus grand est à peu près de la grosseur de notre merle: il a le dessous du corps brun, varié de quelques taches blanches; la peau nue qui environne les yeux, couleur de chair; le bec, les pieds et les ongles noirs. Le plus petit a le dessous du corps d'un brun jaunâtre, les parties chauves de la tête jaunes, ainsi que les pieds, les ongles et la moitié antérieure du bec. M. Poivre nous apprend que cette peau nue, tantôt jaune, tantôt couleur de chair, qui environne les yeux, se peint d'un rouge décidé lorsque l'oiseau est en colère; ce qui doit encore avoir lieu, selon toute apparence, lorsqu'au printemps il est animé d'un sentiment aussi vif et plus doux. Je conserve à cet oiseau le nom de goulin, sous lequel il est connu aux Philippines, parce qu'il s'éloigne beaucoup de l'espèce du merle, non seulement par la nudité d'une partie de la tête, mais encore par la forme et la grosseur du bec.

M. Sonnerat a rapporté des Philippines un oiseau chauve qui a beaucoup de rapport avec celui représenté dans les planches enluminées (n° 200), mais qui en diffère par sa grandeur et par son plumage. Il a près d'un pied de longueur totale. Les deux pièces de peau nue qui environnent ses yeux sont couleur de chair, et séparées sur le sommet de la tête par une ligne de plumes noires qui court entre deux : toutes les autres plumes qui entourent cette peau nue sont pareillement d'un beau noir, ainsi que le dessous du corps, les ailes et la queue. Le dessus du corps est gris : mais cette couleur est plus claire sur le croupion et le cou, plus foncée sur le dos et les

(\*) M. Brisson dit qu'il s'appelle coulin aux Philippines: comme il ne cite point d'autorités, j'ai cru devoir déférer à celle da Joseph-George Camel, qui a donné ses observations sur les ciseaux des Philippines dans les Transactions philosophiques, no 285. Il dit que le goulin est connu dans ces lies sous les noms d'iting ou d'illing et de tabaduru; il sjoute que c'est une espèce de palalaca, et son palalaca est un grand pic. Il peut se tromper dans celle dernière assertion; mais on ne peut guère douler que son gulin ou goulin Be soit le même oiseau dont L s'agit 13i.

flancs. Le bec est noirâtre; les ailes sont très courtes et excèdent à peine l'origine de la queue. Si les deux merles chauves qui sont au Cabinet du Roi appartiennent à la même espèce, il faut regarder le plus grand comme un jeune individu qui n'avoit pas encore pris son entier accroissement ni ses véritables couleurs, et le plus petit comme un individu encore plus jeune.

Ces oiseaux nichent ordinairement dans des trous d'arbre, surtout de l'arbre qui porte les cocos : ils vivent de fruits et sont très voraces; ce qui a donné lieu à l'opinion vulgaire, qu'ils n'ont qu'un seul intestin, lequel s'étend en droite ligne de l'orifice de l'estomac jusqu'à l'anus, et par où la nourriture ne fait que passer.

#### LE MARTIN.

## Paradisœa tristis. Gmel.

Cet oiseau (nº 219) est un destructeur d'insectes, et d'autant plus destructeur qu'il est d'un appétit très glouton; il donne la chasse aux mouches, aux papillons, aux scarabées; il va, comme nos corneilles et nos pies, chercher dans le poil des chevaux, des bœufs et des cochons, la vermine qui les tourmente quelquefois jusqu'à leur causer la maigreur et la mort. Ces animaux, qui se trouvent soulagés, souffrent volontiers leurs libérateurs sur leur dos, et souvent au nombre de dix ou douze à la fois: mais il ne faut pas qu'ils aient le cuir entamé par quelque plaie; car les martins, qui s'accommodent de tout, becqueteroient la chair vive et leur feroient beaucoup plus de mal que toute la vermine dont ils les débarrassent. Ce sont, à vrai dire, des oiseaux carnassiers, mais qui, sachant mesurer leurs forces, ne veulent qu'une proie facile, n'attaquent de front que des animaux petits et foibles. On a vu un de ces oiseaux, qui étoit encore jeune, saisir un rat long de plus de deux pouces, non compris la queue, le battre sans relâche contre le plancher de sa cage, lui briser les os, et réduire tous ses membres à l'état de souplesse et de flexibilité qui convenoit à ses vues, puis le prendre par la tête et l'avaler presque en un instant; il en fut quitte pour une espèce d'indiges. tion qui ne dura qu'un quart d'heure, pendant lequel il eut les ailes trainantes et l'air souffrant : mais ce mauvais quart d'heure passé, il couroit par la maison avec sa gaité ordinaire; et environ une heure après, ayant trouvé un autre rat, il l'avala comme le premier, avec aussi peu d'inconvénient.

Les sauterelles sont encore une des proies favorites du martin; il en détruit beaucoup, et par là il est devenu un oiseau précieux pour les pays affligés de ce siéau, et il a mérité que son histoire se liat

celle de l'homme. Il se trouve dans l'Inde et les Philippines, et probablement dans les contrées intermédiaires; mais il a été long-temps étranger à l'île de Bourbon. Il n'y a guère plus de vingt ans que M. Desforges - Boucher, gouverneur général, et M. Poivre, intendant, voyant cette ile désolée par les sauterelles (1), songèrent à faire sérieusement la guerre à ces insectes, et pour cela ils tirèrent des Indes quelques paires de martins, dans l'intention de les maltiplier et de les opposer comme auxiliaires à leurs redoutables ennemis. Ce plan eut d'abord un commencement de succès, et l'on s'en promettoit les plus grands avantages, lorsque, des colons ayant vu ces oiseaux fouiller avec avidité dans des terres nouvellement ensemencées, s'imaginèrent qu'ils en vouloient au grain ; ils prirent aussitôt l'alarme, la répandirent dans toute l'île, et dénoncèrent le martin comme un animal nuisible : on lui fit son procès dans les formes; ses défenseurs soutinrent que s'il fouilloit la terre fraichement remuée, c'étoit pour y chercher, non le grain, mais les insectes ennemis du grain, en quoi ils se rendoient le bienfaiteur des colons; malgré tout cela, il fut proscrit par le conseil, et, deux heures après l'arrêt qui les condamnoit, il n'en restoit pas une seule paire dans l'île. Cette prompte exécution fut suivie d'un prompt repentir; les sauterelles, s'étant multipliées sans obstacle, causèrent de nouveaux dégâts, et le peuple, qui ne voit jamais que le présent, se mit à regretter les martins comme la seule digue qu'on pût opposer au fléau des sauterelles. M. de Morave, se prétant aux idées du peuple, fit venir ou apporta quatre de ces oiseaux, huit ans après leur proscription : ceux-ci furent reçus avec des transports de joié, on fit une affaire d'état de leur conservation et de leur multiplication : on les mit sous la protection des lois, et même sous une sauvegarde encore plus sacrée; les médecins, de leur côté, décidèrent que leur chair étoit une nourriture malsaine. Tant de moyens si puissants, si bien combinés, ne furent pas sans effet; les martins, depuis cette époque, se sont prodigiensement multipliés et ont entièrement détruit les sauterelles : mais de cette destruction même il est résulté un nouvel inconvénient; car ce fonds de subsistance leur ayant manqué tout d'un coup, et le nombre des oiseaux augmentant toujours, ils ont été contraints de se jeter sur les fruits. principalement sur les mûres, les raisins et les dattes : ils en sont venus même à déplanter les blés, le riz, le mais, les fèves, et à pénétrer fusque dans les colombiers pour y tuer les jeunes pigeons et en

(1) Ces sauterelles avoient été apportées de Madagascar, et voici comment : on avoit fait venir de cette fle des plants dans de la terre, et il s'étoit trouvé malhoureusement dans cette terre des œufs de sauterelles. faire leur proie; de sorte qu'après avoir délivré ces colonies des ravages des sauterelles, ils sont devenus eux-mêmes un fléau plus redoutable (1) et plus difficile à extirper, si ce n'est peut-être par la multiplication d'oiseaux de proie plus forts: mais ce remède auroit, à coup sûr, d'autres inconvénients. Le grand secret seroit d'entretenir en tout temps un nombre suffisant de martins pour servir au besoin contre les insectes muisibles, et de se rendre maître jusqu'à un certain point de leur multiplication; peut-être aussi qu'en étudiant l'histoire des sauterelles, leurs mœurs, leurs habitudes, etc., on trouvereit le moyen de s'em défaire saus avoir recours à ces auxiliaires de trop grande dépense.

Ces oiseaux ne sont pas fort peureux, et les coupe de fusil les écartent à peine. Ils adoptent ordinairement certains arbres, ou même certaines allées d'arbres, souvent fort voisines des habitations, pour y passer la nuit; et ils y tombent le soir par nuées si prodigieuses, que les branches en sont entièrement couvertes et qu'on n'en voit plus les feuilles. Lorsqu'ils sont ainsi rassemblés, ils commencent par babiller tous à la fois et d'une manière très incommode pour les voisins. Ils ont cependant un ramage naturel fort agréable, très varié et très étendu. Le matin ils se dispersent dans les campagnes, tentêt par petits pelotons, tantôt pur paires, suivant la saison.

Ils font deux pontes consécutives chaque année, la première vers le milieu du printemps; et ces pontes réussissent ordinairement fort bien, pourvu que la saison ne soit pas pluvieuse. Leurs nide sont de construction grossière, et ils ne prennent aucune précaution pour empêcher la pluie d'y pénétrer; ils les attachent dans les afsselles des feuilles du palmier-latanier ou d'autres arbres : ils les font quelquesois dans les greniers, c'est-à-dire toutes les fois qu'ils le peuvent. Les femelles pondent ordinairement quatre œufs à chaque couvée, et les couvent pendant le temps ordinaire. Ces oiseaux sont fort attachés à leurs petits : si l'on entreprend de les leur enlever, ils voltigent cà et là en faisant entendre une espèce de croassement qui est chez eux le cri de la colère, puis fondent sur le ravisseur à coups de bec; et si leurs efforts sont inutiles, ils ne se rebutent point pour cela, mais ils suivent de l'œil leur géniture, et, si on la place sur une fenétre ou dans quelque lieu ouvert qui donne un accès aux père et mère, ils se chargent l'un et l'autre de lui apporter à manger, sans que la vue de l'homme ni aucune inquiétude pour eux-mêmes, ou, si l'on

(\*) Ils se rendent encore nuisibles en détruisant des insectes utiles, tels que la demoisèlle, dont la larve, connue sous le nom de petit lion, fait une guerre con tinuelle aux pucerons cotonneux; qui cousent tent de dommages aux caffers. vent, anoun intérêt personnel, pulsse les détourner de cette intéressante fonction.

Les jeunes martins s'apprivoisent fort vite; ils apprenment facilement à parler : terrus dans une basse-cour, ils contresont d'eux-mêmes les cris de tous les animaux domestiques, poules, coqs, etc., petits chiens, moutons, etc.; et ils accompagnent leur babil de certains accents et de certains gestes qui sont remplis de gentillesse.

Ces eiscaux sont un peu plus gros que les merles : ils ont le bec et les pieds jaunes comme eux, mais plus longs, et la queue plus courte, la tête et le cou noirâtres; derrière l'œil une peau mue et rougeâtre, de forme triangulaire; le bes de la poitrine et tout le dessus du corps, compris les couvertures des ailes et de la queue, d'un bran marron; le ventre blane; les douze pennes de la queue et les pennes moyenmes des ailes brunes, les grandes noirâtres depuis leur extrémité jusqu'au milieu de leur longueur, et de là blanches jusqu'à leur erigine, ce qui produit une tache chlongue de cette couleur près du bord de chaque aile lorsqu'elle est pliée : les ailes ainsi pliées s'étendent aux doux tiers de la queue.

On a peine à distinguer la femelle du mûle par aucun attribut extérieur (1).

## LE JASEUR(7).

## Ampelis Garrulus. L.

L'attribut caractéristique qui distingue cet oissau (u° 261) de tout autre, ce sont de petits appendices rouges qui terminent plusieurs des pennes moyennes de ses ailes. Ces appendices ne sont autre chose qu'un prolongement de la côte au-delà des barbes, lequel prolongement s'aplatit en s'élargissant en

- (') Les principaux faits de l'histoire de cet eiseau sont dus à M. Sonnerat et à M. de La Nux, correspondants du Cabinet d'histoire naturelle.
- (\*) En grec. propade; en altemand, sinzerella, Boehmer, Boehmie, Boehmische droetel, kauben drostel, pestvogel, kriegewogel, wispterts, seideschwantz, schneelesche, schnee-vogel; en italien, beccofrisone, galletto del bosco, ucello del mondo nuovo; en anglois, Bohemian chatterer, Bohemian jay, jilk-tail.

On trouve dans la liste qu'a donnée M. Brisson des synonymes du jasseur, le monoté de Sebs, bien différent du monoté de Fernandés, qui à la vérité est huppé, mais qui a le dos et les ailes noires, et la poitrine brune; qui de plus est paimipéde, et dont les Mexicains emploient les plumes pour en former ces singuliers tissus qui font partie de leur luxe sauvage. Or le monoté de Seba est presque aussi différent du jasseur de Bohéme, au moius quant aux couleurs du plumage, que du momoté de Fernandés; car it a la tête rouge, du rouge sur le dec et la poitrine, du rouge sur la queue, du rouge sur les ailés, et la bee jaume,

forme de petite palette, et prend une couleur rouge. On compte quelquefois jusqu'à huit pennes de chaque côté, lesquelles ont de ces appendicés. Quelques uns ont dit que les mâles en avoient sept et les femelles cinq; d'autres, que les femelles n'en avoient point du tout. Pour moi, j'ai observé des individus qui en avoient sept à l'une des ailes et cinq à l'autre, quelques uns qui n'en avoient que trois, et d'autres qui n'en avoient pas une seule, et qui avoient encore d'autres différences de plumage; enfin j'ai remarqué que ces appendices se partagent quelquefois longitudinalement en deux branches à peu près égales, au lieu de former de petites palettes d'une seule pièce comme à l'ordinaire.

C'est avec grande raison que M. Linnæus a séparé cet oiseau des grives et des merles, ayant très bien remarqué qu'indépendamment des petites appendices rouges qui le distinguent, il étoit modelé sur des proportions différentes, qu'il avoit le bec plus court, plus crochu, armé d'une double dent ou éc'ancrure, qui se trouve près de sa pointe dans la pièce inférieure comme dans la supérieure, etc. (1). Mais il est difficile de comprendre comment il a pu l'associer avec les pies-grièches, en avouant qu'il se nourrit de baies, et qu'il n'est point oiseau carnassier. A la vérité, il a plusieurs traits de conformité avec les pies-grièches et les écorcheurs, soit dans la distribution des couleurs, principalement de celles de la tête, soit dans la forme du bec, etc.; mais la différence de l'instinct, qui est la plus réclie, n'en est que mieux prouvée, puisque, avec tant de rapports extérieurs et de moyens semblables, le jaseur se nourrit et se conduit si différemment.

Ce n'est pas chose aisée de déterminer le climat propre de cet oiseau: on se tromperoit fort si, d'après les noms de geai de Bohéme, de jassur de Bohéme, d'oiseau de Bohéme, que Gesner, M. Brisson et plusieurs autres lui ont donnés, on se persuadoit que la Bohéme fût son pays natal, ou même son principal domicile; il ne fait qu'y passer comme dans beaucoup d'autres con(rées (2). En Autriche, on croit que c'est un olseau de Bohème et de Styrie, parce qu'on le voit en effet venir de ces côtés-là; mais en Bohème on seroit tout aussi fondé à le regarder comme un oiseau de la Saxe, et en Saxe comme un

- (') Le docteur Lister prétend avoir observé, dans un de ces oiseaux, que les hords du bec supérieur n'étoient point échancrés près de la pointe; ce qui ne pourroit être regardé que comme une singularité individuelle très rare. Mais cette observation, vraie ou fausse, a corrigé le docteur Lister d'une erreur où it étoit tombé d'abord, en associant, comme a fait M. Linnæus, le jaseur aux pies-grièches.
- (\*) Frisch assure, d'après les habitants du pays, que les jaseurs ne nichent point dans la Bohême, et qu'ils viennent de plus loin.

oiseau du Danemarck ou des autres pays que baigne la mer Baltique. Les commerçants anglois assurèrent au docteur Lister, il y a près de cent ans, que les jaseurs étoient fort communs dans la Prusse. Rzaczynski nous apprend qu'ils passent dans la grande et petite Pologne et dans la Lithuanie. On a mandé de Dresde à M. de Réaumur, qu'ils nichoient dans les environs de Pétersbourg. M. Linnæus a avancé, apparemment sur de bons mémoires, qu'ils passent l'été et par conséquent font leur ponte dans les pays qui sont au-delà de la Suède; mais ses correspondants ne lui ont appris aucun détail sur cette ponte et ses circonstances. Ensin M. de Strahlenberg a dit à Frisch qu'il en avoit trouvé en Tartarie dans des trous de rocher : c'est sans doute dans ces trous qu'ils font leurs nids. Au reste, quel que soit le domicile de choix des jaseurs, je veux dire celui où, rencontrant une température convenable, une nourriture abondante et facile, et toutes les commodités relatives à leur façon de vivre, ils jouissent de l'existence et se sentent pressés de la transmettre à une nouvelle génération, toujours est-il vrai qu'ils ne sont rien moins que sédentaires, et qu'ils font des excursions dans toute l'Europe. Ils se montrent quelquefois au nord de l'Angleterre, en France, en Italie, et sans doute en Espagne: mais, sur ce dernier article, nous en sommes réduits aux simples conjectures; car il faut avouer que l'histoire naturelle de ce beau royaume, si riche, si voisin de nous, habité par une nation si renommée à tant d'autres égards, ne nous est guère plus connue que celle de la Californie et du Japon (1).

Les migrations des jaseurs sont assez régulières dans chaque pays, quant à la saison; mais s'ils voyagent tous les ans, comme Aldrovande l'avoit oui dire, il s'en faut bien qu'ils tiennent constamment la même route. Le jeune prince Adam d'Aversperg, chambellan de leurs majestés impériales, l'un des seigneurs de Bohême qui a les plus belles chasses et qui en fait le plus noble usage, puisqu'il les fait contribuer au progrès de l'histoire naturelle, nous apprend, dans un mémoire adressé à M. de Buffon (2), que cet oiseau passe tous les trois ou quatre ans (3) des montagnes de Bohême et de Styrie dans l'Autriche au commencement de l'automne, qu'il s'en retourne sur la fin de cette saison, et que, même en Bohême, on n'en voit pas un seul pendant l'hiver: cependant on dit qu'en Silésie c'est en hiver qu'il se

(1) Il paroit que Gesner n'avoit point vu le jaseur, et il dit qu'il est rare presque partout : d'où l'on peut conclure qu'il est rare, au moins en Suisse. trouve de ces oiseaux sur les montagnes. Ceux qui se sont égarés en France et en Angleterre y ont para dans le fort de l'hiver et toujours en petit nombre (1); ce qui donneroit lieu de croire que ce n'étoit en effet que des égarés qui avoient été séparés du gros de la troupe par quelque accident, et qui étoient ou trop fatigués pour rejoindre leurs camarades, ou trop jeunes pour retrouver leur chemin. On pourroit encore inférer de ces faits que la France et l'Angle. terre, de même que la Suisse, ne sont jamais sur la route que suivent les colonnes principales : mais on n'en peut pas dire autant de l'Italie; car on a vu plusieurs fois ces oiseaux y arriver en très grand nombre, notamment en l'année 1571, au mois de décembre; il n'étoit pas rare d'y en voir des volées de cent et plus, et on en prenoit souvent jusqu'à quaran'e à la fois. La même chose avoit eu lieu au mois de février 1530 (2), dans le temps que Charles-Quint se faisoit couronner à Bologne; car, dans les pays où ces oiseaux ne se montrent que de loin en loin, leurs apparitions font époque dans l'histoire politique, et d'autant plus que, lorsqu'elles sont très nombreuses, elles passent, on ne sait trop pourquoi, dans l'esprit des peuples pour annoncer la peste, la guerre ou d'autres malheurs : cependant il faut excepter de ces malheurs au moins les tremblements de terre; car, dans l'apparition de 1551, on remarqua que les jaseurs, qui se répandirent dans le Modénois, le Plaisantin et dans presque toutes les parties de l'Italie (3), évitèrent constamment d'entrer dans le Ferrarois, comme s'ils eussent pressenti le tremblement de terre qui s'y fit peu de temps après et qui mit en fuite les oiseaux même du pays.

On ne sait pas précisément quelle est la cause qui les détermine ainsi à quitter leur résidence ordinaire pour voyager au loin; ce ne sont pas les grands froids, puisqu'ils se mettent en marche au commencement de l'automne, comme nous l'avons vu, et que d'ailleurs ils ne voyagent que tous les trois ou quatre ans, ou même que tous les six ou sept ans,

(') Les deux dont parle le docteur Lister furent tués près d'York, sur la fin de janvier; les quatre dont parle Salerne furent trouvés dans un colombier de la Beauce, au fort de l'hiver. On avoit dit à Gesner que cet oiseau ne paroissoit que rarement, et presque toujours en temps d'hiver (page 520); mais, dans le langage ordinaire, le mot hiver peut bien signifier la fin de l'automne, qui est souvent la saison des frimas.

(\*) Comme l'Italie est un pays plus chaud que l'Allemagne, ils peuvent s'y trouver encore plus tard, et je ne doute pas que dans des pays plus septentrionaux ils ne restassent une grande partie de l'hiver dans les années où cette saison ne serait pas rigoureuse.

(3) Yoyez Aldrovandi ornithologia, tome I, page 806. Il est vrai que cet auteur ne parle, à l'endroit cité, que du Plaisantin et du Modénois; mais il avoit dit plus haut qu'on lui avoit envoyé des jaseurs, sous différents noms, de presque tous les cantons d'Italie (page 796).

<sup>(\*)</sup> Ce prince a accompagné son Mémoire d'un jaseur empaillé, qu'il conservoit dans sa collection, et dont il a fait présent au Cabinet du Roi.

<sup>(3)</sup> D'autres disent tous les cinq ans, d'autres tous les sept ans.

et quelquefois en si grand nombre, que le soleil en est obscurci : seroit-ce une excessive multiplication qui produiroit ces migrations prodigieuses, ces sortes de débordements, comme il arrive dans l'espèce des sauterelles, dans celle de ces rats du Nord appelés lemings, et comme il est arrivé même à l'espèce humaine dans les temps où elle étoit moins civilisée, par conséquent plus forte, plus indépendante de l'équilibre qui s'établit à la longue entre toutes les puissances de la nature? ou bien les jaseurs seroientils chassés de temps en temps de leurs demeures par des disettes locales, qui les forcent d'aller chercher ailleurs une nourriture qu'ils ne trouvent point chez eux? On prétend que, lorsqu'ils s'en retournent, ils vont fort loin dans les pays septentrionaux, et cela est confirmé par le témoignage de M. le comte de Strahlenberg, qui, comme nous l'avons dit plus haut, en a vu dans la Tartarie.

La nourriture qui plaît le plus à cet oiseau, lorsqu'il se trouve dans un pays de vignes, ce sont les raisins; d'où Aldrovande a pris occasion de lui donner le nom d'ampelis, qu'on peut rendre en françois par celui de vinette. Après les raisins, il présère, dit-on, les baies de troêne, ensuite celles de rosier sauvage, de genièvre, de laurier, les pignons, les amandes, les pommes, les sorbes, les groseilles sauvages, les figues, et en général tous les fruits fondants et qui abondent en suc. Celui qu'Aldrovande a nourri pendant près de trois mois ne mangeoit des baies de lierre et de la chair crue qu'à toute extrémité, et il n'a jamais touché aux grains; il buvoit souvent, et à huit ou dix reprises à chaque fois. On donnoit à celui qu'on a tâché d'élever dans la ménagerie de Vienne de la mie de pain blanc, des carottes hachées, du chènevis concassé et des grains de genièvre, pour lesquels il montroit un appétit de préférence; mais, malgré tous les soins qu'on a pris pour le conserver, il n'a vécu que cinq ou six jours. Ce n'est pas que le jaseur soit difficile à apprivoiser, et qu'il ne se façonne en peu de temps à l'esclavage; mais un oiseau accoutumé à la liberté, et par conséquent à pourvoir lui-même à tous ses besoins, trouvera toujours mieux ce qui lui convient en pleine campagne que dans la volière la mieux administrée. M. de Réaumur a observé que les jaseurs aiment la propreté, et que ceux qu'on tient dans les volières Iont constamment leurs ordures dans un même endroit.

Ces oiseaux sont d'un caractère tout-à-fait social; ls vont ordinairement par grandes troupes, et quelquefois ils forment des voiées innombrables: mais, outre ce goût général qu'ils ont pour la société, ils paroissent capables entre eux d'un attachement de shoix et d'un sentiment particulier de bienveillance, findépendant même de l'attrait réciproque des sexes; car non seulement le mâle et la femelle se caressent

mutuellement et se donnent tour à tour à manger, mais on a observé les mêmes marques de bonne intelligence et d'amitié de mâle à mâle comme de femelle à femelle. Cette disposition à aimer, qui est une qualité si agréable pour les autres, est souvent sujette à de grands inconvénients pour celui qui en est doué; elle suppose toujours en lui plus de douceur que d'activité, plus de confiance que de discernement, plus de simplicité que de prudence, plus de sensibilité que d'énergie, et le précipite dans les piéges que des êtres moins aimants et plus dominés par l'intérêt personnel multiplient sous ses pas: aussi ces oiseaux passent-ils pour être des plus stupides, et ils sont de ceux que l'on prend en plus grand nombre. On les prend ordinairement avec les grives, qui passent en même temps, et leur chair est à peu près de même goût (1); ce qui est assez naturel, vu qu'ils vivent à peu près des mêmes choses. J'ajoute qu'on en tue beaucoup à la fois, parce qu'ils se posent fort près les uns des autres.

Ils ont coutume de faire entendre leur cri lorsqu'ils partent; ce cri est zi, zi, ri: selon Frisch et tous ceux qui les ont vus vivants, c'est plutôt un gazouillement qu'un chant; et le nom de jaseurs qui leur a été donné indique assez que, dans les lieux où on les a nommés ainsi, on ne leur connoissoit ni le talent de chanter, ni celui de parler, qu'ont les merles; car jaser n'est ni chanter ni parler. M. de Réaumur va même jusqu'à leur disputer le titre de jaseurs. Néanmoins le prince d'Aversperg dit que leur chant est très agréable. Cela se peut concilier : il est très possible que le jaseur ait un chant agréable dans le temps de l'amour, qu'il le fasse entendre dans les pays où il perpétue son espèce; que partout ailleurs il ne fasse que gazouiller et que jaser, lors même qu'il est en liberté; enfin que, dans les cages étroites, il ne dise rien du tout.

Son plumage est agréable dans l'état de repos: mais, pour en avoir une idée complète, il faut le voir lorsque l'oiseau déploie ses ailes, épanouit sa queue et relève sa huppe, en un mot, lorsqu'il étale toutes ses beautés; c'est-à-dire qu'il faut le voir voler, mais le voir d'un peu près. Ses yeux, qui sont d'un beau rouge, brillent d'un éclat singulier au milieu de la bande noire sur laquelle ils sont placés; ce noir s'étend sur la gorge et tout autour du bec: la couleur vineuse plus ou moins foncée de la tête, du cou, du dos et de la poitrine, et la couleur cendrée du croupion, sont entourées d'un cadre émaillé de blanc, de jaune

(1) Gesner nous dit que c'est un gibier délicat, qu'on sert sur les meilleures tables, et dont le foie est fort estimé. Le prince d'Aversperg assure que la chair du jaseur est d'un goût préférable à celle de la grive et du merle; et d'autre côté, Schwenckfeld avance que c'est un manger médiocre et peu sain : tout cela dépend beaccoup de la qualité des choses dont l'oiseau s'est nourre,

et de souge, formé par les différentes taches des ailes et de la queue; celle-ci cet cendrée à son origine, noirâtre dans sa partie moyenne, et jaune à sen extrémité : les pennes des ailes sont noirêtres, les troisième et quatrième marquées de blanc vers la pointe, les cinq suivantes marquées de jaune, toutes les moyennes de blanc, et la plupart de celles-ci terminées par ces lames plates de couleur rouge dont j'ai parlé au commencement de cet article. Le bec et les pieds sont noirs, et plus courts à proportion que dans le merle. La longueur totale de l'oiseau est, sclon M. Brisson, de sept pouces un quart, sa queue de deux nouces un quart, son bec de mouf lignes, ainsi que son pied, et son vol de treize pauces. Pour moi, j'en ai observé un qui avoit toutes les dimensions plus fortes; peut-être que cette différence de grandeur p'indique qu'une variété d'age ou de sexe, ou peut-être une simple variété individuelle.

J'ignore quelle est la livrée des jeunes; mais Aldrovande nous apprend que le hord de la queue est d'un jaune moins vif dans les femelles, et qu'elles ont sur les pennes moyennes des ailes des marques blanchâtres, et non pas jaunes, comme elles sont dans les mâles. Il ajoute une chose difficile à croire, quoiqu'il l'atteste d'après sa propre observation; c'est que dans les femelles la queue est composée de douze peunes, au lieu que, selon lui, elle n'en a que dix dans les mâles. Il est plus aixe, plus naturel de croire que le mâle ou les mâles observés par Aldrovande avoient perdu deux de ces pannes.

#### Varidi du Jaceur.

On a dù remarquer, en comparant les dimensions relatives du jaseur, qu'il avoit beaucoup plus de vol à proportion que notre merle et nos grives. De plus, Aidrovande a observé qu'il avoit le sternum conformé de la manière la plus avantageuse pour fendre l'air et seconder l'action des ailes : on pe doit donc pas être surpris s'il entreprend quelquesois de si longs voyages dans notre Europe; et, comme d'ailleurs il passe l'été dans les pays septentrionaux, on doit naturellement s'attendre à le retrouver en Amérique : aussi l'y a-t-on trouvé en effet. Il en étoit venu plusieurs du Canada à M. de Réaumur, où on lui a donné le nom de rétollet (1), à cause de quelque similitude observée entre sa huppe et le froc d'un moine. Du Canada il a pu facilement se répandre, et fi s'est répandu du côté du sud, Catesby l'a dicrit parmi les oiseaux de la Caroline; Fernandès l'a vu dans le Mexique aux environs de Teseuco (2), et j'en ai observé un qui avoit été anvoyé de

(1) En affemand, graver selden schwans.

Cayenne. Cet queen ne pèce qu'une once, selon Casesby : il a une huppe pyramidale lorsqu'elle est relevée, le bes moir et à large ouverture ; les yeux placés aux une bande de même couleur, séparée du fond par doux traits blancs; l'extrémité de la queue hordée d'un janue éclatant; le dessus de la tête, la garge, le cou et le dos, d'une couleur de noiscite vineuse plus ou moins foncée; les couvertures et les mennes des ailes, le bas du des, le croupion et une partie de la queue, de différentes teintes de cendré; la poitrine blanchêtre, sinsi que les couvertures inférieures de la queue; le ventre et les flancs d'un jaune pâle. Il paroit, d'après cette description et d'après les mesures prises, que ce faseur américain est un peu plus petit que celui d'Europe, qu'il a les ailes moins émaillées et d'une couleur un peu plus rembrunie; enfin que ces mêmes ailes ne s'étendent pas aussi loin par rapport à la queue : mais c'est évidemment le même oiseau que notre jaseur, et il a, comme lui, sept ou huit pennes meyennes de l'aile terminées par ces petits appendices rouges qui caractérisent cette espèce. M. Bracke, chirurgien dans le Maryland , a assuré à M. Edwards que les femelles étoient privées de ces appendices, et qu'elles n'avoient pas les couleurs du plumage aussi brillantes que les males. Le jaseur de Cayenne que f'ai chaeryé n'avoit pas en effet ces mêmes appendices, et j'ai enssi remarqué quelques légères différences dans son plumage, dont les couleurs étoient un peu meins vives, comme c'est l'ordinaire dans les femelles.

# LE GROS-BEC().

## Louis coccothraustes, L.

Le gros-bec (\*) est un oiseau qui appartient à notre climat tempéré, depuis l'Espagne et l'Italie, jusqu'en Suède. L'espèce, quoique assez sédentaire, n'est pas nombreuse. On voit toute l'année cet oiseau dans quelques unes de nos provinces de France, où îl ne disparoît que pour très peu de temps pendant les hivers les plus rudes (3); l'été, il habite

(1) Le gres-hes, ainsi nommé parce que sen bec est plus gros que sen corps se paroit le comporter. On l'appelle aussi pinson à gros bec, et mangeur de noyaux.

(\*) Numéro 99, le mâle; numéro 100, la femelle,

e) il dit qu'il se plait dans les montagnes, qu'il vit de pettles graines, que son chant n'a rien de remarquable, et que sa chair est un manger médiocre.

<sup>(</sup>b) On auroit poine à concitier cette observation, dont je crois être sûr, avec ce que disent les auteurs de la Zoologie britannique, qu'on le veit resement en Angieterre, et qu'il n'y paroit jamais qu'en hirer, à metes de supposer que, comme il y a peu de hois an Angieterre, il y aussi très peu de ces oiseaux qui ne se plaiterre, il y aussi très peu de ces oiseaux qui ne se plaiterre, il y aussi très peu de ces oiseaux qui ne se plaiterre, il y aussi très peu de ces oiseaux qui ne se plaiterre, il y aussi très que pendant l'hiver, les observateurs n'en auront va que dens notis enies.

ordinairement les bois, quelqueleis les vergers, et vient autour des hameaux et des fermes en hiver. C'est un animal silencieux, dont en entend très rarement la voix, et qui n'a ni chant ni même aucun ramage décidé (1). Il semble qu'il a'ait pas l'organe de l'ouie aussi parfait que les autres oiseaux, et qu'il n'ait guère plus d'oreille que de voix; car il ne vient point à l'appeau, et quoique habitant des bois, on n'en prend pas à la pipée. Gesner, et la plupart des naturalistes après lui, out dit que la chair de cet oiseau est bonne à manger; j'en ai voulu goûter, et je ne l'ai trouvée ni savoureuse ni succulente.

J'ai remarqué qu'en Bourgogne il y a moins de ces oiseaux en hiver qu'en été, et qu'il en arrive un assez grand nombre vers le 10 d'avril : ils volent par petites troupes, et vont en arrivant se percher dans des taillis. Ils nichent sur les arbres et établissent ordinairement leur nid (2) à dix ou douze pieds de hauteur, à l'insertion des grasses branches contre le trone; ils le composent, comme les tourterelles, avec des bûchettes de bois sec et quelques petites racines pour les entrelacer. Ils pondent communément cinq œufs bleuttres tachetés de brun. On peut craire qu'ils ne produisent qu'une fois l'année, puisque l'espèce en est si peu nombreuse. Ils nourrissent leurs petits d'insectes, de chrysalides, etc.; et lorsqu'on vout les dénicher, ils les défendent couragousement et mordent bien serré. Leur bee épais et fort leur sort à briser les novaux et autres curps durs; et quoiqu'ils seient granivores, ils mangent aussi heancoup d'insectes. J'en ai nourri longtemps dans des volières : ils refusent la viande , mais mangent de tout le reste assez volontiers. Il faut les tenir dens une cage particulière; car, sans paroitre

(\*) M. Salerne dit que cet oiseau ne chante pas d'une manière désagréable; et un peu plus bas il ajoute que Belon a eu raison de dire qu'on le garde rarement en cage, parce qu'il ne dit mot, ou qu'il chante mal. Il faut éxrire avec bien peu de soin pour dire ainsi deux choses contradictoires dans la même page. Ce que je puis dire moi-même, c'est que je n'ai jamais entendu chanter ou siffier aucun de ces oiseaux, que j'ai gardés longtemps dans des volières, et que les gens les plus accoutumés à fréquenter les bois m'ont assuré n'avoir que rarement entendu leur voix. Le mâte l'a néanmoins plus forte et plus fréquente que la femelle, qui ne rend qu'un son unique, un peu trainé et enroué, qu'elle répète de temps en temps.

(2) Nid de gros-bec trouvé, le 24 avril 1774, sur un prunier, à dix ou douze pieds de hauteur, dans une bifurcation de branche, de forme ronde hémisphérique; composé en dehors de petites racines et d'un peu de lishen, an dedans de petites racines plus monues et plus fines; contenant quatre auté de forme ovoide un peu pointue : grand diamètre, neuf à dix lignes; petit diamètre, six lignes : taches d'un brun olivâtre, et des traits irréguliers noirâtres peu marqués sur un fond vart-clair bleutère. (Note communiqués par M. Guérass de Mantheilland.)

hargneux et sans mot dire, fis tuent les oiseaux (pins foibles qu'eux) avec lesquels ils se trouvent enfermés; ils les attaquent, non en les frappant de la pointe du bec, mais en pinçant la peau et emportant la pièce. En liberté, ils vivent de toutes sortes de grains, de noyaux, ou plutôt d'amandes de fruits. Les loriots mangent la chair des cerises, et les grosbecs cassent les noyaux et en mangent l'amande. Ils vivent aussi de graines de sapin, de pin, de hêtre, etc.

Cet oiseau solitaire et sanyage, silencieux, dur d'oreille et moins fécond que la plupart des autres oiseaux, a toutes ses qualités plus concentrées en lui-même, et n'est sujet à aucune des variétés qui, presque toutes, proviennent de la surabondance de la nature. Le mâle et la femelle sont de la même grosseur et se ressemblent assez (1). Il n'y a dans notre climat aucune race différente, aucune variété de l'espèce; mais il y a beaucoup d'espèces étrangères qui paroissent en approcher plus ou moins, et dont nous allons faire l'énumération dans l'article suivant.

(') Quelqu'un qui n'auroit pas comparé ces oiseaux en nature, et qui s'en rapporteroit à la description de M. Brisson, creiroit qu'il y a de grandes différences entre la femelle et le male, d'autant que cet auteur dit positivement que « la femelle diffère du mâle par ses » couleurs, qui, outre qu'elles ne sont pas si vives, » sont différentes en quelques endroits; » et il ajoute à cela une page et demie d'écriture pour l'énumération de ces prétendues différences; mais, dans le vrai et en peu de mots, toutes ces différences se réduisent, comme il le dit lui-même, à un peu moins de vivacité dans les couleurs de la femelle, en ce qu'elle a du gris blanc au Heu de noir, depuis l'œil jusqu'à la base du bec. Au reste, il y a peu d'oiseaux dans lesquels la différence des sexes en produise moins que dans celui ci. — La première penne de l'aile n'est pas la plus longue de toutes, et elle a une tache blanche sur son côté intérieur, comme la seconde et les suivantes , où M. Brisson l'a vue sans parler de la première penne. Cet oiseau a le vol un peu plus étenda que ne le dit M. Brisson; le bec supérieur cendré, mais d'une teinte plus claire près de la base; le bec inférieur cendré sur les bords qui se resserrent, en sorte qu'ils s'emboftent dans le bec supérieur ; le dessous de couleur de chair, avec une teinte cendrée. La langue est charque, petite et pointue; le gésier très musculeux, précédé d'une poche contenant en été des grains de chênevis concassés, des chenilles vertes presque entières, de très petites pierres, etc. Dans un sujet que j'ai disséqué dernièrement, le tube intestinal, du pharynx au jabot, avoit trois pouces et demi de longueur; du gésier à l'anus, environ un pied. Il n'y avoit point de cœcum ni de vésicule de fiel. (Observations communiquies par M. Guineau de Montbeillard, le 22 avril 1774.)

# LE BEC-CROISÉ(1).

## Loxia curvirostra. L.

L'espèce du bec-croisé est très voisine de celle du gros-bec; ce sont des oiseaux de même grandeur, de même figure, ayant tous deux le même naturel, les mêmes appétits (2), et ne dissérant l'un de l'autre que par une espèce de dissormité qui se trouve dans le bec; et cette dissormité du bec-croisé, qui seule distingue cet oiseau du gros-bec, le sépare aussi de tous les autres oiseaux, car il est l'unique qui ait ce caractère ou plutôt ce défaut; et la preuve que c'est plutôt un défaut, une erreur de nature, qu'un de ses traits constants, c'est que le type en est ici variable, tandis que partout ailleurs il est fixe, et que toutes les productions suivent une loi déterminée dans leur développement et une règle invariable dans leur position, au lieu que le bec de cet oiseau se trouve croisé tantôt à gauche et tantôt à droite dans différents individus; et comme nous ne devons supposer à la nature que des vues fixes et des projets certains, invariables dans leur exécution, j'aime mieux attribuer cette différence de position à l'usage que cet oiseau fait de son bec, qui seroit toujours croisé du même côté, si de certains individus ne se donnoient pas l'habitude de prendre leur nourriture à gauche au lieu de la prendre à droite, comme, dans l'espèce humaine, on voit des personnes se servir de la main gauche de préférence à la droite. L'ambiguîté de position dans le bec de cet oiseau est encore accompagnée d'un autre défaut qui ne peut que lui être très incommode; c'est un excès d'accroissement dans chaque mandibule du bec : les deux pointes ne pouvant se rencontrer, l'oiseau ne peut ni becqueter, ni prendre de petits grains, ni saisir sa nourriture autrement que de côté; et c'est par cette raison que s'il a commencé à la prendre à droite, le bec se trouve croisé à gauche, et vice mareA.

Mais comme il n'existe rien qui n'ait des rapports et ne puisse par conséquent avoir quelque usage, et que tout être sentant tire parti même de ses dé-

(') Le bec-croise, ainsi nommé parce que les deux mandibules du bec de cet oiseau se croisent à leur extrémité. Gesner lui a donné le nom grec et latin loxia (ab obliquitate mandibularum). On l'appelle en Allemagne reutsschnabel, kreutsvogel; par quelques uns, krinis, grünits (oiseau verdâtre); en Angleterre, crossbill, ou cross beak, sheld-apple.

(\*) L'espèce du bec-croisé a paru à M. Frisch si voisine de ceile du gros-bec, qu'il dit expressément qu'on pourroit les apparier ensemble pour en tirer des mulets; mais comme tous deux ne chantent pas, ou chantent mat, ils ne méritent pas qu'on prenne cette peine.

fauts, ce bec difforme, crochu en haut et en bas. courbé par ses extrémités en deux sens opposés, paroit fait exprès pour détacher et enlever les écailles des pommes de pin et tirer la graine qui se trouve placée sous chaque écaille; c'est de ces graines que cet oiseau fait sa principale nourriture : il place le crochet inférieur d s'n bec au-dessous de l'écaille pour la soulever, et il la sépare avec le crochet supérieur; on lui verra exécuter cette manœuvre en suspendant dans sa cage une pomme de pin mûre Ce bec crochu est encore utile à l'oiseau pour grimper; on le voit s'en servir avec adresse lorsqu'il est en cage pour monter jusqu'au haut des juchoirs : il monte aussi tout autour de la cage à peu près comme le perroquet; ce qui, joint à la beauté de ses couleurs, l'a fait appeler par quelques uns le perroquet d'Allemagne.

Le bec-croisé (nº 218) n'habite que les climats froids, ou les montagnes dans les pays tempérés. On le trouve en Suède, en Polegne, en Aliemagne, en Suisse, dans nos Alpes et dans nos Pyrénées. Il est absolument sédentaire dans les contrées qu'il habite, et y demeure toute l'année; néanmoins ils arrivent quelquefois comme par hasard et en grandes troupes dans d'autres pays. Ils ont paru, en 1756 et 1757, dans le voisinage de Londres, en grande quantité Ils ne viennent point régulièrement et constamment à des saisons marquées, mais plutôt accidentellement par des causes inconnues; on est souvent plusieurs années sans en voir. Le cassenoix et quelques autres oiseaux sont sujets à ces mêmes migrations irrégulières, et qui n'arrivent qu'une fois en vingt ou trente ans. La seule cause qu'on puisse s'imaginer, c'est quelque intempérie dans le climat qu'habitent ces oiseaux, qui, dans de certaines années, auroit détruit ou fait avorter les fruits et les graines dont ils se nourrissent, ou hien quelque orage, quelque ouragan subit qui les aura tous chassés du même côté; car ils arrivent en si grand nomdre, et en même temps si fatigués, si abattus, qu'ils n'ont plus de souci de leur conservation, et qu'on les prend, pour ainsi dire, à la main, sans qu'ils fuient.

Il est à présumer que l'espèce du bec-croisé, qui habite les climats froids de préférence, se trouve dans le nord du nouveau continent comme dans ce-lui de l'ancien: cependant aucun voyageur en Amérique n'en fait mention: mais ce qui me porte à croire qu'on doit l'y trouver, c'est que, indépendamment de la présomption générale toujours avérée, confirmée par le fait, que tous les animaux qui ne craignent pas le froid ont passé d'un continent à l'autre et sont communs à tous deux, le bec-croisé se trouve en Groenland, d'où il a été apporté à M. Edwards par des pêcheurs de baleines; et ca naturaliste, plus versé que personne dans la com-

neissance des oiseaux, remarque avec raison que les oiseaux, tant aquatiques que terrestres, qui fréquentent les hautes latitudes du nord, se répandent indifféremment dans les parties moins septentrionales de l'Amérique et de l'Europe.

Le bec-croisé est l'un des oiseaux dont les couleurs sont les plus sujettes à varier : à peine trouvet-on dans un grand nombre deux individus semblables, car non seulement les couleurs varient par les teintes, mais encore par leur position et dans le même individu, pour ainsi dire, dans toutes les saisons et dans tous les âges. M. Edwards, qui a vu un très grand nombre de ces oiseaux, et qui a cherché les extrêmes de ces variations, peint le mâle d'un rouge couleur de rose, et la femelle d'un vert jaunâtre; mais, dans l'un et dans l'autre, le bec, les yeux, les jambes, les pieds sont absolument de la même forme et des mêmes couleurs. Gesner dit avoir nourri une de ces oiseaux qui étoit noirâtre au mois de septembre, et qui prit du rouge dès le mois d'octobre : il ajoute que les parties où le rouge commence à paroitre sont le dessous du cou, la poitrine et le ventre; qu'ensuite le rouge devient jaune; que c'est surtout pendant l'hiver que les couleurs changent, et qu'on prétend qu'en différents temps elles tirent sur le rouge, sur le jaune, sur le vert et sur le gris cendré. Il ne faut donc pas faire une espèce ou une variété particulière, comme l'ont fait nos nomenclateurs modernes, d'un bec-croisé verdatre trouvé dans les Pyrénées, puisqu'il se trouve également ailleurs, et que, dans certaines saisons. il yen a partout de cette couleur. Selon Frisch, qui connoissoit parfaitement ces oiseaux, qui sont communs en Allemagne, la couleur du mâle adulte est rougeatre ou d'un vert mêlé de rouge : mais ils perdent comme les linottes, lorsqu'on les tiefft en cage, et ne conservent que le vert, qui est la couleur la plus fixe, tant dans les jeunes que dans les vieux; c'est par cette raison qu'on l'appelle en quelques endroits de l'Allemagne krinis ou grunitz, comme qui diroit oiseau verdatre. Ainsi les deux extrêmes de couleur n'ont pas été bien saisis par M. Edwards; il n'est pas à présumer, comme ses figures coloriées l'indiquent, que le mâle soit rouge et la femelle verte, et tout porte à croire que, dans la même saison et au même âge, la femelle ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle a les couleurs plus foibles.

Cet oiseau, qui a tant de rapports au gros-bec, lui ressemble encore par son peu de génie: il est plus bête que les autres oiseaux; on l'approche aisément, on le tire sans qu'il fuie, on le prend quelquefois à la main; et comme il est aussi peu agile que peu défiant, il est la victime de tous les oiseaux de proie. Il est muet pendant l'été, et sa voix, qui est fort peu de chose, ne se fait entendre qu'en hiver. Il n'a

nulle impatience dans la captivité; il vit long-temps en cage: on le nourrit avec du chènevis écrasé; mais cette nourriture contribue à lui faire perdre plus promptement son rouge. Au reste, on prétend qu'en été sa chair est assez bonne à manger.

Ces oiseaux ne se plaisent que dans les forêts noires de pins et de sapins; ils semblent craindre le beau jour, et ils n'obéissent point à la douce influence des saisons : ce n'est pas au printemps, mais au fort de l'hiver, que commencent leurs amours; ils font leurs nids dès le mois de janvier, et leurs petits sont déjà grands lorsque les autres oiseaux ne commencent qu'à pondre. Ils établissent le nid sous les grosses branches des pins, et l'y attachent avec la résine de ces arbres ; ils l'enduisent de cette matière, en sorte que l'humidité de la neige ou des pluies ne peut guère y pénétrer. Les jeunes ont. comme les autres oiseaux, le bec, ou plutôt les coins de l'ouverture du bec jaunes, et ils le tiennent toujours ouvert tant qu'ils sont dans l'âge de recevoir la becquée. On ne dit pas combien ils font d'œufs; mais on peut présumer par leur grandeur, leur taille, et leurs autres rapports avec les gros-becs, qu'ils en pondent quatre ou cinq, et qu'ils ne pro duisent qu'une seule fois dans l'année.

# OISEAUX ETRANGERS QUI ONT RAPPORT AU GROS-BEC

I.

#### LE GROS-BEC DE COROMANDEL.

#### Lexia Capensis. LATH.

L'oiseau des Indes orientales représenté dans les planches enluminées sous le nom de gros-bec de Coromandel (nº 101, fig. 1), et auquel nous conservons cette dénomination, parce qu'il nous paroît être de la même espèce que le gros-bec d'Europe, ayant la même forme, la même grosseur, le même bec, la même longueur de queue, et n'en différant que par les couleurs, qui même sont en général distribuées dans le même ordre, en sorte que cette différence de couleur peut être attribuée à l'influence du climat; et comme elle est la seule qu'il y ait entre cet oiseau de Coromandel et le gros-bec d'Europe, on peut, avec grande vraisemblance, ne le regarder que comme une seule et même espèce, dans laquelle se trouve cette belle variété dont aucun naturaliste n'a fait mention.

11.

# LE GROS-BEC BLEU D'AMÉRIQUE.

Loxia carulea, LATH.

L'oiseau d'Amérique représenté dans les planches enluminées (nº 454), sous la dénomination de grosbec bleu d'Amérique, et auquel nous ne donnerons pas un nom particulier, parce que nous ne sommes pas sûr que ce soit une espèce particulière et dissérente de celle d'Europe; car cet oiseau d'Amérique est de la même grosseur et de la même taille que notre grosbec : il n'en diffère que par la couleur du bec qu'il a plus rouge, et du plumage qu'il a plus bleu, et s'il n'avoit pas la queue plus longue, on ne pourroit pas douter qu'il ne fût une simple variété produite par la différence du climat. Aucun naturaliste n'a fait mention de cette variété ou espèce nouvelle, qu'il ne faut pas confondre avec l'oiseau de la Caroline auquel Catesby a donné le nom de gros-bec bles.

111.

## LE DUR-BEC.

#### Loxia enucleator. L.

L'oiseau du Canada représenté dans les planches enluminées (nº 155, fig. 4) sous la dénomination de gros-bec de Canada, et auquel nous avons donné le nom de dur-bec, parce qu'il paroît avoir le bec plus dur et plus fort à proportion que les autres grosbecs. Il lui falloit nécessairement un nom particulier, parce que l'espèce est certainement différente, non seulement de celle du gros-bec d'Europe, mais encore de toutes celles des gros-becs d'Amérique ou des autres climats. C'est un bel oiseau rouge, de la grosseur de notre gros-bec, avec une plus longue queue, et qu'il sera toujours aisé de distinguer de tous les autres oiseaux par la seule inspection de sa figure colorice; la femelle a seulement un peu de rougeatre sur la tête et le croupion, et une légère teinte couleur de rose sur la partie inférieure du corps. Salerne dit qu'au Canada on appelle cet oiseau bouvreuil. Ce nom n'a pas mal été appliqué; car il a peut-être plus d'affinité avec les bouvreuils qu'avec les gros-becs. Les habitants de cette partie de l'Amérique pourroient nous en instruire par une observation bien simple; c'est de remarquer si cet oiseau siffle comme le bouvreuil presque continuellement, ou s'il est presque muet comme le gros-bec.

17.

## LE CARDINAL HUPPE.

#### Loxia Cardinalis, L.

L'oiseau des climats tempérés de l'Amérique, représenté dans les planches enluminées (n° 57) sous la dénomination de gros-bec de Virginie, anpelé aussi cardinal huppé, et auquel nous conserverons ce dernier nom, parce qu'il exprime en même temps deux caractères, savoir : la couleur et la huppe. Cette espèce approche assez de la précédente, c'est-à-dire de celle du dur-bec; il est de la même grosseur et en grande partie de la même couleur : il a le bec aussi fort, la queue de la même longueur, et il est à peu près du même climat. On pourroit donc, s'il n'avoit pas une huppe, le regarder comme une variété dans cette belle espèce. Le male a les couleurs beaucoup plus vives que la femelle, dont le plumage n'est pas rouge, mais seulement d'un brun rougettre ; son bec est aussi d'un rouge bien plus pâle, mais tous deux ont la huppe. Ils peuvent la remuer à volonté, et la remuent très souvent. Je placerois volontiers cet oiseau avec les bouvreuils ou avec les pinsons, plutôt qu'avec les gros-becs, parce qu'ils chantent très bien, au lieu que les gros-becs ne chantent pas. M. Salerne dit que le ramage du cardinal huppé est délicieux, que son chant ressemble à celui du rossignol, qu'on lui apprend aussi à siffler comme aux serins de Canarie, et il ajoute que cet oiseau, qu'il a observé vivant, est hardi, fort et vigoureux, qu'on le nourrissoit de graines et surtout de millet, et qu'il s'apprivoise aisément.

Les quatre oiseaux étrangers que nous venons d'indiquer sont tous de la même grosseur à peu près que le gros-bec d'Europe : mais il y a plusieurs autres espèces moyennes et plus petites, que nous allons donner par ordre de grandeur et de climat, et qui, quoique toutes différentes entre elles, ne peuvent être mieux comparées qu'avec les gros-becs, et sont plutôt du genre de ces oiseaux que d'aucun autre genre auquel on voudroit les rapporter; on leur a même donné les noms de moyens gros-becs; petits gros-becs, parce qu'en effet leur bec est proportionnellement de la même forme et de la même grandeur que celui des gros-becs d'Europe.

٧.

#### LE ROSE-GORGE.

#### Loxia Ludoviciana, GMEL.

La première de ces espèces de moyenne grandem est celle qui est représentée dans les planches enluminées (n° 4.55, fig. 2) sous la dénomination de

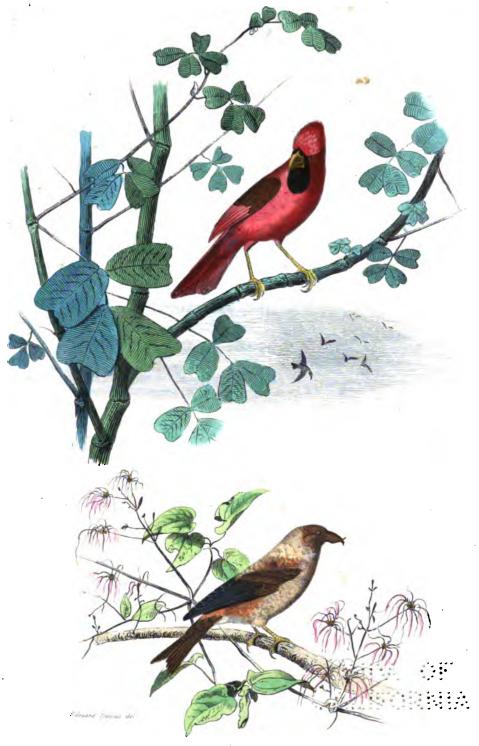

LE CARDINIL EUFPÉ. LE BEC CROISE.

TO VISU ABBUTLAŬ gros-bec de la Louisiane, auquel nous donnons le nom de rose-gorge, parce qu'il est très remarquable par ce caractère, ayant la gorge d'un beau rouge-rose, et parce qu'il diffère assez de toutes les autres espèces du même genre pour qu'il doive être distingué par un nom particulier. M. Brisson a indiqué le premier cet oiseau, et en a donné une assez bonne figure; mais il ne dit rien de ses habitudes naturelles. Nos habitants de la Louisiane pourroient nous en instruire.

VI.

#### LE GRIVELIN.

#### Loxia Brasiliana. L.

La seconde espèce de ces moyens gros-becs est l'oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 509, fig. 4) sous la dénomination de gros-bec du Brésil, auquel nous avons donné le nom de grive-lin, parce qu'il a tout le dessus du corps tacheté comme le sont les grives. C'est un oiseau très joli, et qui, ne ressemblant à aucun autre, mérite un nom particulier. Il paroît avoir beaucoup de rapport avec l'oiseau indiqué par Marcgrave, et qui s'appelle au Brésil guira-tirica. Cependant, comme la courte description qu'en donne cet auteur ne convient pas parfaitement à notre grivelin, nous ne pouvons pas prononcer sur l'identité de ces deux espèces.

Au reste, ces espèces de moyenne grandeur, et les plus petites encore, desquelles nous allons faire mention, approchent beaucoup plus du moineau que du gros-bec, tant par la grandeur que par la forme du corps; mais nous avons crudevoir les laisser avec les gros-becs, parce que leur bee est, comme celui de ces oiseaux, beaucoup plus large à la base que n'est celui des moineaux.

VII.

#### LE ROUGE-NOIR.

#### Loxia Grix. LATH.

La troisième espèce de ces gros-becs de moyenne grandeur est l'oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 50?, fig. 2) sous le nom de gros-bec de Cayenne, et auquel nous donnons le nom de rouge-noir, parce qu'il a tout le corps rouge, et la poitrine et le ventre noirs. Cet oiseau, qui nous est venu de Cayenne, n'a été indiqué par aucun naturaliste; mais, comme nous ne l'avons pas eu vivant, nous ne pouvons rien dire de ses habitudes naturelles: nos habitants de la Guiane pourront nous en instruire.

VIII.

#### LE FLAVERT.

#### Loxia Canadensis. L.

La quatrième espèce de ces moyens gros-becs étrangers est l'oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 152, fig. 2) sous la dénomination de gros-bec de Cayenne, auquel nous avons donné le nom de flavert, parce qu'il est jaune et vert : il diffère donc du précédent presque autant qu'il est possible par les couleurs; cependant, comme il est de la même grosseur, de la même forme, tant de corps que de bec, et qu'il est aussi du même climat, on doit le regarder comme étant d'une espèce très veisine du rouge-noir, si même ce n'est pas une simple variété d'âge ou de sexe dans cette même espèce. M. Brisson a le premier indiqué cet oiseau.

TX.

### LA QUEUB EN ÉVENTAIL.

### Loxia flabellifera. LATH.

La cinquième espèce de ces gros-becs étrangers. de moyenne grosseur, est l'oiseau représenté dans les planches enluminées (nº 580) sous cette dénomination de queue en éventail de Virginie : il nous est venu de cette partie de l'Amérique, et n'a été indiqué par aucun auteur avant nous. La figure supérieure dans la planche (nº 580) représente probablement le mâle, et la sigure insérieure représente la femelle, parce qu'elle a les couleurs moins fortes. Nous avons vu ces deux oiseaux vivants; mais n'ayant pas pu les conserver, nous ne sommes pas sûr que ce soient en effet le mâle et la femelle. ct ce pourroit être une variété de l'âge. Au reste, ces oiseaux sont si remarquables par la forme de leur queue épanouie horizontalement, que ce caractère seul suffit pour ne les pas confondre avec les autres du même genre.

x.

#### LE PADDA ou L'OISEAU DE RIZ.

### Loxia oryzivora. L.

La sixième espèce de ces moyens gros-becs êtrangers est l'oiseau de la Chine décrit et dessiné par M. Edwards, et qu'il nous indique sous ce nom de padda ou oiseau de riz, parce que l'on appelle en chinois padda le riz qui est encore en gousse, et que c'est de ces gousses de riz qu'il se nourrit. Cet auteur a donné la figure de deux de ces oiseaux; et il suppose, avec toute apparence de raison, que celle de sa planche 41 représente le mâle, et celle de la

planche 42 la femelle. Nous avons eu un mâle de cette espèce, qui est représenté dans les planches enluminées (nº 152, fig. 1). C'est un très bel oiseau : car, indépendamment de l'agrément des couleurs, son plumage est si parfaitement arrangé qu'une plume ne passe pas l'autre, et qu'elles paroissent duvetées, ou plutôt couvertes partout d'une espèce de sleur comme on voit sur les prunes ; ce qui leur donne un reflet très agréable. M. Edwards ajoute eu de chose à la description de cet oiscau, quoiqu'il l'ait vu vivant : il dit seulement qu'il détruit beaucoup les plantations de riz; que les voyageurs qui font le voyage des Indes orientales l'appellent moineau de Jara ou moineau indien; que cela paroitroit indiquer qu'il se trouve aussi bien dans les Indes qu'à la Chine; mais qu'il croit plutôt que, dans le commerce qui se fait par les Européens entre la Chine et Java, on a apporté souvent ces beaux oiseaux, et que c'est de là qu'on les a nommés moineaux de Java, moineaux indiens; et enfin que ce qui prouve qu'ils sont naturels aux pays de la Chine c'est qu'on en trouve la figure sur les papiers peints et sur les étoffes chinoises.

Les espèces dont nous allons parler sont encore plus petites que les précédentes, et par conséquent diffèrent si fort de notre gros-bec par la grosseur, qu'on auroit tort de les rapporter à ce genre, si la forme du bec, la figure du corps, et même l'ordre et la position des couleurs n'indiquoient pas que ces oiseaux, sans être précisément des gros-becs, appartiennent néanmoins plus à ce genre qu'à aucun autre.

XI.

## LE TOUCNAM-COURVI.

### Loxia Philippina. L.

La première de ces petites espèces de gros-becs étrangers est le toucnam-courvi des Philippines, dont M. Brisson a donné la description avec la figure du mâle sous le nom de gros-bec des Philippines, et dont nous avons fait représenter le mâle dans les planches enluminées (n° 155, fig. 2) sous cette dénomination, mais auquel nous conservons ici le nom qu'il porte dans son pays, parce qu'il est d'une espèce différente de toutes les autres. La femelle est de la même grosseur que le mâle, mais les couleurs ne sont pas les mêmes; elle a la tête brune, ainsi que le dessus du cou, tandis que le mâle l'a jaune, etc. M. Brisson donne aussi la des-erlption et la figure du nid de ces oiseaux.

XII.

#### L'ORCHEF.

#### Loxia Bengalensis.

Le second de ces petits gros-becs étrangers est l'oiseau des Indes orientales, représenté dans les planches enluminées (n° 593, fig. 2) sous la dénomination de gros-bec des Indes, et auquel nous donnons ici le nom d'orchef, parce qu'il a le dessus de la tête d'un beau jaune, et que, étant d'une espèce différente de toutes les autres il lui faut un nom particulier. Cette espèce est nouvelle et n'a été représentée par aucun auteur avant nous.

XIII.

#### LE GROS-BEC NONNETTE.

#### Loxia collaria. L.

La troisième de ces petites espèces est l'oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 395, fig. 3) sous la dénomination de gros-bec, appelé la nonnette, et auquel nous avons donné ce nom, parce qu'il a une sorte de béguin noir sur la tête. C'est encore une espèce nouvelle, mais sur laquelle nous ne pouvons rien dire de plus, n'ayant pas même connoissance des pays où on la trouve. Cet oiseau nous a été vendu par un marchand oiseleur qui n'a pu nous en informer

XIV

### LE GRISALBIN.

### Loxia grisea. LATH.

La quatrième espèce de ces petits gros-becs étrangers, aussi nouvelle et aussi peu connue que les deux précédentes, est l'oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 593, fig. 1) sous la dénomination de gros-bec de Virginie, auquel nous donnons ici le nom de grisalbin, parce qu'il a le cou blanc, aussi bien qu'une partie de la tête, et tout le reste du corps gris; et comme l'espèce diffère de toutes les autres, elle doit avoir un nom particulier.

xv.

#### LE QUADRICOLOR.

#### Loxia quadricolor. L

Le cinquième de ces petits gros-becs étrangers est l'oiseau donné par Albin sous le nom de moi neau de la Chine, et ensuite par M. Brisson sous celui de gros-bec de Java, représenté dans les planches enluminées (n° 404, fig. 2) sous cette dénomination, gros-bec de Java, et auquel nous donnons ici le nom de quadricolor, qui suffira pour le distinguer de tous les autres et qui lui convient très bien, parce que c'est un bel oiseau, peint de quatre couleurs vives également éclatantes; ayant la tête et le cou bleus, le dos, les ailes et le bout de la queue verts, une large bande rouge en forme de sangle sous le ventre et sur le milieu de la queue, et enfin le reste de la poitrine d'un brun clair ou couleur de noisette. Nous ne savons rien de ses habitudes naturelles.

XVI.

#### LE JACOBIN ET LE DOMINO.

### Loxia Malacca. L. et Loxia Molucca. L.

La sixième espèce de ces petits gros-becs étrangers est l'oiseau connu des curieux sous le nom de jacobin, et auguel nous conserverons ce nom distinctif et assez bien appliqué; nous l'avons fait représenter dans les planches enluminées (nº 459, fig. 5) sous la dénomination de gros-bec de Java, dit le Jacobin, et nous croyons que celui de la même planche enluminée, fig. 1, et qu'on nous a donné sous le nom de gros-bec des Moluques, est de la même espèce et probablement la femelle du premier. Nous avons vu ces oiseaux vivants, et on les nourrit comme les serins. M. Edwards en a donné la description et la figure sous le nom de gowri, pl. xL; et, par la signification de ce mot, il présume que l'oiseau est des Indes et non pas de la Chine (1). Nous eussions adopté ce nom de gouri, qu'il porte dans son pays natal, si celui de jacobin n'eût pas déjà prévalu par l'usage. On voit dans la même planche enluminée (nº 439, fig. 2), et dans la planche nº 453, fig. 4, la représentation de deux autres oiseaux que les curieux appellent dominos, et qu'ils distinguent des jacobins: ils en différent en effet en ce qu'ils sont plus petits; mais on doit les considérer comme variétés dans la même espèce. Les mâles sont probablement ceux qui ont le ventre tacheté, et les femelles l'ont d'un gris blanc uniforme. On peut voir la description de ces oiscaux dans l'ouvrage de M. Brisson, depuis la page 259 jusqu'à la page 244; mais il n'y a pas un mot de leurs habitudes naturelles.

(') On l'appelle oiseau coury, parce que son prix ordinaire ne passe pas un coury, c'est-à-dire la valeur d'une de ces petites coquilles qui servent comme monnoie dans les Indes; or cette monnoie n'a point de cours à la Chine XVII.

### LE BAGLAFECHT (1).

C'est un oiseau d'Abyssinie, qui a beaucoup de rapport avec le toucnam-courvi; seulement il en diffère par quelques nuances ou par quelque distribution de couleurs. La tache noire qui est des deux côtés de la tête s'élève dans le baglafecht jusqu'audessus des yeux: la marbrure jaune et brune de la partie supérieure du corps est moins marquée, et les grandes couvertures des ailes, ainsi que les pennes de ces mêmes ailes et celles de la queue, sont d'un brun verdâtre bordé de jaune. Cet oiseau a l'iris jaunâtre, et ses ailes dans leur état de repos vont à peu près au milieu de la queue.

Le baglafecht se rapproche encore du toucnamcourvi par les précautions industrieuses qu'il prend
pour garantir ses œufs de la pluie et de tout autre
danger; mais il donne à son nid une forme différente : il le roule en spirale à peu près comme un
nautile; il le suspend, comme le toucnam-courvi,
à l'extrémité d'une petite branche, presque toujours
au-dessus d'une eau dormante, et son ouverture est
constamment tournée du côté de l'est, c'est-à-dire
du côté opposé à la pluie. De cette manière le nid
est non seulement fortifié avec intelligence contre
l'humidité, mais il est encore défendu contre les
différentes espèces d'animaux qui cherchent les œufs
du baglafecht pour s'en nourrir.

XVIII.

#### LE GROS-BEC D'ABYSSINIE.

#### Loxia Abyssinica. GMEL.

Je rapporte encore au gros-bec cet oiseau d'Abyssinie, qui lui ressemble par le trait caractéristique, je veux dire par la grosseur de son bec, comme aussi par la grosseur totale de son corps. Il a l'iris rouge, le bec noir, ainsi que le dessus et les côtés de la tête, la gorge et la poitrine; le reste du dessous du corps, les jambes et la partie supérieure du corps, d'un jaune clair, mais qui prend une teinte de brun à l'endroit où il s'approche du noir de la partie antérieure, comme si dans ces endroits ces deux couleurs se fondoient en une seule; les plumes scapulaires sont noirâtres; les couvertures des ailes brunes, bordées de gris; les pennes des ailes et de la queue brunes, bordées de jaune, et les pieds d'un gris rougeâtre.

Ce que l'histoire du gros-bec d'Abyssinie offre de plus singulier, c'est la construction de son nid, et l'espèce de prévoyance qu'elle suppose dans cet

(¹) Cet oiseau ne différe pas du toucnam-courvi. (Lozia Philippina. L.) (A. R.)

oiseau, et qui lui est commune avec le toucnamcourvi et le baglafecht. La forme de ce nid est à peu près pyramidale, et l'oiseau a l'attention de le suspendre toujours au-dessus de l'eau à l'extrémité d'une petite branche; l'ouverture est sur l'une des faces de la pyramide, ordinairement tournée à l'est. La cavité de cette pyramide est séparée en deux par cloison; ce qui forme, pour ainsi dire, deux chambres; la première, où est l'entrée du nid, est une espèce de vestibule où l'oiseau s'introduit d'abord; ensuite il grimpe le long de la cloison intermédiaire; puis il redescend jusqu'au fond de la secondo chambre où sont les œufs. Par l'artifice assez com pliqué de cette construction, les œufs sont à couvert de la pluie, de quelque côté que souffle le vent, et il faut remarquer qu'en Abyssinle la saison des plules dure six mois; car c'est une observation générale, que les inconvénients exaltent l'industrie, à moins qu'étant excessifs ils ne la rendent inutile et ne l'é touffent entièrement. Ici il y avoit à se garantir non seulement de la pluie, mais des singes, des écureuils, des serpents, etc. L'oiseau semble avoir prévu tous ces dangers, et, par des précautions raisonnées, les avoir écartés de sa géniture. Cette espèce est nouvelle, et nous devons tout ce que nous en avons dit à M. le chevaller Bruce.

XIX.

### LE GUIFSO BALITO (1).

Loxia tridactyla. GMEL.

11 n'est point d'espèce européenne avec laquelle cet oiseau étranger ait plus de rapports que celle de nos gros-becs : comme eux, il fuit les lieux habités et vit retiré dans les bois solitaires; comme eux, il est aussi peu sensible aux plaisirs de l'amour, puisqu'il ne connoît pas le plaisir de chanter; comme eux enfin, il ne se fait guère entendre que par les coups de bec réitérés dont il perce les noyaux pour en tirer l'amande : mais il diffère des gros-becs par deux traits assez marqués: premièrement son bec est dentelé sur les bords; en second lieu, ses pleds n'ont que trois doigts, deux en avant et un en arrière, disposition remarquable et qui n'a lieu que dans un petit nombre d'espèces. Ces deux traits de dissemblance m'ont paru assez décisifs pour que je dusse distinguer cet olseau par un nom particulier, et je lui ai conservé celui sous lequel il est connu dans son pays natal.

La tête, la gorge et le devant du cou sont d'un beau rouge qui se prolonge en une bande assez

() Le nom entier de cet oiseau, tel qu'il se trouve sur les figures de M. le chevalier Bruce, est guifso balito dimmo-won jerek.

étroite sous le corps jusqu'aux convertures inférienres de la queue: il a tout le reste du dessous du corps, la partie supérieure du cou, le dos et la queue noirs; las couvertures supérieures des ailes brunes, bordées de blanc; les pennes des ailes brunes, l'ordées de verdêtre, et les pieds d'un rouge très obscur. Les ailes, dans leur situation de repos, ne vent qu'au milieu de la longueur de la queue.

XX.

### LE GROS-BEC TACHETÉ

DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Loxia nævia. Gmel.

L'oiseau que nous avons fait représenter sous ce nom dans les planches enluminées (nº 650, fig. 4), quoique différent de nos gros-becs d'Europe par les couleurs et la distribution des taches, nous paroît néanmoins assez voisin de cette espèce pour qu'on puisse le regarder comme une variété produite par le climat, et par cette raison, nous ne lui donnons pas un nom particulier. D'ailleurs M. Sonnerat nous a assuré très positivement que cet oiseau est le même que celui de l'article ter représenté dans la planche 104, fig. 4; et il observe que ce qui fait paroître ces oiseaux différents les uns des autres, c'est qu'ils changent de couleur tous les ans.

XXI

### LE GRIVELIN A CRAVATE.

Loxia collaris. L.

L'oiseau que nous avons fait représenter dans les planches enluminées (n° 659, fig. 2) sous la dénomination de gros-bec d'Angola, parce qu'il nous est venu de cette province de l'Afrique, nous paroît approcher de l'espèce du grivelin; et, comme il a tout le cou et le dessous de la gorge revêtus et environnés d'une espèce de cravate blonde qui même s'étend jusqu'au-dessus du bec, nous avons eru pouvoir lui donner le nom de grivelin à cravate. Nous ne connolssons rien de ses habitudes naturelles.

#### LE MOINEAU(1).

#### Fringilla domestica. L.

Autant l'espèce du moineau est abondante en individus, autant le genre de ces oiseaux paroit d'abord

(1) En grec., τρωγλιτής; en latin, passer domesticus; en italien, passera ou passera cassaringo; en espagnol, paraal; en allemand, huss-par, haus-sperling; en anglois, house-sparrow.

nombreux en espèces. Un de nos nomenclateurs en compte jusqu'à soixante-sept espèces différentes et neuf varietés; ce qui fait en tout soixante et seixe oiscaux, dont il compose ou plutôt charge bien gratuitement ce genre, dans lequel on est étonné de trouver les linottes , les pinsons , les serins , les verdiers , les bengalis, les sénégalis, les mayas, les cardinaux, les veuves et quantité d'autres oiseaux étrangers qu'on ne doit point appeler moineaux, et qui demandent chacun un nom particulier. Pour nous reconneitre au milieu de cette troupe confuse, nous écarterons d'abord de notre moineau, qui nous est bien connu, tous les oiseaux que nous venons de nommer, et qui pous sont de même assez connus pour s'assurer qu'ils ne sont pas des moineaux. Suivant donc ici notre plan général, nous ferons une espèce principale de chacun de ces oiseaux de notre climat, à laquelle nous rapporterons les espèces étrangères qui nous paroîtront en différer moins que de toutes les autres espèces : ainsi nous ferons un article pour le moineau, un autre pour la linotte, un troisième pour le pinson, un quatrième pour le serin, un cinquième pour le verdier, etc.

Nous séparerons encore du moineau proprement dit deux autres oiseaux qui en sont encore plus voisins qu'aucun des précèdents, qui sont également de notre climat, et dont l'un porte le nom de moineau de campagne, et l'autre moineau de bois. Nous leur donnerons ou plutôt nous leur conserverons les noms de friquet et de soulcte, qui sont leurs anciens et vrais noms, parce qu'en effet ce ne sent pas de francs moineaux et qu'ils en diffèrent par la forme et par les mœurs. Nous ferons donc encore un article particulier pour chacun de ces deux oisceux. C'est là le seul moyen d'éviter la consusion des idées; car toutes les fois que dans une méthode l'on nous présente, comme ici, soixante ou quatrevingts espèces sous le même genre et sous une dénomination commune, il n'en faut pas davantage pour juger non seulement de la très grande imperfection de cette méthode, mais encore de son mauvais effet, puisqu'elle confond les choses au lieu de les démêler, et que, bien loin de porter la lumière sur les objets, elle rassemble alentour des nuages et des ténèbres.

Notre moineau est assez connu de tout le monde pour n'avoir pas besoin de description; cependant nous l'avons fait représenter dans les planches entuminées (n° 6 et 55), pour faire voir les différences de l'âge. Le n° 6, fig. 4, représente le moineau adulte qui a subi ses mues, et le n° 55, fig. 1, le joune moineau avant sa première mue. Ce changement de couleur dans le plumage et dans les coins de l'ouverture du hec est général et constant; mais il y a dans cette même espèce des variétés particulières et accidentelles; car en trouve quelquefois des

moineaux blancs, d'autres variés de brun et de blanc, d'autres presque tout noirs (1), et d'autres jaunes. Les femelles ne diffèrent des mâles qu'en ce qu'elles sont un peu plus petites et que leurs couleurs sont plus foibles.

Indépendamment de ces premières variétés, dont les unes sont générales et les autres particulières, et qui se trouvent toutes dans nos climats, il y en a d'autres dans des climats plus éloignés qui semblent prouver que l'espèce est répandue du nord au midi dans notre continent depuis la Suède jusqu'en Égypte, au Sénégal, etc. Nous ferons mention de ces variétés à l'article Oiseaux étrangers qui ont rapport à notre moineau.

Mais, dans quelque contrée qu'il habite, on ne le trouve jamais dans les lieux déserts, ni même dans ceux qui sont éloignés du séjour de l'homme : les moineaux sont, comme les rats, attachés à nos habitations; ils ne se plaisent ni dans les bois ni dans les vastes campagnes : on a même remarque qu'il y en a plus dans les villes que dans les villages, et qu'on n'en voit point dans les hameaux et dans les fermes qui sont au milieu des forêts : ils suivent la société pour vivre à ses dépens; comme ils sont paressoux et gourmands, c'est sur des provisions toutes faites, c'est-à-dire sur le bien d'autrui, qu'ils prennent leur subsistance; nos granges et nos greniers, nos basses-cours, nos colombiers, tous les lieux, en un mot, où nous rassemblons ou distribuons des grains, sont les lieux qu'ils fréquentent de préférence; et comme ils sont aussi voraces que nombreux, ils ne laissent pas de faire plus de tort que leur espèce ne vaut; car leur plume ne sert à rien, leur chair n'est pas bonne à manger, leur volx blesse l'orelile, leur familiarité est incommode, leur pétulance grossière est à charge; ce sont de ces gens que l'on trouve partout et dont on n'a que faire, si propres à donner de l'humeur, que dans certains endroits on les a frappés de proscription en mettant à prix leur vie.

Et ce qui les rendra éternellement incommodes, c'est non seulement leur très nombreuse multiplication, mais encore leur défiance, leur finesse, leurs ruses et leur opiniatreté à ne pas désemparer les lieux qui leur conviennent. Ils sont fins, peu craintifs, difficiles à tromper; ils reconnoissent aisément

(\*) Il se trouve en Lorraine des moineaux noirs: mais ce sent certainement des moineaux ordinaires, lesquels, se tenant habituellement dans les halles des verreries qui sont répandues en grand nombre au pied des montagnes, s'y sont enfumés. M. le docteur Lottinger se trouvant dans une de ces verreries vit une troupe de moineaux ordinaires, parmi lesquels il y en avoit de plus ou moins noirs: un ancien du lieu lui dit qu'ils le devenoient quelquefoia dans les halles de cette verrerie au point d'être tout-à-fait méconneissables.

les piéges qu'on leur tend; ils impatientent ceux qui veulent se donner la peine de les prendre. Il faut pour cela tendre un filet d'avance, et attendre plusieurs heures, souvent en vain; et il n'y a guère que dans les saisons de disette et dans les temps de neige où cette chasse puisse avoir du succès; ce qui néanmoins ne peut faire une diminution sensible sur une espèce qui se multiplie trois fois par an. Leur nid est composé de foin au dehors et de plumes en dedans. Si vous le détruisez, en vingt-quatre heures ils en font un autre; si vous jetez leurs œufs, qui sont communément au nombre de cinq ou six, et souvent davantage (1), huit ou dix jours après ils en pondent de nouveaux; si vous les tirez sur les arbres ou sur les toits, ils ne s'en recèlent que mieux dans vos greniers. Il faut à peu près vingt livres de blé par an pour nourrir une couple de moineaux; des personnes qui en avoient gardé dans des cages m'en ont assuré. Que l'on juge par leur nombre de la déprédation que ces oiseaux font de nos grains; car quoiqu'ils nourrissent leurs petits d'insectes dans le premièr âge, et qu'ils en mangent eux-mêmes en assez grande quantité, leur principale nourriture est notre meilleur grain. Ils suivent le laboureur dans le temps des semailles, les moissonneurs pendant celui de la récolte, les batteurs dans les granges, la fermière lorsqu'elle jette le grain à ses volailles ; ils le cherchent dans le colombier et jusque dans le jabot des jeunes pigeons, qu'ils percent pour l'en tirer : ils mangent aussi les mouches à miel, et détruisent ainsi de préférence les seuls insectes qui nous soient utiles; enfin ils sont si malfaisants, si incommodes, qu'il seroit à désirer qu'on trouvât quelque moyen de les détruire. On m'avoit assuré qu'en faisant fumer du soufre sous les arbres où ils se rassemblent en certaines saisons et s'endorment le soir, cette fumée les suffoqueroit et les feroit tomber; j'en ai fait l'épreuve sans succès, et cependant je l'avois faite avec précaution et même avec intérct, parce que l'on ne pouvoit leur faire quitter le voisinage de mes volières, et que je m'étois aperçu que non seulement ils troubloient le chant de mes oiseaux par leur vilaine voix, mais que même, à force de répéter leur désagréable tui, tui, ils altéroient le chant des serins, des tarins, des linottes, etc. Je fis donc mettre sur un mur couvert par de grands marronniers d'Inde dans lesquels les moineaux s'assembloient le soir en très grand nombre; je sis mettre, dis-je, plusieurs terrines remplies de soufre mêlé d'un peu de charbon et de résine : ces matières, en s'enslammant, produisirent une épaisse fumée qui ne sit d'autre esset que d'éveiller les moineaux; à mesure que la fumée les gagnoit, ils s'éle-

(1) Olina dit qu'ils font jusqu'à huit œufs, et jamais mains de quatre

voient au haut des arbres, et enfin îls en désemparèrent pour gagner les toits voisins; mais aucun ne tomba: je remarquai seulement qu'il se passa trois jours sans qu'ils se rassemblassent en nombre sur ces arbres enfumés; mais ensuite ils reprirent leur première habitude.

Comme ces oiseaux sont robustes, on les élève facilement dans des cages : ils vivent plusieurs années, surtout s'ils y sont sans femelles; car on prétend que l'usage immodéré qu'ils en font abrège beaucoup leur vie. Lorsqu'ils sont pris jeunes, ils ont assez de docilité pour obéir à la voix, s'instruire et retenir quelque chose du chant des oiseaux auprès desquels on les met. Naturellement familiers. ils le deviennent encore davantage dans la captivité; cependant ce naturel familier ne les porte pas à vivre ensemble dans l'état de liberté. Ils sont assez solitaires, et c'est là peut-être l'origine de leur nom (1). Comme ils ne quittent jamais notre climat et qu'ils sont toujours autour de nos maisons, il est aisé de les observer et de reconnoître qu'ils vont ordinairement seuls ou par couple. Il y a cependant deux temps dans l'année où ils se rassemblent, non pour voler en troupe, mais pour se réunir et piailler tous ensemble, l'automne sur les saules le long des rivières, et le printemps sur les épicéas ou autres arbres verts: c'est le soir qu'ils s'assemblent, et, dans la bonne saison, ils passent la nuit sur les arbres; mais en hiver ils sont souvent seuls ou avec leurs femelles dans un trou de muraille, ou sous les tuiles de nos toits, et ce n'est que quand le froid est très violent qu'on en trouve quelquefois cinq ou six dans le même gîte, où probablement ils ne se mettent ensemble que pour se tenir chauds.

Les mâles se battent à outrance pour avoir des femelles, et le combat est si violent qu'ils tombent souvent à terre. Il y a peu d'oiseaux si ardents, si puissants en amour : on en a vu se joindre jusqu'à vingt fois de suite, toujours avec le même empressement, les mêmes trépidations, les mêmes expressions de plaisir; et ce qu'il y a de singulier, c'est que la femelle paroit s'impatienter la première d'un jeu qui doit moins la fatiguer que le mâle, mais qui peut lui plaire aussi beaucoup moins, parce qu'il n'y a nul préliminaire, nulles caresses, nul assortiment à la chose; beaucoup de pétulance sans tendresse, toujours des mouvements précipités qui n'indiquent que le besoin pour soi-même. Com parez les amours du pigeon à celles du moineau, vous y verrez presque toutes les nuances du physique au moral.

Ces oiseaux nichent ordinairement sous les tuiles, dans les chéneaux, dans les trous de murailles, ou dans les pots qu'on leur offre, et souvent aussi dans

<sup>(&#</sup>x27;) Móvos, un seul, solitaire, moine, moineau.

les puits et sur les tablettes des fenêtres dont les vitrages sont défendus par des persiennes à claire voie; néanmoins il y en a quelques uns qui font leur nid sous les arbres : l'on m'a apporté de ces nids de moineaux pris sur de grands noyers et sur les saules très élevés; ils les placent au sommet de ces arbres, et les construisent avec les mêmes matériaux, c'est-à-dire avec du foin en dehors et de la plume en dedans : mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils y ajoutent une espèce de calotte par-dessus qui couvre le nid, en sorte que l'eau de la pluie ne peut y pénétrer, et ils laissent une ouverture pour entrer au-dessous de cette calotte, tandis que, quand ils établissent leur nid dans des trous ou dans des lieux couverts, ils se dispensent avec raison de faire cette calotte, qui devient inutile puisqu'il est à couvert. L'instinct se maniseste donc ici par un sentiment presque raisonné, et qui suppose au moins la comparaison de deux petites idées. Il se trouve aussi des moineaux plus paresseux, mais en même temps plus hardis que les autres, qui ne se donnent pas la peine de construire un nid, et qui chassent du leur les hirondelles à cul blanc; quelquefois ils battent les pigeons, les font sortir de leur boulin, et s'y établissent à leur place. Il y a, comme l'on voit, dans ce petit peuple, diversité de mœurs, et par conséquent un instinct plus varié, plus perfectionné que dans la plupart des autres oiseaux, et cela vient sans doute de ce qu'ils fréquentent la société : ils sont à demi domestiques sans être assujettis ni moins indépendants; ils en tirent tout ce qui leur convient sans y rien mettre du leur, et ils y acquièrent cette finesse, cette circonspection d'instinct qui se marque par la variété de leurs habitudes relatives aux situations, aux temps et aux autres circonstances.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AU MOINEAU.

I.

## MOINEAU DU SÉNÉGAL

Emberiza quelea. GMEL.

L'oiseau représente dans les planches enluminées (n° 223, fig. 1) sous la dénomination de moineau du Sénégal, et auquel nous ne donnerons pas d'autre nom, parce qu'il nous paroit être de la même espèce que notre moineau d'Europe, dont il ne diffère que par la couleur du bec, le sommet de la tête et les parties inférieures du corps qu'il a rougeatres, tandis que, dans le moineau d'Europe, le

bec est brun, le sommet de la tête et les parties inférieures du corps sont grises. Mais comme la grandeur, la forme, la position du corps, du bec, de la queue, des pieds, tout le reste, en un mot, nous a paru semblable, nous ne pouvons guère douter de l'identité de l'espèce de cet oiseau du Sénégal avec notre moineau d'Europe, et nous regarderons la différence de couleur comme une variété produite par l'influence du climat.

L'oiseau dont le mâle et la femelle sont représentés (fig. 4 et 2) dans les planches enluminées (nº 665), ne nous paroît être qu'une variété de celui-ci.

H.

### MOINEAU A BEC ROUGE DU SÉNÉGAL (').

Il en est de même de l'oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 483, fig. 2) sous la dénomination de moincau à bec rouge du Sénégal, et auquel nous ne donnerons pas d'autre nom, parce qu'il ne nous paroît être qu'une variété peut-être d'âge ou de sexe du précédent, d'autant qu'il est du même climat. Ainsi ces deux oiseaux d'Afrique doivent être regardés comme de simples variétés dans l'espèce du moineau d'Europe.

HI.

### LE PÈRE NOIR.

### Fringilla noctis. L.

Voici maintenant des oiseaux étrangers dont l'espèce, quoique voisine de celle de notre moineau, nous paroît néanmoins en différer assez pour leur donner des noms particuliers; par exemple, l'oiseau d'Amérique auquel les habitants de nos iles ont donné le nom de père noir que nous lui conservons, n'est pas précisément un moineau. Cet oiseau est représenté dans les planches enluminés (n° 201, fig. 4). Il paroît qu'on le trouve non seulement dans nos iles, mais aussi dans la terre ferme du continent méridional de l'Amérique, comme au Mexique; car il a été indiqué par Fernandès sous le nom mexicain yohual tototl, et donné par Hans Sloane comme oiseau de la Jamaïque. Nous présumons aussi que les trois oiseaux représentés dans les planches enluminées (nº 224) pourroient bien n'être que des variétés de celui-ci; la seule chose qui s'oppose à cette présomption, c'est qu'ils se trouvent dans des climats très éloignés les uns des autres. Ils ont été nommés au bas de nos planches, I, moineau de Macao; II, moineau de Java; III, moineau de Cayenne. Néanmoins ils ne nous paroissent faire que

(1) Variété du précédent. (A. R.)

le même oiseau, et n'être que des variétés de l'espèce du père noir; car, quoique ces noms de climat aient été donnés par les voyageurs qui ont apporté ces oiseaux en France, je ne sais s'ils méritent toute confiance. D'ailleurs il se pourroit aussi que cette espèce d'oiseau noir se trouvât également dans les elimats chauds des deux continents.

Indépendamment de ces trois oiseaux qu'on peut rapporter à l'espèce du père noir, il y en a encore d'autres qui ne nous paroissent être aussi que des variétés de cette même espèce. L'oiseau que nous avons fait représenter dans les planches (n° 291, fig. 4, le mâle, et fig. 2, la femelle), sous le nom de moineau du Brésil, ressemble si fort au père noir, qu'on ne peut guère douter qu'il ne soit de son espèce. A la vérité, cette ressemblance presque parfaite ne se trouve que dans le mâle; les couleurs de la femelle sont fort différentes: mais cela même nous apprend combien peu l'on doit compter sur la différence des couleurs pour constituer celle des espèces.

Enfin il y a encore une espèce voisine de notre moineau, et qu'on pourroit se dispenser de rapporter immédiatement à celle du père poir, s'il n'y avoit pas une grande dissérence dans la longueur de la queue; c'est l'oiseau représenté dans les planches enluminées (nº 183, fig. 1) sous la dénomination de moine:u du royaume de Juda. Nous l'appellerons père noir à longue queue, parce qu'il nous paroit être de la même espèce que le père noir, et n'en différer que par sa queue, qui est plus longue et composée de plumes de grandeur inégale (1). Si les noms des climats nous ont été fidèlement transmis, on voit que l'espèce du père noir se trouve aux iles Antilles, à la Jamaïque, au Mexique, à Cayenne, au Brésil, au royaume de Juda, ensuite en Abyssinie, à Java, et jusqu'à Macao, c'est-à-dire dans toutes les contrées méridionales de l'ancien et du neuveau continent.

ΙV.

### LE DATTIER, OU MOINEAU DE DATTE.

### Fringilla Capsa. LATH.

M. Shaw a parlé de cet oiseau dans ses Voyages, sous le nom de *moineau de Cupsa*, et M. le chevalier Bruce m'en a fait voir le portrait en minia-

(') M. le chevalier Bruce, après avoir attentivement examiné est elseau, l'a reconnu pour être le même que le mascalouf d'Abyssiaie. On l'y nomme aussi oiseau de la croix, parce qu'il arrive ordinairement le jour de l'Exaltation de la sainte Croix dans cette contrée, où il annonce la fin des pluies. M. Bruce ajoute qu'on voit aux sources du Nil, dans le même temps de la cessation des pluies, un oiseau qui ressemble en tout au mascalouf, excepté par la queue, qu'il a beaucoup plus courte.

ture, d'après lequel j'ai fait la description suivante.

Le moineau de datte a le bec court, épais à sa base et accompagné de quelques moustaches près des angles de son ouverture; la pièce supérieure noire, l'inférieure jaunâtre, ainsi que les pieds; les ongles noirs; la partie antérieure de la tête et la gorge blanches; le reste de la tête, le cou, le dessus du corps, et même le dessous, d'un gris plus ou moins rougeâtre; mais la teinte est plus forte sur la poitrine (¹) et les petites couvertures supérieures des ailes: les pennes des ailes et de la queue sont noires: la queue est un tant soit peu fourchue, assez longue, et dépasse l'extrémité des ailes repliées des deux tiers de sa longueur.

Cet oiseau vole en troupes; il est familier et vient chercher les grains jusqu'aux portes des granges. Il est aussi commun dans la partie de la Barbarie située au sud du royaume de Tunis, que les moineaux le sont en France; mais il chante beaucoup mieux, s'il est vrai, comme l'avance M. Shaw, que son ramage soit préférable à celui des serins et des rossignols (2). C'est dommage qu'il soit trop délicat pour être transporté loin de son pays natal; du moins toutes les tentatives qu'on a faites jusqu'ici pour nous l'amener vivant ont été infructueuses.

## LE FRIQUET O.

### Fringilla montana. L.

Cet oiseau est certainement d'une espèce différente de celle du moineau, et par conséquent ne doit pas en porter le nom. Quoique habitants du même climat et des mêmes terres, ils ne se mêlent point ensemble, et la plupart de leurs habitudes naturelles sont toutes différentes. Le moineau ne quitte pas nos maisons, se pose sur nos murailles et sur nos toits, y niche et s'y nourrit; le friquet ne s'en approche guère, se tient à la campagne, fréquente les bords des chemins, se pose sur les arbustes et les plantes basses, et établit son nid dans des crevasses, dans des trous, à peu de distance de la terre. On prétend qu'il niche aussi dans les bois et dans les creux d'arbres; cependant je n'en ai jamais vu dans les bois qu'en passant : ce sont les campagnes ouvertes et les plaines qu'ils habitent de préférence. Le moineau a le volpesant et toujours assez court; il ne peut aussi

(') M. Shaw parle de quelques reflets qu'il a aperçus sur la poitrine.

(\*) J'aurois été tenté, à cause du joli ramage de cet oiseau, de le rauger avec les serins; mais le chevalier Bruce, qui l'a beaucoup vu, et à qui j'ai fait part de mon idée, a persisté dans l'opinion qu'il étoit, qu'en devoit le rapporter aux moineaux.

(3) En allemand, baum-sperking.

marcher qu'en sautillant assez lentement et de mauvaise grâce, au lieu que le friquet se tourne plus lestement et marche mieux. L'espèce en est beaucoup moins nombreuse que celle du moineau, et il y a toute apparence que leur ponte, qui n'est que de quatre ou cinq œufs, ne se répète pas et se borne à une seule couvée; car les friquets se rassemblent en grande troupe dès la fin de l'été, et demeurent ensemble pendant tout l'hiver. Il est aisé, dans cette saison, d'en prendre un grand nombre sur les buissons où lls gitent.

Cet oiseau, lorsqu'il est posé, ne cesse de se remuer, de se tourner, de frétiller, de hausser et baisser sa queue; et c'est de tous ses mouvements, qu'il fait d'assez bonne grâce, que lui est venu le nom de friquet. Quoique moins hardi que le moineau, il ne fuit pas l'homme; souvent même il accompagne les voyageurs et les suit sans crainte. Il vole en tournant et toujours assez bas; car on ne le voit point se percher sur les grands arbres, et ceux qui lui ont donné le nom de moineau de noyer ont confondu le friquet avec la soulcie, qui se tient en effet sur les arbres élevés, et particulièrement sur les noyers.

Cette espèce est sujette à varier; plusieurs naturalistes ont donné le moineau de montagne (1), le moineau à collier (2) et le moineau fou des Italiens, comme des espèces différentes de celle du friquet a cependant le moineau fou et le friquet sont absolument le même oiseau, et les deux autres espèces n'en sont que de très légères variétés. Après avoir comparé les descriptions, les figures et les oiseaux en nature, il nous a paru que tous quatre n'étoient dans le fond que le même oiseau, et que ses quatre espèces nominales devoient se réduire à une seule réelle, qui est celle du friquet (3),

La preuve que le passera mattugia ou moineau fon des Italians est le friquet même, ou tout au plus une simple variété de cette espèce, dont il ne diffère que par la distribution des couleurs, c'est qu'Olina, qui en donne la description et la figure, dit positivement qu'on l'a nommé passera mattugia, moineau fou, parce qu'il ne peut rester un seul moment sans remuer; et c'est à ce même mouvement continuel qu'on doit, comme je l'ai dit, attribuer l'originede son nom françois. Ne seroit-il pas plus que singulier que cet oiseau, si peu rare en France, ne se trouvât point en Italie, comme l'ont écrit nos no-

(') En allemand, ringel-spatz, ringel-sperling, feldsperling, wald-sperling.

(1) In allemand, bery-sperling, wald-sperling; an anglois, mountain sparrow, white cap.

(3) Le moineau de montagne et le moineau à collier sont le même oiseau, et ils ne différent du friquet que par un collier blanc ou blanchâtre qu'ils portent au haut du cou.

menclateurs modernes, qui n'ont pas reconnu que le moineau fou d'Italie étoit notre friquet? Il paroît, au contraire, qu'il y a plus de variétés de cette espèce en Italie qu'en France: elle s'est donc répandue des pays tempérés dans les pays plus chauds, et non pas dans les climats froids; car on ne la trouve point en Suède. Mais je suis surpris que M. Salerne dise que cet oiseau ne se voit ni en Allemagne ni en Angleterre, puisque les naturalistes allemands et anglois en ont donné des descriptions et la figure; M. Frisch prétend même que le friquet et le serin de Canarie peuvent s'unir et produire ensemble une race bâtarde, et qu'on en a fait l'épreuve en Allemagne.

Au reste, le friquet (nº 267, fig. 1), quoique plus remuant, est cependant moins pétulant, moins familier, moins gourmand que le moineau; c'est un oiseau plus innocent et qui ne fait pas grand tort aux grains: il préfère les fruits, les graines sauvages, telles que celles de chardons, sur lesquels il se pose volontiers, et mange aussi des insectes. Il fuit le séjour et la rencontre du moineau, qui est plus fort et plus méchant que lui. On peut l'élever en cage et l'y nourrir comme le chardonneret; il y vit einq ou six ans : son chant est assez peu de chose, mais tout différent de la voix désagréable du moineau. On a observé que, quoiqu'il soit plus doux que le moineau, il n'est cependant pas aussi docile; et cela vient de son naturel qui l'éloigne de l'homme, et qui, pour être un peu plus sauvage, n'en est peut-être que meilleur.

# OISEAUX ÉTRANGERS

#### QUI ONT RAPPORT AU FRIQUET.

L'oiseau qu'on appelle le passercau sauvage en Provence nous paroit être une simple variété du friquet. Son chant, dit M. Guys, ne finit point quand il commence, et n'est pas le même que celui du moineau. Il ajoute que cet oiseau, très farouche, cache sa tête entre des pierres, laissant le reste du corps à découvert, et croit se mettre à l'abri des attaques par cette précaution. Il se nourrit de graines à la campagne, et il y a des années où il est très rare en Provence.

Mais outre cet oiseau et les autres variétés de cette espèce qui se trouvent dans nos climats et que nous avens indiquées, d'après nos nomenclateurs, sous les noms de moineau de montagne, moineau de collier et moineau fou, il s'en trouve d'autres dans des climats éloignés.

t.

#### LE PASSE-VERT.

Le premier de ces oiseaux étrangers, qu'on peut rapporter au friquet comme variété, ou du moins comme espèce très voisine de la sienne, est celui qui est représenté dans les planches enluminées (n° 201, fig. 2) sous la dénomination de moineau d tête rouge de Cayenne, et auquel nous donnons ici le nom de passe-vert, comme qui diroit passereau vert, parce qu'il a tout le dessus du corps verdâtre; mais quoiqu'il diffère presque autant qu'il est possible du friquet par les couleurs; c'est néanmoins de tous les oiseaux de notre climat celui dont il approche le plus.

IL

#### LE PASSE-BLEU.

### Tanagra cærulea. LATH.

Il en est de même de l'oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 205, fig. 2) sous la dénomination de moineau bleu de Cayenne, et auquel nous donnons ici le nom de passe-bleu ou passereau bleu, parce qu'il est presque entièrement bleu, et que du reste il approche plus de l'espèce du friquet que d'aucune espèce de notre climat. Au reste, le passe-vert et le passe-bleu, étant tous deux du même climat de Cayenne, on ne peut guère décider si ce sont deux espèces distinctes et séparées, ou s'ils sont d'une seule et même espèce.

III.

### LES FOUDIS.

Une autre espèce qu'on peut rapporter à celle du friquet, c'est celle de l'oiseau appelé à Madagascar foudi lehémené, auquel je conserve ici partie de ce nom. M. Brisson l'a indiqué le premier sous la dénomination de cardinal de Madagascar. Il est représenté dans les planches en luminées (n° 454, fig. 2) sous le nom de moineau de Madagascar. (Loxia Madagascariensis. L.)

Il y a deux autres oiseaux, dont l'un représenté dans les planches enluminées (n°6, fig. 2) sous la dénomination de cardinal du cap de Bonne-Espérance, etl'autre (n° 154, fig. 4), sous celle de moineau du cap de Bonne-Espérance, me paroissent être, le premier le mâle et le second la femelle, d'une variété dans l'espèce du foundi : car ils n'en diss'erent qu'en ce qu'ils ont le dessous du corps noir; et, par ce caractère, nous les appellerons foudis à ventre noir, pour les distinguer du foudi qui a le ventre rouge. Mais, comme ils se ressemblent par tout le reste, nous croyons qu'étant du même climat ils sont de la même espèce.

IV.

### LE FRIQUET HUPPÉ.

### Fringilla cristata. L.

Une autre espèce étrangère, qui nous paroît encore voisine de celle du friquet par la grandeur et par la forme, quoiqu'elle en diffère beaucoup par les couleurs, c'est l'oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 481, fig. 1 et fig. 2) sous les dénominations de moineau de Cayenne et de moineau de la Caroline, qui se ressemblent assez pour nous porter à croire qu'étant de pays tempérés et chauds du même continent, l'un (fig. 1) est le mâle, et l'autre (fig. 2) la femelle. Nous lui donnons le nom de friquet huppé pour le distinguer de tous les oiseaux du même genre.

V

### LE BEAU MARQUET.

### Fringilla clegans. GMEL.

Enfin nous croyons que l'on peut rapporter à l'espèce du friquet plutôt qu'à aucune autre, le bel oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 203, fig. 4) sous la dénomination de moineau de la côte d'Afrique, parce qu'il a été envoyé de ces contrées, et nous l'appellerons beau marquet, parce qu'étant d'une espèce différente de celle du friquet et de toutes les autres que nous venons d'indiquer, il mérite un nom particulier, et celui de beau marquet désigne qu'il est beau et bien marqué sous le ventre. Ce nom et un coup d'œil sur la figure coloriée suffiront pour le faire reconnoître et distinguer de tous les autres oiseaux.

### LA SOULCIE (1).

#### Fringilla petronia. L.

On a souvent confondu cet oiseau (nº 225), air.si que le friquet, avec notre moineau; cependant il est d'une autre espèce, et il diffère de l'un et de l'autre en ce qu'il est plus grand, qu'il a le bec plus fort, plus rouge que noir, et qu'il n'a, pour ainsi dire, aucune habitude naturelle qui lui soit commune avec le moineau. Celui-ci demeure dans les villes; la soulcie ne se plaît que dans les bois, et c'est ce qui lui a fait donner par la plupart des naturalistes le nom de moineau de bois; il y niche dans des creux d'arbres, ne produit qu'une fois l'année quatre ou

(') En italien, passera alpestre, petronia marina; en allemand, graufinek.

cinq œufs; ils se rassemblent en troupes dès que les netits sont assez forts pour accompagner les vieux, c'est-à-dire vers la fin de juillet. Les soulcies se réunissent donc six semaines plus tôt que les friquets; leurs troupes sont aussi plus nombreuses, et ils vivent constamment ensemble jusqu'au retour de la saison des amours, où chacun se sépare pour suivre sa femelle. Quoique ces oiseaux restent également et constamment dans notre climat pendant toute l'année, il paroit néanmoins qu'ils craignent le froid des pays plus septentrionaux; car Linnæus n'en parle pas dans son énumération des oiseaux de Suède. Ils ne sont que de passage en Allemagne (1); ils ne s'y réunissent pas en troupes, et y arrivent un à un. Enfin ce qui paroit confirmer ce que nous venons de présumer, c'est qu'on trouve assez souvent de ces oiseaux morts de froid dans des creux d'arbres lorsque l'hiver est rigoureux. Ils vivent non seulement de grains et de graines de toute espèce, mais encore de mouches et d'autres insectes; ils aiment la société de leurs semblables, et les appellent dès qu'ils trouvent abondance de nourriture; et, comme ils sont presque toujours en grandes bandes, ils ne laissent pas de faire beaucoup de tort dans les terres nouvellement ensemencées. On a de la peine à les chasser ou à les détruire; car ils participent de l'instinct et de la défiance du moineau domestique: ils reconnoissent les piéges, les gluaux, les trébuchets : mais on les prend en grand nombre avec des filets.

# OISEAUX EȚRANGERS QUI ONT RAPPORT A LA SOULCIE.

I.

#### LE SOULCIET.

#### Fringilla monticola. GMEL.

La première espèce étrangère qui nous paroît voisine de celle de la soulcie, au point de n'en être qu'une variété, s'il est possible que cet oiseau ait passé d'un continent à l'autre, c'est celui qui est représenté dans les planches enluminées (n° 223, fig. 2) sous la dénomination de moineau du Canada, et que nous avons appelé le soulciet, parce qu'il est un peu plus petit que la soulcie, comme tous les autres animaux du 'nouveau continent, qui sont,

(') (cet oiseau n'étoit point ou presque point connu ci-devant en Lorraine; mais depuis quelques années il y est devenu très commun. (Note communiquée par M. Lottinger.)

dans la même espèce, moins grands que ceux de l'ancien.

II.

#### LE PAROARE.

#### Loxia Dominicana. GMEL.

Un autre bel oiseau des contrées méridionales de l'Amérique, qui nous paroît voisin de la soulcie, c'est celui que Marcgrave a indiqué sous le nom brasilien tije guacu paroara; et comme guacu n'est qu'un adjectif qui veut dire grand, et tije un nom générique, nous avons adopté celui de paroare comme dénomination spécifique, d'autant qu'il faut conserver le plus qu'il est possible à chaque espèce d'animal le nom de son pays; et c'est par cette raison que nous préférons ici le nom de paroare que cet oiseau porte au Brésil dans son pays natal, à celui de cardinal dominicain, que M. Brisson a adopté, parce qu'il a la tête rouge et le corps noir et blanc. La femelle diffère du mâle en ce que le devant de la tête n'est pas rouge, mais d'un jaune orangé, semé de points rougeâtres.

Nous appellerons aussi paroare huppé (Loxia cucullata, Lath.) un oiseau des mêmes continents, qui ne nous paroît être qu'une variété du paroare (n° 55, fig. 2), et qui en diffère par une huppe ou aigrette qu'il porte sur la tête. Ce bel oiseau est représenté dans les planches enluminées (n° 405) sous la dénomination de cardinal dominicain huppé de la Louisiane, parce qu'il nous a été envoyé de cette contrée de l'Amérique sous ce nom.

III.

#### LE CROISSANT.

### Fringilla arcuata. GMEL.

La troisième espèce étrangère qu'on doit rapporter à celle de la soulcie est l'oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 250, fig. 1) sous la dénomination de moineau du cap de Bonne-Espérance, qui lui a été donnée par M. Brisson, et que nous appelons ici croissant, parce qu'étant d'une espèce et d'un climat différents des autres, il lui faut un nom particulier tiré de quelques uns de ses attributs. Or cet oiseau, qui, par la distribution des couleurs, ne s'éloigne pas de notre soulcie, porte un croissant blanc qui s'étend depuis l'œil jusque sous le cou. Ce caractère unique nous a paru suffisant pour le dénommer et le faire reconnaître.

# LE SERIN DES CANARIES.

Fringilla Canaria. L.

Si le rossignol est le chantre des bois, le serin (nº 202, fig. 1) est le musicien de la chambre : le premier tient tout de la nature; le second participe à nos arts. Avec moins de force d'organe, moins d'étendue dans la voix, moins de variété dans les sons, le serin a plus d'oreille, plus de facilité d'imitation (1), plus de mémoire; et, comme la différence du caractère (surtout dans les animaux) tient de très près à celle qui se trouve entre leurs sens, le serin, dont l'oule est plus attentive, plus susceptible de recevoir et de conserver les impressions étrangères, devient aussi plus sociable, plus doux, plus familier : il est capable de connoissance et même d'attachement; ses caresses sont aimables, ses petits dépits innocents, et sa colère ne blesse ni n'offense. Ses habitudes naturelles le rapprochent encore de nous: il se nourrit de graines comme nos autres oiseaux domestiques; on l'élève plus aisément que le rossignol, qui ne vit que de chair et d'insectes, et qu'on ne peut nourrir que de mets préparés. Son éducation plus facile est aussi plus heureuse; on l'élève avec plaisir, parce qu'on l'instruit avec succès : il quitte la mélodie de son chant naturel pour se prêter à l'harmonie de nos voix et de nos instruments; il applaudit, il accompagne, et nous rend au-delà de ce qu'on peut lui donner. Le rossignol, plus sier de son talent, semble vouloir le conserver dans toute sa pureté; au moins paroît-il faire assez peu de cas des nôtres : ce n'est qu'avec peine qu'on lui apprend à répéter quelques unes de nos chansons. Le serin peut parler et sisser; le rossignol méprise la parole autant que le sisset, et revient sans cesse à son brillant ramage. Son gosier, toujours nouveau, est un chef-d'œuvre de la nature, auquel l'art humain ne peut rien changer, rien ajouter; celui du serin est un modèle de grâces d'une trempe moins ferme, que nous pouvons modifier. L'un a donc bien plus de part que l'autre aux agréments de la société : le serin chante en tout temps, il nous récrée dans les jours les plus sombres. Il contribue même à notre bonheur; car il fait l'amusement de toutes les jeunes personnes, les délices des recluses; il charme au moins les ennuis du cloître, porte de la gaieté dans les Ames innocentes et captives, et ses petites amours, qu'on peut considérer de près en le faisant nicher, ont rappelé mille et mille fois à la tendresse des cœurs

(°) Un serin, placé encore fort jeune près de mon bureau, y avoit pris un singulier ramage; il contrefaisoit le pruit que l'on fait en comptant des écus. (Note communiqués par M. Hébert, receveur-général à Dijon.)

sacrifiés : c'est faire autant de bien que nos vantours savent faire le mal.

C'est dans le climat heureux des Hespérides que cet oiseau charmant semble avoir pris naissance, ou du moins avoir acquis toutes ses perfections; car nous connoissons en Italie une espèce de serin plus petite que celle des Canaries; et en Provence une autre espèce presque aussi grande; toutes deux plus agrestes, et qu'on peut regarder comme les tiges sauvages d'une race civilisée. Ces trois oiseaux peuvent se mêler ensemble dans l'état de captivité: mais, dans l'état de nature, ils paroissent se prepager sans mélange, chacun dans leur climat : ils forment donc trois variétés constantes, qu'il seroit bon de désigner chacune par un nom différent, asin de ne les pas confondre. Le plus grand s'appeloit cinit ou cini des le temps de Belon (il y a plus de deux cents ans); en Provence, en le nomme encore sujourd'hui cini ou cigni, et l'on appelle venturon celui d'Italie. Le canari, le venturon et le cini sent les noms propres que nous adopterons peur désigner ces trois variétés, et le serie sera le nom de l'espèce générique.

Le venturon ou serin d'Italie se trouve non seulement dans toute l'Italie, mais en Grèce, en Turquie, en Autriche, en Provence, en Languedoc, en Catalogne, et probablement dans tous les climats de cette température : néanmoins il y a des années où il est fort rare dans nos provinces méridionales, et particulièrement à Marseille. Son chant est agréable et varié : la femelle est inférieure au mâle, et par le chant et par le plumage (¹). La forme, la couleur, la voix et la nourriture du venturon et du canari sont à peu près les mêmes, à la différence seulement que le venturon a le corps sensiblement plus petit, et que son chant n'est ni si beau ni si clair.

Le cini ou serin vert de Provence, plus grand que le venturon, a aussi la voix bien plus grande; il est remarquable par ses belles coulcurs, par la force de son chant, et par la variété des sons qu'il fait entendre. La femelle, un peu plus grosse que le mâle, est moins chargée de plumes jaunes, ne chante pas comme lui, et ne répond, pour ainsi dire, que par monosyllabes. Il se nourrit des plus petites graines qu'il trouve à la campagne; il vit long-temps en cage, et semble se plaire à côté du chardonneret; il paroît l'écouter et en emprunter des accents qu'il emploie agréablement pour varier son ramage (2). Il se trouve non seulement en Provence, mais encore en Dauphiné, dans le Lyonnois (3), en Bugey, à

(\*) Extrait du mémotre ci-dessus cité.

<sup>(1)</sup> Extrait d'un mémoire qui accompagnoit un envoi considérable d'oiseaux qui m'a été fait par M. Guys, de l'Académie de Marseille, homme de lettres connu par plusieurs bons ouvrages, et particulièrement par sen Voyage de Gréce.

<sup>(3)</sup> J'ai vu dans la campagne, en Bugey et aux envi-

Genève, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne (1). C'est le même oiseau qu'on connoît en Bourgogne sous le nom de serin. Il fait son nid sur ses osiers plantés le long des rivières, et ce nid est composé de crin et de poil à l'intérieur, et de mousse au dehors. Cet oiseau, qui est assez commun aux environs de Marseille et dans nos provinces méridionales, jusqu'en Bourgogne, est rare dans nos provinces septentrionales. M. Lottinger dit qu'il n'est que de passage en Lorraine.

La couleur dominante du venturon, comme du cini, est d'un vert jaune sur le dessus du corps, et d'un jaune vert sur le ventre : mais le cini, plus grand que le venturon, en diffère encore par une couleur brune qui se trouve par taches longitudinales sur les côtés du corps, et par ondes au-dessus; au lieu que, dans notre climat, la couleur ordinaire du canari est uniforme, d'un jaune citron sur tout le corps et même sur le ventre. Ce n'est cependant qu'à leur extrémité que les plumes sont teintes de cette belle couleur; elles sont blanches dans tout le reste de leur étendue. La femelle est d'un jaune plus pale que le male. Mais cette couleur citron tirant plus ou moins sur le blanc, que le canari prend dans notre climat, n'est pas la couleur qu'il porte dans son pays natal, et elle varie suivant les différentes températures. « J'ai remarqué, dit un de nos habiles naturalistes (2), que le serin des Canaries, qui devient tout blanc en France, est à Ténérisse d'un gris presque aussi foncé que la linotte; ce changement de couleur provient vraisemblablement de la froideur de notre climat. » La couleur peut varier aussi par la diversité des aliments, par la captivité, et surtout par les assortiments des différentes races. Dès le commencement de ce siècle, les oiseleurs comptoient déjà, dans la seule espèce des canaris, vingt-neuf variétés, toutes assez reconnoissables pour être bien indiquées (3). La tige primitive de ces vingt-neuf va-

rons de Lyon, des oiseaux assez semblables à des serins de Canarie: on les y appeloit signis ou cignis. J'en ai yu aussi à Genève dans des cages, et leur ramage ne me parut pas fort agréable. Je crois qu'on les appelle à Patis serins de Suisse (Note donnée par M. Hébert, receveur-général à Dijon.)

- (') On l'appelle en Catalogne, canari de montanya; en Italie, serin ou scarserin; en Aliemagne, fædenie; aux environs de Vienne, hirngryll; en Suisse, schwe-
  - (a) M. Adanson, Voyage du Sénégal, page 13.
- (3) Nous les allons toutes désigner, en commençant par les plus communes, et finissant par les plus rares.
  - 1. Le serin gris commun.
- 20 Le serin gris, aux duvets et aux pattes blanches, qu'on appelle race de panachés.
  - Bo Le serin gris à queue blanche, race de panachés.
  - 4. Le serin blond commun.
  - 5. Le serin blond aux yeux rouges.
  - 6- Le serin blond doré.

riétés, c'est-à-dire celle du pays natal ou du climat des Canaries, est le serin gris commun. Tous ceux qui sont d'autres couleurs uniformes les tiennent de la différence des climats; ceux qui on les yeux rouges tendent plus ou moins à la couleur absolument blanche, et les panachés sont des variétés plutôt factices que naturelles (1).

Indépendamment de ces différences, qui paroissent être les premières variétés de l'espèce pure du serin des Canaries, transporté dans différents climats; indépendamment de quelques races nouvelles qui ont paru depuis, il y a d'autres variétés encore plus apparentes qui proviennent du mélange du canari avec le venturon et avec le cini; car non seulement ces trois oiseaux peuvent s'unir et produire ensemble, mais les petits qui en résultent, et qu'on met au rang des mulets stériles, sont des métis féconds dont les races se propagent. Il en est de

7º Le serin blond aux duvets, race de panachés.

6. Le serin blond à queue blanche, race de panachés.

9. Le serin jaune commun.

10º Le serin jaune aux duvets, race de panachés:

11º Le serin jaune à queue blanche, race de panachés.

12º Le serin agate commun.

13º Le serin agate aux yeux rouges.

14º Le serin agate à queue blanche, race de panachés.

15. Le serin agate aux duvels, race de panachés.

16º Le serin isabelle commun. 17. Le serin isabelle aux yeux rouges.

18. Le serin isabelle doré.

19º Le serin isabelle aux duvets, race de panachés.

200 Le serin blane aux yeux rouges.

21. Le serin panaché commun.

22º Le serin panaché aux yeux rouges.

23° Le serin panaché de blond.

24° Le serin panaché de blond aux yeux rouges.

25° Le serin panaché de noir.

26. Le serin panaché de noir jonquille aux yeux rouges.

27° Le serin panaché de noir jonquille et régulier.

28. Le serin plein (c'est-à-dire pleinement et entièrement jaune jonquille), qui est le plus rare.

29º Le serin à huppe (ou plutôt à couronne); c'est un des plus beaux.

(') Les nuances et les dispositions des couleurs varient beaucoup dans les serins panachés : il y en a qui ont du noir sur la tête, d'autres qui n'en ont point ; quelques uns sont tachés irrégulièrement, et d'autres le sont très régulièrement. Les différences de couleurs ne se remarquent ordinairement que sur la partie supérieur. de l'oiseau : elles consistent en deux grandes plaques noires sur chaque aile, l'une en avant et l'autre en arrière, en un large croissant de même couleur posé sur le dos, tournant sa concavité vers la tête, et se joignant par ses deux cornes aux deux plaques nolres antérieures des ailes. Enfin le cou est environné par-derrière d'un demi-collier d'un gris qui parott être une couleur com posée, résultant du noir et du jaune fondus ensemble. La queue et ses couvertures sont presque blanches. (Description des couleurs d'un canari panaché, ob servé avec M. de Montbeillard.)

même du mélange des canaris avec les tarins, les chardonnerets, les linottes, les bruants, les pinsons : on prétend même qu'ils peuvent produire avec le moineau. Ces espèces d'oiseaux, quoique très différentes, et en apparence assez éloignées de celle des canaris, ne laissent pas de s'unir et de produire ensemble, lorsqu'on prend les précautions et les soins nécessaires pour les apparier. La première attention est de séparer les canaris de tous ceux de leur espèce, et la seconde, d'employer à ces essais la femelle plutôt que le mâle. On s'est assuré que la serine de Canarie produit avec tous les oiseaux que nous venons de nommer; mais il n'est pas également certain que le mâle canari puisse produire avec les femelles de tous ces mêmes oiseaux (1). Le tarin et le chardonneret sont les seuls sur lesquels il me paroit que la production de la femelle avec le mâle canari soit bien constatée. Voici ce que m'a écrit, à ce sujet, un de mes amis, homme aussi expérimenté que véridique:

« Il y a trente ans que j'élève un grand nombre de ces petits oiseaux, et je me suis particulièrement attaché à leur éducation : ainsi, c'est d'après plusieurs expériences et observations que je puis assurer les faits suivants. Lorsqu'on veut apparier des canaris avec des chardonnerets, il faut prendre dans le nid de jeunes chardonnerets de dix à douze jours, et les mettre dans des nids de canaris du même âge. les nourrir ensemble et les laisser dans la même volière, en accoutumant le chardonneret à la même nourriture du canari. On met, pour l'ordinaire, des chardonnerets mâles avec des canaris femelles; ils s'accouplent beaucoup plus facilement, et réussissent aussi beaucoup mieux que quand on donne aux serins mâles des chardonnerets femelles. Il faut cependant remarquer que la première progéniture est plus tardive, parce que le chardonneret n'entre pas sitôt en pariage que le canari. Au contraire, lorsqu'on unit la femelle chardonneret avec le mâle canari, le pariage se fait plus tôt (2). Pour qu'il réussisse, il ne faut jamais lâcher le canari mâle dans des volières où il y a des canaris femelles, parce qu'il préféreroit alors ces dernières à celles du chardon-

» A l'égard de l'union du canari mâle avec la femelle tarin, je puis assurer qu'elle réussit très bien: j'ai, depuis neuf ans, dans ma volière, une femelle tarin, qui n'a pas manqué de faire trois pontes tous les ans, qui ont assez bien réussi les cinq premières années; mais elle n'a fait que deux pontes par an dans les quatre dernières. J'ai d'autres oiseaux de cette même espèce du tarin, qui ont produit avec les canaris, sans avoir été élevés ni placés séparément. On lâche pour cela simplement le tarin mâle ou femelle dans une chambre avec un bon nombre de canaris: on les verra s'apparier dans cette chambre dans le même temps que les canaris entre eux; au lieu que les chardonnerets ne s'apparient qu'en cage avec le canari, et qu'il faut encore qu'il n'y ait aucun oiseau de leur espèce. Le tarin vit autant de temps que le canari; il s'accoutume et mange la même nourriture avec bien moins de répugnance que le chardonneret.

» J'ai encore mis ensemble des linottes avec des canaris: mais il faut que ce soit une linotte mâle avec un canari femelle; autrement il arrive très rarement qu'ils réussissent, la linotte même ne faisant pas son nid, et pondant seulement quelques œufs dans le panier, lesquels, pour l'ordinaire, sont clairs. J'en ai vu l'expérience, parce que j'ai fait couver ces œufs par des femelles canaris, et à plusieurs fois, sans aucun produit.

» Les pinsens et les bruants sont très difficiles à unir avec les canaris: j'ai laissé trois ans une femelle bruant avec un mâle canari; elle n'a pondu que des œufs clairs. Il en est de même de la femelle pinson; mais le pinson et le bruant mâle avec la femelle canari ont produit quelques œufs féconds. »

Il résulte de ces faits et de quelques autres que j'ai recueillis, qu'il n'y a dans tous ces oiseaux que le tarin dont le mâle et la femelle produisent éga lement avec le mâle ou la femelle du serin des Canaries: cette femelle produit aussi assez facilement avec le chardonneret, un peu moins aisément avec le mâle linotte; enfin elle peut produire, quoique plus difficilement, avec les mâles pinsons, bruants et moineaux, tandis que le serin mâle ne peut féconder aucune de ces dernières femelles. La nature est donc plus ambiguë et moins constante, et le type de l'espèce moins ferme dans la femelle que dans le mâle : celui-ci en est le vrai modèle ; la trempe en est beaucoup plus forte que celle de la femelle, qui se prête à des modifications diverses, et même subit des altérations par le mélange des espèces étrangères. Dans le petit nombre d'expériences que j'ai pu faire sur le mélange de quelques espèces voisines d'animaux quadrupèdes, j'ai vu que la brebis produit aisémentavec le bouc, et que le bélier ne produit point avec la chèvre. On m'a assuré qu'il y avoit exemple de la production du cerf avec la vache, tandis que le taureau ne s'est jamais joint à la biche; la jument produit plus aisément avec l'âne que le cheval avec l'ânesse; et en général, les races tiennent toujours plus du mâle que de la femelle. Ces

<sup>(1)</sup> Gesner rapporte qu'un oiseleur suisse ayant voulu apparier un mâle canari avec une femelle scartzerine (cini), il vint bien des œufs, mais que ces œufs furent inféconds.

<sup>(</sup>a) Ceci prouve, comme nous le dirons dans la suite, que la femelle est moins déterminée par la nature au sentiment d'amour, que par les désirs et les émotions que lui communique le mâle.

faits s'accordent avec ceux que nous venons de rapporter au sujet du mélange es oiseaux. dOn voit que la femelle canari peut produire avec le venturon, le cini, le tarin, le chardonneret, la linotte, le pinson, le bruant et le moineau; tandis que le mâle canari ne produit aisément qu'avec la femelle du tarin. difficilement avec celle du chardonneret, et point avec les autres. On peut donc en conclure que la femelle appartient moins rigoureusement à son espèce que le mâle, et qu'en général c'est par les femelles que se tiennent de plus près les espèces voisines. Il est bien évident que la serine approche beaucoup plus que le serin de l'espèce du bruant, de la linotte, du pinson et du moineau, puisqu'elle s'unit et produit avec tous, tandis que son mâle ne veut s'unir ni produire avec aucune femelle de ces mêmes espèces. Je dis, ne veut, car ici la volonté peut faire beaucoup plus qu'on ne pense; et peut-être n'est-ce que faute d'une volonté ferme que les femelles se laissent subjuguer et souffrent des recherches étrangères et des unions disparates. Quoi qu'il en soit. on peut, en examinant les résultats du mélange de ces différents oiseaux, tirer des inductions qui s'accordent avec tout ce que j'ai dit au sujet de la génération des animaux et de leur dévoleppement. Comme cet objet est important, j'ai cru devoir donner ici les principaux résultats du mélange des canaris, soit entre eux, soit avec les espèces que nous venons de citer.

La première variété qui nous paroît constituer deux races distinctes dans l'espèce du canari est composée des canaris panachés et de ceux qui ne le sont pas. Les blancs ne sont jamais panachés, non plus que les jaune-citron; seulement, lorsque ces derniers ont quatre ou cinq ans, l'extrémité des ailes et la queue deviennent blanches. Les gris ne sont pas d'une seule couleur grise; il y a sur le même oiseau des plumes plus ou moins grises; et dans un nombre de ces oiseaux gris, il s'en trouve d'un gris plus clair, plus foncé, plus brun et plus noir. Les agates sont de couleur uniforme ; seulement il y en a dont la couleur agate est plus claire et plus foncée. Les isabelles sont plus semblables; leur couleur ventre-de-biche est constante et toujours uniforme, soit sur le même oiseau, soit dans plusieurs individus. Dans les panachés, les jaunejonquille sont panachés de noirâtre; ils ont ordinairement du noir sur la tête. Il y a des canaris panachés dans toutes les couleurs simples que nous avons indiquées; mais ce sont les jaune-jonquille qui sont le plus panachés de noir.

Lorsque l'on apparie des canaris de couleur uniforme, les petits qui en proviennent sont de la même couleur. Un mâle gris et une femelle grise ne produiront ordinairement que des oiseaux gris : il en est de même des isabelles, des blonds, des blancs, des jaunes, des agates; tous produisent leurs semblables en couleur. Mais si l'on mêle ces différentes couleurs en donnant, par exemple, une femelle blonde à un mâle gris, ou une femelle grise à un male blond, et ainsi dans toutes les autres combinaisons, on auta des oiseaux qui seront plus beaux que ceux des races de même couleur; et, comme ce nombre de combinaisons de races que l'on peut croiser est presque inépuisable, on peut encore tous les jours amener à la lumière des nuances et des variétés qui n'ont pas encore paru. Les mélanges qu'on peut faire des canaris panachés avec ceux de couleur uniforme augmentent encore de plusieurs milliers de combinaisons les résultats que l'on doit en attendre; et les variétés de l'espèce peuvent être multipliées, pour ainsi dire, à l'infini. Il arrive même assez souvent que, sans employer des oiseaux panachés, on a de très beaux petits oiseaux bien panachés, qui ne doivent leur beauté qu'au mélange des couleurs différentes de leurs pères et mères, ou à leurs ascendants, dont quelques uns, du côté paternel ou maternel, étoient panachés.

A l'égard du mélange des autres espèces avec celle du canari, voici les observations que j'ai pu recueillir. De tous les serins, le cini, ou serin vert, est celui qui a la voix la plus forte, et qui paroit être le plus vigoureux, le plus ardent pour la propagation: il peut suffire à trois femelles canaris; il leur porte à manger sur leurs nids, ainsi qu'à leurs petits. Le tarin et le chardonneret ne sont ni si vigoureux ni si vigilants, et une seule femelle canari suffit à leurs besoins.

Les oiseaux qui proviennent des mélanges du cini, du tarin et du chardonneret avec une serine, sont ordinairement plus forts que les canaris : ils chantent plus long-temps, et leur voix, très sonore, est plus forte; mais ils apprennent plus difficilement : la plupart ne sifflent jamais qu'imparfaitement, et il est rare d'en trouver qui puissent répéter un seul air sans y manquer.

Lorsqu'on veut se procurer des oiseaux par le mélange du chardonneret avec la serine de Canarie. il faut que le chardonneret ait deux ans et la serine un an, parce qu'elle est plus précoce; et, pour l'ordinaire, ils réussissent mieux quand on a pris la précaution de les élever ensemble : néanmoins cela n'est pas absolument nécessaire, et l'auteur du Traité des serins se trompe en assurant qu'il ne faut pas que la serine se soit auparavant accouplée avec un male de son espèce, que cela l'empêcheroit de recevoir les mâles d'une autre espèce. Voici un fait tout opposé. « Il m'est arrivé, dit le P. Bougot, de mettre ensemble douze canaris, quatre mâles et huit femelles; du mouron de mauvaise qualité fit mourir trois de ces mâles, et toutes les femelles perdirent leur première ponte. Je m'avisai de substituet aux trois mâles morts trois chardonnerets mâles pris dans tin battant. Je les lachai dans la volière au commencement de mai; sur la fin de juillet j'ens deux nids de petits mulets qui réussirent on ne petit pas mieux, et, l'année suivante, j'ai eu trois pontes de chaque chardonneret mâle avec les semelles canaris. Les femelles canaris ne produisent ordinairement avec le chardonneret que depuis l'âge d'un an jusqu'à quatre, tandis qu'avec leurs mâles naturels elles produisent jusqu'à huit ou neuf ans d'age; il n'y a que la femelle commune panachée qui produise au-delà de l'âge de quatre ans avec le chardonneret. Au resté, il ne faut jamais lacher le chardonneret dans une volière, parce qu'il détruit les nids et casse les œuss des autres oiseaux. » On voit que les serines, quoique accoutumées aux mâles de leur espèce, ne laissent pas de se prétef à la récherche des chardonnerets, et ne s'en unissent pas moins avec eux; leur union est même aussi léconde qu'avec leurs mâles naturels, puisqu'elles font trois pontes dans un an avec le chardonneret. Il n'en est pas de même de l'union du mâle linotte avec la serine; il n'y a pour l'ordinaire qu'une seule poute, et très rarement deux, dans l'année.

Ces oiseaux bâtards qui proviennent du mélange des canaris avec les tarins, les chardonnerets, etc., ne sont pas des mulets stériles, mais des métis féconds, qui peuvent s'unir et produire, non seulementavec leurs races maternelle ou paternelle, mais même reproduire entre cux des individus féconds, dont les variétés peuvent aussi se mêler et se perpétuer. Mais il faut convenir que le produit de la génération dans ces métis n'est pas aussi certain ni aussi nombreux, à beaucoup près, que dans les espèces pures; ces métis ne font ordinairement qu'une ponte par an, et rarement deux : souvent les œuss sont clairs; et la production réelle dépend de plusieurs petites circonstances qu'il n'est pas possible de reconnoître et moins encore d'indiquer précisément. On prétend que parmi ces métis il se trouve beaucoup plus de mâles que de femelles. « Une femelle de canari et un chardonneret, dit le P. Bougot, m'ont, dans la même année, produit en trois pontes dix-neuf œufs, qui tous ont réussi. Dans ces dix-neuf petits mulcts, il n'y avoit que trois femelles sur seize måles. » Il seroit bon de constater ce fait par des observations réftérées. Dans les espèces pures de plusieurs oiseaux, comme dans celle de la perdrix, on a remarqué qu'il y a aussi plus de mâles que de femelles. La même observation a été faite sur l'espèce humaine; il naît environ dix-sept garcons sur seize filles dans nos climats. On ignore quelle est la proportion du nombre des mâles et de celui des femelles dans l'espèce de la perdrix; on sait seulement que les mâles sont en plus grand nombre, parce qu'il y a toujours des bourdons vacants dans le temps du parlage : mais il n'est pas \$ présumer que, dans aucune espèce pure, le nombre des mâles excède celui des femelles, autant que seize excède trois, c'est-à-difé autant que dans l'espèce melée de la serine et du chardonneret; j'ai oui dire seulement qu'il se trouvoit de même plus de femelles que de mâles dans le nombre des mulcis qui proviennent de l'ane et de la jument : mais je n'al pu me procuret sur cela des informations assez exactes pour qu'on doive y compter. Il s'agiroit donc (et cela seroit assez facile) de déterminer par des observations combien il naît de males et combien de femelles dans l'espèce pure du canari, et voir ensuite si le nombre des mâles est encore beaucoup plus grand dans les mètis qui proviennent des espèces mélées du chardonneret et de la serine. La raison qui me porte à le croire, c'est qu'en général le mâle influe plus que la femelle sur la force et la qualité des races. Au reste, ces oiseaux métis. qui sont plus forts et qui ont la voix plus perçante, l'haleine plus longue que les canaris de l'espèce pure, vivent aussi plus long-temps: mais il y a une observation constante qui porte sur les uns et sur les autres; c'est que plus ils travaillent à la propagation, et plus ils abrégent leur vie. Un serin mâle, élevé seul et sans communication avec une femelle, vivra communément treize ou quatorzé ans: un métis provenant du chardonneret, traité de même, vit dix-huit et même dix-neuf ans; un métis provenant du tarin, et également privé de femelles, vivra quinze ou seize ans, tandis que le serin mâle auquel on donne une femelle ou plusieurs ne vit guère que dix ou douze ans, le métis tarin onze ou douze ans, et le métis chardonneret quatorze ou quinze : encore faut-il avoir l'attention de les séparer tous de leurs femelles après les pontes, c'està-dire depuis le mois d'août jusqu'au mois de mars; sans cela leur passion les use, et leur vie se raccourcit encore de deux ou trois années.

A tes remarques particulières, qui toutes sont intéressantes, je dois ajouter une observation géné rale plus importante, et qui peut encore donner quelques lumières sur la génération des animaux et sur le développement de leurs dissérentes parties L'on a constamment observé en mêlant les canaris, soit entre eux, soit avec des oiseaux étrangers, que les métis provenus de ces mélanges ressemblent à leur père par la tête, la queue, les jambes, et à la mère par le reste du corps. On peut faire la même observation sur les mulcts quadrupèdes; ceux qui viennent de l'âne et de la jument ont le corps aussi gros que leur mère, et tiennent du père les oreilles, la queuc, la sécheresse des jambes. Il paroit donc que dans le mélange des deux liqueurs séminales, quelque intime qu'on doive le supposer pour l'accomplissement de la génération, les molécules organiques fournies par la femelle occupent le centre de cette sphère vivante qui s'accroît dans toutes les dimensions, et que les molécules données par le male environnent celles de la femelle, de manière que l'enveloppe et les extrémités du corps appartiennent plus au père qu'à la mère. La peau, le poil et les couleurs, qu'on doit aussi regarder comme faisant partie extérieure du corps, tiennent plus du côté paternel que du côté maternel. Plusieurs métis que j'ai obtenus en donnant un bouc à des brebis avoient tous, au lieu de laine, le poil rude de leur père. Dans l'espèce humaine, on peut de même remarquer que communément le fils ressemble plus à son père qu'à sa mère par les jambes, les pieds, les mains, la figure, la quantité et la couleur des cheveux, la qualité de la peau, la grosseur de la tête; et dans les mulâtres qui proviennent d'un blanc et d'une négresse, la teinte de noir est plus dimihuée que dans ceux qui viennent d'un nègre et d'une blanche. Tout cela semble prouver que, dans l'établissement des molécules organiques fournies par les deux sexes, celles du mâle surmontent et enveloppent celles de la femelle, lesquelles forment le premier point d'appui, et, pour ainsi dire, le noyau de l'être qui s'organise, et que, malgré la pénétration et le mélange intime de ces molécules, il en reste plus de masculines à la surface et plus de féminines à l'intérieur; ce qui paroît naturel, puisque ce sont les premières qui vont chercher les secondes : d'où il résulte que, dans le développement du corps, les membres doivent tenir plus du père que de la mère, et le corps doit tenir plus de la mère que du père.

Et comme en général la beauté des espèces ne se perfectionne et ne peut même se maintenir qu'en croisant les races, et qu'en même temps la noblesse de la figure, la force et la vigueur du corps dépendent presque en entier de la bonne proportion des membres, ce n'est que par les mâles qu'on peut ennoblir ou relever les races dans l'homme et dans les animaux : de grandes et belles juments avec de vilains petits chevaux ne produiront jamais que des poulains mal faits, tandis qu'un beau cheval avec une jument, quoique laide, produira de très beaux chevaux, et d'autant plus beaux que les races du père et de la mère seront plus éloignées, plus étrangères l'une à l'autre. Il en est de même des moutons; ce n'est qu'avec des béliers étrangers qu'on peut en relever les races, et jamais une belle brebis avec un petit bélier commun ne produira que des agneaux tout aussi communs. Il me resteroit plusieurs choses à dire sur cette matière importante : mais ici ce servit se trop écarter de notre sujet, dont néanmoitts l'objet le plus intéressant, le plus utile pour l'histoire de la nature, seroit l'exposition de toutes les observations qu'on a déjà faites et

que l'on pourroit faire encore sur le mélange des animaux. Comme beaucoup de gens s'occupent ou s'amusent de la multiplication des serins, et qu'elle se fait en peu de temps, on peut aisément tenter un grand nombre d'expériences sur leurs mélanges avec des oiseaux différents, ainsi que sur les produits ultérieurs de ces mélanges. Je suis persuade que, par la réunion de toutes ces observations, et leur comparaison avec celles qui ont été faites sur les animaux et sur l'homme, on parviendroit à déterminer peut-être assez précisément l'influence, la puissance effective du mâle dans la génération, relativement à celle de la femelle, et par conséquent à désigner les rapports généraux par lesquels on pourroit présumer que tel mâle convient ou disconvient à telle ou telle semclle, etc.

Néanmoins, il est vrai que, dans les animaux comme dans l'homme, et même dans nos petits oi seaux, la disconvenance du caractère, ou, si l'on veut, la différence des qualités morales, nuit souvent à la convenance des qualités physiques. Si quelque chose peut prouver que le caractère est une impression bonne ou mauvaise donnée par la nature, et dont l'éducation ne peut changer les traits, c'est l'exemple de nos serins. « Ils sont presque tous, dit M. Hervieux, différents les uns des autres par leurs inclinations; il y a des mâles d'un tempérament toujours triste, rèveurs, pour ainsi dire, et presque toujours bouffis, chantant rarement et ne chantant que d'un ton lugubre.... qui sont des temps infinis à apprendre, et ne savent jamais que très imparfaitement ce qu'on leur a montré; et, le peu qu'ils savent, ils l'oublient aisément..... Ces mêmes serins sont souvent d'un naturel si malpropre, qu'ils ont toujours les pattes et la queue sales. Ils ne peuvent plaire à leur semelle, qu'ils ne réjouissent jamais par leur chant, même dans le temps que ses petits viennent d'éclore; et d'ordinaire ces petits ne valent pas mieux que leur père.... Il y a d'autres serins qui sont si mauvais, qu'ils tuent la femelle qu'on leur donne, et qu'il n'y a d'autre moyen de les dompter qu'en leur en donnant deux : elles se réuniront pour leur défense commune; et, l'ayant d'abord vaincu par la force, elles le vaincront ensuite par l'amour. Il y en a d'autres d'une inclination si barbare, qu'ils cassent et mangent les œufs lorsque la femelle les a pondus; ou si ce père dénaturé les laisse couver, à peine les petits sont-ils éclos, qu'il les saisit avec le bec, les traine dans la cabane et les tue (1). » D'autres, qui sont sauvages,

(\*) Il y a des mâles d'un tempérament foible, indifférents pour les femelles, toujours malades après la nichée. Il ne faut pas les apparier; car j'ai remarqué que les petits leur ressemblent. Il y en a d'autres si pétulants, qu'ils battent leur femelle pour la faire sortir du

faronches, indépendants, qui ne veulent être ni touchés ni caressés, qu'il faut laisser tranquilles, et qu'on ne peut gouverner ni traiter comme les autres : pour peu qu'on se mêle de leur ménage, ils refusent de produire ; il ne faut ni toucher à leur cabane ni leur ôter les œuss, et ce n'est qu'en les laissant vivre à leur fantaisie qu'ils s'uniront et produiront. Il y en a d'autres ensin qui sont très paresseux : par exemple, les gris ne font presque jamais de nid; il faut que celui qui les soigne fasse leur nid pour eux, etc. Tous ces caractères sont, comme l'on voit, très distincts entre eux et très dissérents de celui de nos serins favoris, toujours gais, toulours chantants, si familiers, si aimables, si bons maris, si bons pères, et en tout d'un caractère si doux, d'un naturel si heureux, qu'ils sont susceptibles de toutes les bonnes impressions et doués des meilleures inclinations : ils récréent sans cesse leur femelle par leur chant; ils la soulagent dans la pénible assiduité de couver; ils l'invitent à changer de situation, à leur céder la place, et couvent euxmêmes tous les jours pendant quelques heures; ils nourrissent aussi leurs petits, et entin ils apprennent tout ce qu'on veut leur montrer. C'est par ceux-ci seuls qu'on doit juger de l'espèce, et je n'ai fait mention des autres que pour démontrer que le caractère, même dans les animaux, vient de la nature et n'appartient pas à l'éducation.

Au reste, le mauvais naturel apparent qui leur fait casser les œufs et tuer leurs petits vient souvent de leur tempérament et de leur trop grande pétulance en amour; c'est pour jouir de leur femelle

nid, et l'empêchent de couver : ceux-ci sont les plus robustes, les meilleurs pour le chant, et souvent les plus beaux pour le plumage et les plus familiers. D'autres cassent les œufs et tuent leurs petits pour jouir plus tôt de leur femelle. D'autres ont une sympathie singulière, qui a l'air du choix et d'une préférence marquée. Un mâle mis avec vingt femelles en choisit une ou deux qu'il suit partout, qu'il embecque, et auxquelles il demeure constamment attaché sans se soucier des autres. Ceuxci sont de bon naturel, et le communiquent à leur progéniture. D'autres ne sympathisent avec aucune femelie, et demeurent inactifs et stériles. On trouve dans les semeiles, comme dans les mâles, la même dissérence pour le caractère et pour le tempérament. Les femelles jonquille sont les plus douces; les agate sont remplies de fantaisies, et souvent quittent leurs petits pour se donner au mâle; les semelles panachées sont assidues sur leurs œufs, et bonnes à leurs petits. Mais les mâles panachés, étant les plus ardents de tous les canaris, ont besoin de deux et même de trois femelles, si l'on veut les empêcher de les chasser du nid et de casser les œufs; ceux qui sont entièrement jonquille ont à peu près la même pétulance, et il leur faut aussi deux ou trois femelles; les mâles agate sont les plus foibles, et les femelles de cette race meurent assez souvent sur les œuss. (Note communiquée par le R. P. Bougot.)

plus pleinement et plus souvent, qu'ils la chassent du nid et lui ravissent les plus chers objets de son affection : aussi la meilleure manière de faire nicher ces oiseaux n'est pas de les séparer et de les mettre en cabane; il vaut beaucoup mieux leur donner une chambre bien exposée au soleil et au levant d'hiver; ils s'y plaisent davantage et y multiplient mieux; car s'ils sont en cage ou en cabane avec une seule femelle, ils lui casseront ses œufs pour en jouir de nouveau : dans la chambre, au contraire, où il doit y avoir plus de femelles que de mâles, ils en chercheront une autre, et laisseront la première couver tranquillement. D'ailleurs les mâles, par jalousie, ne laissent pas de se donner entre eux de fortes distractions; et, lorsqu'ils en voient un trop ardent tourmenter sa femelle et vouloir casser les œufs, ils le battent assez pour amortir ses désirs.

On leur donnera, pour faire les nids, de la charpie de linge fin, de la bourre de vache ou de cerf qui n'ait pas été employée à d'autres usages, de la mousse et du petit foin sec et très menu. Les chardonnerets et les tarins qu'on met avec les serines, lorsqu'on veut se procurer des métis, emploient le petit foin et la mousse de préférence; mais les serins se servent plutôt de la bourre et de la charpie. Il faut qu'elle soit bien hachée, crainte qu'ils n'enlèvent les œufs avec cette espèce de filasse qui s'embarrasserait dans leurs pieds.

Pour les nourrir, on établit dans la chambre une trémie percée tout alentour, de manière qu'ils puissent y passer la tête; on mettra dans cette trémie une portion du mélange suivant : trois pintes de navette, deux d'avoine, deux de millet, et enfin une pinte de chènevis, et tous les douze ou treize jours, on regarnira la trémie, prenant garde que toutes ces graines soient bien nettes et bien vannées. Voilà leur nourriture tant qu'ils n'ont que des œufs : mais la veille que les petits doivent éclore, on leur donne un échaudé sec et pétri sans sel, qu'on leur laissera jusqu'à ce qu'il soit mangé; après quoi on leur donnera des œufs cuits durs; un scul œuf dur s'il n'y a que deux mâles et quatre femelles, deux œufs s'il y a quatre mâles et huit femelles, et ainsi à proportion du nombre : on ne leur donnera ni salade ni verdure pendant qu'ils nourrissent; cela affoibliroit beaucoup les petits. Mais, pour varier un peu leurs aliments et les réjouir par un nouveau mets, vous leurs donnerez tous les trois jours, sur une assiette, au lieu de l'échaudé, un morceau de pain blanc trempé dans l'eau et pressé dans la main; ce pain, qu'on ne leur donnera qu'un seul jour sur trois, étant pour ces oiseaux une nourriture moins substantielle que l'échaudé, les empêchera de devenir trop gras pendant leur ponte. On fera bien aussi de leur fournir dans le même temps quelques graines d'alpiste, et seulement tous les deux jours,

crainte de les trop échauffer : le biscuit sucré produit ordinairement cet effet, qui est suivi d'un autre encore plus préjudiciable; c'est qu'étant nourris de biscuit, ils font souvent des œufs clairs ou des petits foibles et trop délicats. Lorsqu'ils auront des petits, on leur fera tous les jours bouillir de la navette, afin d'en ôter l'acreté. « Une longue expérience, dit le P. Bougot, m'a appris que cette nourriture est celle qui leur convient le mieux, quoi qu'en disent tous les auteurs qui ont écrit sur les canaris. »

Après leur ponte, il faut leur donner du plantain ct de la graine de laitue pour les purger; mais il faut en même temps ôter tous les jeunes oiseaux, qui s'affoibliroient beaucoup par cette nourriture, qu'on ne doit fournir que pendant deux jours aux pères et mères. Quand vous voudrez élever des serins à la brochette, il ne faudra pas, comme le conseillent la plupart des oiseleurs, les laisser à leur mère jusqu'au onzième ou douzième jour; il vaut mieux lui cter ses petits dès le huitième jour : on les enlèvera avec le nid, et on ne lui laissera que le panier. On préparera d'avance la nourriture de ces petits; c'est une pâtée composée de navette bouillie, d'un jaune d'œuf et de mie d'échaudé, mêlée et pétrie avec un peu d'eau, dont on leur donnera des becquées toutes les deux heures. Il ne faut pas que cette pâtée soit trop liquide, et l'on doit, crainte qu'elle ne s'aigrisse, la renouveler chaque jour, jusqu'à ce que les petits mangent seuls.

Dans ces oiseaux captifs, la production n'est pas aussi constante, mais paroît néanmoins plus nombreuse qu'elle ne le seroit probablement dans leur état de liberté; car il y a quelques femelles qui ant quatre et même cinq pontes par an, chacune de quatre, cinq, six et quelquefois sept œufs : communément elles font trois pontes; et la mue les empêche d'en faire davantage. Il y a néanmoins des femelles qui couvent pendant la mue, pourvu que leur ponte soit commencée avant ce temps. Les oiseaux de la même nichée ne muent pas tous en même temps: les plus foibles sont les premiers qui subissent ce changement d'état; les plus forts ne muent souvent que plus d'un mois après. La mue des serins jonquille est plus longue et ordinairement plus funeste que celle des autres. Ces femelles jonquille ne font que trois pontes de trois œufs chacune. Les blonds mâles et femelles sont trop délicats, et leur nichée réussit rarement. Les isabelles ont quelque répugnance à s'apparier ensemble : le mâle prend rarement, dans une grande volière, une femelle isabelle, et ce n'est qu'en les mettant tous deux en cage qu'ils se déterminent à s'unir. Les blancs en général sont bons à tout; ils couvent, nichent et produisent aussi bien et mieux qu'aucun des autres, et les blancs panachés sont aussi les plus forts de tous.

Malgré ces différences dans le naturel, le tempérament, et dans le nombre de la production de ces oiseaux, le temps de l'incubation est le même; tous couvent également treize jours; et lorsqu'il y a un jour de plus ou de moins, cela paroît venir de quelque circonstance particulière. Le froid retarde l'exclusion des petits, et le chaud l'accélère : aussi arrive-t-il souvent que la première couvée, qui se trouve au mois d'avril, dure treize jours et demi, ou quatorze jours au lieu de treize, si l'air est alors plus froid que tempéré; et au contraire dans la troisième couvée, qui se fait pendant les grandes chaleurs du mois de juillet ou d'août, il arrive quelquefois que les petits sortent de l'œuf au bout de douze jours et demi, ou même douze jours. On fera bien de séparer les mauvais œufs des bons; mais, pour les reconnoître d'une manière sûre, il faut attendre qu'ils aient été couvés pendant huit ou neuf jours : on prend doucement chaque œuf par les deux bouts, crainte de les casser; on les mire au grand jour ou à la lumière d'une chandelle , et l'on rejette tous ceux qui sont clairs : ils ne feroient que fatiguer la femelle si on les lui laissoit. En triant ainsi les œufs clairs, on peut assez souvent de trois couvées n'en faire que deux ; la troisième femelle se trouvera libre, et travaillera bientôt à une seconde nichée (1). Une pratique fort recommandée par les oiseleurs, c'est d'enlever les œufs à la femelle à mesure qu'elle les pond, et de leur substituer des œufs d'ivoire, asin que tous les œuss puissent éclore en même temps; on attend le dernier œuf avant de rendre les autres à la femelle et de lui ôter ceux d'ivoire. D'ordinaire le moment de la ponte est à six ou sept heures du matin : on prétend que, quand elle retarde seulement d'une heure, c'est que la femelle est malade; la ponte se fait ainsi successivement(2). Il est donc aisé de se saisir des œufs à mesure qu'ils sont produits. Néanmoins cette pratique, qui est plutôt relative à la commodité de l'homme qu'à

(') Lorsqu'on distribue les œufs d'une femelle à d'autres, il faut qu'ils soient tous bons : les femelies panachées auxquelles on donneroit des œufs clairs et mauvais ne manqueroient pas de les jeter elles-mêmes hors du nid au lieu de les couver; et lorsque le nid est trop profond pour qu'elles puissent les faire couler à terre, eiles ne cessent de les becqueter jusqu'à ce qu'ils soient cassés; ce qui gâte les autres œufs, et souvent insecte le nid et sait avorter la couvée entière. Les femelles d'autres couleurs couvent les œufs clairs qu'on leur donne. (Note du R. P. Bougot.)

(\*) La ponte se fait toujours à la même heure, si la semelle est dans le même état de santé; cependant il faut faire une exception pour le dernier œuf, qui est ordinairement retardé de quelques heures et quelquefois d'un jour. Ce dernier œuf est constamment plus petit que les autres, et l'on m'a assuré que le petit qui provient de ce dernier œuf est toujours un mâle. Il seroit

bon de constater ce fait singulier.

celle de l'oiseau, est contraire au procédé de la nature; elle fait subir à la mère une plus grande déperdition de chaleur, et la surchage tout à la fois de cinq ou six petits, qui, venant tous ensemble, l'inquiètent plus qu'ils ne la réjouissent, tandis qu'en les voyant éclore successivement les uns après les autres, ses plaisirs se multiplient et soutiennent ses forces et son courage: aussi des oiseleurs très intelligents m'ont assuré qu'en n'ôtant pas les œufs à la femelle, et les laissant éclore successivement, ils avoient toujours mieux réussi que par cette substitution des œufs d'ivoire.

Au reste, nous devons dire qu'en général les pratiques trop recherchées, et les soins scrupuleux que nos écrivains conseillent de donner à l'éducation de ces oiseaux, sont plus nuisibles qu'utiles; il faut, autant qu'il est possible, se rapprocher en tout de la nature. Dans leur pays natal, les serins se tiennent sur les bords des petits ruisseaux ou des ravines humides; il ne faut donc jamais les laisser manquer d'eau, tant pour boire que pour se baigner. Comme ils sont originaires d'un climat très doux, il faut les mettre à l'abri de la rigueur de l'hiver: il parolt même qu'étant déjà anciennement naturalisés en France, ils se sont habitués au froid de notre pays; car on peut les conserver en les logeant dans une chambre sans feu, dont il n'est pas même nécessaire que la fenêtre soit vitrée; une grille maillée pour les empêcher de fuir suffira : je connois plusieurs oiseleurs qui m'ont assuré qu'en les traitant ainsi on en perd moins que quand on les tient dans des chambres échaussées par le seu. Il en est de même de la nourriture; on pourroit la rendre plus simple, et peut-être ils ne s'en porteroient que mieux (1). Une attention qui paroît plus nécessaire qu'aucune autre . c'est de ne jamais presser le temps de la première nichée : on a coutume de permettre à ces oiseaux de s'unir vers le 20 ou le 25 de mars,

f) J'ai souvent éprouvé par moi-même, et par d'autres qui se piquoient de suivre à la lettre et dans toute leur étendue les pratiques prescrites par les auteurs, que souvent le tróp de soins et d'attention fait périr ces oiseaux. Une nourriture réglée de navette et de millet; de l'eau d'un jour à l'autre en hiver, et d'une ou deux fois par jour en été; du seneçon, lorsqu'il en est, une fois le mois; du mouron dans le temps de la mue; au lieu de sucre, de l'avoine battue et du blé de Turquie, et surtout une grande propreté: c'est à quoi je me réduis depuis la fatale expérience que j'al faite des leçons des autres. (Petit Traité de la nichée des cunaris, communiqué par M. Batteau, avocat à Dijon.)

Je érois qu'il pourroit y avoir ici une petite erreur. Tous les oiscleurs que j'ai consultés m'ont dit qu'il fai leit bien se garder de donner aux series du mourron dans la mue, et que cette neurriture trop rafreichissante prolongeoit le durée de ce mauvais état de sante. Les autres conseils que donne ici M. Batteau me paroissent bien fondés.

et l'on feroit mieux d'attendre le 12 ou le 15 d'avril; car, lorsqu'on les met ensemble dans un temps encore froid, ils se dégoûtent souvent l'un de l'autre; et si par hasard les femelles font des œufs, elles les abandonnent, à moins que la saison ne devienne plus chaude. On perd donc une nichée tout entière en voulant avancer le temps de la première.

Les jeunes serins sont différents des vieux, tant par les couleurs du plumage que par quelques autres caractères. « Un jeune serin de l'année, observé le 15 septembre 1772 (1), avoit la tête, le cou, le dos et les pennes des ailes noirâtres, excepté les quatre premières pennes de l'aile gauche et les six premières pennes de l'aile droite, qui étoient blanchâtres; le croupion, les couvertures des ailes, la queue, qui n'étoit pas encore entièrement formée, et le dessous du corps, étoient aussi de couleur blanchâtre, et il n'y avoit pas encore de plumes sur le ventre depuis le sternum jusqu'à l'anus. Ce jeune oiseau avoit le bec inférieur rentrant dans le bec supérieur, qui étoit assez gros et un peu crochu. » A mesure que l'oiseau avance en âge, la disposition et les nuances de couleur changent; on distingue les vieux des jeunes par la force, la couleur et le chant : les vieux ont constamment les couleurs plus foncées et plus vives que les jeunes ; leurs pattes sont plus rudes et tirant sur le noir, s'ils sont de la race grise; ils ont aussi les ongles plus gros et plus longs que les jeunes. La femelle ressemble quelquefois si fort au mâle, qu'il n'est pas aisé de les distinguer au premier coup d'œil : cependant le mâle a toujours les couleurs plus fortes que la femelle, la tête un peu plus grosse et plus longue, les tempes d'un jaune plus orangé, et sous le boc une espèce de flamme jaune, qui descend plus bas que sous le bec de la femelle; il a aussi les jambes plus longues; enfin il commence à gazouiller presque aussitôt qu'il mange seul. Il est vrai qu'il y a des femelles qui, dans ce premier age, gazouillent aussi fort que les mâles : mais, en rassemblant ces différents indices, on pourra distinguer, même avant la première mue, les serins mâles et les femelles. Après ce temps, il n'y a plus d'incertitude à cet égard, car les mâles commencent dès lors à déclarer leur sexe par leur chant.

Toute expression subite de la voix est, dans les animaux, un indice vif de passion; et comme l'amour est de toutes les émotions intérieures celle qui les remue le plus souvent, et qui les transporte le plus puissamment, ils ne manquent guère de manifester leur ardeur. Les oiseaux par leur chaut, le taureau par son mugissement, le cheval par le hesnissement, l'ours par son gros murmure, etc., an-

(') Note communiquée par M. Guéneau de Montbelllard. noncent tous un seul et même désir. L'ardeur de ce désir n'est pas à beaucoup près aussi grande, aussi vive dans la femelle que dans le mâle; aussi ne l'exprime-t-elle que rarement par la voix : celle de la serine n'est tout au plus qu'un petit ton tendre de satisfaction, un signe de consentement qui n'échappe qu'après avoir écouté long-temps, et après s'ètre laissé pénétrer de la prière ardente du mâle, qui s'efforce d'exciter ses désirs en lui transmettant les siens. Néanmoins cette femelle a, comme toutes les autres, grand hesoin de l'usage de l'amour dès qu'elle est une fois excitée; car elle tombe malade et meurt, lorsque étant séparés, celui qui a fait naître sa passion ne peut la satisfaire.

Il est rare que les serins élevés en chambre tombent malades avant la ponte; il y a seulement quelques mâles qui s'excèdent et meurent d'épuisement. Si la femelle devient malade pendant la couvée, il faut lui ôter ses œufs et les donner à une autre; car, quand même elle se rétabliroit promptement, elle me les couveroit plus. Le premier symptôme de la maladie, surtout dans le mâle, est la tristesse; dès qu'on ne lui voit plus sa gaieté ordinaire, il faut le mettre seul dans une cage, et le placer au soleil dans la chambre où réside sa semelle. S'il devient housti, on regardera s'il n'a pas un bouton au-dessus de la queue : lorsque ce bouton est mûr et blanc, l'oiseau le perce souvent lui même avec le bec; mais si la suppuration tarde trop, on pourra ouyrir le bouton avec une grosse aiguille, et ensuite étuver la plaic avce de la salive sans y mêler de sel, ce qui la rendroit trop cuisante sur la plaie. Le lendemain, on lachera l'oiseau malade, et l'on reconnoitra, par son maintien et son empressement auprès de sa femelle, s'il est guéri ou non. Dans ce dernier cas, il faut le reprendre, lui souffler avec un petit tuyan de plume, du vin blanc sous les ailes, le remettre au soleil, et reconnoître, en le lachant le lendemain, l'état de sa santé : si la tristesse et le dégoût continuent après ces petits remèdes, on ne peut guère espérer de le sauver; il faudra dès lors le remettre en cage séparée, et donner à sa semelle un autre male ressemblant à celui qu'elle perd, ou, si cela ne se peut, on tachera de lui dopper un mâle de la même espèce qu'elle; il y a ordinairement plus de sympathie entre ceux qui se ressemblent qu'avec les autres, à l'exception des serins isabelle, qui donnent la préférence à des femelles d'autre couleur. Mais il faut que ce nouveau mâle qu'on veut substituer au premier ne soit point un novice en amour, et que par conséquent il ait déjà niché. Si la femelle tombe malade, on lui fera le même traitement qu'au mâle,

La sause la plus ordinaire des maladies est la trop abondante et la trop bonne nourriture : lorsqu'on fait nicher ces oiseaux en cage ou en cabane, souvent ils mangent trop ou prennent de préférence les

aliments succulents destinés aux petits; et la plupart tombent malades de réplétion ou d'inflammation. En les tenant en chambre, on prévient en grande partie cet inconvénient, parce qu'étant en nombre, ils s'empêchent réciproquement de s'excéder. Un måle qui-mange long-temps est sûr d'être battu par les autres males; il en est de même des femelles. Ces débats leur donnent du mouvement, des distractions et de la tempérance par nécessité: c'est principalement pour cette raison qu'ils ne sont presque jamais malades en chambre pendant le temps de la nichée; ce n'est qu'après celui de la couvée que les infirmités et les maux se déclarent. La plupart ont d'abord le bouton dont nous venons de parler. Ensuite tous sont sujets à la mue : les uns soutiennent assez bien ce changement d'état, et ne laissent pas de chapter un peu chaque jour; mais la plupart perdent la voix, et quelques uns dépérissent et meurent. Dès que les femelles ont atteint l'âge de six on sept ans, il en périt beaucoup dans la mue; les mâles supportent plus aisément cette espèce de maladie, et subsistent trois ou quatre années de plus. Cependant, comme la mue est un eflet dans l'ordre de la nature plutôt qu'une maladie accidentelle, ces piseaux n'auroient pas besoin de remèdes, ou les trouveroient eux-mêmes, s'ils étoient élevés par leurs pères et mères dans l'état de nature et de liberté; mais étant contraints, nourris par nous et devenus plus délicats, la mue, qui pour les oiseaux libres n'est qu'une indisposition, un état de santé moins parfaite, devient pour ces captifs une maladie grave et très souvent funeste, à laquelle même il y a peu de remèdes (1). Au reste. la mue est d'autant moins dangereuse qu'elle arrive plus tôt, c'est-à-dire en meilleure saison. Les jeunes serins muent dès la première année : six semaines après qu'ils sont nés, ils deviennent tristes, paroisment bouffis, et mettent la tête dans leurs plumes; leur duvet tombe dans cette première mue, et à la seconde, c'est-à-dire l'année suivante, les grosses plumes, même celles des ailes et de la queve, tombent aussi. Les jeunes oiseaux des dernières couvées, qui ne sont nés qu'en septembre au plus tard, souffrent done beaucoup plus de la mue que ceux qui sont nés au printemps; le froid est très contraire à cet état, et ils périroient tous și on n'avoit soin de

(1) Pour la mue, il faut un morceau d'acier, et non de fer, dans leur eau : vous la changerez trois fois par semaine. Ne leur donnez point d'autres remèdes, quoique M. Hervieux nous en indique de plusieurs sortes; il faut seulement mettre un peu plus de chènevis dans leur nourriture ordinaire pendant ce temps critique. (Note communiqués par le R. P. Beugot.)

Observez que l'on ne recommande (ci l'acler au Hett de fer que pour être sur qu'on ne mettra pas dans l'acu du fer rouillé, qui feroit plus de mal que de bien. les tenir alors dans un lieu tempéré, et même sensiblement chaud. Tant que dure la mue, c'est-à-dire pendant six semaines ou deux mois, la nature travaille à produire des plumes nouvelles; et les molécules organiques, qui étoient précédemment employées à faire le fond de la liqueur séminale, se trouvent absorbées pour cette autre production : c'est par cette raison que, dans ce même temps de mue, les oiseaux ne se cherchent ni ne s'accouplent, et qu'ils cessent de produire, car ils manquent alors de ce surplus de vie dont tout être a besoin pour pouvoir la communiquer à d'autres.

La maladie la plus funeste et la plus ordinaire, surtout aux jeunes serins, est celle qu'on appelle l'avalure; il semble en effet que leurs boyaux soient alors avalés, et descendus jusqu'à l'extrémité de leur corps. On voit les intestins à travers la peau du ventre dans un état d'inflammation, de rougeur et de distension : les plumes de cette partie cessent de croître et tombent; l'oiseau maigrit, ne mange plus, et cependant se tient toujours dans la mangeoire; ensin il meurt en peu de jours : la cause du mal est la trop grande quantité ou la qualité trop succulente de la nourriture qu'on leur a donnée. Tous les remèdes sont inutiles; il n'y a que par la diète qu'on peut sauver quelques uns de ces malades dans un très grand nombre. On met l'oiseau dans une cage séparée, on ne lui donne que de l'eau et de la graine de laitue; ces aliments rafraîchissants et purgatifs tempèrent l'ardeur qui le consume, et opèrent quelquefois des évacuations qui lui sauvent la vie. Au reste, cette maladie ne vient pas de la nature, mais de l'art que nous mettons à élever ces oiseaux; car il est très rare que ceux qu'on laisse nourrir par leurs pères et mères en soient atteints. On doit donc avoir la plus grande attention à ne leur donner que très peu de chose en les élevant à la brochette; de la navette bouillie, un peu de mouron, et point du tout de sucre ni de biscuit, et en tout, plutôt moins que trop de nourriture.

Lorsque le serin fait un petit cri fréquent, qui paroît sortir du fond de la poitrine, on dit qu'il est asthmatique; il est encore sujet à une certaine extinction de voix, surtout après la mue: on guérit cette espèce d'asthme en lui donnant de la graine de plantain et du biscuit dur trempé dans du vin blanc, et on fait cesser l'extinction de voix en lui fournissant de bonnes nourritures, comme du jaune d'œuf haché avec de la mie de pain, et pour boisson de la tisane de réglisse, c'est-à-dire de l'eau où l'on fera tremper et bouillir de cette racine.

Les serins ont quelquesois une espèce de chancre qui leur vient dans le bec : cette maladie provient des mêmes causes que celles de l'avalure; les nourritures trop abondantes ou trop substantielles que nous leur sournissons produisent quelquesois une

inflammation qui se porte à la gorge et au palais, au lieu de tomber sur les intestins; aussi guérit-on cette espèce de chancre, comme l'avalure, par la diète et par des rafraichissants. On leur donne de la graine de laitue, et on met dans leur eau quelques semences de melon concassées.

Les mites et la gale, dont ces petits oiseaux sont souvent infectés, ne leur viennent ordinairement que de la malpropreté dans laquelle on les tient : il faut avoir soin de les bien nettoyer, de leur donner de l'eau pour se baigner, de ne jamais les mettre dans des cages ou des cabanes de vieux ou de mauvais bois, ne les couvrir qu'avec des étoffes neuves et propres où les teignes n'aient point travaillé: il faut bien vanner, bien laver les graines et les herbes qu'on leur fournit. On leur doit ces petits soins, si l'on veut qu'ils soient propres et sains : ils le seroient s'ils avoient leur liberté; mais, captifs et souvent mal soignés, ils sont, comme tous les prisonniers, sujets aux maux de la misère. De tous ceux que nous venons d'exposer, aucun ne paroit donc leur être naturel, à l'exception de la mue. Il y a même plusieurs de ces oiseaux qui, dans ce malheureux état de captivité, ne sont jamais malades, et dans lesquels l'habitude semble avoir formé une seconde nature. En général, leur tempérament ne pèche que par trop de chaleur; ils ont toujours besoin d'eau : dans leur état de liberté, on les trouve près des ruisseaux ou dans des ravines humides. Le bain leur est très nécessaire, même en toute saison; car si l'on met dans leur cabane ou dans leur volière un plat chargé de neige, ils se coucheront dedans, et s'v tourneront plusieurs fois avec une expression de plaisir, et cela dans le temps même des plus grands froids; ce fait prouve assez qu'il est plus nuisible qu'utile de les tenir dans des endroits bien chauds (1).

Mais il y a encore une maladie à laquelle les serins, comme plusieurs autres oiseaux (2), paroissent être sujets, surtout dans l'état de captivité, c'est l'épilepsie: les serins jaunes en particulier tombent plus souvent que les autres de ce mal caduc, qui les saisit tout-à coup, et dans le même temps qu'ils chantent le plus fort. On prétend qu'il ne faut pas les toucher ni les prendre dans le moment qu'ils viennent de tomber; qu'on doit regarder seulement s'ils

(1) Ces oiseaux n'ont pas besoin d'être dans un endroit chaud, comme plusieurs le prétendent: dans les grands et les plus grands froids, ils se baignent et se vautrent dans la neige, lorsqu'on leur en donne dans un plat. Pour mol, je les laisse dans une chambre l'hiver avec un seul grillage de fer, sans fermer les fenétres; ils y chantent à merveille, et il ne m'en périt point. (Note communiquée par le R. P. Bougot.)

(a) Les geais, les chardonnerets, tous les perroquets, même les plus gros aras, etc.

ont jeté une goutte de sang par le bec; que, dans ce cas, on peut les prendre, qu'ils reviennent d'euxmêmes, et reprennent en peu de temps leurs sens et la vie; qu'il faut donc attendre de la nature cet effort salutaire qui leur fait jeter une goutte de sang ; qu'enfin, si on les prenoit auparavant, le mouvement qu'on leur communiqueroit leur feroit jeter trop tôt cette goutte de sang, et leur causeroit la mort (1). Il seroit bon de constater cette observation, dont quelques faits me paroissent douteux : ce qu'il y a de certain, c'est que, quand ils ne périssent pas du premier accident, c'est-à-dire dans le premier accès de cette espèce d'épilepsie, ils ne laissent pas de vivre long-temps, et quelquefois autant que ceux qui ne sont pas atteints de cette maladie; je crois néanmoins qu'on pourroit les guérir tous en leur faisant une petite blessure aux pattes, car c'est ainsi que l'on guérit les perroquets de l'épilepsie.

Que de maux à la suite de l'esclavage ! Ces oiseaux en liberté seroient-ils asthmatiques, galeux, épileptiques? auroient-ils des inflammations, des abcès, des chancres? et la plus triste des maladies, celle qui a pour cause l'amour non satisfait, n'est-elle pas commune à tous les êtres captifs? les femelles surtout, plus profondément tendres, plus délicatement susceptibles, y sont plus sujettes que les mâles. On a remarqué qu'assez souvent la serine tombe malade au commencement du printemps, avant qu'on l'ait appariée; elle se dessèche, languit, et meurt en peu de jours. Les émotions vaines et les désirs vides sont la cause de la langueur qui la saisit subi tement, lorsqu'elle entend plusieurs mâles chanter à ses côtés, et qu'elle ne peut s'approcher d'aucun. Le mâle, quoique premier moteur du désir, quoique plus ardent en apparence, résiste mieux que la femelle au mal du célibat; il meurt rarement de privation, mais fréquemment d'excès.

Au reste, le physique du tempérament, dans la serine, est le même que dans les femelles des autres oiseaux; elle peut, comme les poules, produire des œufs sans communication avec le mâle. L'œuf en lui-même, comme nous l'avons dit, n'est qu'une matrice que l'oiseau femelle jette au-dehors : cette matrice demeure inféconde si elle n'a pas auparavant été imprégnée de la semence du mâle, et la chaleur de l'incubation corrompt l'œuf au lieu de le vivisier. On a de plus observé, dans les semelles privées de mâles, qu'elles ne font que rarement des œuss si elles sont absolument séquestrées, c'est-àdire si elles ne peuvent ni les voir ni les entendre; qu'elles en font plus souvent et en plus grand nombre lorsqu'elles sont à portée d'être excitées par l'oreille ou la vue, c'est-à-dire par la présence du

(') Note communiquée par le R. P. Bougot.

mâle, ou par son chant : tant les objets, même de loin, émeuvent les puissances dans tous les êtres sensibles! tant le feu de l'amour a de routes pour se communiquer (1)!

Nous ne pouvons mieux terminer cette histoire des serins que par l'extrait d'une lettre de M. Draines Barrington, vice-président de la Société royale, sur le chant des oiseaux, à M. Maty.

- « La plupart de ceux qui ont des serins des Canaries ne savent pas que ces oiseaux chantent, ou comme la farlouse, ou comme le rossignol; cependant rien n'est plus marqué que ce trait du chant du rossignol, que les Anglois appellent jug, et que la plupart des serins du Tyrol expriment dans leur chant, aussi bien que quelques autres phrases de la chanson du rossignol.
- » Je fais mention de la supériorité des habitants de Londres dans ce genre de connoissances, parce que je suis convaincu que, si l'on en consulte d'autres sur le chant des oiseaux, leur réponse ne pourra que jeter dans l'erreur. »

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX SERINS.

I.

### LE SERIN DE MOZAMBIQUE (2).

Les oiseaux étrangers qu'on pourroit rapporter à l'espèce du serin sont en assez petit nombre; nous n'en connoissons que trois espèces. La première est celle qui nous a été envoyée des côtes orientales de l'Afrique, sous le nom de serin de Mozambique, qui nous paroît faire la nuance entre les serins et les tarins: nous l'avons fait représenter dans les planches enluminées, n° 564, fig. 1 et 2. Le jaune est la couleur dominante de la partie inférieure du corps de l'oiseau, et le brun celle de la partie supérieure, excepté que le croupion et les couvertures

- (') Nous ajouterons ici deux petits faits dont nous avons été témoins. Une semelle chantoit si bien, qu'on la prit pour un mâle, et on l'avoit appariée avec une autre semelle : micux reconnue, on lui donna un mâle, qui lui apprit les véritables sonctions de son sexe, elle pondit, et ne chanta plus. L'autre fait est celui d'une semelle actuellement vivante, qui chante ou plutôt qui siffie un air, quoiqu'elle ait pondu deux œuss dans sa cage, qui se sont trouvés clairs comme tous les œuss que les oiseaux semelles produisent sans la communication du mâle.
- (-) Cet oiseau ne paroît être qu'une simple variété du serin des Canaries. (A. R.)

le la queue sont jaunes; ces couvertures, ainsi que celles des ailes et leurs pennes, sont bordées de blanc et de blanchâtre. Le même jaune et le même brun se trouvent sur la tête distribués par bandes alternatives, celle qui court sur le sommet de la tête est brune, ensuite deux jaunes qui surmontent les yeux, puis deux brunes qui prennent naissance derrière les yeux, puis deux jaunes, et ensin deux brupes qui partent des coins du bec. Ce serin est un peu plus petit que celui des Canarics ; la longueur de la pointe du bec à l'extrémité de la queue (que j'appelle constamment lonqueur totale) est d'environ quatre pouces et demi; celle de la queue n'est que d'environ un pouce. La femelle est très peu dissérente du mâle, soit par la grandeur, soit pour les couleurs. Cet oiscau est peut-être le même que celui de Madagascar, indiqué par Flaccourt sous le nom de mangoiche, qu'il dit être une espèce de

Il se pourroit que ce serin, qui, par les couleurs, a beaucoup de rapport avec nos serins panachés, fût la tige primitive de cette race d'oiscaux panachés; et que l'espèce entière n'appartint qu'à l'ancien continent et aux îles Canaries, qu'on doit regarder comme parties adjacentes à ce continent; car celui dont parle M. Brisson sous le nom de serin de la Jamaique, et duquel Bloane et Ray ont donné une courte description, me paroît un oiseau d'une espèce différente, et même assez éloignée de celle de nos serins, lesquels sont tout-à-fait étrangers à l'Amérique. Les historiens et les voyageurs nous apprennent qu'il n'y en avoit point au Pérou, que le premier serin y fut porté dans l'année 4556, et que la multiplication de ces oiseaux en Amérique, et notamment dans les îles Antilles, est bien postérieure à cette époque. Le P. du Tertre rapporte que M. du Parquet acheta, en l'année 1657, d'un marchand qui avoit abordé dans ces iles, un grand nombre de serins des Canaries, auxquels il donna la liberté; que depuis ce temps on les entendoit ramager autour de son habitation, en sorte qu'il y a apparence qu'ils se sont multipliés, dans cette contrée. Si l'on trouve de vrais serins à la Jamaïque, ils pourroient bien venir originairement de ces serins transportés et naturalisés aux Antilles dès l'année 1057. Néanmoins l'oiseau décrit par MM. Sloane, Ray et Brisson, sous le nom de serin de la Jamaique, nous paroit être trop différent du serin des Canaries pour qu'on puisse le regarder comme provenant de ces serins transportés aux Antilles.

Tandis qu'on finissoit l'impression de cet article, il nous est arrivé plusieurs serins du cap de Bonne-Espérance, parmi lesquels j'ai cru reconnoître trois mâles, une femelle et un jeune oiseau de l'année. Ce sont tous des serins panachés, mais dont le plumage est émaillé de couleurs plus distinctes et plus

vives dans les mâles que dans les femelles. Ces mâles approchent beaucoup de la femelle de notre serin vert de la Provence : ils en diffèrent en ce qu'îls sont un peu plus grands, qu'ils ont le bec plus gros à proportion; leurs ailes sont aussi mieux panachées; les pennes de la queue sont bordées d'un jaune décidé, et ils n'ont point de jaune sur le croupion.

Dans le jeune serin, les couleurs étolent encore plus foibles et moins tranchées que dans la femelle.

Mais, quoi qu'il en soit de ces petites différences, il me paroît prouvé de plus en plus que les serins panachés du Cap, de Mozambique (¹), de Provence, d'Italie, dérivent tous d'une souche commune, et qu'ils appartiennent à une seule et même espèce, laquelle s'est répandue et fixée dans tous les climats de l'ancien continent dont elle a pu s'accommoder, depuis la Provence et l'Italie jusqu'au cap de Bonne-Espérance et aux îles voisines; seulement cet oiseau a pris plus de vert en Provence, plus de gris en Italie, plus de brun ou plus de panaché en Afrique, et semble présenter sur son plumage différemment varié l'influence des différents climats.

II.

### LE WORABÉE.

### Pringilia Abyssinica. LATH.

La seconde espèce qui neus paroit aveir plus de vapports avec les serins qu'avec aucun autre genre est un petit oiseau d'Abyssinie, dont nous avens vu la figure bien dessinée et coloriée dans les porte-feuilles de M. le shevalier Bruce, sous le nom de worabée d'Abyssinie.

On retrouve dans ce petit oiseau non seulement les couleurs de certaines variétés appartenant à l'espèce des series, le jaune et le noir, mais la même grandeur, à peu près la même forme totale, seulement un peu plus arrendie, le même bec, et un appétit de préférence pour une graine huileuse, comme le serin en a pour le mil et le papis. Mais le worabée a un goût exclusif pour la plante qui porte la graine dont je viens de parier, et qui s'ap-

(\*) Il parolt que le seriu de Mozambique n'est pas tellement propre à cette contrée, qu'il ne se rencontre ailleurs. J'ai trouvé parmi les dessins de M. Commerson le dessin colorié de ce serin bien caractérisé. M. Commerson l'appelle canari du Cap; il nous apprend qu'il avoit été transporté à l'île de France, où il s'étoit naturalisé et même beaucoup trop multiplié, et où il est connu sous le nom vulgaire d'oisseu du Cap. On peut s'attendre pareillement à retreuver à Mozambique, et dans quelques autres pays de l'Afrique, les serins panachés du Cap, peut-être même ceux des Canaries, et, suivant toute apparence, plusieurs autres variétés de cette espèce.

pelle nuk (1) en abyssin; il ne s'éloigne jamais beaucoup de cette plante, et ne la perd que rarement de vue.

Le worabée a les côtés de la tête jusqu'au-dessus des yeux, la gorge, le devant du cou, la poitrine et le haut du ventre, jusqu'aux jambes, noirs; le dessus de la tête et de tout le corps, et le bas-ventre, jaunes, à l'exception d'une espèce de collier noir qui embrasse le cou par-derrière, et qui tranche avec le jaune. Les couvertures et les pennes des ailes sont noires, bordées d'une couleur plus claire; les pennes de la queue sont pareillement noires, mais bordées d'un jaune verdâtre; le bec est encore noir, et les pieds d'un brun clair. Cet oiseau va par troupes, et nous ne savons rien de plus sur ses habitudes naturelles.

111.

#### L'OUTREMER.

Fringilla ultramarina. GMEL.

La troisième espèce de ces oiseaux étrangers qui ont rapport au serin ne nous est connue de même que par les dessins de M. Bruce. J'appelle outremer cet oiseau d'Abyssinie, parce que son plumage est d'un beau bleu foncé. Dans la première année cette belle couleur n'existe pas, et le plumage est gris romme celui de l'alouette, et cette couleur grise est celle de la femelle dans tous les âges; mais les mâles prennent cette belle couleur bleue dès la seconde année, avant l'équinoxe du printemps.

Ces oiseaux ont le bec blanc et les pieds rouges; ils sont communs en Abyssinie, et ne passent point d'une contrée à l'autre. Leur grosseur est à peu près celle des canaris; mais ils ont la tête plus rondo: leurs ailes vont un peu au-delà de la moitié de la queue. Leur ramage est fort agréable, et ce dernier rapport semble les rapprocher encore du genre de nos serios.

#### L'HABESCH (?) DE SYRIE.

Fringilla Syriaca. GMEL.

M. le chevalier Bruce regarde cet oiseau comme une espèce de linotte, et je dois cet égard à un si bon observateur de ne point m'écarter de son opinion; mais M. Bruce ayant représenté cet oiseau

(1) La flour de cette plante est jaune, et de la forme d'une crescente ou maricolde; sa tige ne s'élève que de deux ou trois pieds. On tire de sa graine une huile dont les moines du pays font grand usage.

(\*) M- le chevaller Bruce écrit habesh , sujvant l'orthographe angleise. avec un bea épais et sourt, fart semblable à celui des serins, j'ai eru devoir le placer entre les serins et les linottes.

Il a le dessus de la tête d'un beau reuge vif; les joues, la gorge et le dessous du cou, d'un brun noirâtre mêlé; le reste du cou, la poitrine, le dessus du corps et les petites couvertures des ailes, variés de brun, de jaune et de noirâtre; les grandes couvertures des ailes d'un cendré foncé, bordées d'une couleur plus claire; les pennes de la queue et les grandes pennes des ailes du même cendré, bordées extérieurement d'un orangé vif; le ventre et le dessous de la queue d'un blanc sale, avec des taches peu apparentes de jaunâtre et de noirâtre; le bec et les pieds de couleur plombée. Les ailes vont presque jusqu'au milieu de la longueur de la queue, qui est sourchue.

L'habesch est plus gros que notre linotte; il a aussi le corps plus plein, et il chante joliment. C'est un oiseau de passage; mais M. Bruce ignore sa marche, et il assure que, dans le cours de ses voyages, il ne l'a point vu ailleurs qu'à Tripoli en Syrie.

### LA LINOTTE (1).

### Fringilla çannabina.L.

C'est la nature elle-même qui semble avoir marqué la place de ces oiseaux immédiatement après les serins, puisque c'est en vertu des rapports établis par elle entre ces deux espèces que leur mélange réussit mieux que celui de l'une des deux avec toute autre espèce voisine; et ce qui annonce encere une plus grande analogie, les individus qui résultent de ce mélange sont féconds (2), surtout lorsqu'on a eu soin de former la première union entre le linot mâle et la femelle canari.

Il est peu d'oiseaux aussi communs que la linotte; mais il en est peut-être encore moins qui réunissent autant de qualités : ramage agréable, couleurs distinguées, naturel docile et susceptible d'attachement, tout lui a été donné, tout ce qui peut attirer l'attention de l'homme et contribuer à ses plaisirs :

(1) C'est l'anjouvin des Provençaux, qui l'appellent aussi bec-figue d'hiver, parce que, suivant M. Guys, cet oiseau est bon à manger en tout temps.

(\*) Cette observation m'a été donnée par M. Daubenton le jeune. M. Frisch assure qu'en appariant un linot de vigne avec une femelle canari blanche, accoutumée à sortir tous les jours et à revenir au gite, celle-ci fera son aid et sa ponte dans un buisson voisin, et que, lorsque les petits seront clos, elle les rapportera à la fenêtre de la maison. Il sjoute que ces mulets auront le piumage blanc de la mère, et les marques rouges da père, principalement sur la tête.

il étoit difficile, avec cela, que cet oiseau conservât sa liberté; mais il étoit encore plus difficile qu'au sein de la servitude où nous l'avons réduit il conservât ses avantages naturels dans toute leur pureté. En effet, la belle couleur rouge dont la nature a décoré sa tête et sa poitrine, et qui, dans l'état de liberté, brille d'un éclat durable, s'efface par degrés et s'éteint bientôt dans nos cages et nos volières: il en reste à peine quelques vestiges obscurs après la première mue (¹).

A l'égard de son chant, nous le dénaturons : nous substituons aux modulations libres et variées que lui inspirent le printemps et l'amour, les phrases contraintes d'un chant apprêté qu'il ne répète qu'imparfaitement, et où l'on ne retrouve ni les agréments de l'art, ni le charme de la nature. On est parvenu aussi à lui apprendre à parler différentes langues, c'est-à-dire à siffler quelques mots italiens, françois, anglois, etc., quelquefois même à les prononcer assez franchement. Plusieurs curieux ont fait exprès le voyage de Londres à Kensington pour avoir la satisfaction d'entendre la linotte d'un apothicaire, qui articuloit ces mots, pretty boy; c'étoit tout son ramage et même tout son cri, parce qu'ayant été enlevée du nid deux ou trois jours après qu'elle étoit éclose elle n'avoit pas eu le temps d'écouter, de retenir le chant de ses père et mère, et que, dans le moment où elle commençoit à donner de l'attention aux sons, les sons articulés de pretty boy furent apparemment les seuls qui frappèrent son oreille, les seuls qu'elle apprit à imiter. Ce fait, joint à plusieurs autres (2),

(') Le rouge de la tête se change en un roux brun varié de noirâtre, et celui de la politrine se change à peu prés de même; mais la teinte des nouvelles couleurs est moins rembrunie. Un amateur m'a assuré qu'il avoit élevé de ces linottes qui avoient gardé leur rouge: c'est un fait unique jusqu'à présent.

(2) Un chardonneret qui avoit été enlevé du nid deux on trois jours après être éclos, ayant été mis près d'une fenètre donnant sur un jardin où fréquentoient des roitelets, chantoit exactement la chanson du roitelet, et pas une seule note de ceile du chardonneret.

Un moineau enlevé du nid lorsque ses ailes commencolent à être formées ayant été mis avec un linot, et ayant eu dans le même temps occasion d'entendre un chardonneret, il se fit un chant qui étoit un mélange de celui de la linotte et du chardonneret.

Un gorge-rouge ayant été mis sous la leçon d'un rossignol excellent chanteur, mais qui cessa de chanter en moins de quinze jours, eut les trois quarts du chant du rossignol, et le reste de son ramage ne ressembloit à rien.

Enfin M. Barrington ajoute que les serins du Tyrol, à en juger par leur ramage, descendent d'un père commun qui avoit appris à chanter d'un rossignol, comme le premier père des serins d'Angleterre paroît avoir appris à chanter d'une farlouse. (Transactions philosophiques, vol. 63, 10 janvier 1773.) Si on élève un jeune linot

prouve assez bien, ce me semble, l'opinion de M. Draines Barrington, que les oiseaux n'ont point de chant inné, et que le ramage propre aux diverses espèces d'oiseaux, et ses variétés, ont en à peu près la même origine que les langues des différents peuples et leurs dialectes divers (1). M. Barrington avertit que, dans les expériences de ce genre, il s'est servi par préférence du jeune linot mâle, âgé d'environ trois semaines, et commencant à avoir des ailes, non seulement à cause de sa grande docilité et de son talent pour l'imitation, mais encore à cause de la facilité de distinguer dans cette espèce le jeune mâle de la jeune femelle, le male ayant le côté extérieur de quelques unes des pennes de l'aile blanc jusqu'à la côte, et la femelle l'ayant seulement bordé de cette coulcur.

Il résulte des expériences de ce savant, que les jeunes linots élevés par différentes espèces d'alouettes, et même par une linotte d'Afrique, appelé vengoline, dont nous parlerons bientôt, avoient pris non le chant de leur père, mais celui de leur institutrice; seulement quelques uns d'eux avoient conservé ce qu'il nomme le petit cri d'appel, propre à leur espèce, et commun au mâle et à la femelle, qu'ils avoient pu entendre de leurs père et mère avant d'en être séparés.

Il est plus que douteux que notre linotte ordinaire, nommée par quelques uns linotte grise, soit une espèce différente de celle qui est connue sous le nom de linotte devigne ou de linotte rouge: car, 4° les taches rouges qui distinguent les mâles de cette dernière linotte ne sont rien moins qu'un caractère constant, puisqu'elles s'effacent dans la cage, comme nous l'avons vu plus haut (2). 2° Elles ne

avec un pinson ou un rossignol, dit Gesner, il apprendra à chanter comme eux, et surtout cette partie du chant du pinson connue sous le nom de boute selle (resterzu).

- (1) La mort du père, dans le moment critique de l'instruction, aura occasionné quelque variété dans le chant des jeunes, qui, privés des leçons paternelles, auront fait attention au chant d'un autre oiseau, et l'auront imité, ou qui le modifiant, selon la conformation plus ou moins parfaite de leur organe, auront créé de nouvelles tournures de chant, qui seront imitées par leurs petits, et deviendront héréditaires, jusqu'à ce que de nouvelles circonstances du même genre aménent de nouvelles variétés. Si l'on y prend bien garde, il n'y a pas deux oiseaux de la même espèce qui chantent exactement la même chanson; mais cependant ces variétés sont renfermées dans certaines limites, etc. (Tiré de l'Anual register, année 1773.)
- (\*) De quatre linottes mâles, et par conséquent rouges, qui me surent apportées le 12 juillet, j'en fis mettre une au grand air et trois dans la chambre, dont deux dans la même cage. Le rouge de la tête de celles-ci commençoit à s'effacer le 28 août, ainsi que celui du bas de la poitrine. Le 8 septembre, une des deux suit

sont pas même un caractère exclusif, puisqu'on en reconnoît des vestiges dans l'oiseau décrit comme le mâle de la linotte grise, lequel mâle a les plumes de la poitrine d'un rouge obscur dans leur partie moyenne. 5° La mue ternit et fait presque disparoître pour un temps ce rouge, qui ne reprend son éclat qu'à la belle saison, mais qui, dès la fin du mois de septembre, colore la partie moyenne des plumes de la poitrine, comme dans l'individu que M. Brisson donne pour le mâle de la linotte ordinaire. 4º Gesner à Turin, Olina à Rome, M. Linnæus (1) à Stockholm, Belon en France, et plusieurs autres n'ont connu, dans leurs pays respectifs, que des linottes rouges. 5º Des oiseleurs expérimentés de notre pays, qui ont suivi les petites chasses des oiseaux pendant plus de trente ans, n'ont jamais pris un seul linot mâle qui n'eût cette livrée rouge au degré que comportoit la saison, et il est à remarquer que dans ce même pays on voit beaucoup de linottes grises en cage. 6º Ceux mêmes qui admettent l'existence des linottes griscs conviennent que l'on ne prend presque jamais de ces linottes, surtout en été; ce qu'ils attribuent à leur naturel défiant. 7º Ajoutez que les linottes rouges et grises se ressemblent singulièrement, quant au reste du plumage, à la taille, aux proportions et à la forme des parties, au ramage, aux habitudes; et il sera facile de conclure que s'il existe des linottes grises, ce sont, 1º toutes les femelles; 2º tous les jeunes mâles de l'année avant le mois d'octobre, qui est le temps où ils commencent à marquer; 5° celles qui, ayant été élevées à la brochette, n'ont pu prendre de rouge dans l'état de captivité; 4° celles qui, l'ayant pris dans l'état de nature, l'ont perdu dans la cage (2); 5° enfin celles en qui cette belle couleur

trouvée morte dans la cage; elle avoit la tête toute déplumée, et même un peu blessée. Je m'étois aperçu que l'un des oiseaux battoit l'autre depuis la mue, comme s'ils se fussent méconnus à cause du changement de couleur. Le rouge de la tête de la linotte battue n'existoit plus, puisque toutes les plumes étoient tombées; et celui de la poitrine étoit plus qu'à demi effacé.

La troisième de celles qui étoient renfermées a mué fort tard, et a conservé son rouge jusqu'à la mue. Celle qui avoit été tenue à l'air s'est échappée au bout de trois mois, et elle avoit déjà perdu tout son rouge. Il résulte de cette petite expérience, ou que le grand air accélère la perte du rouge en accélérant la mue, ou que la privation du grand air a moins de part à l'altération du plumage de ces linottes que la privation de la liberté.

(1) Il n'est fait aucune mention de la linotte grise dans la Fauna Suecica. M. Klein parie d'un M. Zorn, auteur d'une Lettre sur les oiseaux d'Allemagne, où il veut prouver qu'il n'y a qu'une seule espèce de linotte. J'ai entendu dire la même chose à plusieurs oiseleurs, qui certainement n'avoient pas la cette lettre, et M. Hébert, qui est fait pour la juger, est du même avis.

(\*) Il faut remarquer que ces oiseaux qui ont eu des

est presque effacée par la mue ou les maladies, ou par quelque cause que ce soit.

D'après cela, on sera peu surpris que je rapporte ces deux linottes à une seule et même espèce, et que je regarde la grise comme une variété accidentelle, que les hommes ont créée en partie, et qui ensuite a été méconnue par ses auteurs.

La linotte fait souvent son nid dans les vignes; c'est de là que lui est venu le nom de linotte de vigne : quelquefois elle le pose à terre; mais plus fréquemment elle l'attache entre deux perches ou au cep même : elle le fait aussi sur les genévriers, les groseillers, les noisetiers, dans les jeunes taillis, etc. On m'a apporté un grand nombre de ces nids dans le mois de mai, quelques uns dans le mois de juillet, et un seul dans le mois de septembre : ils sont tous composés de petites racines, de petites feuilles et de mousse au dehors, d'un peu de plumes, de crins et de beaucoup de laine au dedans. Je n'y ai jamais trouvé plus de six œuss : celui du 4 septembre n'en avoit que trois. Ils sont d'un blanc sale, tachetés de rouge brun au gros bout. Les linottes ne font ordinairement que deux pontes, à moins qu'on ne leur enlève leurs œufs, ou qu'on ne les oblige de les renoncer; dans ce cas, elles font jusqu'à quatre pontes : la mère, pour nourrir ses petits, leur dégorge dans le bec les aliments qu'elle leur a préparés en les avalant et les digérant à demi dans son jabot.

Lorsque les couvées sont finies et la famille élevée, les linottes vont par troupes nombreuses; ces troupes commencent à se former dès la fin du mois d'août, temps auquel le chènevis parvient à sa maturité: on en a pris, à cette époque, jusqu'à soixante d'un seul coup de filet (1); et parmi ces soixante, il y avoit quarante mâles. Elles continuent de vivre ainsi en société pendant l'hiver; elles volent très serrées, s'abattent, se lèvent toutes ensemble, se posent sur les mêmes arbres; et, vers le commencement du printemps, on les entend chanter toutes à la fois : leur asile pour la nuit ce sont des chênes, des charmes, dont les feuilles, quoique sèches, re sont point encore tombées. On les a vues sur des tilleuls, des peupliers dont elles piquent les boutons. Elles vivent encore de toutes sortes de petites graines, notamment de celle du chardon, etc. : aussi les trouve-t-on indifféremment dans les terres en friche

marques rouges et qui les ont perdues conservent aux mémes endroits une couleur rousse approchant du rouge, que n'ont pas les jeunes élevés à la brochette, et qui par conséquent n'ont jamais eu de rouge.

(1) On peut y employer le fliet d'alouette, mais moins grand et à mailles plus serrées; il faut avoir un ou deux linots mâles pour servir d'appeaux ou de chanterelles. On prend souvent avec les linottes des pinsons et d'autres petits oiseaux. et dans les champs cultivés. Elles marchent en sutillant; mais leur vol est suivi, et ne va point par élans répétés comme celui du moincau.

Le chant de la linotte s'annonce par une espèce de prélude. En Italie, en préfère les linottes de l'Abruzze ultérieure et de la Marche d'Ancône pour leur apprendre à chanter. On croit communément en France que le ramage de la linotte rouge est meilleur que celui de la linotte grise : cela est dans l'erdre; car l'oiseau qui a formé son chant au sein de la liberté, et d'après les impressions intérieures du sentiment, doit avoir des accents plus teuchants, plus expressifs que l'oiseau qui chante sans objet et seulement pour se désennuyer ou par la nécessité d'exercer ses organes.

Les femelles ne chantent ni n'apprennent à chanter; les males adultes, pris au filet ou autrement, ne profiteroient point non plus des leçons qu'en pourroit leur donner : les jeunes mâles pris au nid sont les seuls qui soient susceptibles d'éducation. On les nourrit avec du gruau d'avoine et de la navette broyée dans du lait ou de l'eau sucrée; on les sisse le soir à la lueur d'une chandelle, ayant attention de bien articuler les mots qu'on veut leur faire dire : quelquefois, pour les mettre en train, on les prend sur le doigt ; on leur présente un miroir, où ils se voient et où ils croient voir un autre oiseau de leur espèce; bientôt ils croient l'entendre, et cette illusion produit une sorte d'émulation, des chants plus animés et des progrès réels. On a cru remarquer qu'ils chantoient plus dans une petite cage que dans une grande.

Le nom seul de ces oiseaux indique essez la nourriture qui leur convient, on ne les a nommés linottes (linariæ) que parce qu'ils aiment la graine du lin ou celle de la linaire : on y ajoute le panis, la mavette, le chènevis, le millet, l'alpiste, les graines de rave, de chou, de pavet(1), de plantain, de poirée, et quelquesois celle de melon broyée, de temps en temps du masse-pain, de l'épine-vinette, du mouron, quelques épis de blé, de l'avoine concassée, même un peu de sel; tout cela varié avec intelligence. Ils cassent les petites graines avec feur bec et rejettent les enveloppes. Il leur faut très peu de chènevis, parce qu'il les engraisse trep, et que cette graisse excessive les fait mourir, ou tout au moins les empêche de chanter. En les neurrissant et les Plevant ainsi soi-même, non seulement on leur apprendra les airs que l'on voudra, avec une serinette, un flagcolet, etc., mais on les apprivoisera. Olina conseille de les garantir du froid, et même il veut qu'on les traite dans leurs maladies; que l'on mette, par exemple, dans leur cage un petit platras, afin de

(1) Gesner dit que si on me donneit que de la graîne de pavot pour toute nourriture, soit aux linettes, seit aux shardonnerets, ils deviendroient aveugles. prévenir la constipution à laquelle ils sont sujets: il ordonne l'oxymel, la chicorée et d'autres remèdes contre l'asthme, l'étisie (1) et certaines convulsions ou battements de bec que l'on prend quelquefois et que j'ai pris moi-même pour une caresse: on diroit que ce petit animal, pressé par le sentiment, fait tous ses efforts pour l'exprimer; on diroit qu'il parle en emit, et cette expression muette, il ne l'adresse pas indistinctement à tout le monde. Quiconque aura bien observé tout cela, sera tenté de croire que c'est Olina qui s'est trompé en prenant une simple caresse pour un symptôme de maladie. Quoi qu'il en soit, il faut surtout beaucoup d'attention sur le choix et la qualité des graines que l'on donne à ces oiseaux ; beaucoup de propreté dans la nourriture, le breuvage, la volière. Avec tous ces soins, on peut les faire vivre en captivité cinq ou six années, suivant Olina, et beaucoup plus suivant d'autres (2). Ils reconnoissent les personnes qui les soignent; ils s'y attachent, viennent se poser sur elles par préférence, et les regardent avec l'air de l'affection. On peut, si l'on veut abuser de leur docilité, les accoutumer à l'exercice de la galère; i's en prennent les habitudes aussi facilement que le tarin et le chardonneret. Ils entrent en mue aux environs de la canicule, et quelquefois beaucoup plus tard. On a vu une linotte et un tarin qui n'ont commencé à muer qu'au mois d'octobre; ils avoient chanté jusque là, et leur chant étoit plus animé que celui d'aucun autre oiseau de la même volière. Leur mue, quoique retardée, se passa fort vite et très heureusément.

La linotte (n° 483, fig. 1, et n° 451, fig. 1) est un oiscau pulvérateur, et on fera blen de garnir le fond de sa cage d'une conche de petit sable, qu'on renouvellera de temps en temps. Il lui faut aussi une petite baignoire; car elle aime également à se poudrer et à se baigner. Sa longueur totale est de cinq pouces quelques lignes; vol, près de neuf pouces, bec, cinq lignes; queue, deux pouces, un peu fourchue, dépassant les ailes d'un pouce.

Dans le mâle, le sommet de la tête et la poirrine sont rouges; la gorge et le dessous du corps sont d'un blanc roussatre; le dessus, couleur de marron; presque toutes les pennes des ailes et de la queue noires, bordées de blanc, d'où résulte sur les ailes repliées une raie blanche parallèle aux pennes. Communément la femelle n'a point de rouge, comme on l'a dit ci-dessus, et elle a le plumage du dos plus varié que le mâle.

<sup>(1)</sup> Lès linottes prisonnières sont aussi sujettes en mai caduc, au bouton. Les uns disent qu'elles ne guérissent jamais de ce bouton : les autres conseillent de le percer promptement, et d'étuver la pelite plaie avec du vin.

<sup>(\*)</sup> On en a vu un à Montbard qui avoit dix-copt and bien constatés,

### Variétés de la linotte.

t.

### LA LINOTTE BLANCHE

J'al vu cette variété chez le sieur Desmoulins, peintre. Le blanc dominoit en esset dans son plumage; mais les pennes des ailes et de la queue étoient noires, bordées de blanc, comme dans notre linotte ordinaire, et de plus on voyoit quelques vestiges du gris de linotte sur les couvertures supérieures des ailes.

II.

### LA LINOTTE AUX PIEDS NOIRS.

Elle à le bec verdâtre et la queue très fourchue; du reste c'est la même taille, mêmes proportions, mêmes couleurs que dans notre linotte ordinaire. Get oiseau se trouve en Lorraine, et nous en devons la connoissance à M. le docteur Lottinger, de Sarbourg.

### LE GYNTEL DE STRASBOURG.

### Fringilla Argentoratensis. Guel.

On sait fort peu de chose de cet oiseau; mais le peu qu'on en sait ne présente guère que des traits de ressemblance avec notre linotte. Il est de même taille; il se nourrit des mêmes graines; il vole comme elle en troupes nombreuses; il pond des œufs de la même couleur, il a la queue fourchue, le dessus du corps rembruni, la poitrine rousse, mouchetée de brun, et le ventre blanc. A la vérité il ne pond que trois ou quatre œufs, selon Gesner, et il a les pieds rouges : mais Gesner étoit-il assez instruit de la ponte de ces oiseaux? Et quant aux pieds rouges, nous avons vu, nous verrons encore que cette couleur n'est rien moins qu'étrangère aux linoîtes, surtout aux linottes sauvages. L'analogie perce à travers ces différences mêmes, et je suis tenté de croire que lorsque le gyntel sera mieux connu, il pourroit bien se rapporter, comme variété de climat, de jocal, etc., à l'espèce de notre linotte:

# LA LINOTTE DE MONTAGNE.

Fringilla montium. Guel.

Elle se trouve en effet dans la partie montagneuse de la province de Derby en Angleterre. Elle est plus

grosse que la nôtre (1); elle a le bec plus sin à proportion; et le rouge que notre linotte mâle a sur la
tête et la poitrine, le mâle de celle-ci le porte sur
le croupion (2). Du reste c'est à peu près le même
plumage: la poitrine et la gorge sont variées de noir
et de blanc, la tête de noir et de cendré, et le dos de
noir et de roussâtre. Les ailes ont une raie blanche
transversale très apparente, attendu qu'ellese trouve
sur un fond noir: elle est formée par les grandes
couvertures qui sont terminées de blanc. La queue
est longue de deux pouces et demi, composée de
douze pennes brunes, mais dont les latérales ont
une bordure blanche d'autant plus large que la
penne est plus extérieure.

Il est probable que la linotte de montagne a la queue fourchue et le ramage agréable, quoique Willughby ne le dise pas expressément; mais il a rangé cet oiscau avec les linottes, et il compte ces deux caractères parmi ceux qui sont propres aux linottes. Si l'on admet cette conséquence, la linotte de montagne pourroit bien aussi n'être qu'une variété de climat ou de local.

### LE CABARET (9).

Lorsqu'il s'agit d'oiseaux en qui les couleurs sont aussi variables que dans ceux-ci, on s'exposeroit à une infinité de méprises si l'on vouloit prendre ces mêmes couleurs pour les marques distinctives des espèces. Nous avons vu que notre linotte ordinaire, dans l'état de liberté, avoit du rouge sur la tête et sur la postrine; que la linotte captive n'en avoit que sur la poitrine, encore étoit-il caché; que la linotte de Strasbourg l'avoit aux pieds; que celle de montagne l'avoit sur le croupion. M. Brisson dit que celle qu'il nomme petite linotte de vigne en a sur la tête et sur la poitrine, et Gesnerajonte sur le croupion. Willughby fait mention d'une petite linotte qui n'avoit de rouge que sur la têle, et ressembloit en cela à deux autres décrites par Aldrovande, mais qui en différoit à d'autres égards. Enfin le cabaret de M. Brisson avoit du rouge sur la tête et le croupion, et celui de M. Frisch n'en avoit point sur la tête. Il est visible qu'une grande partie de ces variétés viennent du temps et des circonstances où ces

(') Il est évident, par cela séul, que celte linotte est tout-à-fait différente du cabaret ou petite linotte, avec laquelle on l'a confondue par méprise.

(\*) Je ne sais pourquoi M. Klein, parlant de cette linotte de Willughby, et citant cet auteur (page 93), dit positivement qu'elle n'a point de rouge, contre le texte formel de Willughby (page 191).

(3) Cet oiseau est, selon Linné, une variété de la linotte de montagne, et selon d'autres ornithologistes, une variété du liserin. (A. R.) oiseaux ont été vus: si c'est au milieu du printemps, ils avoient leurs plus belles couleurs; si c'est pendant la mue, ils n'avoient plus de rouge; si c'est d'abord après, il n'en avoient pas encore; si c'est après avoir été tenus plus ou moins de temps en cage, ils en avoient perdu plus ou moins; et si les plumes des différentes parties tombent en des temps différents, c'est encore une source abondante de variétés. Dans cette incertitude, on est forcé d'avoir recours, pour déterminer les espèces, à des propriétés plus constantes, à la forme du corps, aux mœurs, aux habitudes. Faisant l'application de cette méthode, je trouve qu'il n'y a que deux espèces d'oiseaux à qui l'on ait donné le nom de petite linotte : l'un qui ne chante point, qui ne paroît que tous les six ou sept ans, arrive par troupes très nombreuses, ressemble au tarin; c'est la petite linotte de vigne de M. Brisson : l'autre est le cabaret de cet article (nº 485, fig. 2).

M. Daubenton le jeune a eu, pendant deux ou trois ans, un de ces oiseaux qui avoit été pris au filet. Il étoit d'abord très sauvage; mais il s'apprivoisa peu à peu et devint tout-à-fait familier. Le chènevis étoit la graine dont il paroissoit le plus friand. Il avoit la voix douce et mélodieuse, presque semblable à celle de la fauvette appelée traino-buisson. Il perdit tout son rouge dès la première année, et il ne le reprit point; ses autres couleurs n'éprouvèrent aucune altération. On a remarqué que, lorsqu'il étoit en mue ou malade, son bec devenoit aussitôt pâle et jaunatre, puis reprenoit par nuances sa couleur brune à mesure que l'oiseau se portoit mieux. La femelle n'est pas entièrement dépourvue de belles coulcurs; elle a du rouge sur la tête, mais elle n'en a point sur le croupion. Quoique plus petite que la femelle de la linotte ordinaire, elle a la voix plus sorte et plus variée. Cet oiseau est assez rare, soit en Allemagne, soit en France: il a le vol rapide, et ne va point par grandes troupes; son bec est un peu plus fin à proportion que celui de la linotte.

Mesures. La longueur totale du cabaret est de quatre pouces et demi; son vol a près de huit pouces; son bec, un peu plus de quatre lignes; sa queue, deux pouces; elle est fourchue et ne dépasse les ailes que de huit lignes.

Couleurs. Le dessus de la tête et le croupion rouges; une bande roussâtre sur les yeux; le dessus du corps varié de noir et de roux: le dessous du corps roux, tacheté de noirâtre sous la gorge; le ventre blanc; les pieds bruns, quelquefois noirs; les ongles sont fort allongés, et celui du doigt postérieur est plus long que ce doigt.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT A LA LINOTTE.

# 1. LA VENGOLINE.

Fringilla Angolensis. GMEL.

Tout ce que l'on sait de l'histoire de cet oiseau, c'est qu'il se trouve dans le royaume d'Angola, qu'il est familier, qu'il est compté parmi les oiseaux de ce pays qui ont le ramage le plus agréable, et que son chant n'est pas le même que celui de notre linotte. Le cou, le dessus de la tête et du corps sont variés de deux bruns; le croupion a une belle plaque de jaune qui s'étend jusqu'aux pennes de la queue: ces pennes sont brunes, bordées et terminées de gris clair, ainsi que les pennes des ailes et leurs grandes et moyennes couvertures. Les côtés de la tête sont d'un roux clair; il y a un trait brun sur les yeux; le dessous du corps et les côtés sont tachetés de brun sur un fond plus clair.

M. Edwards, qui nous a fait connoître la vengoline, et qui en a donné la figure au bas de la planche 129, incline à croire que c'est la femelle d'un autre oiseau représenté au haut de la même planche : cet autre oiseau est appelé négral ou tobaque, et son chant approche fort de celui de la vengoline. Pour moi, j'avoue que le chant de celle-ci (1) me fait douter que ce soit une femelle : je croirois plus volontiers que ce sont deux mâles de la même espèce, mais de climats différents, dans lesquels chacun aura été nommé différemment, ou du moins que ce sont deux mâles du même climat, dont l'uff, arant été élevé dans la volière, aura perdu l'éclat de son plumage, et l'autre n'ayant été pris que dans l'âge adulte, ou \* n'étant resté que peu de temps en cage, aura mieux conservé ses couleurs. Les couleurs du négral sont, en effet, plus riches et plus tranchées que celles de la vengoline: la gorge, le front, le trait qui passe sur les yeux, sont noirs; les joues blanches; la poitrine et tout le dessous du corps d'une couleur orangée sans mouchetures, et qui devient plus foncée sous le ventre et sous la queue. Ces deux oiseaux sont de la grosseur de notre linotte. M. Edwards ajoute qu'ils en ont l'œil et le regard.

(1) M. Draines Barrington prétend que la vengoline est supérieure, pour le chant, à tous les chanteurs de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, excepté toutefois le moqueur d'Amérique. IL.

### LA LINOTTE GRIS DE FER.

Loxia cana. GMEL.

Nous devons la connoissance de cet oiseau à M. Edwards, qui l'a eu vivant, et qui en donne la figure et la description, sans nous apprendre de quel pays il lui est venu. Son ramage est très agréable. Il a les allures, la taille, la forme et les proportions de la linotte, à cela près que son bec est un peu plus fort. Il a le dessous du corps d'un cendré fort clair, le croupion un peu moihs clair; le dos, le cou et le dessus de la têté, gris de fer; les pennes de la queue et des ailes noiratres, bordées de cendré clair, excepté toutefois les plus longues pennes des ailes, qui sont entièrement noires vers leur extrémité et blanches vers leur origine, ce qui forme à l'aile un bord blanc dans sa partie moyenne. Le bec inférieur a sa base entourée aussi de blanc, et cette couleur s'étend jusque sous les yeux.

H.

# LA LINOTTE À TÊTE JAUNE (\*).

Loxia Mexicana. Guel.

M. Edwards savoit bien que cet oiseau étoit nommé, par quelques uns, moineau du Mexique; et s'il lui a donné le nom de linotte, c'est en connoissance de cause, et parce qu'il lui a paru avoir plus de rapport avec les linottes qu'avec les moineaux. Il est vrai qu'il lui trouve aussi du rapport avec les serins; et, d'après cela, on seroit fondé à le placer avec l'habesch, entre les serins et les linottes. Moins l'histoire d'un oiseau est connue, plus il est difficile de lui marquer sa véritable place.

Celui-ci a le le couleur de chair pâle; les pieds de même couleur, mais plus sombre; la partie antérieure de la tête et de la gorge jaune, et, sur ce fond jaune, une bande brune de chaque côté de la tête, partant de l'œil et descendant sur les côtés du cou; tout le dessus du corps brun, mais plus foncé sur les pennes de la queue que partout ailleurs, et semé de taches plus claires sur le cou et sur le dos; la partie inférieure du corps jaunâtre, avec des taches brunes longitudinales, et clairsemées sur le ventre et la poitrine.

(1) Le docteur Fermin, dans sa Description de Surimam, fait mention d'une linotte à gorge et à bec jaumes, dont le reste du plumage est cendré. « C'est, dit-il,
» un oiseau de savane, qui est plus grand que le moi» neau... Il n'a pas un chant qui mérite qu'on le mette
» en cage; mais, en récompense, on le regarde comme
» une espèce d'ortolan, parce qu'il est très bon à
» manger. »

Cet oiseau a été apporté du Mexique. M. Brisson dit qu'il est à peu près de la grosseur du pinson d'Ardenne: mais, à juger par la figure de grandeur naturelle qu'en donne M. Edwards, il doit être plus gros.

IV.

### LA LINOTTE BRUNE.

Fringilla atra. GMEL.

Comme cet oiseau n'est connu que par M. Edwards, qui l'a dessiné vivant, j'ai cru devoir lui conserver le nom que cet habile observateur lui a donné-Presque toutes ses plumes sont noirâtres, bordées d'une couleur plus claire, laquelle tient du roussâtre sur la partie supérieure du corps. La couleur générale qui résulte de ce mélange est rembrunie, quoique variée; il y a une teinte de cendré sur la poitrine et le croupion; le bec est aussi cendré et les pieds sont bruns.

Il me semble que M. Brisson n'auroit pas dû confondre cet oiseau avec le petit moineau brun de Catesby, dont le plumage est d'un brun uniforme sans aucune marbrure, et par conséquent assez différent: mais la différence du climat est encore plus grande; car la linotte brune de M. Edwards venoit probablement du Brésil, et peut-être même d'Afrique, et le petit moineau de Catesby se trouve à la Caroline et à la Virginie, où il niche et reste toute l'année. M. Catesby nous apprend qu'il vit d'insectes, et presque toujours seul; qu'il n'est pas fort commun, qu'il s'approche des lieux habités, et qu'on le voit sautillant perpétuellement sur les buissons. Nous ne connoissons point les mœurs de la linotte brune.

#### LE MINISTRE (1).

### Emberina cyanea. LATH.

C'est le nom que les oiseleurs donnent à un oiseau de la Caroline, que d'autres appellent l'évêque, et qu'il ne faut pas confondre avec l'évêque du Brésil, qui est un tangara. Je le rapproche ici de la linotte, parce qu'au temps de la muc il lui ressemble à s'y méprendre, et que la femelle lui ressemble en tout temps. La mue a lieu dans les mois de septembre et d'octobre: cela varie comme pour les veuves et beaucoup d'autres oiseaux. On dit même que souvent le ministre mue deux fois; en quoi il se rapproche encore des veuves, des bengalis, etc.

Lorsqu'il a son beau plumage, il est d'un bleu cé-

(·) On a vu plusieurs fois cet oiseau chez le sieur Château, à qui l'on doit le peu que l'on sait de son histoire. leste, soutenu d'un peu de violet qui lui sert de pied. Le fouet de l'aile est d'un bleu foncé et rembrant dans le mâle, et d'un brun verdâtre dans la femelle; ce qui suffit pour distinguer celle-ci du mâle en mue, dont le plumage au reste est assez semblable à celui de la femelle.

Le ministre est de la grosseur du serin, et, comme lui, vit de millet, de graine d'alpiste, etc.

Catesby a fait représenter ce même oiseau sous le nom de linotte bleue, et nous apprend qu'il se trouve dans les montagnes de la Caroline, à cent cinquante milles de la mer; qu'il chante à peu près comme la linotte; que les plumes de la tête sont d'un bleu plus foncé; celles du dessous du corps, d'un bleu plus clair; que les pennes de la queue sont du même brun que les pennes des ailes, avec une légère teinte de bleu; enfin qu'il a le bec noirâtre et les pieds bruns, et qu'il ne pèse que deux gros et demi.

Longueur totale, cinq pouces; bec, cinq lignes; tarse, huit à neuf lignes; doigt du milieu, six lignes et demic; queue, dix pouces: elle dépasse les ailes de dix à onze lignes.

### LES BENGALIS

ET LES SÉNÉGALIS, ETC (1).

Tous les voyageurs, et, d'après eux, les natura listes, s'accordent à dire que ces petits oiseaux sont sajets à changer de couleur dans la mue : quelques uns ajoutent même des détails qu'il seroit à souhaiter qui fussent vérifiés; que ces variations de plumage roulent exclusivement entre cinq couleurs principales, le noir, le bleu, le vert, le jaune et le rouge; que les bengalis n'en prennent jamais plus d'une à la fois, etc. Cependant les personnes qui ont été à portée d'observer ces oiseaux en France, et de les suivre pendant plusieurs années, assurent qu'ils n'ont qu'une seule mue par an, et qu'ils ne changent point de couleur (2). Cette contradiction apparente peut s'expliquer par la différence des climats. Celui de l'Asie et de l'Afrique, où les bengalis et les sénegalis se trouvent naturellement, a beaucoup plus d'énergie que le nôtre, et il est possible qu'il ait une influence plus marquée sur leur plumage. D'ailleurs les bengalis ne sont pas les seuls oiseaux qui éprouvent cette influence; car, selon Mérolla, les moineaux d'Afrique deviennent rouges dans la saison des pluies,

(1) On a aust donné à quelques uns le nom de moimeaux du Sénégal.

(\*) M. Maudait, connu par son goût éclairé peur l'histoire naturelle, et par son beau cabinet d'oiseaux, a observé un sénégali rouge qui a vécu plus d'un an sans changer de plumage. Le sieur Château assure la même shose de tous les bengalis qui lui ont passé par les mains. après quoi ils reprennent leur couleur, et plusieurs autres oiseaux sont sujets à de pareils changements. Quoi qu'il en soit, il est clair que ces variations de couleurs qu'éprouvent les bengalts, au moins dans leur pays natal, rendent équivoque toute méthode qui tireroit de ces mêmes couleurs les caractères distinctifs des espèces, puisque ces prétendus caractères ne seroient que momentanés, et dépendroient principalement de la saison de l'année où l'individu auroit été tué. Mais, d'un autre côté, ces raractères si variables en Asie et en Afrique, devenant constants dans nos climats plus septentrionaux, il est difficile, dans l'énumération des différentes espèces, d'éviter toute méprise et de ne pas tomber dans l'un de ces deux inconvénients, on d'admettre comme espèces distinctes de simples variétés, ou de donner pour variété des espèces vraiment différentes. Dans cette incertitude, je ne puis mieux faire que de me prêter aux apparences et de me soumettre aux idées reçues : je formerai donc autant d'articles séparés qu'il se trouve d'individus notablement différents. soit par le plumage, soit à d'autres égards, mais sans prétendre déterminer le nombre des véritables es pèces. Ce ne peut être que l'ouvrage du temps : le temps amènera les faits, et les faits dissiperont les doutes.

On se tromperoit fort si, d'après les noms de sénégalis et de bengalis, on se persuadoit que ces oiseaux ne se trouvent qu'au Bengale et au Sénégal: ils sont répandus dans la plus grande partie de l'Asie et de l'Afrique, et même dans plusieurs des îles adjacentes, telles que celles de Madagascar, de Bourbon, de France, de Java, etc. On peut même s'attendre à en voir bientôt arriver d'Amérique, M. de Sonini en ayant laissé échapper dernièrement un assez grand nombre dans l'île de Cayenne, et les ayant revus depuis fort vifs, fort gais, en un mot, très disposés à se naturaliser dans cette terre étrangère et à y perpétuer leur race (1). Il faut espérer que ces nouveaux colons, dont le plumage est si variable, éprouveront aussi l'influence du climat américain, et qu'il en résultera de nouvelles variétés, plus propres toutefois à orner nos cabinets qu'à enrichir l'histoire naturelle.

Les bengalis sont des oiseaux familiers et destructeurs, en un mot de vrais moineaux : ils s'approchent des cases, viennent jusqu'au milieu des villages, et se jettent par grandes troupes dans les champs semés de millet (2); car ils aiment cette graine de

(1) Il y a quelques années que l'on tua un sénégail rouge à Cayenne dans une savane : sans doute il y avoit été transporté de même par quelque voyageur.

(a) Les voyageurs nous disent que les Nègres mangent certains petits ofseaux tout entiers avec leurs prumes, et que ces oiseaux ressemblent aux linottes. Je soupconne que les sénégalis pourroient bien étra de mombre; préférence; ils aiment aussi beaucoup à se baigner.

On les prend au Sénégal sous une calebasse qu'on tend à terre, la soulevant un peu et la tenant dans cette situation par le moyen d'un support léger auquel est attachée une longue ficelle; quelques grains de millet servent d'appat : les sénégalis accourent pour manger le millet; l'oiseleur, qui est à portée de tout voir sans être vu, tire la ficelle à propos, et prend tout ce qui se trouve sous la calebasse, bengalis, sénégalis, petits moineaux noirs à ventre blanc, etc (1). Ces oiseaux se transportent assez difficilement, et ne s'accoutument qu'avec peine à un autre climat; mais une fois acclimatés, ils vivent jusqu'à six ou sept ans, c'est-à-dire autant et plus que certaines espèces du pays : on est même venu à bout de les faire nicher en Hollande, et sans doute on auroit le même saccès dens des contrées encore plus froides, car ces oiseaux ont les mœurs très douces et très sociables : ils se caressent souvent, surtout les mâles et les femelles, se perchent très près les uns des autres, chantent tous à la fois, et mettent de l'ensemble dans cetté espèce de chœur. On ajoute que le chant de la femelle n'est pas fort inférieur à celui du male (\*).

### LE BENGALI.

### Fringilla Bengalus.

Les mœurs et les habitudes de toute cette famille d'oiseaux étant à très peu près les mêmes, je me contenterai, dans cet article et les suivants, d'ajouter à ce que j'ai dit de tous en général les descriptions respectives de chacun en particulier. C'est surtout lorsqu'on a à faire connoître des oiseaux tels que ceux-ci, dont le principal mérite consiste dans les couleurs du plumage et ses variations, qu'il faudroit quitter la plume pour prendre le pinceau, ou du moins qu'il faudroit savoir peindre avec la plume, c'est-à-dire représenter avec des mots, non seulement les contours et les formes du tout ensemble et de chaque partie, mais le jeu des nuances fugitives qui se succèdent ou se mêlent, s'éclipsent ou se font valoir mutuellemeut, et surtout exprimer l'action, le mouvement et la vie.

Le bengali (nº 115, fig. 1) a, de chaque côté de la tête, une espèce de croissant couleur de pourpre,

car il y a des sénégalis qui, au temps de la mue, ressemblent aux linotées. D'ailleurs en prétend que les Négres ne mangent ainsi ces petits oiseaux tout entiers que pour se venger des dégâts qu'ils font dans leurs gratus, au milieu desquels il ne manquent pas d'établir leurs nids.

- (') Je dois le détail de cette petite chasse à M. Sonini.
- (\*) Ces notes ent été dennées par le sieur Château père.

qui accompagne le bas des yeux, et donne du caractère à la physionomie de ce petit oiseau.

La gorge est d'un bleu clair; cette même couleur domine sur toute la partie inférieure du corps jusqu'au bout de la que, et même sur ses couvertures supérieures, tout le dessus du corps, compris les ailes, est d'un joll gris.

Dans quelques individus, ce même gris, un peu plus clair, est encore la couleur du ventre et des couvertures inférieures de la queue.

Dans d'autres individus venant d'Abyssinie, ce même gris avoit une teinte de rouge à l'endroit du ventre.

Dans d'autres enfin, il n'y a point de croissant couleur de pourpre sous les yeux; et cette variété, connue sous le nom de cordon bleu, est plus commune que celle qui a été décrite la première : on prétend que c'est la femelle; mais, par la raison même que le cordon bleu est si commun, je le regarde non seulement comme une variété de sexe, mais encore comme une variété d'âge ou de climat, qui peut avoir quelque rapport, pour les couleurs, avec la femelle. M. le chevalier Bruce, qui a vu cet oiseau en Abyssinie, nous a assuré positivement que les deux marques rouges ne se trouvoient point dans la femelle, et que toutes ses couleurs étoient d'ailleurs beaucoup moins brillantes. Il ajoute que le male a un joli ramage; mais il n'a point remarqué œlui de la femelle : l'un et l'autre ont le bec et les pieds rougestres.

M. Edwards a dessiné et colorié un cordon bleu venant des côtes d'Angola, où les Portugais l'appellent azulinha. Il différoit du précédent, en ce que le dessus du corps étoit d'un brun cendré, légèrement teint de pourpre, le bec d'une couleur de chair rembrunie, et les pieds bruns. Le plumage de la semelle étoit d'un cendré brun, avec une légère teinte de bleu sur la partie inférieure du corps seulement. Il paroit que c'est une variété de climat, dans laquelle ni le mâle ni la femelle n'ont de marque rouge au-dessous des yeux, et cela explique pourquoi les cordons bleus sont si communs. Au reste, celui-ci est un oiseau fort vif. M. Edwards remarque que son bec est semblable à celui du chardonneret : il ne dit rien de son chant, n'ayant pas eu occasion de l'entendre.

Le bengali est de la grosseur du sizerin : sa longreur totale est de quatre pouces neuf lignes; son bec, de quatre lignes; sa queue, de deux pouces; elte est étagée et composée de douze pennes : le vol est de six à sept pouces.

### LE BENGALI BRUN.

### Fringilla amandava. LATH.

Le brun est en effet la couleur dominante de cet oiseau (nº 145; fig. 2); mais il est plus foncé sous le ventre, et mêlé, à l'endroit de la poitrine, de blanchâtre dans quelques individus, et de rougeâtre dans d'autres. Tous les mâles ont quelques unes des couvertures supérieures des ailes terminées par un point blanc; ce qui produit une moucheture fort apparente: mais elle est propre au mâle; car la femelle est d'un brun uniforme et sans taches: tous deux ont le bec rougeâtre et les pieds d'un jaune clair.

Le bengali est à peu près de la taille du roitelet: sa longueur totale est de trois pouces trois quarts, son bec de quatre lignes, son vol d'environ six pouces et demi, et sa queue d'un bon pouce.

## LE BENGALI PIQUETÉ (1).

De tous les bengalis que j'ai vus, celui qui étoit le plus moucheté, l'étoit sur tout le dessous du corps, sur les couvertures supérieures de la queue et des ailes, et sur les pennes des ailes les plus proches du dos: les ailes étoient brunes, et les pennes latérales de la queue noires, bordées de blanc. Un brun mêlé de rouge sombre régnoit sur toute la partie supérieure du corps, compris les couvertures de la queue, et de plus sous le ventre; un rouge moins sombre régnoit sur tout le reste de la partie inférieure du corps et sur les côtés de la tête. Le bec étoit aussi d'un rouge obscur, et les pieds d'un jaune clair.

La femelle, suivant M. Brisson, n'est jamais piquetée; elle diffère encore du mâle en ce qu'elle a le cou, la poitrine et le ventre d'un jaune pâle et la gorge blanche. Selon d'autres observateurs, qui ont eu beaucoup d'occasions de voir et de revoir ces oiseaux vivants, la femelle est toute brune et sans taches. Est-ce encore une variété de plumage, ou bien seroit-ce une simple variété de description? Ce n'est pas celle qui met le moins d'embarras dans l'histoire naturelle. Willughby a vu plusieurs de ges oiseaux venant des Indes Orientales, et, comme on le peut croire, il a trouvé plusieurs différences entre les individus : ils étoient d'un brun plus ou moins foncé; les uns avoient les ailes noires, d'autres avoient la poitrine de cette même couleur, d'autres

(') Cette espèce n'est qu'une variété de la précédente.

la poitrine et le ventre noirâtres, d'autres les pieds blanchâtres; tous avoient les ongles fort longs, mais plus arqués que dans l'alouette. Il est à croire que quelques uns de ces oiseaux étoient en mue; car j'ai eu occasion d'observer un individu qui avoit aussi le bas-ventre noirâtre, et dont le reste du plumage étoit comme indécis, et tel qu'il doit être dans la mue, quoiqu'il'fût peint des couleurs propres à cette espèce: mais ces couleurs n'étoient pas bien démê!ées.

L'individu qu'a décrit M. Brisson venoit de l'île de Java: ceux qu'a observés Charleton venoient des Indes; ils avoient un ramage fort agréable · on en tenoit plusieurs ensemble dans la même cage, parce qu'ils avoient de la répugnance à vivre en société avec d'autres oiseaux.

Le bengali piqueté (n° 445) est d'une grosseur moyenne entre les deux précédents : sa longmeur totale est d'environ quatre pouces, son bec de quatre à cinq lignes; sa queue, d'un pouce quatre lignes : elle est étagée et composée de douze pennes.

### LE SÉNÉGALI.

### Fringilla Senegala.

Deux couleurs principales dominent dans le plumage de cet oiseau : le rouge vineux sur la tête, la gorge, tout le dessous du corps jusqu'aux jambes, et sur le croupion; le brun verdâtre sur le bas-ventre et sur le dos : mais à l'endroit du dos il a une légère teinte de rouge. Les ailes sont brunes, la queue noirâtre, les pieds gris, le bec rougeâtre, à l'exception de l'arête supérieure et inférieure, et de ses bords qui sont bruns, et forment des espèces de cadres à la couleur rouge.

Cet oiseau (n° 157, fig. 1) est un peu moins gros que le bengali piqueté; mais il est d'une forme plus allongée; sa longueur totale est de quatre pouces et quelques lignes, son bec de quatre lignes, son vol de six pouces et demi, et sa queue de dix-huit lignes; elle est composée de douze pennes.

#### Variétés du Sénégali.

١.

J'ai vu un de ces oiseaux, qui avoit été toé à Cayenne dans une savane, et le seul qui aitété aperçu dans cette contrée (¹): il est probable qu'il y avoit été porté par quelque curieux, et qu'il s'étoit échappé de la cage. Il différoit en quelques points du precédent: les couvertures des ailes étoient légerement bordées de rouge; le bec étoit entièrement de saite

(') Ce fait m'a été rapporté par M. de Sonict.

conleur, les pieds sculement rougentres; et ce qui décèle la grande analogie qui est entre les bengalis et les sénégalis, la poitrine et les côtés étoient semés de quelques points blancs.

II.

#### LE DANBIK DE M. LE CHEVALIER BRUCE.

Cet oiseau, fort commun dans l'Abyssinie, participe des deux précédents; il est de même taille : la couleur rouge, qui règne sur toute la partie antérieure, ne descend pas jusqu'aux jambes comme dans le sénégali; mais elle s'étend sur les couvertures des ailes, où l'on aperçoit quelques points blancs, ainsi que sur les côtés de la poitrine. Le bec est pourpré, son arête supérieure et inférieure bleuâtre, et les pieds cendrés. Le mâle chante agréablement; la femelle est d'un brun presque uniforme, et n'a que très peu de pourpre.

# LE SÉNÉGALI RAYÉ (1).

## Loxia Astrild. L.

Il esten effet rayé transversalement, jusqu'au bout de la queue, de brun et de gris; et la rayure est plus fine plus elle approche de la tête: la couleur générale qui résulte de cette rayure est beaucoup plus claire sur la partie inférieure du corps; elle est aussi nuancée de couleur de rose, et il y a une tache rouge oblongue sur le ventre. Les couvertures inférieures de la queue sont noires sans aucune rayure; mais on en aperçoit quelques vestiges sur les pennes des ailes, qui sont brunes. Le bec est rouge, et il y a un trait ou plutôt une bande de cette couleur sur les yeux.

On m'a assuré que la femelle ressembloit parfaitement au mâle : cependant les différences que j'ai observées moi-même dans plusieurs individus, et celles qui ont été observées par d'autres, me donnent des doutes sur cette parfaite ressemblance des deux sexes. J'en ai vu plusieurs qui venoient du Cap, dont les uns avoient le dessus du corps plus ou moins rembruni, et le dessous plus ou moins rougeatre; les autres avoient le dessus de la tête sans rayure. Les rayures de celui qu'a représenté M. Edwards (pl. clxxix) étoient de deux bruns; et les couvertures du dessous de la queue n'étoient point noires, non plus que dans le sujet que nous avons fait dessiner (pl. 457, fig. 2). Enfin, dans l'individu représenté au haut de la pl. 354, la rayure du dessus du corps est noire sur un fond brun : et non seulement les couvertures inférieures de la queue sont

e) Numéro 157, fig. 2.

noires, comme dans le sujet décrit par M. Brisson, mais encore le bas-ventre.

L'individu observé par M. Brisson venoit du Sénégal, les deux de M. Edwards venoient des Grandes-Indes, et la plupart de ceux que j'ai vus avoient été envoyés du cap de Bonne-Espérance. Il est difficile que, de tant de différences de plumage remarquées entre ces individus, il n'y en ait pas quelques unes qui dépendent de la différence du sexe.

La longueur moyenne de ces oiseaux est d'environ quatre pouces et demi, le bec de trois à quatre lignes, le vol de six pouces, et la queue de deux pouces; elle est étagée et composée de douze pennes.

#### LE SEREVAN(1).

# Fringilla Serevan. VIEILLOT.

Le brun règne sur la tête, le dos, les ailes et les pennes de la queue : le dessous du corps est grisclair, quelquesois fauve-clair, mais toujours nuancé de rougeâtre; le croupion est rouge ainsi que le bec; les pieds sont rougeâtres : quelquesois la base du bec est bordée de noir et le croupion semé de points blancs, ainsi que les couvertures des ailes. Tel étoit le serevan (n° 230, fig. 5), envoyé de l'île de France par M. Sonnerat sous le nom de bengali.

Celui que M. Commerson appelle serevan avoit tout le dessous du corps fauve-clair; ses pieds étoient jaunâtres: il n'avoit ni le bec ni le croupion rouge, et on ne lui voyoit pas une seule moucheture: c'étoit probablement un jeune ou une femelle.

D'autres oiseaux fort approchants de ceux-là, envoyés par M. Commerson sous le nom de bengalis du Cap, avoient une teinte rouge plus marquée devant le cou et sur la poitrine; en général, ils ont la queue un peu plus longue à proportion.

Tous sont à peu près de la grosseur des bengalis et des sénégalis.

# LE PETIT MOINEAU DU SÉNÉGAL.

Cet oiseau a le bec et les pieds rouges, un trait de la même couleur sur les yeux; la gorge et les côtés du cou, d'un blanc bleuâtre; tout le reste du dessus du corps, d'un blanc mêlé de couleur de rose plus ou moins foncé; le croupion de même, le reste du dessous du corps bleu, le dessus de la tête d'un bleu moins foncé, les ailes et les plumes scapulaires brunes, la queue noirâtre.

(¹) Je lui ai donné le nom de serevan, d'après M. Commerson, pour le distinguer du suivant. Ce petit moineau (nº 230, fig. 2) est à peu près de la taille du précédent.

## LE MAIA.

### Fringilla Maja. L.

Voici encore de petits oiseaux qui sont de grands destructeurs. Les males se réunissent en troupes nombreuses pour fondre sur les champs semés de riz; ils en consomment beaucoup et en perdent encore davantage : les pays où l'on cultive cette graine sont ceux qu'ils fréquentent par préférence; et ils auroient, comme on voit, des titres suffisants pour partager, avec le padda, le nom d'oiseaux de riz. Mais je leur conserverai celui de malas, qui est leur vrai nom; je veux dire, le nom sous lequel ils sont connus dans le pays de leur naissance, et dont Fernandès devoit être bien instruit. Cet auteur nous apprend que leur chair est benne à manger st facile à digérer.

Le mâle a la tête, la gorge et tout le dessous du corps, noirâtre; le dessus, d'un marron pourpré, plus éclatant sur le croupion que partent ailleurs : il a aussi, sur la poitrine, une large ceinture de la même couleur, le bec gris et les pieds plembés.

La femelle (nº 409, fig. 2) est fauve dessus, d'un blanc sale dessous : elle a la gorge d'un marron pourpré, et, de chaque côté de la poitrine, une tache de la même couleur, répondant à la ceinture du mâle ; son bec est blanchâtre, et ses pieds sont gris.

Fernandès racente comme une merveille que le maia a le ventrieule derrière le cou. Mais si cet auteur cût jeté les yeux sur les petits oiseaux auxquels en donne la becquée, il auroit vu que cette merveille est très erdinaire, et qu'à mesure que le jabot se remplit, il se porte vers l'endroit où il trouve moins de résistance, souvent à côté du cou, et quelquesois derrière; ensin il se seroit aperçu que le jabot n'est pas le ventricule. La nature est toujours admirable; mais il faut savoir l'admirer.

#### LE MAIAN.

#### Loxia Maja. L.

La Chine n'est pas le seul pays où se trouve cet oiseau : celui qu'a gravé M. Edwards venoit de Malaca, et, suivant toute apparence, il n'est point exclu des contrées intermédiaires; mais on peut douter raisonnablement qu'il existe en Amérique, et qu'un si petit oiseau ait franchi les verses mers

qui séparent ces deux continents; du moins il est assez différent de celui de tous les elseaux d'Asmérique auquel il a le plus de rapport, je veux dire du maïa, pour qu'on doive lui donner un nome différent. En effet, ses proportions ne sont point du tout les mêmes; car quoiqu'il soit un peu plus grand, ses ailes et sa queue sont un peu plus courtes, et son hec est teut aussi court: d'ailleurs son plumage est différent et a beaucoup moins d'éclat.

Le malan (nº 109, fig. 1) a tout le dessus du corps d'un marron rougeatre; la poitrine et tout le dessous du corps d'un noirâtre presque uniforme, cependant un peu moins foncé sous la queue; le bec couleur de plomb, une espèce de coqueluehon gris clair, qui couvre la tête et tombe jusqu'au bas du cou: les couvertures inférieures des ailes sont de la couleur de ce coqueluchon, et les pieds couleur de chair.

Le maian de M. Brisson diffère de celui-ci, en ce qu'il a la poitrine d'un brun clair, quelques unes des premières pennes des ailes bordées de blanc, le bec et les pieds gris, etc.; ces différences sont trop sensibles pour n'être regardées que comme de simples variétés de descriptions, surtout si l'on fait attention à l'exactitude scrupuleuse des descripteurs.

# LE PINSON (1).

# Fringilla calche. L.

Cet oiseau a beaucoup de force dans le bee - il sait très bien s'en servir pour se faire craisière des actres petits oiseaux, comme aussi pour pincer jusqu'au sang les personnes qui le tiennest ou qui veulent le prendre; et c'est pour cela que, suivant plusieurs auteurs, il a reçu le nom de pinson: mais, comme l'habitude de pincer n'est rien moins que propre à cette espèce, que même elle lui est commune, non seulement avec beaucoup d'autres espèces d'oiseaux, mais avec beaucoup d'animanx de classes toutes différentes, quadrupèdes, miltipèdes, bipèdes, etc., je trouve mieux fondée l'opinion de M. Frisch, qui tire ce mot pinson de pincie, latinisé du mot allemand pinck, qui semble aveir été formé d'après le cri de l'oiseau

Les pinsons ne s'en vont pes tous en automne; il y en a toujours un assez bon nombre qui resteut l'hiver avec nous : je dis avec neus, car la plupart s'approchent en effet des lieux habités, et viennent jusque dans nos basses-cours, où ils trouvent une subsistance plus facile; ce sont de petits para-

(1) Pinson commun, fringilla, etc. Pinçard, pinchard, pinchon, glaumet, hult, pichot, guignot, siche-priese.

sites qui nous recherchent pour vivre à nos dépens, et qui ne nous dédommagent par rien d'agréable : jamais on ne les entend chanter dans cette saison, à moins qu'il n'y ait de heaux jours; mais ce ne sont que des moments, et des moments fort rares : le reste du temps, ils se cachent dans des haies fourrées, sur des chênes qui n'ont pas encore perdu leurs feuilles, sur des arbres toujours verts, quelquesois même dans des trous de rocher, où ils meurent lorsque la saison est trop rude. Ceux qui passent en d'autres climats se réunissent assez souvent en troupes innombrables; mais où vont-ils? M. Frisch croit que c'est dans les climats septentrionaux, et il se fonde, 4° sur ce qu'à leur retour ils ramènent avec eux des pinsons blancs, qui ne se trouvent guère que dans ces climats; 2º sur ce qu'ils ne ramènent point de petits, comme ils feroient s'ils eussent passé le temps de leur absence dans un pays chaud où ils eussent pu nicher, et où ils n'auroient pas manqué de le faire : tous ceux qui reviennent, måles et femelles, sont adultes; 3° sur ce qu'ils ne craignent point le froid, mais seulement la neige, qui, en couvrant les campagnes, les prive d'une partie de leurs subsistances (1).

Il faut donc, pour concilier tout cela, qu'il y ait un pays au nord où la neige ne couvre point la terre : or on prétend que les déserts de la Tartarie sont ce pays; il y tombe certainement de la neige; mais les vents l'emportent, dit-on, à mesure qu'elle tombe, et laissent de grands espaces découverts.

Une singularité très remarquable dans la migration des pinsons, c'est ce que dit Gesner de ceux de la Suèse et M. Linnæus de ceux de la Suède, que ce sont les femelles qui voyagent et que les mâles restent l'hiver dans le pays (2); mais ces habiles naturalistes n'auroient-ils pas été trompés par ceux qui leur ont attesté ce fait, et ceux-ci par quelque altération périodique dans le plumage des femelles, occasionnée par le froid ou par quelque autre cause? Le changement de couleur me paroît plus dans l'ordre de la nature, plus conforme à l'analogie (3), que cette séparation à jour nommé des

(1) Aldrevande dit qu'en Italie, lorsqu'il y a beaucoup de neige et que le froid est rigourenx, les pinsons ne peuvent voler, et qu'on les prend à la main (page 830). Mais cette impuissance de voler peut venir d'inanition, et l'inanition de la quantité des neiges. Olina prétend qu'en ce même pays les pinsons gagnent la montagne pendant l'été. M. Hébert en a vu, dans cette saison, sur les plus hautes montagnes du Bugey, où ils étoient aussi communs que dans les plaines, et où certainement ils ne restent point l'hiver.

(\*) M. Linnseus dit positivement que les pinsons femelles quittent la Suède par troupes au mois de septembre, qu'elles vont en Bollande, et reviennent au printemps rejoindre seurs mâles, qui ont passé l'hiver en Suède.

(3) Nous rendrons compte, à l'article du tarier ou

males et des semelles, et que la fantaisie de celles ci de voyager seules et de quitter leur pays natal, où elles pourroient trouver à vivre tout aussi bien que leurs males.

Au reste, on sent bien que l'ordre de ces migrations doit varier dans les différents climats. Aldrovande assure que les pinsons font rarement leur ponte aux environs de Bologne, et qu'ils s'en vont presque tous sur la fin de l'hiver, pour revenir l'automne suivant. Je crois au contraire, par le témoignage de Willughby, qu'ils passent toute l'année en Angleterre, et qu'il est peu d'oiseaux que l'on y voie aussi fréquemment.

Ils sont généralement répandus dans toute l'Europe, depuis la mer Baltique et la Suède, où ils sont fort communs et où ils nichent, jusqu'au détroit de Gibraltar, et même jusque sur les côtes d'Afrique.

Le pinson (nº 54, fig. 4) est un oiseau très vif; en le voit toujours en mouvement; et cela, joint à la gaieté de son chant, a donné lieu sans doute à la façon de parler proverbiale, gai comme pinson. Il commence à chanter de fort bonne heure au printemps, et plusieurs jours avant le rossignol; il finit vers le solstice d'été. Son chant a paru assez intéressant pour qu'on l'analysat; on y a distingué un prélude, un roulement, une finale (1); on a donné des noms particuliers à chaque reprise, on les a presque notées; et les plus grands connoisscurs de ces petites choses s'accordent à dire que la dernière reprise est la plus agréable (\*). Quelques personnes trouvent son ramage trop fort, trop mordant; mais il n'est trop fort que parce que nos organes sont trop foibles, ou plutôt parce que nous l'entendons de trop près ou dans des appartements trop résonnants, où le son direct est exagéré, gâté par les sons réfléchis: la nature a fait les pinsons pour être les chanteurs des bois; allons donc dans les bois pour juger leur chant, et surtout pour en

Si l'on met un jeune pinson, pris au nid, sous la leçon d'un serin, d'un rossignol, etc., il se rendra propre le chant de ses maîtres: on en a vu plus d'un exemple (3); mais on n'a point vu d'oiseaux

traquet d'Angleserre, de quelques observations curieuses sur les changements successifs du plumage de cet oiseau et de quelques autres.

(') Le prélude, selon M. Frisch, est composé de trois notes ou traits semblables; le roulement de sept notes différentes en descendant, et la finale de deux notes ou phrases. Il renvoie à l'Art de la Chasse de Schroder, p. 138; et à l'Helvetia curiosa d'Emmanuel Konig p. 831.

(\*) On la nomme en allemand, reitersu; en françois, boute-selle.

(3) Cette facilité de s'approprier des chants étrangers explique la diversité de ramage qu'on observe dans ces de cette espèce qui eussent appris à siffer des airs de notre musique : ils ne savent pas s'éloigner de la nature jusqu'à ce point.

Les pinsons, outre leur ramage ordinaire, ont encore un certain frémissement d'amour qu'ils font entendre au printemps, et de plus un autre cri peu agréable, qui, dit-on, annonce la pluie (1). On a aussi remarqué que ces oiseaux ne chantoient jamais mieux ni plus long-temps que lorsque, par quelque accident, ils avoient perdu la vue (2), et cette remarque n'a pas été plus tôt faite, que l'art de les rendre aveugles a été inventé : ce sont de petits esclaves à qui nous crevons les yeux, pour qu'ils puissent mieux servir à nos plaisirs. Mais je me trompe, on ne leur crève point les yeux; on réunit seulement la paupière inférieure à la supérieure par une espèce de cicatrice artificielle, en touchant légèrement, et à plusieurs reprises, les bords de ces deux paupières, avec un fil de métal rougi au feu, et prenant garde de blesser le globe de l'œil. Il faut les préparer à cette singulière opération, d'abord en les accoutumant à la cage pendant douze ou quinze jours, et ensuite en les tenant enfermés nuit et jour, avec leur cage, dans un coffre, afin de les accoutumer à prendre leur nourriture dans l'obscurité (3). Ces pinsons aveugles sont des chanteurs infatigables (4), et l'on s'en sert par préférence (5), comme d'appeaux ou d'appelants, pour attirer dans les piéges les pinsons sauvages : on prend ceux-ci aux gluaux, et avec différentes sortes de filets, entre autres celui d'alouettes; il faut que les mailles soient plus petites, et proportionnées à la grosseur de l'oiseau.

Le temps de cette chasse (6) est celui où les pin-

oiseaux. On distingue dans les Pays-Bas cinq à six sortes de pinsons, qui ont chacun des phrases plus ou moins longues.

- (1) Ce cri a un nom particulier; en allemand on l'appelle schiroken.
- (a) Ils sont sujets à cet accident, surtout lorsqu'on les tient entre deux fenètres, à l'exposition du midi.
- (3) Gesner prétend qu'en tenant des pinsons ainsi enfermés pendant tout l'été, et ne les tirant de prison qu'au commencement de l'automne, ils chantent pendant cette dernière salson; ce qu'ils n'eussent point ait sans cela, l'obscurité les rendoit muets, le retour le la lumière est le printemps pour eux.
  - (4) On les appelle en Flandre rabadiaux.
- (5) Avec d'autant plus de raison que ceux qui ne sont point aveugles sont des chantres capricieux, et qui se taisent pour peu qu'il fasse de vent ou qu'ils éprouvent d'incommodité et même d'inquiétude.
- (6) On établit le filet dans un bosquet de charmille d'environ soixante pieds de long sur trente-cinq de large, à portée des vignes et des chénevières; le filet est à un bout; la loge où se met l'homme qui tient la corde du filet, à l'autre bout; deux appeaux dans l'espace qui est entre les deux nappes; plusieurs autres pinsons en cage répandus dans le bosquet : cela s'appelle une pinsonnière 11 faut beaucoup d'attention à

sons volent en troupes nombreuses, soit en automne à leur départ, soit au printemps à leur retour : il faut, autant qu'on le peut, choisir un temps calme, parce qu'alors ils volent plus bas et qu'ils entendent mieux l'appeau. Ils ne se façonnent point aisément à la captivité; les premiers jours ils ne mangent point ou presque point, ils frappent continuellement de leur bec les bâtons de la cage et fort souvent ils se laissent mourir (4).

Ces oiseaux font un nid bien rond et solidement tissu: ils semblent qu'ils n'aient pas moins d'adresse que de force dans le bec. Ils posent ce nid sur les arbres ou les arbustes les plus touffus : ils le font quelquefois jusque dans nos jardins, sur les arbres fruitiers; mais ils le cachent avec tant de soin que souvent on a de la peine à l'apercevoir, quoiqu'on en soit fort près : ils le construisent de mousse blanche et de petites racines en dehors; de laine, de crins, de fils d'araignée et de plumes en dedans. La femelle pond cinq ou six œufs gris rougeatres, semés de taches noiratres plus fréquentes au gros bout. Le mâle ne la quitte point tandis qu'elle couve, surtout la nuit : il se tient toujours fort près du nid ; et le jour, s'il s'éloigne un peu, c'est pour aller à la provision. Il se pourroit que la jalousie fût pour quelque chose dans cette grande assiduité, car ces oiseaux sont d'un naturel très jaloux : s'il se trouve deux mâles dans un même verger au printemps, ils se battent avec acharnement jusqu'à ce que le plus foible cède la place ou succombe; c'est bien pis, s'ils se trouvent dans une même volière où il n'y ait qu'une femelle (2).

Les pères et mères nourrissent leurs petits de chenilles et d'insectes; ils en mangent eux-mêmes (\*):
mais ils vivent plus communément de petites graines, de celles d'épine blanche, de pavot, de bar
cacher l'appareil; car le pinson, qui trouve aisément à
vivre, n'est point facile à attirer dans le piège. Queiques uns disent qu'il est défiant et rusé, qu'il échappe
à l'oiseau de proie en se tenant la tête en bas, que
l'oiseau le méconnoît dans cette situation, et que s'il
fond sur lui, souvent il ne iul prend que quelques plumes de la queue. M. Guys m'assure que la femelle est e
encore plus rusée que le mâle. Ce qu'il y a de sûr c'est
que le mâle et la femelle se laissent approcher de fort
près.

- (1) Ceux que l'on prend aux gluaux meurent souvent à l'instant où on les prend, soit par le regret de la liberté, soit qu'ils aient été blessés par la chouette, soit qu'ils en aient eu peur.
- (2) On conseille même de ne pas mettre plus de deux paires dans la même chambre, de peur que les mâles ne se poursuivent, et qu'ils ne causent du désordre dans la voliére.
- (3) Aldrovande savoit cela, et il ajoute que les oiseleurs donnoient aux pinsons qui leur servoient d'appeaux une sauterelle, ou quelque autre insecte, pour les mettre en train de chanter; ce qui supposeroit dans ces oiseaux un appétit de préférence pour les insectes.

dane, de rosier, surtout de faîne, de navette et de chènevis; ils se nourrissent aussi de blé et même d'avoine, dont ils savent fort bien casser les grains pour en tirer la substance farineuse. Quoiqu'ils soient d'un naturel un peu rétif, on vient à bout de les former au petit exercice de la galère, comme les :hardonnerets : ils apprennent à se servir de leur bec et de leurs pieds pour faire monter le seau dont ils ont besoin.

Le pinson est plus souvent posé que perché : il ne marche point en sautillant; mais il coule légèrenent sur la terre et va sans cesse ramassant quelque chose. Son vol est inégal; mais lorsqu'on attaque son nid, il plane au-dessus en criant.

Cet oiseau est un peu plus petit que notre moineau; il est trop connu pour le décrire en détail : on sait qu'il a les côtés de la tête, le devant du cou, la poitrine et les slancs, d'une belle couleur vineuse; le dessus de la tête et du corps marron, le croupion olivatre et une tache blanche sur l'aile. La femelle a le bec plus effilé et les couleurs moins vives; mais, soit dans la femelle, soit dans le mâle, le plumage est fort sujet à varier. J'ai vu une femelle vivante, prise sur ses œufs le 7 mai, qui différoit de celle que M. Brisson a décrite; elle avoit le dessus de la tête et du dos d'un brun olivâtre, une espèce de collier gris qui environnoit le cou par derrière, le ventre et les couvertures inférieures de la queue blancs, etc. Parmi les mâles, il y en a qui ont le dessus de la tête et du cou cendré, et d'autres d'un brun marron; quelques uns ont les pennes de la queue les plus voisines des deux intermédiaires bordées de blanc, et d'autres les ont entièrement noires : estce l'âge qui produit ces petites différences?

Un jeune pinson pris sous la mère, dont les pennes de la queue étoient déjà longues de six lignes, avoit le dessous du corps comme la mère, le dessus d'un brun cendré, le croupion olivâtre; ses ailes avoient déjà les deux raies blanches: mais les bords du bec supérieur n'étoient point encore échancrés près de la pointe, comme ils les ont dans les mâles adultes, ce qui me feroit croire que cette échancrure, qui se trouve dans beaucoup d'espèces, ne dépend pas immédiatement de la première organisation, mais que c'est un effet secondaire et mécanique, produit par la pression continuelle de l'extrémité du bec inférieur, qui est un peu plus court, contre les bords du bec supérieur.

Tous les pinsons ont la queue fourchue et composée de douze pennes; le foud de leurs plumes est cendré obscur, et leur chair n'est pas bonne à manger: la durce de leur vie est de sept ou huit ans.

Longueur totale, six pouces un tiers; bec, six lignes; vol, près de dix pouces; queue, deux pouces deux tiers: elle dépasse les ailes d'environ seize lignes.

# Variétés du pinson.

Indépendamment des variations fréquentes de plumage que l'on peut remarquer dans les pinsons d'un même pays, on a observé, parmi les pinsons de différents climats, des variétés plus constantes, et que les auteurs ont jugées dignes d'être décrites. Les trois premières ont été observées en Suède, et les deux autres en Silésie.

T

#### LE PINSON A AILES ET QUEUE NOIRES.

Il a en effet les ailes entièrement noires; mais la penne extérieure de la queue et la suivante sont bordées de blanc en dehors, depuis le milieu de leur longueur. Cet oiseau se tient sur les arbres, dit M. Linnæus.

II.

#### LE PINSON BRUN.

Il est remarquable par sa couleur brune et par son bec jaunâtre: mais cette couleur brune n'est point uniforme; elle est moins foncée sur la partie antérieure et participe du cendré et du noirâtre sur la partie postérieure. Cette variété a les ailes noires comme la précédente, les pieds de même couleur et la queue fourchue. Les Suédois lui donnent le nom de riska, dit M. Linnæus.

III.

#### LE PINSON BRUN HUPPE.

Sa huppe est couleur de feu, et c'est le trait caractéristique qui le distingue de la variété précédente. M. Linnæus disait, en 4746, qu'il se trouvait en Nortlande, c'est-à-dire dans la partie septentrionale de la Suède; mais, douze ans après, il a cru le reconnoître dans la linotte noire de Klein, et il a dit, en général, qu'il se trouvoit en Europe.

١v.

#### LE PINSON BLANC.

Il est fort rare, selon Schwenckfeld, et ne diffère que par la couleur de notre pinson ordinaire. Gesner atteste qu'on avoit vu un pinson dont le plumage étoit entièrement blanc.

V.

#### LE PINSON A COLLIER.

Il a le sommet de la tête blanc, et un collier de la même couleur: cet oiseau a été pris dans les bois aux environs de Kotzna.

# LE PINSON D'ARDENNE (1).

# Fringilla montifringilla. L

Il pourroit se faire que ce pinson (nº 54, fig. 2), qui passe généralement pour le pinson de montagne, ou l'orospiza d'Aristote, ne fût que son spiza, ou son pinson proprement dit, et que notre pinson ordinaire, qui passe généralement pour son spiza, fût son véritable orospiza, ou pinson de montagne : voici mes raisons.

Les anciens ne faisoient point de descriptions complètes; mais ils disoient un mot, soit des qualités extérieures, soit des habitudes, et ce mot indiquoit ordinairement ce qu'il y avoit de plus remarquable dans l'animal. L'orospiza, dit Aristote, est semblable au spiza: il est un peu moins gros; il a le cou bleu; enfin il se tient dans les montagnes. Or toutes ces propriétés appartiennent à notre pinson ordinaire, et quelques unes d'elles lui appartiennent exclusivement.

- 4° Il a beaucoup de ressemblance avec le pinson d'Ardenne, par la supposition même; et, pour s'en convaincre, il ne faut que les comparer l'un à l'autre: d'ailleurs il n'est pas un soul méthodiste qui n'ait rapporté ces deux espèces au même genra,
- 2º Notre pinson ordinaire est un peu plus petit que le pinson d'Ardenne, suivant le témoignage des naturalistes, et suivant ce que j'ai observé moimème.
- 5° Notre pinson ordinaire a le dessus de la tête et du cou d'un cendré bleuâtre, au lieu que, dans le pinson d'Ardenne, ces mêmes parties sent variées de noir lustré et de gris jaunâtre.
- 4º Nous avons remarqué ci-dessus, d'après Olina, qu'en Italie notre pinson ordinaire se retire l'été dans les montagnes pour y nicher; et comme le climat de la Grèce est fort peu différent de celui de l'Italie, on peut supposer par analogie, à défaut d'observation, qu'en Grèce notre pinson ordinaire niche aussi sur les montagnes (?).
- (') Le montain, pinson montain, pinson d'Ardenne, montifringille, erospizes, erospizis; en quelques endrolts, paisse en moineau de bois, mais par errour; peut-éire le spiza d'Aristote; fringillaro.
- (\*) Frisch prétend que les pinsons d'Ardenne viennent des montagnes en automne, et que, lorsqu'ils s'en retournent, ils prennent le chemin des montagnes du nord. M. le marquis de Piolenc, qu'im'a donné plusieurs notes sur ces oiseaux, m'assure qu'ils partent dans le mois d'octobre des montagnes de Savoie et de Dauphiné, et qu'ils y reviennent au mois de février. Ces époques s'accordent très bien avec celles où nous les voyons passer et repasser en Bourgogne: il peut se faire que les deux espèces aiment les montagnes et se ressemblent en ce point.

5° Enfin le spiza d'Aristote semble chercher, suivant ce philosophe, les pays chauds pendant l'été, et les pays froids pendant l'hiver. Or cela convient beaucoup mieux aux pinsons d'Ardenne qu'aux pinsons ordinaires, puisqu'une grande partie de ceuxci ne voyagent point, et que ceux-là non seulement sont voyageurs, mais qu'ils ont coutume d'arriver au fort de l'hiver (1) dans les différents pays qu'ils parcourent; c'est ce que nous savons par expérience, et ce qui d'ailleurs est attesté par les noms de pinson d'hiver, pinson de neige, que l'on a donnés en divers pays au pinson d'Ardenne.

De tout cela il résulte, ce me semble, que très probablement ce dernier est le spiza d'Aristote, et notre pinson ordinaire son orospiza.

Les pinsons d'Ardenne ne nichent point dans nes pays; ils y passent, d'année à autre, en très grandes troupes. Le temps de leur passage est l'automne et l'hiver : souvent ils s'en retournent au bout de huit ou dix jours, quelquefois ils restent jusqu'au printemps. Pendant leur séjour, ils vont avec les pinsons ordinaires, et se retirent, comme eux, dans les feuillages. Il en parut des volées très nombreuses en Bourgogne, dans l'hiver de 1774, et des volées encore plus nombreuses dans le pays de Wirtemberg, sur la fin de décembre 1775 ; ceux-ci alloient se giter tous les soirs dans un vallon sur les hords du Bhin (2), et, dès l'aube du jour, ils prenoient ieur vol : la terre étoit topte couverte de leur fiente. La même chose avoit été observée dans les années 1735 et 1757. On ne vit peut-être jamais un ausei grand nombre de ces oisceux en Lorraine que dans l'hiver de 1765; chaque nuit en en tuait plus de six cents douzaines, dit M. Lottinger, dans des forêts de sapins qui sont à guatre ou cinq lieues de Serbourg. On ne prenoit pas la peine de les tirer, on les assommeit à coups de gaule ; et quoique ce massacre cut duré tout l'hiver, on ne s'apercevoit presque pas à la fin que la troupe cût été entamée. M. Willighby nous apprend qu'on en voit beauceup aux environs de

- (') Aldrovande assure positivement que cela est ainsi aux environs de Bologne. M. Lottinger me mande que, dés la fin d'août, il en paroît quelques uns en Lorraine, mais que l'on n'en voit de grosses troupes que sur la fin d'octobre, et même plus tard.
- (a) M. Lottinger dit, peut-être un peu tren généralement, que le jour ils se répandent dans les forêts de la plaine, et que la nuit ils se retirent sur la montague, Cette marche n'est point apparemment invariable, et l'on peut croire qu'elle dépend du local et des circonstances.

On en a vu cette année dans nos environs une volée de plus de trois cents, qui a passé trois ou quatre jours dans le même endroit, et cet endroit est montagneux. Ils se sont toujours posés sur le même noyer; et lorsqu'en les tiroit, ils partoient tous à la fois, et dirigeoient constamment ieur route vers le nord ou le nord-est. (Note de M. le marquis de Piolenc.)

Yenise, sans quite au temps du passage; mais mulle part ils ne revienmentaussi régulièrement que dans les forêts de Weissembeurg, où abonde le hêtre, et par conséquent la faine, dont ils sont très friands. Ils en mangent le jour et la muit; ils vivent aussi de toutes sortes de petites graines. Je me persuade que ces oiseaux restent dans leur pays natal tant qu'ils y trouvent la nourriture qui leur convient, et que c'est la disette qui les oblige à voyager : du moins il est certain que l'abondance des graines qu'ils aiment de préférence ne suffit pas toujours pour les attirer dans un pays, même dans un pays qu'ils connoissent; car, en 1774, quoiqu'il y eût abondance de faîne en Lorraine, ces pinsons n'y parurent pas et prirent une autre route : l'année suivante, au contraire, on en vit quelques troupes, quoique la faine cût manque (1). Lorsqu'ils arrivent chez nous, ils ne sont point du tout sauvages et se laissent apprecher de fort près. Ils volent serrés, se posent et partent de même ; cela est au point que l'on en peut tuer douse en quinze d'un seul coup de fwil.

En pâturant dans un champ, ils font à peu près la même manœuvre que les pigeons; de temps en temps on en voit quelques uns se porter en avant, lesquels sont bientôt suivis de toute la bande.

Ce sont, comme l'on voit, des oisceux consus et répandus dans toutes les parties de l'Europe, du moins par leurs voyages; mais ils ne se bornent point à l'Europe: M. Edwards en a vu qui venoient de la baie d'Hudson, sous le nom d'oisceux de neige, et les gens qui fréquentent cette contrée lui ont assuré qu'ils étoient les premiers à y reparoître chaque année au retour du printemps, avant même que les neiges fussent fondues.

La chair des pinsons d'Ardenne, quoiqu'un peu amère, est fort bonne à manger, et certainement meilleure que celle du pinson ordinaire. Leur plumage est aussi plus varié, plus agréable, plus velouté; mais il s'en faut beaucoup qu'ils chantent aussi bien : on a comparé leur voix à celle de la chouette et à celle du chat. Ils ont deux cris : l'un est une espèce de piaulement; l'autre, qu'ils font entendre étant posés à terre, approche de celui du traquet, mais il n'est ni aussi fort ni aussi prononcé. Quoique nés avec si peu de talents naturels, ces oiseaux sont néanmoins susceptibles de talents acquis : lorsqu'on les tient à portée d'un autre oiseau dont le ramage est plus agréable, le leur s'adoucit, se perfectionne et devient semblable à celui qu'ils ont entendu. Au reste, pour avoir une idée juste de leur voix, il faudroit les avoir ouis au temps de la ponte : car c'est alors , c'est en chantant l'hymne de l'amour, que les oiseaux font entendre leur véritable ramage.

(') Je tiens ces faits de M. Lottinger.

Un chasseur qui avait voyagé na's assuré que cas sissaux nichoient dans le Luxembeurg; qu'ils pesaient leurs nids sur les sapins les plus branchus, assez haut; qu'ils commençoient à y travailler sur la fin d'avril; qu'ils y employoient la langue mousse des sapins au dehors, du crin, de la laine, et des plumes au dedans; que la femelle pondoit quatre ou cinq œufs jaunâtres et tachetés, et que les petits commençoient à voltiger de branche en branche dès la fin de mai.

Le pinson d'Ardenne est, selon Belon, un oiseau courageux et qui se défend avec son bec jusqu'au dernier soupir. Tous conviennent qu'il est d'un natarel plus doux que notre pinson ordinaire, et qu'il donne plus facilement dans les piéges. On en tue beaucoup à certaines chasses que l'on pratique dans le pays de Weissembourg, et qui méritent d'être connues. On se ressemble pour cela dans la petite ville de Bergzabern, et, le jour étant pris, on envoie, la veille, des observateurs à la découverte, pour remarquer les arbres sur lesquels ils ont coutume de se poser le soir; c'est communément sur de petits picéas et sur d'autres arbres toujeurs verts. Ces observateurs, de retour, servent de guide à la troupe. Elle part le soir avec des flambeaux et des sarbacanes : les flambeaux servent à éblouir les oiseaux et à éclairer les chasseurs ; les sarbaçanes servent à ceux-ci pour tuer les pinsons avec de petites boules de terre sèche. On les tire de très près, afin de ne les point manquer ; car s'il y en avoit un seul qui ne fût que blessé, ses cris donneroient infailliblement l'alarme aux autres, et bientôt ils s'envalerojent tous à la fais.

La nourriture principale de ceux que l'en veut avoir en cage, c'est le panis, le chènevis, la faîne, etc. Olina dit qu'ils vivent quatre ou cinq ans.

Leur plumage est sujet à varier dans les différents individus; quelques mâles ont la gorge noire, et d'autres ont la tête absolument blanche et les couleurs plus foibles. Frisch remarque que les jeunes mâles, lorsqu'ils arrivent, ne sont pas si noirs et n'ont pas les couvertures inférieures des alles d'un jaune si vif que lorsqu'ils s'en retournent. It peut se faire que l'âge plus avancé amène encore d'autres différences dans les deux sexes, et de là toutes celles que l'on remarque dans les descriptions.

Le pinson que j'ai observé pesoit une once: il avoit le front noir; le dessus de la tête et du cou et le haut du dos variés de gris jaunâtre et de noir lustré; la gorge, le devant du cou, la poitrine et le croupion, d'un roux clair; les petites couvertures de la base de l'aile, d'un jaune orangé; les autres formoient deux raies transversales d'un blanc jaunâtre, séparées par une bande noire plus large. Toutes les pennes de l'aile, excepté les trois premières, avoient sur leur bord extérieur, à l'endroît

où finissoient les grandes couvertures, une tache blanche d'environ cinq lignes de long; la suite de ces taches formoit une troisième raie blanche, qui étoit parallèle aux deux autres dans l'aile étendue, mais qui, dans l'aile repliée, ne paroissoit que sous la forme d'une tache oblongue, presque parallèle à la côte des pennes; enfin, ces mêmes pennes étoient d'un beau noir, bordées de blanc : les petites couvertures inférieures des ailes les plus proches du corps se faisoient remarquer par leur belle couleur jaune. Les pennes de la queue étoient noires, bordées de blanc ou de blanchâtre ; la queue fourchue ; les sancs mouchetés de noir; les pieds d'un brun olivatre; les ongles peu arqués, le postérieur le plus fort de tous ; les bords du bec supérieur échancrés près de la pointe; les bords du bec inférieur rentrants et reçus dans le supérieur, et la langue divisée par le bout en plusieurs filets très déliés.

Le tube intestinal avoit quatorze pouces de longueur; le gésier étoit musculeux, doublé d'une membrane cartilagineuse sans adhérence, précédé d'une dilatation de l'œsophage, et encore d'un jabot qui avoit cinq à six lignes de diamètre, le tout rempli de petites graines sans un seul petit caillou. Je n'ai vu ni cœcum ni vésicule du fiel.

La femelle n'a point la tache orangée de la base de l'aile, ni la belle couleur jaune de ses couvertures inférieures; sa gorge est d'un roux plus clair, et elle a quelque chose de cendré sur le sommet de la tête et derrière le cou.

Longueur totale, six pouces un quart; bec, six lignes et demie; vol, près de dix pouces; queue; deux pouces un tiers: elle dépasse les ailes d'environ quinze lignes.

# LE GRAND MONTAIN (1).

#### Fringilla Laponica. L.

Ce pinson est le plus grand de ceux qui habitent l'Europe; Klein dit qu'il égale l'alouette en grosseur. Il se trouve dans la Laponie, aux environs de Tornéo. Il a la tête noirâtre, variée de blanc roussâtre (3), ornée de chaque côté d'une raie blanche, qui part de l'œil et descend le long du cou: le cou, la gorge et la poitrine, d'un roux clair; le ventre et tout ce qui suit blanc; le dessus du corps roussâtre varié de brun; les ailes noires, bordées de jaune pâle et verdâtre et traversées par une raie

blanche; la queue fourchue, composée de docuze pennes presque noires, bordées de jaunâtre; le bec, couleur de corne, plus foncé vers la pointe; les pieds noirs.

Longueur totale, six pouces et demi; bec, sept lignes, comme le pied et le doigt du milieu; vol onze pouces et demi; queue, deux pouces et demi : elle dépasse les ailes de dix lignes.

# LE PINSON DE NEIGE,

# OU LA NIVEROLLE (1).

Fringilla nivalis. L.

Cette dénomination est fondée apparemment sur la couleur blanche de la gorge, de la poitrine et de toute la partie inférieure de l'oiseau, comme aussi sur ce qu'il habite les pays froids, et qu'il ne paroit guère dans les pays tempérés qu'en hiver, et lorsque la terre est couverte de neige. Il a les ailes noires et blanches; la tête et le dessous du cou cendrés, en quoi il se rapproche de notre pinson : le dessus du corps gris brun, varié d'une couleur plus claire; les couvertures supérieures de la queue tout-à-fait noires, ainsi que le bec et les pieds.

Longueur totale, sept pouces; bec, sept lignes; pieds, neuf lignes et demie; vol, douze pouces; queue, deux pouces sept lignes: elle dépasse les ailes de huit à neuf lignes.

## LE BRUNOR.

#### Loxia bicolor. L.

Ce nom renferme une description en raccourci; car l'oiseau à qui on l'a donné, et qui est le plus petit de tous les pinsons connus, a la gorge, la poi trine et tout le dessus du corps d'un brun foncé; mais les plumes et même les pennes sont bordées d'une nuance plus claire, ce qui produit une couleur mêlée; enfin, il a le bec blancet les pieds bruns

M. Edwards, à qui nous devons la connoissance de cet oiseau, n'a pu découvrir de quel pays il venoit. M. Linnæus dit qu'il se trouve aux Indes.

Longueur totale; trois pouces et um quart; bec, trois lignes et demie; pieds, quatre lignes et demie; queue, un pouce: elle dépasse les ailes de six lignes

(') C'est le nivereau des montagnards du Dauphiné-

<sup>(1)</sup> Le grand pinson de montagne, the greater bramblina.

<sup>(\*)</sup> Il est probable que le grand montain est l'oiseau que les habitants des montagnes du Dauphiné appellent roussolan.

# LE BRUNET.

# Fringilla pecoris. L.

La couleur dominante de cet oiseau est le brun; mais elle est moins foncée sous le corps. Catesby nous dit que son pinson brun, qui est notre brunet, se trouve en Virginie; qu'il va avec les choucas et les oiseaux dont nous avons parlé sous le nom de commandeurs, et que d'autres appellent étourneaux à ailes rouges. Il ajoute qu'il se plaît dans les parcs où l'on renferme les bestiaux, et que l'on n'en voit point en été.

Longueur totale, six pouces trois quarts; bec, sept lignes; queue, deux pouces et demi, dépasse les ailes d'environ quinze lignes; pieds, onze lignes; doigt du milieu, idem.

## LE BONANA.

# Fringilla Jamaïca. L.

Le bonana est un arbre d'Amérique sur leques se perche volontiers l'oiseau dont il s'agit ici, et c'est de là qu'il a pris son nom. Il a les plumes du dessus du corps soyeuses et d'un bleu obscur; le dessous, d'un bleu plus clair; le ventre, varié de jaune; les ailes et la queue d'un bleu obscur, tirant sur le vert; les pieds noirs; la tête grosse à proportfon du corps, et le bec court, épais et arrondi.

Cet oiseau se trouve à la Jamaïque.

Longueur totale, quatre pouces et demi; bec, quatre lignes; vol, huit pouces et quelques lignes; queue, environ seize lignes; dépasse les ailes de cinq à six lignes.

# LE PINSON

# A TÊTE NOIRE ET BLANCHE.

Fringilla zena. GMEL.

La tête de cet oiseau est noire, ainsi que le dos et les plumes scapulaires; mais elle a de chaque côté deux raies blanches, dont l'une passe au-dessus et l'autre au-dessous de l'œil. Le cou est noir par-devant, et d'un rouge obscur par-derrière; cette dernière couleur règne sur le croupion et les couvertures supérieures de la queue. La gorge est jaune, la poitrine orangée; le ventre, jusques et compris les couvertures inférieures de la queue, blanc; la queue brune et les ailes de même : celles-ci ont une raie transversale blanche.

Cet oiseau est très commun à Bahama et dans plusieurs autres contrées de l'Amérique méridionale; il est à peu près de la grosseur de notre pinson ordinaire: son poids est de six gros.

Longueur totale, six pouces et un quart : bec, sept lignes; queue, deux pouces et un tiers; dépasse les

ailes d'environ quinze lignes.

# LE PINSON NOIR

# AUX YEUX ROUGES.

# Emberiza erythrophtalma. L

Le noir règne sur la partie supérieure du corps (sur le haut de la poitrine suivant Catesby), et sur les pennes de la queue et des ailes (¹); mais celles de la queue sont bordées de blanc: le milieu du ventre est de cette dernière couleur; le reste du dessous du corps est d'un rouge obscur, le bec noir, les yeux rouges et les pieds bruns. La femelle est toute brune, avec une teinte de rouge sur la poitrine.

Cet oiseau se trouve à la Caroline: il va par paires, et se tient dans les bois les plus épais: il est de

la grosseur d'une alouette huppée.

Longueur totale, huit pouces; bec, huit lignes: pieds, seize lignes; queue, trois pouces, dépasse les ailes d'environ vingt-sept lignes, d'où on peut conclure qu'il n'a pas le vol fort étendu.

#### LE PINSON NOIR ET JAUNE (2).

La couleur générale de cet oiseau est un noir velouté, sur lequel paroît avec avantage la belle couleur jaune qui règne sur la base de l'aile, le croupion et les couvertures supérieures de la queue, et qui borde les grandes pennes des ailes; les petites pennes et les grandes couvertures sont bordées de gris; le bec et les pieds sont de cette dernière couleur.

Cet oiseau a été envoyé du cap de Bonne-Espérance; il est de la grosseur de notre pinson ordinaire.

Longueur totale, six pouces et plus; bec, huit lignes; pieds, douze lignes; doigt du milieu, dix lignes; le doigt postérieur à peu près aussi long; vol, dix pouces et un quart; queue, deux pouces deux lignes; dépasse les ailes de douze lignes

(') M: Klein dit qu'il a six raies blanches sur les alles. (Loco citato.)

(a) Cette espèce a été réunie au loxia Capensis déjà mentionné sous le nom de gros-bec de Coromandel.

(A. R.)

son ordinaire.

# LE PINSON A LONG BEC.

# Fringilla longirostris. LATE.

Cet oisean a la tête et la gorge noires; le dessus du corps varié de brun et de jaune, le dessous d'un jaune orangé; un collier couleur de marron; les pennes de la queue olivâtres en dehors; les grandes pennes de l'aile de même couleur, terminées de brun; les moyennes brunes, bordées de jaunâtre; le bec et les pieds gris-brun. Il a été envoyé du Sénégal; sa grosseur est à peu près celle de notre pin-

Longueur tetale, six pouces un quart; bec, neuf lignes; pieds, onze lignes; doigt du milieu, dix lignes; vol, dix pouces un quart; dépasse les ailes d'environ un pouce. On voit que c'est, de tous les pinsons connus, celui qui a le plus long bec.

## L'OLIVETTE.

## Fringilla Sintea. L.

J'appelle ainsi un pinson venu de la Chine qui a la hase du bec, les joues, la gorge, le devant du seu et les couvertures supérieures de la queue d'un vert d'olive; le dessus de la tête et du corps d'un brun olivâtre, avec une légère teinte de roux sur le dos, le croupion et les couvertures des ailes les plus proches du corps; la queue noire, bordée de jaune, terminée de blanchâtre; la poitrine et le ventre roux mêlé de jaune; les couvertures inférieures de la queue et des ailes d'un beau jaune; le bec et les pieds jaunâtres. Il est à peu près de la grosseur de la linotte. La femelle a les couleurs plus foibles, comme c'est l'ordinaire.

Longueur totale, cinq pouces; bec, six lignes; les pieds, six lignes et demie; doigt du milieu, sept lignes; vol, huit pouces un tiers; queue, vingt-une lignes: elle est fourchue, et me dépasse les ailes que de cinq ou six lignes.

# LE PINSON JAUNE ET ROUGE.

#### Pringilla Eustachie, Gmel.

Le jaune règne sur la gorge, le cou, la tête et tout le dessus du corps; le rouge sur toutes les extrémités, savoir, le bec, les pieds, les ailes et la queue. Ces deux couleurs se fondant ensemble forment une belle couleur orangée sur la poitrine et sur toute la partie inférieure du corps; outre cela, il y a de cha-

que côté de la tête une marque bleue immédiatement au-dessous de l'œil.

Seba dit que cet oiseau avoit été envoyé de l'île Saint-Eustache, et il l'appelle pisson d'Afrique. Apparemment que cet auteur connoissoit une ile de Saint-Eustache en Afrique, bien différente de celle de même nom qui est l'une des petites Antilles. La grosseur du pisson jume et rouge est à peu près celle de notre pisson ordinaire.

Longueur totale, cinq pouces et demi; bec, six lignes; pieds, six lignes et demie; doigt du milieu, sept lignes; queue, vingt-une lignes: elle dépusse les alles d'environ dix lignes.

# LA TOUITE (1).

# Fringilla variegate. L.

J'adopte le nom que Seba a donné à cet oissan, parce que c'est un nom propre qui lui a été imposé dans le pays, et qui a rapport à son cri : or on doit sentir combien de tels noms sont préférables à ces dénominations équivoques, 'composées d'un nom générique et d'un nom de pays, telles par exemple que celle de pinson varié de la Nouvelle-E-pagna, par laquelle on a désigné l'oiseau dont il s'agit ici. Il est très probable que dans la Nouvelle-Espagne il ya plus d'un oiseau à qui le nom de pinson varié peut convenir, et qu'il n'y en a pas deux à qui les habitants de ce pays se soient accordés à donner le nom de touite.

Ce bel oiseau a la tête d'un rouge clair, mêlé de pourpre: la poitrine de deux jaunes; le bec jaune; les pieds rouges; tout le reste varié de rouge, de blanc, de jaune et de bleu; enfin les ailes et la queue bordées de blanc. Il est à peu près de la grosseur de notre pinson ordinaire.

Longueur totale, cinq pouces deux tiers; bec, six lignes et demie; pieds, huit lignes; doigt du milieu, sept lignes et demie; queue, deux pouces; dépasse les ailes d'environ onze lignes.

# LE PINSON FRISÉ.

# Fringilla crispa. GMEL.

Le nom de cet oiseau vient de ce qu'il a plusieurs plumes frisées naturellement, tant sous le ventre que sur le dos : il a en outre le bec blanc, la tête et le cou noirs, comme si on lui eût mis un coqueluchon de cette couleur; le dessus du corps, compris

(') Cet olseau est le même que le pinson neir aux yeur. rouges. (A. R.) les pennes de la queue et des ailes, d'un brun olivâtre; le dessous du corps jaune; les pieds d'un brun foncé.

Comme cet oiseau veneit de Portugal, en a jugé qu'il avoit été envoyé des principales possessions des Portugais, c'est-à-dire du royaume d'Angela ou du Brésil.

Sa grosseur est à peu près celle de notre pinson ordinaire.

Longueur totale, cinq pouces et demi; bee, cinq à six lignes: la queue est composée de douze pennes égales, et dépasse les ailes de douze à treize lignes.

# LE PINSON A DOUBLE COLLIER.

# Fringilla Indica. L.

Cet oiseau a en effet deux colliers, ou plutôt deux demi-colliers, l'un par-devant et l'autre par-derrière: le premier noir, et le plus bas des deux; l'autre blanc Il a de plus la poitrine et tout le dessous du corps d'un blanc teinté de roussâtre; la gorge, le tour du bec et les yeux d'un blanc pur; la tête noire; tout le dessus du corps d'un cendré brun, qui s'éclaircit sur les couvertures supérieures de la queue; les grandes pennes des ailes noires, les moyennes et les couvertures supérieures noires, bordées d'un brun rougeêtre et qui a de l'éclat; le bec noir et les pieds bruns. M. Brisson dit qu'il se trouve dans les Indes; il est de la grosseur de notre pinson ordinaire.

Longueur totale, environ cinq pouces; bec, six lignes; queue, vingt lignes: elle est composée de douze pennes égales, et dépasse les ailes d'environ dix lignes.

# LE NOIR-SOUCL

#### Loxia Bonariensis. L.

C'est ici une espèce nouvelle, à qui j'ai cru devoir donner un nouveau nom : ce nom est formé des couleurs principales qui règnent dans le plumage de l'oiseau; il a la gorge, le devant du cou et la poitrine, souci; le dessus du corps noirâtre; les pennes des ailes et de la queue de même, bordées extérieurement de bleu; la tête et le dessus du cou du même bleu; le ventre et les couvertures inférieures de la queue d'un jaune soufre; le bec noirâtre, court, fort et convexe; le bec inférieur d'une couleur plus claire; les narines rondes, situées dans in base du bec et percées à jour; la langue demicartilagineuse et fourchue; les pieds d'un brun rougeâtre; le doigt du milieu uni à l'extérieur par une membrane jusqu'à la première articulation; le doigt postérieur le plus gros de tous les doigts, et son ongle le plus fort de tous les ongles, lesquels, en général, sont aigus, arqués et creusés en gouttière.

Ces oiseaux vont par couples : le mâle et la femelle paroissent avoir l'un pour l'autre un attachement et une fidélité réciproques; ils se tiennent dans les terres cultivées et les jardins, et vivent d'herbes et de graines. M. Commerson, qui, le premier, a fait connoître cet oiseau, et qui l'a observé à Buénos-Ayres dans le mois de septembre, marque sa place entre les pinsons et les gros-becs : il dit que sa grosseur est égale à celle du moineau.

Longueur totale, sept pouces; bec, sept lignes; vol, onze pouces et demi; queue, trante-trois lignes; elle est composée de douze pennes égales: les ailes ont dix-sept pennes; la deuxième et la troisième sont les plus longues de toutes.

## LES VEUVES.

Toutes les espèces de veuves se trouvent en Afrique; mais elles n'appartiennent pas exclusivement à ce climat, puisqu'on en a vu en Asie jusqu'aux îles Philippines: toutes ont le bec des granivores, de forme conique, plus ou moins raccourci, mais toujours assez fort pour casser les graines dont elles se nourrissent: toutes sont remarquables par leur longue queue, ou plutôt par les longues plumes qui, dans la plupart des espèces, accompagnent la véritable queue du mâle et prennent naissance plus haut ou plus bas que le rang des pennes dont cette queue est composée; toutes enfin, ou presque toutes, sont sujettes à deux mues par an, dont l'intervalle, qui répond à la saison des pluies, est de six à huit mois, pendant lesquels les mâles sont privés non seulement de la longue queue dont je viens de parler, mais encore de leurs belles couleurs et de leur joli ramage(1). Ce n'est qu'au retour du printemps qu'ils commencent à recouvrer les beaux sons de leur voix, à reprendre leur véritable plumage, leur longue queue, en un mot, tous les attributs, toutes les marques de leur dignité de måles.

Les femelles, qui subissent les mêmes mues, non seulement perdent moins, parce qu'elles ont moins à perdre, mais elles n'éprouvent pas même de changement notable dans les couleurs de leur plumage.

(') Les veuves chantent en effet très agréablement, et c'est une des raisons qui déterminent M. Edwards à juger qu'elles doivent être rapportées aux pinsons plutot qu'aux moineaux.

Quant à la première mue des jeunes mâles, on sent bien qu'elle ne peut avoir de temps fixe, et qu'elle est avancée ou retardée, suivant l'époque de leur naissance: ceux qui sont venus des premières pontes commencent à prendre leur longue queue dès le mois de mai; ceux au contraire qui sont venus des dernières pontes ne la prennent qu'en septembre et même en octobre.

Les voyageurs disent que les veuves font leur nid avec du coton; que ce nid a deux étages; que le mâle habite l'étage supérieur, et que la femelle couve au rez-de-chaussée (¹). Il seroit possible de vérifier ces petits faits en Europe et même en France, où, par des soins bien entendus, on pourroit faire pondre et couver les veuves avec succès, comme on l'a fait en Hollande.

Ce sont des oiseaux très vifs, très remuants, qui lèvent et baissent sans cesse leur longue queue : ils aiment beaucoup à se baigner, ne sont point sujets aux maladies, et vivent jusqu'à douze ou quinze ans. On les nourrit avec un mélange d'alpiste et de millet, et on leur donne pour rafraichissement des feuilles de chicorée.

Au reste, il est assez singulier que ce nom de veuves, sous lequel ils sont généralement connus aujourd'hui, et qui paroît si bien leur convenir, soit à cause du noir qui règne dans leur plumage, soit à cause de leur queue trainante, ne leur ait été néanmoins donné que par pure méprise; les Portugais les appelèrent d'abord oiseaux de Whidha (c'est-à-dire de Juida), parce qu'ils sont très communs sur cette côte d'Afrique. La ressemblance de ce mot avec celui qui signifie veuve en langue portugaise aura pu tromper des étrangers (2); quelques uns auront pris l'un pour l'autre, et cette erreur se sera accréditée d'autant plus aisément, que le nom de veuves paroissoit, à plusieurs égards, fait pour ces oiseaux.

On trouvera ici huit espèces de veuves, savoir: les cinq espèces déjà connues, et qui ont été décrites par M. Brisson; deux espèces nouvelles très distinguées, et remarquables par la belle plaque rouge qu'elles ont, l'une sur l'aile, et l'autre sur la poitrine; enfin j'ajoute à ces sept espèces celle de l'oiseau que M. Brisson a appelé linotte à longue queue, et qui, ne fût-ce que par cette longue queue, me

(1) Voyez la Description du cap de Bonne-Espérance par Kolbe. Il me paroît très probable que les chardonnerets à plumage changeant dont il parle sont de véritables veuves.

(\*) C'est ce qui est arrivé à de fort habiles gens. M. Edwards dit (page 86 de son Histoire naturelle des oiseaux) que les Portugais donnent à ceux-ci le nom de veuves; mais ensuite, mieux informé, il dit, à la fin de la quatrième partie de cette même histoire, que leur véritable nom, en Portugal, est celui d'oiseaux de Widha. (Widha bird, et non pas widow bird.)

paroît avoir plus de rapport avec les veuves qu'avec les linottes.

### LA VEUVE AU COLLIER D'OR (1).

# Fringilla paradisæa. VIELL.

Le sou de cette veuve est ceint par derrière d'un demi-collier fort large, d'un beau jaune doré : elle a la poitrine orangée; le ventre et les cuisses blanches; le bas-ventre et les couvertures du dessous de la queue, noirâtres; la tête, la gorge, le devant du cou, le dos, les ailes et la queue noirs. Cette queue est comme celle des autres oiseaux; elle est composée de douze pennes à peu près égales, et recouverte par quatre longues plumes, qui naissent aussi du croupion, mais un peu plus haut : les deux plus longues ont environ treize pouces; elles sont noires, de même que les pennes de la queue, et paroissent ondées et comme moirées; elles sont aussi un peu arquées comme celles du coq; leur largeur, qui est de neuf lignes près du croupion, se réduit à trois lignes vers leur extrémité : les deux plus courtes sont renfermées entre les deux plus longues, et n'ont que la moitié de leur longueur : mais elles sont une fois aussi larges, et se terminent par un filet délié, par une espèce de brin de soie, qui a plus d'un pouce de long.

Ces quatre plumes ont leur plan dans une situation verticale, et sont dirigées en en-bas : elles tombent tous les ans à la première mue, c'est-à-dire vers le commencement de novembre, et à cette même époque le plumage de l'oiseau change entièrement et devient semblable à ceiui du pinson d'Ardenne. Dans ce nouvel état, la veuve a la tête variée de blanc et de noir; la poitrine, le dos, les couvertures supérieures des ailes d'un orangé terne, moucheté de noirâtre; les pennes de la queue et des ailes d'un brun très foncé; le ventre et tout le reste du dessous du corps blancs : c'est là son habit d'hiver; elle le conserve jusqu'au commencement de la belle saison, temps où elle éprouve une seconde mue tout aussi considérable que la première, mais plus heureuse dans ses effets, puisqu'elle lui rend ses belles couleurs, ses longues plumes et toute sa parure : dès la fin de juin ou le commencement de juillet, elle refait sa queue en entier. La couleure des yeux, du bec et des pieds ne varie point; les yeux sont toujours marron, le bec de couleur r ombée, et les pieds couleur de chair.

(') Voyez les planches enluminées, no 194, cà cet oiseau est représenté sous le nom de grande reurs d'Angola, fig. 1, dans son habit d'été, qui est son be' habit, et fig. 2, dans son habit d'hiver.

Les jeunes femelles sont à peu près de la couleur des mâles en mue; mais, au bout de trois ans, elles deviennent d'un brun presque noir, et leur couleur ne change plus dans aucun temps.

Ces oiseaux sont communs dans le royaume d'Angola, sur la côte occidentale de l'Afrique; on en a vu aussi qui venoient de Mozambique, petite île située près de la côte orientale de ce même continent, et qui différoient très peu des premiers. L'individu qu'a dessiné M. Edwards a vécu quatre ans à Londres.

Longueur totale, quinze pouces; longueur prise de la pointe du bec jusqu'au bout des ongles, quatre pouces et demi; bec, quatre lignes et demie; vol, neuf pouces; fausse queue, treize pouces; queue véritable, vingt-une lignes: celle-ci dépasse les ailes d'environ un pouce.

# LA VEUVE A QUATRE BRINS(1).

Fringilla regia. VIEILL.

ll en est de cet oiseau (nº 8, fig. 1), quant aux deux mues et à leurs effets, comme du précédent : il a le bec et les pieds rouges; la tête et tout le dessus du corps noirs; la gorge, le devant du cou, la poitrine et toute la partie inférieure aurore : mais cette couleur est plus vive sur le cou que sur la poitrine; et, s'étendant derrière le cou, elle forme un demi-collier plus ou moins large, selon que la calotte noire de la tête descend plus ou moins bas. Toutes les pennes de la queue sont noirâtres; mais les quatre du milieu sont quatre ou cinq fois plus longues que les latérales, et les deux du milieu sont les plus longues de toutes. Dans la mue, le mâle devient semblable à la linotte, si ce n'est qu'il est d'un gris plus vif. La femelle est brune et n'a point de longues plumes à la queue.

Cette veuve est un peu plus petite que le serin. On a vu plus d'un individu de cette espèce vivant à Paris; tous avoient été apportés des côtes d'Afrique.

Mesures prises sur plusieurs individus: longueur totale, douze à treize pouces; de la pointe du bec jusqu'au bout des ongles, quatre à cinq pouces; bec, quatre à cinq lignes; vol, huit à neuf pouces; les deux pennes intermédiaires de la queue, de neuf à onze pouces; les deux suivantes, huit à dix pouces; les latérales, de vingt à vingt-trois lignes.

(') On donne encore à cet oiseau le nom de queue en sois.

# LA VEUVE DOMINICAINE (1).

Fringilla serena. VIEILL.

Si la longueur de la queue est le caractère distinctif des veuves, celle-ci (n° 8, fig. 2) est moins veuve qu'une autre; car les plus longues plumes de sa queue n'ont guère plus de quatre pouces. On lui a donné le nom de dominicaine à cause de son plumage noir et blanc: elle a tout le dessus du corps varié de ces deux couleurs; le croupion et les deux couvertures supérieures de la queue mélés de blanc sale et de noirâtre; le dessus de la tête d'un blanc roussâtre entouré de noir; la gorge, le devant du cou et la poitrine du même blanc, qui s'étend encore en arrière et va former un demi-collier sur la face postérieure du cou. Le ventre n'a point de teinte de roux; le bec est rouge et les pieds sont gris.

Cette espèce subit une double mue chaque année, comme l'espèce précédente; dans l'intervalle des deux mues, le mâle n'a point sa longue queue, et son blanc est plus sale. La femelle n'a jamais à la queue ces longuès plumes qu'a le mâle, et la couleur de son plumage, en tout temps, est un brun presque uniforme.

Longueur jusqu'au bout de la queue, six pouces un quart; jusqu'au bout des ongles, quatre pouces; bec, quatre lignes et demie; pied, sept lignes; doigt du milieu, sept lignes et demie; vol, sept pouces et demi; les pennes du milieu de la queue excèdent d'environ deux pouces un quart les latérales qui sont étagées, et elles dépassent les ailes de trois pouces un quart.

# LA GRANDE VEUVE(2)\*.

Emberiza vidua. L.

Le deuil de cette veuve est un peu égayé par la belle couleur rouge de son bec; par une teinte de

(') M. Commerson soupçonnoit qu'un certain oiseau d'un noir bleuâtre qu'il avoit vu dans l'île de Bourbon, où il a le nom de brenoud, n'étoit autre chose que cette même veuve en mue; et de cette supposition il concluoit que, lorsque le mâle étoit en mue, son plumage étoit plus uniforme. Mais cela seroit plus applicable à la femelle qu'au mâle; encore y a-t-il loin du noir bleuâtre, qui est la couleur du brenoud, au brun uniforme, qui est celle de la femelle dominicaine. Ce brenoud ressemble plus à la grande veuve.

(a) Cet oiseau a beaucoup plus de rapport avec le brenoud de Commerson, quant au plumage, que n'en a la petite veuve; mais il est plus grand: il pourroit se faire que le brenoud fût une grande veuve encore jeune.

(\*) Cet oiseau n'est pas différent de l'espèce précédente. (A. R.)

vert bleuttre répandue sur tent ce qui est moir, c'est à-dire sur toute la surface supérieure; par deux bandes transversales, l'une blanche et l'autre jaunâtre, dont ses ailes sont ornées; enfin, par la couleur blanchêtre de la partie inférieure du corps et des pennes latérales de la queue. Les quatre longues plumes qui prennent naissance au-dessus de la queue véritable sont noires ('), ainsi que les pennes des ailes; elles ont neuf pouces de longueur, et sont fort étroites. Aldrovande ajoute que cet oiseau a les pieds variés de noir et de blanc, et les ongles noirs, très acérés et très crochus.

# LA VEUVE A ÉPAULETTES (7).

### Fringilla longicauda. VIEILL

La couleur dominante dans le plumage de cet oiseau (n° 655) est un noir velouté, il u'y a d'exception que dans les ailes: leurs petites couvertures sont d'un beau rouge, et les moyennes d'un blane pur, ce qui forme à l'oiseau des espèces d'épaulettes; les grandes, ainsi que les pennes des ailes, sont noires, bordées d'une couleur plus claire.

Cette veuve se trouve au cap de Bonne-Espérance. Elle a une double queue comme toutes les autres : l'inférieure est composée de douze pennes à peu près égales; la supérieure en a six qui sont de différentes longueurs; les plus longues ont treize pouces; toutes ont leur plan perpendiculaire à l'horizon.

Longueur totale, dix-neuf à vingt pouces; le bec, huit à neuf lignes; pieds, treize lignes; queue treize pouces.

# LA VEUVE MOUCHETÉE (3).

#### Emberiza principalis. L.

Toute la partie supérieure est en effet mouchetée de noir sur un fond orangé; les pennes de l'aile et ses grandes couvertures sont noires, hordées d'orangé; la poitrine est d'un orangé plus clair, sans mouchetures; les petites couvertures de l'aile sont blanches et y forment une large bande transversale

(\*) Aldrovande dit positivement que le mâie de cette espèce a une double queue comme le paon mâie, et que la plus longue passe sur la plus petite, qui lui sert de support. Je ne sais pourquoi M. Brisson présente les quatre plumes de la queue supérieure comme les quatre peanes intermédiaires de la véritable queue.

(\*) C'est une espèce nouvelle qui n'a point encore été decrite.

(3) Cette espèce, admise par Linnée, n'est qu'une simple variété del a veuve dominicaine. (A. R.) de cette couleur, qui est la couleur dominante sur toute la partie inférieure du corps; le bec est d'un rouge vif, et les pieds sont couleur de chair.

Les quatre longues plames qu'a cet oiseau sont d'un noir soné : elles ne sont point partie de la vraie queue, comme on pourroit le croire; mais etles sorment une espèce de sausse queue qui passe sur la première. Ces longues plames tombent à la mue et reviennent sort vite; ce qui est dans l'ordre commun pour le grand nombre des oiseaux, mais ce qui est une singularité chez les veuves. Lorsque ces plumes ont toute leur longueur, les deux du milieu dépassent la queue inférieure de cinq pouces et demi, les deux autres ont un pouce de moins. Les peanes de la queue inférieure, qui est la vérsuble, sont d'un brun obscur; les latérales sont hordées en dehors d'une couleur plus claire, et marquées sur leur côté intérieur d'une tache blanche.

Cette veuve est de la grosseur de la dominicaine; elle a le bec d'un rouge vif, plus court que celui du moineau, et les pieds couleur de chair.

#### LA VEUVE EN FEU.

# Fringilla Panayensis. VIEILL.

Tout est noir dans cet oiseau, et d'un brun moir velouté, à l'exception de la seule plaque rouge qu'il a sur la poitrine, et qui paroit comme un charben ardent. Il a quatre longues plumes, toutes égales entre elles, qui prennent naissance au-dessous de la vraie queue, et la dépassent de plus du domble de sa longueur. Elles vont toujours diminuent de largeur, en sorte qu'elles se terminent presque en pointe. Cette veuve (n° 647) se trouve au cap de Bonne-Espérance et à l'île Paney, l'une des Philippines. Elle est de la grosseur de la veuve au col lier d'or : sa longueur totale est de douze pouces.

# LA VEUVE ÉTEINTE.

#### Emberixa psittacea, L.

Le brun cendré règne sur le plumage de cette veuve, à cela près qu'elle a la base du bec rouge, et les ailes couleur de chair mêlée de jaune : elle a en outre deux pennes triples de la longueur du corps, lesquelles prennent naissance du croupion, et aout terminées de rouge-bai.

# LE GRENADIN.

### Fringilla Granatina. Guel.

Les Portagais, treuvant apparemment quelque rapport entre le plumage du grenadin et l'uniforme de quoiques uns de leurs régiments, ont nommé cet oiseau capitaine de l'Orénoque. Il a le bec et le tour des yeux d'un rouge vif, les yeux noirs; sur les côtés de la tête une grande plaque de pourpre pressue ronde, dent le centre est sur le bord postérieur de l'œil, et qui est interrompue entre l'œil et le bec par une tache brune : l'œil, la gorge et la queue sont noirs (1); les pennes des ailes gris-brun, bordées de gris clair; la partie postérieure du corps, tant dessus que dessous, d'un violet bleu : tout le reste du plumage est mordoré; mais sur le dos il est varié de brun verdâtre, et cette même couleur morderée borde extérieurement les couvertures des ailes: les pieds sont d'une couleur de chair obscure. Dans quelques individus, la base du bec supérieur est entourée d'une zone pourpre.

Cet oiseau (nº 409, fig. 5) se trouve au Brésil; il a les anouvements viss et le chant agréable : il a de plus le bez allongé de notre chardonneret (2), mais il en diffère par sa longue queue étagée.

La femetie du grenadin est de même taille que son mête: elle a le bec rouge, un peu de pourpre sous les yeux, la gorge et le dessous du corps d'un fauve pâle, le sommet de la tête d'un fauve plus foncé, le dos gris-brun, les ailes brunes, la queue noirâtre, les couvertures supérieures bleues comme dans le mâle, les couvertures inférieures et le bas-ventre blanchêtres.

Longueur totale, cinq pouces un quart; bec, cinq lignes; queue, deux pouces et demi, composée de deuxe penaes étagées: les plus longues dépassent les plus courtes de dix-sept lignes, et l'extrémité des ailes de deux pouces; tarse, sept lignes; l'ongle postérieur est le plus fort de tous. Dans les ailes les quatrième et cinquième pennes sont les plus longues de toutes.

#### LE VERDIER (3).

#### Loxia chloris. L.

Il ne faut pas confondre cet oiseau avec le bruant, quoiqu'il en porte le nom dans plusieurs provin-

- (\*) Dans quolques individus, in gorge est d'un boun verdatre.
- (\*) M. Edwards a trouvé la longueur du bec variable dans les différents individus.
- (3) Verdale, verdauge, verdat, verdelat, verdrin, verdin, verdrie, en différentes provinces.

ces (1): sans parler des autres différences, il n'a pas de tubercule osseux dans le palais, comme en a le bruant véritable.

Le verdier (n° 267, fig. 2) passe l'hiver dans les bois; il se met à l'abri des intempéries de la mauvaise saison sur les arbres toujours verts, et même sur les charmes et les chênes touffus, qui conservent encore leurs feuilles quoique desséchées.

Au printemps, il fait son nid sur ces mêmes arbres, et quelquefois dans les buissons. Ce nid est plus grand et presque aussi bien fait que celui du pinson: il est composé d'herbe sèche et de mousse en dehors; de crin, de laine et de plumes en dedans. Quelquefois il l'établit dans les gerçures des branches, lesquelles gerçures il sait agrandir avec son bec; il sait aussi pratiquer tout autour un petit magasin pour les provisions (2).

La femelle pond cinq ou six œufs tachetés, au gros bout, de rouge brun sur un fond blanc-verdatre : elle couve avec beaucoup d'assiduité, et elle se tient sur les œufs quoiqu'on en approche d'assez près, en sorte qu'on la prend souvent avec les petits; dans tout autre cas, elle est très défiante. Le mâle paroît prendre beaucoup d'intérêt à tout ce qui regarde la famille future : il se tient sur les œufs alternativement avec la femelle, et souvent on le voit se jouer autour de l'arbre où est le nid, décrire en voltigeant plusieurs cercles, dont ce nid est le centre, s'élever par petits bonds, puis retomber comme sur lui-même, en battant des ailes, avec des mouvements et un ramage fort gais (3). Lorsqu'il arrive ou qu'il s'en retourne, c'est-à-dire au temps de ses deux passages, il fait entendre un cri fort singulier, composé de deux sons, et qui a pu lui faire donner en allemend plusieurs noms, dont la racine commune signifie une sonnette: on prétend au reste que le chant de cet oiseau se perfectionne dans les métis qui résultent de son union avec le serin.

Les verdiers sont doux et faciles à apprivoiser: ils apprennent à prononcer quelques mots, et aucun autre oiseau ne se façonne plus aisément à la manœuvre de la galère; ils s'accoutument à manger sur le doigt, à revenir à la voix de leur maître, etc. Ils se mêlent, en automne, avec d'autres espèces, pour parcourir les campagnes. Pendant l'hiver, ils vivent de baies de genièvre; ils pincent les boutons des arbres, entre autres ceux du marsaule: l'été, ils

<sup>(&#</sup>x27;) Cette erreur de nom est fort ancienne, et remoste jusqu'aux traducteurs d'Aristote.

<sup>(</sup>a) Nous tenous ces derniers faits, et quelques autres, de M. Guys, de Marseille.

<sup>(3)</sup> On les gazde en rage, parce qu'ils chantent plaisamment. (Belon, Mature des oisseux, page 366.).

M. Guys sjoute que le ramage de la femelle est encore plus intéressant que celui du mâle; ce qui seroit frie remarquable parmi les oisseux.

se nourrissent de toutes sortes de graines, mais ils semblent préférer le chènevis; ils mangent aussi des chenilles, des fourmis, des sauterelles, etc.

Le seul nom de verdier indique assez que le vert est la couleur dominante du plumage : mais ce n'est point un vert pur ; il est ombré de gris brun sur la partie supérieure du corps et sur les slancs, et il est mêlé de jaune sur la gorge et la poitrine : le jaune domine sur le haut du ventre, les couvertures inférieures de la queue et des ailes, et sur le croupion : il borde la partie antérieure et les plus grandes pennes de l'aile, et encore les pennes latérales de la queue. Toutes ces pennes sont noirâtres, et la plupart bordées de blanc à l'intérieur : le bas-ventre est de cette dernière couleur, et les pieds d'un brun rougeâtre.

La femelle a plus de brun : son ventre est presque entièrement blanc, et les couvertures inférieures de la queue sont mélées de blanc, de brun et de jaune.

Le bec est couleur de chair, de forme conique, fait comme celui du gros-bec, mais plus petit: ses bords supérieurs sont légèrement échancrés près de la pointe, et reçoivent les bords du bec inférieur, qui sont un peu rentrants. L'oiseau pèse un peu plus d'une once, et sa grosseurest à peu près celle de notre moineau franc.

Longueur totale, cinq pouces et demi; bec, six lignes et demie; vol, neuf pouces; queue, vingttrois lignes, un peu fourchue, dépasse les ailes de dix à onze lignes; pieds, sept lignes et demie; doigt du milieu, neuf lignes. Ces oiseaux ont une vésicule du fiel, un gésier musculeux, doublé d'une membrane sans adhérence, et un jabot assez considérable.

Quelques uns prétendent qu'il y a des verdiers de trois grandeurs différentes; mais cela n'est pas constaté par des observations assez exactes, et il est vraisemblable que ces différences de taille ne sont qu'accidentelles, et dépendent de l'âge, de la nourriture, du climat, ou d'autres circonstances du même genre.

# LE PAPE.

#### Emberiza ciris. L.

Cet oiseau (nº 459, fig. 2, le mâle) doit son nom aux couleurs de son plumage, et surtout à une espèce de camail d'un bleu violet, qui prend à la base du bec, s'étend jusqu'au-dessous des yeux, couvre les parties supérieures et latérales de la tête et du cou, et, dans quelques individus, revient sous la gorge: il a le devant du cou, tout le dessous du corps, et même les couvertures supérieures de la queue et le esoupion, d'un beau rouge presque feu; le dos varié de vert tendre et d'olivâtre obscur (¹); les grandes pennes des ailes et de la queue d'un brun rougeâtre; les grandes couvertures des ailes vertes, les petites d'un bleu violet comme le camail. Mais il faut plusieurs années à la nature pour former un si beau plumage: il n'est parfait qu'à la troisième. Les jeunes papes sont tout bruns la première année; dans la seconde, ils ont la tête d'un bleu vif, le reste du corps d'un bleu verdâtre, et les pennes des ailes et de la queue brunes, bordées de bleu verdâtre.

Mais c'est surtout par la femelle (nº 159, fig. 1) que cette espèce tient à celle du verdier : elle a le dessus du corps d'un vert terne, et tout le dessous d'un vert jaunâtre; les grandes pennes des ailes brunes, bordées finement de vert; les moyennes, ainsi que les pennes de la queue, mi-parties, dans leur longueur, de brun et de vert.

Ces oiseaux nichent à la Caroline sur les orangers, et n'y restent point l'hiver. Ils ont cela de commun avec les veuves qu'ils muent deux fois l'année, et que leurs mues avancent ou retardent suivant les circonstances: quelquefois ils prennent leur habit d'hiver dès la fin d'août ou le commencement de septembre; dans cet état, le dessous du corps devient jaunâtre de rouge qu'il étoit. Ils se nourrissent, comme les veuves, avec le millet, l'alpiste, la chicorée.... Mais ils sont plus délicats: cependant, une fois acclimatés, ils vivent jusqu'à huit ou dix ans: on les trouve à la Louisiane.

Les Hollandois, à force de soins et de patience, sont venus à bout de faire nicher les papes dans leur pays, comme ils y ont fait nicher les bengalis et les veuves; et l'on pourroit espérer, en imitant l'industrie hollandoise, de les faire nicher dans presque toutes les contrées de l'Europe. Ils sont un peu plus petits que notre moineau franc.

Longueur totale, cinq pouces un tiers; vol, sept pouces deux tiers; bec, six lignes; pieds, huit lignes; doigt du milieu, sept lignes; queue, deux pouces; dépasse les ailes de treize à quatorze lignes.

# Variété du Pape.

Les oiseleurs connoissent, dans cette espèce, une variété distinguée par la couleur du dessous du corps, qui est jaunâtre: il y a seulement une petite tache rouge sur la poitrine, laquelle s'efface dans la mue; alors tout le dessous du corps est blanchâtre, et le mâle ressemble fort à sa femelle. C'est probablement une variété de climat.

(1) L'individu décrit par Catesby avoit le des veriterminé de jaune (p. 44).

# LE TOUPET BLEU.

## Emberiza cyanopis. GMEL.

En comparant cet oiseau avec le pape et ses variétés, on reconnoît entre eux des rapports si frappants, que, s'ils n'eussent pas été envoyés, comme on l'assure, ceux-ci de la Louisiane, et l'autre de l'île de Java, on ne pourroit s'empêcher de regarder celui dont il s'agit dans cet article comme appartenant à la même espèce: on est même tenté de l'y rapporter, malgré cette différence prétendue du climat, vu la grande incertitude de la plupart des notes par lesquelles on a coutume d'indiquer le pays natal des oiseaux. Il a la partie antérieure de la tête et la gorge d'un assez beau bleu; le devant du cou d'un bleu plus foible; le milieu du ventre rouge; la poitrine, les flancs, le bas-ventre, les jambes, les couvertures inférieures de la queue et des ailes, d'un beau roux; le dessus de la tête et du cou, la partie antérieure du dos et les couvertures supérieures des ailes vertes; le bas du dos et le croupion d'un roux éclatant; les couvertures supérieures de la queue rouges; les pennes de l'aile brunes, bordées de vert; celles de la queue de même, excepté les intermédiaires, qui sont bordées de rouge; le bec couleur de plomb, les pieds gris : il est un peu plus petit que le friquet.

Longueur totale, quatre pouces; bec, six lignes; pieds, six lignes et demie; doigt du milieu, sept lignes; vol, près de sept pouces; queue, treize lignes, composée de douze pennes; dépasse les ailes de six à sept lignes.

#### LE PAREMENT BLEU.

# Emberiza viridis. GMEL.

On ne peut parler de cet oiseau, ni le classer, que sur la foi d'Aldrovande, et cet écrivain n'en a parlé lui-même que d'après un portrait en couleur, porté en Italie par des voyageurs japonois, qui en firent présent à M. le marquis Fachinetto. Tels sont les documents sur lesquels se fonde ce que j'ai à dire du parement bleu. On verra facilement, en lisant la description, pourquoi je lui ai donné ce nom.

Il a toute la partie supérieure verte, toute l'inférieure blanche; les pennes de la queue et des ailes, bleues à côtes blanches; le bec d'un brun verdâtre, et les pieds noirs. Quoique cet oiseau soit un peu plus petit que notre verdier, et qu'il ait le bec et les pieds plus menus, Aldrovande étoit convaincu qu'Aristote lui-même n'auroit pu s'empêcher de le rap-

porter à ce genre. C'est ce qu'a fait M. Brisson, au défaut d'Aristote, et nous n'avons aucune raison de ne point suivre l'avis de ce naturaliste.

# LE VERT-BRUNET (1).

### Fringilla byturacea. LATH.

Il a le bec et les pieds bruns; le dessus de la tête et du cou, le dos, la queue et les ailes d'un vert brun très foncé; le croupion, la gorge et toute la partie inférieure jaunes; les côtés de la tête variés des deux couleurs, de telle sorte que le jaune descend un peu sur les côtés du cou.

Le verdier des Indes de M. Edwards pourroit être regardé comme une variété dans cette espèce; car il a aussi tout le dessus vert brun et le dessous jaune: il ne diffère qu'en ce que le vert brun est moins foncé et s'étend sur le croupion, que les côtés de la tête ont deux bandes de cette même couleur, dont l'une passe sur les yeux, et l'autre, qui est plus foncée et plus courte, passe au-dessous de la première, et en ce que les grandes pennes des ailes sont bordées de blanc.

Le vert-brunet est un peu plus gros que le serin de Canarie, et le surpasse, dit M. Edwards, par la beauté de son ramage.

Longueur totale, quatre pouces et demi; bec, quatre lignes et demie; tarse, six lignes et demie; doigt du milieu, sept lignes; queue, dix-neuf lignes, un peu fourchue; dépasse les ailes de neuf à dix lignes.

# LE VERDINÈRE.

#### Fringilla bicolor. GMEL.

Excepté la tête, le cou et la poitrine, qui sont noirs, tout le reste du plumage est vert; on diroit que c'est un verdier qui a mis un capuchon noir. Cet oiseau est très commun dans les bois des îles de Bahama; il chante perché sur la cime des arbustes. et répète toujours le même air comme notre pinson: sa grosseur est égale à celle du canari.

Longueur totale, quatre pouces; bec, quatre lignes et demie; queue, dix-neuf lignes; dépasse les ailes de neuf à dix lignes.

(') Voyez les planches enluminées (n° 341, fig. 1) où cet oiseau est représenté sous le nom de verdier du cap de Bonne-Espérance.

## LE VERDERIN.

Loxia Dominicensis. GMEL.

Nous appelons ainsi ce verdier (nº 341, fig. 2), parce qu'il a moins de vert que les précédents : il a aussi le bec plus court, le tour des yeux d'un blanc verdâtre; toutes les plumes du dessus du corps, compris les pennes moyennes des ailes, leurs couvertures et les pennes de la queue, d'un vert brun, bordées d'une couleur plus claire; les grandes pennes des ailes noires; la gorge et tout le dessous du corps jusqu'aux jambes d'un roux sombre moucheté de brun; le bas-ventre et les couvertures inférieures de la queue d'un blanc assez por. Cet oiseau se trouve à Saint-Domingue.

# LE VERDIER SANS VERT.

Loxia africana. GMEL. .

Il n'y auroit sans doute jamais eu de verdier, s'il n'y eût pas en d'oiseau à plumage vert; mais, le premier verdier ayant été nommé ainsi à cause de sa couleur, il s'est trouvé d'autres diseaux qui, lui ressemblant à tous égards, excepté par les couleurs du plumage, ont dû recevoir la même dénomination de verdier : tel est l'oiseau dont il s'agit fci. C'est un verdier presque sans aucum vert, mais qui, dans tout le reste, a plus de rapport avec notre verdier qu'avec tout autre oisean. Il a la gorge blanche; le dessous du corps de la même couleur; la poitrine variée de brun; le dessus de la tête et du corps mêlé de gris et de brun verdatre; une teinte de roux au bas du dos et sur les couvertures supérieures de la queue; les couvertures supérieures des ailes d'un roux décidé; les pennes moyennes bordées extérieurement de cette couleur; les grandes pennes et les grandes couvertures bordées de blanc roussâtre, ainsi que les pennes latérales de la queue; enfin la plus extérieure de ces dernières est terminée par une tache de ce même blanc, et elle est plus courte que les autres. Parmi les pennes de l'aile, la seconde et la troisième sont les plus longues de toutes.

Cet oiseau a eté apporté du cap de Bonne-Espérance par M. Sonnerat.

Longueur totale, six pouces un tiers; bee, six lignes; tarse, sept lignes; queue, environ deux pouces et demi; dépasse les ailes de seize lignes.

# LE CHARDONNERET.

## Fringilla carductic. L.

Beauté du plumage, donceur de la voix, finesse de l'instinct, adresse singulière, docilité à l'épreuve, ce charmant petit oiseau réunit tout, et il ne lui manque que d'être rare et de venir d'un pays éloigné, pour être estimé ce qu'il vaut.

Le rouge cramoisi, le noir velouté, le blanc, le jaune doré, sont les principales couleurs qu'on voit briller sur son plumage, et le mélange bien entendu de teintes plus douces ou plus sombres leur donne encore plus d'éclat; tous les yeux en ont été frappés également, et plusieurs des noms qu'il porte en difsérentes langues sont relatifs à ses belles couleurs. Les noms de chrysomitres, d'aurivittis, de goldfinch, n'ont-ils pas en effet un rapport évident à la plaque jaune dont ses ailes sont décorées; celui de rothvogel, au rouge de sa tête et de sa gorge; ceux d'asteres, d'astrolinus, à l'éclat de ses diverses couleurs; et ceux de poikilis, de varia, à l'effet qui résulte de leur variété? Lorsque ses ailes sont dans leur état de repos, chacune présente une suite de points blancs, d'autant plus apparents qu'ils se trouvent sur un fond noir; ce sont autant de petites taches blanches qui terminent toutes les pennes de l'aile, excepté les deux de trois premières. Les peanes de la queue sont d'un noir encore plus foncé, les six intermédiaires sont terminées de blanc, et les deux dernières ont de chaque côté, sur leurs barbes intérieures, une tache blanche ovale très remarquable. Au reste, tous ces points blancs ne sont pas toujours en même nombre, ni distribués de la même manière (1), et il faut avouer qu'en général le plumage des chardonnerets est fort variable.

(1) Les chardonnerets qui ont les six pennes intermédiaires de la queue terminées de blane s'appellent sizains, ceux qui en ont huit sont appelés huitains; ceux qui en ont quatre sont appelés quatrains; enfi quelques uns n'en ont que deux, et on n'a pas manqué d'attribuer au nombre de ces petites taches la différence qu'on a remarquée dans le chant de chaque individu. On prétend que ce sont les sizains qui chantent le mieux; mais c'est sans aucun fondement, puisque souvent l'oiseau qui étoit sizain pendant l'été devient quatrain après la mue, quoiqu'il chante toujours de même. Kramer dit, dans son Elenchus veget. et anim. Austriæ inferiorie, p. 366, que les pennes de la queue et des ailes ne sont terminées de blanc que pendant l'automne, et qu'eiles sont entièrement noires au printemps. Cela est dit trop généralement. J'ai sous les yeux, anjourd'hui 6 avril, deux mâles chardonnerets qui ont toutes les pennes des alles (excepté les deux premières), et les six intermédiaires de la queue, tetminées de blanc, et qui ont aussi des taches Manches ovales sur le côté intérieur des deux pennes latérals de la queue.

La femelle a moins de rougé que le mâle, et m'a point du tout de noir. Les jeunes ne premnent leur beau rouge que la seconde année; dans les premiers temps, leurs couleurs sont ternes, indécises, et c'est pour cela qu'on les appelle grissis: espendent le jaune des ailes paroît de très bonne heure, aiusi que les taches blanches des pennes de la queue; mais ces taches sont d'un blanc moins pur (\*).

Les males ont un ramage très agréable et très connu : ils commencent à le faire entendre vers les premiers jours du mois de mars, et ils continuent pendant la belle saison ; ils le conservent même l'hiver dans les poèles où ils trouvent la température de printemps (2). Aldrovande leur donne le second rang parmi les oiseaux chanteurs, et M. Draines Barrington ne leur accorde que le sixième. Ils paroissent avoir plus de disposition à prendre le chant du roitelet que celui de tout autre oiseau : on en voit deux exemples; celui d'un joli métis sorti d'un chardonneret et d'une serine, observé à Paris par M. Salerne, et celui d'un chardonneret qui avoit été pris dans le nid deux ou trois jours après qu'il étoit éclos, et qui a été entendu par M. Draines Barrington. Ce dernier observateur suppose, à la vérité, que cet oiseau avoit en secusion d'entendre chanter un roitelet, et que ces sons avoient été, sans doute, les premiers qui eussem frappé son oreille, dans le temps où il commençoit à être sensible au chant et capable d'imitation (3); mais il faudroit donc faire la même supposition pour l'oiseau de M. Sulerne, ou convenir qu'il y a une singulière analogie, quant aux organes de la voix, entre le reitelet et le cherdonneret.

On croit généralement en Angleterre que les chardennerets de la province de Kent chantent plus agréablement que ceux de toutes les autres provinces.

Ces oiseaux sont, avec les pinsons, ceux qui savent le mieux construire leur nid, en rendre le fissa plus sotide, lui donner une forme plus arrendie, je d rois volontiers plus élégante: les matériaux qu'ils

- (1) Observé avant le 25 de jain. J'ai sussi remerqué que les cherdonnerets, teut petits, avoient le bec brun, excepté la pointe et les bords, qui étoient blanchâtres et transparents; ce qui est le contraire de ce que l'on voit dans les adultes.
- (a) J'en ai eu deux qui n'ont pas cessé de gazouiller un seut jour cet hiver, dans une chambre bien fermée, mais sans feu; il est vrai que le plus grand froid n'a été que de huft degrés.
- (3) Olina dit que les jeunes chardonnerets qui sont à portée d'entendre des linottes, des serins, etc., s'approprient leur chant': cependant je sais qu'un jeune chardonneret et une jeune linotte ayant été élevés ensemble, le chardonneret a conservé son ramage pur, et que la linotte l'a adopté au point qu'elle n'en a plus d'autre :il est vsai qu'en l'adoptant elle l'a embelli.

y emploient sont, pour le dehors, la mousse fine, les lichens, l'hépatique, les joncs, les petites racines, la bourre des chardons, tout cela entrelacé avec beaucoup d'art; et pour l'intérieur, l'herbe sèche, le crin, la laine et le duvet. Ils le posent sur les arbres, et par préférence sur les pruniers et nevers; ils choisissent d'ordinaire les branches foibles et qui ont beaucoup de mouvement : quelquefois ils nichent dans les taillis, d'autres fois dans des buissons épineux; et l'on prétend que les jennes chardemnerets qui proviennent de ces dernières nichées ont le plumage un peu plus rembruni, mais qu'ils sont plus gais et chantent mieux que les autres. Olina dit la même chose de ceux qui sont nés dans le mois d'août. Si ces remarques sont fondées, il faudroit élever par préférence les jeunes chardonnerets éclos dans le mois d'août, et trouvés dans des nids établis sur des buissons épineux. La femelle commence à pondre vers le milieu du printemps: cette première ponte est de einq œufs (1), tachetés de brun rougeâtre vers le gros bout. Lorsqu'ils ne viennent pas à bien, elle fait une seconde ponte, et même une troisième lorsque la seconde ne réussit pas; mais le nombre des œufs va toujours en diminoant à chaque ponte. Je n'ai jamais vu plus de quatre cens dans les nids qu'on m'a apportés au mois de juillet, ni plus de deux dans les nids au mois de septembre.

Ces oiseaux ont beaucoup d'attachement pour leurs petits: ils les nourrissent avec des chenilles et d'autres insectes; et si en les prend tous à la fois et qu'on les renferme dans la même cage, ils contimueront d'en avoir soin. Il est vrai que, de quatre jeunes chardonnerets que j'ai fait ainsi nourrir en cage par leurs pège et mère prisonniers, aucun n'a vécu plus d'un mois. J'ai attribué cela à la nourriture, qui ne pouvoit être aussi bien choisie qu'elle l'est dans l'état de liberté, et non à un prétendu désespoir héroique qui porte, dit-on, les chardonnerets à faire mourir leurs petits lorsqu'ils ont perdu l'espérance de les rendre à la liberté pour laquelle ils étoient nés (²).

Il ne faut qu'une seule femelle au mâle chardonneret; et pour que leur union soit féconde, il est à

(1) Belon dit que les chardonnerets font communément huit petits; mais je n'al jamais vu plus de cinq coufs dans une trentaine de nicks de chardonnerets qui m'ent passé sous les yeux.

(a) On ajoute que, si on est venu à bout de faire nourrir les petits en cage par les pére et mère restés libres, ceux-ei, voyant, au bout d'un certain temps, qu'ils ne peuvent les tirer d'esclavage, les empoisonment par compassion avec une certaine herbe. Cette fable ne s'accorde point du tout avec le naturel doux et paisible du chardonneret, qui d'atileurs n'est pas aussi habile dans la connoissance des plantes et de leurs yertus que cette même fable le suppose. propos qu'ils soient tous deux libres. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce mâle se détermine beaucoup plus difficilement à s'apparier efficacement dans une volière avec sa femelle propre qu'avec une femelle étrangère; par exemple, avec une serine de Canarie (1), ou toute autre femelle qui, étant originaire d'un climat plus chaud, aura plus de ressources pour l'exciter.

On a vu quelquefois la femelle chardonneret nicher avec le mâle canari (2); mais cela est rare, et l'on voit, au contraire, fort souvent la femelle canari, privée de tout autre mâle (3), se joindre avec le mâle chardonneret. C'est cette femelle canari qui entre en amour la première, et qui n'oublie rien pour échauffer son mâle du feu dont elle brûle : ce n'est qu'à force d'invitations et d'agaceries, ou plutôt c'est par l'influence de la belle saison, plus forte ici que toutes les agaceries, que ce mâle froid devient ca pable de s'unir à l'étrangère et de consommer cette espèce d'adultère physique; encore faut-il qu'il n'y ait dans la volière aucune femelle de son espèce. Les préliminaires durent ordinairement six semaines, pendant lesquelles la serine a tout le temps de faire une ponte entière d'œuss clairs, dont elle n'a pu obtenir la fécondation, quoiqu'elle n'ait cessé de la solliciter; car ce qu'on peut appeler le libertinage dans les animaux est presque toujours subordonné au grand but de la nature, qui est la reproduction des êtres. Le R. P. Bougot, qui a été déjà cité avec éloge, a suivi avec attention le petit manége d'une serine panachée; en pareille circonstance, il l'a vue

- (') On prétend que les chardonnerets ne se mélent avec aucune autre espèce étrangère. On a tenté inutilement, dit on, de les apparier avec des linottes; mais j'assure hardiment qu'en y employant plus d'art et de soins on réussira non seulement à faire cette combinaison, mais encore beaucoup d'autres. J'en ai la preuve pour les linottes et les tarins: ces derniers s'accoutument encore plus facilement à la société des canaris que les chardonnerets, et cependant on prétend que, dans le cas de concurrence, les chardonnerets sont préférés aux tarins par les semelles canaris.
- (\*) Le R. P. Bougot ayant lâché un mâle et une femeile chardonnerets dans une volière où il y avoit un assez grand nombre de femeiles et de mâles canaris, ceux-ci fécondérent la femeile chardonneret, et son mâle resta vacant. C'est que le mâle canari, qui est fort ardent, et à qui une seule femeile ne suffit pas, avança la femeile chardonneret et la disposa, au lieu que les femeiles canaris, moins ardentes, et qui d'ailleurs avoient leur mâle propre pour les féconder, ne firent aucun frais pour l'étranger et l'abandonnérent à sa froideur.
- (3) Cette circonstance est essentielle; car le R. P. Bougot m'assure que des semelles de canari qui auront un mâle de leur espèce pour quatre, et même pour six, ne se donneront point au mâle chardonneret, à moins que le leur ne puisse pas suffire à toutes, et que, dans ce seul cas, les surnuméraires accepteront le mâle étranger et lui seront même des avances.

s'approcher souvent du mâle chardonneret, s'accroupir comme la poule, mais avec plus d'expression, appeler ce mâle, qui d'abord ne paroît point l'écouter, qui commence ensuite à y prendre intérêt, puis s'échauffe doucement et avec toute la lenteur des gradations (¹); il se pose un grand nombre de fois sur elle avant d'en venir à l'acte décisif, et à chaque fois elle épanouit ses ailes et fait entendre de petits cris: mais lorsque enfin cette femelle, si bien préparée, est devenue mère, il est fort assidu à remplir les devoirs de père, soit en l'aidant à faire le nid (²), soit en lui portant la nourriture tandis qu'elle couve ses œufs ou qu'elle élève ses petits.

Quoique les couvées réussissent quelquefois entre une serine et un chardonneret sauvage pris au battant, néanmoins on conseille d'élever ensemble ceux dont on veut tirer de la race, et de ne les apparier qu'à l'âge de deux ans. Les métis qui résultent de ces unions forcées ressemblent plus à leur père par la forme du bec, par les couleurs de la tête, des ailes, en un mot par les extrémités, et à leur mère par le reste du corps. On a encore observé qu'ils étoient plus forts et vivoient plus long-temps, que leur ramage naturel avoit plus d'éclat, mais qu'ils adoptoient difficilement le ramage artificiel de notre musique (3).

Ces métis ne sont point inféconds; et lorsque l'o vient à bout de les apparier avec une serine, la seconde génération qui provient de ce mélange se rapproche sensiblement de l'espèce du chardonneret: tant l'empreinte masculine a de prépondérance dans l'œuvre de la génération.

Le chardonneret (nº 4, fig. 4) a le vol bas, mais suivi et filé comme celui de la linotte, et non pas bondissant et sautillant comme celui du moineau. C'est un oiseau actif et laborieux; s'il n'a pas quelques têtes de pavot, de chanvre ou de chardons à éplucher pour le tenir en action, il portera et rapportera sans cesse tout ce qu'il trouvera dans sa cage. Il ne faut qu'un mâle vacant de cette espèce dans une volière de canaris pour faire manquer toutes les pontes; il inquiétera les couveuses, se battra avec les mâles, défera les nids, cassera les œufs. On ne croiroit pas qu'avec tant de vivacité et de pétulance les chardonnerets fussent si doux et même si dociles. Ils vivent en paix les uns avec les autres; ils

- (') J'ai ou' dire à quelques oiseieurs que le chardonneret étoit un oiseau froid; cela paroît vrai, surtout lorsqu'on le compare avec les serins; mais lorsqu'une fois son temps est venu, il paroît fort animé, et l'on a vu plus d'un mâle tomber d'épilepsie dans le temps où ils étolent le plus en amour, et où ils chantoient le plus fort.
- (\*) Ils y emploient, dit-on, par préférence, la mousse et le petit foin.
  - (3) Voyez dans ce volume l'histoire du serin.

se recherchent, se donnent des marques d'amitié en toute saison, et n'ont guère de querelles que pour la nourriture. Ils sont moins pacifiques à i'égard des autres espèces: ils battent les serins et les linottes; mais ils sont battus à leur tour par les mésanges Ils ont le singulier instinct de vouloir toujours se coucher au plus haut de la volière, et l'on sent bien que c'est une occasion de rixe lorsque d'autres oiseaux ne veulent point leur céder la place.

A l'égard de la docilité du chardonneret , elle est connue; on lui apprend, sans beaucoup de peine, à exécuter divers mouvements avec précision, à faire le mort, à mettre le feu à un pétard, à tirer de petits seaux qui contiennent son boire et son manger : mais pour lui apprendre ce dernier exercice, il faut savoir l'habiller. Son habillement consiste dans une petite bande de cuir doux de deux lignes de large, percée de quatre trous, par lesquels on fait passer les ailes et les pieds, et dont les deux bouts se rejoignent sous le ventre, sont maintenus par un anneau auquel s'attache la chaîne du petit galérien. Dans la solitude où il se trouve, il prend plaisir à se regarder dans le miroir de sa galère, croyant voir un autre oiseau de son espèce; et ce besoin de société paroît chez lui aller de front avec ceux de première nécessité : on le voit souvent prendre son chènevis grain à grain, et l'aller manger au miroir, croyant sans doute le manger en compagnie.

Pour réussir dans l'éducation des chardonnerets, il faut les séparer et les élever seul à seul, ou tout au plus avec la femelle qu'on destine à chacun.

Madame Daubenton la jeune ayant élevé une nichée entière, les jeunes chardonnerets n'ont été familiers que jusqu'à un certain âge, et ils sont devenus, avec le temps, presque aussi sauvages que ceux qui ont été élevés en pleine campagne par les père et mère. Cela est dans la nature; la société de l'homme ne peut être, n'est en effet que leur pisaller, et ils doivent y renoncer dès qu'ils trouvent une société qui leur convient davantage. Mais ce n'est point là le seul inconvénient de l'éducation commune : ces oiseaux, accoutumés à vivre ensemble, prennent un attachement réciproque les uns pour les autres; et, lorsqu'on les sépare pour les apparier avec une femelle canari, ils font mal les fonctions qu'on exige d'eux, ayant le regret dans le cœur, et ils finissent ordinairement par mourir de chagrin (1).

L'automne, les chardonnerets commencent à se

(1) De cinq chardonnerets élevés ensemble dans la volière de madame Daubenton la jeune, et appariés avec des serines, trois n'ont rien fait du tont : les deux autres ont couvert leur serine, lui ont donné la becquée; mais ensuite ils ont cassé les œuss et sont morts bientôt après. rassembler; on en prend beaucoup en cette saison parmi les oiseaux de passage qui fourragent alors les jardins : leur vivacité naturelle les précipite dans tous les piéges; mais, pour faire de bonnes chasses, il faut avoir un mâle qui soit bien en train de chanter. Au reste, ils ne se prennent point à la pipée, et ils savent échapper à l'oiseau de proie en se réfugiant dans les buissons. L'hiver, ils vont par troupes fort nombreuses, au point que l'on peut en tuer sept ou huit d'un seul coup de fusil : ils s'approchent des grands chemins, à portée des lieux où croissent les chardons, la chicorée sauvage; ils savent fort bien en éplucher la graine, ainsi que les nids de chenilles, en faisant tomber la neige. En Provence, ils se réunissent en grand nombre sur les amandiers. Lorsque le froid est rigoureux, ils se cachent dans les buissons fourrés, et toujours à portée de la nourriture qui leur convient. On donne communément du chènevis à ceux que l'on tient en cage (1). Ils vivent fort long-temps: Gesner en a vu un à Mayence, âgé de vingt-trois ans ; on était obligé toutes les semaines de lui rogner les ongles et le bec, pour qu'il pût boire, manger et se tenir sur son bâton. Sa nourriture ordinaire étoit la graine de pavot. Toutes ses plumes étoient devenues blanches : il ne voloit plus, et il restoit dans toutes les situations qu'on vouloit lui donner. On en a vu dans le pays que j'habite vivre seize à dix-huit ans.

Ils sont sujets à l'épilepsie, comme je l'ai dit plus haut (2), à la gras-fondure, et souvent la mue est pour eux une maladie mortelle.

Ils ont la langue divisée par le bout en petits filets, le bec allongé (3), les bords de l'inférieur rentrants et reçus dans le supérieur, les narines couvertes de petites plumes noires, le doigt extérieur uni au doigt du milieu jusqu'à la première articulation, le tube intestinal long d'un pied, de légers vestiges de cœcum, une vésicule du fiel, le gésier musculeux.

Longueur totale de l'oiseau, cinq pouces quelques

(') Quoiqu'il soit vrai, en général, que les granivores vivent de grain, il n'est pas moins vrai qu'ils vivent aussi de chenilles, de petits scarabées et autres insectes, et même que c'est cette dernière nourriture qu'ils donnent à leurs petits. Ils mangent aussi avec grande avidité de petits filets de veau cuit; mais ceux qu'on élève préférent au bout d'un certain temps la graine de chènevis et de navette à toute autre nourriture.

(\*) On prétend qu'elle est occasionnée par un ver mince et long qui se glisse entre cuir et chair dans sa cuisse, et qui sort quelquefois de lui-même en perçant la peau, mais que l'oiseau arrache avec son bec lorsqu'il peut le saisir. Je ne doute pas de l'existence de ces vers dont parle Frisch; mais je doute beaucoup qu'ils soient une cause d'épilepsie.

(3) Les jeunes chardonnerets l'on moins allongé à proportion.

lignes; hes, six lignes; vol, buit à neuf pouces; queue, deux peuces : elle est composée de douze penses, un peu fourchue, et elle dépasse les ailes d'environ dix à enze lignes.

#### Variétés du Chardonneret.

Quoique cet oiseau ne perde pas son rouge dans la cage aussi promptement que la linotte, cependant son plumage y éprouve des altérations considérables et fréquentes, comme il arrive à tous les oiseaux qui vivent en domesticité. J'ai déjà parlé des variétés d'âge et de sexe, comme aussi des différences multipliées qui se trouvent entre les individus, quant au nombre et à la distribution des petites taches blanches de la queue et des ailes, et quant à la teinte plus ou moins brune du plumage; je ne ferai mention ici que des variétés principales que j'ai observées, ou qui ont été observées par d'autres (¹), et qui me paroissent n'être, pour la plupart, que des variétés individuelles et purement accidentelles.

١.

#### LE CHARDONNERET A POITRINE JAUNE.

Il n'est pas rare de voir des chardonnerets qui ont les côtés de la poitrine jaunes, et qui ont le tour du bec et les pennes des ailes d'un noir moins soncé. On croit s'être aperçn qu'ils chantoient mieux que les autres. Ce qu'il y a de certain, c'est que la semelle a les côtés et la poitrine jaunes comme le mâle.

Ħ.

#### LE CHARDONNERET A SOURCILS ET FRONT BLANCS.

Tout ce qui est ordinairement rouge autour du bec et des yeux, dans les oiseaux de cette espèce, étoit blanc dans celui-ci. Aldrovande, qui l'a observé, ne parle d'aucune autre différence. J'ai vu un chardonneret qui avoit en blanc tout ce qui est en noir sur la tête des chardonnerets ordinaires.

(1) Je ne mettrai pas au nombre de ces variétés le chardonneret à tête brune (vertics fuseo) dont parle Gesner, sur la foi d'un out-dire (page 243), comme d'une race distincte de la race ordinaire, ni des variétés rapportées par M. Salerne d'après les oiseleurs orléanois, teffes que le vert-pré, qui a du vert au gvos de l'aile; le charbonnier, qui a la barbe noire, le corps plus petit, le plumage plus grisâtre, et qui est plus plein de chant (Hist. nat. des oiseaux, page 276). Je chardonneret à quatre pieds dont Aldrovande sait mention (Orsaé hologie, tom. II, page 803).

111.

# LE CHARDONNERET A TÊTE RAYES DE NOUGE ET DE JAUNE.

Il a été trouvé en Amérique; mais probablement il y avoit été porté. J'ai remarqué, dans plusieurs chardenmerets, que le rouge de la tête et de la gorge étoit varié de quelques numees de jaune, et sussi de la couleur noirâtre du fond des plumes, laquelle perçoit en quelques endroits à travers les belles couleurs de la superficie.

IV.

#### LE CHARDONNERET A CAPUCHON NOIR.

A la vérité, le rouge propre aux chardonnerets se retrouve ici, mais par petites taches semées sur le front. Cet oiseau a encore les ailes et la queue du chardonneret: mais le dos et la poitrine sont d'un brun jaunâtre, le ventre et les cuisses d'un blanc assez pur, l'iris jaunâtre, le bec et les pieds couleur de chair.

Albin avoit appris d'une personne digne de foi que cet individu étoit né d'une femelle chardonne-ret fécondée par une alouette mâle; mais un seul témoignage ne sufait pas pour constater un pareil fait. Albin ajoute en confirmation que son métis avoit quelque chose de l'alouette dans son ramage et dans ses manières.

V.

#### LE CHARDONNERET BLANCHATRE.

Excepté le dessus de la tête et la gorge, qui étoient d'un beau rouge comme le chardonneret ordinaire, la queue, qui étoit d'un cendré brun, et les ailes qui étoient de la même couleur, avec une bande d'un jaune terne, cet oiseau avoit en effet le plumage blanchêtre.

VI.

#### LE CHARDONNERET BLANC. ( Nº 4, FIG. 2.)

Celui d'Aldrovande avoit sur la tête le même rouge qu'ont les chardonnerets ordinaires, et de plus quelques pennes de l'aile bordées de jaune; tout l' reste étoit blanc.

Celui de M. l'abbé Aubry a une teinte jaune ser les couvertures supérieures des aites; quelques pennes moyennes noires depuis la moitié de leur longueur, terminées de blanc; les pieds et les ongles blancs, le bec de la même couleur, mais noirâtre vers le bout.

J'en ai vu un chez M. le baron de Goula, qui avoit la gorge et le front d'un rouge foible, le reste

de la tête noiratre; tout le dessous du corps blane, légèrement teinté de gris cendré, mais plus pur immédiatement au-dessous du rouge de la gorge, et qui remontoit jusqu'à la calotte noirâtre ; le jaune de l'aile du chardonneret ; les couvertures supérieures olivatres; le reste des ailes blanc, un peu plus cendré sur les pennes méyennes les plus proches du corps; la queue à peu près du même blanc; le bec d'un blane rose et fort allongé; les pieds couleur de chair. Cette dernière variété est d'autant plus intéressante qu'elle appartient à la nature : l'oiseau avoit été pris adulte dans les champs.

Gesner avoit entendu dire qu'on en trouvoit de tout blancs dans le pays des Grisons, et tel est celui que nous avons fait représenter dans les planches

enhaninées.

#### VII.

#### LE CHARBORNERET NOIR.

On en a vu plusieurs de cette couleur. Celui d'Aspernaez, dent parle André Schenberg Anderson, étoit devenu entièrement noir après, avoir été longtemps en cage.

La même altération de couleur a eu lieu, dans les mêmes circonstances, sur un chardonneret que l'on nourrissoit en cage dans la ville que j'habite; il étoit noir sans exception.

Celui de M. Brisson avoit quatre pennes de l'aile. depuis la quatrième à la septième inclusivement, bordées d'ane belle couleur soufre au-dehors, et de blanc à l'intérieur, ainsi que les moyennes, une de ces dernières terminée de blanc; enfin, le bec, les pieds et les ongles blanchatres. Mais la description la plus exacte ne représente qu'un moment de l'individu, et son histoire la plus complète qu'un moment de l'espèce; c'est à l'histoire générale à représenter, autent qu'il est possible, la suite et l'enchaînement des différents états par où passent et les individus et les espèces.

Il y a actuellement à Beaune deux chardonnerets noirs, sur lesquels je me suis procuré quelques éclaircissements : ce sont deux mâles ; l'un a quatre ans, l'autre est plus âgé; ils ont l'un et l'autre essayé trois maes, et ont recouvré trois fois leurs conferrs, qui étoient très belles ; c'est à la quatrième mue qu'ils sont devenos d'un beau noir lustré sans mélange. Ils conservent cette nouvelle coulour depuis huit mois: mais il paroît qu'elle n'est pas plus fixe que la première, car on commence à apercevoir (25 mars) du gris sur le ventre de l'un de ces oiseaux, du rouge sur sa tête, du roux sur son dos, du jaune sur les pennes de ses afles (1), du blanc à

(1) Les première, seconde, cinquième, sixième, septième et onzième de l'une des ailes, et quelques unes de l'autre.

leurs extremités et sur le bec. Il seroit curieux de rechercher l'influence que peuvent avoir dans ces changements de couleurs la nourriture, l'air, la température, etc. On sait que le chardonneret électrisé par M. Klein avoit entièrement perdu, simois après, non seulement le rouge de sa tête, mi la belle plaque citrine de ses ailes.

#### VIII.

#### LE CHARDONNERET MOIR A TÊTE ORANGÉE.

Aldrevande treuvoit cet oiseau si différent du chardonneret ordinaire, qu'il le regardoit non comme étant de la même espèce, mais seulement du même genre. Il étoit plus gros que le chardonneret, et aussi gros que le pinson; ses yeux étoient plus grands à proportion : il avoit le dessus du corps noirâtre, la tête de même couleur, excepté que sa partie antérieure, près du bec, étoit entourée d'une zone d'un orangé vif; la poitrine et les couvertures supérieures des ailes d'un noir verdâtre : le bord extérieur des pennes des ailes de même, avec une bande d'un jaune foible, et non d'un beau citron comme dans le chardonneret; le reste des pennes noir, varié de blanc; celles de la queue noires, la plus extérieure bordée de blanc à l'intérieur; le ventre d'un cendré brun.

Ce n'est point les une altération de couleur produite par l'état de captivité; l'oiseau avoit été pris dans les environs de Ferrare, et envoyé à Aldrovande.

#### IX.

#### LE CHARDQNNERET MÉTIS.

On a vu beaucoup de ces métis; il seroit infini et encore plus inutile d'en donner ici toutes les descriptions. Ce qu'on peut dire en général, c'est qu'ils ressemblent plus au père par les extrémités, et à la mère par le reste du corps, comme cela a lieu dans les mulets des quadrupèdes. Ce n'est pas que je regarde absolument ces métis comme de vrais mulets : les mulets viennent de deux espèces différentes, quoique voisines, et sont presque toujours stériles, au lieu que les métis résultant de l'accouplement de deux espèces granivores, telles que les serins, chardonnerets, verdiers, tarins, bruants, linottes, sont féconds, et se reproduisent assez facilement, comme on le voit tous les jours. Il pourroit donc se faire que ce qu'on appelle différentes espèces parmi les granivores ne fussent en effet que des races diverses, appartenant à la même espèce, et que leurs mélanges ne fussent réellement que des croisements de races, dont le produit est perfectionné, comme il arriv ordinairement On remarque en effet que les

métis sont plus grands, plus forts, qu'ils ont la voix plus sonore, etc.: mais ce ne sont ici que des vues; pour conclure quelque chose, il faudroit que des amateurs s'occupassent de ces expériences et les suivissent jusqu'où elles peuvent aller. Ce que l'on peut prédire, c'est que plus on s'occupera des oiseaux, de leur multiplication, du mélange, ou plutôt du croisement des races diverses, plus on multipliera les prétendues espèces. On commence déjà à trouver dans les campagnes des oiseaux qui ne ressemblent à aucune des espèces connues. J'en donnerai un exemple à l'article du tarin.

Le métis d'Albin provenoit d'un mâle chardonneret élevé à la brochette, et d'une femelle canari : il avoit la tête, le dos et les ailes du chardonneret, mais d'une teinte plus foibte; le dessous du corps et les pennes de la queue jaunes, celles-ci terminées de blanc. J'en ai vu qui avoient la tête et la gorge orangées; il sembloit que le rouge du mâle se fût mêlé, fondu avec le jaune de la femelle.

# LE CHARDONNERET A QUATRE RAIES.

Fringilla Lulensis. Gnel.

Ce qu'il y a de remarquable dans cet oiseau, ce sont ses ailes, dont la base est rousse, et qui ont, outre cela, quatre raies transversales de diverses couleurs dans cet ordre, noir, roux, noir, blanc; la tête et tout le dessus du corps, jusqu'au bout de la queue, sont d'un cendré obscur; les pennes des ailes sont noirâtres; la poitrine rouge, la gorge blanche, le ventre blanchâtre, et le bec brun. Ce chardonneret se trouve dans les contrées qui sont à l'ouest du golfe de Bothnie, aux environs de Lulhea.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT AU CHARDONNERET.

I.

# LE CHARDONNERET VERT.

OU LE MARACAXAO.

Fringilla Melba. L.

M. Edwards, qui le premier a observé et décrit cet oiseau, donne la figure du mâle dessinée d'après le vivant, pl. CCLXXII; et celle de la femelle dessinée d'après le mort, pl. CXXVIII. De plus, il nous apprend, dans une addition qu'il a mise à la tête de son premier volume, que c'est un oiseau du Brésil.

Ce mâle a le bec, la gorge et la partie antérieure de la tête d'un rouge plus ou moins vif, excepté un petit espace entre le bec et l'œil qui est bleuâtre; le derrière de la tête, du cou, et le dos, d'un vert jaunâtre; les couvertures supérieures des ailes et les pennes moyennes verdâtres, bordées de rouge; les grandes pennes presque noires; la queue et ses couvertures supérieures d'un rouge vif, les couvertures inférieures d'un gris cendré; tout le dessous du corps rayé transversalement de brun, sur un fond qui est vert d'olive à la poitrine, et qui va toujours s'éclaircissant, jusqu'à devenir tout-à-fait blanc sous le ventre. Cet oiseau est de la grosseur de nos chardonnerets; il a le bec fait de même et les pieds gris

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a le bec d'un jaune clair; le dessus de la tête et du cou cendré; la base des ailes et le croupion d'un vert jaunâtre, comme le dos, sans aucune teinte de rouge; les pennes de la queue brunes, bordées en dehors d'un rouge vineux : les couvertures inférieures blanches et les pieds couleur de chair.

п

# LE CHARDONNERET JAUNE.

Fringilla tristis. Gmbl.

Tous ceux qui ont parlé de cet oiseau (nº 202, fig. 2) se sont accordés à lui donner le nom de chardonneret d'Amérique: mais, pour que cette dénomination fût bonne, il faudroit que l'oiseau à qui on l'a appliquée fût le seul chardonneret qui existat dans tout le continent du Nouveau Monde; et non seulement cela est difficile à supposer, mais cela est démenti par le fait même, puisque le chardonneret de l'article précédent est aussi d'Amérique. J'ai donc cru devoir changer cette dénomination trop vague en une autre qui annonçât ce qu'il y a de plus remarquable dans le plumage de l'oiseau. Le chardonneret jaune a le bec à très peu près de même forme et de même couleur que notre chardonneret ; le front noir, ce qui est propre au mâle; le reste de la tête, le cou, le dos et la poitrine, d'un jaune éclatant; les cuisses, le bas-ventre, les couvertures supérieures et inférieures de la queue, d'un blanc jaunatre; les petites couvertures des ailes jaunes à l'extérieur, blanchâtres à l'intérieur, et terminées de blanc; les grandes couvertures noires, et terminées d'un blanc légèrement nuancé de brun, ce qui forme deux raies transversales bien marquées sur les ailes, qui sont noires; les pennes moyennes terminées de blanc; celles qui avoisinent le dos, et leurs couvertures, bordées de jaune ; les pennes de la queue, au nombre de douze, égales entre elles, noires dessus, cendrées

dessous: les latérales blanches à l'intérieur vers le bout; le bec et les pieds couleur de chair.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a pas le front noir, mais d'un vert olive, ainsi que tout le dessus du corps, et en ce que le jaune du croupion et du dessus du corps est moins brillant, le noir des ailes moins foncé, et au contraire les raies transversales moins claires; enfin en ce qu'elle a le ventre tout blanc, ainsi que les couvertures inférieures de la queue.

Le jeune mâle ne diffère de la femelle que par son front noir.

La femelle observée par M. Edwards étoit seule dans sa cage, et cependant elle pondit, au mois d'août 1755, un petit œuf gris de perle, sans aucune tache: mais ce qui mérite plus d'attention, c'est que M. Edwards ajoute que constamment cette femelle a mué deux fois par an; savoir, aux mois de mars et de septembre. Pendant l'hiver, son corps étoit tout-à-fait brun; mais la tête, les ailes et la queue conservoient la même couleur qu'en été. Le mâle étant mort trop tôt, on n'a pu suivre cette observation sur lui, mais il est plus que vraisemblable qu'il auroit mué deux fois comme sa femelle, et comme les bengalis, les veuves, les ministres et beaucoup d'autres espèces des pays chauds.

L'individu observé par M. Brisson avoit le ventre, les slancs, les couvertures inférieures de la queue et des ailes, du même jaune que le reste du corps; les couvertures supérieures de la queue d'un gris blanc; le bec, les pieds et les ongles, blancs: mais la plupart de ces différences peuvent venir des différents états où l'oiseau a été observé. M. Edwards l'a dessiné vivant; il paroît aussi qu'il étoit plus grand que celui de M. Brisson.

Catesby nous apprend qu'il est fort rare à la Caroline, moins à la Virginie, et très commun à la Nouvelle-York; celui qui est représenté dans les planches enluminées venoit du Canada, où le P. Charlevoix a vu plus d'un individu de la même espèce.

Longueur totale, quatre pouces un tiers; bec, cinq à six lignes; tarse, de même; vol, sept pouces un quart; queue, dix-huit lignes, composée de douze pennes égales; dépasse les ailes de six lignes.

#### LE SIZERIN.

#### Fringilla Linaria. L.

11. Brisson appelle cet oiseau petite linotte de vignes. Je ne lui conserve point le nom de linotte, parce qu'il me semble avoir plus de rapport avec le tarin, et que d'ailleurs son ramage est fort inférieur à celui de la linotte. Gesner dit qu'on lui a donné le

nom de tschet-scherle, d'après son eri qui est fort aigu; il ajoute qu'il ne paroît guère que tous les cinq ou tous les sept ans (¹), comme les jaseurs de Bohème, et qu'il arrive en très grandes troupes. On voit, par le témoignage des voyageurs, qu'il pousse quelquefois ses excursions jusqu'au Groenland. M. Frisch nous apprend qu'en Allemagne il passe en octobre et en novembre, et qu'il repasse en février.

J'ai dit qu'il tenoit plus du tarin que de la linotte: c'étoit l'avis de Gesner et celui de M. le docteur Lottinger, qui connoît bien ces petits oiseaux. M. Frisch va plus loin; car, selon lui, le tarin peut servir d'appeau pour attirer les sizerins dans les piéges au temps du passage, et ces deux espèces se mêlent et produisent ensemble. Aldrovande a trouvé au sizerin beaucoup de ressemblance avec le chardonneret, et l'on sait qu'un chardonneret approche fort d'un tarin qui auroit du rouge sur la tête. Un oiseleur qui a beaucoup de pratique et peu de lecture m'a assuré. en voyant la figure enluminée du sizerin, qu'il avoit pris plusieurs fois des oiseaux semblables à celui-là pêle-mêle avec des tarins, auxquels ils ressembloient fort, mais surtout les femelles aux femelles; seulement elles ont le plumage plus rembruni et la queue plus courte. Enfin M. Linnæus remarque que ces oiseaux se plaisent dans les lieux plantés d'aunes, et Schwenckfeld met la graine d'aune parmi celles dont ils sont friands; or on sait que les tarins aiment beaucoup la graine de cet arbre, ce qui est un nouveau trait de conformité entre ces deux espèces: d'ailleurs les sizerins ne mangent point de navette comme la linotte, mais bien du chènevis, de la graine d'ortie-grièche, de chardon, de lin, de pavot, les boutons des jeunes branches de chêne, etc. Ils se mêlent volontiers aux autres oiseaux. L'hiver est la saison où ils sont le plus familiers, on les approche alors de très près sans les effaroucher (2); en général, ils sont peu défiants et se prennent facilement aux gluaux.

Le sizerin (n° 451, fig. 2) fréquente les bois : il se tient souvent sur les chênes, y grimpe comme les mésanges, et s'accroche comme elles à l'extrémité des petites branches : c'est de là que lui est

(1) Tout ce qui n'est point ordinaire produit des erreurs encore plus extraordinaires. Les uns ont dit que l'apparition des troupes nombreuses de sizerins annonçoit la peste; d'autres, que ce n'étoit autre chose que des rats qui se métamorphosoient en oiseaux avant l'hiver, et qui reprenoient leur forme de rats au printemps: on expliquoit ainsi pourquoi il n'en paroît jamais l'été. (Voyez Schwenckfeld, page 344.)

(\*) Ces observations sont de M. Lottinger. Schwenckfeld rapporte qu'on prit une quantité prodigieuse de sizerins au commencement de l'hiver ce l'an 1602. vonu probablement le nom de linaria truncalis, et peut-être celui de petit-chêne.

Les sizerins prenuent beaucoup de graisse, et sont un fort hen manger. Schwenchfeld dit qu'ils ont un jahot comme des peules, indépendamment de la petite poche formée par la dilatation de l'œsophage, avant son insertion dans le gésier; ce gésier est musculeux comme dans tous les granivores, et l'on y trouve besucoup de petits cafiloux.

Le mâle a la poirrine et le sommet de la tête rouges, deux raies blanches transversales sur les ailes, le resta de la tête et tout le dessus du corps mêlés de brun et de roux clair; la gorge brane; le ventre et les couvertures inférieures de la queue et des ailes d'un blane roussatre; leurs pennes brunes, bordées tout autour d'une souleur plus claire; le bec jaunâtre, mais brun vers la pointe; les péeds bruns. Les individus observés par sechwenckfeld avoient le dos cendré.

La femelle n'a du rouge que sur la tête, encore tst-il moins vif. M., Linnœus le lui refuse tout-àfait; mais peut-être que la femelle qu'il a examinée avoit été long-temps en cage.

Klein raconte qu'ayant étectrisé au printemps un de ces oiseaux avec un chardonneret, sens leur causer d'incommodité apparente, ils moururent tous deux au mois d'octobre suivant, et tous deux la même nuit: mais, ce qui est à observer, c'est que tous deux avoient entièrement pends leur rouge.

Longueur totale, cinq pences et plus; vol, huit pouces at demi; hee, cinq à six lignes; queue, deux pouces un quart: elle est un peu fourchue, composée de douze penses, et elle dépasse les ailes de plus d'un pouce.

## LE TARIN(1).

## Fringilla spinus. L.

De tous les granivores, le chardement est celui qui passe pour avoir le plus de rapport au tarin: tous deux ont le bec allongé, un peu grêle vers la pointe; tous deux ont les mœurs douces, le naturel docfie et les mouvements viss. Quelques natura-fistes, frappés de ces traits de ressemblance et de la grande analogie de nature qui se trouve entre ces siseaux, puisqu'ils s'apparient et produisent ensemble des métis féconds, les ont regardés comme deux espèces voisines appartenant au même gonre; on pourroit même, seus ce dernier point de vue, les rapporter avec tous nes granivores, comme autant de variétés, ou, si l'on veut, de races constantes, à

(') Lucre, en Provence; en françois, terin, terin, stion quelques uns, et même tirin.

une seule at même espèce, puisque tous se mêlent et produisent ensemble des individus fécends. Mais cette analogie fondamentale entre ces races diverses doit nous rendre plus attentifs à remarquer leurs différences, afin de pouvoir reconnoître l'étendue des limites dans lesquelles la nature semble se jouer, et qu'il faut avoir mesurées, ou du moins estimés par approximation, ayant d'oser déterminer l'identité des espèces.

Le tarin (nº 485, fig. 5) est plus petit que le char donneret; il a le bec un peu plus court à proportion, et son plumage est tout différent: il n'a point de rouge sur la tête, mais du noir; la gorge brune; le devant du con, la poitrine et les pennes latérales de la queue jaunes; le ventre blanc jaunâtre; le dessus du corps d'un vert d'olive moucheté de noir, qui prend une teinte de jaune sur le croupion, et plus encore sur les couvertures supérieures de la queue.

A l'égard des qualités plus intérieures et qui dépendent immédiatement de l'organisation ou de l'instinct, les différences sont encore plus grandes. Le tarin a un chant qui lui est particulier, et qui pe vaut pas celui du chardonneret; il recherche beaucoup la graine de l'aune, à laquelle le chardonneret ne touche point, et il ne lui dispute guère celle du chardon; il grimpe le long des branches, et se suspend à leur extrémité comme la mésange; en sorte qu'on pourroit le regarder comme une espèce moyenne entre la mésange et le chardonneret. De plus, il est oiseau de passage, et, dans ses migrations, il a le vol fort élevé: on l'entend plutôt qu'on me l'aperçoit; au lieu que le chardonneret reste toute l'année dans nos pays, et ne vole jamais bien haut. Rafin, l'on ne voit pas ces deux races faire volontirement société entre elles.

Le tarin apprend à faire aller la galère comme le chardonneret; fi n'a pas moins de docilité que lui, et, quoique moins agissant, il est plus vif à certains égards, et vif par gaieté: toujours éveillé le premier dans la volière, il est aussi le premier à gazonifler et à mettre les autres en train (1); mais comme il ne cherche point à nuire, il est sans défiance, et donne dans tous les piéges, glueux, trébuchets, filets, etc. On l'apprivoise plus facilement qu'aucun autre oiseau pris dans l'âge adulte; il ne faut pour cela que lui présenter habituellement dans les mains une nourriture mieux choisie que celle qu'il a à sa disposition, et bientôt il sera aussi apprivoisé que le serin le plus familier. On peut même l'accoutumer à venir se poser sur la main au bruit d'une sonnett:: il ne s'agit que de la faire sonner dans les commercements, chaque fois qu'on lui donne à manger; car la mécanique subtile de l'association des perceptions

(1) Les oiscleurs l'appellent yulgairement souls #

a aussi lieu chez les animaux. Queique le tarin semble choisir avec soin sa nourriture, il ne laisse pas de manger beaucoup, et les perceptions qui tiennent de la gourmandise paroissent avoir une grande influence sur lui; cependant ce n'est point là sa passion dominante, ou du moins elle est subordonnée à une passion plus noble : il se fait toujours un ami 'dans la volière parmi ceux de son espèce, et, à leur défaut, parmi d'autres espèces; il se charge de nourrir cet ami comme son enfant, et de lui donner lu becquée. Il est assez singulier que, sentant si vivement le besoin de consommer, il sente encore plus vivement le hesoin de donner. Au reste, il boit sudant qu'il mange (1), ou du moins il boit très souvent ; mais il se baigne peu : on a observé qu'il entre rarement dans l'eau, mais qu'il se met sur le bord de la baignoire, et qu'il y plonge seulement le bec et la postrine sans faire beaucoup de mouvements (2), excepté peut-être dans les grandes chaleurs.

On prétend qu'il niche dans les îles du Rhiu, en Franche-Comté, en Suisse, en Grèce, en Hongrie, et par prélérence dans les forêts en montagne. Son nid est fort difficile à trouver, et si difficile, que c'est une opinion reçue permi le peuple, que ces petits oiseaux savent le rendre invisible par le moyen d'une certaine pierre : aussi personne ne nous a donné de détails sur la ponte des tarins. M. Frisch dit qu'ils font ou plutôt qu'ils cachent leur nid dans des trous : M. Cramer croit qu'ils le cachent dans les seuilles, et que c'est la raison pourquoi on n'en trouve point : mais on sent bien que cela n'est point applicable à la plupart de nos previnces; autrement il faudreit que les tarins enx-mêmes demeurassent aussi cachés tout l'été dans les mêmes trous, puisqu'en n'y en voit jamais dans cette saison.

Si l'on vouloit prendre une idée de leurs procédés dans les diverses opérations qui ont rapport à la multiplication de l'espèce, il n'y auroit qu'à les faire nicher dans une chambre; cela est possible, quoiqu'on l'ait tenté plusieurs fois sans succès : mais il est plus ordinaire et plus aisé de croiser cette race avec celle des serins; il y a une sympathie marquée entre ces deux races, au point que, si on lâche un tarin dans un endroit où il y ait des canaris en volière, il ira droit à eux-, s'en approchera autant qu'il sera possible, et que ceux-ci le rechercheront aussi avec empressement; et si on lâche aussi dans la même chambre un mâle et une femelle tarin avec un ben nombre de canaris, ces derniers, comme on l'a déjà remarqué, s'apparieront indifféremment sentre eux et avec les tarins(1), surtout avec la femelle, car le mâle reste quelquefois vacant.

(') Aussi les oiseleurs en prennent-ils heancomp à l'abreuvoir.

(\*) Observé par M. Daubenton le jeune.

Lorsqu'un tarin s'est apparié avec une semelle canari, il partage tous ses travaux avec beaucoup de zèle; il l'aide assidument à porter les matériaux du nid et à les employer, et ne cesse de lui dégorger la nourriture tandis qu'elle couve: mais, malgré toute cette bonne intelligence, il faut avouer que la plupart des œus restent clairs. Ce n'est point assez de l'union des cœurs pour opérer la fécondation, il faut de plus un certain accord dans les tempéraments, et à cet égard le tarin est fort au-dessous de la femelle canari. Le peu de métis qui proviennent de leur union tiennent du père et de la mère.

En Allemagne le passage des tarins commence en octobre, et même plus tôt: ils mangent alors les graines de houblon, au grand préjudice des propriétaires; on reconnoît les endroits où ils se sont arrêtés, à la quantité de feuilles dont la terre est jonchée. Ils disparoissent tout-à-fait au mois de décembre, et reviennent au mois de février: chez nous, ils arrivent au temps de la vendange et repassent lorsque les arbres sont en fleurs; ils aiment surtout la fleur du pommier.

En Provence, ils quittent les bois et descendent des montagnes sur la fin de l'automne; on en trouve alors des volées de deux cents et plus, qui se posent tous sur le même arbre, ou ne s'éloignent que très peu. Le passage dure quinze ou vingt jours, après quoi on n'en voit presque plus.

Le tarin de Provence distrère du nôtre en ce qu'il est un peu plus grand et d'un plus beau jaune; c'est une petite variété du climat.

Ces oiseaux ne sont point rares en Angleterre, comme le croyoit Turner (4); on en voit, au temps du passage, comme ailleurs : mais il en passe quelquefois un très grand nombre, et d'antres fois très peu. Les grands passages ont lieu tous les trois ou quatre aus : on en voit alors des nuées que quelques uns ont crues apportées par le vent.

Le ramage du tarin n'est point désagréable, quoique fort inférieur à celui du chardonneret, qu'il s'approprie, dit-ou, assez facilement; il s'approprieroit de même celui du serin, de la linotte, de la fauvette, etc., s'il étoit à portée de les entendre dès le premier age.

Suivant Olina, cet oiseau vit jusqu'à dix ans (2); la fomelle du R. P. Bougot, dont j'ai parlé ci dessus,

cinq années de suite, une femelle tarin faire régulièrement trois pontes par an avac le même mâle canari, et les quatre années mivantes, faire deux pontes par an avec un autre mâle, le premier étant mort.

(1) Je dis cela sur la foi de Wilinghby, page 192. Cependant les auteurs de la Zoologie britannique avouent qu' le n'ent jemais vu cet olseau dans leur pays; d'ent l'on peut conclure légitimement que du moins il n'y est pas commun.

(a) Ceux qu'on tient à la galère vissent besucceup moins.

<sup>(</sup>A Le R. P. Bougot, de qui je tiens ces faits, a vu

est parvenue à cet âge; mais il faut toujours se souvenir que les femelles d'oiseaux vivent plus que leurs mâles. Au reste, les tarins sont peu sujets aux maladies, si ce n'est à la gras-fondure, lorsqu'on ne les nourrit que de chènevis.

Le mâle tarin a le sommet de la tête noir, le reste du dessus du corps olivâtre, un peu varié de noirâtre; le croupion teinté de jaune; les petites couvertures supérieures de la queue tout-à-fait jaunes; les grandes olivâtres, terminées de cendré; quelquefois la gorge brune, et même noire (1); les joues, le devant du cou, la poitrine et les couvertures inférieures de la queue, d'un beau jaune citron; le ventre blancjaunâtre ; les flancs aussi, mais mouchetés de noir; deux raies transversales olivâtres ou jaunes sur les ailes, dont les pennes sont noirâtres, bordées extérieurement de vert d'olive; les pennes de la queue jaunes, excepté les deux intermédiaires, qui sont noiratres, bordées de vert d'olive; toutes ont la côte noire; le bec a la pointe brune, le reste est blanc et les pieds sont gris.

La femelle n'a pas le dessus de la tête noir comme le mâle, mais un peu varié de gris; et elle n'a la gorge ni jaune, ni brune, ni noire, mais blanche.

Longueur totale, quatre pouces trois quarts; bec, cinq lignes; vol, sept pouces deux tiers; queue, vingt-une lignes, un peu fourchue, dépasse les ailes de sept à huit lignes.

### Variétés dans l'espèce du Tarin.

I.

On m'apporta, l'année passée, au mois de septembre, un oiseau pris au trébuchet, lequel ne pouvoit être qu'un métis de tarin et de canari, car il avoit le bec de celui-ci, et à peu près les couleurs du premier : il s'étoit sans doute échappé de quelque vollère. Je n'ai point eu occasion de l'entendre chan-ler, ni d'en tirer de la race, parce qu'il est mort au mois de mars suivant; mais M. Guys m'assure en général que le ramage de ces métis est très varié et très agréable. Le dessus du corps étoit mêlé de gris, de brun et d'un peu de jaune olivâtre : cette dernière couleur dominoit derrière le cou, et étoit pres-

(') Tous les mâles adultes n'ont pas la gorge noire ou brune; j'en ai tenu qui l'avoient du même jaune que la poitrine, et qui avoient d'ailleurs toutes les marques distinctives du mâle. J'ai eu occasion de voir cette tache noire se former par degrés dans un individu pris au filet: elle étoit d'abord de la grosseur d'un petit pois; elle s'est étendue insensiblement jusqu'à six iignes de longueur et quatre lignes de largeur dans l'espace de dix-huit mois, et encore à présent 8 avril), elle semble continuer de croître et de s'étendre. Ce tarin m'a paru plus beau que les autres, et sa poitrine d'un plus beau jaune.

que pure sur le croupion, le devant du cou et la poitrine jusqu'aux jambes; enfin elle bordoit toutes les pennes de la queue et des ailes, dont le fond étoit noirâtre, et presque toutes les couvertures supérieures des pennes des ailes.

Longueur totale, quatre pouces un quart; bec, trois lignes et demie; vol, sept pouces et demi; queue, vingt-deux lignes; un peu fourchue, dépassant les ailes de neuf lignes, l'ongle postérieur étoit le plus long de tous...; l'œsophage, deux pouces trois lignes, dilaté en forme de petite poche avant son insertion dans le gésier, qui étoit musculeux et doublé d'une membrane cartilagineuse sans adhérence; tube intestinal, sept pouces un quart; une petite vésicule du fiel; point de cœcum.

II.

### LE TARIN DE LA NOUVELLE-YORK (Nº 202).

Il suffit de comparer cet oiseau avec le tarin d'Europe pour voir que ce n'est qu'une variété de climat : il est un peu plus gros et a le bec un peu plus court que le nôtre; il a la calotte noire; le jaune de la gorge et de la poitrine remonte derrière le cou et forme une espèce de collier; cette même couleur borde la plupart des plumes du haut du dos, et reparoît encore au bas du dos et sur le croupion; les couvertures supérieures de la queue sont blanches; les pennes de la queue et des ailes sont d'un beau noir, bordées et terminées de blanc ; tout le dessous du corps est d'un blanc sale. Comme les tarins sont des oiseaux voyageurs, et qu'ils ont le vol très élevé, il peut se faire qu'ils aient franchi les mers qui séparent les deux continents du côté du nord : il est possible aussi qu'on ait porté dans l'Amérique septentrionale des tarins d'Europe, et qu'en s'y perpétuant ils aient éprouvé quelques changements dans leur plumage.

III.

#### L'OLIVAREZ.

Le dessus du corps olivâtre; le dessous citron; la tête noire; les pennes de la queue et des ailes noirâtres, bordées plus ou moins de jaune clair; les ailes marquées d'une raie jaune: tout cela ressemble fort à notre tarin et à celui de la Nouvelle-York; il est de la même grosseur et modelé sur les mêmes proportions; on ne peut s'empêcher de croire que c'est le même oiseau qui, s'étant répandu depuis peu de temps dans ces différents climats, n'en a pas encore subi toute l'influence.

La femelle a le sommet de la tête d'un gris brun, et les joues citron, ainsi que la gorge.

C'est un oiseau qui chante très bien, et qui surpasse à cet égard tous les siseaux de l'Amérique méridionale. On le trouve aux environs de Buénos-Ayres et du détroit de Magellan, dans les bois qui lui offrent un abri contre le froid et les grands vents. Celui qu'a vu M. Commerson s'étoit laissé prendre par le pied entre les deux valves d'une moule.

Il avoit le bec et les pieds cendrés; la pupille hleuâtre; le doigt du milieu uni par sa première phalange au doigt extérieur; le doigt postérieur le plus gros, et son ongue le plus long de tous: enfin il pesoit une once.

I-ongueur totale, quatre pouces et demi; bec, cinq lignes; vol, huit pouces; queue, vingt-deux lignes, peu fourchue, composée de douze pennes, dépasse les ailes d'environ un pouce : ces ailes n'ont que seize pennes

IV.

#### LE TARIN NOIR.

Comme il y a des chardonnerets noirs à tête orangée, il y a aussi des tarins noirs à tête jaune. Schwenckfeld en a vu un de cette couleur dans la volière d'un gentilhomme de Silésie : tout son plumage étoit noir, à l'exception du sommet de la tête, qui étoit jaunâtre.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AU TARIN.

I.

#### LE CATOTOL.

#### Fringilla Catotol. GMBL.

On appelle ainsi au Mexique un petit oiseau de la taille de notre tarin, lequel a toute la partie supérieure variée de noirâtre et de fauve, toute la partie inférieure blanchâtre et les pieds cendrés : il se tient dans les plaines, vit de la graine de l'arbre que les Mexicains appellent hoauhtli, et chante fort agréablement.

II.

# L'ACATÉCHILI (1).

#### Fringilla Mexicana. GMEL.

Le peu que l'on sait de cet oiseau ne permet pas de le séparer du tarin : il est à peu près de la même

) J'ai formé ce nom de celui d'acatechichictii, que lui donnent les Mexicains, et qui est trop difficile à prononcer pour les Européens. grosseur; il chante comme lui; il vit des mêmes nourritures; il a la tête et tout le dessus du corps d'un brun verdâtre, la gorge et tout le dessous du corps d'un blanc nuancé de jaune. Fernandès lui donne le nom d'oiseau se frottant contre les roseaux: cela tiendroit-il à quelques unes de ses habitudes?

# LES TANGARAS.

On trouve dans les climats chauds de l'Amérique un genre très nombreux d'oiseaux, dont quelques uns s'appellent au Brésil tangaras (1): et les nomenclateurs ont adopté ce nom pour toutes les espèces qui composent ce genre. Ces oiseaux ont été pris par la plupart des voyageurs pour des espèces de moineaux. Ils ne diffèrent en effet de nos moineaux d'Europe que par les couleurs et yar un petit caractère de conformation, c'est d'avoir la mandibule supérieure du bec échancrée des deux côtés vers son extrémité : mais ils ressemblent aux moineaux par tous les autres caractères, et même ils en ont à très peu près les habitudes naturelles; comme eux ils n'ont qu'un vol court et peu élevé, la voix désagréable dans la plupart des espèces. On doit aussi les mettre au rang des osseaux granivores, parce qu'ils ne se nourrissent que de très petits fruits. Ils sont d'ailleurs presque aussi familiers que les moineaux, car la plupart viennent auprès des habitations: ils ont aussi les mœurs sociables entre eux. Ils habitent les terres sèches, les lieux découverts et jamais les marais. Ils ne pondent que deux œufs, et rarement trois: les moineaux de Cayenne n'en pondent pas davantage, tandis que ceux d'Europe en pondent cinq ou six, et cette différence est presque générale entre les oiseaux des climats chauds et ceux des climats tempérés. Le petit nombre dans le produit de chaque ponte est compensé par des pontes plus fréquentes; comme ils sont en amour dans toutes les saisons, parce que la température est toujours à très peu près la même, ils ne font à chaque ponte qu'un moindre nombre d'œufs que les oiseaux de nos climats, qui n'ont qu'une ou deux saisons d'amour.

Le genre entier des tangaras, dont nous connoissons déjà plus de trente espèces, sans y comprendre les variétés, paroît appartenir exclusivement au nouveau continent; car toutes ces espèces nous sont venues de la Guiane et des autres contrées de l'Amérique, et pas une seule ne nous est arrivée de l'Afrique ou des Indes. Cette multitude d'espèces n'a néanmoins rien de surprenant; car nous avons observé qu'en général le nombre des espèces et des individus dans les oiseaux est peut-être dix fois plus

(') Marcgrave, Willughby, etc.

grand dans les climats chauds que dans les autres climats parce que la chaleur y est plus forte, les forêts plus fréquentées, les terrains moins peuplés, les nourritures plus abondantes, et que les frimas, les neiges et les glaces, qui sont inconnus dans ces pays chauds, n'en font périr aucun; au lieu qu'un seul hiver rigoureux réduit presque à rien la plupart des espèces de nos oiseaux. Une autre cause qui doit encore produire cette différence, c'est que les oiseaux des pays chauds, trouvant leur subsistance en toutes saisons, ne sont point voyageurs; il n'y en a même que très peu d'erratiques : il ne leur arrive jamais de changer de pays, à moins que les petits fruits dont ils se nourrissent ne viennent à manquer; ils vont alors en chercher d'autres à une assez potite distance : l'on doit donc cesser d'être étonné de cette nombreuse multitude d'oiseaux qui se trouvent dans les climats chauds de l'Amérique.

Nous allons diviser nos trente espèces de tangaras en trois ordres pour éviter la confusion, et nous n'emploierons que la différence la plus simple, qui est celle de la grandeur.

# LE GRAND TANGARA.

PREMIÈRE ESPÈCE.

### Tanagra magna. L.

Le grand tangara estreprésenté dans les planches enluminées (n° 205) sous le nom de tangara des bois de Cayenne; dénomination que nous avions alors adoptée, parce qu'on nous avoit assuré qu'il ne sortoit jamais des grands bois pour aller à la campagne : mais M. Sonini de Manoncourt nous a informé que ce tangara non seulement habitoit les grandes forêts de la Guiane, mais que souvent aussi on le voyoit dans les endroits découverts, et qu'il se tenoit sur les buissons. Le mâle et la femelle, qui se ressemblent beaucoup, s'accompagnent ordinairement; ils se nourrissent de petits fruits, et mangent aussi quelquefois de petits insectes qu'ils trouvent sur les plantes.

Nous n'en donnons point ici la description, parce que la planche enluminée représente cet oiseau de grandeur naturelle et fort exactement pour la distribution des couleurs. Au reste, ce grand tangara est une espèce nouvelle, et qui n'a été indiquée par sucun naturaliste.

#### LA HOUPPETTE.

SECONDE ESPÈCE.

### Tanagra cristata. L.

Cet oiseau n'est pas tout-à-fait si grand que le précédent, quoique dans ce genre il soit un peu plus gros; nous l'avons appelé houppette, parce qu'il diffère de tous les autres tangaras par une petite huppe qu'il porte sur sa tête, ou plutôt qu'il relève lorsqu'il est agité.

On l'a représenté d'abord dans la planche enluminée (n° 501, fig. 2) sous le nom de tangara huppé de la Guiane, et encore dans la planche n° 7, fig. 2, sous le nom de tangara l'uppé de Cayenne, parce qu'on ne s'est point aperçu que c'étoit la même espèce d'oiseau, dont l'un n'est qu'une variété de l'autre : en considérant donc ces deux planches comme représentant deux variétés d'âge ou de sexe, et en les comparant, on ne doutera pas que ce ne soit la même espèce d'oiseau.

# LE TANGAVIO (1).

TROISIÈME ESPÈCE.

### Tanagra Bonariensis. GMEL.

C'est à feu M. Commerson que nous devons la connoissance de cet oiseau (n° 710); il s'en est trouvé une peau assez bien conservée dans son recueil: il l'avoit nommé bruant noir; mais ce n'est certainement pas un bruant, puisque, par tous les rapports de sa conformation, il ressemble parfaitement aux tangaras. De plus, il s'en faut bien que cet oiseau soit noir: il est au contraire d'un violet foncé sur le corps et même sur le ventre, avec quelques reslets verdâtres sur les ailes et la queue; et c'est par cette raison que nous l'avons nommé tangavio, par contraction de tangara violet.

Cet oiseau, mesuré depuis l'extrémité du bec jusqu'à celle de la queue, a huit pouces de longueur; son bec est noirâtre et long de huit à neuf lignes; sa queue, qui n'est point étagée, a trois pouces de longueur, et dépasse les ailes de dix-huit lignes. Le tarse a environ un pouce de long; il est noirâtre, ainsi que les doigts: les ongles sont gros et forts.

La femelle a la tête d'un noir luisant comme de l'acier poli; tout le reste de son plumage est d'un brun uniforme. L'on voit cependant, sur le dessus

(') D'après Desmarets, cet oiseau est une espèce du genre troupiale. (A. R.) du corps et sur le croupion, quelques teintes d'un poir luisant.

Le tangavio se trouve à Buénos-Ayres, et probablement dans les autres terres du Paraguay; mais nous ne savons rien de ses habitudes naturelles.

#### LE SCARLATTE.

QUATRIÈME ESPÈCE.

Tanagra Brasilia. GMEL.

Cet oiseau est représenté dans les planches enluminées (n° 127, fig. 1) sous le nom de tangara du Mexique, appelé le cardinal; et comme le nom de tangara est un nom générique, et que le surnom de cardinal a été appliqué à des oiseaux d'un autre genre, nous avons adopté le nom de scarlatte que lui ont donné les Anglois, parce que son plumage est d'un rouge d'écarlate.

C'est le même oiseau que le cardinal de M. Brisson, et le même que le moineau scarlet d'Edwards. On doit aussi lui rapporter,

4° Les deux moineaux rouge et noir d'Aldrovande, qui ne diffèrent entre eux qu'en ce que l'un des deux n'avoit pas de queue, et qu'Aldrovande a fait de ce défaut un caractère spécifique en le nommant l'un moineau rouge sans queue, et l'autre moineau rouge à queue: cette erreur et ses descriptions ont été copiées par presque tous les ornithologues;

- 2º Le tijepiranga de Marcgrave;
- 5º Le chiltototl de Fernandès;
- 4º Et ensin le merle du Brésil de Belon, qu'il a ainsi nommé, parce que ceux qui apportoient en France quelques uns de ces oiseaux les appeloient merles du Brésil. Aldrovande a encore copié Belon; la seule différence essentielle que l'on trouve dans les notices données par ces auteurs ne porte que sur le chant de ces oiseaux : mais, après les avoir toutes examinées, nous avons reconnu que ceux des oiseaux qui chantent étoient d'une taille un peu plus grande que les autres; qu'ils avoient le plumage teint d'un rouge plus éclatant; que cette couleur se voyoit aussi sur les couvertures supérieures des ailes, etc.; ce qui nous fait croire, avec beaucoup de vraisemblance, que l'oiseau qui chante est le mâle, ct que c'est la femelle qui n'a point de ramage, comme cela arrive dans presque toutes les espèces d'oiseaux chanteurs.

Il paroit aussi que le mâle a les plumes de la tête plus longues, et qu'il les relève un peu en forme de huppe, comme Edwards l'a représenté. C'est ce qui a fait dire à quelques voyageurs qu'il y avoit au Mexique deux espèces de cardinaux, l'un aui a une

huppe et qui chante assez bien, et l'autre plus petit qui ne chante pas.

Ces oiseaux appartiennent aux climats chauds du Mexique, du Pérou et du Brésil; mais ils sont fort rares à la Guiane. Belon dit que de son temps les marchands qui venoient du Brésil apportoient beaucoup de ces oiseaux et en tiroient un grand profit. Il faut croire que c'étoit pour faire des garnitures de robes et d'autres parures qui pouvoient alors être à la mode, et que ces oiseaux étoient dans ce temps bien plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui.

On doit présumer que c'est du scarlatte qu'il faut entendre ce que les voyageurs disent du ramage du cardinal; car le cardinal huppé, étant du genre des gros-becs, doit être silencieux comme eux. M. Salerne, après avoir dit, comme les voyageurs, que le cardinal huppé, c'est-à-dire celui du genre des gros-becs, avoit un très joli ramage, ajoute qu'il en a vu un vivant à Orléans qui ne crioit que rarement, et dont la voix n'avoit rien de gracieux; contradiction qui se trouve dans la même page de l'ouvrage de cet auteur. Les voyageurs s'accordent à dire que cet oiseau a un ramage très agréable, et qu'il est même susceptible d'instruction. Fernandès assure qu'on le trouve particulièrement à Totonocapa au Mexique, et qu'il chante très agréablement.

Nous regardons comme des variétés de cette espèce, 4° le cardinal tacheté, cité par M. Brisson, qui ne diffère de notre scarlatte qu'en ce que quelques plumes du dos et de la poitrine sont bordées de vert; ce qui forme des taches de cette couleur qui ont la figure d'un croissant. Aldrovande a fait un merle de cet oiseau, et, comme ses jambes ne sont pas aussi allongées que celles du merle, il l'a appelé merle aux pieds courts.

2º Le cardinal à collier, cité par M. Brisson, qui a la taille et les couleurs du scarlatte, mais qui a de plus les petites couvertures et les bords des pennes des ailes bleus, et de chaque côté du cou deux grandes taches de la même couleur; elles sont contiguës, et ont la forme d'un croissant. Mais cet auteur décrit le cardinal tacheté ainsi que le cardinal à collier d'après Aldrovande, qui, selon la remarque de Willughby, n'avoit vu que des dessins de ces deux oiseaux, non plus que des autres que nous avons cités de lui dans cet article; ce qui rend ses descriptions très imparfaites et l'existence de ces oiseaux assez douteuse: je n'aurois pas même fait mention de celui-ci, si les nomenclateurs ne l'avoient pas compris dans leurs listes.

5° L'oiseau mexicain, que Hernandès a indiqué par la phrase suivante: Avis Mexicana psittaci colore, et que M. Brisson, d'après lui, a décrit comme s'il l'avoit vu, sous le nom de cardinal du Mexique; tandis que Hernandès dit seulement: « Hæc avis

» statim in rostro (quod aduncum nonnihil et cine-· ritium est totum) inferiore parte ad caudam usque, • hoc est in ventre toto, minii colore rubet : qui idem color sursum per uropygium ad dorsum por-• rigitur, nisi quod alarum versus principium cum » virore rubor confunditur, qui ad ipsum ita collum » protenditur, quod omnino virescit. Caput autem » amethystino aut hyacinthino colore diluitur. Cir-» culus qui pupillam ambit, valde albet; orbita vero » oculi est cærulei saturati coloris. Ubi suum su-» munt principium alæ, color est subluteus. Sequitur » primus pennarum in alis ordo cum secundo et » tertio dicti hyacinthini coloris. In medio tamen » barum pennarum circumferentia intercurrit li-» nearis subviridis usque ad finem. Cauda tota est » amethystini coloris absque viriditate, dilutioris » tamen versus finem. Pedes, qui tres ante et unum » retro digitos habent, inter cinereum ac violaceum » ambigunt. »

Au reste, ces oiseaux volent en troupes, on les prend facilement avec des lacets et autres petits piéges; il s'apprivoisent aisément et de plus ils sont gras et bons à manger.

### LE TANGARA DU CANADA.

CINQUIÈME ESPÈCE.

Tanagra rubra. Guel.

Cet oiseau diffère du scarlatte par la grandeur et par la couleur; il est plus petit, et son plumage est d'un rouge de feu clair, au lieu que celui du scarlatte est d'un rouge vif foncé comme l'écarlate. Le bec du tangara de Canada (n° 456, fig. 1) est de couleur de plomb dans toute son étendue et n'a point de caractères particuliers, tandis que le bec du scarlatte est en dessus d'un noir foncé, et que la pointe de la mandibule inférieure est noire, le reste de cette mandibule blanc, et qu'elle est élargie transversalement comme la base de la mandibule inférieure de l'oiseau appelé bec-d'argent. Les becs de ces oiseaux sont assez mal représentés dans les figures des planches enluminées.

Le scarlatte ne se trouve que dans les climats les plus chauds de l'Amérique méridionale, au Mexique, au Pérou, au Brésil; le tangara du Canada se trouve dans plusieurs contrées de l'Amérique septentrionale, aux Illinois, à la Louisiane, à la Floride: ainsi l'on ne peut douter qu'ils ne fassent deux espèces distinctes et séparées.

Cet oiseau aété décrit exactement par M. Brisson. Il a très bien remarqué que la couleur rouge de son plumage est beaucoup plus claire que celle du scarlatte; les couvertures supérieures des ailes et les deux pennes les plus proches du corps sont noires; toutes les autres pennes des ailes sont brunes et bordées intérieurement de blanc jusque vers leur extrémité; la queue est composée de douze pennes noires, terminées par un petit bord d'un blanc très clair; les latérales sont un peu plus longues que celles du milieu, ce qui rend la queue un peu fourchue.

# LE TANGARA DU MISSISSIPI.

SIXIÈME ESPÈCE.

### Tanagra Mississipensis. Guel.

Le tangara du Mississipi (nº 744) est une espèce nouvelle qui n'a été décrite par aucun naturaliste. Cet oiseau a beaucoup de rapports avec le tangara du Canada; seulement ce dernier oiseau a, comme le scarlatte, les ailes et la queue noires, tandis que le tangara de Mississipi les a de la même couleur que le reste du corps. Une différence plus essentielle est celle qui se trouve dans le bec ; celui du tangara de Mississipi est plus grand que le bec de tous les autres tangaras, et en même temps beaucoup plus gros. Il y a de plus un caractère particulier qui indique assez évidemment que ce tangara du Mississipi est d'une espèce différente de celle du tangara du Canada; c'est que les deux mandibules du bec sont convexes et renslées, ce qui ne se trouve dans aucune autre espèce de tangara, et ne se voit même que très rarement dans tous les oiseaux. Nots devons avertir que ce caractère n'a pasété saisi par nos dessinateurs, et que, cet oiseau n'ayant pas été dessiné vivant, le bec n'a ni sa forme ni sa couleur dans la planche enluminée; car, dans l'état de nature vivante, le bec n'est pas noir, mais d'un brun très clair et très lavé, et la convexité des deux mandibules, qui n'est pas exprimée dans la planche, est néanmoins un caractère très remarquable.

Au reste, cet oiseau n'a pas un chant aussi agréable que celui du scarlatte; mais il sisse d'un ton net, si haut et si perçant, qu'il romproit la tête dans les maisons, et qu'il ne faut l'entendre qu'en pleine campagne ou dans les bois. « C'est en été, dit Dupratz, qu'on entend fréquemment le ramage du cardinal dans les bois, et l'hiver seulement sur les bords des rivières lorsqu'il a bu; dans cette saison, il ne sort point de son domicile, où il garde continuellement la provision qu'il a faite pendant le beau temps. On y a trouvé en effet du grain de mais amassé jusqu'à la quantité d'un boisseau de Paris : ce grain est d'abord artistement couvert de feuilles, puis de petites branches ou bûchettes, et il n'y a qu'une seule

ouverture par où l'oiseau puisse entrer dans son magasin. »

### LE CAMAIL OU LA CRAVATE.

SEPTIÈME ESPÈCE.

Tanagra atra. GMEL.

Cette espèce est nouvelle, et c'est M. Sonini de Manoncourt qui nous l'a donnée pour le Cabinet. Nous avons tiré son nom du caractère le plus apparent, son plumage étant d'une couleur uniforme cendrée, un peu plus claire sous le ventre, à l'exception du devant et du derrière de la tête, de la gorge et du haut de la poitrine, sur lesquelles parties s'étend une couleur noire en forme de cravate, ce qui lui a fait donner le nom de tangara à cravate noire dans les planches enluminées; mais, comme cette bande noire lui passe aussi sur le front, nous avons cru devoir préférer le nom de camail, qui présente mieux ce caractère frappant. Les ailes et la queue sont encore d'une couleur cendrée, plus foncée que celle du dessus du corps; les pennes des ailes sont bordées extérieurement d'un cendré moins foncé, et celles de la queue d'une couleur encore plus claire.

Cet oiseau est le septième dans l'ordre de grandeur en ce genre; sa longueur totale est de sept pouces. Le bec a neuf lignes: la partie supérieure en est blanche à la base et noire au bout; l'inférieure est entièrement noire. La queue est un peu étagée; elle a trois pouces un quart de long, et dépasse les ailes pliées de deux pouces.

La planche enluminée (n° 714, fig. 2) le représente fidèlement : il a été trouvé à la Guiane dans les lieux découverts; mais il y est fort rare, et n'a été indiqué par aucun auteur.

## LE MORDORÉ.

HUITIÈME ESPÈCE.

Tanagra atricapilla. GMEL

Cette espèce est encore nouvelle, et a été apportée, comme la précédente, par M. Sonini de Manoncourt. Ses dimensions sont les mêmes que celles du précédent; sa longueur est de sept pouces; la tête, les ailes et la queue sont d'un beau noir lustré; la reste du corps est d'une belle couleur mordorée, plus foncée sur le devant du cou et la poitrine, et c'est de ce caractère très apparent que nous avons tiré son nom. On l'a désigué dans les planches enluminées (n° 809, fig. 2) sous la dénomination de tangara jaune à tête noire. Ses pieds sont bruns; sa queue, qui est étagée, a trois pouces de long et dépasse les ailes pliées de quinze lignes; le bec est noir et a neuf lignes de long.

Nous ne savons rien de ses habitudes naturelles; il se trouve à la Guiane, où il est encore plus rare que le précédent.

#### L'ONGLET.

NEUVIÈME ESPÈCE.

Tanagra striata. Gmel.

Dans cet oiseau, chaque ongle a, sur chacune des faces latérales, une petite rainure concentrique au contour des bords de cette face, et c'est de ce caractère singulier que nous avons tiré son nom : il a été apporté par M. Commerson; et comme il ressemble pour tout le reste aux tangaras, il est plus que probable qu'il vient de l'Amérique méridionale.

La tête de cet oiseau est rayée de noir et de bleu; la partie antérieure du dos est noirâtre, et la postérieure d'un orangé vif; les couvertures supérieures de la queue sont d'un brun olivâtre; les couvertures supérieures des ailes, leurs pennes et celles de la queue sont noires et bordées extérieurement de bleu; tout le dessous du corps est jaune.

Sa longueur totale est de près de sept pouces; le bec a huit lignes de long, et il est échancré vers la pointe comme celui des tangaras; le tarse a neuf lignes, ainsi que le doigt du milieu.

M. Commerson ne nous a laissé aucune notice sur les habitudes naturelles de cet oiseau.

# LE TANGARA NOIR ET LE TANGARA ROUX.

DIXIÈME ESPÈCE.

Tanagra nigerrima. Gmel.

On a cru que ces oiseaux étoient de deux espèces différentes: mais M. Sonini de Manoncourt nous apprend qu'ils ne font qu'une espèce, et que celui qui est représenté dans les planches enluminées (n° 479, fig. 2) est le mâle; et celui qui est représenté dans la planche enluminée (n° 714), sous le nom de tangarou, est la femelle de ce tangara noir. Comme la femelle est entièrement rousse, et que le mâle seroit entièrement noir sans une tache blanche qui couvre le haut de chaque aile, ces oiseaux n'ont

pas besoin d'une plus ample description. Ils sont communs à la Guiane dans les endroits découverts; ils mangent comme les autres de petits fruits et quelquefois aussi des insectes; leur cri est aigu, et ils n'ont point de chant. Ils vont toujours par paires, et jamais en troupes.

# LE TURQUIN.

ONZIÈME ESPÈCE.

Tanagra Brasiliensis. GMEL.

Nous avons donné à ce tangara le nom de turquin (n° 479, fig. 4), parce qu'il a toutes les parties inférieures du corps, le dessus de la tête et les côtés du cou, d'un bleu turquin; le front, le dessus du corps, les aîles et la queue sont noirs; il y a quelques taches de cette couleur noire près des jambes, et une bande assez large au bas de la poitrine.

L'oiseau décrit par M. Brisson sous le nom de tangara bleu du Brésil paroît être le même, ou bien une légère variété de cette espèce, qui se trouve à la Guiane, quoique assez rarement. Nous ne connoissons rien de ses habitudes naturelles.

# LE BEC-D'ARGENT.

DOUZIÈME ESPÈCE.

Tanagra Japaca. Gmel.

Nos colons de Cayenne ont donné à cet oiseau le nom de bec-d'argent, que nous avons adopté, parce qu'il exprime un caractère spécifique bien marqué, et qui consiste en ce que les bases de la mandibule inférieure du bec se prolongent jusque sous les yeux en s'arrondissant, et forment de chaque côté une plaque épaisse qui, lorsque l'oiseau est vivant, paroit être de l'argent le plus brillant; cet éclat se ternit quand l'oiseau est mort. On a manqué ce caractère dans la représentation qu'on a faite de cet oiseau, planche enluminée nº 428, fig. 1, sous la dénomination de tangara pourpré: apparemment l'on n'a pas cru qu'il fût général dans tous les individus; il l'est néanmoins pour tous les mâles. La femelle représentée sur la même planche (fig. 2) est mieux à cet égard, parce que dans la nature son bec n'a qu'une légère trace presque insensible de ce renslement si apparent dans le mâle, et par conséquent elle n'a pas, comme lui, ces plaques de couleur argentée. Dans la planche 267 des Glanures d'Edwards, on voit une très bonne représentation de cet oiseau qu'il a donné sous le nom de *merle à gorge rouge*. Il s'est trompé, comme l'on voit, sur le genre de cet oiseau : mais îl a très bien saisi le caractère singulier du rensiement du bec; seulement la couleur argentée des plaques est beaucoup plus terne, parce qu'il n'a pas dessiné l'oiseau vivant, et que le brillant de ces parties s'étoit dissipé.

La longueur totale de cet oiseau est de six pouces et demi, celle du bec est de neuf lignes, et il est noir sur sa partie supérieure; la tête, la gorge et l'estomac sont pourprés, et le reste du corps est noir avec quelques teintes de pourpre; l'iris des yeux est brun. La femelle diffère du mâle non seulement par la couleur du bec, mais encore par celles du plumage; le dessus de son corps est brun avec quelques teintes d'un pourpre obscur, et le dessous rougeâtre; la queue et les ailes sont brunes.

Un autre caractère distinctif du mâle, et qui n'avoit pas encore été saisi, c'est une espèce de demicollier autour de l'occiput, formé par de longs poils
ou soies pourpres, qui débordent les plumes de près
de trois lignes: c'est à M. Sonini de Manoncourt
que nous devons cette nouvelle observation; nous
lui devons aussi la connoissance des habitudes uaturelles de cet oiseau et des autres tangaras de la
Guiane.

Le bec-d'argent est de tous les tangaras celui qui est le plus répandu dans l'île de Cayenne et à la Guiane. Il y a apparence qu'il se trouve dans plusieurs autres climats chauds de l'Amérique; cu Fernandès en parle comme d'un oiseau du Mexique vers les montagnes de Tepuzcullula. Il se nourrit de petits fruits; il entame aussi les bananes, les goyaves et autres gros fruits tendres lorsqu'ils sont en maturité, et ne mange point d'insectes. Ces oiseaux fréquentent les lieux découverts, et ne fuient pas le voisinage des habitations; on en voit jusque dans les jardins : cela n'empêche pas qu'ils ne soient assez communs dans les endroits déserts et même dans les clairières des forêts; car dans les plus épaisses, lorsque les vents ont abattu un certain nombre d'arbres, et que le soleil peut éclairer cel abatis et assainir le terrain, ou ne manque guère d'y trouver quelques becs-d'argent qui ne vont cependant pas en troupes, mais toujours par paires.

Leur nid est un cylindre un peu courbé qu'ils attachent entre les branches horizontalement l'ouverture en bas, de manière que, de quelque cité que vienne la pluie, elle ne peut y entrer; ce nid est long de plus de six pouces, et a quatre pouces et demi de largeur; il est construit de paille et de feuilles de balisier desséchées, et le fond du nid es bien garni intérieurement de morceaux plus larges des mêmes feuilles. C'est sur les arbres peu élevés que l'oiseau attache ce nid; la femelle y pond deux œufs elliptiques, blancs et chargés au gros bout de petites taches d'un rouge léger, qui se perdent es approchant de l'autre extrémité.

Quelques nomenclateurs ont donné à cet oiscau le nom de cardinal; mais c'est improprement, parce qu'il a été appliqué, par ces mêmes nomenclateurs, à plusieurs autres espèces. D'autres ont cru qu'il y avoit une variété assez apparente dans cette espèce. On voit dans le cabinet de M. Mauduit un oiseau dont tout le plumage est d'un rose pâle varié de gris; il nous a paru que cette différence n'est produite que par la mue, et que ce n'est point une variété dans l'espèce, qui, quoique très nombreuse en individus, nous paroît très constante dans tous ses caractères.

### L'ESCLAVE (1).

TREIZIÈME ESPÈCE.

Tanagra Dominica. GMEL.

Nous conserverons à cet oiseau le nom d'esclave, qu'il porte à Saint-Domingue, selon M. Brisson, et nous sommes surpris qu'ayant un nom qui semble tenir à l'état de servitude ou de domesticité, on ne se soit point informé si on le nourrit en cage, et s'il n'est pas d'un naturel doux et famílier, que ce nom paroît supposer. Mais ce nom vient peut-être de ce qu'il y a à Saint-Domingue un gobe-mouche huppé qu'on y nomme le tyran, nom qu'on a aussi donné au gobe-mouche à queue fourchue en Canada; et comme ces oiseaux tyrans sout bien supérieurs en grandeur et en force, on aura donné le nom d'esclave à celui-ci, qui se nourrit, comme eux, d'insectes auxquels il donne la chasse.

Cet oiseau a quelques caractères communs avec les grives : il leur ressemble par les couleurs, et surtout par les mouchetures du ventre; les grives ont, comme lui et les autres tangaras, l'échancrure du bec à la mandibule supérieure. Ainsi le genre des grives et celui du tangara sont assez voisins l'un de l'autre, et l'esclave est peut-être de tous les tangaras celui qui ressemble le plus à la grive; néanmoins, comme il en diffère beaucoup par la grandeur, et qu'il est considérablement plus petit, on doit le placer, comme nous le faisons ici, dans le genre des tangaras.

L'esclave (n° 456, fig. 2) a la tête, la partie supérieure du cou, le dos, le croupion, les plumes scapulaires et les couvertures du dessus des ailes, d'une couleur uniforme; tout le dessous du corps est d'un blanc sale, varié de taches brunes qui occupent le milieu de chaque plume; les pennes des ailes sont brunes, bordées extérieurement d'olivâtre

(1) Selon Desmarets, cet eiseau appartient au genre gebe-mouche.

et intérieurement de blanc sale; les deux pennes du milieu de la queue sont brunes; les autres sont de la même couleur, avec une bordure olivâtre sur leur côté intérieur; la queue est un peu fourchue; les pieds sont bruns.

# LE BLUET.

QUATORZIÈME ESPÈCE.

Tanagra Episcopus. GMEL.

Cet oiseau a été indiqué dans les planches enluminées (nº 178, fig. 1, le mâle; fig. 2, la femelle) sous le nom de l'évêque de Cayenne, parce que les nomenclateurs l'avoient ainsi nommé, sans faire attention à l'indécence de la dénomination, et à un inconvénient encore plus grand : c'est qu'il y a deux espèces d'oiseaux auxquelles les voyageurs ont aussi donné ce nom sans trop savoir pourquoi, si ce n'est qu'ils ont une partie de leur robe bleue: l'un est un bengali qu'on a aussi appelé le ministre, apparemment par la même raison; le second est celui qu'on a appelé, à Saint-Domingue, l'organiste, et auquel nous conserverons ce nom, à cause de son chant harmonieux; et ensin le troisième évêque étoit notre bluet de Cayenne, que les habitants de cette colonie connoissent sous ce dernier nom, plus convenable que celui d'évéque pour un oiseau : il est certainement du genre des tangaras, et d'une grandeur un peu au-dessus de celle des espèces de tangaras qui composent notre second ordre de grandeur en ce genre. Dans la planche enluminée, les couleurs en général sont trop fortes : le mâle a tout le dessous du corps d'un gris bleuâtre, et la femelle a le dessus de la tête vert jaunatre, et tout le dessous du corps, le dos, le dessus des pennes de la queue et des ailes, d'un brun olivâtre glacé de violet : la large bande des ailes, qui est d'un olivâtre clair, tranche beaucoup moins que dans la planche avec le brun du dos.

Les bluets sont très communs à Cayenne : ils habitent les bords des forêts, les plantages et les anciens endroits défrichés, où ils se nourrissent de petits fruits. On ne les voit pas en grandes troupes, mais toujours par paires. Ils se réfugient le soir entre les feuilles des palmiers, à leur jonction près de la tige : ils y font un bruit à peu près comme nos moineaux dans les saules; car ils n'ont point de chant, et seulement une voix aigué et peu agréable.

# LE ROUGE-CAP.

QUINZIÈME ESPÈCE.

Tanagra gularis. Guel.

Nous appelons cet oiseau rouge-cap (1), parce que sa tête entière est couverte d'une belle couleur rouge.

Pour se faire une idée exacte des nuances du plumage de cet oiseau, il faut substituer à la couleur brune qui couvre, dans la planche, tout le dessus du corps, une belle couleur noire; la tache de la gorge est plus étroite, plus allongée et noire, avec de petites taches pourpres; les pieds sont noirs, ainsi que la partie supérieure du bec; l'inférieure est jaune à sa base et noire à son extrémité: tout ceci est tel dans la nature de l'oiscau vivant, et la planche a été gravée d'après un oiseau mort.

Cette espèce n'est pas bien commune à la Guiane, et nous ne savons pas si elle se trouve ailleurs.

# LE TANGARA VERT DU BRESIL.

SEIZIÈME ESPÈCE.

Tanagra virens. GHEL.

Ce tangara, que nous ne connoissons que d'après M. Brisson, est plus gros que le moineau franc. Tout le dessus du corps est vert; l'on voit, de chaque tôté de la tête, une tache noire placée entre le bec et l'œil, au-dessous de laquelle est une bande d'un bleu très foncé, qui s'étend tout le long de la mandibule inférieure; les plus petites couvertures supérieures des ailes sont d'une couleur d'aigue-marine fort brillante, les autres sont vertes.

La gorge est d'un beau noir; la partie inférieure du cou est jaune, et tout le reste du dessous du corps est d'un vert jaunâtre; les ailes pliées paroissent d'un vert changeant en bleu; les pennes de la queue sont de la même couleur, à l'exception des deux intermédiaires qui sont vertes.

M. Brisson dit que l'on trouve cet oiseau au Pérou et au Brésil.

(') N· 155, fig. 2, sous la dénomination de tangara brun d'Amérique.

#### L'OLIVET.

DIX-SEPTIÈME ESPÈCE.

Tanagra olivacea. GMEL.

Nous lui avons donné ce nom, parce qu'il est partout d'un vert couleur d'olive, plus foncé sur le dessus du corps, et plus clair en dessous : les grandes plumes des ailes sont encore plus foncés en couleur que le dos, car elles sont presque brunes, on y distingue seulement des reflets verdètres.

Sa longueur est d'environ six pouces, et les alles s'étendent jusqu'à la moitié de la queue.

Ce tangara nous a été apporté de Cayenne par M. Sonini de Manoncourt.

Les dix-sept espèces précédentes composent œ que nous avons appelé les grands tangaras; nous allons maintenant donner la description des espèces moyennes pour la grandeur, qui ne sont pas si nombreuses.

# LE TANGARA DIABLE-ENRHUMÉ.

PREMIÈRE ESPÈCE MOYENNE.

Tanagra Mexicana. GNEL.

C'est le nom que les créoles de Cayenne donnent à cet oiseau, dont le plumage est mélangé de bleu, de jaune et de noir, et dont le dessus et les côtés de la tête, la gorge, le cou et le croupion, la partie antérieure du dos, sont noirs, sans aucune teinte de bleu. Les petites couvertures des ailes sont cependant d'une belle couleur d'aigue-marine, et prennent, au sommet de l'aile, une teinte violette; le dernier rang de ces petites couvertures est noir, terminé de bleu violet. Les pennes des ailes sont noires: les grandes (la première exceptée) sont bordées extérieurement de vert jusqu'à environ la moitié de leur longueur; les grandes couvertures sont noires, bordées extérieurement de bleu violet. Les pennes de la queue sont noires, bordées légèrement à l'extérieur de bleu violet jusqu'auprès de l'extrémité; la première penne de chaque côté n'a pas cette bordure : elles sont toutes grises en dessous. Une légère couleur jaune couvre la poitrine et le ventre, dont les côtés, ainsi que les couvertures des jambes, sont semés de plumes noires, terminées de bleu violet et de quelques plumes jaunâtres tachetées de noir.

Nous avons cru devoir donner la description exacte des couleurs prises sur l'oiseau vivant, parce qu'elles sont différentes de celles de la planche en-

luminée (n° 290, fig. 2), qui n'a été peinte que d'après un oiseau mort; on lui a donné dans cette planche la dénomination de tangara tacheté de Cayenne.

Sa longueur totale est de cinq pouces et demi; le bec a six lignes de long; la queue, un pouce dix lignes; elle dépasse les ailes pliées d'un pouce.

On le trouve à la Guiane, où il n'est pas commun, et nous ne savons rien de ses habitudes naturelles.

M. Brisson a pensé que cet oiseau étoit le même que le teoauhtototl de Fernandès : mais Fernandès dit seulement que cet oiseau est environ de la grandeur d'un moineau; qu'il a le bec court, le dessus du corps bleu, et le dessous d'un blanc jaunâtre avec les ailes noires. Il n'est guère possible, d'après une description aussi incomplète, de décider si le teoauhtototl est le même oiseau que le diable-enrhumé. Au reste, Fernandès ajoute que le teoauhtototl vit dans les campagnes et sur les montagnes de Tetzoca, au Mexique, qu'il est bon à manger, qu'il n'a pas un chant agréable, et qu'on ne le nourrit pas dans les maisons.

## VERDEROUX.

SECONDE ESPÈCE MOYENNE (1).

Tanagra Guyanensis. GNEL.

Nous avons appelé cet oiseau verderoux, parce qu'il a tout le plumage d'un vert plus ou moins foncé, à l'exception du front, qui est roux des deux côtés de la tête, sur lesquels s'étendent deux bandes de cette couleur, depuis le front jusqu'à la naissance du cou en arrière de la tête; le reste de la tête est gris cendré.

Sa longueur est de cinq pouces quatre lignes; celle du bec est de sept lignes, et celle des pieds de huit lignes; la queue n'est point étagée, et les ailes pliées ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de sa longueur.

Cette espèce est nouvelle : nous en devons la connoissance à M. Sonini de Manoncourt, mais il n'a pu nous rien apprendre des habitudes naturelles de cet oiseau, qui est fort rare à la Guiane, ce qu'il a trouvé dans les grandes forêts de cette contrée.

(1) Selon Desmarets, cet oiseau n'est pas un tangara, mais bien une espèce de pie-grièche. (A. R.)

#### LE PASSE-VERT.

TROISIÈME ESPÈCE MOYENNE.

Tanagra Cayana. Gnel.

Nous avons déjà donné cet oiseau sous ce même nom de passe-vert, dans ce volume, pag 364, et on l'a représenté dans la planche enluminée (nº 291, fig. 2) sous la dénomination de moineau à tête rousse de Cayenne : c'est cette dénomination qui nous a induit en erreur, et qui nous a fait joindre mal à propos cet oiseau au genre des moineaux, tandis qu'il appartient à celui des tangaras; c'est le mâle de l'espèce : la femelle est représentée dans la planche enluminée (nº 290, fig. 1) sous la dénomination de tangara à tête rousse. Ainsi, je ne m'étois trompé que pour le mâle, dont voici la description plus détaillée pour les couleurs, quoique la planche les représente assez fidèlement; mais c'est pour faire connoître ici la différence des couleurs entre le mâle et la femelle.

La partie supérieure de la tête est rousse; le dessus du cou, le bas du dos et le croupion sont d'un jaune pâle doré, brillant comme de la soie crue, et dans lequel on aperçoit, selon certains jours, une légère teinte de vert; les côtés de la tête sont noirs; la partie supérieure du dos, les plumes scapulaires, les petites couvertures supérieures des ailes et celles de la queue sont vertes.

La gorge est d'un gris bleu; le reste du dessous du corps brille d'un mélange confus de jaune pâle doré, de roux et de gris bleu, et chacune de ces couleurs devient la dominante, selon les différents jours auxquels l'oiseau est exposé; les pennes des ailes et de la queue sont brunes avec une bordure plus ou moins large d'un vert doré (1).

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a le dessus du corps vert, et le dessous d'un jaune obscur avec quelques reflets verdâtres.

Ces oiseaux sont très communs à Cayenne, où les créoles leur ont donné le nom de dauphinois, que nous eussions adopté si nous n'avions employé précédemment celui de passe-vert, croyant que cet oiseau étoit un moineau ou passereau vert. Il n'habite que les lieux découverts, et s'approche même des habitations; il se nourrit de fruits, et pique les bananes et les goyaves, qu'il détruit en grande quantité; il dévaste aussi les champs de riz dans le

(') Dans quelques individus, le roux du sommet de la tête descend beaucoup plus bas sur le cou; dans d'autres, cette couleur s'étend, d'une part, sur la poitrinc et le ventre, et de l'autre, sur le cou et tout le dessur du corps, et le vert des plumes des ailes est changeant en bleu. temps de la maturité. Le mâle et la femelle se suivent ordinairement, mais ils ne volent pas par troupes; seulement on les trouve quelquefois en nombre dans les rizières. Ils n'ont ni chant ni ramage, mais un cri bref et aigu.

## LE PASSE-VERT A TÊTE BLEUE.

#### Variété.

L'on trouve dans la collection académique une description d'un tangara qui paroît avoir beaucoup de rapport avec le passe-vert. Cet oiseau a, selon M. Linnæus, le devant du cou, la poitrine et le ventre, d'un jaune doré; le dos d'un jaune verdâtre; et les ailes et la queue vertes, sans mélange de jaune: mais ce tangara diffère du passe-vert par sa tête, qu'il a d'un bleu très vif.

## LE TRICOLOR.

QUATRIÈME ESPÈCE MOYENNE.

Tanagra tricolor. GMEL.

La planche enluminée (n° 55) représente deux oiseaux sous les noms de tangara varié à tête verte de Cayenne (fig. 4) et de tangara varié à tête bleue de Cayenne (fig. 2), qui nous paroissent ne faire qu'une variété dans la même espèce, et peut-être une simple différence de sexe, puisque ces deux oiseaux ne différent guère que par la couleur de la tête, qui dans l'un est verte, et dans l'autre est bleue, et par le dessus du cou, qui est rouge dans l'un et vert dans l'autre.

Nous ne connoissons rien des habitudes naturelles de ces tangaras, qui tous deux nous sont venus de Cayenne, où cependant M. Sonini de Manoncourt ne les a pas vus. Nous avons donné à cette espèce le nom de tricolor, parce que les trois couleurs dominantes du plumage sont le rouge, le vert, et le bleu, et toutes trois fort éclatantes.

On voit, dans le cabinet de M. Aubry, curé de Saint-Louis, ce tricolor à tête bleue bien conservé, auquel on a donné le nom de pape de Magellan; mais il n'est pas trop croyable qu'il vienne en effet des terres voisines de ce détroit, puisque ceux qui sent au Cabinet du Roi sont venus de Cayenne.

#### LE GRIS-OLIVE.

CINOUIÈME ESPÈCE MOYENNE.

Tanagra grisea. GNEL.

Nous nommons ainsi cet oiseau, parce qu'il a le dessous du corps gris, et le dessus de couleur d'olive. La planche enluminée (n° 714, fig. 4) le représente exactement; il y est dénommé tangara olive de la Louisiane: mais il se trouve à la Guiane aussi bien qu'à la Louisiane. Nous ne savons rien de ses habitudes naturelles.

## LE SEPTICOLOR (1).

BIXIÈME ESPÈCE MOYENNE.

Tanagra Talao. LATH.

Nous appelons septicolor cette espèce de tangera, parce que son plumage est varié de sept couleurs bien distinctes, dont voici l'énumération : un beau vert sur la tête et sur les petites couvertures du dessous des ailes; du noir velouté sur les parties supérieures du cou et du dos, sur les pennes moyennes des ailes, et sur la face supérieure des pennes de la queue; du couleur de feu très éclatant sur le dos; du jaune orangé sur le croupion; du bleu violet sur la gorge, la partie inférieure du cou, et les grandes couvertures supérieures des ailes; du gris foncé sur la face inférieure de la queue ; et enfin du beau vert d'eau ou couleur d'aigue-marine sur tost le dessous du corps depuis la poitrine. Toutes œs couleurs sont évidentes, même brillantes et bies tranchées; elles ont été mal mélangées dans les planches enluminées, qui ont été peintes d'après des oiseaux assez mai conservés. Le premier, qu'op a représenté (pl. 7, fig. 4) sous le nom de tangura, étoit un oiseau séché au four, qui venoit du cabinet de M. de Réaumur ; les gens qui avoient soin de œ cabinet lui avoient ajouté une queue étrangère, et c'est ce qui avoit trompé nos peintres. Le second, qui est représenté (pl. 127, fig. 2) sous le nom de tangara du Brésil, est un peu moins défectueux. Mais tous deux ne sont que le même oiseau assez mal représenté: car, dans la nature, c'est le plus beau, non seulement de tous les tangaras, mais de presque tous les oiseaux connus.

Le septicolor jaune n'a pas sur le dos le rouge vil

(1) Les créoles de Cayenne appellent cet oiseau des rouge et oiseau épinard; quelques oiseleurs lui est donné en France le nom de paverd.

qu'il prend lorsqu'il est adulte, et la femelle n'a jamais cette couleur; le bas du dos est orangé comme le croupion, et en général ses couleurs sont moins vives et moins tranchées que celles du mâle: mais on remarque des variétés dans la distribution des couleurs; car il y a des individus mâles qui ont ce rouge vif sur le croupion aussi bien que sur le dos, et l'on a vu d'autres individus, même en assez grand nombre, qui ont le dos et le croupion entièrement de couleur d'or.

Le mêle et la femelle sont à peu près de la même grandeur; ils ont cinq pouces de longueur; le bec n'a que six lignes; et les pieds huit lignes; la queue est un peu fourchue, et les ailes pliées s'étendent jusque vers la moitié de sa longueur.

Ces oiseaux vont en troupes nombreuses; ils se nourrissent de jeunes fruits à peine noués, que porte un très grand arbre de la Guiane, dont on n'a pu nous dire le nom : ils arrivent aux environs de l'île de Cayenne lorsque cet arbre est en fleur, et ils disparoissent quelque temps après, pour suivre vraisemblablement dans l'intérieur des terres la maturité de ces petits fruits; car c'est toujours de l'intérieur des terres qu'on les voit venir. C'est ordinairement en septembre qu'ils paroissent dans la partie habitée de la Guiane; leur séjour est d'environ six semaines, et ils reviennent en avril et mai attirés par les mêmes fruits, qui mûrissent alors : ils n'abandonnent pas cette espèce d'arbre, on ne les voit jamais sur d'autres; aussi lorsqu'un de ces arbres est en sleurs, on est presque assuré d'y trouver un nombre de ces oiseaux.

Au reste, ils ne nichent pas pendant leur séjour dans la partie habitée de la Guiane. Marcgrave dit qu'au Brésil on en nourrit en cage et qu'ils mangent de la farine et du pain. Ils n'ont point de ramage, leur cri est bref et aigu.

On ne doit pas rapporter à l'espèce du septicolor celle de l'oiscau talao, comme l'a fait M. Brisson; car la description qu'il a tirée de Seba ne lui convient en aucune façon. « Le talao, dit Seba, a le plumage joliment mélangé de vert pâle, de noir, de jaune et de blanc; les plumes de la tête et de la poitrine sont très agréablement ombrées de vert pâle et de noir; il a le bec, les pieds et les doigts d'un noir de poix. » D'ailleurs, ce qui prouve démonstrativement que ce n'est pas le même oiseau, c'est ce qu'ajoute cet auteur, qu'il est très rare au Mexique; ce qui suppose qu'il ne va pas par troupes nombreuses, tandis que le septicolor voyage et arrive en très grand nombre.

## LE TANGARA BLEU(1).

#### SEPTIÈME ESPÈCE MOYENNE.

Nous avons indiqué cet oiseau sous cette dénomination dans les planches enluminées (n° 455, fig. 4). Il a en effet la tête, la gorge et le dessous du cou d'une belle couleur bleue; le derrière de la tête, la partie supérieure du cou, le dos, les ailes et la queue, noirs; les couvertures supérieures des ailes noires et bordées de bleu; la poitrine et le reste du dessous du corps d'un beau blanc.

En comparant cet oiseau avec celui que Seba a indiqué sous le nom de moineau d'Amérique, il nous a paru que c'étoit le même, ou du moins que ce ne pouvoit être qu'une variété de sexe ou d'âge dans cette espèce; car la description de Seba ne présente aucune différence sensible. M. Brisson ayant apparemment trouvé la description de cet auteur trop imparfaite l'a amplifiée; mais comme il n'a pas vu cet oiseau, et qu'il ne cite pas ceux qui peuvent lui avoir donné connoissance des caractères qu'il ajoute, nous n'avons pu établir aucun jugement sur la vérité de cette description, et nous nous croyons bien fondé à regarder ce moineau de Seba comme un tangara, qui ressemble beaucoup plus à celui-ci qu'à tout autre.

Au reste, cet oiseau de Seba lui avoit été envoyé de la Barbade; le nôtre est venu de Cayenne, et nous ne savons rien de ses habitudes naturelles.

## LE TANGARA A GORGE NOIRE.

HUITIÈME ESPÈCE MOYENNE.

Tanagra nigricollis. GMEL.

Cette espèce est nouvelle : on la trouve à la Guiane, d'où elle a été apportée par M. Sonini de Manoncourt.

Elle a la tête et tout le dessous du cou d'un vert d'olive; la gorge noire; la poitrine orangée; les côtés du cou et tout le dessous du corps d'un beau jaune; les couvertures supérieures des ailes, les pennes des ailes et de la queue, brunes et bordées d'olivâtre; la mandibule supérieure du bec noire; l'inférieure grise, et les pieds noirâtres : voyez les planches enluminées (n° 720, fig. 4) sous la dénomination de tangara olive.

(1) Variété du tangara diable-enrhumé. (A. R.)

## LA COIFFE-NOIRE.

NEUVIÈME ESPÈCE MOYENNE.

Tanagra pileata. GMEL.

La longueur totale de cet oiseau (nº 720, fig. 2), sous la dénomination de tangara à coiffe noire de Cayenne, est de quatre pouces dix lignes; son bec est noir et a neuf lignes de long; tout le dessous du corps est blanc, légèrement varié de cendré; le dessus de la tête est d'un noir lustré, qui s'étend de chaque côté du cou par une bande noire qui tranche sur le blanc de la gorge, ce qui donne à l'oiseau l'air d'être coiffé de noir. Les pennes de la queue ne sont pas par étage, et ont toutes vingt-une lignes de longueur; elles dépassent d'un pouce les ailes pliées. Le pied a neuf lignes de long.

Le tijepiranga de Marcgrave, dont M. Brisson a fait son tangara cendré du Brésil, ressembleroit parfaitement à cet oiseau, si Marcgrave eût fait mention de cette couleur noire en forme de coiffe; ce qui nous fait présumer que celui dont nous venons de donner la description est le mâle, et que le tijepiranga de Marcgrave est la femelle.

Au reste, on le trouve dans les terres de la Guiane comme dans celles du Brésil; mais on ne nous a rien appris de ses habitudes naturelles.

## LES PETITS TANGARAS.

Les tangaras de moyenne grandeur dont nous venons de faire l'énumération ne sont en général pas plus gros qu'une linotte; ceux dont nous allons donner la description sont encore sensiblement plus petits, et il y en a qui ne sont pas plus gros qu'un roitelet.

## LE ROUVERDIN.

PREMIÈRE PETITE ESPÈCE.

Tanagra Girola. GMEL.

Ce nom que nous lui avons donné indique pour ainsi dire toute la description des couleurs de l'oiseau (n° 453, fig. 2, sous la dénomination de tangara du Pérou); car il a le corps entièrement vert avec la tête rousse: seulement il a sur la poitrine une légère couleur bleue avec une tache jaune sur le haut de l'aile.

Cette espèce de tangara se trouve dans plusieurs

contrées de l'Amérique méridionale, au Pérou, à Surinam, à Cayenne; il paroît même qu'il voyage, car on ne le voit pas aux mêmes endroits dans tous les temps de l'année. Il arrive dans les forêts de la Guiane deux ou trois fois par an, pour manger le petit fruit d'un grand arbre sur lequel ces oiseaux se perchent en troupes, et ensuite ils s'en retournent dès que cette nourriture vient à leur manquer. Comme ils sont assez rares, et qu'ils fuient constamment tous les lieux découverts et habités, on ne les a pas assez bien observés pour en savoir davantage sur leurs habitudes naturelles.

#### LE SYACOU.

SECONDE PETITE ESPÈCE.

Tanagra Sayaca. Gmel.

L'on peut regarder le tangara tacheté des Indes, des planches enluminées (n° 455, fig. 1), et le tangara de Cayenne (n° 501, fig. 1), comme deux oiseaux de même espèce, qui ne nous paroissent différer que par le sexe: mais ils nous sont trop peu connus pour décider absolument sur cette identité; nous présumons seulement que celui de ces oiseaux qui a le ventre blanc est la femelle, et que celui qui l'a vert est le mâle.

Dans la planche enluminée (n° 455), il auroit fallu ajouter occidentales au mot Indes, et non pas orientales, comme l'a fait M. Brissou, parce que cet oiseau est certainement de l'Amérique méridionale.

Nous donnons à cette espèce le nom de syacou, par contraction de son nom brasilien sayacou; car nous ne doutons pas que cet oiseau, que M. Brisson indique sous le nom de tangara varié du Brésil, ne soit encore le même que celui-ci.

Ces deux oiseaux nous sont venus de Cayenne, où ils sont assez rares.

#### L'ORGANISTE.

TROISIÈME PETITE ESPÈCE.

Pipra musica. GNEL.

L'on a donné, à Saint-Domingue, le nom d'organiste à ce petit oiseau (n° 809, fig. 4), parce qu'il fait entendre successivement tous les tons de l'octave en montant du grave à l'aigu. Cette espèce de chant, qui suppose dans l'oreille de l'oiseau quelque conformité avec l'organisation de l'oreille humaine, est non seulement fort singulière, mais très agréable. M. le chevalier Fabre Deshayes nous a écrit qu'il existe dans la partie du sud, sur les hautes monta-

gnes de Saint-Domingue, un petit oiseau fort rare et fort renommé, que l'on y appelle musicien, et dont le chant peut se noter · nous présumons que ce musicien de M. Deshayes est le même que notre organiste; cependant nous doutons encore que le chant de cet oiseau imite régulièrement et constamment les sons successifs de l'octave de nos sons musicaux, car nous ne l'avons point eu vivant : il m'a été donné par M. le comte de Noé, qui l'avoit rapporté de la partie espagnole de Saint-Domingue, où il m'a dit qu'il étoit fort rare et très difficile à apercevoir et à tirer, parce qu'il est défiant et qu'il sait se cacher; il sait même tourner autour d'une branche à mesure que le chasseur change de place, pour n'en être pas aperçu; en sorte que souvent, quoiqu'il y ait plusieurs de ces oiseaux sur un arbre, on ne peut en découvrir un seul, tant ils sont attentifs à se mettre à couvert.

Sa longueur est de quatre pouces; son plumage est bleu sur la tête et le cou, noir changeant en gros bleu sur le dos, les ailes et la queue, et jaune orangé sur le front, le croupion et tout le dessous du corps. Cette courte description suffit pour le faire reconnoître.

On trouve dans l'ouvrage de M. Le Page Dupratz la description d'un petit oiseau qu'il appelle l'évéque, et que nous croyons être le même que notre organiste. Voici le passage de cet auteur : « L'évêque est un oiseau plus petit que le serin; son plumage est bleu tirant sur le violet; on voit par là l'origine de son nom (l'évêque). Il se nourrit de plusieurs sortes de petites graines, entre autres de widlogouil et de choupichoul, espèce de millet naturel au pays. Son gosier est si doux, ses tons si flexibles et son ramage si tendre, que lorsqu'une fois on l'a entendu, on devient beaucoup plus réservé sur l'éloge du rossignol. Son chant dure l'espace d'un miserere, et, dans tout ce temps, il ne paroît pas reprendre haleine; il se repose ensuite deux fois autant pour recommencer aussitôt après. Cette alternative de chant et de repos dure deux heures. »

Quoique M. Dupratz ne dise pas que son oiseau fasse les sept tons de l'octave, comme on l'avance de l'organiste, nous nous croyons néanmoins fondé à le regarder comme le même oiseau, car d'abord ils se ressemblent par les couleurs et par la grandeur, suivant sa description: et, en second lieu, on ne peut comparer le sien pour le chant qu'avec le scarlatte, qui est tout rouge et deux fois plus grand; et si l'on veut le comparer à l'arada, dont le chant est si beau, on trouvera la même différence pour les couleurs, car l'arada est tout brun. Il ne reste donc que l'organiste auquel on doive rapporter cet oiseau evêque de la Louisiane, et le détail des habitudes naturelles donné par M. Dupratz doit lui appartepir; ce qui paroît indiquer que cet oiseau, qui ne se

trouve à Saint-Domingue que dans la partie espagnole, habite aussi quelques contrées de la Louisiane.

#### LE JACARINI(1).

QUATRIÈME PETITE ESPÈCE.

Tanagra Jacarina, Guel.

Cet oiseau a été nommé jacarini par les Brasiliens. Marcgrave, qui en fait mention, ne nous a rien transmis sur ses habitudes naturelles; mais M. Sonini de Manoncourt, qui l'a observé à la Guiane, où il est très commun, nous apprend que ces oiseaux fréquentent de préférence les terrains défrichés et jamais les grands bois : ils se tiennent sur les petits arbres, et particulièrement sur ceux du café, et ils se font remarquer par une habitude très singulière : c'est de s'élever à un pied ou un pied et demi de hauteur verticalement au-dessus de la branche où ils sont perchés, de se laisser tomber au même endroit, pour sauter de même toujours verticalement plusieurs fois de suite; ils ne paroissent interrompre cette suite de sauts que pour aller se percher sur un autre arbrisseau, et recommencer à sauter sur ses branches. Chacun de ces sauts est accompagné d'un petit cri de plaisir, et leur queue s'épanouit en même temps: il semble que ce soit pour plaire à leur femelle; car il n'y a que le mâle qui se donne ce mouvement, dont sa compagne est témoin, parce qu'ils vont toujours par paires; elle est au contraire assez tranquille et se contente de sautiller comme les autres oiseaux. Leur nid est composé d'herbes sèches de couleur grise; il est hémisphérique sur deux pouces de diamètre : la femelle y dépose deux œufs elliptiques, longs de sept à huit lignes, et d'un blanc verdâtre semé de petites taches rouges qui sont en grand nombre, et plus foncées vers le gros bout, qui en est presque entièrement couvert.

Le jacarini (nº 224) est aisé à reconnoître par sa couleur noire et luisante comme de l'acier poli; elle est uniforme sur tout son corps, et il n'y a que les couvertures inférieures des ailes qui soient blanches dans le mâle; car la femelle est entièrement grise, et diffère si fort du mâle par la couleur, qu'on pour roit la prendre pour un oiseau d'une autre espèce: néanmoins le mâle devient aussi tout gris dans le temps de la mue, en sorte qu'on trouve de ces oiseaux mêlés de gris et de noir, ou de noir et de gris plus ou moins, selon qu'ils approchent ou qu'ils s'éloignent du temps de leur mue. Les planches enluminées les représentent dans leur grandeur na turelle.

(1) Cet oiseau, selon Desmarets, doit être rangé parmi les bruants. (A. R.)

## LE TEITÉ.

CINQUIÈME PETITE ESPÈCE.

Tanagra violacea. GMEL.

C'est le nom que porte cet oiseau dans son pays natal au Brésil, où Marcgrave est le premier qui l'ait observé. La planche enluminée (n° 114, fig. 2), sous le nom de tangara du Brésil, représente exactement la grandeur et les couleurs du mâle. Marcgrave n'a point fait mention de la femelle : elle diffère si fort du mâle, qu'on pourroit la prendre pour une autre espèce; car elle a le dessus du corps d'un vert d'olive, un peu jaune sur le front et au-dessous du bec, et le reste d'un jaune d'olive; ce qui, comme l'on voit, est fort différent des couleurs du mâle, qui sont d'un bleu foncé sur le corps, et d'un beau jaune sur le front, sous la gorge et sous le ventre.

Dans le jeune oiseau, les couleurs sont un peu différentes; il a le dessus du corps olivâtre, semé de quelques plumes du bleu foncé dont il doit devenir, et sur le front le jaune n'est pas encore d'une couleur décidée. Les plumes ne sont que grises, et seulement un peu jaunes à la pointe; à l'égard du dessous du corps, il est d'un aussi beau jaune dans l'oiseau jeune que dans l'adulte.

L'on remarque les mêmes changements dans le plumage de cet oiseau que ceux qu'on a observés dans l'espèce précédente. Le nid est aussi fort semblable à celui du jacarini; seulement il est d'un tissu moins serré et composé d'herbes rougeâtres, au lieu que celui du jacarini est tissu d'herbes grises. La figure première de la planche enluminée (nº 114), sous le nom de tangara de Cayenne, présente une variété du teité; les créoles de Cayenne lui ont donné le nom de petit-louis, aussi bien qu'au premier teité; tous deux sont très communs à la Guiane, à Surinam, ainsi qu'au Brésil; ils vivent, comme le jacarini, dans les terres défrichées qui entourent les habitations; ils se nourrissent de même des différentes espèces de petits fruits que portent les arbrisseaux; ils se jettent aussi en grand nombre sur les plantations de riz, et l'on est obligé de les faire garder pour les en chasser.

On peut les élever en cage, où ils se plaisent, pourvu qu'on les mette ensemble; ils ont le sifflet du bouvreuil, et on les nourrit des plantes que l'on nomme au Brésil paco et mamao.

## LE TANGARA NEGRE.

SIXIÈME PETITE ESPÈCE.

Tanagra Cayennensis. GMEL.

Ce petit oiseau (nº 414, fig. 5), sous la dénomination de tangara de Cayenne, est d'un bleu si foncé, qu'il paroit parfaitement noir, et que ce n'est qu'en le regardant de près que l'œil est frappé de quelques reflets bleus: il a seulement, des deux côtés de la poitrine, une tache orangée qui est recouverte par l'aile, et qui ne s'aperçoit pas, à moins qu'elle ne soit étendue; de sorte que dans son attitude ordinaire l'oiseau paroît entièrement noir.

Il est de la même grandeur que les précédents; il vit dans les mêmes lieux, mais il est beaucoup plus rare dans la Guiane.

Voilà tous les tangaras grands, moyens et petits, dont il nous a été possible de constater les espèces; il reste sept ou huit oiseaux donnés par M. Brisson comme formant des espèces de ce genre; mais, comme il n'a pu les décrire que d'après des indications vagues et incomplètes d'auteurs peu exacts, l'on ne peut décider s'ils sont en effet du genre des tangaras, ou de quelque autre genre; nous allons néanmoins en donner l'énumération.

4° L'oiseau des herbes, on xiuhtototlt de Fernandès, qui a tout le corps bleu, semé de quelques plumes fauves; les pennes de la queue noires, terminées de blanc; le dessous des ailes cendré et le dessus varié de bleu, de fauve et de noir; le bec court, un peu épais, et d'un blanc roussâtre; les pieds gris.

Cet auteur ajoute qu'il est un peu plus grand que notre moineau franc, qu'il est très bon à manger, qu'on le nourrit en cage, et que son ramage n'est pas désagréable. Il ne nous est pas possible, d'après cette courte indication, de décider si cet oiseau est ou non du genre des tangaras: il est vrai qu'il se trouve au Mexique, et qu'il est de la taille de nos grands tangaras; mais cela ne suffit pas pour prononcer, comme l'a fait M. Brisson, qu'il appartient en effet à ce genre.

2º L'oiseau du Mexique de Seba, de la grandeur du moineau. Il a tout le corps bleu variée de pourpre, à l'exception des ailes qui sont variées de rouge et de noir; la tête est ronde; les yeux et le jabot soat garnis en dessus et en dessous d'un duvet noirâtre; les couvertures inférieures des ailes et de la queux sont d'un cendré jaunâtre. On met cet oiseau au nombre des oiseaux de chant.

Cette indication est, comme l'on voît, beaucoup trop vague pour que l'on puisse décider, comme l'a fait M. Brisson, que cet oiseau est du genre des tangaras, parce qu'il n'a rien de commun avec eux, que de se trouver au Mexique et d'être de la grandeur d'un moineau; car la planche de Seba, ainsi que toutes les autres planches de cet auteur, sont si imparfaites, qu'elles ne donnent aucune idée nette de ce qu'elles représentent.

5° Le guira-perea du Brésil, de Marcgrave. Il est de la grosseur d'une alouette; son bec est noir, court et un peu épais; tout le dessus du corps et le ventre sont d'un jaune foncé tacheté de noir; le dessous de la tête et du cou, la gorge et la poitrine, sont noirs; les ailes et la queue ont leurs pennes d'un brun noirâtre, et quelques unes sont bordées extérieurement de vert; les pieds sont d'un cendré obscur.

Il nous paroît, par cette courte description, que l'on pourroit rapporter cet oiseau plutôt au genre du bouvreuil qu'à celui du tangara.

4º L'oiseau plus petit que le chardonneret, ou ic quatoztli du Brésil, selon Seba. Il a la moitié de la tête ornée d'une crête blanche, le cou d'un rouge clair et la poitrine d'une belle couleur pourpre; les ailes d'un rouge foncé et pourpré, le dos et la queue sont d'un noir jaunâtre, et le ventre d'un jaune clair : le bec et les pieds sont jaunes. Seba ajoute que cet oiseau habite les montagnes de Tetzocano au Brésil.

Nous remarquerons d'abord que le nom de quatoztli que Seba donne à cet oiseau n'est pas de la langue du Brésil, mais de celle du Mexique, et en second lieu, que les montagnes de Tetzocano sont au Mexique et non pas au Brésil; et il y a toute apparence que c'est par erreur que cet auteur l'a dit oiseau du Brésil.

Ensuite nous observerons que, tant par la description que par la figure données par Seba, cet oiseau pourroit se rapporter bien mieux au genre des manakins qu'à celui des tangaras; et ensin nous ne savons pas pourquoi M. Brisson l'a nommé tangara.

5° Le calatti de Seba, qui est à peu près de la grosseur d'une alouette, qui a une huppe noire sur la tête, avec les côtés de la tête et la poitrine d'un beau bleu céleste: le dos noir varié d'azur, les couvertures supérieures bleues avec une tache pourpre; les pennes des ailes sont variées de vert, de bleu foncé et de noir; le croupion est varié d'un bleu pâle et vert, et le ventre est d'un blanc de neige. Sa queue est d'une belle forme; elle est brnne sur sa longueur, et rousse à l'extrémité.

Seba ajoute que cet oiseau, qui lui a été envoyé d'Amboine, est d'une figure très élégante (la planche qui le représente est fort mauvaise); il ajoute qu'il joint à la variété de son plumage un chant très agréable. Cette courte indication doit suffire pour

exclure le calatti du genre des tangaras, qui ne se trouvent qu'en Amérique, et non pas à Amboine ni dans aucun autre endroit des Indes orientales.

6° L'oiseau anonyme de Hernandes. Il a le dessus de la tête bleu, le dessus du corps varié de vert et de noir, et le dessous jaune tacheté de blanc; les ailes et la queue sont d'un vert foncé avec des taches d'un vert plus clair; les pieds sont bruns, et les doigts et les ongles sont très longs.

Hernandès ajoute dans un corollaire que cet oiseau a le bec noir et bien crochu, et que si la courbure du bec étoit plus forte et les doigts disposés comme ceux des perroquets, il n'hésiteroit pas à le regarder comme un vrai perroquet.

D'après ces indications, nous nous croyons fondé à rapporter cet oiseau anonyme au genre des pies-grièches; et il est étonnant que M. Brisson se soit si fort trompé sur les caractères de cet oiseau, et qu'il l'ait rapporté au genre des tangaras.

7º Le cardinal brun de M. Brisson, qui fi'est pas un tangara, mais un troupiale. Cet oiseau est le même que celui dont nous avons parlé sous le nom de commandeur.

## L'OISEAU SILENCIEUX (1).

#### Tanagra silens. LATH.

Cet oiseau (nº 742), sous la dénomination de tangara de la Guiane, est d'une espèce que nous ne pouvons rapporter à aucun genre, et que nous ne plaçons après les tangaras que parce qu'il a, par sa conformation extérieure, quelque rapport avec eux: mais il en diffère tout-à-fait par les habitudes naturelles; car il ne fréquente pas, comme eux, les endroits découverts; il ne va pas en compagnie, on le trouve toujours seul dans le fond des grands bois fort éloignés des endroits habités, et on ne l'a jamais entendu ramager ni même jeter aucun cri; il sautille plutôt qu'il ne vole, et ne se repose que rarement sur les branches les plus basses des arbrisseaux; car d'ordinaire il se tient à terre. Toutes ses habitudes sont, comme l'on voit, bien différentes de celles des tangaras, mais il leur ressemble par la forme du corps et des pieds; il a une légère échancrure aux deux côtés du bec, qui néanmoins est plus allongé que le bec des tangaras; il est du même climat de l'Amérique; et ce sont ces rapports communs qui nous ont déterminé à placer cet oiseau à la suite de ce genre.

(1) Cette espèce forme le genre Arremon de M. Vieillot. (A. R.)

## L'ORTOLAN (1).

## Emberiza hortulana. L

ll est très probable que notre ortolan (n° 247, fig. 4) n'est autre chose que la miliaire de Varron, ainsi appelée parce qu'on engraissoit cet oiseau avec du millet: il est tout aussi probable que le cenchramos d'Aristote et de Pline est encore le même oiseau; car ce nom est évidemment formé du mot xivxpis, qui signifie aussi du millet; et ce qui donne beaucoup de force à ces probabilités fondées sur l'étymologie, c'est que notre ortolan a toutes les propriétés qu'Aristote attribue à son cenchramos, et toutes celles que Varron attribue à sa miliaire.

4° Le cenchramos est un oiseau de passage, qui, selon Aristote et Pline, accompagne les cailles, comme sont le râle, la barge, et quelques autres oiseaux voyageurs.

2° Le cenchramos fait entendre son cri pendant la nuit; ce qui a donné lieu aux deux mêmes naturalistes de dire qu'il rappeloit sans cesse ses compagnes de voyage, et les pressoit nuit et jour d'avancer chemin.

5º Enfin, dès le temps de Varron, l'on engraissoit les miliaires ainsi que les cailles et les grives; et lorsqu'elles étoient grasses, on les vendoit fort cher aux Hortensius, aux Lucullus, etc.

Or tout cela convient à notre ortolan: car il est oiseau de passage, j'en ai pour témoins la foule des naturalistes et des chasseurs; il chante pendant la nuit, comme l'assurent Kramer, Frisch, Salerne (2): ensin, lorsqu'il est gras, c'est un morceau très sin et très recherché (3). A la vérité, ces oiseaux ne sont pas toujours gras lorsqu'on les prend; mais y il a une méthode assez sûre pour les engraisser. On les met dans une chambre parfaitement obscure, c'està-dire dans laquelle le jour extérieur ne puisse pé-

(') En plusieurs provinces de France, on donne le nom d'ortolans à plusieurs oiseaux d'espèces très différentes; par exemple, au torcol, au bec-figue, etc. En Amérique, on le donne à une petite espèce de tourterelle qui prend beaucoup de graisse, et dont la chair est très délicate. Les amateurs de bons morceaux ont aussi leur nomenclature.

(\*) Je puis citer aussi le sieur Burel, jardinier à Lyon, qui a quelquefois plus de cent ortolans dans sa volière, et qui m'a appris ou confirmé plusieurs particularités de leur histoire.

(3) On prétend que ceux que l'on prend dans les plaines de Toulouse sont de meilleur goût que ceux d'Italie. En hiver ils sont très rares, et par conséquent très chers: on les envoie à Paris en poste dans une mallette pleine de millet, suivant l'historien du Languedoc; de même qu'on les envoie de Bologne et de Florence à Rome dans des boîtes de farine, suivant Aldrovande. nétrer; on l'éclaire avec des lanternes entretenues sans interruption, afin que les ortolans ne puissent point distinguer le jour de la nuit; on les laisse courir dans cette chambre, où l'on a soin de répandre une quantité suffisante d'avoine et de millet; avec ce régime ils engraissent extraordinairement, et finiroient par mourir de gras-fondure (¹), si l'on ne prévenoit cet accident en les tuant à propos. Lorsque le moment a été bien choisi, ce sont de petits pelotons de graisse et d'une graisse délicate, appétissante, exquise; mais elle pèche par son abondance même, et l'on ne peut en manger beaucoup: la nature, toujours sage, semble avoir mis le dégoût à côté de l'excès, afin de nous sauver de notre intempérance.

Les ortolans gras se cuisent très facilement, soit au bain-marie, soit au bain de sable, de cendre, etc., et l'on peut très bien les faire cuire ainsi dans une coque d'œuf naturelle ou artificielle, comme on y faisoit cuire autrefois les becs-figues.

On ne peut nier que la délicatesse de leur chair, ou plutôt de leur graisse, n'ait plus contribué à leur célébrité que la beauté de reur ramage : cependant lorsqu'on les tient en cage ils chantent au printemps, à peu près comme le bruant ordinaire, et chantent, ainsi que je l'ai dit plus haut, la nuit comme le jour; ce que ne fait pas le bruant. Dans les pays où il a y beaucoup de ces oiseaux, et où par conséquent ils sont bien connus, comme en Lombardie, non seulement on les engraisse pour la table, mais on les élève aussi pour le chant, et M. Saleme trouve que leur voix a de la douceur. Cette dernière destination est la plus heureuse pour eux, et fait qu'ils sont mieux traités et qu'ils vivent davantage; car on a intérêt de ne point étouffer leur talent et les excédant de nourriture. S'ils restent long-temps avec d'autres oiseaux, ils prennent quelque chose de leur chant, surtout lorsqu'ils sont fort jeunes; mais je ne sache pas qu'on leur ait jamais appris à prononcer des mots, ni à chanter des airs de musique.

Ces oiseaux arrivent ordinairement avec les hirondelles ou peu après, et ils accompagnent les cailles ou les précèdent de fort peu de temps. Ils viennent de la Basse-Provence, et remontent jusqu'en Bourgogne, surtout dans les cantons les plus chauds où il y a des vignes : ils ne touchent cependant point aux raisins, mais ils mangent les insectes qui courent sur les pampres et sur les tiges de la vigne. Fin arrivant ils sont un peu maigres, parce qu'ils sont un amour (2). Ils font leurs nids sur les ceps, et les

<sup>(&#</sup>x27;) On dit qu'ils engraissent quelquefois jusqu'à peset trois onces.

<sup>(2)</sup> On peut cependant les engraisser malgré le désavantage de la saison, en commençant de les nouris

construisent assez négligemment, à peu près comme ceux des alouettes: la femelle y dépose quatre ou cinq œufs grisâtres, et fait ordinairement deux pontes par an. Dans d'autres pays, tels que la Lorraine, ils sont leurs nids à terre, et par présérence dans les blés.

La jeune famille commence à prendre le chemin des provinces méridionales dès les premiers jours du mois d'août; les vieux ne partent qu'en septembre, et même sur la tin. Ils passent dans le Forez, s'arrêtent aux environs de Saint-Chaumont et de Saint-Etienne: ils se jettent dans les avoines, qu'ils aiment beaucoup; ils y demeurent jusqu'aux premiers froids, s'y engraissent, et deviennent pesants au point qu'on pourroit les tuer à coups de bâton. Dès que le froid se fait sentir, ils continuent leur route pour la Provence; c'est alors qu'ils sont bons à manger, surtout les jeunes : mais il est plus difficile de les conserver que ceux que l'on prend au premier passage. Dans le Béarn, il y a pareillement deux passes d'ortolans, et par conséquent deux chasses, l'une au mois de mai, et l'autre au mois d'octobre.

Quelques personnes regardent ces oiseaux comme étant originaires d'Italie, d'où ils se sont répandus en Allemagne et ailleurs; cela n'est pas sans vraisemblance, quoiqu'ils nichent aujourd'hui en Allemagne, où on les prend pêle-mêle avec les bruants et les pinsons : mais l'Italie est un pays plus anciennement cultivé; d'ailleurs il n'est pas rare de voir ces oiseaux, lorsqu'ils trouvent sur leur route un pays qui leur convient, s'y fixer et l'adopter pour leur patrie, c'est-à-dire pour s'y perpétuer. Il n'y a pas beaucoup d'années qu'ils se sont ainsi naturalisés dans un petit canton de la Lorraine, situé entre Dieuze et Mulée; qu'ils y font leur ponte, qu'ils y élèvent leurs petits, qu'ils y séjournent, en un mot, jusqu'à l'arrière-saison, temps où ils partent pour revenir au printemps.

Leurs voyages ne se bornent point à l'Allemagne; M. Linnæus dit qu'ils habitent la Suède, et fixe au mois de mars l'époque de leur migration: mais il ne faut pas se persuader qu'ils se répandent généralement dans tous les pays situés entre la Suède et l'Italie; ils reviennent constamment dans nos provinces méridionales; quelquefois ils prennent leur route par la Picardie: mais on n'en voit presque jamais dans la partie de la Bourgogne septentrionale que j'habite, dans la Brie, dans la Suisse (1), etc. On les prend également au filet et aux gluaux.

Le mâle a la gorge jaunâtre, bordée de cendré; le tour des yeux du même jaunâtre; la poitrine, le

avec de l'avoine, et ensuite avec le chénevis, le millet, etc.

(') Gesner ne parle des ortolans que d'après un de ces oiseaux que lui avoit envoyé Aldrovande, et d'après les auteurs. ventre et les flanes, roux avec quelques mouchetures, d'où lui est venu le nom italien de tordinoles couvertures inférieures de la queue de la même couleur, mais plus claire; la tête et le cou cendréolivâtre; le dessus du corps varié de marron brun et de noirâtre; le croupion et les couvertures supérieures de la queue d'un marron brun uniforme; les pennes de l'aile noirâtres, les grandes bordées extérieurement de gris, les moyennes, de roux; leurs couvertures supérieures variées de brun et de roux; les inférieures d'un jaune soufre; les pennes de la queue noirâtres, bordées de roux, les deux plus extérieures bordées de blanc; enfin le bec et les pieds jaunâtres.

La femelle a un peu plus de cendré sur la tête et sur le cou, et n'a pas de tache jaune au-dessous de l'œil : en général, le plumage de l'ortolan est sujet à beaucoup de variétés.

Il est moins gros que le moineau franc. Longueurs, six pouces un quart, cinq pouces deux tiers; bec, cinq lignes; pieds, neuf lignes; doigt du milieu, huit lignes; vol, neuf pouces; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes; dépasse les ailes de dix-huit à vingt lignes.

#### Variétés de l'Ortolan.

I.

#### L'ORTOLAN JAUNE.

Aldrovande, qui a observé cette variété, nous dit que son plumage étoit d'un jaune paille, excepté les pennes des ailes, qui étoient terminées de blanc, et dont les plus extérieures étoient bordées de cette même couleur. Autre singularité: cet individu avoit le bec et les pieds rouges.

11.

## L'ORTOLAN BLANC.

Aldrovande compare sa blancheur à celle du cygne, et dit que tout son plumage, sans exception, est de cette blancheur. Le sieur Burel de Lyon, qui a nourri pendant long-temps des ortolans, m'assure qu'il en a vu plusieurs qui ont blanchi en vieillissant.

III.

#### L'ORTOLAN NOIRATRE.

Le sieur Burel a aussi vu des ortolans qui avoient sans doute le tempérament tout autre que ceux dont on vient de parler, puisqu'ils ont noirci en vieillissant. L'individu observé par Aldrovande avoit la tête et le cou verts, un peu de blanc sur la tête et sur deux pennes de l'aile; le hec ronge et les pieds cendrés; tout le reste étoit noiratre.

īv.

#### L'ORTOLAN A QUEUE BLASCHE.

Il ne diffère de l'ortolan que par la couleur de sa queue, et en ce que toutes les teintes de son plumage sont plus foibles.

v.

J'ai observé un individa qui avoit la gorge jaune mêlé de gris, la poitrine grise et le ventre roux.

## L'ORTOLAN DE ROSEAUX (1).

Emberiza Schæniclus. Gnel.

En comparant les divers oiseaux de cette famille, j'ai trouvé des rapports si frappants entre l'ortolan de cet article ( nº 247, fig. 2, le mâle, et nº 497, fig. 2, la femelle), et les quatre suivants (2), que je les eusse rapportés tous à une seule et même espèce, si j'avois pu réunir un nombre de faits suffisant pour autoriser cette petite innovation : il est plus probable que tous ces oiseaux et plusieurs autres du même nom s'accoupleroient ensemble, si l'on savoit s'y prendre; il est probable que ces accouplements seroient avoués de la nature, et que les métis qui en résulteroient aureient la faculté de se reproduire; mais une conjecture, quelque fondée qu'elle soit, ne suffit pas toujours pour s'écarter de l'ordre établi. D'ailleurs je vois quelques uns de ces ortolans qui subsistent depuis long-temps dans le même pays sans se mêler, sans se rapprocher, sans rien perdre des différences qui les distinguent les uns des autres; je remarque aussi qu'ils n'ont pas tous absolument les mêmes mœurs ni les mêmes habitudes : je me conformerai donc aux idées, ou, pour micux dire, aux conventions recues, en séparant ces races diverses, et les regardant en effet comme autant de races distinctes, sortant originairement d'une même tige, et qui pourront s'y réunir un jour; mais, en me soumettant ainsi à la pluralité des voix, je protesterai hautement contre la fausse multiplication des espèces, source trop abondante de confusion et d'erreurs.

Les ortolans de roseaux se plaisent dans les lieux humides, et nichent dans les joncs, comme leur nom l'annonce; cependant ils gagnent quelquesois

les hauteurs dans les temps de pluie : au printemps. on les voit le long des grands chemins, et sur lafin d'août ils se jettent dans les blés. M. Kramer assure que le millet est la graine qu'ils aiment le mieux. En général, ils cherchent leur nourriture le long des haies et dans les champs cultivés, cemme les bruants; ils s'éloignent peu de terre et ne se perchent guère que sur les buissons. Jamais ils ne se rassemblent en troupes nombreuses; on n'en voit guère que trois ou quatre à la fois. Ils arrivent en Lorraine vers le mois d'avril, et s'en retournent en automne; mais ils ne s'en retournent pas tous, et il y en a toujours quelques uns qui restent dans cette province pendant l'hiver. On en trouve en Suède, en Allemagne, en Angleterre, en France, et quelquesois en Italie, etc.

Ce petit oiseau a presque toujours l'œil au guet, comme pour découvrir l'ennemi; et lorsqu'il a aperçu quelques chasseurs il jette un cri qu'il répète sans cesse, et qui non seulement les ennuie, mais quelquefois avertit le gibier, et lui donne le temps de faire sa retraite. J'ai vu des chasseurs fort impatientés de ce cri, qui a du rapport avec celui du moineau. L'ortolan de jones a outre cela un chant fort agréable au mois de mai, c'est-à-dire au temps de la ponte.

Cet oiseau est un véritable hoche-queue; car il a dans la queue un mouvement de haut en bas assez brusque et plus vif que les lavandières.

Le mâle a le dessus de la tête noir; la gorge et le devant du cou variés de noir et de gris roussatre; un collier blanc qui n'embrasse que la partie supérieure du cou; une espèce de sourcil et une bande au-dessous des yeux de la même couleur; le dessus du corps varié de roux et de noir; le croupion et les couvertures supérieures de la queue variés de gris et de roux; les flancs un peu tachetés de noîrâtre; les pennes des ailes brunes, bordées de différentes nuances de roux; les pennes de la queue de même, excepté les deux plus extérieures de chaque côté, lesquelles sont bordées de blanc; le bec brun et les pieds d'une couleur de chair fort rembrunie.

La femelle n'a point de collier; sa gorge est moins noire et sa tête est variée de noir et de roux clair; le blanc qui se trouve dans son plumage n'est point pur, mais presque toujours altéré par une teinte de roux.

Longueurs, cinq pouces trois quarts, cinq pouces (1); bec, quatre lignes et demie; pied, neuflignes; doigt du milieu, huit lignes; vol, neuf pouces; queue, deux pouces et demi, composée de douze

(1) Lorsqu'il y a deux longueurs exprimées, la première s'entend de la pointe du bec au bout de la queus; et l'autre, de la pointe du bec au bout des ongles.

<sup>(1)</sup> il est connu en Provence sous le nom de chic des reseaux.

<sup>(\*)</sup> Le gavoué de Proyence, le mitilène, l'ortolan de Lorraine, et l'ortolan de la Louisiane.

pennes, dépassant les ailes d'environ quinze li-

## LA COQUELUCHE (1)\*.

Une espèce de coqueluchon d'un beau noir recouvre la tête, la gorge et le cou de cet oiseau, puis descend en pointe sur la poitrine, à peu près comme dans l'ortolan de roseaux e tout ce noir n'est égayé que par une petite tache blanche, placée de chaque côté fort près de l'ouverture du bec; le reste du dessous du corps est blanchâtre, mais les flancs sont mouchetes de noir. Le coqueluchon dont j'ai parlé est bordé de blanc par-derrière; tout le reste du dessus du corps est varié de roux et de noirâtre. Les pennes de la queue sont de cette dernière couleur, mais les deux intermédiaires sont bordées de roussâtre; les deux plus extérieures ont une tache blanche oblique; les trois autres n'ont aucune tache.

Longueur totale, cinq pouces; bec, six lignes, noir parteut; tarse, neuf lignes; queue, deux pouces, un peu fourchue, dépassant les ailes d'environ treize lignes.

## LE GAVOUÉ DE PROVENCE (3).

Emberiza Provincialis. GNEL.

Il est remarquable par une plaque noire qui couvre la région de l'oreille, par une ligne de la même couleur, qui lui descend de chaque côté du bec en guise de moustaches, et par la couleur cendrée qui règne sur la partie inférieure du corps; le dessus de la tête et du corps est varié de roux et de noirâtre; les pennes de la queue et des aîles sont aussi mi-parties des mêmes couleurs, le roux en dehors est apparent, et le noirâtre en dedans est caché. Il y a un peu de blanchâtre autour des yeux et sur les grandes couvertures des aîles. Cet oiseau (n° 656, fig. 1) se nourrit de graines; il aime à se percher, et, dans le mois d'avril, son chant est assez agréable.

C'est une espèce ou race nouvelle que nous devons à M. Guys.

(') Cet oiseau est du cabinet de M. le docteur Mauduit, qui lui a donné le nom d'ortolan de roseaux de Sibérie. Je n'ai point evé adopter cette dénomination, parce qu'il ne me paroit pas assez prouvé que cet ortolan de Sibérie soit une simple variété de climat de notre ortolan de roseaux.

(\*) Cet ols rau n'est que l'ortolan de roseaux dans son plumage d'été. (A. R.)

(a) On l'appelle en Provence, dit M. Guys, chie-gavotte, d'où l'on a formé le nom ne gavoué. On lui donne aussi le nom de chio-moustache, à cause des bandes noires qu'il a autour du bec.

Longueur totale, quatre pouces det tiers; bec, cinq lignes; queue, vingt lignes, un peu fourchue; dépasse les ailes de treize lignes.

## LE MITILÈNE DE PROVENCE (1).

Emberiza Lesbia. GMEL.

Cet oiseau (nº 656, fig. 2) diffère du précédent en ce que le noir qu'il a sur les côtés de la tête se réduit à trois bandes étroîtes, séparées par des espaces blancs, et en ce que le croupion et les couvertures supérieures de la queue sont nuancés de plusieurs roux: mais ce qui établit entre ces deux races d'ortolans une disparité bien marquée, c'est que le mitilène ne commence à faire entendre son chant qu'au mois de juin, qu'il est plus rare, plus farouche, et qu'il avertit les autres oiseaux, par ses cris répétés, de l'apparition du milan, de la buse et de l'épervier ; en quoi son instinct paroît se rapprecher de celui de l'ortolan de roseaux. Les Grecs de Metelin ou de l'ancienne Lesbes l'ent établi, d'après la connoissance de cet instinct, pour être le gardien de leur basse-cour : seulement ils ent soin de le tenir dans une cage un peu forte; car on comprend bien que sans cela il ne troubleroit pas impunément les oiseaux de proie dans la possession immémoriale de dévorer les oiseaux foibles.

## L'ORTOLAN DE LORRAINE.

Emberiza Lottingerica. GMEL.

M. Lottinger nous a envoyé cet oiseau (2) de Lorraine, où il est assez commun: il a la gorge, le devant du cou, la poitrine, d'un cendré clair moucheté de noir; le reste du dessous du corps d'un roux foncé; le dessus de la tête et du corps roux moucheté de noir; l'espace autour des yeux d'une couleur plus claire; un trait noir sur les yeux; les petites couvertures des ailes d'un cendré clair sans mouchetures; les autres mi-parties de roux et de noir; les premières pennes des ailes noires, bordées de cendré clair, les suivantes de roux; les deux pennes du milieu de la queue rousses, bordées de gris; les autres mi-parties de noir et de blanc, mais les plus extérieures ont toujours plus de blanc; le bec d'un brun roux et les pieds rembrunis.

(') M. Guys, qui a envoyé cet oiseau au Cabinet du Roi, nous apprend qu'il est connu en Provence sous le nom de chic de Mittilène, ou chic proprement dit, d'après son cri.

(\*) Numéro 511, fig. 1, le mâle, et fig. 2, la femelle sous le nom d'ortohan de passage,

Longueur totale, six pouces et demi; bec, cinq lignes et demie; queue, deux pouces quatre lignes; dépasse les ailes de quinze lignes.

La femelle a une espèce de collier mêlé de roux et de blanc, dont on voit la naissance dans la figure; tout le reste du dessous du corps est d'un blanc roussâtre: le dessus de la tête est varié de noir, de roux et de blanc; mais le noir disparoît derrière la tête, et le roux va s'affoiblissant, en sorte qu'il résulte de tout cela un gris roussâtre presque uniforme. Cette femelle a des espèces de sourcils blancs; les joues d'un roux foncé; le bec d'un jaune orangé à la base, noir à la pointe; les bords du bec inférieur rentrants et reçus dans le supérieur; la langue fourchue et les pieds noirs.

On m'a apporté, le 40 janvier, un de ces oiseaux qui venoit d'être tué sur une pierre au milieu du grand chemin : il pesoit une once ; il avoit dix pouces d'intestins ; deux très petits cœcum; un gésier très gros, d'environ un pouce, large de sept lignes et demie, rempli de débris de matières végétales et de beaucoup de petits graviers : la membrane cartilagineuse dont il étoit doublé avoit plus d'adhérence qu'elle n'en a communément dans les oiseaux.

Longueur totale, cinq pouces dix lignes; bec, cinq lignes et demie; vol, douze pouces; queue, deux pouces et demi, un peu fourchue, dépassant les ailes d'environ un pouce; ongle postérieur, quatre lignes et demie, et plus long que le doigt.

## L'ORTOLAN DE LA LOUISIANE.

Emberiza Ludovica. Gnel.

On trouve sur la tête de cet oiseau d'Amérique (nº 458, fig. 4) la bigarrure de blanchâtre et de noir qui est commune à presque tous nos ortolans : mais, au lieu d'avoir la queue un peu fourchue, il l'a au contraire un peu étagée. Le sommet de la tête présente un fer à cheval noir, qui s'ouvre du côté du bec, et dont les branches passent au-dessus des yeux pour aller se réunir derrière la tête : il a au-dessous des yeux quelques autres taches irrégulières ; le roux domine sur toute la partie inférieure du corps, plus foncé sur la poitrine, plus clair au-dessus et audessous; la partie supérieure du corps est variée de roux et de noir, ainsi que les grandes et moyennes couvertures et la penne des ailes la plus voisine du corps : mais toutes les autres pennes et les petites couvertures de ces mêmes ailes sont noires, ainsi que le croupion, la queue et ses couvertures supérieures; le bec a des taches noirâtres sur un fond roux; les pieds sont cendrés.

Longueur totale, cinq pouces un quart; bec, cinq

lignes; vol, neuf pouces; queue, deux pouces un quart, composée de douze pennes un peu étagées; dépasse les ailes de quatorze lignes.

## L'ORTOLAN A VENTRE JAUNE

DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Emberiza Capensis. GMEL.

Nous devons cet ortolan (1) à M. Sonnerat; c'est un des plus beaux de la famille : il a la tête d'un noir lustré, égayé par cinq raies blanches à peu près parallèles, dont celle du milieu descend jusqu'au bas du cou. Tout le dessous du corps est jaune: mais la teinte la plus foncée se trouve sur la poitrine, d'où elle va se dégradant par nuances insensibles au-dessus et au-dessous; en sorte que la naissance de la gorge et les dernières couvertures inférieures de la queue sont presque blanches. Une bande grise transversale sépare le cou du dos ; le dos est d'un roux brun, varié d'une couleur plus claire, le croupion gris; la queue brune, bordée de blanc des deux côtés, et un tant soit peu au bout; les petites couvertures des ailes, gris-cendré; ce qui paroit des moyennes, blanc; les grandes, brunes, bordées de roux; les pennes des ailes, noirâtres. bordées de blanc, excepté les plus voisines du corps, qui sont bordées de roux; la troisième et la quatrième sont les plus longues de toutes. A l'égard des pennes de la queuc, la plus extérieure et l'intermé diaire de chaque côté sont plus courtes; en sorte qu'en partageant la queue en deux parties égales, quoique la queue en totalité soit un peu fourchue, chacune de ces deux parties est étagée; la plus grande différence de longueur des pennes est de trois lignes.

La femelle a les couleurs moins vives et moins tranchées.

Longueur totale, six pouces un quart; bec, six lignes; queue, deux pouces trois quarts, composée de douze pennes; elle dépasse les ailes de quinze lignes; tarse, huit à neuf lignes; l'ongle postérieur est le plus fort de tous.

(1) Numéro 664, fig. 2, le mâle adulte; et fig. 1, la femelle ou un jeune.

## L'ORTOLAN

## DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE (1).

Si l'ortolan à ventre jaune du cap de Bonne-Espérance efface tous les autres ortolans par la beauté de son plumage, celui-ci (n° 458, fig. 2) semble être venu du même pays tout exprès pour les faire briller par la comparaison de ses couleurs sombres, foibles ou équivoques : il a cependant deux traits noirs, l'un sur les yeux, l'autre au-dessous, qui lui donnent une physionomie de famille : mais le dessus de la tête et du cou est varié de gris sale et de noirâtre; le dessus du corps, de noir et de roux jaunâtre; la gorge, la poitrine et tout le dessous du corps sont d'un gris sale; il a les petites couvertures supérieures des ailes rousses; les grandes et les pennes, et même les pennes de la queue noirâtres, bordées de roussâtre; le bec et les pieds noirâtres.

Longueur totale, cinq pouces trois quarts; bec, cinq lignes; près de neuf pouces de vol; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes: elle dépasse les ailes de quinze lignes.

## L'ORTOLAN DE NEIGE (\*).

Emberiza nivalis. GMEL.

Les montagnes du Spitzberg, les Alpes lapones, les côtes du détroit d'Hudson, et peut-être des pays encore plus septentrionaux, sont le séjour favori de cet ortolan (nº 497, fig. 4) pendant la belle saison, si toutefois il est une belle saison dans des climats aussi rigoureux. On sait quelle est leur influence sur la couleur du poil des quadrupèdes, comme sur celle des plumes des oiseaux; et l'on ne doit pas être surpris de ce que l'oiseau dont il s'agit dans cet article est blanc pendant l'hiver, comme le dit M. Linnæus, non plus que du grand nombre de variétés que l'on compte dans cette espèce, et dont toute la différence consiste dans plus ou moins de blanc, de noir ou de roussâtre. On sent que les combinaisons de ces trois couleurs principales doivent varier continuellement en passant de la livrée d'été à la livrée d'hiver, et que chaque combinaison observée doit dépendre en grande partie de l'époque de l'observation : souvent aussi elle dépendra du degré de froid que ces oiseaux auront éprouvé;

car on peut leur conserver toute l'année leur livrée d'été, en les tenant l'hiver dans un poêle ou dans tout autre appartement bien échauffé.

En hiver, le mâle a la tête, le cou, les couvertures des ailes et tout le dessous du corps blancs comme la neige (1), avec une teinte légère et comme transparente de roussâtre sur la tête seulement; le dos noir; les pennes des ailes et de la queue, miparties de noir et de blanc. En été, il se répand sur la tête, le cou, le dessous du corps, et même sur le dos, des ondes transversales de roussâtre plus ou moins foncé, mais jamais autant que dans la femelle, dont cette couleur est, pour ainsi dire, la couleur dominante, et sur laquelle elle forme des raies longitudinales. Quelques individus ont du cendré sur le cou, du cendré varié de brun sur le dos, une teinte de pourpre autour des yeux, de rougeâtre sur la tête, etc. La couleur du bec est aussi variable, tantôt jaune, tantôt cendrée à la base, et assez constamment noire à la pointe. Dans tous, les narines sont rondes, un peu relevées et couvertes de petites plumes; la langue un peu fourchue; les yeux petits et noirs; les pieds noirs ou noirâtres.

Ces oiseaux quittent leurs montagnes lorsque la gelée et les neiges suppriment leur nourriture; elle est la même que celle de la gélinotte blanche, et consiste dans la graine d'une espèce de bouleau, et quelques autres graines semblables. Lorsqu'on les tient en cage, ils s'accommodent très bien de l'avoine, qu'ils épluchent fort adroitement, des pois verts, du chènevis, du millet, de la graine de cuscute, etc. Mais le chènevis les engraisse trop vite et les fait mourir de gras-fondure.

Ils repassent au printemps pour regagner leurs sommets glacés. Quoiqu'ils ne tiennent pas toujours la même route, on les voit ordinairement en Suède, en Saxe, dans la Basse-Silésie, en Pologne, dans la Russie rouge, la Podolie, en Angleterre, dans la province d'York. Ils sont très rares dans le midi de l'Allemagne, et presque tout-à-fait inconnus en Suisse et en Italie.

Au temps du passage ils se tiennent le long des grands chemins, ramassant les petites graines et tout ce qui peut leur servir de nourriture: c'est alors qu'on leur tend des piéges. Si on les recherche, ce n'est que pour la singularité de leur plumage et la délicatesse de leur chair, mais non à cause de leur

(1) Ces plumes blanches sont noires à la base, et il arrive quelquesois que le noir perce à travers le blanc, et y forme une multitude de petites taches, comme dans l'individu que Frisch a dessiné sous le nom de bruant blanc tacheté. D'autres sois il arrive que la couleur noire de la base de chaque plume s'étend sur la plus grande partie de la plume, en sorte qu'il en résulte une couleur noirâtre sur toute la partie insérieure du corps, comme dans le pinson noirâtre et jaunâtre d'Aldrovande.

<sup>(1)</sup> Même espèce que la précédente (A. R.)

<sup>(\*)</sup> Rosselan dans les montagnes du Dauphiné, sans doute à cause de la couleur roussatre, qui est en été la couleur dominante de son plumage, surtout pour les femelles.

voix; car jamais on ne les a entendus chanter dans la velière: tout leur ramage connu se réduit à un gazouillement qui ne signifie rien, ou à un cri aigre approchant de celui du geai, qu'ils font entendre lorsqu'on veut les toucher. Au reste, pour les juger définitivement sur ce point, il faudroit les avoir entendus au temps de l'amour, dans ce temps où la voix des oiseaux prend un nouvel éclat et de nouvelles inflexions, et l'on ignore les détails de leur ponte et même les endroits où ils la font: c'est sans doute dans les centrées où ils passent l'été; mais il n'y a pas beaucoup d'observateurs dans les Alpes lapones.

Ces oiseaux n'aiment point à se percher; ils se tiennent à terre, où ils courent et piétinent comme nos alouettes, dont ils ont les allures, la taille, presque les longs éperons, etc., mais dont ils diffèrent par la forme du bec et de la langue, et, comme en a vu, par les couleurs, l'habitude des grands voyages, leur séjour sur les montagnes glaciales, etc. (1).

On a remarqué qu'ils me dormoient point ou que très peu la nuit, et que, dès qu'ils apercevoient de la lumière, ils se mettoient à santiller : c'est peutêtre la raison pourquoi ils se plaisent pendant l'été sur le sommet des hautes montagnes du Nord, où il n'y a point de nuit dans cette saison, et où ils peuvent ne pas perdre un seul instant de leur per-pétuelle insomnie.

Longueur totale, six pouces et demi; bec, cinq lignes, ayant au palais un tubercule ou grain d'orge qui caractérise cette famille; doigt postérieur égal à celui du milieu, et il a l'ongle beaucoup plus long et moins crochu; vol, onze pouces et un quart; queue, deux pouces deux tiers, un peu fourchue, composée de douze pennes; dépasse les ailes de dix lignes.

#### Variété de l'Ortolan de neige.

On juge bien, d'après ce que j'ai dit du double changement que l'ortolan de neige éprouve chaque année dans les couleurs de son plumage et de la différence qui est entre sa livrée d'été et sa livrée d'hiver; on juge bien, dis-je, qu'il ne sera ici question d'aucune variété qui pourra appartenir, soit aux deux époques principales, soit aux époques intermédiaires, ces variétés n'étant au vrai que des variations produites par l'action du froid et du chaud dans le plumage du même individu, que les nuances successives par lesquelles chacune des deux livrées se rapproche insensiblement de l'autre.

(') D'habiles naturalistes ont rangé l'ortolan de neige avec les alouettes; mals M. Linnæus, frappé des grandes différences qui se trouvent entre ces deux espèces, a reporté celle-ci, avec grande raison, dans le genre des bruants. 1

#### L'ORTOLAN JACOBIN

C'est une variété de climat, qui a le bec, la poitrine et le ventre blancs, les pieds gris, tout le reste noir. Cet oiseau paroit tous les hivers à la Careline et à la Virginie, et disparoît tous les étés. Il est probable qu'il va nicher du côté du nord.

II.

#### L'ORTOLAN DE MEIGE A COLLIER

It a la tête, la gorge et le cou blancs; deux espèces de colliers au bas du cou; le supérieur de couleur plombée, l'inférieur de couleur bleue, tous deux séparés par la couleur du fond qui forme une espèce de collier blanc intermédiaire; les plumes des ailes blanches, teintées de jaune verdâtre, et entremèlées de quelques plumes noires; les huit pennes du milieu de la queue et les deux extérieures blanches, les deux autres noires; tout le reste du plumage d'un brun rougeâtre, tacheté d'un jaune verdâtre; le bec rouge bordé de cendré; l'iris blanc et les pieds couleur da chair. Cet eiseau a été pris dans la province d'Essex; et ce n'est qu'après un très long temps et beaucoup de tentatives inutiles qu'on est venu à bout de l'attirer dans le piège.

M. Kramer a remarqué que les ortolans, ainsi que les bruants, les pinsons et les bouvreuils, avoient les deux pièces du bec mobiles; et c'est par cette raisen, dit-il, que ces oiseaux épluchent les graines et ne les avalent pas tout entières.

## L'AGRIPENNE,

#### OU L'ORTQLAN DE RIZ.

Emberiza aryzivora, GMFL.

Cet oiseau (n° 588, fig. 4) est voyageur, et le motif de ses voyages est connu: on en voit au mois de septembre des troupes nombreuses, ou plutôt on les entend passer pendant la nuit, venir de l'île de Cuba, où le riz commence à durcir, et se rendant à la Caroline, où cette graine est encore tendre. Ces troupes ne restent à la Caroline que trois semaines, et au bout de ce temps elles continuent leur route du côté du nord, cherchant des graines moins dures; elles vont ainsi de station en station jusqu'au Canada, et peut-être plus loin. Mais ce qui pourra surprendre, ce qui n'est cependant pas sans exemple, c'est que ces volées ne sont composées que de femelles. On s'est assuré, dit-on, par la dissection

d'un grand nombre d'individus, qu'il n'arrivoit au mois de septembre que des famelles, au lieu qu'au commencement du printeups les femelles et les mâles passent ensemble; et c'est en ellet l'époque marquée par la pature pour le rapprochement des deux sexes.

Le plumage des femelles est roussâtre presque par tout le corps,; celui des males est plus varié. Ils ont la partie antérieure de la tête et du cou, la gorge, la poitrine, tout le dessous du corps, la partie supérieure du dos et les jambes, noirs, avec quelque mélange de roussatre; le derrière de la tête et du cou roussatre; la partie inférieure du dos et le croupion d'un cendré olivatre; les grandes couvertures supérieures des ailes de même couleur, bordées de blanchâtre ; les petites couvertures supérieures des ailes et les couvertures supérieures de la queue d'un blanc sale ; les pennes de l'aile noires, terminées de brun et bordées, les grandes de jaune soufre, les moyennes de gris. Les pennes de la queue sont à peu près comme leggrandes pennes des ailes; mais elles ont une singularité, c'est que toutes sont terminées en pointe (1). Enfin, le bec est, cendré, et les pieds bruns. On a remarqué que cet ortolan étoit plus haut sur ses jambes que les autres.

Longueur totale, six pouces trois quarts; bec, six lignes et demie; vol, onze pouces; queue, deux pouces et demi, un peu fourchue; dépasse les ailes de deux lignes.

## Variété de l'Agripenne, ou Ortolan de riz.

L'agripenne ou ortolan de la Louisiane. Je ne puis m'empêcher de rapporter cet oiseau à l'espèce précédente, comme simple variété de climat. En effet, c'est la même taille, le même port, les mêmes proportions, la même forme, jusque dans les pennes de la queue, qui sont pointues : il n'y a de différence que dans les couleurs du plumage. L'ortolan de la Louisiane a la gorge et tout le dessous du corps d'un jaune clair, et qui devient encore plus clair sur le bas-ventre ; le dessus de la tête et du corps, les petites couvertures supérieures des ailes, d'un brun elivatre; le croupion et les couvertures supérieures de la queue, jaunes, rayés finement de brun; les pennes de la queue noirâtres, celles du milieu bordées de jaune, les latérales de blanc, les intermédiaires entre le jaune et le blanc ; les grandes convertures supérieures des ailes noires, bordées de blane; les pennes de même, excepté les moyennes, qui ont plus de blanc.

Les dimensions sont à peu près les mêmes que dans l'ortolan de riz.

(1) C'est la raison pourquoi pous avons donné à cet oiseau le nom d'agrépenne.

## LE BRUANT DE FRANCE.

#### Emberiza Citrinella. GMEL.

Le tubercule osseux ou grain d'orge que cet oiseau a dans le palais est le titre incontestable par lequel il prouve sa parenté avec les ortolans; il a encore avec eux plusieurs autres traits de conformité, soit dans la forme extérieure du bec et de la queue, soit dans la portion des autres parties et dans le bon goût de sa chair (1). M. Salerne remarque que son cri est à peu près le même, et que c'est d'après ce cri, semblable, dit-il, à celui de l'ortolan, qu'on l'appelle dans l'Orléanois binery.

Le bruant (nº 50, fig. 4) fait plusieurs pontes, la dernière en septembre Il pose son nid à terre, sous une motte, dans un buisson, sur une tousse d'herbe; et dans tous les cas il le fait assez négligemment : quelquefois il l'établit sur les basses branches des arbustes; mais alors il le construit avec un peu plus de soin. La paille, la mousse et les feuilles sèches, sont les matériaux qu'il emploie pour le dehors; les racines et la paille plus menue, le crin et la laine sont ceux dont il se sert pour matelasser le dedans. Ses œufs, le plus seuvent au nombre de quatre ou cinq, sont tachetés de brun de différentes nuances, sur un fond blanc : mais les taches sont plus fréquentes au gros bout. La femelle couve avec tant d'affection, que souvent elle se laisse prendre à la main en plein jour. Ces oiseaux nourrissent leurs petits de graines, d'insectes, et même de hannetons, ayant la précaution d'ôter à œux-ci les enveloppes de leurs ailes, qui seroient trop dures. Ils sont granivores; mais on sait bien que cette qualité ne leur interdit pas les insectes. Le millet et le chènevis sont les graines qu'ils aiment le mieux. On les prend au lacet avec un épi d'avoine pour tout appât : mais ils ne se prennent pas, dit-on, à la pipée. Ils se tiennent l'été autour des bois, le long des haies et des buissons; quelquefois dans les vignes, mais presque jamais dans l'intérieur des forêts. L'hiver, une partie change de climat; ceux qui restent, se rassemblant entre eux et se réunissant avec les pinsons, les moineaux, etc., forment des troupes très nombreuses, surtout dans les jours pluvieux; ils s'approchent des fermes, et même des villes et des grands chemins, où ils trouvent leur pourriture sur les buissons, et jusque dans la fiente des chevaux, etc.

Dans cette saison, ils sont presque aussi familiers

(') Sa chair est jaune, et l'on n'a pas manqué de dire que c'étoit un remêde contre la jaunisse, et même que, pour guérir de ce mal, il ne failoit que regarder l'oiseau, lequel prenoit la jaunisse du regardant et meuroit. (Voyez Schwenckfeld.) que les moineaux. Leur vol est rapide; ils se posent au moment où l'on s'y attend le moins, et presque toujours dans le plus épais du feuillage, rarement sur une branche isolée. Leur cri ordinaire est composé de sept notes, dont les six premières égales et sur le même ton, et la dernière plus aigué et plus traînée, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti.).

Les bruants sont répandus dans toute l'Europe, depuis la Suède jusqu'à l'Italie inclusivement, et par conséquent peuvent s'accoutumer à des températures très différentes : c'est ce qui arrive à la plupart des oiseaux qui se familiarisent plus ou moins avec l'homme, et savent tirer parti de sa société.

Le mâle est remarquable par l'éclat des plumes jaunes qu'il a sur la tête et sur la partie inférieure du corps : mais sur la tête, cette couleur est variée de brun ; elle est pure sur les côtés de la tête, sous la gorge, sous le ventre et sur les couvertures du dessous des ailes, et elle est mêlée de marron clair sur tout le reste de la partie inférieure. L'olivatre règne sur le cou et les petites couvertures supérieures des ailes; le noirâtre mêlé de gris et de marron clair, sur les moyennes et les plus grandes, sur le dos, et même sur les quatre premières pennes de l'aile; les autres sont brunes et bordées, les grandes de jaunâtre, les moyennes de gris; les pennes de la queue sont brunes aussi et bordées, les deux extérieures de blanc et les dix autres de gris blanc; enfin leurs couvertures supérieures sont d'un marron clair, terminées de gris blanc. La femelle a moins de jaune que le mâle, et elle est plus tachetée sur le cou, la poitrine et le ventre : tous deux ont les bords du bec inférieur rentrants et recus dans le supérieur ; les bords de celui-ci échancrés près de la pointe; la langue divisée en filets déliés par le bout : enfin l'ongle postérieur est le plus long de tous. L'oiseau pèse cinq à six gros; il a sept pouces et demi de tube intestinal; des vestiges de cœcum ; l'œsophage long de deux pouces et demi, se dilatant près du gésier; le gésier musculeux ; la vésicule du siel très petite. Dans l'ovaire de toutes les femelles que j'ai disséquées, il s'est trouvé des œufs de grosseur inégale.

Longueur totale, six pouces un tiers; bec, cinq tignes; pieds, huit à neuf lignes; doigt du milieu presque aussi long; vol, neuf pouces un quart;

(1 Selon quelques uns, ils ont encore un autre cri, vignerot, vignerot, vignerot, titchye. Olina dit qu'ils imitent en partie le ramage des pinsons, avec lesquels ils voient en troupes. Frisch dit qu'ils prennent aussi quelque chose du chant du canari lorsqu'ils l'entendent étant jeunes, et il ajoute que le métis provenant du mâle bruant et de la femelle canari chante mieux que son père. Enfin M. Guys assure que le chant du mâle bruant devient agréable à l'approche du mois d'août. Aldroyande parle aussi de son beau ramage.

queue, deux pouces trois quarts, composée de douze pennes, un peu fourchue, non seulement parce que les pennes intermédiaires sont plus courtes que les latérales, mais aussi parce que les six pennes de chaque côté se 'ournent naturellement en dehors : elle dépasse les ailes de vingt-une lignes.

#### Variélés du Bruant.

On peut bien s'imaginer que le jaune et les autres couleurs propres à cette espèce varient dans différents individus, dans différents climats, etc., soit pour la teinte, soit pour la distribution. Quelquefois le jaune s'étend sur toute la tête, sur le cou, etc. D'autres individus ont la tête d'un ceudré jaunâtre; le cou cendré, tacheté de noir; le ventre, les jambes et les pieds, d'un jaune de safran; la queue brune, bordée de jaune, etc. (4).

## LE ZIZI,

## OU BRUANT DE HAIE.

#### Emberiza Cirlus. GHEL.

Je donne à cet oiseau (nº 653, fig. 4, le mâle, et fig. 2, la femelle) le nom de zizi d'après son cri ordinaire, assez semblable à celui du premier bruant. On le voit tantôt perché, tantôt courant sur la terre, et par préférence dans les champs nouvellement labourés, où il trouve des grains, de petits vers et d'autres insectes : aussi a-t-il presque toujours le bec terreux. Il donne assez facilement dans tous les piéges, et lorsqu'il est pris aux gluaux, il y reste le plus souvent, ou bien il ne s'en tire qu'en perdant presque toutes ses plumes, et il tombe ne pouvant plus voler. Il s'apprivoise aisément dans la volière, cependant il n'est pas absolument insensible à la perte de sa liberté; et ce qui le prouve, c'est que, pendant les deux ou trois premiers mois, il ne fait entendre que son cri ordinaire, qu'il répète fréquemment et avec inquiétude lorsqu'il voit quelqu'un s'approcher de sa cage ; il lui faut tout ce temps pour se faire à la captivité, quelque douce qu'elle soit, et pour reprendre son ramage (2). S'il faisoit bien, il ne le reprendroit jamais, asin que l'homme eût un motif de moins de le tenir en servitude. Il a à peu près la même taille et les mêmes mœurs que

<sup>(&#</sup>x27;) M. Brisson croît que c'est la femelle bruant : mais ce jaune safran ne peut guère appartenir à la femelle, ni même au mâle; en tout cas, ce seroit une variété de femelle.

<sup>(\*)</sup> M. Guys assure que son chant est monotone et aus ramage; ce qui prouve seulement que M. Guys, on caux qu'il a consultés, n'ont pas été à portée de l'entendre.

notre premier bruant; en sorte qu'on peut légitimement soupçonner que ces deux oiseaux, étant mieux connus, pourront se rapporter à la même espèce.

Les zizis ne se trouvent point dans les pays du nord, et il semble au contraire qu'ils soient plus communs dans les pays méridionaux; mais ils sont rares dans plusieurs de nos provinces de France. On les voit souvent avec les pinsons, dont ils imitent le chant, et avec lesquels ils forment des volées nombreuses, surtout dans les jours de pluie. Ils se nourrissent des mêmes choses que les granivores et vivent environ six ans selon Olina; ce qu'il faut toujours entendre de l'état de domesticité, car il seroit assez difficile d'établir un calcul juste sur les probabilités de la vie des oiseaux jouissant de l'air et de la liberté.

Le mâle a le dessus de la tête tacheté de noirâtre, sur un fond vert-olive; une plaque jaune sur les côtés, coupée en deux parties inégales par un trait noir qui passe sur les yeux; la gorge brune ainsi que le haut de la poitrine; un collier jaune entre deux, le reste du dessous du corps d'un jaune qui va s'éclaircissant vers la queue, et tacheté de brun sur les slancs; le dessus du cou et du dos varié de roux et de noirâtre, le croupion d'un roux olivâtre, et les couvertures supérieures de la queue d'un roux plus franc; les pennes des ailes brunes, bordées d'olivâtre, excepté les plus voisines du dos, qui sont rousses; les pennes de la queue brunes aussi, bordées, les deux extérieures de blanc, les suivantes de gris olivâtre, et les deux du milieu de gris roussatre; ensin le bec cendré et les pieds bruns.

La femelle a moins de jaune et n'a point la gorge brune, ni la tache de la même couleur sur la poitrine. Au reste, Aldrovande avertit que les couleurs du plumage sont fort variables dans cette espèce: l'individu qu'il a fait représenter avoit sur la poitrine une teinte de vert obscur; et, parmi ceux que j'ai observés, il s'en est trouvé un qui avoit la partie supérieure du cou olivâtre, presque sans aucun mélange.

Longueur totale, six pouces un quart; bec, environ six lignes, vol, neuf pouces deux tiers; queue, près de trois pouces, composée de douze pennes, dépasse les ailes d'environ dix-huit lignes: elle est fourchue à peu près comme dans les bruants.

#### LE BRUANT FOU (1).

Emberiza Cia. GMEL.

Les Italiens ont ainsi appelé cet oiseau, parce qu'il donne indifféremment dans tous les piéges, et

(1) C'est le chic-farnous des Provençaux, selon M. Guys, qui l'appelle aussi l'oiseau bête par excellence.

que cette insouciance de soi-même et de sa propre conservation est en effet la plus grande marque de folie, même dans les animaux; mais, comme nous l'avons remarqué, le bruant et le zizi participent plus ou moins à cette espèce de folie, et l'on peut la regarder comme une maladie de famille, que le bruant dont il s'agit ici (nº 50, fig. 2) a seulement dans un plus haut degré: je lui ai donc conservé le nom qu'il porte en Italie, avec d'autant plus de raison que celui de bruant des prés me paroît ne lui point convenir, les oiseleurs et les chasseurs les plus attentifs m'ayant assuré unanimement qu'ils n'avoient jamais vu dans les prés de ces prétendus bruants de prés.

Ainsi que le zizi, le bruant fou ne se trouve point dans les pays septentrionaux, et son nom ne paroît point dans les zoologies locales de la Suède, du Danemarck, etc. : il cherche la solitude et se plaît sur les montagnes; il est fort commun et très connu dans celles qui sont autour de Nantua. M. Hébert (1) l'y a vu souvent et d'assez près, soit à terre, soit sur des noyers; les gens du pays lui ont assuré que sa chair étoit un très bon manger. Son chant est fort ordinaire, et a rapport à celui de notre bruant. Les oiseleurs prussiens prennent souvent de ces oiseaux, et ils ont remarqué que, lorsqu'on les met dans une volière où il y a d'autres oiseaux de différentes espèces, ils s'approchent des bruants ordinaires avec une prédilection marquée; ils semblent les reconnoître pour leurs parents : ils ont en effet le même cri, comme nous venons de dire(2), la même taille, la même conformation que les bruants, et ils n'en diffèrent que par quelques habitudes et par le plumage. Le mâle a toute la partie supérieure variée de noirâtre et de gris : mais ce gris est plus franc sur la tête, et il est roussatre partout ailleurs, excepté sur quelques unes des couvertures moyennes des ailes, où il devient presque blanc; ce même gris roussâtre borde presque toutes les pennes des ailes et de la queue, dont le fond est brun, seulement les deux pennes extérieures de la queue sont bordées et terminées de blanc. Le tour des yeux est blanc-roussâtre; les côtés de la tête et du cou sont gris; la gorge est de cette dernière couleur pointillée de noirâtre et bordée, de chaque côté et par le bas, d'une ligne presque noire, qui forme une espèce de cadre irrégulier à la plaque grise des côtés de la tête; tout le dessous du corps est d'un roux plus ou moins clair, mais pointillé ou varié de noirâtre sur la gorge, la poitrine et les flancs; le bec et les pieds sont gris.

Longueur totale, six pouces un quart; bec, enq

<sup>(1)</sup> Cet excellent observateur m'a appris ou confirmé les principaux faits de l'histoire des bruants.

<sup>( )</sup> Volando zip zip sonans, dit Linnwus.

à six lignes; vol, neuf à dix pouces; queue, deux pouces un tiers, un peu fourchue, composée de douze pennes: elle dépasse les ailes de seize lignes.

#### LE PROYER.

#### Emberiza Miliaria. GMEL

C'est un oiseau de passage, et que l'an voit arriver de bonne heure au printemps. Je suis surpris qu'on ne l'ait pas appelé bruant des prés, car il ne s'éloigne guère des prairies dans la belle saison (1): il y établit son nid, ou bien dans les orges, les avoines, les millières, etc., rarement à plate terre, mais trois ou quatre pouces au-dessus du sol, dans l'herbe la plus serrée et assez forte pour porter ce nid. La femelle y pond quatre, cinq et quelquesois six œus; et tandis qu'elle les couve, le mâle pourvoit à sa nourriture, et, se posant sur la cime d'un arbre, il répète sans cesse son désagréable cri tri, tri, tri, tiritz, qu'il ne conserve que jusqu'au mois d'août: ce cri est plus vis et plus court que celui du bruant.

On a remarqué que lorsque le proyer (n° 453) s'élevoit de terre pour s'aller poser sur une branche, ses pieds étoient pendants, et que ses ailes, au lieu de se mouvoir régulièrement, paroissoient agitées d'un mouvement de trépidation propre à la saison de l'amour. Le reste du temps, par exemple, en automne, il vole très bien et très vite, et même il s'élève à une assez grande hauteur.

Les petits quittent le nid bien avant de pouvoir a'envoler; ils se plaisent à courir dans l'herbe, et il semble que les père et mère ne posent leur nid à terre que pour leur en donner la facilité: les chiens couchants les rencontrent fort souvent, lorsque l'on chasse aux cailles vertes. Les père et mère continuent de les nourrir et de veiller sur eux, jusqu'à ce qu'ils soient en état de voler: mais leur sollicitude est quelquefois indiscrète; car lorsqu'on approche de la couvée, ils contribuent eux-mêmes à la déceler, en voltigeant au-dessus d'un air inquiet.

La famille élevée, ils se jettent par bandes nombreuses dans les plaines, surtout dans les champs d'avoines, de fèves et autres menues graines, dont la récolte se fait la dernière. Ils partent un peu après les hirondelles, et il est très rare qu'il en reste quelques uns pendant l'hiver, comme avoit fait celui qui fut apporté à Gesner dans cette saison.

On a remarqué que le proyer ne voltige pas de branche en branche, mais qu'il se pose sur l'extrémité de la branche la plus haute, la plus isolée, soit d'un arbre, soit d'un buisson; qu'au moment même

(') Belon dit qu'il suit les eaux comme la bécasse.

il se met à chanter; qu'il s'y tient des beures entières dans la même place, à répéter son ennuyeex tri, tri; enfin, qu'en prenant sa volée, il fait craquer son bec (1).

La femelle chante aussi, lorsque ses soins, ne sont plus nécessaires à ses petits; mais elle ne chante que perchée sur une branche, et lorsque le soleil est au méridien, ou qu'il en est peu éloigné : elle se tait le reste du jour, et sait très bien; car elle né chante pas micux que le mâle: elle est un peu plus petite, ct son plumage est à peu près le même; tous deux se nourrissent de graines et de petits vers, qu'ils trouvent dans les prés et dans les champs. Ces oiseaux sont répandus dans toute l'Europe, ou plutôt ils embrassent toute l'Europe dans leurs migrations; mais Olina prétend qu'on en voit une plus grande quantité à Rome et dans les environs que partout ailleurs. Les oiseleurs les gardent en cage pour leur servir d'appeaux, ou d'appelants, dans leurs petites chasses d'automne; et ces appeaux attirent dans le piége non seulement des bruants fous. mais encore plusieurs autres petits oiseaux de différentes espèces. On tient ces appelants dans des cages basses, et où il n'y a point de bâtons ou juchoirs; sans doute parce qu'on s'est aperçu qu'ils n'aimoient pas à se percher, au moins de cette manière.

Le proyer a le dessus de la tête et du corps varié de brun et de roux; la gorge et le tour des yeux d'un roux clair; la poitrine et tout le reste du dessous du corps d'un blanc jaunâtre, tacheté de brun sur la poitrine et les flancs; les couvertures supérieures des ailes, les pennes de ces mêmes ailes et celles de la queue. brunes, bordées de roux plus ou moins clair; le bec et les pieds gris-brun.

La feureile a le croupion d'un gris tirant sur le roux, sans aucune tache; les couvertures supéries-res de la queue de la même couleur, bordées de blanchâtre; et en général ses plumes et les pennes de sa queue et de ses ailes sont bordées de couleurs plus claires.

Le bec de ces oiseaux est d'une forme remarquable : les deux pièces en sont mobiles comme dans les ortolans; leurs bords sont rentrants de même que dans le bruant ordinaire, et ils ne se joignent point par une ligne droite, mais par une ligne anguleuse; chaque bord du bec inférieur forme, vers le tiers de sa longueur, un angle saillant obtus, lequel est reçu dans un angle rentrant que forme le bord correspondant du bec supérieur : ce bec supérieur est plus solide et plus plein que dans la plupart des autres oiseaux. La langue est étroite, épaisse et taillée à sa pointe en manière de cure-den; les narines sont recouvertes dans leur partie supé-

<sup>(\*)</sup> La plupart de ces faits m ont été communiques par M. Hébert

rieure par une membrane en forme de croissant, et dans leur partie inférieure par de petites plumes : la première phalange du doigt extérieur est unie à celle du doigt du milieu.

Tube intestinal, treize pouces et demi; gésier musculeux, précédé d'une médiocre dilatation de l'essophage, contenant des débris de substances végétales, entre autres de noyaux mélés avec de petites pierres; de légers vestiges de cocum; point de vésicule du fiel; grand axe des testicules, quatre lignes; petit axe, trois lignes; longueur totale de l'oiseau, sept pouces et demi; bec, sept lignes; vol, onze pouces un tiers; queue, près de trois pouces, un peu fourchue, composée de douse pennes; dépasse les alles de dix-huit lignes.

## OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT BARPORT AUX BRUANTS.

ı.

#### LE GUIRNEGAT (\*).

#### Emberina Brasiliensis. GMBL.

Si ce bruant n'étoit point de l'Amérique méridionale, et que son cri ne sût point dissérent de celui de notre bruant, je ne l'aurois donné que comme une variété de celui-ci : il est même en quelque sorte plus bruant que le nôtre (2); car il a plus de jaune que le nôtre n'en a communément (3), et je ne doute pas que ces deux races ne se croisassent avec succès, et qu'il ne résultât de leur mélange des individus séconds et persectionnés.

Le jaune règne sans mélange sur la tête, le cou, et tout le dessous du corps, et cette même couleur borde presque toutes les couvertures supérieures, et les pennes de la queue et des ailes, qui sont bruncs; sur le des, elle est mêléa de brun et de vert : le bec et les yeux sont noirs et les pieds bruns.

Cet oiseau (nº 321, fig. 1) se trouve au Brésil, et, selon toute apparence, il en est originaire, puisqu'il a été nommé par les naturels du pays. Mare-

(1) C'est le moineau-paille de M. Mauduit; et les noms de cia pagliarina, seu pagliariccia, de goldhammer, de bruant jaune, bruant doré, etc., lui conviennent parfaitement.

(\*) Notre bruant s'appelle luteola, aureola, goldhammer, bruant jaune, bruant doré, eta pagliarina. Le jaune semble faire partie de son essence, du moins de son essence de convention.

(3)On trouve quelques individus dans l'espèce de notre bruant qui ont la tête, le cou et le dessous du corps presque entièrement jaunes; mais cela est rare.

grave fait l'éloge de son ramage et le compare à celui du pinson.

La femelle est fort différente du mâle, puisque, suivant le même auteur, elba a le plumage et le cri du moineau.

II.

## LA THÉRÈSE JAUNE (1).

Emberiza Mexicana. GMEL.

Comme je ne connois que le portrait de cet oiseau (2) du Mexique et son cadavre, je ne puis en dire autre chose, sinon que, par le plumage, il approche beaucoup de notre bruant commun. Il a presque toute la tête, la gorge et les côtés du cou, d'un jaune orangé; la poitrine et le dessons du corps mouchetés de brun sur un fond blanc sale; le derrière de la tête et du cou et tout le dessus du corps, bruns: cette dernière couleur se prolonge de chaque côté sur lecou, en forme de pointe, et s'étend presque jusqu'à l'œil; les pennes des ailes et de la queue et leurs couvertures sont brunes, bordées d'un larun plus clair.

HI.

## LA FLAVÉOLE.

## Emberiza Flaveola. GMEL.

Elle a le front et la gorge jaunes, et tout le reste du plumage gris. Sa taille est à peu près celle du tarin. M. Linnæus, qui a fait connoître cette espèce, dit qu'elle se trouve dans les pays chauds; mais il ne dit pas à quel continent elle appartient.

IV.

#### L'OLIVE.

## Emberiza Olwacea, Guel.

Ce petit bruant, qui se trouve à Saint-Domingue, n'est guère plus gros qu'un roitelet. Il a toute la partie supérieure, et même la queue et les pennes des ailes, d'un vert olive; la gorge d'un jaune orangé; une petite plaque de cette couleur entre le bec et l'œil; le devant du cou noirâtre; tout le dessous du corps d'un gris très clair, teinté d'olivâtre; la partie antérieure des ailes bordée de jaune clair; le bec et les pieds bruns.

(1) C'est une espèce nouvelle, et qui n'a encore été ni décrite ni représentée.

(\*) Numéro 386, fig. 1, où cet oiseau est représenté sous le nom de bruant du Mexique. Je lui ai donné celui de thérèse jaune à cause de la couleur jaune qui règne sur toute la partie antérieure de la tête et du cou-

La femelle n'a ni la cravate noire du mâle, ni la gorge jaune-crangé, ni la petite plaque de la même couleur entre le bec et l'œil.

Longueur totale, trois pouces trois quarts; bec, quatre lignes et demie; vol, six pouces; queue, dixhuit lignes, compos e de douze pennes; dépasse les ailes de sept à huit lignes.

v.

#### L'AMAZONE.

#### Emberiza Amazona. GMEL.

Cet oiseau se trouve à Surinam. On le compare, pour la grosseur, à notre mésange. Il a le dessus de la tête fauve, les couvertures inférieures des ailes blanchâtres, le reste du plumage brun.

VI.

## L'EMBÉRISE A CINQ COULEURS (1).

#### Emberiza Platensis. GMEL.

Nous ne savons de cet oiseau de Buénos-Ayres que ce que nous en a dit M. Commerson, lequel n'a parlé que de son plumage et de ses parties extérieures, sans dire un seul mot de ses habitudes naturelles: nous ne le rapportons même aux bruants que sur la parole de ce naturaliste; car il l'appelle bruant, sans nous apprendre s'il a les caractères distinctifs de l'espèce, entre autres le tubercule osseux du bec supérieur.

Cet oiseau a tout le dessus du corps d'un vert brun, tirant au jaune; la tête et le dessus de la queue d'une teinte plus obscure; le dessous de la queue d'une teinte plus jaunâtre; le dos marqué de quelques traits noirs; le bord antérieur des ailes d'un jaune vif; les pennes des ailes et les plus extérieures de celles de la queue bordées de jaune; le dessous du corps d'un blanc cendré; la pupille d'un bleu noirâtre; l'iris marron; le bec cendré, convexe et pointu; les bords de la pièce inférieure rentrants; les narines recouvertes d'une membrane, et fort voisines de la base du bec; la langue terminée par de petits fi'ets; les pieds de couleur plombée.

Longueur totale, huit pouces; bec, huit lignes; vol, dix pouces; queue, quatre pouces; ongle postérieur, le plus grand de tous.

(1) J'ai donné à cet oiseau peu connu le nom d'embérise, qui le distingue de nos bruants, sans l'en séparer tout-h-fait. VII.

#### LE MORDORÉ.

#### Emberiza Bornica. GNEL.

Tout le corps de cet oiseau (n° 521, fig. 2) est mordoré, tant dessus que dessous, et presque partout de la même teinte; les couvertures des ailes, leurs pennes et celles de la queue sont brunes, bordées d'un mordoré plus ou moins clair; le bec est brun et les pieds sont jaunâtres, teintés légèrement de mordoré; en sorte que c'est avec raison que nous avons donné à cette oiseau le nom de mordoré. On le trouve dans l'île de Bourbon. Sa taille est à peu près celle du bruant; mais il a la queue plus courte et les ailes plus longues : celles là ne dépassent celle-ci que de dix lignes environ.

VIII.

#### LE GONAMBOUCH

#### Emberiza Grisea, GMBL.

Séba nous apprend que cet oiseau est très commun à Surinam; qu'il a la taille de l'aloueite et qu'il chante comme le rossignol, par conséquent beaucoup mieux qu'aucun de nos bruants; ce qui est remarquable dans un oiseau d'Amérique. Les habitants du pays disent qu'il aime beaucoup le mais ou blé de Turquie, et qu'il se perche très souvent sur cette plante, tout au haut de sa tige.

Sa couleur dominante est un gris clair; mais il y a une teinte de rouge sur la poitrine, la queue, le couvertures et les pennes des ailes : ces dernière pennes sont blanches par-dessous.

Longueur totale, cinq pouces; bec, cinq lignes: queue, dix-huit lignes; dépasse les ailes de dix.

IX.

#### LE BRUANT FAMILIER.

#### Emberiza familiaris. L.

J'adopte le nom de M. Linnæus, parce qu'il ne faut pas multiplier les dénominations sans nécessité, et que celle-ci peut avoir rapport au naturel de l'oiseau. Il a la tête et le bec noirs; le dessus du corps cendré et tacheté de blanc, le dessous cendré sans taches; le croupion et la partie du dos qui est recouverte par les ailes, jaunes; les couvertures et l'extrémité des pennes de la queue, blanches. Cetoiseau se trouve en Asie; il est à peu près de la taille du tarin.

X.

### LE CUL-ROUSSET(1).

#### Emberiza cinerea. GHEL.

Nous devons cette espèce à M. Brisson, qui l'a décrite sur un i adividu venant du Canada. Cet individu avoit le dessus de la tête varié de brun et de marron; le de ssus du cou, le dos et les couvertures des ailes variés de même, avec un mélange de gris; les couvertures supérieures et inférieures de la queue, d'un l'alanc sale et roussâtre; la gorge et tout le dessous du corps, d'un blanc sale, varié de taches marron, plus rares néanmoins sous le ventre; les pennes de la queue et des ailes, brunes, bordées d'un gris tirant sur le marron; le bec et les pieds gris-brun.

Longueur totale, cinq pouces et demi; bec, cinq lignes et demie; vol, huit pouces un quart; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes: dépasse les ailes d'environ vingt lignes.

XI.

## L'AZUROUX (2).

#### Emberiza carulea. GMEL.

C'est encore M. Brisson qui a fait connoître cet oiseau, lequel est aussi originaire du Canada. Il a le dessus de la tête d'un roux obscur; la partie supérieure du cou et le dessus du corps variés de ce même roux obscur et de bleu; le roux est moins foncé sur les petites couvertures des ailes, ainsi que sur les grandes, qui sont bordées et terminées de cette couleur: les pennes des ailes et de la queue sont brunes, bordées de gris bleu; le bec et les pieds gris-brun.

Longueur totale, quatre pouces un quart; bec, cinq lignes; vol, sept pouces un tiers; queue, un pouce, composée de douze pennes; ne dépasse les ailes que de quatre lignes.

XII.

#### LE BONJOUR-COMMANDEUR.

#### Emberiza Capensis. L.

On appelle ainsi, dans l'île de Cayenne, une espèce de bruant qui a coutume de chanter au point du jour, et que les colons sont à portée d'entendre, parce qu'il vit autour des maisons. Quelques uns

(1) On verra dans la description pourquoi je le nomme cul-rousset.

(\*) J'ai composé ce nom de deux mots, qui rappellent le principales couleurs du plumage. l'appellent bruant de Cayenne: il ressemble si parfaitement à celui du cap de Bonne-Espérance, représenté dans les planches enluminées (nº 586, fig. 2), que M. Sonini le regarde comme le même oiseau sous deux noms différents : d'où il suit nécessairement que l'une de ces deux dénominations est fautive; et comme, suivant M. Sonini, ce bruant est naturel à l'île de Cayenne, il est plus que probable qu'il ne se trouve au cap de Bonne-Espérance que lorsqu'il y est porté par les vaisseaux. Une autre conséquence plus générale que l'on doit tirer de là, c'est que toutes ces dénominations, en partie géographiques, où l'on fait entrer le nom du pays comme marque distinctive, sont équivoques, incertaines et ne valent pas, à beaucoup près, celles que l'on tire des caractères propres à l'animal dénommé: 4º parce que cet animal peut se trouver dans plusieurs pays; 2º parce qu'il arrive souvent qu'un animal n'est point aborigène du pays d'où on le tire, surtout d'un pays tel que le cap de Bonne-Espérance, où abordent des vaisseaux venant de toutes les parties du monde.

Les bonjour-commandeurs ont le cri aigu de nos moineaux de France; ils sont le plus souvent à terre comme les bruants, et presque toujours deux à deux.

Le mâle a sur la tête une calotte noire, traversée par une bande grise; les joues cendrées; une raie noire qui s'étend de la base du bec à la calotte dont j'ai parlé; au-dessous de cette calotte, par-derrière, un demi-collier roux; le dessus du corps d'un brun verdâtre, varié sur le dos par des taches noires oblongues; les couvertures des ailes bordées de roussâtre; tout le dessous du corps cendré.

Il est un peu plus petit que notre zizi, n'ayant que cinq pouces de longueur totale; ses ailes sont courtes, et vont à peine à la moitié de la queue.

XIII.

#### LE CALFAT (1).

## Emberiza Calfat. GMEL.

M. Commerson, qui a décrit cet oiseau de l'île de France sur les lieux, nous apprend qu'il a le dessus de la tête noir; toute la partie supérieure du corps, compris les ailes et la queue, d'un cendré bleuâtre; la queue bordée de noir, la gorge de cette dernière couleur; la poitrine et le ventre d'une couleur vineuse; une bande blanche qui va de l'angle de l'ouverture du bec à l'occiput; le tour des yeux nu et couleur de rose; l'iris, le bec et les pieds aussi couleur de rose; les couvertures inférieures de la queue blanches.

(1) On dit aussi galfat à l'île de France.

Le califet est d'une taille méyenne éntre le molneau et la linotté.

## LE BOUVREUIL(!).

#### Loxia Pyrrhula. L.

La nature a bien traité cet oiseau (nº 145, fig. 1. le mâle, et fig. 2, la femelle); car elle lui a donné un beau plumage et une belle voix. Le plumage a toute sa beauté, d'abord après la première mue; mais la voix a besoin des secours de l'art pour acquérir sa perfection. Un bouvreuil qui n'a point eu de lecons, n'a que trois cris, tous fort peu agréables : le premier, je veux dire celui par lequel il débute ordinairement, est une epèce de coup de sifflet; il n'en fait d'abord entendre qu'un seul, puis deux de suite, puis trois et quatre, etc. Le son du sisset est pur; ct quand l'oiseau s'anime, il semble articuler cette syllabe répétée, tui, tui, tui, et ses sons ont plus le force. Ensuite il fait entendre un ramage (2) plus suivi, mais plus grave, presque enroué, et dégénérant en fausset. Enfin dans les intervalles il a un petit cri intérieur, sec et coupé, fort aigu, mais en même temps fort doux, et si doux qu'à peine on l'entend. Il exécute ce son, fort ressemblant à celui d'un ventriloque, sans aucun mouvement apparent du bec ni du gosier, mais seulement avec un mouvement sensible dans les muscles de l'abdomen. Tel est le chant du bouvreuil de la nature, c'est-à-dire du bouvreuil sauvage abandonné à lui-même, et n'ayant en d'autre modèle que ses père et mère, aussi sauvages que lui; mais forsque l'homme daigne se charger de son éducation, lorsqu'il veut lui donner ties leçons de goût, lui faire entendre avec méthode (3)

(1) En allemand, blut-finck, guegger, gut-finck, brommeiss, bollenbeisser, roth-vogel, hail, goll, gold-finck, quibusdam, pfacflin, thumpfaff, gympel, thumbhers; en anglois, bull-finch; en italien, suffuleno, franguello montano.

Pyrrhula, rebicilla, loxia; bouvreuil; en basse Normandie, bouvreux, bourgeonnier; ailleurs, bouvreur, bouvier; en Sologne, bœuf ou pinson maillé; en Picardie, choppard, grosse tête noire; en Provence, pive; en Berry, pivane; en Lorraine, pion ou pione; à Paris, pivoine; en Saintonge, pinson d'Auvergne; ailleurs, pinson rouge, siffieur, flûteur, groulard, prêtre, perroquet de France, écossonneux, ébourgeonneux, rossignol monet, civière, tapon.

(3) On prétend que, pour bien réussir avec les bou-

des sons plus beaux, plus moelleux, mieux filés, l'oiseau docile, soit mâle, soit femelle (1), non seulement les imite avec justessé, mais quelquefois les perfectionne et surpasse son maître, sans oublier pour cela son ramage naturel. Il apprend aussi à parier sans àctuetup de peine, et à donner à ses petites phrases un accent pénétrant, une expression intéressante, qui feroit presque soupçointer en lui une ame sensible, et qui peut bien nous tromper dans le disciple, puisqu'elle nous trompe si seigvent dans l'instituteur. Au reste, le bouvreuil est très capable d'attachement personnel, et même d'un attachement très fort et très durable : on en a vu d'apprivoisés s'échapper de la volière, vivre en liberté dans les bois pendant l'espace d'une année, et, au bout de ce temps, reconneitre in voix de la personne qui les avoit élevés, et revenir à elle pour se la plus abandonner (2) : on en a vu d'autres qui, ayant été forcés de quitter leur premier maître, se sont laissés mourir de regret. Ces oiseaux se souviennent fort bien et quelquefois trop bien de ce qui leur a mui: un d'eux, ayant été jeté par terre avec sa cage par des gens de la plus vilè populace, n'en parut pas fort incommodé d'abord; mais dans la suite on s'aperçut qu'il tomboit en convulsion toutes les fois qu'il voyoit des gens mel vêtus, et il mourut dans un de ces accès, huit mois après le premier événement.

Les bouvreuss passent la belle saison dans les bois ou sur les montagues; ils y sont leur nid sur les buis sons, à cinq ou six pieds de haut, et quelquesons plus bas. Le nid est de monsse en dehors, et de matières plus mollettes en dedans; il à, dit-on, son enverture du côté le moins exposé au mauvais vent la semelle y pond de qoutre à six œus (3), d'un blanc sale, un peu bleuâtre, environnés, près du gros bout, d'une zone sormée par des taches de deux conleurs, les unes d'un violet éteint, les autres d'un soir bien tranché. Cette semelle dégorge la nourriture à ses petits, sinsi que les chardonnerets, les

vreuils, il faut les siffier, non pas avec le petit fiageolet à serins, mais avec la fidte traversière ou la fidte à bec, dont le son est plus grave et plus plein. Le bouvreuil sait aussi se rendre propre le ramage des autres oiseaux.

(1) La femelle du bouvreuit est, dit-on, la seule de toutes les femelles des oiseaux de ramage qui apprenne à sisser aussi bien que le mâle. (Voyez Asionelo gie, page 87; voyez aussi Olina, Aldrevande, etc.) Quel ques uns prétendent que sa voix est plus foible et plus douce que celle du mâle.

(\*) Un de ces ofseaux, qui revint à sa maîtresse apris avoir vécu un an dans les bois, avoit toutes les plum f chiffonnées et toriffées. La liberté a ses invonvénients, surtout pour un animal dépravé par l'esclavage,

(3) Jusqu'à huk, saivant M. Saterne, qui n'étoit bles assuré, sans doute, que l'on n'avoit pas rouni les tauts de deux nids dans un seul

linottes, etc., et le male à aussi grand soin de sa lemelle; M. Linnæus dit qu'il tient quelquesois fort long-temps une araignée dans son bec pour la donner a sa compagne. Les petits ne commencent à siffler que lorsqu'ils commencent à manger seuls, et des lors ils ont l'instinct de la bienfaisance, si ce que l'on m'a assuré est vrai, que de quatre houvreuils d'une même nichée, tous quatre élevés ensemble, les trois aînés, qui savoient manger seuls, donnoient la becquée au plus jeune, qui ne le savoit pas encore. Après que l'éducation est finie, les père et mère restent appariés, et le sont encore tout l'hiver; car on les voit toujours deux à deax, soit qu'ils voyagent, soit qu'ils restent : mais ceux qui restent dans le même pays quittent les bois au temps des neiges, descendent de leurs montagnes (1), abandonnent les vignes, où ils se jettent sur l'arrièresaison, et s'approchent des lieux habités, on bien se tiennent sur les haies le long des chemins : ceux qui voyagent partent, avec les bécasses, aux environs de la Toussaint, et reviennent dans le mois d'avril (2). Ils se nourrissent en été de toutes sortes de graines. de bases, d'insectes, de pranches, et l'hiver, de grains de genièvre, des bourgeons du tremble, de l'aone, du chêne, des arbres froitiers, du marsaule, etc. (3), d'où leur est venu le nom d'ébourgeonneux. On les entend, pendant cette saison, sifsler, se répondre, et égayer par leur chant, quoique un peu triste, le silence encore plus triste qui règne alors dans la nature.

Ces oiseaux passent, auprès de quelques personnes, pour être attentifs et réfléchis: du moins ils ont l'air pensant, et à juger par la facilité qu'ils ont d'apprendre, on ne peut nier qu'ils ne soient capables d'attention jusqu'à un certain point; mais, à juger par la facilité avec laquelle ils se laissent approcher et se prennent dans les différents piéges (4), on ne peut s'empêcher d'avouer que leur attention est souvent en défaut. Comme ils ont la peau très fine, ceux qui se prennent aux gluaux perdent, en se débattant, une partie de leurs plumes et même de leurs pennes, à moins que l'on n'aille les débarrasser promptement. Il faut encore remarquer que

(') Il y en a beaucoup sur les montagnes de Bologne, de Modène, de Savoie, de Dauphiné, de Provence, etc. les individus dont le plumage sera le plus teau seront ceux qui auront le moins de disposition pour
apprendre à siffier ou à chanter, parce que ce seront
les plus vieux, et par consequent les moins dociles.
Au reste, quoique vieux, ils s'accoutument facilement à la cage, pour vu que, dans les premiers jours
de leur captivité, on leur donne à manger largement.
Ils se privent aussi très bien, comme je l'ai dit plus
haut; mais il y faut du temps, de la patience et des
soins raisonnés: c'est pourquoi l'on n'y réussit pas
toujours. Il est rare que l'on n'en prenne qu'un seul
à la fois; le second se fait bientôt prendre, pour peu
qu'il entende son camarade: ils redoutent moins l'esclavage qu'ils ne craignent de se séparer.

On a dit, on a ccrit, que le serin, qui s'allie avec tant d'autres espèces, ne s'allioit jamais avec celle du bouvreuil, et on en a donné pour raison que le male bouvreuil ouvre le bec lorsqu'il est en amour, et que cela fait peur à la serine; mais c'est une nouvelle preuve du risque que l'on court en avançant l'égèrement des propositions négatives, qu'un seul fait peut réfuter et détruire. M. le marquis de Pio lenc m'a assuré avoir vu un bouvreuil male apparié avec une femelle canari ; que de cette union il résulta cinq petits, qui étoient éclos vers le commencement d'avril. Ils avoient le bec plus gros que les serins du même âge, et ils commençoient à se revêtir d'un duvet noiratre; ce qui donnoit lieu de croire qu'ils tiendroient plus du père que de la mère : maiheureusement ils mourarent tous dans un petit voyage qu'on tenta de leur faire faire. Et ce qui donne du poids à cette observation, c'est que Frisch indique la manière d'apparier le mâle bouvreuil avec la semelle canari : il conseille de prendre ce male de la plus petite taille parmi ceux de son espèce, et de le tenir long-temps dans la même volière avec la femelle canari : il ajoute qu'il se passe souvent une année entière avant que cette femelle le laisse approcher et lui permette de manger dans son auget; ce qui suppose que cette union est difficile, mais qu'elle n'est pas impossible.

On a remarqué que les bouvreuils avoient dans la queue un mouvement brusque du hauten bas, comme la lavandière, mais moins marqué. Ils vivent cinq à six ans. Leur chair est mangeable, suivant quelques uns; elle n'est point bonne à manger, selon d'autres, à cause de son amertume: cela dépend de l'âge, de la saison et de la nourriture. Ils sont de la grosseur de notre moineau, et pèsent environ une once. Ils ont le dessus de la tête, le tour du bec et la naissance de la gorge d'un beau noir lustré, qui e'étend plus ou moins, soit en avant, soit en arrière; le devant du cou, la poitrine et le haut du ventre d'un beau rouge; le bas-ventre et les couvertures inférieures de la queue et des ailes blancs; le dessus du cou, le dos et les scapulaires de la crou-

<sup>(\*)</sup> On en voit beaucoup, sur la fin de l'automne et au commencement de l'aiver, dans les parties montagneuses de la Silésie, mais non pas tous les ans, dit Schwenckfeld.

<sup>(3)</sup> En cage ils mangent du chénevis, du biscuit, des pranes, de la salade, etc. Olina conseille de donner aux jeunes qu'on élève de la pâtée de rossignol faite avec des noix, etc.

<sup>(</sup>i) Gesner en a pris beaucoup pendant l'hiver, leur présentant pour tout appat des graines rouges de solamain vivace. D'autres les attirent avec les grains de genièvre, de chénevis, etc.

pion blanc; les couvertures supérieures et les pennes de la queue d'un beau noir tirant sur le violet, et une tache blanchâtre sur la penne la plus extérieure; les pennes des ailes d'un cendré noirâtre, d'autant plus foncé qu'elles sont plus voisines du corps; la dernière de toutes, rouge en dehors; les grandes couvertures des ailes d'un beau noir changeant, terminées de gris clair rougeâtre; les moyennes cendrées; les petites d'un cendré noirâtre, bordé da rougeâtre; l'iris noisette, le bec noirâtre et les pieds bruns.

Les côtés de la tête, les côtés et le devant du cou, la poitrine, le haut du ventre, en un mot, presque tout ce qui est rouge dans le mâle, est d'un cendré vineux dans la femelle, quelquefois même le basventre, elle n'a pas non plus ce beau noir changeant et lustré que le mâle a sur la tête et ailleurs; mais j'ai vu de ces femelles qui avoient la dernière des pennes de l'aile bordée de rouge, et qui n'avoient point de blanc sur la plus extérieure de celles de la queue. M. Linnæus ajoute qu'elle a le bout de la langue divisé en petits filets; cependant je l'ai toujours trouvée bien entière comme celle du mâle, ayant la forme d'un bec de cure-dent fort court.

Plusieurs jeunes bouvreuils que j'ai observés sur la fin de juin avoient le front d'un roux clair; le devant du cou et la poitrine d'un brun roussâtre; le ventre et les couvertures inférieures de la queue d'un fauve qui alloit toujours se dégradant du zôté de la queue; le dessus du corps plus ou moins rembruni; la raie blanche de l'aile chargée d'une forte teinte de roussâtre; le croupion d'un blanc plus ou moins pur. On sent bien que tout cela est sujet à beaucoup de petites variétés.

Longueur totale, six pouces; bec, cinq lignes, épais et crochu. Kramer a remarqué que ses deux pièces sont mobiles, comme dans les pinsons et les bruants. Vol, neuf pouces un quart; queue, deux pouces un tiers, un peu fourchue (mais pas toujours dans les femelles); composée de douze pennes; doigt extérieur, uni par sa première phalange au doigt du milieu; ongle postérieur, plus fort et plus crochu que les autres.

Voici les dimensions intérieures d'une femelle que j'ai disséquée. Tube intestinal, dix-huit pouces; vestiges de cœcum; œsophage, deux pouces et demi, dilate en forme de poche dans sa partie contiguë au gésier; cette poche distinguée de l'œsophage par un rebord saillant; le gésier musculeux, contenant beaucoup de petites pierres, et même deux ou trois petites graines jaunes bien entières, quoique cet oiseau fût resté deux jours et demi dans une cage sans rien manger; grappe de l'ovaire, d'un volume médiocre, garnie de petits œufs presque tous égaux entre eux; oviductus développé, trois pouces et plus; la tra-

chée artère formoit une espèce de nœud assez gros à l'endroit de sa bifurcation

#### Variétés du Bouvreuil.

Roger Sibbald n'a écrit qu'une seule ligne sur le bouvreuil, et dans cette ligne il dit qu'il y en a de diverses espèces en Écosse, sans en indiquer d'autres que l'espèce commune. Il est probable que ces espèces dont il parle ne sont autre chose que les variétés dont nous allons bientôt faire mention.

Frisch nous dit que l'on distingue des bouvreuils de trois grandeurs différentes; M. le marquis de Piolenc en connoît de deux grandeurs (¹); enfin d'autres prétendent qu'ils sont plus petits en Nivernois qu'en Picardie. M. Lottinger assure que le bouvreuil de montagne est plus grand que celui de la plaine; et cela explique assez naturellement l'origine de ces variétés de grandeur, qui dépendent en effet, du moins à plusieurs égards, de la différence de l'habitation, mais dont les limites ne sont point assez connues, et les caractères, c'est-à-dire les mesures relatives aux circonstances locales, ne sont point assez déterminées pour que l'on puisse traiter de chacun dans un article séparé: je me contenterai donc d'isdiquer ici les seules variétés de plumage.

I

#### LE BOUVREUIL BLANC.

Schwenckfeld parle d'un bouvreuil blanc que l'oa avoit pris aux environs du village de Frischbach en Silésie, et qui avoit seulement quelques plumes noires sur le dos. Ce fait a été confirmé par M. de l'Isle. « Il y a dans ce canton ( de Beresow en Sibérie), dit cet habile astronome, des pivoines ou bouvreuils blancs, dont le dorrest un peu noiratre, et grisonne vers l'été. Ces oiseaux ont le chant agréable, fin et beaucoup plus beauque les pivoines d'Europe. » Il paroît vraisemblable que le climat du nord a beaucoup influé sur ce changement de couleur.

II.

#### LE BOUVREUIL NOIR (2).

Je comprends sous cette dénomination non seulement les bouvreuils entièrement ou presque entièrement noirs, mais encore ceux qui commencent

- (1) Le plus petit, ajoute M. de Piolenc, est de la tata du pinson: il a le corps plus allongé, la poitrine d'a rouge plus vif, et paroît plus sauvage que le bouvre di ordinaire.
- (a) Atracilla, rouge-queue noire, the black bullfinch. (Ce nom de rouge-queue noire est appliqué mai à propos au bouvreuil.)

sensiblement à le devenir : tel étoit celui que j'ai vu chez M. le baron de Goula; il avoit la gorge noire, ainsi que le croupion, les couvertures inférieures de la queue et le bas-ventre; le haut de la poitrine varié de roux vineux et de noir, et il n'y avoit point de tache blanche sur la dernière penne de la queue. Ceux dont parlent André Schænberg, Anderson (1) et M. Salerne, étoient tout noirs, d'un noirde charbon comme les corbeaux, dit ce dernier. Celui de M. de Réaumur, dont parle M. Brisson, étoit exactement noir par tout le corps. J'en ai observé un qui étoit devenu noir, et d'un beau noir lustré, à la première mue, mais qui avoit conservé un peu de rouge de chaque côté du cou, et un peu de gris derrière le cou et sur les couvertures supérfeures des ailes; il avoit les pieds couleur de chair et l'intérieur du bec rouge. Celui d'Albin avoit quelques plumes rouges sous le ventre, les cinq premières pennes de l'aile bordées de blanc, l'iris blanc, et les pieds couleur de chair. Albin remarque que cet oiseau étoit d'une grande douceur, comme sont tous les bouvreuils. Il arrive souvent que cette couche de noir disparoit à la mue, et fait place aux couleurs naturelles; mais quelquefois aussi elle se renouvelle à chaque mue, et se soutient pendant plusieursannées : tel étoit celui de M. de Réaumur. Cela feroit croire que ce changement de couleur n'est pas l'effet d'une maladie.

III.

#### LE GRAND BOUVREUIL NOIR D'AFRIQUE.

Quoique cet oiseau soit d'un pays fort éloigné, et qu'il surpasse en grosseur notre bouvreuil d'Europe, je ne puis m'empéches de le regarder comme analogue à la variété que j'ai décrite sous le nom de bouvreuil noir, et de soupçonner que les grandes chaleurs d'Afrique moircissent le plumage de ces oiseaux, comme les grands froids de la Sibérie le blanchissent. Ce bouvreuil est tout noir, à l'exception d'une très petite tache blanche sur les grandes couvertures de l'aile. Il faut encore excepter le bec, qui est gris, et les pieds, qui sont cendrés. On l'a vu vivant à Paris, où il avoit été apporté des côtes d'Afrique.

Longueur totale, sept pouces un quart; bec, six lignes; vol, onze pouces un quart; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes; dépasse les ailes de dix-huit lignes.

(1) Le houvreuil d'Anderson étoit en cage depuis longtemps.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AU BOUVREUIL.

ı.

## LE BOUVERET (1).

Loxia aurantia, GMEL.

Je réunis sous ce nom deux oiseaux annoncés comme étant, l'un de l'île de Bourbon, et l'autre du cap de Boune-Espérance. Ils se ressemblent trop en effet pour qu'on puisse ne pas les rapporter à la même espèce; d'ailleurs on sait combien il y a de communication entre le cap de Bonne-Espérance et l'île de Bourbon.

Le noir et l'orangé vif sont les couleurs dominantes de celui de ces oiseaux que je regarde comme le mâle: l'orangé règne sur la gorge, le cou, et sur tout le corps sans exception; le noir règne sur la tête, la queue et les ailes; mais les pennes sont bordées d'orangé, et quelques unes terminées de blanc.

La femelle a toute la tête, la gorge et le devant du cou, recouverts d'une espèce de capuchon noir; le dessous du corps blanc; le dessus d'un orangé moins vif qu'il n'est dans le mâle, et dont la teinte se répand, en s'affoiblissant encore, sur les pennes de la queue; les pennes des ailes sont finement bordées de gris clair presque blanc; l'un et l'autre ont le bec brun et les pieds rougeâtres.

Longueur totale, environ quatre pouces et demi; bec, un peu moins de quatre lignes; vol, près de sept pouces; queue, vingt lignes, composée de douze pennes; dépasse les ailes d'environ quinze lignes.

II.

#### LE BOUVREUIL A BEC BLANC. ,

Loxia torrida, Guel.

C'est ici le seul oiseau de la Guiane qué M. de Sonini reconnoisse pour un véritable bouvreuil. Son bec est de couleur de corne dans l'oiseau desséché; mais on assure qu'il est blanc dans le vivant; la gorge, le devant du cou et tout le dessus du corps, sans excepter les ailes et la queue, sont noirs; il y a sur les ailes une petite tache blanche qui souvent est cachée sous les grandes couvertures; la poitrine et le ventre sont d'un marron foncé.

(') Voyez les planches enluminées (n° 204), fig. 1, le mâle, sous le nom de bouvreuil de l'île de Bourbon, et fig. 2, la femelle, sous le nom de bouvreuil du cap de Bonne-Espérance.

Cet eisseu est de la grandeur de notre bouvreuil; il a de longueur totale quatre pouces deux tiers, et sa queue dépasse ses ailes de presque toute sa longueur.

111.

#### LE BOUVERON.

#### Loxia Lineola, L.

J'appelle ainsi cet oiseau (nº 319, fig. 1), parce qu'il me paroît faire la nuance entre les bouvreuils d'Europe et les becs-ronds d'Amérique, dont je parlerai bientôt. Sa taille ne surpasse pas celle du cabaret: un beau noir changeant en vert règne sur les plumes de la tête, de la gorge et de toute la partie supérieure du corps, compris les pennes et les couvertures de la queue et des ailes, ou, pour parler plus juste, sur ce qui paroît de ces plumes; car le côté intérieur et caché ou n'est pas noir, ou du moins n'est pas de ce beau noir changeant: il faut encore excepter une très petite tache blanche sur chaque aile, et trois taches de même couleur, mais plus grandes, l'une sur le sommet de la tête et les deux autres au-dessous des yeux. Toute la partie inférieure du corps est blanche; les plumes du ventre et les couvertures inférieures de la queue sont frisées dans quelques individus: car on ne peut s'empêcher de regarder le bouvreuil à plumes frisées du Brésil comme appartenant à l'espèce du bouveron, puisque ces deux oiseaux ne différent entre eux que par la frisure des plumes; différence trop superficielle et trop légère pour former un caractère spécifique, et d'autant moins que cette frisure n'est nullement permanente, et qu'elle tombe en certaines circonstances. Il est probable que les individus frisés sont les mâles, puisque, en général, parmi les animaux, la nature semble avoir choisi les mâles pour leur accorder exclusivement le don de la beauté, et tout le luxe des ornements qui peuvent la faire valoir. Mais. dira-t-on, comment supposer que le male se trouve au Brésil et la femelle en Afrique? Je réponds, 4º que rien n'est moins connu que le pays natal des oiseaux qui viennent de loin, et passent par plusieurs mains. Je réponds en second lieu que si l'on a pu transporter à Paris ceux dont nous parlons, et les transporter vivants, on a pu les transporter de même de l'Amérique méridionale en Afrique (1). Quicon-

(7) J'ai vu dans le beau cabinet de M. Mauduit, sous le nous de bouvreuil de Cayenne, un oiseau fort ressemblant au bouveron; excepté qu'il étoit un peu plus gros, et qu'il avoit un peu plus de blanc: pout-être étoit-ce un vieux. M. de Sonini m'a assuré avoir vu à la Gulane un boc-rond, lequel, à la frisure près, ressembloit exactement au bouvreuil à plumes frisées du Brésil. Il résulte de tout cela une assex forte probabilité que l'Amérique méridionale est la vrais patrie du bouvreups.

que aura jeté un regard de comparaison sur ces oissaux admettra sans hésiter l'une de ces deux suspositions, plutôt que de les rapporter à des espèces différentes.

Longueur totale, quatre pouces un tiers; bec, quatre lignes; vol, sept pouces et demi; quatre, vingt - une lignes, composée de deuze pouces; dépasse les ailes d'environ un pouce.

IV.

## LE BEC-ROND A VENTRE ROUX (1).

#### Loxia minuta. Gust.

L'Amérique a ses bouvreuils, et j'en ai fait cosnoître une espèce d'après M. de Sonini : elle a aussi ses becs-ronds, qui ont, à la vérité, du rapport avec les bouvreuils, mais qui en diffèrent assez pour qu'on doive les désigner par une autre dénomination. Leur bec est beaucoup moins crochu et plus arrondi; d'où le nom de bec-rond leur a été donné.

Celui dont il s'agit dans cet article (nº 319, fig. 2) demeure apparié toute l'année avec sa femelle. Ils sont très visset peu sarouches; ils vivent autour des lieux habités, dans les terrains qui étoient auparavant en culture, et qui ont été abandanés depuis peu. Ils se nourrissent de fruits et de graines, et sont entendre, en sautillant, un cri assez semblable à celui du moineau, mais plus aigu. Ils sont, avec une certaine herbe rougeâtre, un petit nid rond de deux pouces de diamètre intérieur, et le posent sur les mêmes arbustes où ils trouvent leur nourriture; la semelle y pond trois en quatre œus.

Cet oiseau à le dessus de la tête, du cou et du des, d'un gris brun; les couvertures des ailes, leurs pennes et celles de la queue, de la même couleur à peu près, bordées de blanc ou de marron clair; la gorge, le devant du cou, le dessous du carps, les couvertures inférieures de la queue et le crompies, d'un marron foncé, le bec et les pieds bruns.

Dans quelques individus la gerge est du même gris bruu que le dessus de la tête.

V.

#### LE BEC-ROND,

OU BOUVREUIL BLEU D'AMÉRIOUE

#### Lexis cornics. Gues.

M. Brisson fait mention de deux bouvreuils bleus d'Amérique, dont il fait deux espèces séparées:

(') Je dois avertir que ce hec-rond a du rapport avec le brunor, page 396, et qu'il est le petit pinson rouge de M. Brisson; mais, en y regardant de prés, on trouve que ni les teintes, ni la distribuţion des couleurs, ni les proportions des ailes, ni la forme et la couleur du bec, ne sont absolument les mêmes. mais comme ils sont tous deux d'Amérique, tous deux de même grosseur, tous deux proportionnés à peu près de même, tous deux du même bleu, et qu'ils ne diffèrent que par la couleur des ailes, de la queue et du bec, j'ai cru devoir les rapporter à une seule et même espèce, et regarder leurs différences comme produites par l'influence du climat.

Dans l'un et l'autre le bleu foncé est la couleur dominante: celui de l'Amérique méridionale a une petite tache noire entre le bec et l'œil; les pennes de la queue, celles des ailes et les grandes couvertures de celles-ci, noires, hordées de bleu; le bec noirâtre et les pieds gris.

Celui de l'Amérique septentrionale a la base du bec entourée d'une zone noire qui va rejoindre les yeux; les pennes de la queue, celles de l'aile et leurs grandes couvertures, d'un brun teinté de vert; leurs moyennes couvertures rouges, formant une bande transversale de cette couleur; le bec brun et les pieds noirs. Le plumage de la femelle est uniforme, et partout d'un brun foncé, mélé d'un peu de bleu.

A l'égard des mœurs et des habitudes de ces ofseaux, on ne peut les comparer, parce qu'on ne sait rien de celles du premier. Voici ce que Catesby nous apprend de celui de la Caroline. C'est un oiseau fort solitaire et fort rare; il reste toujours apparié avec sa femelle, et ne se met point en troupes: on ne le voit jamais l'hiver à la Caroline; son chant est très monotone et ne roule que sur une seule note. Je vois dans tout cela beaucoup de traits de conformité avec notre bouvreuil.

¥ſ.

#### LE BOUVREUIL,

OU LE BEC-ROND NOIR ET BLANC.

#### Loxia nigra. LATH.

Il faudroit avoir vu cet oiseau, ou du moins sa dépouille, pour savoir s'il est bouvreuil ou hec-rond: il a un peu de blanc sur le bord antérieur et sur la base des deux premières pennes de l'aile; tout le reste du plumage est absolument noir, même le bec et les pieds; le bec supérieur a une échancrure considérable de chaque côté.

Cet oiseau est du Mexique; sa grosseur est à pen près celle du serin. Longueur totale, cinq pouces un quart; bec, cinq lignes; queue, deux pouces; dépasse les ailes d'un pouce, VII.

## LE BOUVREUIL,

OU BEC-ROND VIOLET DE LA CAROLINE.

Fringilia purpurea. LATA.

Tout est violet dans cet oiseau, et d'un violet obscur, excepté le ventre, qui est blanc, les couvertures supérieures des ailes, où le violet est un peu mêlé de brun, et les pennes de la queue et des ailes, qui sont mi-parties de violet et de brun, les premières suivant leur largeur, et les dernières suivant leur longueur.

La femelle est brune par tout le corps, et elle a la poitrine tachetée comme notre mauvis.

Ces oiseaux pareissent au mois de novembre, et se retirent avant l'hiver par petites volées. Ils vivent de genièvre, et détruisent comme nos bouvreufis les bourgeons des arbres fruitiers. Leur grosseur est à peu près celle du pinson.

Longueur totale, cinq pouces deux tiers; bec, cinq lignes; queue deux pouces, un peu fourchue, composée de douze pennes; dépasse les ailes de sept à huit lignes.

VIII.

#### LE BOUVREUIL.

OU BEC-ROND VIOLET A GORGE ET SOURCILS ROUGES.

Loxia violaces. GMEL.

Cet oiseau est encore plus violet que le précédent; car les pennes de la queue et des ailes sont aussi de cette couleur: mais ce qui relève son plumage et donne du caractère et du feu à sa physionomie, c'est sa gorge rouge; ce sont de beaux sourcils rouges que la nature s'est plu à dessiner sur ce fond violet. La couleur rouge reparoit encore sur les couvertures inférieures de la queue; le bec et les pieds sont gris.

La femelle a les mêmes marques rouges que le mâle; mais le fond de son plumage est brun, et non pas violet.

Ces oiseaux se trouvent dans les îles de Bahama. Ils sont à peu près de la grosseur de notre moineau franc.

Longueur totale, cinq pouces deux tiers; bec, cinq à six lignes; queue, deux poucés et denxi; dépasse les ailes de treize à quatorze lignes.

IX.

#### LA HUPPE NOIRE.

#### Loxia coronata. GMEL.

Le plumage de cet oiseau est peint des plus riches couleurs; la tête noire, surmontée d'une huppe de même couleur; le bec blanc; tout le dessus du corps d'un rouge brillant; le dessous d'un beau bleu; une margue noire devant le cou. Voilà de quoi justifier ce que dit Seba de cet oiseau, qu'il ne le cède en beauté à aucun oiseau chanteur. On peut conclure de là, co me semble, qu'il a quelque ramage. Il se trouve en Amérique.

M. Brisson le juge beaucoup plus gros que notre bouvreuil. Voici comment il détermine ses dimensions principales, autant qu'on peut le faire d'après une figure dont l'exactitude n'est pas trop bien garantie.

Longueur totale, six pouces; bec, six lignes; queue, dix-huitlignes et plus; dépasse les ailes d'environ six lignes.

#### L'HAMBOUVREUX.

#### Loxia Hamburgia. GMEL.

Quoique ce prétendu bouvreuil habite notre Europe, je ne le place cependant qu'après ceux d'Afrique et d'Amérique, parce que ce n'est point l'ordre géographique que je suis, et que son habitude de grimper, soit en montant, soit en descendant le long des branches des arbres, comme les mésanges, celle de vivre de cerfs-volants et d'autres insectes, et sa queue étagée, semblent l'éloigner plus de nos bouvreuils qu'une distance de deux mille lieues entre le pays natal des uns et des autres.

Cet oiseau a le dessus de la tête et du cou d'un brun rougeâtre, teinté de pourpre; la gorge brune; un large collier de même couleur sur un fond blanc; la poitrine d'un brun jaunâtre, semée de taches noires un peu longuettes; le ventre et les couvertures inférieures de la queue blancs; le dos, les scapulaires et tout le dessus du corps comme la poitrine; deux taches blanches sur chaque aile; les pennes des ailes d'un brun clair et jaunâtre; celles de la queue d'un brun sombre dessus, mais blanches dessous; l'iris jaune et le bec noir.

L'hambouvreux est un peu plus grand que notre moineau franc; il se trouve aux environs de la ville de Hambourg.

Longueur totale, cinq pouces trois quarts; bec, six lignes; queue, vingt-une lignes, un peu étagée: elle dépasse les ailes de presque toute sa longueur.

#### LE COLIOU.

Il nous paroît que le genre decet oiseau doit être placé entre celui des veuves et celui des bouvreuils : il tient au premier par les deux longues plumes qu'il porte, comme les veuves, au milieu de la queue, et il s'approche du second par la forme du bec, qui seroit précisément la même que celle du bouvreuil s'il étoit convexe en dessous comme en dessus ; mais il est aplati dans la partic inférieure, et du reste tout semblable à celui du bouvreuil, étant également un peu crochu et proportionnellement de la même longueur. D'autre côté, nous devons observer que la queue du coliou diffère de celle des veuves en ce qu'elle est composée de plumes étagées, dont les deux dernières ou celles qui recouvrent et excèdent les autres, ne les surpassent que de trois ou quatre pouces, au lieu que les veuves ont une queue proprement dite et des appendices à cette queue. J'entends par la queue proprement dite un amas de plumes attachées au croupion et d'égale longueur. Mais outre cette queue qu'ont toutes les veuves, les unes, comme la veuve commune et la veuve dominicaine, ont deux plumes; les autres en ont quatre comme la veuve à quatre brins; et les autres enfin ont six ou huit plumes comme les veuves du cap de Bonne-Espérance. Toutes ces plumes excèdent celles de la queue proprement dite, et cet excédant dans certaines espèces n'est que de la longueur de la queue proprement dite; et dans les autres, cet excédant est du double et du triple de cette longueur. Les colious n'ont point cette queue proprement dite, car leur queue n'est composée que de plumes étagées. On doit encore observer que, dans les veuves, les plumes qui excèdent les autres plumes ont des barbes assez longues et égales des deux côtés; que ces barbes vont insensiblement en diminuant de longueur de la base à la pointe de la plume, excepté dans la veuve dominicaine et la veuve à quatre brins : dans la première, les plumes excédantes n'ont que des barbes fort courtes qui vont en diminuant sensiblement de la base à la pointe de la plume; dans la veuve à quatre brins, au contraire, les quatre plumes excédantes n'ont dans leur longueur que des barbes très courtes qui s'allongent et? forment un épanouissement au bout des plumes; et dans les colious, les plumes de la queue, soit celles qui excèdent, soit celles qui sont excédées, ont également des barbes qui vont en diminuant de la base à la pointe des plumes. Ainsi le rapport réel entre la queue des veuves et celle des colious n'est que dans la longueur; et celle de toutes les veuves dont la queue ressemble le plus à la queue des colious, est la veuve dominicaine

M. Mauduit a fait, à cette occasion, deux remarques intéressantes. La première est que les longues queues et les autres appendices ou ornements que portent certains oiseaux, ne sont pas des parties surabondantes et particulières à ces oiseaux, dont les autres soient dépourvus; ce ne sont, au contraire, que les mêmes parties communes à tous les autres oiseaux, mais seulement beaucoup plus étendues; de sorte qu'en général les longues queues ne consistent que dans le prolongement de toutes les plumes, ou seulement de quelques plumes de la queuc. De même les huppes ne sont que l'allongement des plumes de la tête. Il en est encore de même des plumes longues et étroites qui forment des moustaches à l'oiseau de paradis; elles ne paroissent être qu'une extension des plumes fines, étroites et oblongues qui, dans tous les oiseaux, servent à couvrir le méat auditif externe. Les plumes longues et flottantes qui partent de dessous les ailes de l'oiseau de paradis commun, et celles qui représentent comme des doubles ailes dans le roi des oiseaux de paradis, sont les mêmes plumes qui partent des aisselles dans tous les autres oiseaux. Lorsque ces plumes sont couchées, elles sont dirigées vers la queue; et lorsqu'elles sont relevées, elles sont transversales à l'axe du corps de l'oiseau. Ces plumes diffèrent dans tous les oiseaux des autres plumes, en ce qu'elles ont des barbes égales des deux côtés du tuyau; elles représentent, quand elles sont relevées, de véritables rames, et l'on peut croire qu'elles servent non seulement à soutenir les oiseaux, mais à prendre la direction du vent lorsqu'ils volent. Ainsi tous les ornements du plumage des oiseaux ne sont que des prolongements ou des excroissances des mêmes plumes plus petites dans le commun des oiseaux.

La seconde remarque de M. Mauduit est que ces ornements des plumes prolongées sont assez rares dans les climats froids et tempérés de l'un et de l'autre continent, tandis qu'ils sont assez communs dans les oiseaux des climats les plus chauds, surtout dans l'ancien continent. Il n'y a guère d'oiseaux à longue queue, en Europe, que les faisans, les cogs, qui sont en même temps souvent huppés et qui ont de longues plumes flottantes sur les côtés; les pies et la mésange à longue queue ; et de même nous ne connoissons guère en Europe d'autres oiseaux huppés que le grand, le moyen et le petit duc, la huppe, le cochevis et la mésange huppée. Quelques oiseaux d'eau, tels que les canards et les hérons, ont souvent de longues queues et des ornements composés de plumes, des aigrettes et des plumes flottantes sur le croupion. Ce sont là tous les oiseaux des zones froides et tempérées auxquels on voit des ornements de plumes : dans la zone torride, au contraire, et surtout dans l'ancien continent, le plus grand nombre des oiseaux ont de ces ornements; on peut citer avec les colious tous les oiseaux de paradis, toutes les veuves, les kacatoès, les pigeons couronnés, les huppes, les paons, qur sont originaires des climats chauds de l'Asie, etc.

Les colious appartiennent à l'ancien continent et se trouvent dans les contrées les plus chaudes de l'Asie et de l'Afrique; mais jamais on n'en a trouvé en Amérique, non plus qu'en Europe.

Nous en connoissons assez imparfaitement quatre espèces ou variétés, dont nous ne pouvons donner ici que les descriptions, car nous ne savons rien de leurs habitudes naturelles.

4° LE COLIOU DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE (Colius Capensis, GMEL.), que nous avons décrit d'après un individu qui est au Cabinet du Roi et qui est représenté dans la planche enluminée (nº 282, fig. 4). Nous ne savons si c'est le mâle ou si c'est la femelle : il a tout le corps d'une couleur cendrée pure sur le dos et le croupion et mêlée sur la tête, la gorge et le cou d'une légère teinte de lilas plus foncée sur la poitrine; le ventre est d'un blanc sale. Les pennes de la queue sont cendrées, mais les deux latérales de chaque côté sont bordées extérieurement de blanc; les deux pennes intermédiaires sont longues de six pouces neuf lignes; celles des côtés vont toutes en diminuant de longueur par degrés, et la plus extérieure de chaque côté n'a plus que dix lignes de long. Les pieds sont gris et les ongles noirâtres; le bec est gris à sa base et noirâtre à son extrémité. Ce coliou a dix pouces trois lignes, y compris les longues plumes de la queue : ainsi le corps de l'oiseau n'a réellement que trois pouces et demi de grandeur. Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

2º LE COLIOU HUPPE DU SÉNEGAL (Colius Senegalensis, Gmel.), que nous avons fait représenter, planches enluminées (nº 282, fig. 2), ressemble beaucoup au précédent, et l'on pourroit le regarder comme une variété de cette espèce, quoiqu'il en diffère par la grandeur; car il a deux pouces de longueur de plus que le coliou du Cap : il a de plus une espèce de huppe formée par des plumes plus longues sur le sommet de la tête; et cette huppe est du même ton de couleur que le reste du corps. On voit une bande bien marquée d'un beau bleu céleste derrière la tête, à la naissance du cou : ce bleu est beaucoup plus vif et plus marqué qu'il n'est représenté dans la planche. La queue de ce coliou se rétrécit de la base à la pointe. Le bec n'est pas entièrement noir : la mandibule supérieure est blanche depuis la base jusqu'aux deux tiers de sa longueur; le bout de cette mandibule est noir. Ces différences quoique assez grandes, ne le sont cependant pas assez pour prononcer si ce coliou huppé du Sénégal est une espèce différente ou une simple variété de celui du cap de Bonne-Espérance.

5° Une troisième espèce ou variété encore un peu plus grande que la précédente, est le COLIOU RAYÉ (Colius striatus, GMEL.), que nous avons vu dans le cabinet de M. Mauduit. Il a treize pouces de longueur, y compris les longues plumes de la queue, lesquelles ont elles seules huit pouces et demi, et dépassent les ailes de sept pouces et demi : le bec a neuf lignes; il est noir en dessus et blanchâtre en dessous.

On l'appelle coliou rayé, parce que tout le dessous de son corps est rayé, d'abord sous la gorge, de bandes brunes, sur un fond gris-roussatre, et sous le ventre, de bandes également brunes sur un fond roux: le dessus du corps n'est point rayé; il est d'un gris terne, légèrement varié de couleur de lilas, qui devient plus rougeatre sur le croupien et la queue, l'aquelle est verte, et tout-à-fait semblable à celle des autres colious.

M. Mauduit, auquel nous devons la connoissance de cet oiseau, croit qu'il est natif des contrées voisines du cap de Bonne-Espérance, parce qu'il lui a été apporté du Cap avec plusieurs autres oiseaux que nous connoissons, et que nous savons appartenir à cette partie de l'Afrique.

4° LE COLIOU DE L'ILE DE PANAY (Colius Panayensis, GMEL.). Nous tirons du voyage de M. Sonnerat la notice que nous allons donner de cet oiseau.

« Il est, dit ce voyageur, de la taille du gros-bec d'Europe; la tête, le cou, le dos, les ailes et la queue sont d'un gris cendré, avec une teinte jaune; la poitrine est de la même couleur, traversée de raies noires; le bas du ventre et le dessus de la queue sont roussâtres; les ailes s'étendent un peu au-delà de l'origine de la queue, qui est extrêmement longue, composée de douze plumes d'inégale longueur: les deux premières sont très courtes; les deux suivantes, de chaque côté, sont plus longues, et ainsi de paire en paire jusqu'aux deux dernières plumes, qui excèdent toutes les autres; la quatrième et la cinquième paires diffèrent peu de longueur entre elles. Le bec est noir; les pieds sont de couleur de chair pâle. Les plumes qui couvrent la tête sont étroites et assez longues; elles forment une huppe que l'oiseau baisse ou élève à volonté. »

#### LES MANAKINS.

Ces oiseaux sont petits et fort jolis; les plus grands ne sont pas plus gros qu'un moineau, et les autres sont aussi petits que le roitelet. Leurs caractères communs et généraux sont d'avoir le bec court, droit, comprimé par les côtés, vers le bout; la mandibule supérieure convexe en dessus et légèrement échancrée sur les bords, un peu plus longue

que la mandibule inférieure, qui est plane et droite sur sa longueur. Tous ces oiseaux ont aussi la queue courte et coupée carrément, et la même disposition dans les doigts que les coqs de roche, les todiers et les calaos; c'est-à-dire le doigt du milieu réuni étroitement au doigt extérieur, par une membrane, jusqu'à la troisième articulation, et le doigt intérieur jusqu'à la première articulation seulement; et autant ils ressemblent au coq de roche par cette disposition des doigts, autant ils différent des cotingas par cette même disposition : néanmoins quelques auteurs ont mêlé les manakins avec les cotingas; d'autres les ont réunis aux moineaux, aux mésanges, aux linottes, aux tangaras, au roitelet; enfin les nomenclateurs ont encore eu plus de tort de les appeler piyra, ou de les réunir dans la même section avec le coq de roche, auquel ils ne ressemblent réellement que par cette disposition des doigts et par la queue coupée carrément; car ils en différent constamment non seulement par la grandeur, puisqu'un coq de roche est aussi gros par rapport à un manakin qu'une de nos poules l'est en comparaison d'un moincau, mais encore par plusieurs caractères évidents. Les manakins ne ressemblent en aucune façon au coq de roche par la conformation du corps: ils out le bec à proportion beaucoup plus court ; ils n'ont communément point de huppe, et dans les espèces qui sont huppées, ce n'est point une huppe double, comme dans le coq de reche, mais une huppe de plumes simples, un peu plus longues que les autres plumes de la tête. On doit donc séparer les manakins non seulement des cotingas, mais encore des cogs de roche, et en faire un genre particulier, dont les espèces ne laissent pas d'être asses nombreuses.

Les habitudes naturelles qui leur sont communes à tous n'étoient pas connues, et ne sont pas encere aujourd'hui autant observées qu'il seroit nécessaire pour en donner un détail exact. Nous ne rapporterons ici que ce nous en a dit M. de Manoncourt, qui a vu un grand nombre de ces oiseaux dans leur état de nature. Ils habitent les grands bois des climats chauds de l'Amérique, et n'en sortent jamais pour aller dans les lieux découverts, ni dans les campagnes voisines des habitations. Leur vol, quoique assez rapide, est toujours court et peu élevé : ils ne se perchent pas au faite des arbres, mais sur les branches, à une hauteur moyenne; ils se nourrissent de petits fruits sauvages, et ils ne laissent pas de manger aussi des insectes. On les trouve ordinairement en petites troupes de huit ou dix de la même espèce, et quelquesois ces petites troupes se confordent avec d'autres troupes d'espèces différentes de leur même genre, et même avec des compagines d'autres petits oiseaux de genre différent, tels que les pitpits, etc. C'est ordinairement le matin qu'or les trouve ainsi réunis en nombre : ce qui semble les rendre joyeux; car ils font alors entendre un petit gazouillement fin et agréable. La fraîcheur du matin leur donne cette expression de plaisir; car ils sont en silence pendant le jour, et cherchent à éviter la grande chaleur en se séparant de la compagnie, et se retirant seuls dans les endroits les plus ombragés et les plus fourrés des forêts. Quoique cette habitude soit commune à plusieurs espèces d'oiseaux, même dans nos forêts de France, où ils se réunissent pour gazouiller le matin et le soir, les manakins ne se rassemblent jamais le soir, et ne demeurent ensemble que depuis le lever du solcil jusqu'à neuf ou dix heures du matin; après quoi ils se séparent pour tout le reste de la journée et pour la nuit suivante. En général, ils préfèrent les terrains humides et frais aux endroits plus secs et plus chauds; cependant ils ne fréquentent ni les marais ni le bord des eaux.

Le nom manakin a été donné à ces oiseaux par les Hollandois de Surinam. Nous en connoissons six espèces bien distinctes : mais nous ne pourrons désigner que la première par le nom qu'elle porte dans son pays natal; nous indiquerons les autres par des dénominations relatives à leurs caractères les plus apparents.

## LE TIJÉ, OU GRAND MANAKIN.

PREMIÈRE ESPÈCE.

Pipra pareola. Guel.

Cette espèce (n° 687, fig. 2) a été bien indiquée par Marcgrave, car elle est en effet la plus grande de toutes. La longueur de l'oiseau est de quatre pouces et demi, et il est à peu près de la grosseur d'un moineau : le dessus de la tête est couvert de plumes d'un beau roûge, qui sont plus longues que les autres, et que l'oiseau relève à volonté, ce qui l'ûi donne alors l'air d'avoir une huppe; le dos et les petites couvertures supérieures des ailes sont d'un beau bleu; le reste du plumage est noir velouté; l'iris des yeux est d'une belle couleur de saphir; le bec est noir et les pieds sont rouges.

M. l'abbé Aubry, curé de Saint-Louis, a dans son cabinet, sous le nom de tijé-guacu de Cuba, un oiseau qui est une variété peut-être de sexe ou d'âge de celui-ci; car il n'en diffère que par la couleur des grandes plumes du dessus de la tête qui sont d'un rouge foible, et même un peu jaunâtre. Cette dénomination sembleroit indiquer que l'espèce de tijé ou grand manakin se trouve dans l'île de

Cuba, et peut-être dans d'autres climats de l'Amérique, aussi bien que dans celui du Brésil: néanmoins il est fort rare à Cayenne; et comme ce n'est point un oiseau de long vol, il n'est guère probable qu'il ait traversé la mer pour arriver à l'île de Cuba.

Le manakin vert à huppe rouge, représenté dans les planches enluminées (n° 503, fig. 2), est le tijé jeune. On a vu plusieurs manakins verts déjà mèlés de plumes bleues, et il faut observer qu'ils ne sont jamais, dans l'état de nature, d'un vert décidé, comme il l'est dans la planche enluminée : leur vert est plus sombre. Il faut que les tijés jeunes et adultes soient assez communs dans les climats chauds de l'Amérique, puisqu'on les envoie souvent avec les autres oiseaux de ces mêmes climats.

## LE CASSE-NOISETTE (9).

SECONDE ESPÈCE.

Pipra manacus. GMEL.

Nous donnons le nom de casse-noisette à cet oiseau, parce que son cri représente exactement le bruit du petit outil avec lequel nous cassons des noisettes. Il n'a nul autre chant ni ramage. On le trouve assez communément à la Guiane, surtout dans les lisières des grands bois; car il ne fréquente pas plus que les autres manakins les savanes et les lieux découverts. Les casse-noisettes vivent en petites troupes, comme les autres manakins, mais sáns se mèler avec eux; ils se tiennent plus ordinairement à terre, se posent rarement sur les branches, et toujours sur les plus basses. Il semble aussi qu'ils mangent plus d'insectes que de fruits. On les trouve souvent à la suite des colonnes de fourmis, qui les piquent aux pieds et les font sauter et faire leur cri de casse-noisette, qu'ils répètent très souvent. Ils sont fort vifs et très agiles; on ne les voit presque jamais en repos, quoiqu'ils ne fassent que sautiller sans pouvoir voler au loin.

Le plumage de cet oiseau est noir sur la tête, le dos, les ailes et la queue, et blanc sur tout le reste du corps; le bec est noir et les pieds sont jaunes. La planche enluminée (n° 302, fig. 4) présente une variété de cette espèce, sous le nom de manatin du Bré il: mais c'est certainement un casse-noisette, car il a le même cri, et nous présumons que ce n'est qu'une différence de sexe ou d'âge. Il ne diffère en effet du premier que par la couleur des petites couvertures supérieures des ailes, qui sont blanches, au lieu qu'elles sont noires dans l'autre.

(1) Voyez les planches enluminées (nº 302, fig. 1, et 303, fig. 2) sous le nom de manakin noir et blanc.

## LE MANAQUIN ROUGE.

TROISIÈME ESPÈCE.

Pipra aureola. Gnel.

Le mâle, dans cette espèce (n° 54, fig. 5), est d'un beau rouge vif sur la tête, le cou, le dessus du dos et la poitrine; orangé sur le front, les côtés de la tête et la gorge; noir sur le ventre, avec quelques plumes rouges et orangées sur cette même partie; noir aussi sur le reste du dessus du corps, les ailes et la queue: toutes les pennes des ailes, excepté la première, ont, sur la face intérieure et vers le milieu de leur longueur, une tache blanche, qui forme une bande de cette même couleur, lorsque l'aile est déployée; le haut des ailes est d'un jaune très foncé; et leurs couvertures inférieures

La femelle a le dessus du corps olivâtre, avec un vestige d'une couronne rouge sur la tête; et le dessous de son corps est d'un jaune olivâtre : elle est, au reste, de la même figure et de la même grandeur que le mâle

sont jaunâtres : le bec et les pieds sont noirâtres.

L'oiseau jeune a tout le corps olivâtre, avec des taches rouges sur le front, la tête, la gorge, la poitrine et le ventre.

Cette espèce est à la Guiane la plus commune de toutes celles des manakins.

## LE MANAKIN ORANGÉ (1).

QUATRIÈME ESPÈCE.

Edwards est le premier auteur qui ait donné la figure de cet oiseau (n° 302, fig. 2); mais il a cru mal à propos qu'il étoit la femelle du précédent. Nous venons de décrire cette femelle du manakin rouge; et il est très certain que celui-ci est d'une autre espèce, car il est extrêmement rare à la Guiane, tandis que le manakin rouge y est très commun. Linnæus est tombé dans la même erreur, parce qu'il n'a fait que copier Edwards.

Ce manakin a la tête, le cou, la gorge, la poitrine et le ventre d'une belle couleur orangée; tout le reste de son plumage est noir : seulement on remarque sur les ailes les mêmes taches blanches que porte le manakin rouge; il a aussi comme lui les picds noirâtres; mais son bec est blanc; en sorte que, malgré ces rapports de la bande des ailes, de la couleur des pieds, de la grandeur et de la forme du corps, on ne peut pas le regarder comme une simple variété d'âge ou de sexe dans l'espèce du manakin rouge.

## LE MANAKIN A TÈTE D'OR,

LE MANAKIN A TÊTE ROUGE (4) ,

Pipra erythrocephala. Gnel

ET LE MANAKIN A TÊTE BLANCHE,

Pipra leucocapilla. Gnel.

CINQUIÈME ESPÈCE.

Nous présumons que ces trois oiseaux ne sont que trois variétés de cette cinquième espèce; car ils sont tous trois exactement de la même grandeur, n'ayant que trois pouces huit lignes de longueur, tandis que toutes les espèces précédentes, que nous avons données par ordre de grandeur, ont quatre pouces et demi, quatre pouces trois quarts, etc. D'ailleurs tous trois sont de la même forme de corps, et se ressemblent même par les couleurs, à l'exception de celle de la tête, qui, dans le premier, est d'un beau jaune, dans le second d'un rouge vif, et dans le troisième d'un beau bleu. On ne trouve aucune différence sensible dans tout le reste de leur plumage, qui est en tout et partout d'un beau noir luisant. Tous trois ont aussi les plumes qui couvrent les jambes, d'un jaune påle, avec une tache oblongue d'un rouge vif sur la face extérieure de ces plumes. Seulement le premier de ces manakins a le bec blanchâtre et les pieds noirs; le second, le bec noir et les pieds cendrés; et le troisième, le bec gris-brun et les pieds rougeâtres : mais ces légères différences ne nous ont paru des caractères assez tranchés pour faire trois espèces distinctes, et il se pourroit même que, de ces trois oiseaux, l'un fût la femelle d'un autre. Cependant M. Mauduit, auquel j'ai communiqué cet article, m'a assuré qu'il n'avoit jamais vu au manakin à tête blanche les plumes rouges qui recouvrent le genou dans le manakin à tête d'or. Si cette différence étoit constante, on pourroit croire que ces deux manakins forment deux espèces différentes; mais M. de Manoncourt nous a assuré qu'il avoit vu des manakins à tête blanche avec ces plumes rouges aux genoux, et il y a apparence que les individus observés par M. Mauduit étoient défectueux.

Ces manakins se trouvent dans les mêmes endroits et sont assez communs à la Guiane; il paroît même que l'espèce en est répandue dans plusieurs autres climats chauds, comme au Brésil et au Mexique. Néanmoins l'on ne nous a rien appris de particulier

<sup>(&#</sup>x27;) Variété du précédent. (A. R.)

<sup>(&#</sup>x27;) Ces deux oiseaux forment la même espèce. (A. R.)

sur leurs habitudes naturelles; nous pouvons seulement assurer qu'ils se tiennent, comme tous les autres manakins, constamment dans les bois, et qu'ils ont le gazouillement qui leur est commun à tous, à l'exception de celui que nous avons appelé le casse-noisette, lequel n'a d'autre voix, ou plutôt d'autre cri, que celui d'une noisette que l'on casse en la serrant.

# LE MANAKIN A GORGE BLANCHE.

## Pipra gutturalis. Gnel.

Une troisième variété dans cette espèce est le manakin à gorge blanche (n° 524, fig. 4), qui ne diffère des précédents que par la couleur de la tête, laquelle est d'un noir luisant comme tout le reste du plumage, à l'exception d'une sorte de cravate blanche qui prend depuis la gorge et finit en pointe sur la poitrine. Il est exactement de la même grandeur que les trois précédents, n'ayant comme eux que trois pouces huit lignes de longueur. Nous ignorons de quel climat il est, ne l'ayant vu que dans des cabinets particuliers, où il étoit indiqué par ce nom, mais sans aucune autre notice. M. de Manoncourt ne l'a pas rencontré à la Guiane; cependant il y a toute apparence qu'il est, comme les trois autres, originaire des climats chauds de l'Amérique.

## LE MANAKIN VARIÉ.

SIXIÈME ESPÈCE.

Pipra serena. GMEL.

Nous donnons la dénomination de manakin varié à cet oiseau (n° 524, fig. 2), parce que son plumage est en effet varié de plaques de différentes couleurs, toutes très belles et très tranchées. Il a le front d'un beau blanc mat, le sommet de la tête d'une belle couleur d'aigue-marine, le croupion d'un bleu éclatant, le ventre d'une couleur brillante orangée, et tout le reste du plumage d'un beau noir velouté: le bec et les pieds sont noirs. C'est le plus joli et le plus petit de tous les manakins, n'ayant que trois pouces et demi de longueur, et n'étant pas plus gros qu'un roitelet. Il se trouve à la Guiane, d'où il nous a été envoyé; mais il est très rare, et nous ne savons rien de ses habitudes naturelles

Indépendamment des six espèces et de leurs variétés que nous venons de décrire, les nomenclateurs modernes ont appelé manakins quatre oiseaux indiqués par Seba, dont nous ne faisons ici mention que pour faire remarquer les méprises où l'on pourroit tomber en suivant cette nomenclature.

Le premier de ces oiseaux a été indiqué par Seba dans les termes suivants :

Oiseau nommé par les Brasiliens MAIZI DE MIACA-TOTOTL.

Pipra torquata. GMRL.

« Son corps est orné de plumes noirâtres, et ses ailes de plumes d'un bleu turquin : sa tête, qui est d'un rouge de saug, porte un collier d'un jaune doré autour du cou et du jabot; le bec et les pieds sont d'un jaune pâle. »

M. Brisson, sans avoir vu cet oiseau, ne laisse pas d'ajouter à cette indication des dimensions et des détails de couleurs qui ne sont point rapportés par Seba ni par aucun autre auteur. On doit aussi être étonné de ce que Seba a donné le surnom de miacatototl à cet oiseau, qu'il dit venir du Brésil; car ce nom n'est pas de la langue du Brésil, mais de celle du Mexique, dans laquelle il signifie oiseau de mais. La preuve évidente que ce nom a été mal appliqué par Seba, c'est que Fernandès a indiqué sous ce même nom un oiseau du Mexique fort différent de celui-ci, et qu'il décrit dans les termes suivants:

#### DE MIACATOTOTL, SEU AVE GERMINIS MAIZI.

« Avicula est satis parva, itá nuncupata quod ger-» minibus maizi insidere soleat; ventre pallente ac » reliquo corpore nigro, plumis tamen candentibus » intersertis, alæ caudaque infernè cinereæ; frigi-» dis degit locis, ac bono constat alimento. »

Il est aisé de voir, en comparant ce que dit Fernandès avec ce qu'a dit Seba, que ce sont deux oiseaux différents, mal à propos indiqués sous ce même nom; mais comme la description de Fernandès est à peu près aussi imparfaite que celle de Seba, et que la figure que ce dernier a donnée est encore plus imparfaite que sa description, il n'est pas possible de rapporter cet oiseau qui se repose sur les mais, au genre du manakin plutôt qu'à tout autre genre.

Il en sera de même d'un autre oiseau donné par Seba, sous le nom de

## RUBETRA, OU OISEAU D'AMÉRIQUE HUPPÉ. Pipra rubetra. Gmel.

« Il n'est pas un des moindres oiseaux de chantidit cet auteur. Il a la crête jaune, le bec jaune aussi, excepté dessous qu'il est brun; son plumage est, autour du cou et sur le corps, d'un roux jaunc : la queue et les grosses plumes des ailes sont d'un bleu éclatant, tandis que les petites plumes sont d'un jaune pâle. »

M. Brisson, d'après cette description de Seba, a cru pouvoir prononcer que cet oiseau étoit un manakin. Cependant, s'il eût consulté la figure donnée par cet auteur, quelque imparfaite qu'elle soit, il auroit reconnu que la queue est très longue, et le bec mince, courbe et allongé: caractères très différents de ceux des manakins. Il me paroit donc évident que cet oiseau est encore plus éloigné que le précédent du genre des manakins.

Un troisième oiseau que nos nomenclateurs ont appelé manakin est celui que Seba indique sous le nom de

## PICICITLI, OU OISEAU DU BRESIL TRES PETIT ET HUPPE. Pipra cristata. Gmel.

« Il a, dit cet auteur, le corps et les ailes d'un pourpre qui est par-ci par-là plus ou moins haut; la crête est d'un jaune des plus beaux et forme comme un petit faisceau de plumes; son bec pointu et sa queue sont rouges. En un mot, ce petit oiseau est tout-à-fait joli, de quelque côté qu'on le voie.»

M. Brisson, d'après une description aussi mal faite, a néanmoins jugé que cet oiseau devoit être un manakin, quoique Seba dise qu'il a le bec pointu, et il y ajoute des dimensions et d'autres détails, sans dire d'où il les a tirés; car la figure donnée par Seba ne présente rien d'exact. D'ailleurs cet auteur s'est encore trompé en disant que cet oiseau est du Brésil; car son nom picicitli est mexicain, et Fernandès a indiqué par ce même nom un autre oiseau qui est vraiment du Mexique, et duquel il fait mention dans les termes suivants:

« Tetzcoquensis etiam avis picicitli, parvula to» taque cinereo corpore, si caput excipias et collum
» quæ atra sunt, sed candente maculà oculos (qui
» magni sunt) ambiante, cujus acumen in pectus
» usque procedit : apparent post Imbres, 'educa» tæque domi brevi moriuntur; carent cantu, bo» num præstant alimentum : sed nesciant Indi re» ferre ubi producant sobolem. »

En comparant ces deux descriptions, il est aisé de voir que l'oiseau donné par Seba n'a d'autre rapport que le nom avec celui de Fernandès, et que c'est fort mal à propos que ce premier auteur a été chercher ce nom pour l'appliquer à un oiseau du Brésil, fort différent du vrai picicitli du Mexique. Il en est encore de même d'un quatrième oiseau indiqué par Seba, sous le nom de

COQUARTOTOTL, OU PETIT OISEAU HUPPE, DE LA FI-GURE DU MOISEAU.

#### Pipra grisea. Gmel.

« Il a, dit cet auteur, le bec jaune, court, recourbé, et se jetant en arrière. On observe au-dessus des yeux une tache jaune; son estomac et son ventre tirent sur un jaune blafard; ses ailes sont de la même couleur, et mélangées de quelques plumes grêles incarnates, tandis que les maîtresses plumes sont cendré-gris; le reste du corps est gris : il porte sur le derrière de la tête une petite crête. »

Sur cette indication, M. Brisson a encore jugé que cet oiseau étoit un manakin. Cependant la seule forme du bec suffit pour démontrer le contraîre; et d'ailleurs, pulsqu'il est de la figure du moincau, il n'est pas de celle des manakins. Il paroît donc bien certain que cet oiseau, dont le nom est encore de la langue du Mexique, est très éloigné du genre des manakins. Nous invitons les voyageurs, curieux des productions de la nature, à nous donner quelques renseignements sur ces quatre espèces d'oiseaux, que nous ne pouvons jusqu'à présent rapporter à aucun genre connu, mais qu'en même temps nous nous creyons fondé à exclure de celui des manakins.

## ESPÈCES VOISINES DU MANAKIN.

## LE PLUMET BLANC (1).

#### Pipra albifrons. GHEL.

Cette espèce est nouvelle et se trouve à la Guisse. où néanmoins elle est assez rare. M. de Manoncourt nous a rapporté l'individu qui est au Cabinet, et dont la planche enluminée représente très bien la forme et les couleurs. Cet oiseau est remarquable par sa très longue huppe blanche, composée de plumes d'un pouce de longueur et qu'il relève à volonté. Il diffère des manakins, d'abord par la grandeur, ayant six pouces de longueur, tandis que les plus grands manakins n'ont que quatre pouces et demi; il en diffère encore par la forme et la grandeur de la queue, qui est longue et étagée, au lieu que celle des manakins est courte et coupée carrément ; son bec est aussi beaucoup plus long à proportion et plus crochu que celui des manakins, et il n'y a guère que par la disposition des doigts qu'il leur ressemble; si même il n'avoit pas cette disposition dans les doigts, il seroit du genre des fourmiliers : nous pouvons donc le regarder comme formant la nuance entre l'un et l'autre de ces genres, et nous n'avons rien à dire au sujet de ses habitudes naturelles.

(') Voyez les planches enluminées (n. 707, fig. 1) sous le nom de manicup de Cayenne, nom que l'on avoit donné à cet oiseau par contraction de manakin huppé, parce qu'on imaginoit que c'étoit en effet un manakin; mais, mieux observé, il s'est trouvé qu'il n'est pas de ce genre, quoiqu'il en soit très voisin.

## L'UISEAU CENDRÉ DE LA GUIANE.

## Pipra atricapilla. GMEL.

Cette espèce est nouvelle, et la planche enfuminée (n° 687, fig. 1) représente l'oiseau assez exactement pour que nous puissions nous dispenser d'en faire la description. Nous observerons seulement qu'on ne doit pas le regarder comme un vrai manakin; car il en diffère par sa queue, qui est beaucoup plus longue et étagée : il en diffère encore par son bec, qui est considérablement plus long. Mais, comme il ressemble aux manakins par la conformation des doigts et par la figure du bec, on doit le mettre à suite de ce genre.

Cet oiseau cendré se trouve à la Guiane, oà il est assez rare, et il a été apporté pour le Cabinet du Roi par M. de Manoncourt.

#### LE MANIKOR.

#### Pipra Papuensis. GMEL.

Nous avons donné à cet oiseau le nom de manikor, par contraction de manakin orangé, croyant d'abord que c'étoit une espèce de manakin; mais nous avons reconnu depuis que nous nous étions trompé: c'est une espèce nouvelle qui a été apportée de la Nouvelle-Guinée au Cabinet par M. Sonnerat, et qui diffère des manakins par les deux pennes du milieu de la queue, qui sont plus courtes que les pennes latérales, et par le défaut de l'échancrure qui se trouve dans la mandibule supérieure du bec de tous les manakins; en sorte qu'on doit l'exclure de ce genre, d'autant qu'il n'est pas vraisemblable que les manakins, qui tous sont d'Amérique, se trouvent à la Nouvelle-Guinée.

Le manikor (n° 767, fig. 2) a tout le dessous du corps noir, avec des reflets verdâtres; le dessous du corps d'un blanc sale : il porte sur la poitrine une tache orangée de figure oblongue, qui s'étend jusqu'auprès du ventre; son bec et ses pieds sont noirs : mais M. Sonnerat ne nous a rien appris sur ses habitudes naturelles.

#### LE COQ DE ROCHE (1).

#### Pipra rupicola. GMBL.

Cet oiseau (nº 59 et 747), quoique d'une couleur uniforme, est l'un des plus beaux de l'Amérique méridionale, parce que cette couleur est très belle,

(7) Les François qui habitent l'Amérique appellent cet elseau coq de roche, et plus souvent, coq de bois; mais le premier nom lui convient mieux, parce qu'il se tient presque toujours dans les fentes des rochers, et même dans des cavernes assez profondes. et que son plumage est parfaitement étagé. Il se nourrit de fruits, peut-être faute de grains; car il seroit du genre des gallinacés s'il n'en différoit pas par la forme des doigts, qui sont joints par une membrane, le premier et le second jusqu'à la troisième articulation, et le second au troisième jusqu'à la première seulement. Il a le bec comprimé par les côtés vers l'extrémité, la queue très courte et coupée carrément, ainsi que quelques plumes des couvertures des ailes; quelques unes des plumes ont une espèce de frange de chaque côté, et la première grande plume de chaque aile est échancrée du tiers de sa longueur de la pointe à la base. Mais ce qui le distingue et le caractérise plus particulièrement, c'est la belle huppe qu'il porte sur la tête : elle est longitudinale en forme de demi-cercle. Dans les descriptions détaillées que MM. Brisson et Vosmaër ont données de cet oiseau, la huppe n'est pas bien indiquée; car cette huppe n'est pas simple mais double, étant formée de deux plans inclinés qui se rejoignent au sommet. Du reste, leurs descriptions sont assez fidèles; seulement ils n'ont donné que celle du mâle. Nous nous dispenserons d'en faire une nouvelle ici, parce que cet oiseau est très différent de tous les autres et fort aisé à reconnoître. Les figures des planches enluminées (nº 59 et 747) représentent le mâle et la femelle; un coup d'œil sur la planche suffira pour faire remarquer qu'elle diffère du mâle en ce que le plumage de celui-ci est d'une belle couleur rouge, au lieu que celui de la femelle est entièrement brun; on aperçoit seulement quelques teintes de roux sur le croupion, la queue et les pennes des ailes. Sa huppe double, comme celle du mâle, est moins fournie, moins élevée, moins arrondie et plus avancée sur le bec que celle du mâle. Tous deux sont ordinairement plus gros et plus grands qu'un pigeon ramier: mais il y a apparence que les dimensions varient dans les différents individus, puisque M. Brisson donne à cet oiseau la grosseur d'un gros pigeon romain, et que M. Vosmaër assure qu'il est un peu plus petit que le pigeon commun : différence qui peut aussi venir de la manière de les empailler : mais, dans l'état de nature, la femelle, quoiqu'un peu plus petite que le mâle, est certainement bien plus grosse qu'un pigeon commun.

Le mâle ne prend qu'avec l'âge sa belle couleur rouge; dans la première année il n'est que brun comme la femelle : mais, à mesure qu'il grandit, son plumage prend des pointes et des taches de couleur rousse, qui deviennent tout-à-fait rouges lorsqu'il est adulte, et peut-être même âgé; car il est assez rare d'en trouver qui soient peints partout et uniformément d'un beau rouge.

Quoique cet oiseau ait dû frapper les yeux de tous ceux qui l'ont rencontré, aucun voyageur n'a fait mention de ses habitudes naturelles. M. de Manoncourt est le premier qui l'ait observé. Il habite non seulement les fentes profondes des rochers, mais même les grandes cavernes obscures, où la lumière du jour ne peut pénétrer; ce qui a fait croire à plusieurs personnes que le coq de roche étoit un oiseau de nuit : mais c'est une erreur ; car il vole et voit très bien pendant le jour. Cependant il paroît que l'inclination naturelle de ces oiseaux les rappelle plus souvent à leur habitation obscure qu'aux endroits éclairés, puisqu'on les trouve en grand nombre dans les cavernes où l'on ne peut entrer qu'avec des flambeaux. Néanmoins, comme on en trouve aussi pendant le jour en assez grand nombre aux environs de ces mêmes cavernes, on doit présumer qu'ils ont les yeux comme les chats, qui voient très bien pendant le jour et très bien aussi pendant la nuit. Le mâle et la femelle sont également vifs et très farouches; on ne peut les tirer qu'en se cachant derrière quelque rocher, où il faut les attendre souvent pendant plusieurs heures avant qu'ils se présentent à la portée du coup, parce que, dès qu'ils vous apercoivent, ils fuient assez loin par un vol rapide, mais court et peu élevé. Ils se nourrissent de petits fruits sauvages, et ils ont l'habitude de gratter la terre, de battre des ailes et de se secouer comme les poules: mais ils n'ont ni le chant du coq, ni la voix de la poule; leur cri pourroit s'exprimer par la syllabe ké, prononcée d'un ton aigu et traînant. C'est dans un trou de rocher qu'ils construisent grossièrement leur nid, avec de petits morceaux de bois sec : ils ne pondent communément que deux œufs sphériques et blancs, de la grosseur de l'œuf des plus gros pigeons.

Les mâles sortent plus souvent des cavernes que les femelles, qui ne se montrent que rarement, et qui probablement sortent pendant la nuit. On peut les apprivoiser aisément, et M. de Manoncourt en a vu un dans le poste hollandois du fleuve Maroni qu'on laissoit en liberté vivre et courir avec les poules.

On les trouve en assez grande quantité dans la montagne Luca, près d'Oyapock, et dans la montagne Courouaye, près de la rivière d'Aprouak. Ce sont les seuls endroits de cette partie de l'Amérique où l'on puisse espérer de se procurer quelques uns de ces oiseaux. On les recherche à cause de leur beau plumage, et ils sont fort rares et très chers, parce que les sauvages et les nègres, soit par superstition on par timidité, ne veulent point entrer dans les cavernes obscures qui leur servent de retraites.

## LE COO DE ROCHE DU PÉROU (1).

Il y a une autre espèce, ou plutôt une variété du coq de roche dans les provinces du Pérou, qui diffère de celui-ci (n° 745), en ce qu'il a la queue beaucoup plus longue, et que les plumes ne sont pas coupées carrément: celles des ailes ne sont pas frangées comme dans le précédent. Au lieu d'être d'un rouge uniforme partout, il a les ailes et la queue noires, et le croupion d'une couleur cendrée. La huppe est aussi différente, moins élevée et composée de plumes séparées. Mais, pour tout le reste des caractères, cet oiseau du Pérou ressemble si fort au coq de roche de la Guiane, qu'on ne doit le regarder que comme une variété de cette même espèce.

On pourroit croire que ces oiseaux sont les représentants de nos cogs et de nos poules dans le nouveau continent : mais j'ai été informé qu'il existe, dans l'intérieur des terres de la Guiane et au Mexique, des poules sauvages, qui ressemblent beaucoup plus que les coqs de roche à nos poules; on peut même les regarder comme très approchantes du genre de nos poules et de nos cogs d'Europe; elles sont, à la vérité, bien plus petites, n'étant guère que de la grosseur d'un pigeon commun ; elles sont ordinairement brunes et rousses : elles ont la même figure de corps, la même petite crête charnue sur la tête et la même démarche que nos poules; elles ont aussi la queue semblable et la portent de même; le cri des mâles est aussi le même que celui de nos cogs; seulement il est plus foible. Les sauvages de l'intérieur des terres connoissent parfaitement ces oiseaux : cependant ils ne les ont pas réduits en domesticité; et cela n'est point étonnant, parce qu'ils n'ont rendu domestique aucun des animaux, qui néanmoins auroient pu leur être très utiles, surtout les hoccos, les marails, les agamis, parmi les oiseaux; les tapirs, les pécaris et les pacas, parmi les quadrupèdes. Les anciens Mexicains, qui, comme l'on sait, étoient civilisés, avoient au contraire réduit en domesticité quelques animaux, et particulièrement ces petites poules brunes. Gemelli Carreri rapporte qu'ils les appeloient chiacchialacca, et il ajoute qu'elles ressemblent en tout à nos poules domestiques, à l'exception qu'elles ont les plumes brunatres et qu'elles sont un peu plus petites.

#### LES COTINGAS.

Il est peu d'oiseaux d'un aussi beau plumage que les cotingas; tous ceux qui ont eu occasion de les voir, naturalistes ou voyageurs, en ont été comme éblouis et n'en parlent qu'avec admiration. Il sem-

<sup>(1)</sup> Variété de l'espèce précédente. (A.R.)

ble que la nature ait pris plaisir à ne rassembler sur sa palette que des couleurs choisies, pour les répandre, avec autant de goût que de profusion, sur l'habit de fête qu'elle leur avoit destiné. On y voit briller toutes les nuances de bleu, de violet, de rouge, d'orangé, de pourpre, de blanc pur, de noir velouté, tantôt assorties et rapprochées par les gradations les plus suaves, tantôt opposées et contrastées par une entente admirable, mais presque toujours multipliées par des reflets sans nombre, qui donnent du mouvement, du jeu, de l'intérêt, en un mot, tout le charme de la peinture la plus expressive, à des tableaux muets, immobiles en apparence, et qui n'en sont que plus étonnants, puisque leur mérite est de plaire par leur beauté propre, sans rien imiter, et d'être eux-mêmes ini-

Toutes les espèces, ou si l'on veut, toutes les races qui composent la famille des cotingas, appartiennent au nouveau continent, et c'est sans fondement que quelques uns ont cru qu'il y en avoit dans le Sénégal. Il paroît qu'ils se plaisent dans les pays chauds; on ne les trouve guère au-delà du Brésil du côté du sud, ni au-delà du Mexique du côté du nord; et par conséquent il leur seroit difficile de traverser les vastes mers qui séparent les deux continents à ces hauteurs.

Tout ce qu'on sait de leurs habitudes, c'est qu'ils ne font pas de voyages de long cours, mais seulement des tournées périodiques qui se renferment dans un cercle assez étroit. Ils reparoissent deux fois l'année aux environs des habitations; et quoiqu'ils arrivent tous à peu près dans le même temps, on ne les voit jamais en troupes. Ils se tiennent le plus souvent au bord des criques (1), dans les lieux marécageux; ce qui leur a fait donner par quelques uns le nom de poules d'eau. Ils trouvent en abondance sur les palétuviers qui croissent dans ces sortes d'endroits, les insectes dont ils se nourrissent, et surtout ceux qu'on nomme karias en Amérique, et qui sont des pous de bois suivant les uns, et des espèces de fourmis selon les autres. Les créoles ont, dit-on, plus d'un motif de leur faire la guerre : la beauté de leur plumage qui charme les yeux, et, selon quelques uns, la bonté de leur chair qui slatte le goût. Mais il est difficile de concilier tous les avantages, et l'une des intentions fait souvent du tort à l'autre; car en dépouillant un oiseau pour manger sa chair, il est rare qu'on le dépouille comme il faut pour avoir son plumage bien conservé. Cela explique assez naturellement pourquoi tous les jours il nous arrive d'Amérique tant de cotingas impar-

(1) M. Edwards, qui ne connoissoit point les allures des cotingas, a jugé, par la structure de leurs pieds, qu'ils fréquentoient les marécages (planche 39).

faits. On ajoute que ces oiseaux se jettent aussi sur les rizières, et y causent un dégât considérable. Si cela est vrai, les créoles ont une raison de plus pour leur donner la chasse (1).

La grandeur des différentes espèces varie depuis celle d'un petit pigeon à celle du mauvis, et même au-dessous. Toutes ces espèces ont le bec large à la base; les bords du bec supérieur, et très souvent ceux du bec inférieur, échancrés vers la pointe; et la première phalange du doigt extérieur unie à celle du doigt du milieu: enfin, la plupart ont la queue un peu fourchue ou rentrante, et composée de douze pennes.

#### LE CORDON BLEU (2).

#### Ampelis Cotinga. Guel.

Un bleu éclatant règne sur le dessus du corps, de la tête et du cou, sur le croupion, les couvertures supérieures de la queue et les petites couvertures des ailes : cette même couleur reparoît encore sur les couvertures inférieures de la queue, le basventre et les jambes. Un beau pourpre violet règne maintenant sur la gorge, le cou, la poitrine, et une partie du ventre jusqu'aux jambes : sur ce fond on voit se dessiner, à l'endroit de la poitrine, une ceinture du même bleu que celui du dos, et qui a valu à cette espèce le nom de cordon bleu. Au-dessous de cette première ceinture, quelques individus ep ont une autre d'un beau rouge, outre plusieurs taches de feu répandues sur le cou et sur le ventre : ces taches ne sont pas disposées tout-à-fait aussi régulièrement que dans la planche 188; mais elles sont jetées avec cette liberté qui semble plaire pardessus tout à la nature, et que l'art imite si diffici-

Toutes les pennes de la queue et des ailes sont noires; mais celles de la queue et les moyennes des ailes ont le côté extérieur bordé de bleu.

L'individu que j'ai observé venoit du Brésil: sa longueur totale étoit de huit pouces; bec, dix lignes; vol, treize pouces; queue, deux pouces deux tiers, composée de douze pennes; dépassoit les ailes de dix-huit lignes. L'individu décrit par M. Brisson avoit toutes ses dimensions un peu plus fortes, et il étoit de la grosseur d'une grive.

- (') Le peu que j'ai dit ici des mœurs des cotingas, je le dois à M. Aublet; mais je dois aussi ajouter que M. de Manoncourt n'a pas ouI dire que la chair des cotingas fût un mets recherché à Cayenne. Peut-être cela n'est-il vrai que de quelques espèces.
- (2) Voyez les planches enluminées no 188, le mâle, sous le nom de cotinga du Brésil; et n° 186, la femelle, sous le nom de cotinga.

La femelle n'a ni l'une ni l'autre ceinture, ni les marques de feu sur le ventre et la poitrine; pour tout le reste elle ressemble au mâle: l'un et l'autre ont le bec et les pieds noirs, et dans tous deux le fond des plumes est bleu et noirâtre; celui des plumes couleur de pourpre est blanc, et le tarse est garai par-derrière d'une sorte de duvet.

#### LE QUEREIVA (1).

Ampelis Cayana. L.

Si l'on vouloit avoir égard à la couleur dont chaque plume est teinte dans toute son étendue, il est certain que la couleur dominante du quereiva (nº 624) seroit le noir; car la plus grande partie de chaque plume, à compter depuis son origine, est noire; mais comme en fait de plumage il s'agit de ce qui se voit et non de ce qui est caché, et qu'en cette occasion l'apparent est le réel, on peut et on doit dire que la couleur dominante de cet oiseau est un bleu d'aigue-marine, parce que cette couleur, qui termine les plumes de presque tout le corps, est celle qui peroit le plus lersque ces plumes sont couchées les unes sur les autres. A la vérité, le noir perce en quelques endroits sur la partie supérieure du corps; mais il n'y forme que de petites mouchetures, et il ne perce point du tout à travers le bleu qui règne sous le corps : on voit seulement dans quelques individus, près du croupien et des jambes, quelques petites plumes qui sont en partie noires, et en partie d'un rouge pourpré.

La gerge et une partie du cou sont recouvertes par une espèce de plaque d'un pourpre violet très éclatant; cette plaque est sujette à varier de grandeur et à s'étendre plus ou moins dans les différents individus. Les couvertures des ailes, leurs pennes et celles de la queue sont presque toutes noires, bordées ou terminées d'un bleu d'aigue-marine; le bec et les pieds sont noirs.

Cet oiseau se trouve à Cayenne; il est de la grosseur du mauvis, et modelé sur les mêmes proportions que le précédent, excepté que ses siles dans leur repos ne vent qu'à la meitié de la queue, qu'il a un peu plus longue.

(') J'ai conservé à cet eiseau le nom qu'on lui donne dans son pays natal, suivant de Laët, qui se récrie sur la singuilère beauté de son plumage.

#### LA TERSINE (1).

Ampelis Tersa. L.

M. Linnæus est le premier, et même le seul jusqu'à présent, qui ait décrit cet oiseau. Il a la sête, le haut du dos, les pennes des ailes et de la queue, noirs; la gorge, la poitrine, le bas du dos, le bord extérieur des pennes des ailes, d'un bleu clair ; une bande transversale de cette dernière couleur sur les couvertures supérieures de ces mêmes pennes; le ventre blanc-jaunatre et les flancs d'une teinte plus foncée. M. Linnæus ne dit point de quel pays est cet oiseau; mais il est plus que probable qu'il est d'Amérique, ainsi que les autres cotingas : je serois même fort tenté de le regarder comme une variété du querelya, attendu que le bleu et le noir sont les conleurs dominantes de la partie supérieure du corps. et que celles de la partie inférieure sont des couleurs affoiblies, comme elles ont coutume de l'être dans les femelles, les jeunes, etc. Mais pour décider cette question, il faudroit avoir vu l'oiseau.

#### LE COTINGA

#### A PLUMES SOYEUSES.

Ampelis Maynana. L.

Presque toutes les plumes du dessus et du dessous du corps, et même les couvertures des ailes et de la queue, sont effilées, décomposées dans cet oiseau ( nº 229), et ressemblent plus à des poils soyeux qu'à de véritables plumes; ce qui doit le distinguer de toutes les autres espèces de cotingas. La couleur générale du plumage est un bleu éclatant, changeant en un beau bleu d'aigue-marine, comme dans l'espèce précédente; il faut seulement excepter la gorge. qui est d'un violet foncé, et les pennes de la queue et des ailes dont la couleur est noirâtre ; encore la plupart sont-elles bordées extérieurement de bleu. Les plumes de la tête et du dessus du cou sont longues et étroites, et le fond en est brun : le fond des plumes du dessus et du dessous du corps, de la poitrine, etc., est des deux couleurs; îl est d'abord blanc à l'origine de ces plumes, puis d'un violet pourpré; cette dernière couleur perce en quelques endroits à travers le bleu des plumes supérieures. Le bec est brun et les pieds sont noirs.

Longueur totale, sept pouces un tiers; bec, neuf

(1) Selon Cuvier, cet oiseau n'est qu'une variété de quereiva, dans son joune âge. Au contraire, M. Vielliet fait de cet oiseau un genre particulier. (A. R.) à dix lignes; tarse, de même; vol, treins pouces un tiers; queue, trois pouces environ, composée de douse pennes; dépasse les ailes d'un pouce.

#### LE PACAPAC OU POMPADOUR.

#### Ampelis Pompadora. L.

Tout le plumage de ce bel oiseau est d'un pourpre éclatant et lustré, à l'exception des pennes des ailes, qui sont blanches, terminées de brun, et des couvertures inférieures des ailes, qui sont totalement blanches: ajoutez encore que le dessous de la queue est d'un pourpre plus clair; que le fond des plumes est blanc sur tout le corps, les pieds noirâtres, le bec gris-brun, et que de chaque oété de sa base sort un petit trait blanchêtre qui, passant au-dessous des yeux, forme et dessine le contour de la physionomie.

Cet oiseau (mº 270) a les grandes couvertures des ailes singulièrement conformées; elles sont longues, étroites, roides, pointues, et faisant le gouttière; lours barbes sont détachées les unes des autres : leur côte est blanche, et n'a point de barbes à son extrémité, ce qui a quelque rapport avec ces appendices qui terminent les pennes movennes de l'aile du iaseur, et ne sont autre chose qu'un arelengement du hout de la côte au-delà des barbes. Ce trait de conformité n'est sas le seul qui soit entre ces deux espèces; elles se ressemblent encere par la forme du bec, par la taille, par les dimensions relatives de la queue, des pieds, etc.: mais il faut avouer qu'elles diffèrent notablement par l'instinct, puisque celle du jaseur se plait sur les montagnes, et toutes les espèces de cotingas dans les lieux bas et aquatiques.

Longueur totale, sept pouces et demi; bec, dix à enze lignes; tarse, neuf à dix lignes; vol, quatorze pences et plus; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes; dépasse les ailes de sept à huit lignes.

Le pompadour est un eiseau voyageur; il paroit dans la Guiane, aux environs des lieux habités, vers les mois de mars et de septembre, temps de la maturité des fruits qui lui servent de nourriture. Il se tient sur les grands arbres au bord des rivières; il niche sur les plus hautes branches, et jamais ne s'enfonce dans les grands bois. L'individu qui a servi de sujet à cette description venoit de Cayenna.

#### Variétés du Pacapac.

ī.

#### LE PACAPAC GRIS-POURPRE.

Il est un peu plus petit que le précédent, mais ses proportions sont également les mêmes; fl a les

mêmes singularités dans la conformation des grandes couvertures des ailes, et il est du même pays. Tant de cheses communes ne permettent pas de douter que ces deux oiseaux, quoique de plumage différent, n'appartiennent à la même espèce; et comme celui-ci est un peu plus petit, je serois porté à le regarder comme une variété d'age, c'est-à-dire comme un jeune oiseau qui n'a pas encore pris son entier accroissement ni ses couleurs décidées. Tout ce qui est pourpre dans le précédent est varié dans celui-ci de pourpre et de cendré; le dessous de la queue est couleur de rose; les pennes de la queue sont brunes; ce qui paroit de celles des ailes est brun aussi : leur côté intérieur et caché est blanc depuis l'origine de chaque penne jusqu'aux deux tiers de sa longueur; et de plus les moyennes ont le bord extérieur blanc.

TI

Nous avons vu, M. Daubenton le jeune et moi, chez M. Mauduit, un cotinga gris qui nous a paru appartenir à l'espèce du pacapac, et n'être qu'un oiseau encore plus jeune que le précédent, mais qu'il ne faut pes confondre avec un autre oiseau auquel on a aussi donné le nom de cotinga gris, et dont je parlerai plus bas sous le nom de guirarou (1).

Il est probable que ce ne sont pas là les seules variétés qui existent dans cette espèce, et qu'on en découvrira d'autres parmi les femelles de différents âges.

#### L'OUETTE,

#### OU COTINGA ROUGE DE CAYENNE (2),

#### Ampelis carnifex. L.

Le rouge domine en effet dans le plumage de cet oiseau (n° 578); mais ce rouge se diversifie par les différentes teintes qu'il prend en différents endroits : la teinte la plus vive, et qui est d'un rouge écarlate, est répandue sur la partie supérieure de la tête et forme une espèce de couronne ou de calotte, dont les plumes sont assez longues et peuvent se nelever en manière de huppe, suivant la conjecture de

- (1) M. de Manoncourt a vérifié nos conjectures sur les lieux, et il s'est assuré, dans son dernier voyage de Cayenne, que le cotinga gris-pourpre est l'oiseau encore jeune, et qu'il est au moins dix-huit mois à acquérir sa couleur pourpre décidée.
- (\*) Arara ou apira en langue gariponne de la Guiane; ouette, par les cráoles, d'après son cri; raison pourquei j'ai préféré ce nom à tout autre; cardisal, per les François de Cayenne.

M. Edwards. Cette même couleur écarlate règne sous le ventre, sur les jambes, sur la partie inférieure du dos, et presque jusqu'au bout des pennes de la queue, lesquelles sont terminées de noir ; les côtés de la tête, le cou, le dos et les ailes ont des teintes plus ou moins rembrunies, qui changent le rouge en un beau mordoré velouté: mais la plus sombre de toutes ces teintes est celle d'une espèce de bordure qui environne la calotte écarlate; cette teinte s'éclaircit un tant soit peu derrière le cou et sur le dos, et encore plus sur la gorge et la poitrine. Les couvertures des ailes sont bordées de brun, et les grandes pennes vont toujours s'obscurcissant de plus en plus de la base à la pointe, où elles sont presque noires; le bec est d'un rouge terne; les pieds d'un jaune sale, et l'on y remarque une singularité, c'est que le tarse est garni par-derrière d'une sorte de duvet jusqu'à l'origine des doigts.

L'ouette voyage ou plutôt circule comme le pacapac; mais elle est plus commune dans l'intérieur de la Guiane.

Longueur totale, sept pouces environ; bec, neuf lignes; pieds, sept lignes; queue, deux pouces et demi; dépasse les ailes d'environ vingt lignes; d'où il suit que ce cotinga a moins d'envergure que les précèdents.

## LE GUIRA PANGA OU COTINGA BLANC (\*).

Ampelis carunculata. GMEL.

Laêt est le seul qui ait parlé de cet oiseau, et tout ce qu'il nous en apprend se réduit à ceci : qu'il a le plumage blanc et la voix très forte. Depuis ce temps l'espèce s'en étoit en quelque sorte perdue, même à Cayenne; et c'est par les soins de M. de Manoncourt qu'elle vient de se retrouver.

Le mâle est représenté dans les planches enluminées, n° 793, et la femelle, n° 794: tous deux étoient perchés sur des arbres à portée d'un marécage lorsqu'ils furent tués; ils furent decouverts par leur cri, et ce cri étoit très fort, comme le dit Laët (²). Ceux qui les avoient tués l'exprimèrent par ces deux syllabes, in, an, prononcées d'une voix fort trainante.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces oiseaux,

(') Le nom brasilien de quira panga a beaucoup de rapport avec celui de guira punga, que les mêmes sauvages donnent à l'averano, dont nous allons bientôt parler.

(\*) Les voyageurs disent que le son de sa voix est comme celui d'une cloche, et qu'il se fait entendre d'une demi-lieue. c'est une espèce de caroncule qu'ils ont sur le bee, comme les dindons, mais qui a une organisation et par conséquent un jeu tout différent : elle est flasque et tombante dans son état de repos, et lorsque l'animal est tranquille; mais au contraire, lorsqu'il est animé de quelque passion, elle se gonfle, se relève, s'allonge, et dans cet état de tension et d'effort, elle a deux pouces et plus de longueur, sur trois ou quatre lignes de circonférence à sa base : cet effet est produit par l'air que l'oiseau sait faire passer par l'ouverture du palais dans la cavité de la caroncule, et qu'il sait y retenir.

Cette caroncule diffère encore de celle du dindon, en ce qu'elle est couverte de petites plumes bian ches. Au reste, elle n'appartient point exclusive ment au mâle; la femelle en est aussi pourvue, mais elle a le plumage tout-à-fait différent. Dans le male, le bec et les pieds sont noirs; tout le reste est d'un blanc pur et sans mélange, si vous en exceptez quelques teintes de jaune que l'on voit sur le crou pion et sur quelques pennes de la queue et des ailes. Le plumage de la femelle n'est pas, à beaucoup près, aussi uniforme : elle a le dessus de la tête et du corps, les couvertures supérieures des ailes, et la plus grande partie des pennes des ailes et de la queue. de couleur olivâtre mêlée de gris ; les pennes latérales de la queue, grises, bordées de jaune; les joues et le front blancs; les plumes de la gorge grises, bordées d'olivatre; celles de la poitrine et de la partie antérieure du ventre, grises, bordées d'olivatre, terminées de jaune : le bas-ventre et les couvertures du dessous de la queue, d'un jaune citron; les couvertures inférieures des ailes blanches, bordées du même jaune.

Le mâle et la femelle sont à peu près de même grosseur. Voici leurs dimensions principales : longueur totale, douze pouces; longueur du bec, dixhuit lignes; sa largeur à la base, sept lignes; longueur de la queue, trois pouces neuf lignes; elle est composée de douze pennes égales, et dépasse les ailes repliées de vingt-une lignes.

#### L'AVERANO (1).

Ampelis variegata. GMBL

Sa tête est d'un brun foncé; les pennes de ses ailes sont noirâtres; leurs petites couvertures sont noires; les grandes couvertures noirâtres, avec quelque mélange de vert brun; tout le reste du plumage cendré, mêlé de noirâtre, principalement sur le dos, et de verdâtre sur le croupion et sur la queue. Cet

(') En portugais, ave de verano.

oiseau a le bec large à sa base comme les cotingas, la langue courte, les narines découvertes, l'iris des yeux d'un noir bleuâtre, le bec noir, les pieds noirâtres: mais ce qui le rapproche un peu du cotinga blanc et le distingue de tous les autres cotingas, ce sont plusieurs appendices noirs et charnus qu'il a sous le cou, et dont la forme est à peu près celle d'un fer de lance.

L'averano est presque aussi gros qu'un pigeon; la longueur de son bec, qui est d'un pouce, est aussi la mesure de sa plus grande largeur; ses pieds ont douze à treize lignes; sa queue a trois pouçes, et dépasse les ailes repliées de presque toute sa longueur.

La femelle est un peu plus petite que lemâle et n'a point d'appendices charnus sous le cou : elle ressemble à la litorne par sa forme et par sa grosseur. Son plumage est un mélange de noirâtre, de brun et de vert clair; mais ces couleurs sont distribuées de façon que le brun domine sur le dos, et le vert clair sur la gorge, la poitrine et le dessous du corps.

Ces oiseaux prennent beaucoup de chair et une chair succulente. Le mâle à la voix très forte et la modifie de deux manières différentes: tantôt c'est un bruit semblable à celui qu'on feroit en frappant sur un coin de fer avec un instrument tranchant (kock, kick); tantôt c'est un son pareil à celui d'une cloche fèlée (kur, kur, kur). Au reste, dans toute l'année il ne se fait entendre que pendant environ six semaines du grand été, c'est-à-dire en décembre et janvier, d'où lui vient son nom portugais ave de verano, oiseau d'été. On a observé que sa poitrine est marquée extérieurement d'un sillon qui en parcourt toute la longueur, et que de plus il a la trachée-artère fort ample; ce qui peut avoir quelque influence sur la force de sa voix.

#### LE GUIRAROU (').

Si la beauté du plumage étoit un attribut caractéristique de la famille des cotingas, l'oiseau dont il s'agit ici, et celui de l'article précédent, ne pourroient passer, tout au plus, que pour des cotingas dégénérés. Le guirarou n'a rien de remarquable ni dans ses couleurs ni dans leurs distributions, si ce n'est peut-être une bande noire qui passe par ses yeux, dont l'iris est couleur de saphir, et qui donne un peu de physionomie à cet oiseau. Au reste, un

(1) Les ornithologistes sont loin d'être d'accord sur l'oiseau que Buffon décrit dans cet article. On voit qu'à l'exemple de Brisson il le rapproche des cotingas; d'un autre côté Linnæus et Latham en font une pie-grièche; d'autres, un troupiale; Willughby un motteux; genres assex éloignés les uns des autres. (A. R.) gris clair uniforme règne sur la tête, le cou, la poitrine et tout le dessous du corps; les jambes et le dessus du corps sont cendrés; les pennes et les couvertures de l'aile noirâtres; les pennes de la queue noires, terminées de blanc, et ses couvertures supérieures blanches; enfin le bec et les pieds sont noirs.

La forme un peu aplatie et le peu de longueur du bec du guirarou, la force de sa voix, assez semblable à celle du merle, mais plus aiguë, et son séjour de préférence sur le bord des eaux, sont les rapports les plus marqués que cet oiseau ait avec les cotingas : il est aussi de la même taille à peu près, et il habite les mêmes climats. Mais tout cela n'a pas empêché Willughby de le rapporter à la famille des motteux, ni d'autres ornithologistes fort habiles d'en faire un gobe-mouche. Pour moi, je n'en fais ni un motteux, ni un gobe-mouche, ni même un cotinga; mais je lui conserve le nom qu'il porte dans son pays natal, en attendant que des observations plus détaillées, faites sur un plus grand nombre d'individus, et d'individus vivants, me mettent en état de lui fixer sa véritable place. Les guirarous sont assez communs dans l'intérieur de la Guiane, mais non pas à Cayenne. Ils voyagent peu; on en trouve ordinairement plusieurs dans le même canton. Ils se perchent sur les branches les plus basses de certains grands arbres, où ils trouvent des graines et des insectes, qui leur servent de nourriture. De temps en temps ils crient tous à la fois, mettant un intervalle entre chaque cri : ce cri, peu agréable en lui-même, est un renseignement précieux pour les voyageurs égarés, perdus dans les immenses forêts de la Guiane, qui sont sûrs de trouver une rivière en allant à la voix des guirarous.

L'individu observé par M. de Manoncourt avoit neuf pouces et demi de longueur totale : son bec, douze lignes de long, sept de large, cinq d'épaisseur à la base; il étoit entouré de barbes : la queue étoit carrée; elle avoit quatre pouces de long et dépassoit les ailes de deux pouces et demi : le tarse avoit un pouce, comme le bec (4).

#### Variété du Guirarou.

Je n'en connois qu'une seule; c'est l'oiseau représenté dans les planches enluminées (n° 699) sous le nom de cotinga gris; et nous soupçonnons, M. Daubenton et moi, que c'est une variété d'âge, parce qu'il est plus petit, n'ayant que sept pouces et demi de longueur totale, et que sa queue est un peu plus courte, ne dépassant les ailes que de la moitié de sa longueur. D'ailleurs je remarque que toutes ses autres différences sont en moins ou par

<sup>(1)</sup> Je dois tous ces détails à M. de Manoncourt.

défaut; il n'a ni la bande noire sur les yeux, ni la queue boulée de blant, ni ses couvertures supérieures blanches : les pennes des ailes sont bordées de blant; mais elles sont moins noirâtres, et celles de la queue moins noires que dans le guirarou.

#### LES FOURMILIERS.

Dans les terres basses, humides et mal peuplées du continent de l'Amérique méridionale, les reptiles et les insectes semblent dominer par le nombre sur toutes les autres espèces vivantes. Il y a dans la Guiane et au Brésil (1) des fourmis en si grand nombre, que, pour en avoir une idée, il faut se figurer des aires de quelques toises de largeur sur plusieurs pieds de hauteur; et ces monceaux immenses, accumulés par les fourmis, sont aussi remplis, aussi peuplés que nos petites fourmilières, dont les plus grandes n'ont que deux ou trois pieds de diamètre, en sorte qu'une seule de ces fourmilières d'Amérique peut équivaloir à deux ou trois cents de nos fourmilières d'Europe; et non seulement ces magasins, ces nids formés par ces insectes en Amérique, excèdent prodigieusement ceux de l'Europe par la grandeur, mais ils les excèdent encore de beaucoup par le nombre. Il y a cent fois plus de fourmilières dans les terres désertes de la Guiane que dans aucune contrée de notre continent; et, comme il est dans l'ordre de la nature que les unes de ses productions servent à la subsistance des autres, on trouve dans ce même climat des quadrupèdes et des oiseaux qui semblent être faits exprès pour se nourrir de fourmis. Nous

(') C'est la même chose dans plusteurs autres endroits de l'Amérique méridionale. Pinson rapporte qu'au Brésil, et même dans les terres humides du Péreu, la quantité de sourmis étoit si grande, qu'elles détruissient tous les grains que l'on confloit à la terre, et que, quoiqu'on employat pour les détruire le feu et l'eau, on ne pouvoit en venir à bout. Il sjoute qu'il seroit fort à désirer que la nature eût placé dans ces contrées beaucoup d'espèces d'animaux semblables au tamanoir et au tamandua, qui fouillent profondément, avec leurs griffes, les énormes fourmilières dont elles sont couvertes, et qui, par le moyen de leur longue langue, en avalent une prodigieuse quantité. Les unes de ces fourmis ne sont pas plus grandes que celles d'Europe; les autres sont du double et du triple plus grosses : elles forment des monceaux aussi élevés que des meules de foin; et leur nombre est si prodigieux, qu'elles tracent des chemins de quelques pieds de largeur dans les champs et dans les bois, souvent dans une étendue de plusieurs lieues. — Fernandės dit aussi que ces fourmis sont plus grosses et assez semblables à nos fourmis ailées, et que leurs fourmilières sont d'une bauteur et d'une largeur incroyables.

avons donné l'histoire du tamanoir, du tamandus et des autres fourmiliers quadrupèdes; nous allons donner ici celle des oiseaux fourmiliers, qui ne nous étoient pas connus avant que M. de Manoncourt les eût apportés pour le Cabinet du Roi.

Les fourmiliers sont des oiseaux de la Guiane qui ne ressemblent à aucun de ceux de l'Europe, mais qui, pour la figure du corps, du bec, des pattes et de la queue, ont beaucoup de ressemblance avec ceux que nous avons appelés brèves, et que les nomenclateurs avoient mal à propos confondus avec les merles; mais comme les brèves se trouvent aux Philippines, aux Moluques, à l'île de Ceylan, au Bengale et à Madagascar, il est plus que probable qu'ils ne sont pas de la même famille que les fourmiliers d'Amérique. Ces derniers me paroissent former un nouveau genre, qui est entièrement du aux recherches de M. de Manoncourt, que j'ai déjà cité plusieurs fois, parce qu'il a fait une étude approfondie sur les oiseaux étrangers, dont il a donné au Cabinet du Roi plus de cent soixante espèces. Il a bien voulu me communiquer aussi toutes les observations qu'il a faites dans ses voyages au Sénégal et en Amérique : c'est de ces mêmes observations que j'ai tiré l'histoire et la description de plusieurs oiseaux, et en particulier celle des fourmiliers.

Dans la Guiane françoise, ainsi que dans tous les pays où i'on n'est pas instruit en histoire naturelle, il suffit d'apercevoir dans un animal un caractère ou une habitude qui ait de la conformité avec les caractères et les habitudes d'un genre connu, pour lui imposer le nom de ce genre; c'est ce qui est arrivé au sujet des fourmiliers. L'on a remarqué qu'ils ne se perchoient point ou très peu, et qu'ils couroient à terre comme les perdrix : il n'en a pas fallu davantage pour ne plus les distinguer que par la taille, et, sans faire attention aux traits nombreux de dissemblance, on les a nommés à Cayenne petites perdrix (1).

Mais ces oiseaux ne sont ni des perdrix, ni des merles, ni même des brèves : ils ont seulement, comme ces derniers, pour principaux caractères extérieurs, les jambes longues, la queue et les ailes courtes, l'ongle du doigt postérieur plus arqué et plus long que les antérieurs, le bec droit et allongé, la mandibule supérieure échancrée à son extrémité, qui se courbe à sa jonction avec la mandibule inférieure, qu'elle déborde d'environ une ligne; mais ils ont de plus ou de moins que les brèves (car nous ne connoissons pas la forme de la langue de ces oiseaux) la langue courte et garnie de petits filets cartilagineux et charnus vers sa pointe : les couleurs sont aussi très différentes, comme on le verra par

(1) Les naturels de la Guiane donnent à quelques espèces de fourmiliers le nom de paliteurs. leurs descriptions particulières; et ll y a toute apparence que les fourmiliers diffèrent encore des brèves par leurs habitudes naturelles, puisqu'ils sont de climats très éloignés, et dont les productions étant différentes, les nourritures ne peuvent guère être les mêmes. Lorsque nous avons parlé des brèves, nous n'avens rien pu dire de leurs habitudes naturelles, parce qu'aueun voyageur n'en a fait mention : ainsi nous ne pouvons pas leur comparer à cet égard les fourmiliers d'Amérique.

En général, les fourmiliers se tiennent en troupes et se nourrissent de petits insectes, et principalement de fourmis, lesquelles, pour la plupart, sont assex semblables à celles d'Europe. On rencontre presque toujours ces oiseaux à terre, c'est-àdire sur les grandes fourmilières, qui, communément, dans l'intérieur de la Guiane, ont plus de vingt pieds de diamètre. Ces insectes, par leur multitude presque infinie Asont très nuisibles aux progrès de la culture, et même à la conservation des denrées dans cette partie de l'Amérique méridionale.

L'on distingue plusieurs espèces dans ces oiseaux mangeurs de fourmls; et, quoique différentes entre elles, on les trouve assez souvent réunies dans le même lieu : on voit ensemble ceux des grandes et ceux des petites espèces, et aussi ceux qui ent la queue un peu longue et ceux qui l'ent très courte. Au reste, il est rare, si l'on en excepte les espèces principales, qui se réduisent à un petit nombre; il est rare, dis-je, de trouver dans aucune des autres deux individus qui se ressemblent parfaitement, et l'on peut présumer que ces variétés si multipliées proviennent de la facilité que les petites espèces ont de se mêler et de produire ensemble; de sorte qu'on ne doit les regarder, pour la plupart, que comme de simples variétés, et non pas comme des espèces distinctes et séparées.

Tous ces oiseaux ont les ailes et la queue fort courtes, ce qui les rend peu propres pour le vol; elles ne leur servent que pour courir et sauter légèrement sur quelques branches peu élevées. On ne les voit jamais voler en plein air : ce n'est pas faute d'agilité, car ils sont très vifs et presque toujours en mouvement; mais c'est faute des organes, ou plutôt des instruments nécessaires à l'exécution du vol, leurs ailes et leur queue étant trop courtes pour pouvoir les soutenir et les diriger dans un voi élevé et continu.

La voix des fourmiliers est aussi très singulière; ils font entendre un cri qui varie dans les différentes espèces, mais qui, dans piusieurs, a quelque chose de fort extraordinaire, comme on le verra dans la description de chaque espèce particulière

Les environs des lieux habités ne leur convienpent pas; les insectes dont ils font leur principale nourriture, détruits ou éloignés par les soins de l'homme, s'y trouvent avec moins d'abondance : aussi ces oiseaux se tiennent-ils dans les bois épais et éloignés, et jamais dans les savanes ni dans les autres lieux découverts, et encore moins dans ceux qui sont voisins des habitations. Ils construisent avec des herbes sèches, assez grossièrement entre-lacées, des nids l'émisphériques, de deux, trois et quatre pouces de diamètre, selon leur propre grandeur; ils attachent ces nids ou les suspendent par les deux côtés sur des arbrisseaux, à deux ou trois pieds au-dessus de terre : les femelles y déposent trois à quatre œufs presque ronds.

La chair de la plupart de ces oiseaux n'est pas bonne à manger : elle a un goût bilieux et désagréable, et le mélange digéré des fourmis et des autres insectes qu'ils avalent exhale une odeur infecta lorsqu'on les ouvre.

#### LE ROI DES FOURMILIERS.

PREMIÈRE ESPÈCE.

#### Turdus Rex. GMEL

Celui-ci est le plus grand et le plus rare de tous les oiseaux de ce genre : on ne le veit jamais en troupes, et très rarement par paires; et comme il est presque toujours seul parmi les autres qui sont en nombre, et qu'il est plus grand qu'eux, on lui a donné le nom de roi des fourmiliers. Nous avons d'autant plus de raison d'en faire une espèce particulière et différente de toutes les autres, que cette affectation avec laquelle il semble fuir tous les autres oiseaux, et même ceux de son espèce, est assez extraordinaire : et si un observateur aussi exact que M. de Manoncourt ne nous avoit pas fait connoître les mœurs de cet oiseau, il ne seroit guère possible de le reconnoître, à la simple inspection, pour un fourmilier; car il a le bec d'une grosseur et d'une forme différentes de celles du bec de tous les autres fourmiliers: mais, comme il a plusieurs habitudes communes avec ces mêmes oiseaux, nous sommes fondé à présumer qu'il est du même genre. Ce roi des fourmiliers se tient presque toujours à terre, et il est beaucoup moins vif que les autres qui l'environnent en sautillant; il fréquente les mêmes lieux. et se nourrit de même d'insectes, et surtout de fourmis: sa femelle est, comme dans toutes les autres espèces de ce genre, plus grosse que le mâle.

Cet oiseau (n° 702), mesuré du bout du bec à l'extrémité de la queue, a sept pouces et demi de longueur. Son bec est brun, un peu crochu, long de quatorze lignes, et épais de cinq lignes à sa base qui est garnie de petites moustaches; les ailes pliées

aboutissent à l'extrémité de la queue, qui n'a que quatorze lignes de longueur; les pieds sont bruns et longs de deux pouces.

Le dessous du corps est varié de roux brun, de noirâtre et de blanc, et c'est la première de ces couleurs qui domine jusqu'au ventre, où elle devient moins foncée, et où le blanchâtre est la couleur dominante: deux bandes blanches descendent des coins du bec et accompagnent la plaque de couleur sombre de la gorge et du cou; l'on remarque sur la poitrine une tache blanche à peu près triangulaire : le roux brun est la couleur du dessus du corps; il est nuancé de noiratre et de blanc, excepté le croupion et la queue, où il est sans mélange. Au reste, les dimensions en grandeur et les teintes des couleurs sont sujettes à varier dans les différents individus; car il y en a de plus ou moins colorés, comme aussi de moins grands et de plus grands, quoique adultes, et nous en avons présenté ici le terme moyen.

#### L'AZURIN.

#### SECONDE ESPÈCE

Turdus cyanurus. Gmel

Nous avons donné à la suite des merles la description de cet oiseau, à laquelle nous n'avons rien à ajouter. Nous avons déjà observé qu'il n'étoit certainement pas un merle; par sa forme extérieure il doit se rapporter au genre des fourmiliers: nous ne connoissons cependant pas ses habitudes naturelles. Il est assez rare à la Guiane, d'où néanmoins il a été envoyé à M. Mauduit.

#### LE GRAND BEFFROI.

TROISIÈME ESPÈCE.

Turdus tinniens. GMEL.

Ce n'est que par comparaison avec un autre plus petit que nous donnons à cet oiseau l'épithète de grand; car sa longueur totale n'est que de six pouces et demi. Sa queue, longue de seize lignes, dépasse de six lignes les ailes pliées; le bec, long de onze lignes, est noir en dessus et blanc en dessous, large à sa base de trois lignes et demie; les pieds ont dix-huit lignes de longueur, et sont, ainsi que les doigts, d'une couleur plombée claire.

La planche enluminée (nº 706, fig. 1) représente les couleurs du plumage; mais les teintes en varient presque dans chaque individu : les dimensions varient de même (1), et nous venons d'en présenter le terme moven.

Dans cette espèce, les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles, et plus à proportion que dans la première espèce; c'est un rapport que tous les fourmiliers ont avec les oiseaux de proie, dont les femelles sont plus grosses que les mâles.

Ce qui distingue plus particulièrement cet oiseau, auquel nous avons donné le nom de beffroi, c'est le son singulier qu'il fait entendre le matin et le soir; il est semblable à celui d'une cloche qui sonne l'alarme. Sa voix est si forte, qu'on peut l'entendre à une grande distance, et l'on a peine à s'imaginer qu'elle soit produite par un oiseau de si petite taille. Ces sons, aussi précipités que ceux d'une cloche sur laquelle on frappe rapidement, se font entendre pendant une heure environ: il semble que ce soit une espèce de rappel comme celui des perdrix, quoique ce bruit singulier se fasse entendre en toutes saisons et tous les jours, les matins au lever du soleil, et les soirs avant son coucher; mais on doit observer que, comme la saison des amours n'est pas fixée dans ces climats, les perdrix, ainsi que nos fourmiliers, se rappellent dans tous les temps de l'année.

Au reste, le roi des fourmiliers et le beffroi sont les seuls oiseaux de ce genre dont la chair ne soit pas mauvaise à manger.

#### LE PETIT BEFFROI.

VARIÉTÉ.

Turdus lineatus. GMEL.

Il y a dans cette espèce une différence sensible pour la grandeur, et c'est par cette raison que nous l'appellerons le petit beffroi.

Sa longueur est de cinq pouces et demi; le dessus du corps est d'une couleur olivâtre, qui devient moins foncée sur le croupion; la queue, dont les pennes sont brunes, ainsi que celles des ailes, dépasse celles-ci de dix lignes; le dessous de la gorge est blanc; ensuite les plumes deviennent grises et tachetées de brun roussâtre jusqu'au ventre, qui est de cette dernière couleur.

Par cette déscription, il est facile d'apercevoir les rapports frappants des couleurs de cet oiseau (n° 825, fig. 4) avec celles du grand beffroi, et du reste la conformation est la même.

(¹) Dans quelques individus, la partie supérieure da bec, quoique échancrée et un peu crochue, ne passe pas l'inférieure.

#### LE PALIKOUR,

#### OU FOURMILIER PROPREMENT DIT.

OUATRIÈME ESPÈCE.

Turdus formicivorus. GMEL.

Il a près de six pouces de longueur, le corps moins gros et le bec plus allongé que le petit beffroi; les yeux, dont l'iris est rougeatre, sont entourés d'une peau d'un bleu céleste; les pieds et la partie inférieure du bec sont de la même couleur.

La gorge, le devant du cou et le haut de la poitrine sont couverts d'une plaque noire en forme d'une cravate, avec une bordure noire et blanche qui s'étend derrière le cou, et y forme un demicollier; le reste du corps est cendré.

Les oiseaux de cette espèce sont très vifs; mais ils ne volent pas plus que les autres en plein air : ils grimpent sur les arbrisseaux à la manière des pies, et en étendant les plumes de leur queue.

Ils font entendre une espèce de fredonnement,

coupé par un petit cri bref et aigu.

Les œufs sont bruns, gros à peu près comme des œufs de moineau; le gros bout est semé de taches d'une couleur brune foncée: le nid est plus épais et mieux tissu que celui des autres fourmiliers, et a de plus une couche de mousse qui le revêt à l'extérieur.

Nous avons mis à la suite des merles plusieurs fourmiliers; mais maintenant que M. de Manoncourt nous a fait connoître pleinement ce nouveau genre, il faut rapporter à l'espèce du palikour, ou fourmilier proprement dit, le merle à cravate de Cayenne (page 557 de ce volume, et planches enluminées nº 560, fig. 2), le merle roux de Cayenne (page 540 de ce volume, et planches enluminées, nº 644, fig. 1), et le petit merle brun à gorge rousse de Cayenne (page 540 de ce volume, et planches enluminées, nº 644, fig. 2). On peut les regarder comme des variétés de cette quatrième espèce de fourmilier. Au reste, la description en est bonne, et n'exige aucun changement; nous obser verons seulement que les dimensions du merle à cravate (page 537 de ce volume), et du merle roux (page 340 de ce volume), ont été prises sur de grands individus; ce qui pourroit les faire juger plus grands que le beffroi, dont nous n'avons donné que la grandeur moyenne, qui est réellement plus gros que ceux-ci.

#### LE COLMA.

Turdus Colma. GMEL.

Le colma (nº 705, fig. 4) peut encore être regardé comme une variété ou comme une espèce très voisine du palikour ou fourmilier proprement dit : tout son plumage est brun sur le corps, gris-brun en dessous, et cendré sur le ventre; il a seulement au bas de la tête, derrière le cou, une espèce de demicollier roux, et la gorge blanche, piquetée de grisbrun. C'est de ce dernier caractère que nous lui avons donné le nom de colma. Quelques individus n'ont pas ce demi-collier roux.

#### LE TÉTÉMA (1).

Le tétéma (nº 821) est un oiseau de Cayenne. qui nous paroît avoir beaucoup de rapport avec le colma, non seulement par sa grandeur, qui est la même, et sa forme, qui est assez semblable, mais encore par la disposition des couleurs, qui sont à peu près les mêmes sur presque tout le dessus du corps. La plus grande différence dans les couleurs de ces oiseaux se trouve sur la gorge, la poitrine et le ventre, qui sont d'un brun noirâtre, au lieu que, dans le colma, le commencement du cou et la gorge sont d'un blanc varié de petites taches brunes, et la poitrine et le ventre sont d'un gris cendré; ce qui pourroit faire présumer que ces différences ne viennent que du sexe. Je serois donc porté à regarder le tétéma comme le mâle, et le colma comme la femelle, parce que celui-ci a généralement les couleurs plus claires.

### LE FOURMILIER HUPPÉ.

CINQUIÈME ESPÈCE.

Turdus cirrhatus. Gmel.

La longueur moyenne de cette espèce de fourmilier est de près de six pouces; le dessus de la tête est orné de longues plumes noires, que l'oiseau redresse à volonté en forme de huppe; il a l'iris des yeux noir, le dessous de la gorge couvert de plumes noires et blanches, la poitrine et le dessous du cou noirs : tout le reste du corps est gris cendré.

La queue a deux pouces quatre lignes de long; elle est composée de douze plumes étagées (2), bor-

- (1) Cet oiseau n'est qu'une variété du colma. (A. R.)
- (2) Dans toutes les espèces de fourmiliers, la queue

dées et terminées de blanc : elle passe d'un pouce les ailes pliées, dont les couvertures supérieures noires sont terminées de blanc. Ces mêmes couvertures supérieures des ailes sont, dans quelques individus, de la couleur générale du corps, c'est-à-dire gris-cendré.

La femelle a aussi une huppe, ou plutôt les mêmes longues plumes sur la tête; mais elles sont rousses, et son plumage no diffère de celui du mâle que par une légère tointe de roussâtre sur le gris.

Ces fourmiliers ont le cri semblable à celui d'un petit peulet; ils pondent trois quis (1), et plusieurs fois l'année.

Nous avons danné, sous le nom de grisin de Cayenne (page 342 de ce vol.), une variété de ce fourmilier huppé; nous n'avons rien à ajouter à sa description.

#### LE FOURMILIER

#### A OREILLES BLANCH 3 (\*).

SIXIEME ESPECE.

Turdus auritus. GMEL.

Il est long de quatre pouces neuf lignes; le dessus de la tête est brun, et les bas côtés du devant de la tête et la gorge, noirs: depuis l'angle postérieur de l'œil jusqu'au bas de la tête, descend une petite bande d'un beau blane luisant, dont les plumes sont plus larges et plus longues que celles de la tête.

Le reste du plumage n'a rien de remarquable : la couleur du dessus du corps est un mélange peu agréable d'olive et de roussâtre; la partie supérieure du dessous du corps est rousse, et le reste gris.

La queue est longue de quinze lignes; les ailes pliées aboutissent à son extrémité; les pieds sont bruns. Au reste, les habitudes naturelles de cet oiseau sont les mêmes que celles des précédents.

est plus ou moins étagée : ceux qui l'ont plus longue que les autres l'ont anssi moins fournie, et les pennes en sont plus foibles.

(') M de Manoncourt a trouvé, dans le mois de décembre, pi sieurs petils de cette espèce, qui étoient prêts à prendre leur essor : it essays vainement d'en élever quelques uns; ils périrent tous au bout de trois ou q atre jours, quoiqu'ils mangeassent fort bien de la mie de pain.

(\*) Numero 822, fig. 1, le mâle; et fig. 2, la femelle.

#### LE CARILLONNEUR.

SEPTIÈNE ESPÈCE.

Turdus tintinnabulatus. GMEL.

La longueur totale de cet oiseau (n° 700, fig. 2) est de quatre pouces et demi, et sa queue dépasse les ailes pliées de neuf lignes. Nous renvoyons peur les couleurs à la planche enluminée, qui les représente assez fidèlement.

Outre les habitudes communes à tous les fourmiliers, le carillonneur en a qui lui sont particulières: car, quoiqu'il se nourrisse de fourmis, et qu'il habite, comme les autres fourmiliers, les terrains où cea insectes sont les plus abondants, cependant il ne se mêle pas avec les autres espèces, et il fait bande à part. On trouve ordinairement ces oiseaux en petites compagnies de quatre ou six. Le cri qu'ils font entendre en sautillant est très singulier; ils forment parfaitement entre eux un carillon pareil à celui de trois cloches d'un ton différent : leur voix est très forte, si on la compare à leur petite taille. Il semble qu'ils chantent en partie, quoiqu'il y ait à présumer que chacun d'eux fait successivement les trois tons: cependant on n'en est pas assuré, parce que, jusqu'à ce jour, l'on n'a pas pris le soin d'élever ces oiseaux en domesticité. Leur voix n'est pas, à beaucous près, aussi forte que celle du beffroi, qui ressemble vraiment au son d'une assez grosse cloche; on n'entend distinctement que de cinquante pas la voix de ces carillonneurs, au lieu que l'on entend celle du beffroi de plus d'une demi-lieue. Ces aiseaux continuent leur singulier carillon pendant des heures entières, sans la moindre interruption.

Au reste, cette espèce est assez rare, et ne se trouve que dans les forêts tranquilles de l'intérieur de la Guiane.

#### LE BAMBLA.

MURTIBUE ESPECE.

Turdus Barnbla. Gubl.

Nous l'avons ainsi nommé, parce qu'il a une bande blanche transversale aur chaque aile. La planche enluminée (n° 705, fig. 2) donne une idée exacte de la taille et des couleurs de ce petit oiseau, qui est très rare, et dont les habitudes naturelles ne nous sont pas connues; mais, par sa ressemblance avec les autres fourmiliers, il nous paroît être du même genre, en faisant néanmoins une espèce particolière.

Outre ces huit espèces de fourmiliers, nous en

avens encere vu treis autres espèces que nons avens fait graver (planches 821 et 825, figures 1 et 2); mais nous ne connoissons que la figure de ces oiseaux, qui tous trois nous sont venus de Cayenne sans la moindre notice sur leurs habitudes naturelles.

#### L'ARADA.

#### Turdus cantans. GMEL.

On a représenté cet oiseau, planches enluminées (n° 706, fig. 2), sous la dénomination de mus cien de Cayenne, nom que lui avoit d'abord donné M. de Manoncourt; mais comme ce même nom de musicien a été imposé à d'autres oiseaux de genres différents, je conserve à celui-ci le nom d'arada, qu'il porte dans son pays natal.

Ce n'est pas précisément un fourmilier; mais nous avons cru devoir le placer à la suite de ces oiseaux, parce qu'il a tous les caractères extérieurs communs avec eux. Il en diffère néanmoins par les habitudes naturelles, car il est solitaire. Il se perche sur les arbres, et ne descend à terre que pour y prendre les fourmis et autres insectes, dont il fait aussi sa nourriture. Il en diffère encore par un grand caractère : tous les fourmiliers ne forment que des cris ou des sons sans modulation, au lieu que l'arada a le ramage le plus brillant : il répète souvent les sept notes de l'octave, par lesquelles il prélude; il sisse ensuite différents airs, modulés sur un grand nombre de tons et d'accents dissérents, toujours mélodieux, plus graves que ceux du rossignol, et plus ressemblants aux sons d'une slûte douce ; l'on peut même assurer que le chant de l'arada est en quelque façon supérieur à celui du rossignol; il est plus touchant, plus tendre et plus flûté. D'ailleurs l'arada chante dans presque toutes les saisons, et il a, de plus que son chapt, une espèce de sifflet par lequel il imite parfaitement celui d'un bomme qui en appelle un autre. Les voyageurs y sont souvent trompés : si l'on suit le sifflet de cet oiseau, c'est un sûr moyen de s'égarer; car, à mesure qu'on s'approche, il s'éloigne peu à peu en sifflant de temps en temps.

L'arada fuit les environs des lieux habités; il vit seul dans l'épaisseur des bois éloignés des habitations, et l'on est agréablement surpris de rencontrer dans ces vastes forêts un oiseau dont le chant mélodieux semble diminuer la solitude de ces déserts; mais on ne le rencontre pas aussi souvent qu'on le désireroit; l'espèce n'en paroît pas nombreuse, et l'on fait souvent beaucoup de chemin sans en entendre un seul.

Je dois avouer, à l'occasion de cet oiseau dont le chant est si agréable, que je n'étois pas informé de ce fait lorsque j'ai dit dans mon Discours sur la nature des oiseaux (p. 1 de ce vol.), qu'en général dans le Nouveau Monde, et surtout dans les terres désertes de ce continent, presque tous les oiseaux n'avoient que des cris désagréables; celui-ci, comme l'on voit, fait une grande exception à cette espèce de règle, qui néanmoins est très vraie pour le plus grand nombre D'ailleurs on doit considérer que, proportion gardée, il y a peut-être dix fois plus d'oiseaux dans ces climats chauds que dans les nôtres, et qu'il n'est pas surprenant que, dans un aussi grand nombre, il s'en trouve quelques uns dont le chant est agréable : sur près de trois cents espèces que nos observateurs connoissent en Amérique, on n'en peut guère eiter que eing ou six; savoir, l'arada, le tangara-cardinal ou scarlat, celui que l'on appelle l'organiste de Saint-Domingue, le caesique jaune, le merle des savanes de la Guiane, et le roitelet de Cayenne, presque tous les autres n'ayant, au lieu de chant, qu'un cri désagréable. En France, au contraire, sur cent ou cent vingt espèces d'oiseaux, nous pourrions compter aisément vingt ou vingt-cinq espèces chantantes avec agrément pour notre oreille.

Les couleurs du plumage de l'arada ne répondent point à la beauté de son chant; elles sont ternes et sombres (voyez la planche enluminée, nº 7:6, fig. 2); car il faut observer que, dans cette planche, les couleurs y sont trop vives et trop tranchées : elles sont plus sombres et plus vagues dans l'oiseau même.

Au reste, la longueur totale de l'arada n'est que de quatre pouces, et la queue, rayée transversalement de roux brun et de noirâtre, dépasse les ailes de sept lignes.

On peut rapporter à l'arada un oiseau que M. Mauduit nous a fait voir, et qui ne peut être d'aucun autre genre que de celui des fourmiliers : néanmoins il dissère de toutes les espèces de fourmiliers, et se rapproche davantage de celle de l'arada, dont il se pourroit même qu'il ne fût qu'une variété; car il ressemble à l'arada par la longueur et la forme du bec, par celle de la queue, par la longueur des pieds, et par quelques plumes blanches mêlées dans les plames brunes sur les côtés du cou; il a aussi la même grandeur à très peu près et la même forme de corps : mais il en diffère en ce qu'il a l'extrémité du bec plus crochue, la gorge blanche avec un demi-collier noir au-dessous, et que son plumage est d'une couleur uniforme, et non rayé de lignes brunes comme celui de l'arada, dont la gorge et le dessous du cou sont rouges. Ces différences sont assez grandes pour qu'on puisse regarder cet oiseau de M. Mauduit comme une race très distincte de colle de l'arada, ou peut-être domme une espèce voisine; car il se trouve de même à Cayenne : mais comme nous ne connoissons rien de ses habitudes naturelles, et que nous ne sommes pas informé s'il a le chant de l'arada,

L'AGAMI.

nous ne pouvons décider quant à présent de l'identité ou de la diversité de l'espèce de ces deux oiseaux.

#### LES FOURMILIERS-ROSSIGNOLS.

Ces oiseaux, par leur conformation extérieure, forment un genre moyen entre les fourmiliers et les rossignols: ils ont le bec et les pieds des fourmiliers, et, par leur longue queue, ils se rapprochent des rossignols. Ils vivent en troupes dans les grands bois de la Guiane, courent à terre et sautent sur les branches peu élevées, sans voler en plein air; ils se nourrissent de fourmis et d'autres petits insectes. Ils sont très agiles, et font entendre une espèce de fredonnement, suivi d'un petit cri aigu, qu'ils répètent plusieurs fois de suite lorsqu'ils se rappellent.

Nous n'en connoissons que deux espèces.

#### LE CORAYA.

PREMIÈRÉ ESPÈCE.

Turdus Coraya. GMEL.

Nous l'avons ainsi nommé, parce qu'il a la queue rayée transversalement de noirâtre. La longueur de cet oiseau (nº 701, fig. 1) est de cinq pouces et demi, mesuré depuis l'extrémité du bec jusqu'à celle de la queue; la gorge et le devant du cou sont blancs: la poitrine est moins blanche et prend une teinte de cendré; il y a un peu de roussâtre sous le ventre et sur les jambes; la tête est noire, et le dessus du corps d'un brun roux: la queuc, étagée, est longue de deux pouces; elle dépasse les ailes de dix-huit lignes au moins: l'ongle postérieur est, comme dans les fourmiliers, le plus long et le plus fort de tous.

#### L'ALAPI.

SECONDE ESPÈCE.

Turdus Alapi. GMEL.

Cette seconde espece de sourmilier-rossignol est un peu plus grande que la première. Cet oiseau (n° 704, sig. 2) a près de six pouces de longueur; la gorge, le devant du cou et la poitrine sont noirs; le reste du dessous du corps est cendré; une couleur brune olivatre couvre le dessus de la tête, du cou et du dos; le reste du dessus du corps est d'un cendré plus foncé que celui du ventre; l'on remarque une tache blanche sur le milieu du dos; la queue, noirâtre et un peu étagée, dépasse d'un pouce et demi les ailes, dont les pennes sont brunes en dessus et noirâtres en dessous; et les couvertures supérieures sont d'un brun très foncé, piqueté de blanc, ce qui a fait donner à cet oiseau le nom d'alapi.

La femelle n'a pas la tache blanche sur le dos; sa gorge est blanche, et le reste du dessous du corps roussâtre, avec des plumes gris-cendré sur les côtés du bas-ventre et sur celles qui forment les couvertures inférieures de la queue; les pointes des couvertures des ailes sont aussi roussâtres, et la couleur du dessus du corps est moins foncée que dans le mâle.

Au reste, ces teintes de couleurs et les couleurs elles-mêmes sont sujettes à varier dans les différents individus de cette espèce, comme nous l'avons observé dans les fourmiliers.

#### L'AGAMI.

Psophia crepitans. L.

Nous rendons à cet oiseau (nº 469) le nom d'agami, qu'il a toujours porté dans son pays natal, afin
d'éviter les équivoques dans lesquelles on ne tombe
que trop souvent par la confusion des noms; nousmême avons déjà parlé de cet oiseau sous le nom
de caracara, sans savoir que ce fût l'agami: mais
tout ce que nous en avons dit, d'après le P. du Tertre, doit néanmoins se rapporter à cet oiseau, qui
n'est point un faisan, comme le dit cet auteur, et qui
est encore plus éloigné du caracara de Marcgrave,
lequel est un oiseau de proie, et dont le P. du Tertre
avoit mal à propos emprunté le nom.

L'agami n'est donc ni le caracara ni un faisan; mais ce n'est pas non plus une poule sauvage, comme l'a écrit Barrère, ni une grue, comme il est dénommé dans l'ouvrage de M. Pallas, ni même un grand oiseau d'eau de la famille des vanneaux, comme M. Adanson paroît l'insinuer en disant qu'il est de cette famille, à cause de ses genouillères relevées et du doigt postérieur situé un peu plus haut que les trois antérieurs; et qu'il forme un genre intermédiaire entre le jacana et le kamichi.

Il est vrai que l'agami a quelque rapport avec les oiseaux d'eau par ce caractère très bien saisi par M. Adanson, et encore par la couleur verdâtre de ses pieds; mais il en diffère par tout le reste de sa nature, puisqu'il habite les montagnes sèches et les forêts sur les hauteurs, et qu'on ne le voit jamais ni dans les marécages ni sur le bord des eaux. Nous n'avions pas besoin de cet nouvel exemple pour démontrer l'insuffisance de toutes les méthodes, qui,

ne portant jamais que sur quelques caractères particuliers, se trouvent très souvent en défaut lorsqu'on vient à les appliquer; car tout méthodiste rangera, comme M. Adanson, l'agami dans la classe des oiseaux d'eau, et se trompera autant qu'il est possible de se tromper, puisqu'il ne fréquente pas les eaux, et qu'il vit dans les bois comme les perdrix et les faisans.

Cependant ce n'est point un faisan ni un hocco; car il diffère de ce genre, non seulement par les pieds et les jambes, mais encore par les doigts et les ongles, qui sont beaucoup plus courts: il diffère encore plus de la poule, et l'on ne doit pas non plus le placer avec les grues, parce qu'il a le bec, le cou et les jambes beaucoup plus courts que la grue, qu'on doit mettre avec les oiseaux d'eau, au lieu que l'agami doit être rangé dans les gallinacés.

L'agami a vingt-deux pouces de longueur; le bec, qui ressemble parfaitement à celui des gallinacés, a vingt-deux lignes; la queue est très courte, n'ayant que trois pouces un quart; de plus, elle est couverte et un peu dépassée par les couvertures supérieures, et elle n'excède pas les ailes lorsqu'elles sont pliées: les pieds ont cinq pouces de hauteur, et sont revêtus tout autour de petites écailles, comme dans les autres gallinacés; et ces écailles s'étendent jusqu'à deux pouces au-dessus des genouillères, où il n'y a point de plumes.

La tête en entier, ainsi que la gorge et la moitié supérieure du cou, en dessus et en dessous, sont également couvertes d'un duvet court, bien serré, et très doux au toucher ; la partie antérieure du bas du cou, ainsi que la poitrine, sont couvertes d'une belle plaque de près de quatre pouces d'étendue, dont les couleurs éclatantes varient entre le vert, le vert doré, le bleu et le violet; la partie supérieure du dos et celle du cou qui y est contigue, sont noires, après agoi le plumage se change sur le bas du dos en une couleur de roux brûlé; mais tout le dessous du corps est noir, ainsi que les ailes et la queue; seulement les grandes plumes qui s'étendent sur le croupion et sur la queue sont d'un cendré clair; les pieds sont verdâtres. La planche enluminée présente une image assez fidèle de la forme et des couleurs de cet oiseau.

Non seulement les nomenclateurs avoient pris l'agami pour un faisan, une poule, ou une grue, mais ils l'avoient encore confondu avec le macucagua de Marcgrave, qui est le grand tinamou, et dont nous parlerons dans l'article suivant, sous le nom de magua. M. Adanson est le premier qui ait remarqué cette dernière erreur.

MM. Pallas et Vosmaër ont très bien observé la faculté singulière qu'a cet oiseau de faire entendre un son sourd et profond, qu'on croyoit sortir de

l'anus (4) Ils ont reconnu que c'étoit une erreur. Nous observerons seulement qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui, comme l'agami, ont la trachée-artère d'abord osseuse et ensuite cartilagineuse, et qu'en général ces oiseaux ont la voix grave; mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui ont au contraire la trachée-artère d'abord cartilagineuse, et ensuite osseuse à l'entrée de la poitrine, et que ce sont ordinairement ceux-ci qui ont la voix aiguë et perçante.

Mais, à l'égard de la formation du son singulier que rend cet oiseau, elle peut en effet provenir de la plus grande étendue de son poumon, et des cloisons membraneuses qui le traversent : cependant on doit observer que c'est par un faux préjugé qu'on est porté à croire que tous les sons qu'un animal fait entendre passent par la gorge ou par l'extrémité opposée; car, quoique le son en général ait besoin de l'air pour véhicule, cependant on entend tous les jours dans le grouillement des intestins des sons qui ne passent ni par la bouche ni par l'anus, et qui sont cependant très sensibles à l'oreille. Il n'est donc pas nécessaire même de supposer que l'agami ouvre un peu le bec, comme le dit M. Vosmaër, pour que ce son se fasse entendre; il suffit qu'il soit produit dans l'intérieur du corps de l'animal pour être entendu au dehors, parce que le son perce à travers les membranes et les chairs, et qu'étant une fois excité au dedans, il est nécessaire qu'il se fasse entendre plus ou moins au dehors. D'ailleurs ce son sourd que l'agami fait entendre ne lui est point particulier : le hocco rend souvent un son de même nature, et qui même est plus articulé que celui de l'agami ; il prononce son nom et le fait entendre par syllabe, co, hocco, co, co, co, d'un ton grave profond, et bien plus fort que celui de l'agami. Il n'ouvre pas le bec, en sorte qu'on peut les comparer parfaitement à cet égard; et comme, dans leur conformation intérieure, il n'y a rien de sensiblement différent de celle des autres oiseaux, nous croyons qu'on ne doit regarder ce son que comme une habitude naturelle, commune à un grand nombre d'oiseaux, mais seulement plus sensible dans l'agami et le hocco. Le son grave que font entendre les coqs-d'Inde avant leur cri, le roucoulement des pigeons qui s'exécute sans qu'ils ouvrent le bec, sont des sons de même nature; seulement ils se produisent dans une partie plus voisine de la gorge: l'on voit celle du pigeon s'ensler et se distendre, au lieu que le son du hocco, et surtout celui

(') M. de La Condamine dit que cet oiseau a de particulier de faire quelquefois un bruit qui ,lui a fait don ner le nom de trompette; mais que c'est mai à propos que quelques uns ont pris ce son pour un chant ou pour un ramage, puisqu'il, se forme dans un organe tout différent, et précisément opposé à celui de la gorge. de l'agami, sent produits dans une partie plus basse, si élaignée de la gorge, qu'on est tenté de rapporter leur issue à l'ouverture opposée, par le préjugé dont je viens de parler, tandis que ce son intérieur, semblable aux autres sons qui se forment au dedans du corps des animaux, et surtout dans le grouillement des intestins, n'a point d'autre issue que la perméabilité des chairs et de la peau, qui laisse passer le son au dehors du corps. Ces sons doivent moins étonner dans les oiseaux que dans les animaux quadrupèdes; car les oiseaux ont plus de facilité de produire ces sons sourds, parce qu'ils ont des poumons et des réservoirs d'air bien plus grands à proportion que les autres animaux : et comme le corps entier des oiseaux est plus perméable à l'air, ces sons peuvent aussi sortir et se faire entendre d'une manière plus sensible; en sorte que cette faculté, au lieu d'être particulière à l'agami, doit être regardée comme une propriété générale que les oiseaux exercent plus ou moins, et qui n'a frappé dans l'agami et le hocco que par la profondeur du licu où se produit ce son, au lieu qu'on n'y a point fait attention dans les coqs-d'Inde, les pigeous, et dans d'autres où il se produit plus à l'extérieur, c'est-àdire dans la poitrine ou dans le voisinage de la gorge.

A l'égard des habitudes de l'agami dans l'état de domesticité, voici ce qu'en dit M. Vosmaër: « Quand ces oiseaux sont entretenus avec propreté, ils se tiennent aussi fort nets, et foat souvent passer par leur bec les plumes du corps et des ailes, lorsqu'ils joûtent quelquesois entre eux; cela se fait tout en sautant et avec d'assez forts mouvements et battements d'ailes. La différence du climat et des aliments amortit certainement ici (en Hollande) leur ardeur naturelle pour la propagation, dont ils ne donnent que de très foibles marques. Leur nourriture ordinaire est du grain, tel que le blé-sarrasin, etc.; mais ils mangent aussi fort volontiers de petits poissons, de la viande et du pain. Leur goût pour le poisson, et leurs jambes passablement longues, font assez voir qu'en ceci ils tiennent en ore de la nature des hérons et des grues, qu'ils sont amis des eaux, et qu'ils appartiennent à la classe des oiseaux aquatiques. » Nous devons remarquer ici que ce goût pour le poisson n'est pas une preuve, puisque les poules en sont aussi friandes que de toute autre nourriture. « Ce que Pistorius pous raconte, continue M. Vosmaër, de la reconnoissance de cetoiseau, peut faire honte à bien des gens. Cet oiseau, dit-il, est reconnoissant quand on l'a apprivoisé, et distingue son maître ou bienfaiteur par-dessus tout autre; je l'ai expérimenté moi-même, en ayant élevé un tout jeune. Lorsque le matin j'ouvreis sa cage, cette coressante bête me sautoit autour du corps, les deux ailes étendues, trompetant (c'est ainsi que plusieurs croient devoir exprimer ce son) du bec et du

derrière, comme si, de cotte menière, il veuleit me souhaiter le bonjour. Il no me faissit pas un accueil paoins affectueux quand j'étois sorti et que je revenois au logis : à peine m'apercevoit-il de loin, qu'il couroit à moi, bien que je susse même dans un heteau, et en mettant pied à terre, it me félicitoit de mon arrivée par les mêmes compliments; ca qu'il ne saisoit qu'à moi seul en particulier, et jamais à d'autres. »

Nous pouvons ajouter à ces observations beaucoup d'autres faits qui nous ont été communiqués par M. de Manoncourt.

Dans l'état de nature, l'agami habite les grandes forêts des climats chauds de l'Amérique, et ne s'anproche pas des endroits découverts, et encore mains des lieux habités. Il se tient en troupes asses nombreuses, et ne fréquente pas de préférence les marais ni le bord des eaux, car il se trouve souvent sur les montagnes et autres terres élevées. Il marc. e et court plutôt qu'il ne vole, et sa course est aussi rapide que son vol est pesant, car il ne s'élève jamais que de quelques pieds, pour se reposer à une petite distance sur terre ou sur quelques branches per élevées. Il se nourrit de fruits sauvages comme les hoccos, les marails et autres gallinacés. Lorsqu'on le surprend, il fuit et court plus souvent qu'il ne vole, et il jette en même temps un cri aigu semblable à celui du dindon.

Ces oiseaux grattent la terre au pied des grands arbres, pour y creuser la place du dépôt de leurs œufs; car ils ne ramassent rien pour le garnir et ne font point de nid. Ils pondent des œufs en grand nombre, de dix jusqu'à seize, et ce nombre est proportionné, comme dans tous les oiseaux, à l'âge de la femelle. Ces œufs sont presque sphériques, plus gros que ceux de nos poules et peints d'une couleur de vert clair. Les jeunes agamis conserven leur duvet, ou plutôt leurs premières plumes effilées, bien plus long-temps que nos poussins ou nes perdreaux; on en trouve qui les ont longues de prè : de deux pouces, en sorte qu'on les prendroit pour des animaux couverts de poil ou de soie jusqu'à cei âge ; et ce duvet ou ces soies sont très serrées , très fournies et très douces au toucher : les vraies plames ne viennent que quand ils out pris plus da quart de leur accroissement.

Non seulement les agamis s'apprivoisent très aisément, mais ils s'attachent même à celui qui les soigne avec autant d'empressement et de fidélité que le chien : ils en donnent les marques les moins équivoques; car si l'on garde un agami dans la maison, il vient au-devant de son maître, lui fait des caresses, le suit et le précède, ou lui témoigne la joie qu'il a de l'accompagner ou du le revoir : mais aussi lorsqu'il prend quelqu'un en guignon, il le chasse à coups de bec dans les jambes, et le recon-

duit quelquefots fort loin, toujours avec les mêmes démonstrations d'humeur ou de colère, qui souvent ne provient pas de mauvais traitements ou d'offense, et qu'on ne peut guère attribuer qu'au caprice de l'aiscau, déterminé peut-être par la figure déplaisante ou par l'odeur désagréable de certaines personnes. Il ne manque pas aussi d'obéir à la voix de son maître ; il vient même auprès de tous ceux qu'il ne hait pas, dès qu'il est appele. Il aime à recevoir des caresses, et présente surtout la tête et le cou pour les faire gratter; et lersqu'il est une fois accoutumé à ces complaisances, il en devient importua, et semble exiger qu'on les renouvelle à chaque instant. Il arrive aussi sans être appelé, toutes les fois qu'on est à table, et il commence par chasser les chats et les chiens, et se rendre maître de la chambre avant de demander à manger; car il est si confiant et si courageux, qu'il ne fuit jamais, et les chiens de taille ordinaire sont obligés de lui céder, souvent après un combat long, et dans lequel il sait éviter la dent du chien en s'élevant en l'air, et retombant ensuite sur son ennemi, auquel il cherche à crever les yenx, et qu'il meurtrit à coups de bec et d'ongles; et lorsqu'une fois il s'est rendu vainqueur, il poursuit son ennemi avec un acharnement singulier, et finiroit par le faire périt si on ne les séparoit. Enfin il prend dans le commerce de l'homme presque autant d'instinct relatif que le chien, et l'on nous a même assitté qu'on pouvoit apprendre à l'agami à garder et conduire un troupeau de moutons. Il paroît encore qu'il est jaloux contre tous coux qui peuvent partager les caresses de son maître ; car souvent, lorsqu'il vient autour de la table, il donne de violents coups de bec contre les jambes nues des nègres ou des autres domestiques, quand ils approchent de la persoane de son maître.

La chair de ces oiseaux, surtout celle des jeunes, n'est pas de mauvais goût; mais elle est sèche et ordinairement dure. On découpe, dans leurs déponilles, la partie brillante de leur plumage; c'est cette plaque de couleur changeante et vive que l'en a soin de préparer pour faire des parures.

M. de La Borde nous a aussi communiqué les notices suivantes au sujet de ces oiseaux : « Les agamis sauvages, dit-il, sont écartés dans l'intérieur des terres, de manière qu'il n'y en a plus aux environs de Cayenne... et ils sont très communs dans les terres éloignées ou inhabitées... On les trouve toujours dans les grands bois en nombreuses troupes de dix à douze, jusqu'à quarante.... Ils se lèvent de terre pour voler à des arbres peu élevés, sur lesquels ils restent tranquilles; les chasseurs en tuent quelquefois plusieurs sans que les autres fuient.... Il y a des hommes qui imitent leur bourdonnement ou son sourd si parfaitement, qu'ils les font venir à leurs pieds... Quand les chasseurs ont trouvé une compagnic d'agamis, ils ne quittent pas prise qu'ils n'en aient tué plusieurs. Ces oiseaux ne volent presque pas, et leur chair n'est pas bien bonne; elle est noire, toujours dure : mais celle des jeunes est moins mauvaise... Il n'y a pas d'oiseau qui s'apprivoise plus aisément que celui-ci : il y en a toujours plusieurs dans les rues de Cayenne... Ils vont aussi hors de la ville, et reviennent exactement se retirer chez leur maître.... On les approcle et les manie tant qu'on veut; ils ne craignent ni les chiens ai les oiseaux de proie : dans les basses-cours, ils se ren dent maîtres des poules, et ils s'en sont craindre. Ils se nourrissent comme les poules, les marails, les paraguas; cependant les agamis très jeunes préfèrent les petits vers et la viande à tonte autre pourriture.

» Presque tous ces oiseaux prennent à tic de suivre quelqu'un dans les rues ou hors de la ville, des personnes même qu'ils n'aurant jamais vues : vots avez beau vous cacher, entrer dans les maisons; ils vous attendent, reviennent toujours à vous, quelquefois pendant plus de trois heures. Je me suis mis à courir quelquefois, ajoute M. de La Borde; ils couroient plus que moi et me gagnoient toujours le devant : quand je m'arrètois, ils s'arrètoient aussi fort près de moi. J'en connois un qui ne manque pas de suivre tous les étrangers qui entrent dans la maison de son maître, et de les suivre dans le jardin, où il fait, dans les allées, autaut de tours de promenade qu'eux jusqu'à ce qu'ils se retirent. »

Comme les habitudes naturelles de cet oiseau étoient très peu connues, j'ai cru devoir rapporter mot à mot les différentes notices que l'on m'en a données. Il en résulte que de tous les oiseaux l'agami est celui qui a le plus d'instinct et le moins d'éloignement pour la société de l'homme. Il paroit à cet égard être aussi supériour aux autres oiseaux que le chien l'est aux autres animaux. Il a même l'avantage d'être le seul qui ait cet instinct social, cette connoissance, cet attachement bien décidé pour son maître; au lieu que dans les animaux quadrupèdes, le chien, quoique le premier. n'est pas le seul qui soit susceptible de ces sentiments relatifs. Et puisque l'on connoît ces qualités dans l'agami, ne devroit-on pas tâcher de multiplier l'espèce? Dès que ces animaux aiment la domesticité, pourquoi ne pas les élever, s'en servir, et chercher à perfectionner encore leur instinct et leurs facultés? Rien ne démontre mieux la distance immense qui se trouve entre l'homme sauvage et l'homme policé, que les conquêtes de celui-ci sur les animaux; il s'est aidé du chien, s'est servi du cheval, de l'âne, du bœuf, du chameau, de l'éléphant, du renne, etc.; il a réuni autour de lui les poules, les oies, les dindons, les canards et logé les pigeons : le sauvage a tout négligé, ou plutôt n'a rien entrepris, même

pour son utilité ni pour ses besoins : tant il est vrai que le sentiment du bien-être, et même l'instinct de la conservation de soi-même, tient plus à la société qu'à la nature, plus aux idées morales qu'aux sensations physiques.

#### LES TINAMOUS (1).

Ces oiseaux, qui sont propres et particuliers aux climats chauds de l'Amérique, doivent être regardés comme faisant partie des oiseaux gallinacés, car ils tiennent de l'outarde et de la perdrix, quoiqu'ils en diffèrent par plusieurs caractères: mais on se tromperoit si l'on prenoit pour caractères constants certaines habitudes naturelles qui ne dépendent souvent que du climat ou d'autres circonstances : par exemple, la plupart des oiseaux qui ne se perchent point en Europe, et qui demeurent toujours à terre comme les perdrix, se perchent en Amérique, et même les oiseaux d'eau à pieds palmés, que nous n'avons jamais vus dans nos climats se percher sur les arbres, s'y posent communément; ils vont sur l'eau pendant le jour, et retournent la nuit sur les arbres, au lieu de se tenir à terre. Il paroît que ce qui détermine cette habitude, qu'on auroit d'abord jugée contraire à leur nature, c'est la nécessité où ils se trouvent d'éviter non seulement les jaguars et autres animaux de proie, mais encore les serpents et les nombreux insectes dont la terre fourmille dans ces climats chauds, et qui ne leur laisseroient ni tranquillité ni repos; les fourmis seules, arrivant toujours en colonnes pressées et en nombre immense, feroient bientôt autant de squelettes des jeunes oiseaux qu'elles pourroient envelopper pendant leur sommeil, et l'on a reconnu que les serpents avalent souvent des cailles, qui sont les seuls oiseaux qui se tiennent à terre dans ces contrées. Ceci semble d'abord faire une exception à ce que nous venons de dire; tous les oiseaux ne se perchent donc pas, puisque les cailles restent à terre dans ce climat, comme dans ceux de l'Europe? Mais il y a toute apparence que ces cailles, qui sont les seuls oiseaux qui se tiennent à terre en Amérique, n'en sont pas originaires; il est de fait que l'on y en a porté d'Europe en assez grand nombre, et il est probable qu'elles n'ont pas eu encore le temps de conformer leurs habitudes aux nécessités et aux convenances de leur nouveau domicile, et qu'elles prendront peutêtre à la longue, et à force d'être incommodées, le parti de se percher, comme le font les autres oiseaux.

Nous aurions dù placer le genre des tinamous après celui de l'outarde; mais ces oiseaux du nou-

(') Tinamous, nom que les naturels de la Guiane donnent à ces olseaux.

veau continent ne nous étoient pas alors connus, et c'est à M. de Manoncourt que nous devons la plus grande partie des faits qui ont rapport à leur histoire, ainsi que les descriptions exactes qu'il nous a mis en état de faire, d'après les individus qu'il nous a donnés pour le Cabinet du Roi.

Les Espagnols de l'Amérique et les François de Cayenne ont également donné aux tinamous le nom de perdrix; et ce nom, quoique très impropre, a été adopté par quelques nomenclateurs : mais le tinamou diffère de la perdrix en ce qu'il a le bec grêle, allongé et mousse à son extrémité, noir pardessus et blanchâtre en dessous, avec les narines oblongues et posées vers le milieu de la longueur du bec ; il a aussi le doigt postérieur très court, et qui ne pose point à terre; les ongles sont fort courts, assez larges et creusés en gouttière par dessous : les pieds diffèrent encore de ceux de la perdrix; car ils sont chargés par-derrière, comme ceux des poules, et sur toute leur longueur, d'écailles qui ont la forme de petites coquilles, mais dont la partie supérieure se relève et forme autant d'inégalités, œ qui n'est pas si sensible sur le pied des poules. Tous les tinamous ont aussi la gorge et le jabot assez dégarnis de plumes, qui sont très écartées et clairsemées sur ces parties; les pennes de la queue sont si courtes, que, dans quelques individus, elles sont entièrement cachées par les couvertures supérieures. Ainsi ces oiseaux ont été mal à propos appelés perdrix, puisqu'ils en différent par tant de caractères essentiels.

Mais ils diffèrent aussi de l'outarde par quelques uns de leurs principaux caractères, et particulièrement par ce quatrième doigt qu'ils ont en arrière et qui manque à l'outarde; en sorte que nous avons cru devoir en faire un genre particulier, sous le nom qu'ils portent dans leur pays natal.

Les habitudes communes à toutes les espèces de tinamous sont, comme nous l'avons dit, de se percher sur les arbres pour y passer la nuit, et de s'y tenir aussi quelquefois pendant le jour, mais de ne jamais se placer au faite des grands arbres, et de ne se poser que sur les branches les moins élevées. Ii semble donc que ces oiseaux, ainsi que beaucoup d'autres, ne se perchent que malgré eux, et parce qu'ils y sont contraints par la nécessité : on en a un exemple évident par les perdrix de cette contrée, qui ne diffèrent pas beaucoup de celles de l'Europe, et qui ne quittent la terre que le plus tard qu'elles peuvent chaque jour; elles ne se perchent même que sur les branches les plus basses, à deux ou trois pieds de hauteur de terre. Ces perdrix de la Guiane ne nous étoient pas bien connues lorsque nous avons écrit l'histoire de ce genre d'oiseaux; mais nous en donnerons la description à la suite de cet article.

En général, les tinamous sont tous bons à manger; leur chair est blanche, ferme, cassante et succulente, surtout celle des ailes, dont le goût a beaucoup de rapport à celui de la perdrix rouge. Les cuisses et le croupion ont d'ordinaire une amertume qui les rend désagréables; cette amertume vient des fruits de balisier dont ces oiseaux se nourrissent, et l'on trouve la même amertume dans les pigeons ramiers qui mangent de ces fruits : mais lorsque les tinamous se nourrissent d'autres fruits, comme de cerises sauvages, etc., alors toute leur chair est bonne, sans cependant avoir de fumet. Au reste, on doit observer que comme l'on ne peut garder aucun gibier plus de vingt-quatre heures à la Guiane sans qu'il soit corrompu par la grande chaleur et l'humidité du climat, il n'est pas possible que les viandes prennent le degré de maturité nécessaire à l'excellence du goût, et c'est par cette raison qu'aucun gibier de ce climat ne peut acquérir de fumet. Ces oiseaux, comme tous ceux qui ont un jabot, avalent souvent les fruits sans les broyer, ni même les casser; ils aiment de préférence, non seulement les cerises sauvages, mais encore les fruits du palmier comon, et même ceux de l'arbre de café, lorsqu'ils se trouvent à portée d'en manger. Ce n'est pas sur les arbres mêmes qu'ils cueillent ces fruits; ils se contentent de les ramasser à terre; ils les cherchent. Ils grattent aussi la terre et la creusent pour y faire leur nid, qui n'est composé pour l'ordinaire que d'une couche d'herbes sèches. Ils font communément deux pontes par an, et toutes deux très nombreuses; ce qui prouve encore que ces oiseaux, ainsi que l'agami, sont de la classe des gallinacés, lesquels pondent tous en beaucoup plus grand nombre que les autres oiseaux. Leur vol est aussi, comme celui des gallinacés, pesant et assez court; mais ils courent à terre avec une grande vitesse. Ils vont en petites troupes, et il est assez rare de les trouver seuls ou par paires; ils se rappellent en tout temps, matin et soir, et quelquesois aussi pendant le jour : ce rappel est un sissement lent, tremblant et plaintif, que les chasseurs imitent pour les attirer à leur portée ; car c'est l'un des meilleurs gibiers et le plus commun qui soit dans ce pays.

Au reste, nous observerons comme une chose assez singulière, que dans ce genre d'oiseaux, ainsi que dans celui des fourmiliers, la femelle est néanmoins plus grosse que le mâle; ce qui n'appartient guère, dans nos climats, qu'à la classe des oiseaux de proie: mais, du reste, les femelles tinamous sont presque entièrement semblables aux mâles par la forme du corps, ainsi que par l'ordre et la distribution des couleurs,

#### LE MAGOUA.

PREMIÈRE ESPÈCE.

Tetrao major. GMEL.

Nous donnons au plus grand des tinamous le nom de magoua, par contraction de macoucagoua, nom qu'il porte au Brésil (1). Cet oiseau (nº 476) est au moins de la grandeur d'un faisan; son corps est si charnu, qu'il a, selon Marcgrave (2), le double de la chair d'une bonne poule. Il a la gorge et le bas du ventre blancs; le dessus de la tête d'un roux foncé; le reste du corps d'un gris brun, varié de blanc sur le haut du ventre, les côtés et les couvertures des jambes; un peu de verdâtre sur le cou, la poitrine, le haut du dos et les couvertures supérieures des ailes et de la queue, sur lesquelles on remarque quelques taches transversales noirâtres, qui sont moins nombreuses aux couvertures de la queue; le gris brun est plus foncé sur le reste du corps, et il est varié de taches transversales noires, qui deviennent moins nombreuses vers le croupion; l'on voit aussi quelques petites taches noires sur les pennes latérales de la queue : les pennes moyennes des ailes sont variées de roux et de gris brun, et terminées par un bord roussatre; les grandes pennes sont cendrées, sans taches et sans bordures : les pieds sont noiratres et les yeux noirs, derrière lesquels, à une petite distance, l'on voit les oreilles comme dans les poules. Pison a observé que toutes les parties intérieures de cet oiseau étoient semblables à celles de la poule.

La grandeur n'est pas la même dans tous les individus de cette espèce. Voici à peu près le terme moyen de leurs dimensions. La longueur totale est de quinze pouces, le bec de vingt lignes, la queue de trois pouces et demi, et les pieds de deux pouces trois quarts: la queue dépasse les ailes pliées d'un pouce deux lignes.

Le sissement par lequel ces oiseaux se rappellent est un son grave qui se fait entendre de loin, et régulièrement à six heures du soir, c'est-à-dire au

(1) MM. Brisson et Barrère ont confondu mal à propos le magoua avec l'yambu du Brésil, qui, selon Marcgrave, est une vraie perdrix de la taille et de la forme des nôtres; et ils ont aussi tous deux réuni l'agami et le macucagua de Marcgrave, qui est le même oiseau que le magoua. M. Brisson a donc indiqué cette espèce de tinamou sous deux noms différents, et sa quatrième et sa cinquième perdrix l'ésignent le même oiseau, c'est a-dire le magoua, si cependant l'on sépare de leur nomenclature l'yambu qui en diffère, et l'agami, qui n'y a aucun rapport.

(2) Cet oiseau mange, suivant l'auteur, des fèves sauvages, et les fruits que porte l'arbre appelé au Brésil

aracicu.

moment même du conchet du soleil dans ce climat; de sorte que quand le ciel est couvert, et qu'on entend le magoua, on est aussi sûr de l'heure que si l'on consultoit une pendule. Il ne siffle jamais la nuit, à moins que quelque chose ne l'effraie.

La femelle pond de douze à seize œufs presque ronds, un peu plus gros que des œufs de poule, d'un beau bleu verdâtre et très bons à manger.

### LE TINAMOU CENDRÉ (1).

SECONDE ESPÈCE.

Tetrao cinereus. GMEL.

Nous avons adopté cette dénomination, parce qu'elle fait, pour ainsi dire, la description de l'oiseau, qui n'étoit connu d'aucun naturaliste, et que neus devons à M. de Manoncourt. C'est de tous les tinamous le moins commun à la Guiane. Il est en effet d'un brun cendré uniforme sur tout le corps, et cette couleur ne varie que sur la tête et le haut du oou, où elle prend une teinte de roux. Nous n'en donnons pas la représentation, parce qu'on peut aisément se faire une idée de cet oiseau, en jetant les yeux sur le grand tinamou (pl. 476) et le supposant plus petit, avec une couleur uniforme et cen frée.

Sa longueur est d'un pied; son bec de seize lignes; sa queue de deux pouces et demi, et ses pieds d'autant.

#### LE TINAMOU VARIÉ.

TROISIÈME ESPÈCE.

Tetrao variegatus. Guel.

Cette espèce, qui est la troisième dans l'ordre de grandeur, distère des deux premières par la variété du plumage. C'est par cette raison que nous lui avons donné le nom de tinamou varié (nº 828). Les créoles de Cayenne l'appellent perdrix-pint ade, quoique cette dénomination ne lui convienne point; car il ne ressemble en rien à la pintade, et son plumage n'est pas piqueté, mais rayé. Il a la gorge et le milieu du ventre blancs; le cou, la poitrine et le haut du ventre roux; les côtés et les jambes rayés obliquement de blanc, de brun et de roux; le dessus de la tête et du haut du cou noirs; tout le dessus du corps, les couvertures supérieures de la queue et des ailes, et les pennes moyennes des ailes, rayés transversalement de noir et de brun olivâtre, plus foncé sur le dos, et plus clair sur le croupion

(1) Par les François de Cayenne, perdrix cendrée.

et les côtés ; les grandes pennes des alles sont brunes uniformément sons ausune tache ; les pieds sont nointtres.

Sa lengueur totale est de onze pouces; son bec de quinze lignes; sa queue de deux pouces; elle dépasse les ailes pliées de six lignes.

Il est assez commun dans les terres de la Guisne, quoique en moindre nombre que le magoun, qui de tous est celui que l'on trouve le plus fréquemment dans les bois, car aucune des trois espèces que tous venons de décrire ne fréquente les lieux découverts. Dans celle-ci, la femelle pond dix ou doute œufs un peu moins gros que œux de la poule fateane, et qui sont très remarquables par la belle couleur de liks dont ils sont peints partout et assez uniformément.

#### LE SOUI(1).

QUATRIÈME ESPÈCE.

Tetrao Sovi. GMBL.

C'est le nom que cet oiseau porte à la Guiane, et qui lui a été donné par les naturels du pays. Nous l'avons fait représenter, planches en luminées (nº 839). Il est le plus petit des oiseaux de ce genre, n'ayant que huit à neuf pouces de longueur, et n'étant pas plus gros qu'une perdrix. Sa chair est aussi bonne à manger que celle des autres espèces; mais il me pond que cinq ou six œus, et quelquesois trois ou quatre, un peu plus gros que des œufs de pigeon: ils sont presque sphériques et blancs comme œux des poules. Les souls ne font pas, comme les magouas, leur nid en creusant la terre; ils le construisent sur les branches les plus basses des arbrisseaux, avec des feuilles étroites et longues : ce nid, de figure hémisphérique, est d'environ six pouces de diamètre et cinq pouces de hauteur. C'est la seule des quatre espèces de tinamous qui ne reste pas constamment dans les bois ; car ceux-ci fréquentent souvent les halliers, c'est-à-dire les lieux anciennement défrichés, et qui ne sont couverts que de petites broussailles: ils s'approchent même des habitations.

Le soul a la gorge variée de blanc et de roux; tout le dessous du corps et les couvertures des jambes d'un roux clair; le dessus de la tête et le haut du cou noirs; le bas du cou, le dos, et tout le dessus du corps, d'un brun varié de noirâtre peu apparent; les couvertures supérieures et les pennes moyennes des ailes sont brunes, bordées de roux; les grandes

(') Par les naturels de la Guiane, sout; par les crécles de Cayenne, perdrix cul-rond, à cause de sa quese très courte, qui est recouverte par les grandes couvertures.

pennes des ailes sont brunes, sans aucune tache ni bordure; la queue dépasse les ailes pliées de dix lignes, et elle est dépassée elle-même par ses couvertures.

## LE TOCRO OU PERDRIX DE LA GUIANE.

Tetrao Guyanensis.

Le tocro es' un peu plus gros que notre perdrix grise, et son plumage est d'un brun plus foncé; du reste, il lui ressemble en entier, tant par la figure et la proportion du corps que par la brièveté de la queue, la forme du bec et des pieds. Les naturels de la Guiane l'appellent tocro, mot qui exprime assez bien son cri.

Ces perdrix du nouveau continent ent à peu près les mêmes habitudes que nos perdrix d'Europe; seulement elles out conservé l'habitude de se tenir dans les bois, parce qu'il n'y avoit point de lieux découverts avant les défrichements. Elles se percient sur les plus basses branches des arbrisseaux, et seulement pour y passer la nuit; ce qu'elles ne font que pour éviter l'humidité de la terre, et peutêtre les insectes dont elle fourmille. Elles produisent ordinairement douze ou quinze œufs, qui sont tout blanes. La chair des jeunes est excellente, cependant sans fumet; on mange aussi les vieilles perdrix, dont la chair est même plus délicate que celle des nôtres : mais comme on ne peut pas les garder plus de vingt-quatre heures avant de les faire cuire, ce gibier ne peut acquérir le bon goût qu'il prendroit s'il étoit possible de le conserver plus long-temps.

Comme nos perdrix grises ne se mêlent point avec nos perdrix rouges, il y a toute apparence que ces perdrix brunes de l'Amérique ne produiroient ni avec l'une ni avec l'autre, et que par conséquent elles formênt une espèce particulière dans le genre des perdrix.

### LES GOBE-MOUCHES, MOUCHEROLLES ET TYRANS.

Au-dessous du dernier ordre de la grande classe des oiseaux carnassiers, la nature a établi un petit genre d'oiseaux chasseurs plus innocents et plus utiles, et qu'elle a rendus très nombreux. Ce sont tous ces oiseaux qui ne vivent pas de chair, mais qui se nourrissent de mouches, de moucherons, et d'autres insectes volants, sans toucher ni aux fruits ni aux graines.

On les a nommés gobe-mouches, moucherolles et tyrans. C'est un des genres d'oiseaux le plus nombreux en espèces : les unes sont plus petites que le rossignol, et les plus grandes approchent de la piegrièche, ou l'égalent ; d'autres espèces moyennes remplissent tous les degrés intermédiaires de ces deux termes de grandeur.

Cependant des rapports de ressemblance et des formes communes caractérisent toutes ces espèces un bec comprimé, large à sa base, et presque triangulaire, environné de poils ou de soies hérissées, courbant sa pointe en un petit crochet dans plusieurs des moyennes espèces, et plus fortement courbé dans toutes les grandes; une queue assez longue et dont l'aile pliée ne recouvre pas la moitié, sont des caractères que portent tous les gobe-mouches, moucherolles et tyrans. Ils ont aussi le bec échancré vers la pointe; caractère qu'ils partagent avec le genre du merle, de la grive et de quelques autres oiseaux

Leur naturel paroît, en général, sauvage et solitaire, et leur voix n'a rien de gai ni de mélodieux. Trouvant à vivre dans les airs, ils quittent peu le sommet des grands arbres; on les voit rarement à terre : il semble que l'habitude et le besoin de serrer les branches sur lesquelles ils se tiennent constamment leur aient agrandi le doigt postérieur, qui, dans la plupart des espèces de ce genre, est presque aussi long que le grand doigt antérieur.

Les terres du midi, où jamais les insectes ne cessent d'éclore et de voler, sont la véritable patrie de ces oiseaux : aussi contre deux espèces de gobe-mouches que nous trouvons en Europe, en comptonsnous plus de huit dans l'Afrique et les régions chaudes de l'Asie, et près de trente en Amérique, où se trouvent aussi les plus grandes espèces; comme si la nature, en multipliant et agrandissant les insectes dans ce nouveau continent, avoit voulu y multiplier et fortifier les oiseaux qui devoient s'en nourrir. Mais l'ordre de grandeur étant le seul suivant lequel on puisse bien distribuer un aussi grand nombre d'espèces que les ressemblances dans tout le reste réunissent, nous ferons trois classes de ces oiseaux muscivores: la première, de ceux qui sont au-dessous de la grandeur du rossignol, et ce sont les gobe-mouches proprement dits; la seconde, sous le nom de moucherolles, de ceux qui égalent ou surpassent de peu la taille de ce même oiseau; dans la troisième, qui est celle des tyrans, ils sont tous à peu près, si même ils ne l'excèdent, de la grandeur de l'écorcheur ou pie-grièche rousse, du genre de laquelle ils se rapprochent par l'instinct, les facultés et la figure : ils terminent ainsi ce genre nombreux d'oiseaux chasseurs aux mouches, en le joignant à la dernière espèce des oiseaux carnassiers

#### LE GOBE-MOUCHE.

PREMIÈRE ESPÈCE.

Muscicapa grisola. L.

Nous conserverons le nom générique de gobemouche à celui d'Europe, comme étant généralement connu sous ce seul et même nom; d'ailleurs ce gobe-mouche nous servira de terme de comparaison pour toutes les autres espèces. Celui-ci (nº 565, fig. 4) a cinq pouces huit lignes de longueur, huit pouces et demi de vol; l'aile pliée s'étend jusqu'au milieu de la queue, qui a deux pouces de longueur; le bec est aplati, large à sa base, long de huit lignes, environné de poils; tout le plumage n'est que de trois couleurs, le gris, le blanc et le cendré noirâtre; la gorge est blanche; la poitrine et le cou, sur les côtés, sont tachetés d'un brun foible et mal terminé; le reste du corps est blanchâtre; le dessus de la tête paroît varié de gris et de brun; toute la partie supérieure du corps, la queue et l'aile sont brunes; les pennes et les couvertures sont légèrement frangées de blanchâtre.

Les gobe-mouches arrivent en avril et partent en septembre. Ils se tiennent communément dans les forêts, où ils cherchent la solitude et les lieux couverts et fourrés; on en rencontre aussi quelquefois dans les vergers épais. Ils ont l'air triste, le naturel sauvage, peu animé et même assez stupide. Ils placent leur nid tout à découvert, soit sur les arbres, soit sur les buissons : aucun oiseau faible ne se cache aussi mal, aucun n'a l'instinct si peu décidé. Ils travaillent leurs nids différemment : les uns le font entièrement de mousse, et les autres y mêlent de la laine. Ils emploient beaucoup de temps et de peine pour faire un mauvais ouvrage; et l'on voit quelquefois ce nid entrelacé de si grosses racines. qu'on n'imagineroit pas qu'un ouvrier aussi petit pût employer de tels matériaux. Il pond trois ou quatre œufs et quelquefois cinq, couverts de taches rousses.

Ces oiseaux prennent le plus souvent leur nourriture en volant, et ne se posent que rarement et par instants à terre, sur laquelle ils ne courent pas. Le mâle ne diffère de la femelle qu'en ce qu'il a le front plus varié de brun, et le ventre moins blanc. Ils arrivent en France au printemps; mais les froids qui surviennent quelquefois vers le milieu de cette saison leur sont funestes. M. Lottinger remarque qu'ils périrent presque tous dans les neiges qui tombèrent en Lorraine, en avril 4767 et 4772, et qu'on les prenoit à la main. Tout degré de froid qui abat les insectes volants dont cet oiseau fait son unique nourriture devient mortel pour lui : aussi abandonne-til nos contrées avant les premiers froids de l'automne,

et on n'en voit plus dès la fin de septembre. Aldrovande dit qu'il ne quitte point le pays; mais cela doit s'entendre de l'Italie, ou des pays encore plus chauds.

#### LE GOBE-MOUCHE NOIR A COLLIER,

OU GOBE-MOUCHE DE LORRAINE (1).

SECONDE ESPECE.

Muscicapa atricapilla. GMEL.

Le gobe-mouche noir à collier (n° 565) est la seconde des deux espèces de gobe-mouches d'Europe. On l'a nommé aussi gobe-mouche de Lagrain, et cette dénomination peut avec raison s'ajouter à la première, puisque c'est dans cette province qu'il a été, pour la première fois, bien vu et bien décrit, et où il est plus connu et apparemment plus commun. Il est un peu moins grand que le précédent, n'ayant guère que cinq pouces de longueur. Il n'a d'autres couleurs que du blanc et du noir, par plaques et taches bien marquées; néanmoins son plumage varie plus singulièrement que celui d'aucun autre oiseau.

Suivant les différentes saisons, l'oiseau mâle paroit porter quatre habits différents: l'un, qui est œlui d'automne ou d'hiver, n'est guère ou point différent de celui de sa femelle, laquelle n'est pas sujette à ces changements de couleur; leur plumage ressemble alors à celui du mûrier, vulgairement petit piason des bois : dans le second état, lorsque ces oiseaux arrivent en Provence ou en Italie. le plumage di mâle est tout pareil à celui du bec-figue; le troisième état est celui qu'il prend quelque temps après 500 arrivée dans notre pays, et qu'on peut appeler sy. habit de printemps: c'est comme la nuance par laquelle il passe au quatrième, qui est celui d'été, et qu'on peut nommer avec raison, dit M. Lottinger, son habit de noces, puisqu'il ne le prend que lorsqu'il s'apparie, et qu'il le quitte aussitôt après les nichées. L'oiseau est alors dans toute sa beauté: un collier blanc de trois lignes de hauteur environne son cou, qui est du plus beau noir, ainsi que la tête, à l'exception du front et de la face, qui sont d'un très beau blanc; le dos et la queue sont du noir de la tête; le croupion est varié de noir et de blanc; un trait blanc, large d'une ligne, borde, sur quelque longueur, la penne la plus extérieure de la queue près de son origine; les ailes, composées

(1) Une notice envoyée des Vosges alsaciennes nous parle d'un petit gobe-mouche appelé dans ces cantons mochren-koepfisin, que nous jugeons n'être pas différent du gobe-mouche noir à collier de Lorraine.

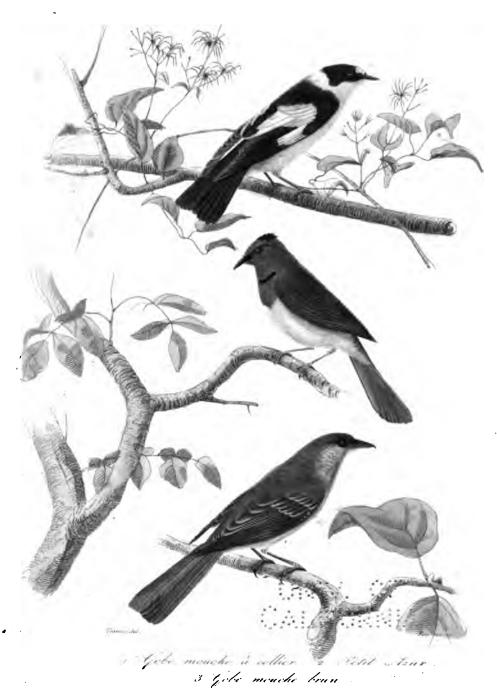

more de Lacrene me de laigues Abras.

UNIV. OF California le dix-sept pennes sont d'un marron foncé; la troiième penne et les quatre suivantes sont terminées par un brun beaucoup plus clair, ce qui, l'aile étant pliée, fait un très bel effet; toutes les pennes, excepté les deux premières, ont sur le côté extéieur une tache blanche qui augmente à mesure m'elle approche du corps, en sorte que le côté extéieur de la dernière penne est entièrement de cette pouleur; la gorge, la poitrine et le ventre sont blancs, le bec et les pieds noirs. Un lustre et une traicheur singulière relèvent tout ce plumage; mais ses beautés disparoissent dès le commencement de nillet · les couleurs deviennent foibles et brunisent; le collier s'évanouit le premier, et tout le reste bientôt se ternit et se confond : alors l'oiseau mâle st tout-à-fait méconnoissable; il perd son beau plunage dans les premiers jours de juillet. J'ai été trourer plusieurs fois, dit M. de Lottinger, des oiseleurs rui avoient des tendues sur des fontaines dans des leux où nichent ces oiseaux; et, quoique ce ne fût u'en juillet, il me dirent qu'ils prenoient fréquemnent des femelles, mais pas un seul mâle. » Tant les mâles étoient devenus semblables aux femelles! L'est aussi sous leur livrée qu'ils reviennent avec elles, dans leur retour au printemps: mais M. Lotlinger ne nous décrit pas avec le même détail l'halit que ce gobe-mouche prend dans son passage aux provinces méridionales; je veux dire le quatrième changement qui lui donne l'apparence du bec-figue. Aldrovande paroît indiquer le changement de ce gobe-mouche, qu'il a bien désigné ailleurs (1), lorsque, le rappelant de nouveau parmi les becs-figues, il dit l'avoir surpris dans l'instant même de sa métamorphose, et où il n'étoit ni bec-figue ni tête noire. Il avoit déjà cependant, ajoute-t-il, le collier blanc, la tache blanche au front, du blanc dans la queue et sur l'aile, le dessous du corps blanc et le reste noir. A ces traits, le gobe-mouche à collier est pleinement reconnoissable.

Cet oiseau arrive en Lorraine vers le milieu d'avril. Il se tient dans les forêts, surtout dans celles de haute futaie; il y niche dans des trous d'arbre quelquefois assez profonds, et à une distance de terre assez considérable. Son nid est composé de petits brins d'herbe et d'un peu de mousse qui couvre le fond du trou où il s'est établi. Il pond jusqu'à six russ. Lorsque les petits sont éclos, le père et la mère ne cessent d'entrer et de sortir pour leur porter à manger; et, par cette sollicitude, ils décèlent

(1) Il décrit le collier: In collo macula alba est velut torquis... et la tache blanche de l'aile: Item alia in medio alarum... Il parle de la beauté de ce petit oiscau: In summa pulchra avicula est... et la grandeur qu'il lui donne convient à notre gobe-mouche noir: « Il est » connu, ajoute-t-il, des oiseleurs bolonois, qui l'ont » nommé peglia-mosche.»

eux-mêmes leur nichée, que, sans cela, il ne seroit pas facile de découvrir.

Ils ne se nourrissent que de mouches et autres insectes volants; on ne les voit pas à terre, et presque toujours ils se tiennent fort élevés, voltigeant d'arbre en arbre. Leur voix n'est pas un chant, mais un accent plaintif très aigu, roulant sur une consonne aigre, crri, crri. Il paroissent sombres et tristes, mais l'amour de leurs petits leur donne de l'activité et même du courage.

La Lorraine n'est pas la seule province de France où l'on trouve ce gobe-mouche à collier. M. Hébert nous a dit en avoir vu un dans la Brie, où néanmoins il est peu connu, parce qu'il est sauvage et passager. Nous avons trouvé un de ces gobe-mouches, le 10 mai 1773, dans un petit parc près de Montbard en Bourgogne; il étoit dans le même état de plumage que celui qu'a décrit M. Brisson (tom. II. pag. 581). Les grandes couvertures des ailes, qu'il représente terminées de blanc, ne l'étoient que sur les plus voisines du corps ; les plus éloignées n'étoient que brunes : les seules couvertures du dessous de la queue étoient blanches, celles du dessus d'un brun noirâtre; le croupion étoit d'un gris de perle terne: et le derrière du cou, dans l'endroit du collier, moins foncé que la tête et le dos; les pennes moyennes de l'aile étoient, vers le bout, du même brun que les grandes pennes; la langue nous parut effrangée par le bout, large pour la grosseur de l'oiseau, mais proportionnée à la largeur de la base du bec; le tube intestinal étoit de huit à neuf pouces de longueur; le gésier musculeux, précédé d'une dilatation dans l'œsophage; quelques vestiges de cœcum; point de vésicule de siel. Cet oiseau étoit mâle, et les testicules paroissoient d'environ une ligne de diamètre : il pesoit trois gros.

Dans cette espèce de gobe-mouche, le bout des ailes se rejoint et s'étend au-delà du milieu de la queue; ce qui fait une exception dans ce genre, où l'aile pliée n'atteint pas le milieu de la queue. L'oiseau ne la tient pas élevée, comme elle est représentée dans la planche enluminée (n° 565, fig. 2 et 5). Le blanc du devant de la tête est aussi beaucoup plus étendu que dans cette figure, et M. Lottinger juge qu'au n° 5 on a donné un mâle commençant à changer d'habit, pour une femelle: il observe que le collier du mâle (n° 2) devroit environner tout le cou, sans être coupé de noir. L'on doit avoir égard aux remarques de cet observateur exact, qui le premier nous a fait connoître les habitudes et les changements de couleur de ces oiseaux.

Au reste, ce petit oiseau, triste ct sauvage, mène pourtant une vie tranquille, sans danger, sans combats, protégée par la solitude. Il n'arrive qu'à la fin du printemps, lorsque les insectes dont il fait sa proie ont repris leurs ailes, et part dans l'arrière.

saison pour retrouver aux contrées du midi sa pâture, sa solitude et ses amours.

Il pénètre assez avant dans le nord, puisqu'on le trouve en Suède : mais il paroit s'être porté beauzoup plus loin vers le midi, qui est véritablement son climat natal; car nous ne croyons pas devoir faire deux espèces du gobe-mouche du cap de Bonne-Espérance, représenté pl. 572, fig. 2, sous le nom de gobe-mouche à collier du Cap, et de notre gobemouche de Lorraine, la ressemblance étant frappante, à une tache rousse près que le premier a sur la poitrine; différence, comme l'on voit, très légère, vu l'intervalle des climats, et surtout dans un plumage qui nous a paru si susceptible de diverses teintes et sujet à des changements si rapides et si singuliers. La figure i de la même planche qui représente un second gobe-mouche du Cap, qu'on auroit pa aussi nommer à collier (puisque si l'autre en à un qui lui ceint le cou par-derrière, celui-ci en porte un par-devant), ne nous paroissant que la femelle, dont la figure 2 est le mâle, doit se rapporter encore à notre gobe-mouche à collier, dont on retrouve dans ces deux variétés le même port, la même figure, et plus de ressemblances que l'on n'a droit d'en attendre à cette distance de climat.

## LE GOBE-MOUCHE DE L'ILE DE FRANCE

TROISIÈME ESPÈCE.

Muscicapa undulata. Gmet.

Nous avons au Cabinet deux gobe-mouches envoyés de l'ile de France; l'un plutôt noir que brun, et l'autre simplement brun: tous deux ont le corps un peu moins gros et surtout plus court que nos gobe-mouches d'Europe. Le premier a la tête d'un brun noirâtre, et les ailes d'un brun roussâtre; le reste du plumage est un mélange de blanchâtre et de brun parcil à celui de la tête et des ailes, disposé par petites ondes ou petites taches, sans beaucoup de régularité.

Le second peroit n'être que la femelle du premier. En effet, leurs différences sont trop légères pour en faire deux espèces, surtout n'ayant que deux individus, dont la grandeur, le port et même le fond de couleur, aux nuances près, sont semblables. Ce dernier a plus de blanc, mêlé de roussâtre, sur la poitrine et sur le ventre; le gris brun de la tête et du corps est moins foncé. Ces différences en moins dans le ton de couleur sont presque générales, de la femelle au mâle, dans toutes les espèces des oiseaux. Nous ne donnens pas la figure de ces gobe-mouches, qui n'est rien de remarqueble.

### LE GOBE-MOUCHE A BANDEAU BLANG DU SÉNÉGAL.

QUATRIÈME ESPÈCÈ.

Muscicapa Senegalensis. Guel.

Nous comprendrons sous sette dénomination les deux oiseaux désignés dans les planches en lumitées. sous les noms de gobe-mouche à poitrine rousse du Sénézal, et gobe-mouche à poilrine noire du Sénégal. Ges deux jolis oiseaux peuvent être décrits ensetable; ils sont de la même grandeur et du même climat : lis se ressemblent aussi par l'ordre et la distribution de leurs couleurs : il y a même toute apparence que l'un est le mâle, et l'autre la femelle d'une même supèce : la ligne blanche qui passe sur l'œil, et ceint leur tête d'une sorte de petit couronnement ou de diadème, ne paroit dans aucun autre de leur genre aussi entière et aussi distincte. Le premier est le plus petit, et n'a guère que trois pouces et demi de longueur; une tache rousse lui couvre le sommet de la tête, qu'entoure le bandeau blanc; de l'angle extérieur de l'œil s'étend une plaque noire ovale, qui confine au-dessus avec le bandeau, et s'étend en pointe vers l'angle du bec; la gorge est blanche; une tache d'un roux léger marque la poitrine; le des est gris-clair sur blanc; la queue et les ailes sont neirâtres : dans leurs couvertures moyennes passe obliquement une ligne blanche, et les petites couvertures sont bordées en écsilles du roux de la poitrine : un velouté transparent règne sur tout le joli plumage de cet oiseau, et ce lustre est encere plus frais et plus clair sur celui de l'autre, qui, plus simple en couleur, n'est qu'un mélange de gris léger, de blanc et de noir, et n'en est pas meins agréable : le handeau blanc lui passe sur les yeux ; un plastron de même couleur prend en pointe sous le bec, et se coupe cartément sur la poitrine, qu'ane zone noire distingue, tenant au noir du haut du cou, qui se fond dans le gris sur le blanc du des, les pennes sont noires, frangées de blanc, et la ligne blanche des couvertures s'élargit en festons : les épaules sont noires; mais il s'entrelace dans tout ce noir un petit frangé blanc, et sur le blanc de tout le plumage règnent de petites ombres noires, d'une teinte si transparente et si légère, que, sans avoir de brillantes couleurs, ce petit oiseau est plus paré que d'autres ne le paroissent être avec des teintes d'éclat et de riches nuances.

# LE GOBE-MOUCHE HUPPÉ DU SÉNÉGAL.

CINQUIÈME ESPÈCE.

Muscicapa cristata. Gnet.

Avec le gobe-mouche huppé du Sénégal (nº 575, fig. 2), est représenté dans la même planche (fig. 4) - un gode-mouche huppé de l'île de Bourbon, que nous ne séparons pas du premier, persuadé qu'il n'en est qu'une variété. L'ile de Bourbon, jetée an milieu d'un vaste océan, située entre les tropiques, dont le climat constant n'a pas d'oiseaux inquiets ni voyageurs, n'étoit peuplée d'aucun oiseau de terre lorsque les premiers vaisseaux européens y abordèrent. Ceux qu'elle nourrit à présent y ont été transportés, soit à dessein, soit par hasard. Ce n'est donc pas dans cette île qu'il faut chercher les espèces originaires (1); et, trouvant ici dans le continent l'analogue de l'oiseau de l'ile, nous n'hésitons pas d'y rapporter ce dernier. En effet, il y a entre ces deux gobe-mouches des différences qui n'excèdent pas celles que l'age ou le sexe produisent en diverses espèces de leur genre, et plusieurs ressemblances qui, dans tous les genres, font juger les espèces comme très voisines. La figure, la grosseur, les masses de couleur, sont les mêmes. Tous deux ont la tête garnie de petites plumes à demi relevées en huppe noire, à reflets verts et violets : ce noir, dans celui du Sénégal, descend en plaque carrée sur la gorge et le devant du cou; dans celui de Bourbon, représenté dans la planche, le noir n'enveloppe que la tête avec l'œil et le dessous du bec : mais, dans d'autres individus, nous avons vu cette couleur envelopper aussi le haut du cou. Tous deux

(1) Neus trouvons encore deux gobe-mouches de l'île de Bourbon, que nous ne ferons qu'indiquer, convaincus qu'ils appartiennent à quelque espèce du continent de l'Afrique. L'un est représenté dans nos planches enluminées (nº 572, fig. 3): il est petit et tout noir, a peu de roux prés et sous la queue; et, maigré la différence de couleur, on pourroit penser qu'il se rapporte, comme variété, aux gobe-mouches du Cap, que nous avons déjà rapprochés de notre gobe-mouche noir à collier, ces diversités de plumage n'étant apparemment pas autres que celles par où nous le voyons passer luimême, et que l'induence d'un climat plus chaud doit encore rendre plus étendues et plus rapides duns un naturel qui se montre d'ailleurs si facile à les subir. M. Brisson indique, par la phrase suivante, le troisième gobe-mouche de l'île de Bourbon, auquel il dit que les habitants donnent le nom de tecteo: Muscicapa superne fusca, oris pennarum rufescentibus, inferne rufescens (mas); sordide alba (femina), tectricibus saturate fuscis, oris exterioribus dilutiùs fuscis.

ont le dessous du corps d'un beau gris d'ardoise clair, et tous deux le dessus d'un rouge bai, plus vif dans celui de Bourbon, plus fonce et marron dans celui du Sénégal; et cette couleur, qui s'étend également sur toute l'aile et la queue du dernier, est coupée par un peu de blanc à l'origine de celle de l'autre, et cède sur l'aile à une teinte plus foncée dans les couvertures : elles sont aussi frangées de trois traits plus clairs; le noirâtre des pennes n'a qu'un léger bord roussatre au côté extérieur, et blanchâtre à l'intérieur des barbes. La plus grande différence est dans la queue : celle du gobe-mouche de Bourbon est courte et carrée, n'ayant que deux pouces et demi ; la queue de celui du Sénégal a plus de quatre pouces, et elle est étagée depuis les deux pennes du milieu, qui sont les plus longues, jusqu'aux plus extérieures, qui sont plus courtes de deux pouces. Cette différence pouvant être le produit de l'age, de la saison, ou du sexe, ces deux oiseaux ne forment à nos yeux qu'une espèce. Si quelque observation survient qui engage à les distinguer, c'est de l'union même et du rapprochement que nous en aurons fait ici, que résultera l'attention à les séparer dans la suite.

### LE GOBE-MOUCHE A GORGE BRUNE DU SÉNÉGAL

SIXIÈMÈ ESPÈCE.

Muscicapa melunoptera. Gnel.

Ce gobe-mouche (nº 567, fig. 5) a été apporté du Sénégal par M. Adanson. C'est celui que décrit M. Brisson sous le nom peu approprié de gobemouche à collier du Sénégal, puisque ni la tache brune, qui n'est qu'une simple plaque sur la gorge, ni la ligne noire qui la termine, ne font l'effet d'un collier. Une tache d'un brun marron lui prend sous le bec et sous l'œil carrément, couvre la gorge au large, mais ne descend pas sur la poitrine, une ligne noire la tranchant net au bas du cou; cette ligne a peu de largeur, et l'estomac est blanc, avec le reste du dessous du corps ; le dessus est d'un beau gris bleuâtre; la queue noirâtre; la penne la plus extérieure est blanche du côté extérieur; les grandes couvertures de l'aile sont blanches aussi, les petites sont noiratres; les pennes sont d'un cendré foncé, frangé de blanc, et les deux plus près du corps sont blanches dans leur moitié extérieure; le bec large et aplati, est hérissé de soies aux angles.

### LE PETIT AZUR,

#### OUGOBE-MOUCHE BLEU DES PHILIPPINES.

SEPTIÈME ESPÈCE.

Muscicapa carulea. GMEL.

Un beau bleu d'azur couvre le dos, la tête et tout le devant du corps de ce joli petit gobe-mouche, à l'exception d'une tache noire sur le derrière de la tête, et d'une autre tache noire sur la poitrine: le bleu s'étend en s'affoiblissant sur la queue; il teint les petites barbes des pennes de l'aile, dont le reste est noirâtre, et on l'aperçoit encore dans le blanc des plumes du ventre.

Cet oiseau (nº 666, fig. 4) est un peu moins grand, plus mince et plus haut sur ses jambes, que notre gobe-mouche.

Longueur totale, cinq pouces, bec, sept à huit lignes, point échancré ni crochu; queue, deux pouces, tant soit peu étagée. Le bleu du plumage a beaucoup de lustre et de reflets, mais sans sortir de sa teinte.

#### LE BARBICHON DE CAYENNE.

HUITIÈME ESPÈCE.

Muscicapa barbata. Gmel.

Tous les gobe-mouches ont plus ou moins le bec garni de poils ou de soies: mais dans celui-ci (nº 830, fig. 1, le mâle, et sig. 2, la semelle), elles sont si longues, qu'elles se portent en avant jusqu'au bout du bec; et c'est pour exprimer ce caractère que le nom de barbichon lui a été donné. Cet oiseau a près de cinq pouces de longueur; son bec est fort large à la base et très aplati dans toute sa longueur; la mandibule supérieure déborde un peu l'insérieure; tout le dessus du corps est d'un brun olivaire soncé, excepté le haut de la tête, que recouvrent des plumes orangées, en partic cachées sous les autres plumes; le dessous du corps est d'un jaune verdâtre, qui, sur le croupion, se change en un beau jaune.

La femelle est un peu plus grande que le mâle; tout le dessus de son corps est d'un brun noirâtre, mêlé d'une légère teinte de verdâtre, moins sensible que dans le mâle; le jaune du sommet de la tête ne forme qu'une tache oblongue, que des plumes de la couleur générale recouvrent encore en partie; la gorge et le haut du cou sont blanchâtres; les plumes du reste du cou, de la poitrine et du dessous des ailes, ont leur milieu brun, et le reste jaunâtre;

le ventre et le dessous de la queue sont entièrement d'un jaune pâle; le bec est moins large que celui du mâle, et n'a que quelques petits poils courts de chaque côté.

Ce gobe-mouche n'a pas la voix aigre, et il siffle doucement pipi. Le mâle et la femelle vont ordinairement de compagnie. L'instinct borné des gobe-mouches, dans la manière de placer leur nid, se marque singulièrement dans celui-ci; ce n'est point dans les rameaux touffus qu'il le pose; c'est aux endroits découverts, sur les branches les moins garnies de feuilles; il est d'autant plus apparent, qu'il est d'une grosseur excessive; il a douze pouces de haut sur plus de cinq de diamètre, et tout entier de mousse. Ce nid est fermé au-dessus; l'ouverture étroite est dans le flanc, à trois pouces du sommet. C'est à M. de Manoncourt que nous devons la connoissance de cet oiseau.

### LE GOBE-MOUCHE BRUN DE CAYENNE.

· NEUVIÈME ESPÈCE.

Muscicapa fuliginosa. Gmel.

Ce gobe-mouche (nº 574, fig. 1) est petit, ayant à peine quatre pouces de longueur. Les plumes de la tête et du dos sont d'un brun noiratre, bordées d'un brun fauve; le fauve est plus foncé et domine sur les pennes de l'aile, et le noir sur celles de la queue, qui sont bordées d'une frange blanchâtre; cette dernière couleur est celle de tout le dessous du corps. excepté une teinte fauve sur la poitrine; la gueue est carrée, l'aile pliée en couvre la moitié; le bec aigu est garni de petites soies à sa racine : ce sont tous les traits qu'on peut remarquer dans ce petit oiseau. Son espèce a néanmoins une variété, si les différences que nous trouvons dans un second individu ne sont pourtant pas celles du mâle à la femelle, ou du jeune à l'adulte. Sur le fond cendré brun de tout le plumage de ce second individu, paroit sous le ventre une teinte jaunâtre, et à la poitrine un brun olive ; le cendré noirâtre de la tête et du dos est un peu teint de vert olive foncé, et l'on voit sur les grandes pennes des ailes quelques traits plus clairs sur leurs petites barbes, tandis que les grandes barbes des petites pennes montrent, en se développant, un jaune rosat, léger et pâle.

## LE GOBE-MOUCHE ROUX A POITRINE ORANGÉE DE CAYENNE.

DIXIÈME ESPÈCE.

Muscicapa aurantia. GMEL.

Ce gobe mouche (n° 831, fig. 4) se trouve dans la Guiane, à la rive des bois et le long des savanes. L'orangé de la poitrine et le roux du reste du corps sont les couleurs qui frappent assez pour le faire reconnoître. Il a quatre pouces neuf lignes de longueur; son bec est fort aplati et très large à sa base; la tête et le haut du cou sont d'un brun verdâtre; le dos est d'un roux surchargé de la même teinte de vert; la queue est rousse en entier; le noir des pennes de l'aile, quand elle est pliée, ne paroît qu'à la pointe, leurs petites barbes étant rousses : au défaut de la tache orangée de la poitrine, le blanc ou le blanchâtre couvre le dessus du corps. Nous n'en avons qu'un individu au Cabinet du Roi.

# LE GOBE-MOUCHE CITRIN DE LA LOUISIANE (1).

ONZIÈME ESPÈCE.

On peut comparer à la lavandière jaune ce gobemouche (nº 666, fig. 2) pour la grandeur et la couleur : un beau jaune citron couvre la poitrine et le ventre, et cette couleur est encore plus vive sur le devant de la tête, la joue et la tempe; le reste de la tête et du cou est encapuchonné d'un beau noir, qui remonte jusque sous le bec et descend en plastron arrondi jusque sur la poitrine; un gris verdâtre recouvre sur le dos et les épaules le cendré qui y fait le fond du plumage, et se marque par lignes sur les petites barbes des grandes pennes de l'aile. Par la vivacité et la netteté de ses couleurs, par son noir velouté, bien tranché dans le jaune clair, et par la teinte uniforme de son manteau verdâtre, ce gobemouche est un des plus jolis, et peut disputer de beauté avec tous les oiseaux de son genre.

(\*) Selon Gmelin cet oiscau n'est qu'une variété de la mésange à collier de la Caroline. 'A. R.

## LE GOBE-MOUCHE OLIVE DE LA CAROLINE ET DE LA JAMAIQUE.

DOUZIÈME ESPÈCE.

Muscicapa olivacea. GMEL.

Nous aurions voulu rapporter à cette espèce le gobe-mouche olive de Cayenne des planches enluminées (n° 574, fig. 2); mais celui-ci est de beaucoup plus petit : ainsi nous le donnerons séparément, et avec d'autant plus de raison, qu'il faut en reconnoître deux espèces ou variétés, l'une décrite par Edwards, et l'autre par Catesby. Le premier de ces oiseaux a la grosseur et la proportion des gobe-mouches d'Europe. Le dessus de la tête et du corps est d'un olive brun; le dessous d'un blanc sale, mêlé confusément de brun olivâtre : la bandelette blanche se montre au-dessus des yeux : le fond de la couleur des pennes est d'un brun cendré, et elles sont frangées d'une couleur d'olive sur une assez grande largeur.

La seconde espèce ou variété est le gobe-mouche décrit par Catesby (tome 1, page 64), et qu'il nomme moucherolle aux yeux rouges, en remarquant qu'il a l'iris et les pieds de cette couleur. Ce caractère, joint à la différence des couleurs un peu plus sombres que celles du gobe-mouche d'Edwards, indique une variété ou même une espèce différente. Celui-ci niche dans la Caroline, et se retire vers la Jamaïque en hiver; cependant Hans Sloane n'en fait aucune mention · mais M. Brown le regarde comme un oiseau de passage à la Jamaïque; il le met au nombre des oiseaux chanteurs, en disant néanmoins qu'il n'a pas dans la voix beaucoup de tons, mais qu'ils sont fort doux. Ceci seroit une affection particulière; car tous les gobe-mouches ne font entendre que quelques sons aigres et brefs.

## LE GOBE-MOUCHE HUPPÉ DE LA MARTINIQUE.

TREIZIÈME ESPÈCE.

Muscicapa Martinica. GMEL.

Un beau brun plus foncé sur la queue couvre tout le dessus du corps de ce gobe-mouche (n° 563, fig. 1), jusque sur la tête, dont les petites plumes, peintes de quelques traits de brun roux plus vif, se hérissent à demi pour former une huppe au sommet; sous le bec un peu de blanc cède bientôt au gris ardoisé clair qui couvre le devant du cou, la

peitrine et l'estemac: ce même blanc se trouve au ventre. Les pennes de l'aile sont d'un brun noirâtre, frangées de blanc; leurs couvertures, frangées de même, rentrent par degrés dans le roux des épaules; la queue est un peu étagée, recouverse par l'aile au tiers, et longue de deux pouces: l'oiseau entier en a cinq et demi.

## LE GOBE-MOUCHE NOIRATRE DE LA CAROLINE.

QUATOREIÈME ESPÈCE.

Muscicapa fusca. Guel.

Cet oiseau est à peu près de la grandeur du rossignol. Son plumage, depuis la tête à la queue, est d'un brun uniforme et morne; la paitrine et le ventre sont blancs, avec une nuance de vert jaunâtre; les jambes et les pieds noirs. La tête du mâle est d'un noir plus foncé que celle de la femeile; ils ne diffèrent que par là. Ils nichent à la Caroline, au rapport de Cateaby, et en partent à l'approche de l'hiver.

### LE GILLIT,

#### OU GOBE-MOUCHE PIE DE CAYENNE.

QUINZIÈME ESPÈCE,

Muscicapa bicolor. Gnel.

Cet oiseau (nº 675, fig. 4) qui se trouve à la Guiane, se nomme gillit en langue garipone, et nous avons cru devoir adopter ee nom, comme nous l'avons toujours fait peur les autres oiseaux et pour les animaux qui ne peuvent jamais être mieux indiqués que par les noms de leur pays natal. La tête, la gorge, tout le dessous du corps, et jusqu'aux deux pattes de cet oiseau, sont d'un blanc uniforme; le croupion, la queue et les ailes sont noirs, et les petites pennes de celles-ei sont bordées de blanc; une tache noire prend derrière la tête, tombe sur le cou, et y est interrompue par un chaperon blane qui fait cercle sur le dos. La longueur de ce gobe-mouche est de quatre pouces et demi. Le plumage de la femelle est partout d'un gris uniforme et léger. On les trouve ordinairement dans les savanes novées.

Le gobe-mouche à ventre blanc de Cayenne des planches enluminées (n° 566, fig. 5) ne diffère presque en rien du gillit, et nous ne les séparerons pas, de peur de multiplier les espèces dans un genre déjà si nombreux, et où elles ne sent séparées que par de très petits intervalles.

Nous rapporterons aussi à ce gabe-mouche à ventre blanc la moucherolle blanche et noire d'Edwards, de Burinam, et dont les couleurs sont les mêmes, excepté du brun aux ailes, et du noir au sommet de la tête; différences qui ne sont rien moins que spécifiques

## LE GOBE-MOUCHE BRUN

DE LA CAROLINE.

SEIZIÈNE ESPÈCE.

Muscicapa virens. Guel.

Celui-ci est le petit preneur de mouches brum de Catesby. Il est de la taille et de la figure du gobe-mouche olive aux yeux et pleds rouges, donné par le même auteur, et nous aurions voulu les réunir; mais cet observateur exact les distingue. Une teinte brune et morne qui couvre uniformément tout le dessus du corps de cet oiseau n'est coupés que par le brun roussâtre des pennes de l'aile et de la queue; le dessous du corps est blane sale avec une muance de jaune; les jambes et les pieds sont noirs; le bec est aplati, large et un peu crochu à la pointe, il a huit lignes, la queue deux pouces; l'oiseau entier, cinq pouces huit lignes; il ne pèse que trois gros. C'est tout ce qu'en a dit Catesby, d'après lequel seul on a parlé de ce petit oiseau.

#### LE GOBE-MOUCHE OLIVE

DE CAYENNE.

DIX-SEPTIÈME ESPÈCE.

Muscicapa agilis, Guzz.

Ce gobe-mouche (n° 574, fig. 2) n'est pas plus grand que le pouillot d'Europe; il a sa taille et ses couleurs, si ce n'est que le verdâtre domine un peu plusici sur le cendré et le blanc sale, qui font le fend du plumage de ces deux petits oiseaux : celui-si, par son bec aplati, appartient à la famille des gobe-mouches; nos pouillots et soucis, sans y être précisément compris, en ont les mœurs : ils vivent de même de mouches et moucherons; c'est pour les saisir que, dans les jours d'été, ils ne cessent de voleter; et quand la saison rigoureuse a fait disparoltre tous les insectes volants, le souci et le pouillot les cherchent encore en chrysalides, sous les écorces où 'ls se sont cachés.

Longueur totale, quatre pouces et demi; bec, sept lignes, queue, vingt lignes, laquelle dépasse l'aile pliée de quinze lignes.

## LE GOBE-MOUCHE TACHETÉ DE CAYENNE.

DIX-HUITIAMA ESPECE.

Muscicapa virgala. Guel.

Ce gobe-mouche de Cayenne (nº 575, fig. 5) est à peu près de la grandeur du gebe-mouche olive, naturel au même elimat. Le blanc sale, mêlé sur l'aile de quelque ombre de rougeatre et de quelques taches de blane jaunătre plus distinctes, avec du cendré brun sur la tête et le cou, et du cendré moirâtre sur les ailes, forment avec confusion le mélange des taches du plumage de cet oiseau; une petite mentonnière de plumes blanchâtres et hérissées lui prend sous le bec, et les plumes cendrées du sommet de la tête, môlées de filets jaunes, se soulèvent en demi-huppe. Le bec est de la même grandeur que celui du gobe-mouche olive; la queue de même longueur : mais la couleur les différentle. L'olive paroit aussi avoir la taille plus fine, le mouvement plus vif que le tacheté, autant du moins qu'on peut en juger par leurs dépouilles.

## LE PETIT NOIR-AURORE, GOBE-MOUCHE D'AMÉRIQUE.

DIX-NEUVIÈME ESPÈCE.

Muscicapa ruticilla. GNEL

Nous caractérisons ainsi, des deux couleurs qui tranchent agréablement dans son plumage, ce petit gobe-mouche que les naturalistes avoient jusqu'à présent nommé vaguement gobe-mouche d'Amérique, comme si ce nom pouvoit le faire distinguer au milieu de la foule d'oiseaux du même genre qui habitent également ce nouveau continent Celui-ci (nº 566, fig. 4, le mâle, et fig. 2, la femelle) est à peine aussi grand que le pouillot; un noir vif lui couvre la tête, la gorge, le dos et les couvertures; un beau jaune aurore brille par pinceaux sur le fond gris blanc de l'estomac, et se renforce sous le pli de l'aile: cette même couleur perce en traits entre les pennes de l'aile, et couvre les deux tiers de celles de la queue, dont la pointe est noire ou noiratre, ainsi que les pennes de l'aile. Ce sont là les couleurs du mâle. La femelle en diffère en ce que tout ce que le mâle a d'un noir vif, elle l'a d'un

noirêtre feible, et d'un jaune simple teut ce qu'il a d'aurore ou d'orangé. Edwards a donné les figures de la femelle (planche 255), et du mâle (planche 80), que Catesby représente aussi (tome 1, page 67) sous le nom de rossignol de muraille, mais d'une taille plus grande que celui de nos planches enluminées; ce qui fait imaginer une variété dans l'espèce

#### LE RUBIN,

### OU GOBE-MOUCHE ROUGE HUPPE DE LA RIVIÈRE DES AMAZONES.

VINGTIÈME ESPÈCE.

Muscicapa coronata. GHEL.

De toute la nombreuse famille des gobe-mouches, celui-ci (nº 675, fig. 1) est le plus brillant : une taille fine et légère assortit l'éclat de sa robe; une huppe de petites plumes essiées d'un beau rouge cramoisi se hérisse et s'étale en rayons sur sa tête; le même rouge reprend sous le bec, couvre la gorge, la poitrine, le ventre, et va s'étendre aux couvertures de la queue; un cendré brun, coupé de quelques ondes blanchâtres au bord des couverturcs, et même des pennes, couvre tout le dessus du corps et les ailes. Le bec, très aplati, a sept lignes de longueur; la queue, deux pouces : elle dépasse les ailes de dix lignes, et la longueur totale de l'oiseau est de cinq pouces et demi. M. Commerson l'avoit nommé mésange cardinal; mais ce petit oiseau étant encore moins cardinal que mésange, nous lui avons donné un nom immédiatement relatif à la vivacité de sa couleur (1). Ce seroit, sans contredit, un des plus jolis oiseaux que l'on pût renfermer en cage; mais la nature, dans le genre de nourriture qu'elle lui a prescrit, paroit l'avoir éloigné de toute vie commune avec l'homme, et lui avoir assuré, après le plus grand des biens, le seul qui en répare la perte, la liberté ou la mort.

(1) Nous trouvons une figure de cet oiseau parmi les dessins rapportés du pays des Amazones par M. de La Condamine. Cet oiseau, suivant une nete au sas de ce dessin, s'appelle, en espagnol, putillas. La femelle, qui est représentée avec le mâle, n'a point de huppe : tout le beau de son plumage est plus foible, et on ne lui voit, partout où le mâle est rouge, que quelques traits affoiblis de cette couleur, sur un fond blanchâtre.

## LE GOBE-MOUCHE ROUX DE CAYENNE.

VINGT-UNIÈME ESPÈCE.

Muscicapa rufescens. GMEL.

Ce gobe-mouche (nº 455, fig. 1), long de cinq pouces et demi, est à peu près de la grosseur du rossignol. Il est, sur tout le dessus du corps, d'un beau roux clair qui a du feu; cette teinte s'étend jusque sur les petites pennes de l'aile, qui, couvrant les grandes lorsqu'elle est pliée, n'y laissent voir qu'un petit triangle noir formé par leur extrémité : une tache brune couvre le sommet de la tête ; tout le devant et le dessous au corps est blanchâtre, avec quelques teintes légèrement ombrées de roux ; la queue, qui est carrée, s'étale; le bec large, court et robuste, et dont la pointe est recourbée, fait nuance à cet égard entre les gobe-mouches et les tyrans. Nous ne savons si l'on doit rapporter à cette espèce le gobe-mouche roux de Cayenne de M. Brisson. C'est une chose désolante que cette contrariété d'objets sous une même dénomination, à quoi rien n'est comparable que la contrariété de dénominations sur le même objet, non moins fréquente chez les nomenclateurs. Quoi qu'il en soit, le gobe-mouche roux de Cayenne a, selon M. Brisson, huit pouces de longueur, et le nôtre n'en a que cinq. Voyez en outre la différence des couleurs, en comparant sa phrase avec notre description. Au reste, le gobemouche roux à poitrine orangée, dont nous avons donné ci-devant la description, ne diffère de celui-ci par aucun autre caractère essentiel que par la grandeur; car, sans cela, on pourroit le regarder comme une variété de sexe, d'autant plus que, dans ce genre, les femelles sont communément plus grandes que les mâles : car si cette différence dans la grandeur étoit produite par l'âge, et que le plus petit de ces deux oiseaux fût en effet le plus jeune, la tache orangée qu'il porte sur la poitrine seroit moins vive que dans l'adulte.

### LE GOBE-MOUCHE A VENTRE JAUNE.

VINGT-DEUXIÈME ESPÈCE.

Muscicapa Cayennensis. GMEL.

Ce beau gobe-mouche habite en Amérique le continent et les îles. Celui que représente la planche enluminée (n° 569, fig. 2) venoit de Cayenne; un autre a été envoyé de Saint-Domingue au Cabinet. sous le nom de gobe-mouche de Saint-Domingue. Nous croyons apercevoir entre ces deux individus la différence du mâle à la femelle. Celui qui est venu de Saint-Domingue paroit être le mâle; il a le jaune doré du sommet de la tête beaucoup plus vif et plus large que l'autre, où ce jaune plus foible se montre à peine à travers les plumes noirâtres de cette partie de la tête. Du reste, ces deux oiseaux se ressemblent; ils sont un peu moins gros que le rossignol. Leur longueur est de cinq pouces huit lignes; le bec, à peine courbé à la pointe, a huit lignes; la queue, deux pouces et demi, l'aile pliée ne l'atteint pas à moitié. La tache orangée de la tête est bordée de cendré noirâtre; une bande blanche traverse la tempe sur les yeux, au-dessous desquels prend une tache du même cendré noirâtre qui vient se confondre dans le brun roussatre du dos : ce brun roussatre couvre les ailes et la queue, et s'éclaircit un peu au bord des petites barbes des pennes. Un beau jaune orangé couvre la poitrine et le ventre; cette couleur éclatante distingue ce gobe-mouche de tous les autres. Quoique les plumes jaune-doré du sommet de la tête paroissent devoir se relever au gré de l'oiseau, comme nous le remarquons dans nos petits soucis d'Europe, cependant on ne peut pas proprement nommer celui-ci gobe-mouche huppé, puisque ces plumes, habituellement couchées, ne forment pas une véritable huppe, mais un simple couronnement qui ne se relève et ne paroit que par instants.

#### LE ROI DES GOBE-MOUCHES.

VINGT-TROISIÈME ESPÈCE.

Todus regius. LATH.

On a donné à cet oiseau le nom de roi des gobemouches, à cause de la belle couronne qu'il porte sur la tête et qui est posée transversalement, au lieu que les huppes de tous les autres oiseaux sont posées longitudinalement. La figure, dans la planche enluminée, ne rend pas assez sensible cette position transversale de la couronne; elle est composée de quatre à cinq rangs de petites plumes arrondies, étalées en éventail sur dix lignes de largeur, toutes d'un rouge bai très vif, et toutes terminées par un petit œil noir, en sorte qu'on la prendroit pour la miniature d'une queue de paon.

Cet oiseau (n° 289) a aussi la forme singulière, et paroît rassembler les traits des gobe-mouches, des moucherolles et des tyrans: il n'est guère plus gros que le gobe-mouche d'Europe, et porte un bec disproportionné, très large, très aplati, long de dix lignes, hérissé de soies qui s'étendent jusqu'à sa

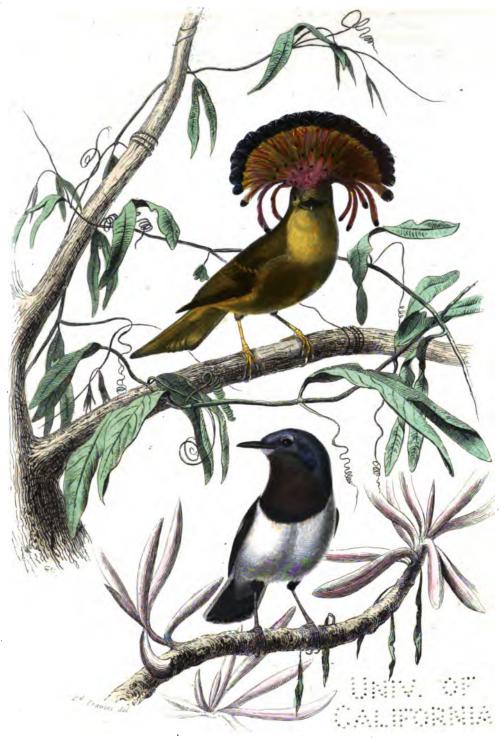

THE BOLDES COBE MOUCHE. LE SOBR MOUCHE À GORGE SAUNE.

PO WWW.

pointe qui est crochue; le reste ne répond point à cette arme : le tarse est court, les doigts sont foibles; l'aile n'a pas trois pouces de longueur, la queue pas plus de deux. On voit sur l'œil un petit sourcil blanc; la gorge est jaune; un collier noirâtre ceint le cou et se rejoint à cette teinte qui couvre le dos, et se change sur l'aile en brun fauve foncé; les pennes de la queue sont bai-clair; la même couleur, mais plus légère, teint le croupion et le ventre, et le blanchâtre de l'estomac est traversé de noirâtre en petites ondes. Ce roi des gobe-mouches est très rare; on n'en a encore vu qu'un seul apporté de Cayenne, où même il ne paroît que rarement.

#### LES GOBE-MOUCHERONS.

VINGT-QUATRIÈME ET VINGT-CINQUIÈME ESPÈCE.

Ici la nature a proportionné le chasseur à la proie: les moucherons sont celle de ces petits oiseaux, que telle grosse mouche ou scarabée d'Amérique attaqueroit avec avantage. Nous les avons au Cabinet du Roi, et leur description sera courte. Le premier de ces gobe-moucherons (Muscicapa minuta, GMEL.) est plus petit qu'aucun gobe-mouche; il l'est plus que le souci, le plus petit des oiseaux de notre continent: il en a aussi à peu près la figure et même les couleurs; un gris d'olive, un peu plus foncé que celui du souci et sans jaune sur la tête, fait le fond de la couleur de son plumage; quelques ombres foibles de verdatre se montrent au bas du dos, ainsi que sur le ventre, et de petites lignes d'un blanc jaunâtre sont tracées sur les plus noirâtres et sur les couvertures de l'aile. On le trouve dans les climats chauds du nouveau continent.

La seconde espèce (Muscicapa pygmæa, Gnel.) est celui que nous avons fait représenter dans les planches enluminées, sous le nom de petit gobemouche tacheté de Cayenne (nº 831, fig. 2). 11 est encore un peu plus petit que le premier; tout le dessous du corps de ce très petit oiseau est d'un jaune clair tirant sur la couleur paille. C'est un des plus petits oiseaux de ce genre; il a à peine trois pouces de longueur. La tête et le commencement du cou sont partie jaunes et partie noirs, chaque plume jaune ayant dans son milieu un trait noir, qui fait paroître les deux couleurs disposées par taches longues et alternatives; les plumes du dos, des ailes et leurs couvertures, sont d'un cendré noir et bordées de veidâtre; la queue est très courte, l'aile encore plus. Le bec essilé se prolonge, ce qui porte toute la sigure de ce petit gobe-mouche en avant, et lui donne un air tout particulier et très reconnoissable.

Nous ne pouvons mieux terminer l'histoire de tous ces petits oiseaux chasseurs aux mouches, que

par une réflexion sur le bien qu'ils nous procurent; sans eux, sans leur secours, l'homme feroit de vains efforts pour écarter les tourbillons d'insectes volants dont il seroit assailli : comme la quantité en est innombrable et leur pullulation très prompte, ils envahiroient notre domaine, ils rempliroient l'air et dévasteroient la terre, si les oiseaux n'établissoient pas l'équibre de la nature vivante, en détruisant ce qu'elle produit de trop. La plus grande incommodité des climats chauds est celle du tourment continuel qu'y causent les insectes; l'homme et les animaux ne peuvent s'en défendre : ils les attaquent par leurs piqures; ils s'opposent aux progrès de la culture des terres dont ils dévorent toutes les productions utiles; ils infectent de leurs excréments ou de leurs œufs toutes les denrées que l'on veut conserver : ainsi les oiseaux bienfaisants qui détruisent ces insectes ne sont pas encore assez nombreux dans les climats chauds, où néanmoins les espèces en sont très multipliées. Et dans nos pays plus tempérés, pourquoi sommes-nous plus tourmentés des mouches au commencement de l'automne qu'au milieu de l'été? pourquoi voit-on, dans les beaux jours d'octobre, l'air rempli de myriades de moucherons? C'est parce que tous les oiseaux insectivores, tels que les hirondelles, les rossignols, fauvettes, gobe-mouches, etc., sont partis d'avance, comme s'ils prévoyoient que le premier froid doit détruire le fonds de leur subsistance, en frappant d'une mort universelle tous les êtres sur lesquels ils vivent. Et c'est vraiment une prévoyance; car ces oiseaux trouveroient encore. pendant les quinze ou vingt jours qui suivent celui de leur départ, la même quantité de subsistance, la même fourniture d'insectes qu'auparavant : ce petit temps, pendant lequel ils abandonnent trop tôt notre climat, suffit pour que les insectes nous incommodent par leur multitude, plus qu'en aucune autre saison; et cette incommodité ne feroit qu'augmenter, car ils se multiplieroient à l'infini, si le froid n'arrivoit pas tout à propos pour en arrêter la pullulation, et purger l'air de cette vermine aussi superflue qu'incommode.

#### LES MOUCHEROLLES.

Pour mettre de l'ordre et de la clarté dans l'énumération des espèces du genre très nombreux des gobe-mouches, nous avons cru devoir les diviser en trois ordres, relativement à leur grandeur, et nous sommes convenu d'appeler moucherolles ceux qui, étant plus grands que les gobe-mouches ordinaires, le sont moins que les tyrans, et forment entre ces deux familles une famille intermédiaire, où s'observent les nuances et le passage de l'une et de l'autre. On treuve des moucherolles, ainsi que des gobemouches, dans les deux continents: mais dans chacun les espèces sont différentes, et ausune ne pareit commune aux deux. L'Océan est pour ces oiseaux, comme pour tous les autres animaux des pays méridionaux, une large barrière de séparation, que les seuls oiseaux palmipèdes ont pu franchir, par la faculté qu'ils ont de se reposer sur l'eau.

Les elimats chauds sont œux du luxe de la nature; elle y pare ses productions, et quelquefois les charge de développements extraordinaires. Plusieurs espèces d'oiseaux, tels que les veuves, les guépiers et les moucherolles, ont la queue singulièrement longue, ou prolongée de pennes exorbitantes: œ caractère les distingue des gobe-mouches, desquels ils diffèrent encore par le bec, qui est plus fort et un peu plus courbé en crochet à la pointe que celui des gobe-mouches,

#### LE SAVANA.

#### PREMIÈRE ESPÈCE.

#### Muscicapa Tyrannus. LATH.

Ce moucherolle (nº 571, fig. 2) approche des tyrans par la grandeur, et il est représenté dans les planches enluminées sous la dénomination de tyran à queue fourchue de Cayenne. Néanmoins son bec, plus foible et moins crochu que celui des tyrans, le réunit à la famille des moucherolles. On l'appelle veuve à Cayenne; mais ce nom ayant été donné à un autre genre d'oiseaux ne doit pas être adopté pour celui-ci, qui ne ressemble aux veuves que par sa longue queue. Comme il se tient toujours dans les savanes noyées, le nom de savana nous a paru lui convenir. On le voit, perché sur les arbres, descendre à tout moment sur les mottes de terre ou les touffes d'herbes qui surnagent, hochant sa longue queue comme les lavandières. Il est gros comme l'alouette huppée : les pennes de la queue sont noires : les deux extérieures ont neuf pouces de longueur, et s'écartent en fourche; les deux qui les suivent immédiatement n'ont que trois pouces et demi, et les autres vont en décroissant jusqu'aux deux du milieu, qui n'ont qu'un pouce. Ainsi cet oiseau, à qui, en le mesurant de la pointe du bec à celle de la queue, on trouve quatorze pouces, n'en a que six du bec aux ongles. Au sommet de la tête est une tache jaune, laquelle cependant manque à plusieurs individus qui sont apparemment les femelles. Du reste, une coiffe noirâtre, courte et carrée, lui couvre le derrière de la tête : au-delà le plumage est blanc, et ce blanc remonte jusque sous le bec, et tout descend sur le devant et le dessous du

corps; le des est d'un gris verditre, et l'aile hrune. On voit ce moucherelle au bord de la rivière de la Plata, et dans les bois de Montevides, d'où il s été rapporté par M. Commerson.

## LE MOUCHEROLLE HUPPÉ A TÊTE COULEUR D'ACIER POLL

SECONDE ESPÈCE.

Muscicapa paradisi. Gmel.

Ce moucherolle (nº 234, fig. 4 et 2) se trouve au cap de Bonne-Espérance, au Sénégal et à Madagascar; il est donné trois fois, dans l'Ornétholo, ie de M. Brisson, sous trois dénominations différentes: le (page 418, teme II) sous le nom de gobe-mouche huppé du cap de Bonne-Espérance; 2º (page 414) sous le nom de gobe-mouche blanc du cap de Bonne-Espérance; 8º (page 416) sous le nom de gobemouohe huppé du Brésil. Ces trois espèces n'en font qu'une, dans laquelle l'oiscau rouge est le mâle, et le blanc la femelle, qui est un peu plus grande que son mâle, comme nous l'avons observé dans l'espèce du barbichen. Cette différence, qui ne se trouve guère que dans la classe des oiseaux de proie, en rapproche le genre subalterne des gobe-mouches, moucherolles et tyrans.

Ce moucheroile mâle a sept pouces de longueur, et la femelle huit pouces un quart, cet excès de longueur étant presque tout dans la queue : cependant elle a aussi le corps un peu plus épais, et à peu près de la grosseur de l'alouette commune. Tous deux ont la tête et le haut du cou, à le trancher circulairement à la moitié, enveloppés d'un noir luisant de vert ou de bleuâtre, dont l'éclat est pareil à celui de l'acier bruni. Une belle huppe de même couleur, dégagée et jetée en arrière en plumet, pare leur tête, où brille un œil couleur de feu. Au coin du bec, qui est long de dix lignes, un peu arqué vors la pointe et rougeatre, sont des soies assez longues. Tout le reste du corps de la femelle est blanc, excepté les grandes pennes, dont le noir perce à la pointe de l'aile pliée. On voit deux rangs de traits noirs dans les petites pennes et dans les grandes couvertures; et la côte des plumes de la queue est également noire dans toute sa longueur.

Dans le mâle, au dessous de la coiffe noire, la poitrine est d'un gris bleuâtre, et l'estomac, ainsi que tout le dessous du corps, sont blancs; un manteau rouge-bai vif en couvre tout le dessus jusqu'au bout de la queue; cette queue est coupée en ovale et régulièrement étagée: les deux pennes du milieu étant les plus grandes, les autres s'accourcissent de

deux en deux lignes ou de trois en trois, jusqu'à la plus extérieure, et de même dans la femelle.

Ce beau moucherolle est venu du cap de Bonne-Espérance; on le trouve aussi au Sénégal et à Madagascar : selon M. Adanson, il habite sur les mangliers qui bordent les eaux, dans les lieux solitaires ct peu fréquentés du Niger et de la Gambia. Seba place ce moucherolle au Brésil, en le rangeant parmi les oiseaux de paradis, et lui donnant le nom brasilien d'acamacu : mais on sait assez que ce collecteur d'histoire naturelle a souvent donné aux choses qu'il décrit des noms empruntés sans discernement; et d'ailleurs nous ne croirons pas qu'un oiseau, vu et reconnu aux rives du Niger par un excellent observateur tel que M. Adanson, soit en même temps un oiseau du Brésil : néanmoins c'est uniquement sur la foi de Seba que M. Brisson l'y place, quoique lui-même observe l'erreur où il tombe, et remarque à la sin de ce prétendu gobe-mouche huppé du Brésil, qu'apparemment Seba se trompè en le nommant ainsi, et que cet oiseau nous vient d'Afrique et de Madagascar. Klein le prend pour une grive huppée, et Mohering pour un choucas : exemple de la confusion dont la manie des méthodes a rempli l'histoire naturelle; et, s'il en falloit un plus frappant, nous le trouverions encore sans quitter cet oiseau: c'étoit peu de l'avoir fait grive et choucas, M. Linzus a voulu en faire un corbeau, et, à cause de sa queue allongée, un corbeau de paradis; et c'est à son espèce blanche que M. Brisson applique la phrase où cet auteur fait de ce moucherolle un corbeau.

### LE MOUCHEROLLE DE VIRGINIE.

TROISIÈME ESPÈCE.

Muscicapa Carolinensis. GMEL.

Catesby nomme ce moucherolle oiseau-chat (the cat-bird), parce que sa voix ressemble au miaulement du chat. On le voit en été en Virginie, où il vit d'insectes; il ne se perche pas sur les grands arbres, et ne fréquente que les arbrisseaux et les buissons. Il est aussi gros, dit cet auteur, et même un peu plus gros qu'une alouette. Il approche done, par la taille, de celle du petit tyran : mais son bec droit et presque sans crochet l'éloigne de cette famille. Son plumage est sembre, la couleur en est mêlée de noir et de brun plus ou moins clair et foncé : le dessus de la tête est noir, et le dessus du corps, des ailes et de la queue, est d'un brun foncé, noirâtre même sur la queue; le cou, la poitrine et le ventre sont d'un brun plus clair; une teinte de rouge terne paroit aux couvertures du dessous de la

queue : elle est composée de deune plumes, toutes d'égale langueur; les ailes pliées n'en couvrent que le tiers; elle a trois pouces de longueur : le bec a dix lignes et demie; et l'oiseau entier, huit pouces Ce meucherolle niche en Virginie, ses œufs sont bleus, et il quitte cette contrée à l'approche de l'hiver.

### LE MOUCHEROLLE BRUN DE LA MARTINIQUE.

QUATRIÈME ESPÈCE.

Muscicapa petechia. Gmel.

Ce moucherolle (nº 568, fig. 2) n'est pas à longue queue comme les précédents. Par sa grandeur et sa figure, on pourroit le regarder comme le plus gros des gobe-mouches : il dissère des tyrans par la forme du bec, qui n'est pas asses erochu, et qui d'ailleurs est moins fort que le bec du plus petit des tyrans; il a néanmoins huit lignes de longueur; et l'oiseau entier, six pouces et demi. Un brun foncé de teinte assez égale lui couvre tout le dessus du corps, la tête, les alles et la queue; le dessous du corps est ondulé fransversalement de blanc, de gris et de teintes claires et feibles d'un brun roux; quelques plumes plus décidément rougeatres servent de couvertures inférieures à la queue; elle est carrée, et le bord des pennes extérieures est frangé de lignes blanches.

# LE MOUCHEROLLE A QUEUE FOURCHUB DU MEXIQUE.

CINQUIÈME ESPÈCE.

Muscicapa fortificata. Gnel.

Ce moucheroile (nº 677) est plus gros que l'alouette; sa longueur totale est de dix pouces, dans
laquelle la queue est pour einq; ses yeux sont rouges; le bee, long de huit lignes, est droit, aplati
et assex foible. Ses couleurs sont un gris très clair
qui couvre la tête et le dos, sur lequel devroit être
jetée, dans la figure enluminée, une légère teinte
rougeâtre; le rouge du dessous de l'aile perce encore sur le fiane dans le blanc qui couvre tout le
dessous du corps; les petites couvertures, sur un
fond cendré, sont bordées de lignes blanches en
écailles; le même frangé borde les grandes couvertures, qui sont noirâtres; les grandes pennes de
l'aile sont tout-à-fait noires et entourées de gris

roussâtre; les plumes les plus extérieures de la queue sont les plus longues et se fourchent comme la queue de l'hirondelle; les suivantes divergent moins et s'accourcissent jusqu'à celle du milieu, qui n'a que deux pouces; toutes sont d'un noir velouté et frangé de gris roussâtre; les barbes extérieures des deux plus grandes plumes de chaque côté paroissent blanches dans presque toute leur longueur. Quelques individus ont la queue moins longue que ne l'avoit celui qui est représenté dans la planche, et qui avoit été envoyé du Mexique à M. de Boynes, alors secrétaire d'état au département de la marine.

## LE MOUCHEROLLE DES PHILIPPINES.

SIXIÈME ESPÈCE.

Muscicapa Philippensis. Gnel.

Ce moucherolle est de la grandeur du rossignol; son plumage est gris-brun sur toute la partie supérieure du corps; les ailes et la queue sont blanchâtres sur toute la partie inférieure depuis le dessous du bec; une ligne blanche passe sur les yeux; des poils longs et divergents paroissent aux angles du bec. C'est là le peu de traits obscurs et monotones dont on puisse peindre cet oiseau, qui est au Cabinet, et sur lequel, du reste, nous n'avons d'autre indication que celle de sa terre natale.

### LE MOUCHEROLLE DE VIRGINIE A HUPPE VERTE.

SEPTIÈME ESPÈCE.

Muscicapa crinita. Gmbl.

L'on a donné, d'après M. Brisson, le nom de gobe-mouche à cet oiseau dans les planches enluminées (n° 569, fig. 4). Catesby l'a indiqué sous la dénomination de preneur de mouches, et il en a donné la figure, planche 52; mais sa longue queue et son long bec indiquent assez qu'il doit être placé parmi les moucherolles, et non pas avec les gobe-mouches. Il est d'ailleurs un peu plus grand que ces derniers, ayant huit pouces de longueur, dont la queue fait près de moitié; son bec aplati, garni de soies, et à peine crochu à sa pointe, est long de douze lignes et demie; la tête garnie de petites plumes couchées en demi-huppe; le haut du cou et tout le dos sont d'un vert sombre; la poitrine et le devant du cou

sont d'un gris plombé; le ventre est d'un beau jaune; l'aile est brune, ainsi que la plupart de ses grandes pennes, qui sont bordées de rouge bai; celles de la queue de même. Cet oiseau n'a pas encore la forme des tyrans: mais il paroit déjà participer de leur naturel triste et méchant. Il semble, dit Catesby, par les cris désagréables de ce preneur de mouches, qu'il soit toujours en colère: il ne se plaît avec ancun autre oiseau. Il fait ses petits à la Caroline et à la Virginie, et se retire en hiver dans des pays encore plus chauds.

#### LE SCHET DE MADAGASCAR.

HUITIÈME ESPÈCE.

Muscicapa mutata. Gnel.

On nomme schet (nº 248, fig. 4 et 2), à Madagascar, un beau moucherolle à longue queue; et on y donne à deux autres les noms de schet-all et de schet-vouloulou, qui signifient apparemment schet roux et schet varié, et qui ne désignent que deux variétés d'une même espèce. M. Brisson en compte trois: mais quelques diversités de couleurs ne peuvent former des espèces dissérentes, quand la forme, la taille, et tout le reste des proportions sont les mêmes

Les schets ont la figure allongée de la lavandière; ils sont un peu plus grands, ayant six pouces et demi de longueur jusqu'à l'extrémité de la vraie queue, sans parler des deux plumes qui l'agrandiroient extrêmement si on les faisoit entrer dans la mesure, le schet que nous avons sous les yeux ayant onze pouces, à le prendre de l'extrémité du bec à celle de ces deux pennes : le bec de ces oiseaux a sept lignes; il est triangulaire, très aplati, très large à sa base, garni de soies aux angles, et tant soit peu crochu à la pointe. Une belle huppe d'un vert noir avec l'éclat de l'acier poli, couchée et troussée en arrière, couvre la tête de ces trois schets; ils ont l'iris de l'œil jaune et la paupière bleue.

Dans le premier, le même noir de la huppe enveloppe le cou, couvre le dos, les grandes pennes de l'aile et de la queue, dont les deux longues plumes ont sept pouces de longueur, et sont blanches, ainsi que les petites pennes de l'aile et tout le dessous du coros.

Dans le schet-all (n° 248, fig. 1), ce vert noir de la huppe ne se trouve que sur les grandes pennes de l'aile, dont les couvertures sont marquées de larges lignes blanches; tout le reste du plumage est d'un rouge bai, vif et doré, qu'Edwards définit belle couleur cannelle éclatante, qui s'étend également sur la queue et sur les deux longs brins : ces brins sont semblables à ceux qui prolongent la queue du rollier d'Angola ou de celui d'Abyssinie, avec la différence que dans le rollier ces deux plumes sont les plus extérieures, au lieu que dans le moucherolle de Madagascar ce sont les deux intérieures qui sont les plus longues.

Le troisième schet, ou le schet vouloulou, ne diffère presque du précédent que par les deux longues plumes de la queue, qui sont blanches, le reste de son plumage étant rouge-bai, comme celui du schetall. Dans le schet-all du Cabinet du Roi, ces deux pennes ont six pouces; dans un autre individu que nous avons également mesuré, elles en avoient huit, avec les barbes extérieures, bordées de noir aux trois quarts de leur longueur, et le reste blanc; dans un troisième, ces deux longues plumes manquoient, soit qu'un accident en eût privé cet individu, soit qu'il n'eût pas encore atteint l'âge où la nature les donne à son espèce, ou qu'il eût été pris dans le temps de la mue, qu'E.iwards croit être de six mois de durée pour ces oiseaux.

Au reste, on les trouve à Ceylan et au cap de Bonne-Espérance, comme à Madagascar. Knox les décrit assez bien. Edwards donne le troisième schet sous le nom d'oiseau de paradis pie, quoique ailleurs il relève une pareille erreur de Seba. En effet, ces oiseaux diffèrent des oiseanx de paradis par autant de caractères qu'ils en ont qui les unissent au genre des moucherolles (1).

#### LES TYRANS.

Le nom de tyran, donné à des oiseaux, doit paroître plus que bizarre. Suivant Belon, les anciens appelèrent le petit souci huppé, tyrannus, roitelet: ici cette dénomination a été donnée non seulement à la tête huppée ou couronnée, mais encore au naturel, qui commence à devenir sanguinaire; triste marque de la misère de l'homme, qui a toujours joint l'idée de la cruauté à l'emblème du pouvoir. Nous eussions donc changé ce nom affligeant et absurde, s'il ne s'étoit trouvé trop établi chez les naturalistes; et ce n'est pas la première fois que nous avons laissé, malgré nous, le tableau de la nature défiguré par ces dénominations trop disparates, mais trop généralement adoptées.

(1) La pie huppée à longue queue (the crested long tailed pie, des Glanures) n'est encore que le second schet, où le roux est représenté rougeatre; mais la taille et la tête sont exactement les mêmes, et l'oiseau est parfaitement reconnoissable. Ray a décrit celui-el (Synops., page 195), et un autre (page 193, tab. 2, n-13); mais la figure est mauvaise, et la description incompléte.

Nous laisserons donc le nom de tyran à des oi seaux du nouveau continent, qui ont, avec les gobe-mouches et les moucherolles, le rapport de la même manière de vivre, mais qui en diffèrent comme étant plus gros, plus forts et plus méchants: ils ont le bec plus grand et plus robuste; aussi leur naturel, plus dur et plus sauvage, les rend audacieux, querelleurs, et les rapproche des pies-grièches, auxquelles ils ressemblent encore par la grandeur du corps et la forme du bec.

# LES TITIRIS, OU PIPIRIS.

PREMIÈRE ET SECONDE ESPÈCE.

Lanius Tyrannus, var. A. LATH.

La première espèce des tyrans est le titiri ou pipiri (nº 537): il a la taille et la force de la piegrièche grise; huit pouces de longueur, treize pouces de vol; le bec aplati, mais épais, long de treize lignes, hérissé de moustaches, et droit jusqu'à la pointe, où se forme un crochet plus fort que ne l'exprime la figure; la langue est aiguë et cartilagineuse. Les plumes du sommet de la tête, jaunes à la racine, sont terminées par une moucheture noirâtre qui en couvre le reste lorsqu'elles sont couchées: mais quand dans la colère l'oiseau les relève, sa tête paroît alors comme couronnée d'une large huppe du plus beau jaune. Un gris brun clair couvre le dos, et vient se fondre aux côtés du cou avec le gris blanc ardoisé du devant et du dessous du corps; les pennes brunes de l'aile et de la queue sont bordées d'un filet roussatre.

La femelle de cette espèce a aussi sur la tête la tache jaune, mais moins étendue; et toutes ses couleurs sont plus foibles ou plus ternes que celles du mâle. Une femelle mesurée à Saint-Domingue par le cheralier Deshayes avoit un pouce de plus en longueur que le mâle, et les autres dimensions plus fortes à proportion, d'où il paroîtroit que les individus plus petits qu'on dit remarquer généralement dans cette espèce sont les mâles.

A Cayenne, ce tyran s'appelle titiri, d'après son cri qu'il prononce d'une voix aiguë et criade. On voit ordinairement le mâle et la femelle ensemble dans les abatis des forêts; il se perchent sur les arbres élevés, et sont en grand nombre à la Guiane; ils nichent dans des creux d'arbre, ou sur la bifurcation de quelque branche, sous le rameau le plus feuillu. Lorsqu'on cherche à enlever leurs petits, ils les défendent, ils combattent, et leur audace na turelle devient une fureur intrépide; ils se précipitent sur le ravisseur, ils le poursuivent; et lorsque, malgré tous leurs efforts, ils n'ont pu sauver leura

chers petits, ils viennent les chercher et les nourrir dans la cage où ils sont renfermés.

Cet oiseau, quoique assez petit, ne parolt redouter aucune espèce d'animal. « Au lieu de fuir comme les autres oiseaux, dit M. Deshayes, ou de se cacher à l'aspect des malfinis, des émouchets, et des autres tyrans de l'air, il les attaque avec intrépidité; les provoque, les harcèle avec tant d'ardeur et d'obstination, qu'il parvient à les écarter. On ne voit aucun animal approcher impunément de l'arbre où il a posé son nid. Il poursuit à grands coups de bec, et avec un acharnement incroyable, jusqu'à une certaine distance, tous ceux qu'il regarde comme ennemis, les chiens surtout et les oiseaux de proie. » L'homme même ne lui en impose pas, comme si ce maître des animaux étoit encore peu connu d'eux dans ces régions où il n'y a pas longtemps qu'il règne. Le bec de cet oiseau, en se refermant avec force dans ces instants de colère, fait entendre un craquement prompt et réitéré.

A Saint-Domingue on lui a donné le nom de pipiri, qui exprime, aussi bien que titiri, le cri ou le piaulement qui lui est le plus familier. On en distingue deux variétés ou deux espèces très voisines : la première est celle du grand pipiri dont nous venons de parler, et qu'on appelle dans le pays, pipiri di lete noire ou pipiri gros-bec; l'autre, nommée pipiri d'iste jaune ou pipiri de passage, est plus petite et moins forte: le dessus du corps de celui-ci est gris frangé de blanc partout, au lieu qu'il est brun frangé de roux dans le grand pipiri. Le naturel des petits pipiris est aussi beaucoup plus doux; ils sont moins sauvages que le grand pipiri, qui toulours se tient seul dans les lieux écartés, et qu'on ne rencontre que par paires; au lieu que les petits pipiris peroissent souvent en bandes, et s'approchent des habitations : on les voit réunis en assez grandes troupes pendant le mois d'août, et ils fréquentent alors les cantons qui produisent certaines baies dont les scarabées et les insectes se nourrissent de préférence. Ces oiseaux sont très gras dans ce temps, et e'est celui va communément on leur donne la chasse.

Quoiqu'on les ait appelés pipiris de passage, il n'y a pas d'apparence, dit M. Deshayes, qu'ils quittent l'île de Saint-Domingue, qui est assez vaste pour qu'ils puissent y voyager. A la vérité, on les voit disparoître dans certaines saisons des cantons où ils se plaisent le plus : ils suivent de proche en proche la maturité des espèces de fruits qui attirent les insectes. Toutes les autres habitudes naturelles sont les mêmes que celles des grands pipiris. Les deux espèces sont très nombreuses à Saint-Domingue, et il est peu d'oiseaux qu'on y voie en aussi grand nombre.

Ils se nourrissent de chenilles, de scarabées, de pa-

pillons, de guépes. On les voit perchés sur le plus haute pointe des arbres, et surteut sur les palmistes : c'est de là qu'ils s'élancent sur leur proie, qu'une vue perçante leur fait discerner dans le vague de l'air; l'oiseau ne l'a pas plus tôt saisie qu'il retourne sur son rameau. C'est depuis sept heures du matin jusqu'à dix, et depuis quatre jusqu'à six du soir, qu'il paroit le flus occupé de sa chasse : on le v si avec plaisir s'élancer, bondir, voleter dans l'air pour saisir sa proie fugitive; et son poste isolé, aussi bien que le besoin de découvrir à l'entour de lui, l'exposent en tout temps à l'œil du chasseur.

Aucun oiseau n'est plus matinal que le pipiri, et l'on est assuré, quand on entend sa voix, que le jour commence à poindre : c'est de la cime des plus hauts arbres, que ces oiseaux habitent, et où ils se sont retirés pour passer la nuit, qu'ils la font entendre. Il n'y a pas de saison bien marquée pour leurs amours. On les voit nicher, dit M. Deshayes, pendant les chaleurs en automne, et même pendant les fraîcheurs de l'hiver à Saint-Domingue, quoique le printemps soit la saison où ils font plus généralement leur couvée : elle est de deux ou trois œufs, quelquefois quatre, de couleur blanchâtre tachetée de brun. Barrère fait de cet oiseau un guêpier, et lui donne le nom de petit ric.

#### LE TYRAN DE LA CAROLINE.

TROISIÈME ESPÈCE.

Muscicapa Ludoviciana. Gmel.

Au caractère et à l'instinct que Catesby donne à cet oiseau de la Caroline nous n'hésiterions pas d'en faire une même espèce avec celle du pipiri de Saint-Domingue; même hardiesse, même courage et mêmes habitudes naturelles : mais la couronne rouge que celui-ci porte au sommet de la tête l'en distingue, aussi bien que la manière de placer son nid, qu'il fait tout à découvert sur des arbrisseaux ou des buissons, et ordinairement sur les sassafras, au contraire, le pipiri cache son nid ou même l'enfouit dans des trous d'arbres. Du reste, le tyran de la Caroline (nº 676) està peu près de la même grosseur que le grand pipiri; son bec paroît moins crochu. Catesby dit seulement qu'il est large et plat. et qu'il va en diminuant. La tache rouge du dessus de la tête est fort brillante, et entourée de plumes noires qui la cachent lorsqu'elles se resserrent. Cet oiscau paroit à la Virginie et à la Caroline vers le mois d'avril; il y fait ses petits, et se retire au commencement de l'hiver.

Un oiseau envoyé au Cabinet du Roi, sous le nom de tyran de la Louisiane, paroît être enactement le même que le tyran de la Caroline de Catesby: il

est plus grand que le tyran de Cayenne, cinquième espèce, et presque égal au grand pipiri de Saint-Domingue. Le cendré presque noir domine sur tout le dessus du corps, depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue, qui est terminée par une petite bande blanche en festons : de légères ondes blanchâtres s'entremêlent dans les petites pennes de l'aile; et à travers les plus noirâtres du sommet de la tête, percent et brillent quelques petits pin ceaux d'un orangé foncé presque rouge; la gorge est d'un blanc assez clair, qui se ternit et se mêle de noir sur la poitrine, pour s'éclaircir de nouveau sur l'estemae et jusque sous la queue.

## LE BENTAVEO ou LE CUIRIRI.

QUATRIÈME ESPÈCE.

#### Lanius pitangua. L.

Ce tyran (nº 212), appelé bentaveo à Buénos-Ayres, d'où l'a rapporté M. Commerson, et pitanqua quacu par les Brasiliens, a été décrit par Marcgrave : il lui donne la taille de l'étourneau (nous observerons qu'elle est plus ramassée et plus épaisse); un bec gros, large, pyramidal, tranchant par les bords, long de plus d'un pouce; une tête épaisse et élargie ; le cou accourci ; la tête, le haut du cou, tout le dos, les ailes et la queue, d'un brun noiratre, légèrement mélé d'une teinte de vert obscur; la gorge blanche, ainsi que la bandelette sur l'œil; la poitrine et le ventre jaunes, et les petites pennes de l'aile frangées de roussatre. Marcgrave ajoute qu'entre ces oiseaux, les uns ont une tache orangée au sommet de la tête, les autres une jaune. Les Brasiliens nomment ceux-ci cuiriri, du reste tous semblables au pitangua-guacu. Seba applique mal à propos ce nom de cuiriri à une espèce toute différente.

Ainsi le bentaveo de Buénos-Ayres, le pitangua, et le cuiriri du Brésil, ne font qu'un même oiseau, dont les mœurs et les habitudes naturelles sont semblables à celles du grand pipiri de Saint-Domingue, ou titiri de Cayenne: mais les couleurs, la taille épaisse, le gros et large bec du bentaveo, sont des caractères assez apparents pour qu'on puisse le distinguer aisément du pipiri.

# LE TYRAN DE CAYENNE.

CINQUIÈME ESPÈCE.

Muscicapa ferox. GHEL.

Le tyran de Cayenne est un peu plus grand que la pie-grièche d'Europe nommée l'écorcheur. L'individu que nous avons au Cabinet a tout le dessus du corps d'un gris cendré, se nuançant jusqu'au noir sur l'aile, dont quelques pennes ont un léger bord blanc; la queue est de la même teinte noirâtre, elle est un peu étalée et longue de trois pouces; l'oiseau entier a sept pouces, et le bec dix lignes; un gris plus clair couvre la gorge, et se teint de verdâtre sur la poitrine; le ventre est jaune paille ou soufre clair; les petites plumes du haut et du devant de la tête, relevées à demi, laissent apercevoir entre elles quelques pinceaux jaune-citron et jaune-aurore; le bec, aplati et garni de ses soies, se courbe en crochet à la pointe. La femelle est d'un brun moins foncé.

Le petit tyran de Cayenne, représenté n° 571, fig. I des planches enluminées, est un peu plus petit que le précédent, et n'en est qu'une variété. Celui que décrit M. Brisson (page 400) n'est aussi qu'une variété de celui de la page 298 de son ouvrage.

#### LE CAUDEC.

SIXIÈME ESPÈCE.

Muscicapa audax. Gnel.

C'est le gobe-mouche tacheté de Cayenne des planches enluminées (nº 455, fig. 2): mais le bec crochu, la force, la taille et le naturel s'accordent pour exclure cet oiseau du nombre des gobe-mouches et en faire un tyran. A Cayenne, on le nomme caudec. Il a huit pouces de longueur; le bec. échancré par les bords vers sa pointe crochue, et hérissé de soies, à treize lignes. Le gris-noir et le blanc mêlé de quelques lignes roussatres sur les ailes, composent et varient son plumage · le blanc domine au-dessous du corps, où il est grivelé de taches noirâtres allongées; le noirâtre, à son tour, domine sur le dos, où le blanc ne forme que quelques bordures; deux lignes blanches passent obliquement l'une sur l'œil, l'autre dessous; de petites plumes noiratres couvrent à demi la tache jaune du sommet de la tête; les pennes de la queue, noires dans le milieu, sont largement bordées de roux : l'ongle postérieur est le plus fort de tous. Le caudeo rit le long des criques, se perchant sur les branches basses des arbres, surtout des palétuviers, et chassant apparemment aux mouches aquatiques. Il est moins commun que le titiri, dont il a l'audace et la méchanceté. La femelle n'a point de tache jaune sur la tête; et dans quelques mâles cette tache est orangée, différence qui probablement tient à celle de l'âge.

# LE TYRAN DE LA LOUISIANE.

SEPTIÈME ESPÈCE.

Lanius Ludovicianus. GMEL.

Cet oiseau, envoyé de la Louisiane au Cabinet du Roi sous le nom de gobe-mouche, doit être placé parmi les tyrans; il est de la grandeur de la piégrièche rousse nommée écorcheur. Il a le bec long, aplati, garni de soies et crochu; le plumage grishrun sur la tête et le dos, ardoisé clair à la gorge, jaunâtre au ventre et roux clair sur les grandes pennes; quelques traits blanchâtres se marquent sur les grandes couvertures; les ailes ne recouvrent que le tiers de la queue, laquelle est de couleur cendrée brune, lavée du petit roux de l'aile. Nous ne connoissons rien de ses mœurs; mais ses traits semblent les indiquer suffisamment; et avec la force des pipiris, il en a vraisemblablement les habitudes.

## **OISEAUX**

QUI ONT RAPPORT AUX GENRES

DES GOBE-MOUCHES. MOUCHEROLLES ET TYRANS.

#### LE KINKI-MANOU DE MADAGASCAR.

Muscicapa cana. Gnel.

Cet oiseau (n° 541), qui s'éloigne des gobemouches par la taille, étant presque aussi grand que la pie-grièche, leur ressemble néanmoins par plusieurs caractères, et doit être mis au nombre de ces espèces qui, quoique voisines d'un genre, ne peuvent y être comprises et restent indécises, pour nous convaincre que nos divisions ne font point ligne de séparation dans la nature, et qu'elle a un ordre différent de celui de nos abstractions. Le kinkimanou est gros et épais dans sa longueur, qui est de huit pouces et demi. Il a la tête noirâtre : cette couleur descend en chaperon arrondi sur le haut du cou et sous le bec; le dessus du corps est cendré et le dessous cendré-bleu. Le bec, lègèrement crochu

à la pointe, n'a pas la force de celui de la pie-grièche, ni même de celui du petit tyran; quelques soies courtes sortent de l'angle. Les pieds, de couleur plombée, sont gros et forts. Les habitants de Madagascar lui ont donné le nom kinki-manou, que nous avons adopté.

#### LE PRENEUR DE MOUCHES ROUGE (1).

Tanagra æstiva. Gnel.

Il ne nous paroît pas que l'oiseau donné par Catesby sous le nom de preneur de mouches rouge, et dont M. Brisson a fait son gobe-mouche rouge de la Caroline, puisse être compris dans le genre des gobe-mouches, ni dans celui des moucherolles : car quoiqu'il en ait la taille, la longue queue, et apparemment la façon de vivre, il a le bec épais, gros et jaunâtre; caractère qui l'éloigne de ces genres, et le renvoie plutôt à celui des bruants. Néanmoins, comme la nature, qui se joue de nos méthodes, semble avoir mélé cet oiseau de deux genres différents, en lui donnant l'appétit et les formes de l'un avec le bec d'un autre, nous le placerons à la suite des gobe-mouches, comme une de ces espèces anomales que des yeux libres de prévention de nomenclature apercoivent aux confins de presque tous les genres. Voici la description qu'en donne Catesby : « Il est environ de la grosseur d'un moineau ; il a de grands yeux noirs; son bec est épais, grossier et jaunâtre. Tout l'oiseau est d'un beau rouge, excepté les franges intérieures des plumes de l'aile, qui sont brunes; mais ces franges ne paroissent que quand les ailes sont étendues. C'est un oiseau de passage qui quitte la Caroline et la Virginie en hiver. La femelle est brune avec une nuance de jaune. » Edwards décrit le même oiseau, et lui reconnoît le bec des granivores, mais plus allongé. « Je pense, ajoute-t-il, que Catesby a découvert que ces oiseanx se nourrissent de mouches, puisqu'il leur a donné le nom latin de muscicapa rubra. »

#### LE DRONGO.

Lanius forficatus. L.

Quoique les nomenclateurs aient placé cet oiseau (nº 189) à la suite des gobe-mouches, il paroît en dissérer par de si grands caractères aussi bien que des moucherolles, que nous avons cru devoir totalement l'en séparer et lui conserver le nom de drongo qu'il porte à Madagascar. Ces caractères sont, 4° la

(')Selon Desmarets cet oiseau est le même que le tan gara de Mississipi. (A. R.)

grosseur, étant aussi grand que le merle, et plus épais; 2º la huppe sur l'origine du bec; 5º le bec moins aplati; 4º le tarse et les doigts bien plus robustes. Tout son plumage est d'un noir changeant en vert : immédiatement sur la racine du demi-bec supérieur, s'élèvent droit de longues plumes très étroites, qui ont jusqu'à un pouce huit lignes de hauteur; elles se courbent en devant, et lui font une sorte de huppe fort singulière : les deux plumes extérieures de la queue dépassent les deux du milieu d'un pouce sept lignes; les autres, étant de grandeur intermédiaire, se courbent en dehors, ce qui rend la queue très fourchue. M. Commerson assure que le drongo a un beau ramage, qu'il compare au chant du rossignol; ce qui marque une grande différence entre cet oiseau et les tyrans, qui n'ont tous que des cris aigus, et qui d'ailleurs sont indigènes en Amérique. Ce drongo a premièrement été apporté de Madagascar par M. Poivre; on l'a aussi apporté du cap de Bonne-Espérance et de la Chine. Nous avons remarqué que la huppe manque à quelques uns ; et nous ne doutons pas que l'oiseau envoyé au Cabinet du Roi, sous le nom de gobε-mouche à queue fourchue de la Chine, ne soit un individu de cette espèce, et c'est peut-être la femelle, la ressemblance, au défaut de huppe près, étant entière entre cet oiseau de la Chine et le drongo.

On trouve aussi une espèce de drongo à la côte de Malabar, d'où il nous a été envoyé par M. Sonnerat. Il est un peu plus grand que celui de Madagascar ou de la Chine: il a, comme eux, le plumage entièrement noir; mais il a le bec plus fort et plus épais: il manque de huppe, et le caractère qui le distingue le plus consiste en deux longs brins qui partent de la pointe des deux pennes extérieures de la queue : ces brins sont presque nus, sur six pouces de longueur, et, vers leurs extrémités, ils sont garnis de barbes comme à leur origine. Nous ne savons rien des habitudes naturelles de cet oiseau du Malabar; mais la notice sous laquelle il nous est décrit nous indique qu'il les a communes avec le drongo de Madagascar, puisqu'il lui ressemble par tous les caractères extérieurs.

#### LE PIAUHAU.

Muscicapa rubricollis. GNEL.

Plus grand que tous les tyrans, le piauhau ne peut pas être un gobe-mouche; le caractère du bec est le seul qui paroisse le faire tenir à ce genre: mais il est si éloigné de toutes les espèces de gobe-mouches, moucherolles et tyrans, qu'il faut lui laisser ici une place isolée, comme celle qu'il paroît occuper dans la nature.

Le piauhau (n° 581) a onze pouces de longueur, et il est plus grand que la grande grive nommée draine. Tout son plumage est d'un noir profond, hors une belle tache d'un pourpre foncé qui couvre la gorge du mâle, et que n'a pas la femelle: l'aile pliée s'étend jusqu'au bout de la queue; le bec, long de seize lignes, large de huit à la base, très aplati, forme un triangle presque isocèle, avec un petit crochet à la pointe.

Les piauhaux marchent en bandes, et précèdent ordinairement les toucans, toujours en criant aigrement pihauhau. On dit qu'ils se nourrissent de fruits comme les toucans; mais apparemment ils mangent aussi des insectes volants, à la capture desquels la nature paroît avoir destiné le bec de ces oiseaux. Ils sont très vifs et presque toujours en mouvement. Ils n'habitent que les bois, comme les toucans, et on ne manque guère de les voir dans les lieux où on rencontre le piauhau.

M. Brisson demande si le jacapu de Marcgrave n'est point le même que son grand gobe-mouche noir de Cayenne, ou que notre piauhau. On peut lui répondre que non. Le jacapu de Marcgrave est, à la vérité, un oiseau noir, et qui a une tache pourpre ou plutôt rouge sous la gorge; mais en même temps il a la queue allongée, l'aile accourcie, avec la taille de l'alouette. Ce n'est point là le piauhau.

Ainsi le kinki-manou et le drongo de Madagascar, le preneur de mouches rouge de Virginie, et le piau-hau de Cayenne, sont des espèces voisines, et néanmoins essentiellement différentes de toutes celles des gobe-mouches, moucherolles et tyrans, mais que nous ne pouvions mieux placer qu'à leur suite.

#### L'ALOUETTE (1).

Alauda arvensis. L.

Cet oiseau (nº 563, fig. 4), qui est fort répandu aujourd'hui, semble l'avoir été plus anciennement dans nos Gaules qu'en Italie, puisque son nom latin alauda, selon les auteurs latins les plus instruits, est d'origine gauloise (2).

(') En grec πορυδός, πορυδαλός.

<sup>(\*)</sup> Le nom celtique est alaud, d'où nous avons formé aloue, puis alouette. Apparemment que les soldats de la légion nommée alauda portoient sur leur casque un panache qui avoit quelque rapport avec celui de l'alouette huppée. Schwenckfeld et Klein, qui apparemment n'avoient pas lu Pline, dérivent ce nom d'alauda, a laude, parce que, selon le premier, on a remarqué qu'elle s'élevoit sept fois le jour vers le ciel, chantant les louanges de Dieu. Il est bien reconnu que toutes les créatures attestent l'existence et sont la gloire du Créateur; mais faire chanter les heures canoniales à de petits oiseaux, et

Les Grees en connoissoient de deux espècus : l'une qui avoit une huppe sur la tête, et que par cette raison l'on avoit nommés repute, reputalte, galerita, cassita; l'autre qui n'avoit point de huppe, et dont il s'agit dans cet article. Willinghby est le seut auteur, que je sache, où l'on trouve que sette dernière relève quelquefois les plumes de la tête en forme de huppe, et je m'en suis assuré moi-même à l'égard du mâle, en sorte que les noms de galerita et de sepues peuvent aussi lui convenir. Les Allemands l'appellent lerche, qui se prononce en plusieurs provinces lerich, et paroit visiblement imité de son chant. M. Barrington la met au nombre des alouettes qui chantent le mieux, et l'on s'est fait une étude de l'élever en volière pour jouir de son ramage en toute soison, et, par elle, du ramage de tout autre oiseau, qu'elle prend fort vite, pour peu qu'elle ait été à portée de l'entendre quelque temps, et cela mêmo après que son chant propre est fixé; aussi M. Draines Borrington l'appelle-t-il oiseau moqueur imitaleur; mais elle imite avec cette pureté d'organe, cette flexibllité de gosier qui se prête à tous les accents et qui les embellit. Si l'en veut que son ramage, aequis ou naturel, soit vraiment pur, il faut que ses oreilles ne soient frappées que d'une seule espèce de chant, surtout dans le temps de la jeunesse, sans quoi ce ne seroit plus qu'un composé bizarre et mel assorti de tous les ramages qu'elle auroit entendus.

Lorsqu'elle est libre, elle commence à chanter des les premiers jours du printemps, qui sont pour elle le temps de l'amour ; elle continue pendant toute la belle saison : le matin et le soir sent les temps de la journée où elle se sait le plus entendre, et le milieu du jour celui où on l'entend le moins (1). Elle est du petit nombre des oiseaux qui chantent en volant : plus elle s'élève, plus elle force la voix : et souvent elle la force à un tel point, que, quoiqu'elle se soutienne au haut des airs et à perte de vue, on l'entend encore assez distinctement, soit que ce chant ne soit qu'un simple accent d'amour ou de gaieté, soit que ces petits oiseaux ne chantent sinsi en volant que par une sorte d'émulation et pour se rappeler entre eux. Un biseau de prois qui compte sur sa force et médite le carnage, doit aller scul et garder dans sa marche un silence farouche, de peur que le moindre cri ne fût pour set pareils un averlissement de venir partager sa proie, et pour les oiseaux foibles, un signal de se tenir sur leurs gardes : c'est à ceux-ci à se rassembler, à sortir, à s'ap-

fonder cette conjecture sur la ressemblance fortuite d'un mot latin avec un mot gaulois, il faut avouer que c'est une idée bien puérile.

(') Cela peut être vrai dans les pays chauds, comme l'italie et la Grèce; car dans nos pays tempérés on ne remarque point que l'alouette se taise au milieu du jour. payer les uns les autres, et à se rendre en des mains à se croire forts par leur réunion. Au ruste, l'alouette chante rarement à terre, où néanmoins elle se tient toujours lorsqu'elle ne vole point; car elle ne se parche jamais sur les arbres, et en doit le compter permi les eiseaux pulvérateurs : aussi ceux qui la tiennent en cage ent-ils grand soin d'y mettre dens un coin une couche assex épaisse de sablon ent elle puisse se poudrer à son aise, et trouver du soulagement contre la vermine qui la tourmente; ils y ajoutent du gazon frais souvent renouvulé, et ils out l'attention que la dage soit un pon spacieurs.

On a dit que ces eiseaux avelent de l'antipathie pour carteines constellations, par exemple, pour Arcturus, et qu'ils se taissient lorsque cette étaile commençait à se lever en même temps que le soleil; apparemment que c'est dans ce temps qu'ils entrent en mue, et sens doute ils y entrereient toujours quand Arcturus ne se lèveroit pat.

Je ne m'arrêterai point à décrire un oissait aussi connu : je remarquerai seulement que ses principeus attributs sont d'avoir le doigt du milieu étroitement uni avec le doigt extérieur de chaque pied par sa première phalonge; l'ongle du doigt postérieur fort long et presque droit; les engles antérieurs très courts et peu recourbés; le bes point trop faible, quoiqu'en alène ; la langue assez large , dure et fourchue; les narines rondes et à demi découvertes ; l'estomac charnu et asser ample, relativement au volume du cerps : le foie partagé en deux lobes fort inémux. le lobe gauche paroissant avoir été gêné et arrêté dens son accroissement par le volume de l'estoune; environ neuf poutes du tube intestinal; deux très petits curum communiquant à l'intestin; une veicule du fiel ; le fond des plumes gristtre ; douze pennes à la queue et dix-huit aux ailes, dont les moyennes ont le bout coupé presque carrément et partagé dens son milieu par un angle rentrant, curactère commun à toutes les alouettes. J'ajouterei encore que les mêles sont un peu plus bruns que les femelles (1); qu'ils ont un collier noir, plus de blane à la queue, et la coutenance plus fière; qu'ils sont un peu plus gros, quoique cependant le plus pesant de tous ne pèse pas deux onces; enfin qu'ils ont, comme dans presque toutes les autres espèces, le privilége exclusif du chant. Olina semble supposer qu'ils ont l'ongle postérieur plus long (2); mais je soupçonne avec Klein que cela dépend autant de l'age que du

(') li m'a paru que les alouettes on mauviettes de Beauce, qui se vendent à Paris, sont plus brunes que nos alouettes de Bourgogne. Quelques individus ont plus ou moins de roussatre, plus ou moins de peanes de l'aile bordées de cette couleur.

(\*) Gesner assure avoir vu un de ces ongles long d'environ deux pouces; mais il ne dit pas si l'oissau étoit mâle ou femelle.

Lorsqu'aux premiers beaux jours du printemps le mêle est pressé de s'unir à sa femelle, il s'élève dans l'air en répétant sans cesse son cri d'amour, et embrassant dans son vol un espace plus on moins étendu, selon que le nombre des semelles est plus petit ou plus grand : lorsqu'il a découvert celle qu'il cherche, il se précipite et s'accomple avec elle. Cette femelle sécondée fait promptement son nid; elle le place entre deux mottes de terre; elle le garnit intérieurement d'herbes, de petites racines sèches (1), et prend beaucoup plus de soin pour le cacher que pour le construire : aussi trouve-t-on très peu de nids d'alouette, relativement à la quantité de ces eiseaux. Chaque femelle pond quatre ou cinq petits ceufs qui ont des taches brunes sur un fond grisatre : elle ne les couve que pendant quinze jours au plus, et elle emploie encore moins de temps à conduire et à élever ses petits. Cette promptitude a souvent trompé ceux qui vouloient enlever des couvées qu'ils avoient découvertes, et Aldrovande tout le premier : elle dispose aussi à croire, d'après le témoignage du même Aldrovande et d'Olina, qu'elles penvent faire jasqu'à trois couvées dans un été, la première au commencement de mai, la seconde au mois de juillet, et la dernière au mois d'août : mais si cela a lieu, c'est surtout dens les pays chauds, dans lesquels il faut moins de temps aux œufs pour éclore, aux petits pour arriver au terme où ils peuvent se passer des soins de la mère, et à la mère elle-même pour recommencer une nouvelle couvée. En effet, Aldrevande et Olina, qui parlent des trois couvées par an, écrivoient et observoient en Italie; Frisch, qui rend compte de ce qui se passe en Allemagne, n'en admet que deux, et Schwenckfeld n'en admet qu'une seule pour la Silésie.

Les petits se tiennent un peu séparés les uns des seures, car la mère ne les rassemble pas toujours sous ses ailes; mais elle voltige souvent au-dessus de la couvée, la suivant de l'œil avec une sollicitude vraiment maternelle, dirigeant tous ses mouvements, pourvoyant à tous ses besoins, veillant à tous ses dangers.

L'instinct qui porte les alouettes femelles à élever et soigner ainsi une couvée, se déclare quelquefois de très bonne heure, et même avant celui qui les dispose à devenir mères, et qui, dans l'ordre de la nature, devroit, ce me semble, précéder. On m'avoit apporté, dans le mois de mai, une jeune alouette qui ne mangeoit pas encore seule; je la fis élever, et elle étoit à peine sevrée lorsqu'on m'apporta d'un autre endroit une couvée de trois ou quatre petits de la même espèce: elle se prit d'une affection singulière pour ces nouveaux venus, qui n'é-

(') Les chasseurs disent que le nid des alœuttes est mieux construit que celui des callies et des perdrix. toient pas beaucoup plus jeunes qu'elle; elle les soignoit nuit et jour, les réchauffoit sous ses ailes, leur enfonçoit la nourriture dans la gorge avec le bec : rien n'étoit capable de la détourner de ces intéressantes fonctions : si on l'arrachoit de dessus ces potits. elle revoloit à eux dès qu'elle étoit libre, sans jamais songer à prendre sa volée, comme elle l'auroit pu cent fois. Son affection ne faisant que croitre, elle en oublia à la lettre le boire et le manger; elle ne vivoit plus que de la becquée qu'on lui donnoit en même temps qu'à ses petits adoptifs, et elle mourut enfin consumée par cette espèce de passion maternelle : aucun de ces petits ne lui survécut, ils moururent tous les uns après les autres : tant ses soins leur étoient devenus nécessaires; tant ces mêmes soins leur étoient non seulement affectionnés, mais bien entendus!

La nourriture la plus ordinaire des jeunes alouettes sont les vers, les chenilles, les œufs de fourmis et même les sauterelles; ce qui leur a attiré, et à juste titre, beaucoup de considération dans les pays qui sont exposés aux ravages de ces insectes destructeurs : lorsqu'elles sont adultes, elles vivent principalement de graines, d'herbes, en un mot, de matières végétales.

Il fant, dit-on, prendre en octobre ou novembre celles que l'on veut conserver pour le chant, préférant les mâles autant qu'il est possible, et leur liari les aîles lorsqu'elles sont trop farouches, de peur qu'en s'élançant trop vivement elles ne se cassent la tête contre le plafond de leur cage. On les apprivoise assex facilement; elles deviennent même fa millères jusqu'à venir manger sur la table et se poset sur la main: mais elles ne peuvent se tenir sur la doigt, à cause de la conformation de l'ongle postérieur, trop long et trop droit pour pouvoir l'embrasser; c'est sans doute par la même raison qu'elles ne se perchent pas sur les arbres. D'après cela on juge bien qu'il ne faut point de bâtons en travers dans la cage où on les tient.

En Flandre, on nourrit les jeunes avec de le graine de pavot mouillée, et, lorsqu'elles mangen seules, avec de la mie de pain aussi humectée : mais dès qu'elles commencent à saire entendre leur ra mage, il faut leur donner du cœur de mouton ou de veau bouilli haché avec des œufs durs; on y ajoute le blé, l'épeautre et l'avoine mondés, le millet, la graine de lin, de pavots et de chènevis écrasés, tout cela détrempé dans du lait; mais M. Frisch avertit que, lorsqu'on ne leur donne que du chènevis écrasé pour toute nourriture, leur plumage est sujet à devenir noir. On prétend aussi que la graine de moutarde leur est contraire : à cela près, il paroit qu'on peut les nourrir avec toute sorte de graine, et même avec tout ce qui se sert sur nos tables, et en faire des oiseaux domestiques. Si l'on en croit Frisch, elles

ont l'instinct particulier de goûter la nourriture avec la langue avant de manger. Au reste, elles sont susceptibles d'apprendre à chanter et d'orner leur ramage naturel de tous les agréments que notre mélodie artificielle peut y ajouter. On a vu de jeunes mâles qui, ayant été sifflés avec une turlutaine, avoient retenu en fort peu de temps des airs entiers, et qui les répétoient plus agréablement qu'aucune linotte ou serin n'aurôit su faire. Celles qui restent dans l'état de sauvage habitent pendant l'été les terres les plus élevées et les plus sèches; l'hiver elles descendent dans la plaine, se réunissent par troupes nombreuses, et deviennent alors très grasses, parce que, dans cette saison, étant presque toujours à terre . elles mangent, pour ainsi dire, continuellement. Au contraire, elles sont fort maigres en été, temps où elles sont presque toujours deux à deux, volant sans cesse, chantant beaucoup, mangeant peu, et ne se posant à terre que pour faire l'amour. Dans les plus grands froids, et surtout lorsqu'il y a beaucoup de neige, elles se réfugient de toutes parts au bord des fontaines qui ne gèlent point; c'est alors qu'on leur trouve de l'herbe dans le gésier; quelquesois même elles sont réduites à chercher leur nourriture dans le fumier de cheval qui tombe le long des grands chemins; et, malgré cela, elles sont encore plus grasses alors que dans aucun temps de l'été.

Leur manière de voler est de s'élever presque perpendiculairement et par reprises, et de se soutenir à une grande hauteur, d'où, comme je l'ai dit, elles savent très bien se faire entendre; elles descendent au contraire en filant pour se poser à terre, excepté lorsqu'elles sont menacées par l'oiseau de proie ou attirées par une compagne chérie; car, dans ces deux cas, elles se précipitent comme une pierre qui tombe (1).

Il est aisé de croire que de petits oiseaux qui s'élèvent très haut dans l'air peuvent quelquesois être emportés par un coup de vent fort loin dans les mers, et même au-delà des mers. « Sitôt qu'on approche des terres d'Europe, dit le P. du Tertre, on commence à voir des oiseaux de proie, des alouettes, des chardonnerets, qui, étant emportés par les vents, perdent la vue des terres, et sont contraints de venir se percher sur les mâts et les cordages des navires. » C'est par cette raison que le docteur Hans Sloane en a vu à quarante milles en mer dans l'Océan, et le comte Marsigli dans la Méditerranée. On peut même soupconner que celles qu'on a retrouvées en Pensylvanie, en Virginie, et dans d'autres régions de l'Amérique, y ont été transportées de la même façon. M. le chevalier des Mazis m'assure que les

alouettes passent à l'île de Malte dans le mois de novembre; et, quoiqu'il ne spécifie pas les espèces, il est probable que l'espèce commune est du nombre; car M. Lottinger a observé qu'en Lorraine il y en a un passage considérable, qui finit précisément dans ce même mois de novembre, ct qu'alors on n'en voit que très peu; que les passagères entrainent avec elles celles qui sont nées dans le pays : mais bientôt il en reparoît autant qu'auparavant, soit que d'autres leur succèdent, soit que celles qui avoient d'abord suivi les voyageuses reviennent sur leurs pas, ce qui est plus vraisemblable. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'elles ne passent pas toutes, puisqu'on en voit presque en toute saison dans notre pays, et que dans la Beauce, la Picardie, et beaucoup d'autres endroits, on en prend en hiver des quantités considérables : c'est même une opinion générale en ces endroits, qu'elles ne sont point oiseaux de passage; que si elles s'absentent quelques jours pendant la plus grande rigueur du froid, et surtout lorsque la neige tient long-temps, c'est le plus souvent parce qu'elles vont sous quelque rocher, dans quelque caverne, à une bonne exposition (1), et, comme je l'ai dit, près des fontaines chaudes; souvent même elles disparoissent subitement au printemps, lorsque, après des jours doux qui les ont fait sortir de leurs retraites, il survient des froids vifs qui les y font rentrer. Cette occultation de l'alouette étoit connue d'Aristote, et M. Klein dit qu'il s'en est assuré par sa propre observation.

On trouve cet oiseau dans presque tous les pays habités des deux continents, et jusqu'au cap de Bonne-Espérance, selon Kolbe; il pourroit même subsister dans les terres incultes qui abonderoient en bruyères et en genévriers; car il se plait beaucoup sous ces arbrisseaux, qui le mettent à l'abri, lui et sa couvée, contre les atteintes de l'oiseau de proie. Avec cette facilité de s'accoutumer à tous les terrains et à tous les climats, il paroîtra singulier qu'il

(1) Dans la partie du Bugey située au bas des monta gnes, entre le Rhône et l'Ain, on a vu souvent, sur la fin d'octobre ou au commencement de novembre, une multitude innombrable d'alouettes pendant une quiazaine de jours, jusqu'à ce que la neige gagnant la plaine les obligeat d'aller plus loin. Dans les grands froids qui se firent ressentir la dernière quinzaine du mois de janvier 1776, il parut, aux environs du Pont-de-Beauvoisin, une si prodigicuse quantité d'alouettes, qu'avec une perche un seul homme en tuoit la charge de deux mulets : elles se réfugioient jusque dans les maisons, et étoient fort maigres. Il est clair que, dans ces deux cas, les alouettes n'ont quitté leur séjour ordinaire que parce qu'elles n'y trouvoient plus à vivre, mais on sent bien que cela ne sussit pas pour qu'elles doivent être regardées absolument comme oiseaux de passage. Thévenot dit que les alouettes paroissent en Égypte au mois de septembre, et y séjournent jusqu'à la fin de l'année.

<sup>(&#</sup>x27;) Yoyez Olina, ou plutôt voyez les alouettes dans les champs.

ne s'en trouve point à la Côte-d'Or, comme l'assure Villaut, ni même dans l'Andalousie, s'il en faut croire Averrocs.

Tout le monde connoît les différents piéges dont on se sert ordinairement pour prendre les alouettes, tels que collets, traineaux, lacets, pantières; mais il en est un qu'on y emploie plus communément, et qui en a tiré sa dénomination de filet d'alouette. Pour réussir à cette chasse, il faut une matinée fraiche, un beau soleil, un miroir tournant sur son pivot, et une ou deux alouettes vivantes qui rappellent les autres : car on ne sait pas encore imiter leur chant d'assez près pour les tromper : c'est par cette raison que les oiseleurs disent qu'elles ne suivent point l'appeau; mais elles paroissent attirées plus sensiblement par le jeu du miroir : non sans doute qu'elles cherchent à se mirer, comme on les en a accusées d'après l'instinct qui leur est commun avec tous les oiseaux de volière, de chanter devant une glace avec un redoublement de vivacité et d'émulation; mais parce que les éclairs de lumière que jette de toutes parts ce miroir en mouvement excitent leur curiosité, ou parce qu'elles croient cette lumière renvoyée par la surface mobile des eaux vives qu'elles recherchent dans cette saison : aussi en prend-on tous les ans des quantités considérables pendant l'hiver aux environs des fontaines chaudes, où j'ai dit qu'elles se rassembloient; mais aucune chasse n'en détruit autant à la fois que la chasse aux gluaux qui se pratique dans la Lorraine françoise et ailleurs (1), et dont je donnerai ici le détail, parce qu'elle est peu connue. On commence par préparer quinze cents ou deux mille gluaux : ces gluaux sont des branches de saule bien droites ou du moins bien dressées, longues d'environ trois pieds dix pouces, aiguisées, et même un peu brûlées par l'un des bouts; on les enduit de glu par l'autre de la longueur d'un pied: on les plante par rangs parallèles dans un terrain convenable, qui est ordinairement une plaine en jachère, et où l'on s'est assuré qu'il y a suffisamment d'alouettes pour indemniser des frais, qui ne laissent pas d'être considérables; l'intervalle des rangs doit être tel, que l'on puisse passer entre deux sans toucher aux gluaux; l'intervalle des gluaux de chaque rang doit être d'un pied, et chaque gluau doit répondre aux intervalles des gluaux des rangs joignants.

L'art consiste à planter ces gluaux bien régulièrement, bien à-plomb, et de manière qu'ils puissent rester en situation tant que l'on n'y touche point, mais qu'ils puissent tomber pour peu qu'une alouette les touche en passant.

(') M. de Sonini fait depuis long-temps exécuter cette chasse dans sa terre de Manoncourt en Lorraine. Feu le roi Stanislas y prenoit plaisir, et l'a souvent honorée de sa présence.

Lorsque tous ces gluaux sont plantés, ils forment un carré long qui présente l'un de ses côtés au terrain où sont les alouettes; c'est le front de la chasse; on plante à chaque bout un drapeau pour servir de point de vue aux chasseurs, et dans certains cas pour leur donner des signaux.

Le nombre des chasseurs doit être proportionné à l'étendue du terrain que l'on veut embrasser. Sur les quatre ou cinq heures du soir, selon que l'on est plus ou moins avancé dans l'automne, la troupe se partage en deux détachements égaux, commandés chacun par un chef intelligent, lequel est lui-même subordonné à un commandant général, qui se place au centre.

L'un de ces détachements se rassemble au drapeau de la droite, l'autre au drapeau de la gauche, et tous deux, gardant un profond silence, s'étendent chacun de leur côté sur une ligne circulaire pour se rejoindre l'un à l'autre à environ une demi-lieue du front de la chasse, et former un seul cordon qui se resserre toujours davantage en se rapprochant des gluaux, et pousse toujours les alouettes en avant.

Vers le coucher du soleil, le milieu du cordon doit se trouver à deux ou trois cents pas du front : c'est alors que l'on donne, c'est-à-dire que l'on marche avec circonspection, que l'on s'arrête, que l'on se met ventre à terre, qu'on se relève, et qu'on se remet en mouvement à la voix du chef. Si toutes ces manœuvres sont commandées à propos et bien exécutées, la plus grande partie des alouettes enfermées dans le cordon, et qui, à cette heure-là, ne s'élèvent que de trois ou quatre pieds, se jettent dans les gluaux, les font tomber, sont entraînées par leur chute et se prennent à la main.

S'il y a encore du temps, on forme du côté opposé un second cordon de cinquante pas de profondeur, et l'on ramène les alouettes qui avoient échappé la première fois : cela s'appelle revirer.

Les curieux inutiles se tiennent aux drapeaux, mais un peu en arrière afin d'éviter toute confusion.

On prend jusqu'à cent douzaines d'alouettes et plus dans une de ces chasses; et l'on regarde comme très mauvaise celle où l'on n'en prend que vingtcinq douzaines. On y prend aussi quelquefois des compagnies de perdrix et même des chouettes; mais on en est très fâché, parce que ces événements font enlever les alouettes, ainsi que le passage d'un lièvre qui traverse l'enceinte, ou out autre mouvement ou bruit extraordinaire.

Les oiseaux voraces détruisent aussi beaucoup d'alouettes pendant l'été; car elles sont leur proie la plus ordinaire, même des plus petits; et le coucou, qui ne fait point de nid, tâche quelquefois de s'approprier celui de l'alouette, et de substituer ses œuss à ceux de la véritable mère: cependant, malgré oette immense destruction, l'espèce paroît tou-

jours fort nembreuse; so qui preuve sa grande fécondité et ajoute un nouveau degré de vraisemblance à ce qu'on a dit de ses trois pontes par an. Il est vrai que cet eiseau vit assex long-temps pour un si petit animal: huit à dix ans, selon Olina; doune ans, selon d'autres; vingt-deux, selon le rapport d'une personne digne de fei, et jusqu'à vingt-quatre si l'on en oreit Rzaczywski.

Les anciens ont prétendu que la chair de l'alouette beuillie, grillée, et même calcinée et réduite en condres, était une sorte de spécifique contre la colique : il résulte au contraire de quelques observations modernes, qu'elle la donne fort souvent, et M. Linnæus croit qu'elle est contraire aux personnes qui ont la gravelle. Ce qui pareit le mieux avéré, c'est que la chair des alouettes ou mauviettes est une nourriture fort saine et fort agréable lorsqu'elles sont grasses, et que les picotements d'estomac ou d'entrailles qu'on éprouve quelquefois après en avoir mangé, viennent de ce qu'on a avaié, par mégarde, quelques fragments de lours petits es, lesquels fragments sont très fins et très aigus. Cet oiseau pèse plus ou moins, selon qu'il a plus ou moins de graisse, de sept ou buit gros à dix ou deuxe.

Longueur totale, environ sept pouces, bec, six à sept lignes; engle pestérieur desit, six lignes; vol, deuse à treize pouces; queue, deux pouces trois quarts, un peu seurchue, composée de douze pouces; dépasse les ailes d'onze lignes.

#### Variélés de l'Alouelle.

ı.

#### L'ALOUETTE BLANCHE.

MM. Brisson et Frisch ont eu raison de regarder cette alouette comme une variété de l'espèce précédente : c'est en effet une véritable alouette, qui, suivant M. Frisch, nous vient du Nord, comme le moineau et l'étourneau blancs," l'hirondelle et la fauvette blanches, etc., lesquels portent tous sur leur plumage l'empreinte de leur climat natal. M. Klein n'est point de cet avis, et il se fende sur ce qu'à Dantzick, qui est plus au nord que les pays où il paroit quelquefois des alouettes blanches, on n'en a pas vu une seule depuis un demi-siècle. S'il m'étoit permis de pronencer sur cette question, je dirois que l'avis de M. Frisch, qui fait venir toutes les alouettes blanches du Nord, me semble trop exclusif, et que la raison que M. Klein fait valoir contre cet avis n'est rien moins que décisive : en effet, l'observation prouve et prouvera qu'il y a des alouettes blanches ailleurs que dans le Nord; mais il faut convenir aussi que les alouettes blanches qui se trouvent dans la partie du nord où est la Norwége, la Suède, le Denemarck, ont plus de facilité à se répandre de là dans la partie accidentale de l'Allemagne, laqualle n'est séparée de ces pays par aucune mer considérable, qu'à se rendre à l'embouchure de la Vistule, on traversant la mor Baltique. Quel qu'il en soit, outre les alouettes blanches qui pareissent quelquefois aux environs de Berlin, suivant M. Frisch, on on a vu plusieurs fois aux environs de Hildesheim dans la basse Sexe. La blancheur de leur plumage est rarement pure : dans l'individu observé par M. Brisson, elle étoit mélée d'une teinte de jaune; mais le bee, les pieds et les ongles étolent tout-àsalt blancs. Dans le moment où j'écrivois coci, en m'a apporté une alouette blanche qui avoit été tirée sur les muraliles de la petite ville que j'habite : elle avoit le sommet de la tête et quelques places sur le corps de la couleur ordinaire; le reste de la partie sopérieure, compris la queue et les ailes, était varié de brun et de blanc, la plupart des plumes et même des pennes étant bordées de cette dernière couleur : le dessous du corps étoit blane, moucheté de hran, surtout dans la partie antérjeure et du côté droit; le bec inférieur étoit aussi plus blanc que le supérieur, et les pieds d'un blanc sale varié de brun. Cet individu m'a semblé faire la nuence entre l'aloquette ordinaire et celle qui est tout-h-fait blanche.

J'ai vu depuis une autre aleuetie dent tout le plumage étoit parfaitement blans, excepté sur la tête, où paroissoient quelques vestiges d'un gris d'aleuette à demi effacé; en l'avoit trouvée dans les environs de Montbard: il n'y a pas d'apparence que ni l'une si l'autre de ces alouettes vint des côtes septentrienales de la mer Baltique.

IJ.

#### L'ALOURTTE NOIRE (Nº 540, PEG. 4).

Je regarde encore, avec M. Brisson, cette alouette comme une variété de l'alouette ordinaire, soit que ce changement de coulour soit un effet du chènevis, lorsqu'on le donne à ces oiseaux pour toute nourriture, soit qu'il ait une autre cause. L'individu que nous avons fait représenter avoit du roux brun à la naissance du dos, et les pieds d'un brun clair.

Albin, qui a vu et décrit d'après nature cette variété, nous la représente comme étant partout d'un brun sombre et rougeâtre, tirant sur le noir; partout, dis-je, excepté derrière la tête, où il y avoit du jaune rembruni, et sous le ventre, où il y avoit quelques plumes bordées de blanc: les pieds, les doigts et les ongles étoient d'un jaune sale Le sujet d'après lequel Albin fait sa description avoit été pris au filet, dans un pré, aux environs de Highgate; et il paroit qu'on n'y en trouve pas souvent de pareils.

M. Mauduit m'a assuré avoir vu une alouette parfaitement noire, qui avoit été prise dans la plains de Montrouge près de Paris.

# L'ALOUETTE NOIRE A DOS FAUVE.

Alauda rufa. L.

Si cette alouette (nº 738, fig. 1), qui a été rapportée de Buénos-Ayres par M. Commerson, n'étoit pas beaucoup plus petite, et si elle n'étoit pas originaire d'un pays très différent du nôtre, il seroit dissicile de ne pas la regarder comme une variété dans l'espèce de l'alouette, identique avec la variété précédente, tant la ressemblance du plumage est frappante. Elle a la tête, le bec, les pieds, la gorge, le devant du cou, toute la partie inférieure du corps et les couvertures supérieures de la queue, d'un brun noirâtre; les pennes des ailes et de la queue, d'une teinte un peu moins fencée; la plus extérieure de ces dernières, bordée de roux; le derrière du cou, le dos, les scapulaires, d'un fauve orangé; les petites et moyennes couvertures des ailes, noiratres, bordées du même fauve.

Longueur totale, un peu moins de cinq ; ouces; bec, six à sopt lignes, ayant les bords de la pièce sepérieure un peu échancrés vers la pointe; tarse, neuf lignes; doigt postérieur, deux lignes et demie; son ongle, quatre lignes, légèrement recourbé; queue, dix-huit lignes, un peu fourchue, composée de douze pennes; dépasse les ailes de sept à huit lignes. En y regardant de près, on reconnoît que ses dimensions relatives ne sont pas non plus les mêmes que dans la variété précédente.

#### LE CUJELIER(1).

#### Alauda arborea. Guzl.

Je crois cet oiseau (n° 660, fig. 2) assez différent de l'alouette commune pour en faire une espèce particulière; en effet, il en diffère par le volume et par la forme totale, ayant le corps plus court et plus ramassé, étant beaucoup moins gros, et ne pesant au plus qu'une once; il en diffère par son plumage, dont les coulours sont plus foibles, et où, en général, il y a moins de blanc, et par une espèce de couronne blanchâtre plus marquée dans cet oiseau que dans l'alouetts ordinaire; il en diffère par les pennes de l'aile, dont la première et la plus extérieure est plus courte que les autres d'un demipouce; il en diffère par ses habitudes naturelles,

(')On l'appelle, en quelques cantons de la Bourgogne, pirouot; en Sologne, cochelivier, cochelirieu, piènu, fluteux, alouette fluteuse, lutheux, turlut, turlutoir, musette; ailleurs, trelus, cotrelus; en Saintonge, coutrieux; à Nantes, alouette calandre, et par corruption, ercarlande, Alouette de montagne, selop quelques uns,

puisqu'il se perche sur les arbres, tandis que l'alouette commune ne se pose jamais qu'à terre : à la vérité, il se perche sur les plus gresses branches. sur lesquelles il peut se tenir sans être obligé de les embrasser avec ses doigts; ce qui ne seroit guère possible vu la conformation de son doigt trop long, ou plutôt de son engle postérieur, et trep peu erachu pour saisir la branche; il en diffère en ce qu'il se plaît et niche dans les terres inoultes qui avoisinent les taillis, ou à l'entrée des jeunes taillis, d'où lui est venu sans doute le nom d'alouette de beis, quoiqu'il ne s'enfonce jamais dans les bois, au lieu que l'alouette ordinaire se tient dans les grandes plaines cultivées; il en diffère par son chant, qui ressemble beaucoup plus à celui du rossignel qu'à celui de l'alouette, et qu'il fait entendre non seulement le jour, mais encore la nuit comme le rossignol, non seulement en velant, mais aussi étant perché sur une branche. M. Hébert a remarqué que les fifres des Cent-Suisses de la garde imitent assez exactement le ramage du oujelier; d'où l'on peut conclure, ce me semble, que cet oiseau est commun dans les montagnes de la Suisse (1), comme il l'est dans celle du Bugey. Il diffère de l'alouette par la fécondité; car, quoique les hammes fassent moins la guerre au cujelier, sans doute comme étant une proje trop petite, et quoiqu'il ponde quatre ou cing œufs comme l'alouette ordinaire, l'espèce est cependant moins nombreuse. Il en diffère par le temis de la ponte, cer nous avons vu que l'alouette commune ne faisoit pas sa première ponte avant le mois de mai, au lieu que les petits de le-ci sont quelquefois en état de veler dès la mi-mars.

Ensin il en dissere per la délicatesse du tempérament, puisque, selon la remarque du même Albin, il n'est pas possible, quelque soin que l'on prenne, d'élever les petits qu'on tire du nid; ce qui néanmoins doit se restreindre au climat de l'Angleterre, et autres semblables ou plus sroids, puisque Olina, qui vivoit dans un pays plus chaud, dit positivement qu'on prend dans le nid les petits de la teto-ville, qui est notre cujclier; que dans les commencements en les élève de même que les rossignols, dont ils ont le chant (2), et qu'ensuite on les nourrit de panis et de millet-

Dans tout le reste, le cujeller a beaucoup de rapports avce l'alouette ordinaire : comme elle, il s'élève très haut en chantant, et se soutient en l'air; il vole par troupes pendant les froids; fait son nid à terre et le cache sous une motte de gazen; vit de huit à dix ans; se nourrit de sourabées, de chenil-

(') J'apprends qu'il se treuve en effet dans les prairies les plus hautes de la Suisse.

(e) Willinghey treave que le chant du eujeller a du sapport avec celui du merie.

les, de graines; a la langue fourchue, le ventricule musculeux et charnu, point d'autre jabot qu'une dilatation assez médiocre de la partie inférieure de l'œsophage, et les cœcum fort petits

Olina a remarqué que les plumes du sommet de la tête sont d'un brun moins obscur dans la femelle que dans le mâle, et que celui-ci a l'ongle postérieur plus long: il auroit pu ajouter qu'il a la poitrine plus tachetée et les grandes pennes des ailes bordées d'olivâtre, au lieu qu'elles sont bordées de gris dans la femelle. Il dit encore qu'on prend le cujelier comme l'alouette, ce qui est vrai : et il prétend que cette espèce n'est guère connue que dans la campagne de Rome, ce qui est contredit avec raison par les naturalistes modernes mieux instruits. En effet, il est plus que probable que le cujelier n'est point fixé à un seul pays; car on sait qu'il se trouve en Suède, selon Linnæus, et en Italie, suivant Olina: et puisqu'il s'accommode de ces deux climats, qui sont fort différents, on peut croire qu'il est répandu dans des climats intermédiaires, et par conséquent dans la plus grande partie de l'Europe. Ces oiseaux sont assez gras en automne, et leur chair est alors un fort bon manger.

Albin prétend qu'on les chasse en trois saisons : savoir, pendant l'été, temps où se prennent les petits branchiers, qui gazouillent d'abord, mais pour peu de temps, parce que bientôt après ils entrent en mue.

Le mois de septembre est la seconde saison, et celle où ils volent en troupes, et rôdent d'un pays à l'autre, parcourant les pâturages, et se perchant volontiers sur les arbres à portée des fours à chaux. C'est encore le temps où les jeunes oiseaux changent de plumes, et ne peuvent guère être distingués des plus vieux.

La troisième et la meilleure saison commence avec le mois de janvier (1), et s'étend jusqu'à la fin de février, temps auquel ces oiseaux se séparent deux à deux pour former des sociétés plus intimes. Les jeunes cujeliers pris alors sont ordinairement les meilleurs pour le chant; ils gazouillent peu de jours après qu'on les a pris, et cela d'une manière plus distincte que ceux qui ont été pris en toute autre saison (2).

(') M. Hébert a tué de ces oiseaux pendant l'hiver en Brie, en Picardie et en Bourgogne. Il a remarqué que pendant cette saison on les trouve par terre dans les p'aines; qu'ils sont assez communs dans le Bugey, et encore plus en Bourgogne. D'un autre côté, M. Lottinger prétend qu'ils arrivent sur la fin de février, et qu'ils s'en vont au commencement d'octobre : mais tout cela se concilie, si, parmi ces alouettes, comme parmi les communes, il y en a de voyageuses et d'autres résidantes.

(\*) Voyez Albin, tome I, page 36. Il recommande de les nourrir alors de cœur de mouton, de jaune d'œuf, Longueur totale, six pouces, bec, sept lignes; vol, neuf pouces (dix, selon M. Lottinger); queue, deux pouces un quart, un peu fourchue, composée de douze pennes; dépasse les ailes d'environ treize lignes.

# LA FARLOUSE, OU L'ALOUETTE DES PRÉS.

Alauda pratensis. L.

Belon et Olina disent que c'est la plus petite de toutes les alouettes, mais c'est parce qu'ils ne connoissoient pas l'alouette pipi dont nous parlerons dans la suite. La farlouse (n° 574, fig. 2) pèse six à sept gros, et n'a pas neuf pouces de vol. La couleur dominante du dessus du corps est l'olivâtre varié de noir dans la partie antérieure, et l'olivâtre pur et sans mélange dans la partie postérieure; le dessous du corps est d'un blanc jaunâtre, avec des taches noires longitudinales sur la poitrine et les côtés; le fond des plumes est noir; les pennes des ailes presque noires, bordées d'olivâtre; celles de la queue de même, excepté la plus extérieure, qui est bordée de blanc, et la suivante, qui est terminée de cette même couleur.

Cet oiseau a des espèces de sourcils blancs, que M. Linnæus a choisis pour caractériser l'espèce. En général, le mâle a plus de jaune que la femelle à la gorge, à la poitrine, aux jambes, et même sous les pieds, suivant Albin.

La farlouse part rapidement au moindre bruit, et se perche sur les arbres, quoique dissicilement : elle niche à peu près comme le cujelier, pond le même nombre d'œufs, etc.; mais elle en diffère en ce qu'elle a la première penne des ailes presque égale aux suivantes, et le chant un peu moins varié, quoique fort agréable. Les auteurs de la Zoologie britannique trouvent à ce chant de la ressemblance avec un ris moqueur; et Albin, avec le ramage du serin de Canarie; tous deux l'accusent d'être trop bref et trop coupé: mais Belon et Olina s'accordent à dire que ce petit oiseau est recherché pour son plaisant chanter; et j'avoue qu'ayant eu occasion de l'entendre, je le trouvai en effet très slatteur, quoique un peu triste', et approchant de celui du rossignol, quoique moins suivi. Il est à remarquer que l'in-

de pain, de chénevis, d'œus de fourmis, de vers de farine, et de mettre dans leur eau deux ou trois tranches de réglisse et un peu de sucre candi, avec une pincée ou deux de safran, une sois la semaine; de les tenir dans un lieu sec où donne le soleil, et de mettre du sablon dans leur cage. Il paroît qu'Albin avoit ebservé cet oiseau par lui-même.

dividu que j'ai oul chanter étoit une femelle, puisqu'en la disséquant je lui ai trouvé un ovaire; il y avoit dans cet ovaire trois œufs plus gros que les autres, lesquels sembloient annoncer une seconde ponte. Olina dit qu'on nourrit cet oiseau comme le rossignol, mais qu'il est fort difficile à élever; et comme il ne vit que trois ou quatre ans, cela explique pourquoi l'espèce est peu nombreuse, et pourquoi le mâle, lorsqu'il s'élève pour aller à la découverte d'une femelle, embrasse dans son vol un cercle beaucoup plus étendu que l'alouette ordinaire, et même que le cujelier. Albin prétend que cette alouette est de longue vie, peu sujette aux maladies, et qu'elle pond ordinairement cinq ou six œufs. Si cela étoit, l'espèce devroit être beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'est en effet.

Selon M. Guys, la farlouse se nourrit principalement de petits vermisseaux et d'insectes qu'elle cherche dans les terres nouvellement labourées. Willughby lui a trouvé en effet dans l'estomac des scarabées et de petits vers. J'y ai trouvé moi-même des débris d'insectes, et de plus, de petites graines et de petits cailloux. Si l'on en croit Albin, elle a l'habitude, en mangeant, d'agiter sa queue de côté et d'autre.

Les farlouses nichent ordinairement dans les prés bas et marécageux; elles posent leur nid à terre, et le cachent très bien: tandis que la femelle couve, le mâle se tient perché sur un arbre dans le voisinage, et s'élève de temps à autre en chantant et battant des ailes.

M. Willughby, qui paroit avoir observé cet oiseau de fort près, dit avec raison qu'il a l'iris noisette, le bout de la langue divisé en plusieurs filets, le ventricule médiocrement charnu, les cœcum un peu plus longs que l'alouette, et une vésicule du fiel. J'ai vérifié tout cela, et j'ajoute qu'il n'a point de jabot, et même que l'œsophage n'a presque point de rensiement à l'endroit de sa jonction avec le ventricule, et que le ventricule ou gésier est gros à proportion du corps. J'ai gardé un de ces oiseaux pendant une année entière, ne lui faisant donner que de petites graines pour toute nourriture.

La farlouse se trouve en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre et en Suède. Albin nous dit qu'elle paroît (sans doute dans le canton de l'Angleterre qu'il habite) au commencement d'avril, avec le rossignol, et qu'elle s'en va vers le mois de septembre. Elle part quelquefois dès la fin d'août, suivant M. Lottinger, et semble avoir une longue route à faire (1). Dans ce cas, elle pourroit être du nombre de ces alouettes qu'on voit passer à Malte

(') Une seule fois, M. Lottinger en a vu en Lorraine au mois de février 1774: mais il a vu aussi, ce même biver, d'autres oiseaux qui n'ont pas coutume de rester en Lorraine, tels que verdiers, bergeronnettes, lavandans le mois de novembre, en supposant qu'elle s'arrête en chemin dans les contrées où elle trouve une température qui lui convient. En automne, c'est-à-dire au temps des vendanges, elle se tient autour des grandes routes. M. Guys remarque qu'elle aime beaucoup la compagnie de ses semblables, et qu'à défaut de cette société de prédilection, elle se mêle dans les troupes de pinsons et de linottes qu'elle rencontre sur son passage.

Au reste, en comparant ce que les auteurs ont dit de la farlouse, je vois des différences qui me feroient croire que cette espèce est sujette à beaucoup de variétés, ou qu'on l'a confondue quelquefois avec des espèces voisines, telles que le cujelier et l'alouette pipi (1).

Longueur totale, cinq pouces et demi; bec, six lignes, bords de la pièce supéricure un peu échancrés vers la pointe; vol, environ neuf pouces; queue, deux pouces, un peu fourchue, composée de douze pennes; dépasse les ailes de huit lignes; l'ongle postérieur est moins long et plus arqué que dans les espèces précédentes.

#### Variété de la Farlouse.

La farlouse blanche ne diffère de la précédente que par son plumage, qui est presque universellement d'un blanc jaunâtre, mais plus jaune sur les ailes; elle a le bec et les pieds bruns: telle étoit celle qu'Aldrovande a vue en Italie; et quoique le jésuite Rzaczynski lui donne place parmi les oiseaux de Pologne, je doute qu'elle se trouve dans ce pays, ou du moins qu'il l'y ait vue, d'autant qu'il se sert des paroles mêmes d'Aldrovande sans y rien ajouter.

dières, etc.; ce que M. Lottinger attribue, avec raison, à la douce température de l'hiver de cette année 1774.

(') La disposition des taches du plumage est à peu prés la même dans ces trois espèces, quoique les couleurs de ces taches soient différentes dans chacune, et les habitudes encore plus différentes, mais moins cependant que les opinions des divers auteurs sur les propriétés de la farlouse et sur les détails de son histoire. Il ne faut que comparer Belon, Aldrovande, Brisson, Olina, Albin, etc.; on verra que les couleurs du plumage par lesquelles Brisson caractérise l'espèce, ne sont pas les mêmes que dans Aldrovande : celui-ci ne parle point du long doigt postérieur; mais il parle d'un certain mouvement de queue, dont les autres, excepté Albin, ne disent rien. Ce dernier prétend que son titlark est vivace et peu sujet aux maladies; Olina et Belon assurent, au contraire, que la sarlouse s'élève difficilement, et Olina dit positivement qu'elle vit peu : ajoutez à cela les différentes opinions sur son chant.

# OISEAU ÉTRANGER QUI A RAPPORT A LA FARLOUSE.

#### LA FARLOUSANE.

Alauda Ludoviciana. GMEL.

Je donne ce nom à une alouette de la Louisiane. que j'ai vue chez M. Mauduit, et qui m'a paru avoir beaucoup de rapports avec la farlouse : elle a la gorge d'un gris jaunatre; le cou et la poitrine grivelés de brun sur ce même fond; le reste du dessous du corps fauve ; le dessus de la tête et du corps mélé de brun verdatre et de noiratre : mais comme ce sont des couleurs sombres, elles tranchent peu l'une sur l'autre, et il résulte de leur mélange une teinte presque unisorme de brun abscur; les couvertures supérieures d'un brun verdâtre sans mélange; les pennes de la queue bruncs; la plus extérieure mi-partie de brun noirâtre et-de blanc en dehors, et la suivante terminée de blanc; les pennes et les couvertures supérieures des ailes d'un brun noiratre, bordé d'un brun plus elair.

Longueur totale, près de sept pesses; bec, sept lignes; tarse, neuf lignes; doigt postérieur avec l'ongle, un peu moins de huit lignes; cet engle, un peu plus de quatre lignes, légèrement courbé; quoue, uoux pouces et demi; dépasse les ailes de seize lignes.

#### L'ALOUETTE PIPI (1).

Alauda trivialis. GMEL.

C'est la plus petite de nos alouettes de France; son nam allemand piep breke, et son nom anglois pipit, sont évidemment dérivés de son cri, et ces sortes de dénomination sont toujours les meilleures, puisqu'elles représentent l'objet dénommé autant qu'il est possible : aussi n'avons-nous pas hésité d'adopter ce nom de pipi. On compare le cri de cette alouette (nº 661, fig. 2), du moins son eri d'hiver, à celui d'une sauterelle; mais il est un peu plus fort et plus perçant. L'oiseau le fait entendre, soit en volant, soit en se perchant sur les branches les plus élevées des buissons; car il se perche même sur les petites branches, quoiqu'il ait l'ongle de derrière fort long (moins long copendant et plus recourbé que dans l'alouette ordinaire); mais il sait bien se servir de ses ongles antérieurs pour saisir

(') En Lorraine, vulgairement sinsignotte, selon M. Lottinger: dans le Bugey, bec-fin d'hiver.

les potites branches et s'y tenfr perché : il se tient aussi à terre, et court très légèrement.

Au printemps, lersque le mâle pipi chante sur sa branche, c'est avec beaucoup d'action; il se redresse alors, il entr'ouvre le bec, il épanouit ses ailes, et tout annence que c'est un chant d'amour: de temps en temps il s'élève asses haut, il plane quelques mements, et retembe presque à la inême place, en continuant toujours de chanter, et de chanter fort agreablement. Son ramage est simple: mais il est doux, harmonieux, et nettement prononcé. Ce petit oiseau fait son nid dans les endroits solitaires, et le cache sons une mette de gazen; aussi ses petits sont-ils souvent la proie des couleuvres : sa ponte est de cinq œufs, marqués de brun vers le gros bout. Il a la tête plutôt longue que ronde ; le bec très délicat et noirêtre ; les bords de la pièce supérieure échanorés près de la painte; les narines à demi recouvertes par une membrane convexe de même coulour que le hec, et cachde en partie sous de petites plumes qui reviennent en avant; seize pennes à chaque aile; le dessus du corps d'un brun verdâtre, varié ou plutêt andé de noirâtre ; le dessous d'un blanc jaunâtre , moucheté irrégulièrement sur la poitrine et sur le ceu; le fond des plumes cendré soncé; enfin deux raies blanchâtres sur les ailes, dont M. Linnæus a fait un des caractères de l'espèce.

Les alouettes pipi paroissent en Angletorre vers le milieu de septembre, et on en prend alors une grande quantité dans les environs de Londres; elles fréquentent les bruyères et les plaines, et voltigent plutôt qu'elles ne volent, ear elles ne s'élèvent jamais beaucoup. Il en roste ordinairement quelques unes pendant l'hiver sur les marais des environs de Sarbourg.

On peut juger, par la sorme et la délicatesse du boc de l'alouette pipi, qu'elle se nourrit principalement d'insectes et de petites graines, et par sa petitesse qu'elle ne vit pas sort long-temps. Elle se trouve en Allemagne, en Angleterre, et même en Spède, à se que dit M. Linnæus dans son Systèxe de la Nature, quoiqu'il n'en sasse aucune mention dans la Fausa Succica, du moins dans la première édition. Cet oiseau est assez haut monté.

Longueur totale, environ cleq pouces et demi; bec, six à sept lignes; doigt postérieur, quatre lignes; son ongle, cinq; vol, huit pouces un tiers; queue, deux pouces, dépasse les afles d'un pouce; tube intestinal, six pouces et demi; essophage, deux pouces et demi, dilaté avant son insertion dans le gésier, qui est musculeux; deux très petits occum: je n'aj point trouvé de vésieule du fiel. Le gésier occupoit la partie gauche du bas-ventre; il était resouvert par le foie, et nullement par les intestins.

#### LA LOCUSTELLE.

#### Sylvia Locustella. LATH.

Cette alouette est encore plus petite que la précédente, et elle est la plus petite de toutes celles de notre Europe. Les auteurs de la Zoologie br. tannique. à qui seuls nous devons la connoissance de cette espèce, lui ont donné le nom d'alouette des saules, parce qu'on la voit tous les ans revenir visiter certaines saussales du territoire de Whitefort en Flintshire, où elle passe tout l'été. La locustelle ne diffère de l'alouette pipi, ni par son éperon, ni par ses allures, ni par son chant, qui ressemble par conséquent à celui d'une cigale; et c'est par cette raison que je lui ai conservé le nom de locustelle que lui a donné Willoghby. Quant au plumage, elle a la tête et le dessus du corps d'un brun jaunâtre, avec des taches obscures ; les pennes des ailes brunes, bordées de jaune; celles de la queue, d'un brun foncé; des espèces de sourcils blanchâtres; et le dessous du corps d'un blanc teinté de jaune.

## LA SPIPOLETTE.

## Alauda campestris. GMEL.

J'adopte ce nom que l'on donne à Florence à l'oiseau dont il s'agit ici. Il est un peu plus gros que la farlouse, et se tient dans les friches et les bruyères. Il a le doigt postérieur fort long, comme l'alouette; mais son corps est plus effilé, et il diffère encore de cette dernière par le mouvement de sa queue, semblable à celui de la lavandière et de la farlouse. Ces oiseaux se plaisent dans les bruyères, les friches, et surtout dans les éteules d'avoines, peu après la moisson; ils s'y rassemblent en troupes assez nombreuses.

Au printemps, le mâle se perche pour rappeler ou découvrir sa femelle; quelquesois même il s'élève en l'air en chantant de toutes ses forces, puis revient bien vite se poser à terre, où est toujours le rendez-vous.

Lorsqu'on approche du nid, la mère se trahit bientôt par ses cris; en quoi son instinct paroît différer de celui des autres alouettes, qui, lorsqu'elles craignent quelque danger, se taisent et demeurent immobiles.

M. Willughby a vu un nid de spipolette sur un genêt épineux, fort près de terre, composé de mousse en dehors, et en dedans de paille et de crin de cheval.

On est assez curieux d'élever les jeunes mâles, à

cause de leur ramage; mais cela demande des précautions. Il faut au commencement couvrir leur cage d'une étoffe verte, ne leur laisser que peu de jour, et leur prodiguer les œufs de fourmis. Lorsqu'ils sont accoutumés à manger et à boire dans leur prison, on peut diminuer par degrés la quantité des œufs de fourmis, y substituant insensiblement le chènevis écrasé, mêlé avec de la flour de farine et des jaunes d'œufs.

On prend les spipolettes au filet traîné, comme nos alouettes, et encore avoc des gluaux que l'on place sur les arbres où elles ont fixé leur domicile; elles vont de compaguie avec les plasons; il paroît même qu'elles partent et qu'elles reviennent avec eux.

Les mâles diffèrent peu des femelles à l'extérieur : mais une manière sûre de les reconnoître, c'est de leur présenter un autre mâle enfermé dans une cage ; ils se jetteront bientôt dessus comme sur un ennemi, ou plutôt comme sur un rival.

Willughby dit que la spipolette diffère des autres alouettes par la couleur noire de son bec et de ses pieds. Il ajoute que le bec est grêle, droit et pointu; les coins de la bouche bordés de jaune; qu'elle n'a pas, comme le cujelier, les premières pennes de l'aile plus courtes que les suivantes, et que le mâle a les ailes un peu plus noires que la femelle.

Cet oiseau se trouve en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, etc.

M. Brisson regarde l'alouette des champs de Jessop comme étant de la même espèce que la sienne, quoiqu'elles diffèrent entre elles par l'ongle postérieur, qui est fort long dans la dernière, et beaucoup plus court dans l'alouette de Jessop : mais on sait que la longueur de cet ongle est sujette à varier suivant l'age, le sexe, etc. Il y a une différence plus marquée entre l'alouette de champ de M. Brisson et celle de M. Linnæus, quoique ces deux naturalistes les regardent comme appartenant à la même espèce. L'individu décrit par M. Linnæus avoit toutes les pennes de la queue, à l'exception des deux intermédiaires, blanches depuis la base jusqu'au milieu de leur longueur; au lieu que celui de M. Brisson n'avoit de blanc qu'aux deux pennes les plus extérieures, sans parler de beaucoup d'autres différences de détail qui suffisent, avec les précédentes, pour constituer une variété.

Les spipolettes vivent de petites graines et d'insectes; leur chair, lorsqu'elle est grasse, est un très bon manger. Elles ont la tête et tout le dessus du corps d'un gris brun teinté d'olivâtre; les sourcils, la gorge, et tout le dessous du corps, d'un blanc jaunâtre, avec des taches brunes oblongues sur le cou et la poitrine; les pennes et les couvertures des ailes brunes, bordées d'un brun plus clair; les pennes de la queue noirâtres, excepté les deux intermédiaires qui sont d'un gris brun, la plus extérieure qui est bordée de blanc, et la suivante qui est terminée de même; ensin, le bec noirâtre et les pieds bruns.

Longueur totale, six pouces et demi; bec, six à sept lignes; vol, onze pouces et plus; queue, deux pouces et demi, un peu fourchue, composée de douze pennes; dépasse les ailes de quinze lignes.

#### LA GIROLE.

Alauda Italica. Gmel.

M. Brisson soupçonne, avec grande apparence de raison, que l'individu observé par Aldrovande étoit un jeune oiseau dont la queue extrêmement courte, et composée de plumes très étroites, n'étoit pas entièrement formée, et qui avoit encore la commissure du bec bordée de jaune : mais il y auroit eu, ce me semble, une seconde conséquence à tirer de là, c'est que c'étoit une simple variété d'âge appartenant à une espèce connue, d'autant plus qu'Aldrovande, le seul auteur qui en ait parlé, n'a jamais vu que ce seul individu. Il étoit de la taille de notre alouette commune; il en avoit le principal attribut, c'est-à-dire le long éperon à chaque pied. Le plumage de la tête et de tout le dessus du corps étoit varié de brun marron, de brun plus clair, de blanchatre et de roux vif; Aldrovande le compare à celui de la caille ou de la bécasse. Il avoit le dessous du corps blanc, le derrière de la tête ceint d'une espèce de couronne blanchâtre; les pennes des ailes brun-marron, bordées d'une couleur plus claire; celles de la queue, du moins les quatre paires intermédiaires, de la même couleur; la paire suivante mi-partie de marron et de blanc, et la dernière paire toute blanche; la queue un peu fourchue, longue d'un pouce; le fond des plumes cendré; le bec rouge à large ouverture, les coins de la bouche jaunes; les pieds couleur de chair; les ongles blanchatres; l'ongle postérieur long de six lignes, presque droit, et seulement un peu recourbé par le bout.

Cet oiseau avoit été tué aux environs de Bologne, sur la fin du mois de mai. Je le présente ici seulc-ment comme un problème à résoudre aux naturalistes qui sont à portée de l'observer et de le rapporter à sa véritable espèce: car, encore une fois, je doute beaucoup que l'on en doive faire une espèce distincte et séparée. M. Ray lui trouve beaucoup de rapport avec le cujelier, et ne voit de différence que dans les couleurs des pennes de la queue: cependant il auroit dû y voir une différence de grandeur, puisqu'il est aussi gros que l'alouette ordinaire, et par conséquent plus gros que le cujelier; différence à

laquelle on doit avoir encore plus d'égard, si l'on suppose avec M. Brisson que l'oiseau d'Aldrovande étoit jeune.

# LA CALANDRE, OU GROSSE ALOUETTE (\*).

Alauda Calandra, L.

Oppien, qui vivoit dans le second siècle de l'ère chrétienne, est le premier parmi les anciens qui ait parlé de cet oiseau, en indiquant la meilleure façon de le prendre, et cette façon est précisément celle que propose Olina: elle consiste à tendre le filet à portée des eaux où la calandre a coutume d'aller boire.

Cet oiseau (nº 565, fig. 2) est plus grand que l'alouette; il a aussi le bec plus court et plus fort, en sorte qu'il peut casser les graines : de plus , l'espèce est moins nombreuse et moins répandue. A ces différences près, la calandre ressemble toutfait à notre alouette : même plumage, à peu près même port, même conformation dans l'ensemble et dans les détails, mêmes mœurs et même voix, si ce n'est qu'elle est plus forte, mais elle est aussi agréable; et cela est si bien reconnu, qu'en Italie on dit communément chanter comme une calandre, pour dire chanter bien. De même que l'alouette ordinaire, elle joint à ce talent naturel celui de contrefaire parfaitement le ramage de plusieurs oiseaux, tels que le chardonneret, la linotte, le serin, etc., et même le piaulement des petits poussins, le cri d'appel de la chatte, en un mot tous les sons analogues à ses organes, et qui s'y sont imprimés lorsqu'ils étoient encore tendres.

Pour avoir des calandres qui chantent bien, il faut, selon Olina, prendre les jeunes dans le nid, et du moins avant la première mue, préférant, autant qu'il est possible, celles de la couvée du mois d'août : on les nourrira d'abord avec de la patée composée en partie de cœur de mouton; on pourra leur donner ensuite des graines avec de la mie de pain, etc., ayant soin qu'elles aient toujours dans leur cage un platras pour s'aiguiser le bec, et un petit tas de sablon pour s'y égayer lorsqu'elles sont tourmentées par la vermine. Malgré toutes ces précautions, on n'en tirera pas beaucoup de plaisir la première année : car la calandre est un oiseau sauvage, c'est-à-dire ami de la liberté, et qui ne se façonne pas tout de suite à l'esclavage; il faut même, dans les commencements, ou lui lier les

(') Willughby ne connoissoit point cet oiseau , qu'il confond avec l'ortolan de neige. Ray ne l'a pas même nommé. ailes, ou substituer au plasond de la cage une toile tendue. Mais aussi lorsqu'elle est civilisée, et qu'elle a pris le pli de sa condition, elle chante sans cesse; sans cesse elle répète ou son ramage propre, ou celui des autres oiseaux; et elle se plait tellement à cet exercice, qu'elle en oublie quelquesois la nourriture.

On distingue le mâle en ce qu'il est plus gros, et qu'il a plus de noir autour du cou; la femelle n'a qu'un collier fort étroit (1); quelques individus, au lieu de collier, ont une grande plaque noire sur le haut de la poitrine : tel étoit l'individu que nous avons fait représenter. Cette espèce niche à terre comme l'alouette ordinaire, sous une motte de gazon bien fournie d'herbe, et elle pond quatre ou cinq œufs. Olina, qui nous apprend ces détails, ajoute que la calandre ne vit pas plus de quatre ou cinq ans, et par conséquent beaucoup moins que l'alouette ordinaire. Belon conjecture qu'elle va par troupes comme cette dernière espèce. Il ajoute qu'on ne la verroit point en France, si on ne l'y apportoit d'ailleurs : mais cela signifie seulement qu'on n'en voit point au Mans, ni dans les provinces voisines; car cette espèce est commune en Provence, où elle se nomme coulassade, à cause de son collier noir, et où l'on a coutume de l'élever à cause de son chant. A l'égard de l'Allemagne, de la Pologne, de la Suède et des autres pays du Nord, il ne paroit pas qu'elle y soit fréquente. On la trouve en Italie, vers les Pyrénées, en Sardaigne. Enfin M. Russel a dit à M. Edwards qu'elle étoit commune aux environs d'Alep; et ce dernier nous a donné la figure coloriée d'une vraie calandre, qui venoit, disoit-on, de la Caroline. Elle pouvoit y avoir été transportée, elle ou ses père et mère, non seulement par un coup de vent, mais encore par quelque vaisseau européen; et, comme c'est un pays chaud, il est très probable que l'espèce peut y prospérer et s'y naturaliser.

M. Adanson regarde la calandre comme tenant le milieu entre l'alouette et la grive : ce qui ne doit s'entendre que du plumage et de la forme extérieure; car les habitudes de la grive et de la calandre sont fort différentes, entre autres dans la construction du nid.

Longueur totale, sept pouces et un quart; bec, neuf lignes; vol, treize pouces et demi; queue, deux pouces un tiers, composée de douze pennes;

(1) Voyez Edwards, pl. 268. Celui qui a donné cette observation à M. Edwards avoit une méthode de distinguer le mâle de la femelle parmi les petits oiseaux : c'étoit de les renverser sur le dos et de souffier sur l'estomac; lorsque c'est une femelle, les plumes se séparent de chaque côté laissant l'estomac à nu. Mais cette méthode n'est sûre que dans la saison où les piseaux nichent. (Gesner, De avib., page 80.)

dont les deux paires les plus extérieures sont bordées de blanc, la troisième paire terminée de même, la paire intermédiaire gris-brun, tout le reste noirâtre; ces pennes dépassent les ailes de quelques lignes; doigt postérieur, dix lignes.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT A LA CALANDRE.

I.

#### LA CRAVATE JAUNE,

OU CALANDRE DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE (1).

Alauda Capensis. GNEL.

Je n'ai point vu l'individu qui a servi de modèle à la figure 2 de la planche 504; mais j'en ai vu plusieurs de la même espèce. En général, les mâles ont le dessus du corps brun, varié de gris; la gorge et le haut du cou d'un bel orangé, et cette espèce de cravate est bordée de noir dans toute sa circonfé rence : cette même couleur orangée se trouve encore au-dessus des yeux en forme de sourcils, sur les petites couvertures de l'aile par petites taches, et sur le bord antérieur de cette même aile, dont elle dessine le contour. Ils ont la poitrine variée de brun. de gris et de jaunâtre; le ventre et les slancs d'un roux orangé, le dessous de la queue grisâtre; les pennes de la queue plus ou moins brunes, mais les quatre paires les plus extérieures bordées et cerminées de blanc; les pennes des ailes brunes aussi, bordées, les grandes de jaune, et les moyennes de gris; enfin le hec et les pieds d'un gris brun plus ou moins foncé.

Deux femclles que j'ai observées avoient la cravate non pas orangée, mais d'un roux clair; la poitrine grivelée de brun sur le même fond, qui devenoit plus foncé en s'éloignant de la partie antérieure; enfin le dessus du corps plus varié, parce que les plumes étoient bordées d'un gris plus clair.

Longueur totale, sept pouces et demi; bec, dix lignes; vol, onze pouces et demi; doigt postérieur, ongle compris, plus long que celui du milieu; queue, deux pouces et demi, un peu fourchue, composée de douze pennes; dépasse les ailes de quinze lignes. J'ai vu et mesuré un individu qui avoit un pouce de plus de longueur totale, et les autres parties à proportion.

(') M. le vicomte de Querhoen, enseigne de vaisseau, et M. Commerson, ont tous deux observé cette alouette au cap de Bonne-Espérance en des temps différents. Tt.

# LE HAUSSE-COL NOIR, OU L'ALOUETTE DE VIRGINIE.

Alauda alpestris. GMEL.

Je rapproche cette alouette américaine de la cravate jaune, avec laquelle elle a beaucoup de rapports; mais elle en diffère cependant par le climat, par la grosseur et par quelques détails du plumage. I'lle passe quelquesois en Allemagne dans les temps de neige, et c'est par cette raison que M. Frisch l'a appelée alouette d'hiver; mais il ne saut pas la confondre avec le lulu, à qui, selon Gesner, on pourroit donner le même nom, puisqu'il paroît dans le temps où la terre est couverte de neige. M. Frisch nous dit qu'elle est peu connue en Allemagne, et qu'on ne sait ni d'où elle vient, ni où elle va.

On en a pris aussi quelquesois aux environs de Dantzick, avec d'autres oiseaux, dans les mois d'avril et de décembre; et l'une d'elles a vécu plusieurs mois en cage. M. Klein présume qu'elles avoient été apportées par un coup de vent de l'Amérique septentrionale dans la Norwége, ou dans les pays qui sont encore plus voisins du pôle, d'où elles avoient pu facilement passer dans des climats plus sont.

Il paroît d'ailleurs que ce sont des oiseaux de passage; car nous apprenons de Catesby qu'elles ne paroissent que l'hiver dans la Virginie et la Caroline, venant du nord de l'Amérique par grandes volées, et qu'au commencement du printemps elles retournent sur leurs pas. Pendant leur séjour, elles fréquentent les dunes et se nourrissent de l'avoine qui croît dans les sables.

Cette alouette est de la grosseur de la nôtre, et son chant est à peu près le même : elle a le dessus du corps brun; le bec noir; les yeux placés sur une bande jaune qui prend à la base du bec; la gorge et le reste du cou de la même couleur, et ce jaune est en partie terminé de chaque côté par une bande noire qui, partant des coins de la bouche, passe sous les yeux et tombe jusqu'à la moitié du cou; il est terminé au bas du cou par une espèce de collier ou hausse-col noir : la poitrine et tout le dessous du corps sont d'une couleur de paille foncée.

Longueur totale, six pouces et demi; bec, sept lignes; le doigt et l'ongle postérieurs encore plus longs que dans notre alouette; queue, deux pouces et demi, un peu fourchue, composée de douze pennes; dépasse les ailes de dix à onze lignes.

111.

## L'ALOUETTE AUX JOUES BRUNES DE PENSYLVANIE.

Alauda rubra. GMEL

Voici encore une alouette de passage, et qui est commune sux deux continents; car M. Bartam, qui l'a envoyée à M. Edwards, lui a mandé qu'elle commençoit à se montrer en Pensylvanie dans le mois de mars, qu'elle prenoît sa route par le nord, et qu'on n'en voyoit plus à lu fin de mai; et, d'un autre côté, M. Edwards assure l'avoir trouvée dans les environs de Londres.

Cet oiseau est de la grosseur de la spipolette : il a le bec mince, pointu et de couleur foncée; les yeux bruns, bordés d'une couleur plus claire, et situés dans une tache brune, de forme ovale, qui descend sur les joues, et qui est circonscrite par une zone en partie blanche, en partie d'un fauve vif. Tout le dessus du corps est d'un brun obscur, à l'exception des deux pennes extérieures de la queue, qui sont blanches; le cou, la poitrine et tout le dessous du corps sont d'un fauve rougeatre, moucheté de brun: les pieds et les ongles sont d'un brun foncé comme le bec; l'ongle postérieur est fort long, mais cepen dant un peu moins que dans l'alouette commune. Enfin une singularité de cette espèce, c'est que l'aile étant repliée et dans son repos, la troisième penne, en comptant depuis le corps, atteint l'extrémité des plus longues pennes; ce qui est, selon M. Edwards, le caractère constant des lavandières : et ce n'est pas le seul trait de ressemblance qui se trouve entre ces deux espèces; car nous avons déjà vu à la spipolette et à la farlouse un mouvement de queue semblable à celui des lavandières, auxquelles on a donné trop exclusivement, comme on voit, le nom de hoche-queues.

# LA ROUSSELINE,

# OU L'ALOUETTE DE MARAIS.

Alauda Mosellana. GMEL.

Cette alouette, qui se trouve en Alsace, est d'ane grosseur moyenne entre l'alouette commune et la farlouse. Je l'appelle rousseline, parce que la comleur dominante de son plumage est un roux plus ou moins clair. Elle a le dessus de la tête et du corps varié de cette couleur et de brun; les côtés de la tête roussatres, rayés de trois raics brunes presque parallèles, dont la plus haute passe sous l'œil; la gorge d'un roux très clair; la poitrine d'un roux un peu plus foncé et semé de petites taches brunes fort étroites; le ventre et les convertures inférieures de

la queue d'un roux clair; les pennes de la queue et des ailes noirâtres, bordées du même roux; le bec et les pieds jaunâtres.

Cette alouette (nº 661, fig. t) fait entendre son chant dès le matin, comme plusieurs autres espèces de ce genre; et son ramage est fort agréable, selon Rzaczynski. Son nom d'alouette de marais indique assez qu'elle se tient près des eaux; on la voit souvent sur la grève : quelquefois elle niche sur les bords de la Moselle, dans les environs de Metz, où elle paroit tous les ans en octobre, et où l'on en prend alors quelques unes.

M. Mauduit m'a parlé d'une alouette rousse qui avoit les plumes du dessus du corps terminées de blanc, ainsi que les pennes latérales de la queue : c'est probablement une variété dans l'espèce de la rousseline.

Longueur totale, six pouces un quart; bec, huit lignes; tarse, un pouce; doigt postérieur, quatre lignes; son ongle, txois lignes et demie, un peu courbé; queue, deux pouces un quart, dépasse les ailes de dix-huit lignes.

# LA CEINTURE DE PRÊTRE, OU L'ALOUETTE DE SIBÉRIE (1).

Alauda flava. Guzl.

De tous les oiseaux à qui l'on a donné le nom d'alouette, c'est celui-ci (nº 650, fig. 2) qui a le plus beau plumage et le plus distingué : il a la gorge. le front et les côtés de la tête d'un jeli jaune, relevé par une petite tache noire entre l'œil et le bec. laquelle se réunit à une autre tache plus grande, située immédiatement sous l'œil ; la poitrine décorée d'une large ceinture noire; le reste du dessous du corps blanchatre; les flancs un peu jaunatres, variés par des taches plus foncées; le dessus de la tête et du corps varié de roussêtre et de gris bran ; les couvertures supérieures de la queue jaunâtres ; les pennes noiratres, bordées de gris, excepté les plus extérieures, qui le sont de blanc; les pennes des ailes grises, bordées finement d'une couleur plus noire; les couvertures supérieures du même gris, bordées de roussatre; le bec et les pieds gris de plomb.

Cet oiseau a été envoyé de Sibérie, où il n'est point commun. Le voyageur Jean Wood parle de petits oiseaux semblables à l'alouette, vus dans la Nouvelle-Zemble. On pourroit soupconner que ces petits oiseaux sont de la même espèce que celui de cet

(') Ne sercit-ce pas le thufu sytlinger dont parle M. Muller avec incertitude dans sa Zoologie danoise, page 29? srticle, puisque les uns et les autres se plaisent dans les climats septentrionaux. Enfin je trouve dans le catalogue des oiscaux de Russie une alauda tungustica aurita; ce qui semble indiquer une alouette huppée du pays des Tonguses, voisins de la Sibéric. Il faut attendre les observations pour mettre ces oiseaux à leur place.

Longueur totale, cinq pouces trois quarts; bec, six à sept lignes; doigt poatérieur, quatre lignes ct demie; son ongle, cinq lignes et demie; queue, deux pouces, composée de douze pennes; dépasse les ailes d'un pouce.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX ALOUETTES.

L

#### LA VARIOLE.

Alduda rufa. Gitel

C'est M. Commerson qui nous a apporté cette jolie petite alouette n° 738, fig. 4) des pays qu'arrose la rivière de la Plata. Le nom de variole, que nous lui avons donné, a rapport à l'émail très varié et très agréable de son plumage : elle a en effet le dessus de la tête et du corps noirâtre, joliment varié de différentes teintes de roux; le devant du cou émaillé de même; la gorge et tout le dessous du corps blanchâtre; les pennes de la queue brunes, bordées, les huit intermédiaires de roux clair, et les deux paires extérieures de blanc; les grandes pennes des ailes grises, et les moyennes brunes, toutes bordées de roussâtre; le bec brun, échancré près de la poitrine; les pieds jaunâtres.

Longueur totale, cinq pouces un quert; bec, huit lignes; tarse, sept ou huit lignes; doigt postérieur, trois lignes; son ongle, quatre lignes; queue, vingt lignes, un peu fourchue, composée de douze pennes; dépasse les ailes d'un pouce.

II.

#### LA CENDRILLE

#### Alauda cinerea. GMEL.

J'ai vu le dessin d'une alouette du cap de Bonne-Espérance, ayant la gorge et tout le dessous du corps blanc, le dessus de la tête roux, et cette espèce de calotte bordée de blanc depuis la base du bec jusqu'au-delà des yeux; de chaque côté du cou, une tache rousse bordée de nair par en haut; la partie aupérieure du cou et du corps cendrée; les couvertures supérieures des ailes et leurs pennes moyennes grises; les grandes, noires, ainsi que les pennes de la queue.

Longueur totale, cinq pouces; bec, huit lignes; ongle du doigt postérieur droit et pointu, égal à ce doigt; queue, dix-huit à vingt lignes, dépassant les ailes de neuf lignes.

Y auroit-il quelque rapport entre la cendrille et cette alouette cendrée que l'on voit en grand nombre, selon M. Shaw, aux environs de Biserte, qui est l'ancienne Utique? Toutes deux sont d'Afrique: mais il y a loin des côtes de la Méditerranée au cap de Bonne-Espérance; et d'ailleurs l'alouette cendrée de Biserte n'est pas assez connue pour qu'on puisse la rapporter à sa véritable espèce: peut-être faudrat-il la rapprocher de la grisette du Sénégal.

III.

# LE SIRLI DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE (1).

Alauda Africana. GMEL.

Si cet oiseau semble s'éloigner du genre des alouettes par la courbure de son bec, il s'en rapproche beaucoup par la longueur de son éperon, c'est-àdire de son ongle postérieur.

Il a toute la partie supérieure variée de brun plus ou moins foncé, de roux plus ou moins clair, et de blanc; les couvertures des ailes, leurs pennes et celles de la queue brunes, bordées de blanchâtre, quelques uns ayant double bordure, l'une blanchâtre, et l'autre roussâtre; toute la partie inférieure du corps blanchâtre, semée de taches noirâtres; le bec noir et les pieds bruns.

Longueur totale, huit pouces; bec, un pouce; tarse, treize lignes; doigt postérieur, quatre lignes; l'ongle de ce doigt, sept lignes, droit et pointu; queue, environ deux pouces et demi, composée de douze pennes; dépasse les ailes de dix-huit lignes.

#### LE COCHEVIS (?),

# OU LA GROSSE ALOUETTE HUPPÉE.

Alauda cristata. GMEL.

Cette alouette a été nommée cochevis, parce qu'on a regardé l'aigrette de plumes dont sa tête est sur-

(1) C'est une espèce nouvelle, qui a été envoyée au Cabinet du Roi par M. de Rosenevez, et qui ne ressemble que par le nom au shiriée de M. Edwards (pl. 342), lequel est un troupiale.

(a) Cochevis, c'est-à-dire visage de coq, selon Ménage, parce que le cochevis ressemble un peu au coq par sa crête; en Berry, alouette crêtée; en Sologne, montée comme une espèce de crête, et conségueurment comme un trait de ressemblance avec le con Cette crête, ou plutôt cette huppe est composée de quatre plumes de principale grandeur, suivant Belon; de quatre ou six, suivant Olina; et d'un plus grand nombre, selon d'autres, qui le portent jusqu'à douze. On ne s'accorde pas plus sur la situation et le jeu de ces plumes que sur leur nombre : elles sont toujours relevées, selon les uns, et selon d'autres, l'oiseau peut les élever ou les abaisser, les étendre ou les resserrer à son gré, soit que cette différence dépende du climat, comme l'insinue Turner, ou de la saison. ou du sexe, ou de quelque autre circonstance. C'est une preuve de plus, ajoutée à mille autres, qu'il est difficile de se former une idée complète de l'espèce d'après l'examen, même attentif, d'un petit nombre d'individus.

Le cochevis (nº 505, fig. 4), est un oiseau peu farouche, dit Belon, qui se réjouit à la vue de l'ho.nme, et se met à chanter lorsqu'il le voit approcher. Il se tient dans les champs et les prairies, sur les revers des fossés et sur la crête des sillons. On le voit fort souvent au bord des caux et sur les grands chemins, où il cherche sa nourriture dans le crottin de cheval, surtout pendant l'hiver. M. Frisch dit qu'on le rencontre aussi à l'entrée des bois, perche sur un arbre: mais cela est rare; et il est encore plus rare qu'il s'enfonce dans les grandes forêts. Il se pose quelquefois sur les toits, les murs de clôture, etc.

Cette alouette, sans être aussi commune que l'alouette ordinaire, est cependant répandue assez généralement dans l'Europe, si ce n'est dans la partie septentrionale. On en trouve en Italie, suivant Olina; en France, suivant Belon; en Allemagne, selon Willughby; en Pologne, selon Rzaczynski; en Écosse, selon Sibbad: mais je doute qu'il y en ait en Suède, vu que M. Linnæus n'en a point fait mention dans sa Fauna Suecica.

Le cochevis ne change pas de demeure pendant l'hiver: mais Belon ne devoit point pour cela soupconner une faute dans le texte d'Aristote, car ce texte
ne dit point que le cochevis quitte le pays; il dit
seulement qu'il se cache pendant l'hiver, et c'est un
fait qu'on en voit moins dans cette saison que pendant l'été.

Le chant des mâles est fort élevé, et cependant

alouette duppée (pour alouette huppée); en Beauce, alouette cornue ou de chemin; galerite, selon Cotgrave; ailleurs, alouette de Brie, d'arbres, de vigne, grosse alouette; dans le Périgord, verdange; en Provence et dans l'Orléanois, calandre.

On a pu remarquer que le cochevis a plusieurs noms communs avec l'alouette ordinaire; et i'on n'en sera pas surpris si l'on se rappelle ce que j'ai dit, que le mâ!e de cette dernière espèce sait aussi se faire une huppe en relevant les plumes de sa tête. si agréable et si doux, qu'un malade le souffriroit dans sa chambre: pour en pouvoir jouir à toute heure, on les tient en cage; ils l'accompagnent ordipairement du trémoussement de leurs ailes. Ils sont les premiers à annoncer chaque année le retour du printemps, et chaque jour le lever de l'aurore, surtout quand le ciel est serein, et même alors ils gazouillent quelquefois pendant la nuit; car c'est le beau temps qui est l'âme de leur chant et de leur gaieté. Au contraire, un temps pluvieux et sombre leur inspire la tristesse et les rend muets Ils continuent ordinairement de chanter jusqu'à la fin de septembre. Au reste, comme ces oiseaux s accoutument dissicilement à la captivité, et qu'ils vivent fort peu de temps en cage (1), il est à propos de leur donner, tous les ans, la volée sur la fin de juin, qui est le temps où ils cessent de chanter, sauf à en reprendre d'autres au printemps suivant : ou bien on peut encore conserver le ramage en perdant l'oiseau; il ne faut pour cela que tenir quelque temps auprès d'eux une jeune alouette ordinaire ou un jeune serin, qui s'approprieront leur chant à force de l'entendre.

Outre la prérogative de mieux chanter, qui distingue le mâle de la femelle, il s'en distingue encore par un bec plus fort, une tête plus grosse, et parce qu'il a plus de noir sur la poitrine. Sa manière de chercher sa femelle et de la féconder est la même que celle du mâle de l'espèce ordinaire, excepté qu'il décrit dans son vol un plus grand cercle, par la raison que l'espèce est moins nombreuse.

La femelle fait son nid comme l'alouette commune, mais le plus souvent dans le voisinage des grands chemins; elle pond quatre ou cinq œufs, qu'elle couve assez négligemment; et l'on prétend qu'il ne faut en effet qu'une chaleur fort médiocre, jointe à celle du soleil, pour les faire éclore (2): mais les petits ont-ils percé leur coque, et commencent-ils à implorer son secours par leurs cris répétés, c'est alors qu'elle se montre véritablement leur mère, et qu'elle se charge de pourvoir à leurs besoins, jusqu'à ce qu'ils soient en état de prendre leur volée.

(1) Albert prétend avoir observé que, lorsque ces oiseaux restent long-temps en cage, ils deviennent borgnes à la fin, et que cela arrive au bout de neuf années. Mais Aldrovande remarque que ceux qu'on élève à Bologne, vivent à peine neuf ans, et qu'ils ne deviennent ni aveugles ni borgnes avant de mourir. On voit, à travers cette contrariété d'avis, qu'il y a une manière de gouverner le cochevis en cage, pour le faire vivre plusieurs années, et peut-être pour lui conserver la vue, manière que M. Frisch ignoroit sans doute.

(\*) Comme ces nids sont à terre, il peut se faire que quelque personne ignorante et crédule ait vu un crapaud auprès, et même sur les œufs; et de la la fable que le cochevis et quelques autres espèces d'alouettes laissent aux crapauds le soin de couver leurs œufs.

M. Frisch dit qu'elle fait deux pontes par an, et qu'elle établit son nid, par préférence, sous les genévriers: mais cela doit s'entendre principalement des pays où l'observation a été faite.

La première éducation des petits réussit d'abord fort aisément: mais dans la suite elle devient tou-jours plus difficile; et il est rare, comme je l'ai dit d'après M. Frisch, qu'on puisse les conserver en cage une année entière, même en leur donnant la nourriture qui leur convient le mieux, c'est-à-dire les œufs de fourmis, le cour de bœuf ou de mouton haché menu, le chènevis écrasé, le millet. Il faut avoir grande attention, en leur donnant à manger et en leur introduisant les petites boulettes dans le gosier, de ne pas leur renverser la langue; ce qui pourroit les faire périr.

L'automne est la bonne saison pour tendre des piéges à ces oiseaux; on les prend alors en grand nombre et en bonne chair à l'entrée des bois. M. Frisch remarque qu'ils suivent l'appeau; ce que ne font pas les alouettes communes. Voici d'autres différences: le cochevis ne vole point en troupes; son plumage est moins varié, et a plus de blanc; il a le bec plus long, la queue et les ailes plus courtes; il s'élève moins en l'air; il est plus le jouet des vents, et reste moins de temps sans se poser. Dans tout le reste, les deux espèces sont semblables, même dans la durée de leur vie; je veux dite de leur vie sauvage et libre.

Il sembleroit, d'après ce que j'ai rapporté des mœurs de l'alouette huppée, qu'elle a le naturel plus indépendant, plus éloigné de la domesticité que les autres alouettes, puisque, malgré son inclination prétendue pour l'homme, elle ne connoit point d'équivalent à la liberté, et qu'elle ne peut vivre long-temps dans la prison la plus douce et la plus commode. On diroit même qu'elle ne vit solitaire que pour ne point se soumettre aux assujettissements inséparables de la vie sociale. Cependant il est certain qu'elle a une singulière aptitude pour apprendre en peu de temps à chanter un air qu'on lui aura montré; qu'elle peut même en apprendre plusieurs, et les répéter sans les brouiller et sans les mêler avec son ramage, qu'elle semble oublier parfaitement.

L'individu observé par Willughby avoit la langue large, un peu fourchue, les cœcum très courts, et le fiel d'un vert obscur et bleuâtre; ce que ce naturaliste attribue à quelque cause accidentelle.

Aldrovande donne la figure d'un cochevis fort âgé, dont le bec étoit blanc autour de sa base; le dos cendré: le dessus du corps blanchâtre, et la poitrine aussi, mais pointillée de brun; les ailes presque toutes blanches, et la queue noire. Il ne faut pas manquer l'occasion de reconnoître les effets de la vieillesse dans les animaux, surtout dans ceux qui nous sont utiles, et auxquels nous ne donnons

guère le temps de visilifr. D'ailleurs cette espèce a bien d'autres ennemis que l'homme : les plus petits oiseaux carnassiers lui donnent la chasse, et Albert en a vu dévorer un par un corbeau; aussi la présence d'un oiseau de proie l'effraie au point de venir se mettre à la merci de l'oiseleur, qui lui semble moins à craindre, ou de rester immobile dans un sillon, jusqu'à se laisser prendre à la main.

Longueur totale, six pouces trois quarts; bec, huit à neuf lignes; doigt postérieur avec l'ongle, le plus long de tous, neuf à dix lignes; vol, dix à onze pouces; queue, deux pouces un quart, composée de douze pennes; dépasse les ailes d'environ treize lignes.

## LE LULU,

## OU LA PETITE ALOUETTE HUPPÉE.

Alauda nemorosa, Gmel.

Cette alouette, que je nomme lulu d'après son chant, ne diffère pas seulement du cochevis par sa taille, qui est beaucoup plus petite; par la couleur de son piumage, qui est moins sombre; par celle de ses pieds, qui sont rougeâtres; par son chant ou plutôt par son cri désagréable, qu'elle ne fait jamais entendre qu'en volant, selon l'observation d'Aldrovande; enfin par l'habitude qu'elle a de contrefaire ridiculement les autres oiseaux; mais encore par le fond de l'instinct, car on la voit courir par troupes dans les champs, au lieu que le cochevis va seul, comme je l'ai remarqué : elle en diffère même dans le trait principal de sa ressemblance avec lui; car les plumes qui composent sa huppe sont plus longues à proportion.

On trouve le lulu (nº 503, fig. 2) en Italie, en Autriche, en Pologne, en Silésie (1), et même dans les contrées septentrionales de l'Angleterse, telles que la province d'York; mais son nom ne pareit pas dans la liste des oiseaux qui habitent la Suède.

Il se tient ordinairement dans les endroits fourrés, dans les bruyères, et même dans les hois; d'où lui est venu le nom allemand tosidiereke · c'est là qu'il fait son nid, et presque jamais dans les blés.

Lorsque le froid est rude, et aurtout lorsque la terre est couverte de neige, il se réfugie sur les fumiers, et s'approche des granges pour y trouver à vivre : il fréquente aussi les grands chemins, et sans doute par la même raison.

Suivant Longolius, c'est un oisceu de passage,

(') Sebwenckfeld et Rzaszynski is mettent au nombre des oiseaux de Silésie et de Polegne; mais l'un et l'au-'re n'ont fait que copier Aldrovande. qui reste en Allemagne tout l'hiver, et qui s'en va au retour de l'équinoxe.

Gesner fait mention d'une autre alouette huppée dont il n'avoit vu que le portrait, et qui ne différoit de la précédente que par quelque variété de plumage, où l'on voyoit plus de blanc autour des yeux et du cou, et sous le ventre : mais ce pouvoit être un effet de la vieillesse, comme nous en avons vu un exemple à l'article du cochevis, ou de quelque autre cause particulière; et il n'y a certainement pas là de quoi établir une autre espèce, ni même une variété : aussi son nom allemand est-il tout-àfait ressemblant à celui que les Anglois donnent au nochevis.

Je dois remarquer que l'éperon ou l'ongle postérieur n'a pas dans la figure de Gesner la longueur qu'il a communément dans les alouettes.

## LA COQUILLADE.

Alauda nudata. Gmel.

C'est une espèce nouvelle que M. Guys nous a envoyée de Provence : je la rapproche du cochevis, parce qu'elle a sur la tête une petite happe conchée en arrière, et que sans doute elle sait relever dans l'occasion. Elle est proprement l'oiseau du matin; car elle commence à chanter dès la pointe du jour, et semble donner le ton aux autres oiseaux. Le mâle ne quitte point sa femelle, selon le même M. Guys; et tandis que l'on des deux cherche sa nourriture, c'est-à-dire des insectes, tels que chenilles et sauterolles, et même des limaçons, l'autre a l'œil au guet, et avertit son camarade des dangers qui les menacent.

La coquillade (nº 662) a la gorge et tout le dessous du corps blanchâtres, avec de petites taches noi-râtres sur le cou et sur la poitrine; les plumes de la huppe noires, bordées de blanc; le dessus de la tête et du corps varié de noirâtre et de roux clair; les grandes couvertures des ailes terminées de blanc; les pennes de la queue et des ailes brunes, bordées de roux clair, excepté quelques pennes des ailes qui sont bordées ou terminées de blanc; le bec brun dessus, blanchâtre dessous; les pieds jaunâtres.

Longueur totale, six pouces trois quarts; bec, onze lignes, assez fort; tarse, dix lignes; doigt postérieur, neuf à dix lignes, ongle compris; cet ongle, six lignes; queue, deux pouces, dépassant les ailes de sept à huit lignes.

M. Sonnerat a rapporté du cap de Bonne-Espérance une alouette fort ressemblante à celle-ci, seit par sa grosseur et ses proportions, seit par sen plamage; elle n'en diffère qu'en ce qu'elle n'a point de huppe, que la couleur du desous du corps est

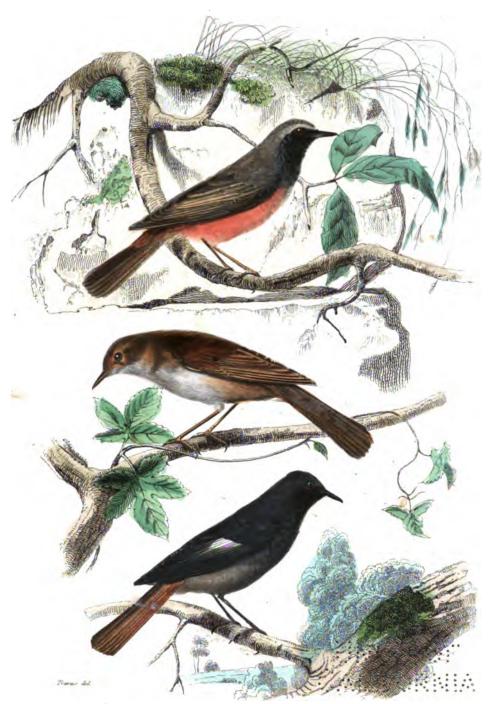

i de Rossignol de Muraille 2 le Rossignol. 3 de Rouge-queue

TO VINU ABBOTLAD plus jaunâtre, et que parmi les pennes de la queue et des ailes il n'y en a aucune qui soit bordée de blanc: mais ces différences sont trop petites pour comutituer une variété dans cette espèce; c'étoit peutêtre une femelle, ou un jeune oiseau de l'aunée.

Dans le l'oyage au Levant de M. F. Hasselquist, il est fait mention (tom. 11, pag. 30) de l'alouette d'Espagne, que ce naturaliste vit dans la Méditerranée, au moment où elle quittoit le rivage; mais il n'en dit rien de plus, et je ne trouve dans les auteurs aucune espèce d'alouette qui ait été désignée sous ce nom.

# OISEAU ÉTRANGER OUI À RAPPORT AU COCHEVIS.

LA GRISETTE,
OU LE COCHEVIS DU SÉNÉGAL.
Alauda Senegalensis. Güel.

On doit à M. Brisson presque tout ce que l'on sait de ce cochevis étranger (nº 504, fig. 4) : il a l'attribut caractéristique des cochevis, c'est-à-dire une espèce de huppe, composée de plumes plus longues que celles qui couvrent le reste de la tête. La grosseur de l'eiseau est à peu près celle de l'alouette commune. Il appartient à l'Afrique, et se perche sur les arbres qui se trouvent aux bords du Niger : on le voit aussi dans l'île du Sénégal. Il a le dessus du corps varié de gris et de brun ; les couvertures supérieures de la queue d'un gris roussatre; le dessous du corps blanchêtre, avec de petites taches brunes sur le cou; les pennes de l'aile grisbrun, bordées de gris; les doux intermédiaires de la queue, grises; les latérales brunes, excepté la plus extérioure qui est d'un blanc roussatre, et la suivante qui est bordée de cette même couleur; le bec, couleur de corne; les pieds et les ongles gris.

J'ai vu une femelle dont la huppe étoit couchée en arrière comme celle du mête, et variée, ainsi que la tête et le dessus du corps, de traits bruns sur un fond roussâtre; le reste du plumage étoit conforme à la description précédente. Cette femelle avoit le bec plus long et la queue plus courte.

Longueur totale, six pences et demi; bec, neuf lignes et demie; vol, onze pouces; doigt postérieur, ongle compris, égal au doigt du milieu; quoue, deux pouces deux lignes, un peu fourchue, composée de douze pouces; dépasse les ailes de six à sept lignes.

### LE ROSSIGNOL (1).

Motacilla Luscinia. L.

Il n'est point d'homme bien organisé à qui ce nom ne rappelle quelqu'une de ces belles nuits de printemps où le ciel étant serein, l'air calme, toute la nature en silence, et, pour ainsi dire, attentive, il a écouté avec ravissement le ramage de ce chantre des forêts. On pourroit citer quelques autres oiseaux chanteurs dont la voix le dispute, à certains égards, à celle du rossignol (nº 613, fig. 2). Les alouettes,: le serin, le pinson, les fauvettes, la linotte, le chardenneret, le merle commun, le merle solitaire, le moqueur d'Amérique, se font écouter avec plaisir lorsque le rossignel se tait : les uns ont d'aussi beaux sons, les autres ont le fimbre aussi pur et plus doux, d'autres ont des tours de gosier aussi flatteurs; mais il n'en est pas un seul que le rossignol n'efface par la réunion complète de ces talents divers et par la prodigieuse variété de son ramage, en sorte que la chanson de chacun de ces viseatex; prisé dans toute son étendue, n'est qu'un couplet de celle du rossignol. Le rossignol charme toujours, et ne se répète jamais, du molas jamais servilement : s'il redit quelque passage, ce passage est animé d'un accent nouveau, embelli par de nouveaux agréments; il réussit dans tous les genres, il rend toutes les expressions; il saisit tous les caractères, et de plus il sait en augmenter l'effet par les contrastes. Ce coryphée du printemps se prépare-t-il à chanter l'hymne de la nature, il commence par un prélude timide, par des tons foibles, presque indécis, comme s'il vouloit essayer son instrument et intéresser ceux qui l'écoutent : mais ensuite, prenant de l'assurance, il s'anime par degrés, il s'échausse, et bientôt il déploie dans leur plénitude toutes les ressources de son incomparable organe; coups de gosier éclatants; batteries vives et légères; fusées de chant, où la netteté est égale à la volubilité; murmure inférieur et sourd qui n'est point appréciable à l'oreille, mais très propre à augmenter l'éclat des tons appréciables; roulades précipitées, brillantes et rapides, articulées avec force et même avec une dureté de bon goût; accents plaintifs cadencés avec mollesse; sons filés sans art, mais enflés avec âme; sons enchanteurs et pénétrants; vrais soupirs d'amour et de volupté, qui semblent sortir du cœur et sont pal-

(') En grec, & for, en allemand, nachtigall; en an glois, nightingale; en italien, rossignuolo, uscigniuolo.

Le rossignol franc, rossignol chanteur, rossignol des bois. En Provence, roussignol, on roussignous; M femelle, roussignolette; le jeune, roussignolet. piter tous les cœurs, qui causent à tout ce qui est sensible une émotion si douce, une langueur si touchante. C'est dans ces tons passionnés que l'on reconnoît le langage du sentiment qu'un époux heureux adresse à une compagne chérie, et qu'elle seule peut lui inspirer; tandis que dans d'autres phrases plus étonnantes peut-être, mais moins expressives, on reconnoît le simple projet de l'amuser et de lui plaire, ou bien de disputer devant elle le prix du chant à des rivaux jaloux de sa gloire et de sou bonheur.

Ces différentes phrases sont entremêlées de silences, de ces silences qui, dans tous les genres de mélodie, concourent si puissamment aux grands effets: on jouit des beaux sons que l'on vient d'entendre et qui retentissent encore dans l'oreille; on en jouit mieux, parce que la jouissance est plus intime, plus recueillie, et n'est point troublée par des sensations nouvelles. Bientôt on attend, on désire une autre reprise; on espère que ce sera celle qui plaît : si l'on est trompé, la beauté du morceau que l'on entend ne permet pas de regretter celui qui n'est que différé, et l'on conserve l'intérêt de l'espérance par les reprises qui suivront. Au reste, une des raisons pourquoi le chant du rossignol est plus remarqué et produit plus d'effet, c'est, comme dit très bien M. Barrington, parce que, chantant la nuit, qui est le temps le plus favorable, et chantant seul, sa voix a tout son éclat, et n'est offusquée par aucune autre voix. Il efface tous les autres oiseaux. suivant le même M. Barrington, par ses sons moelleux et flûtés, et par la durée non interrompue de son ramage, qu'il soutient quelquefois pendant vingt secondes. Le même observateur a compté dans ce ramage seize reprises différentes, bien déterminées par leurs premières et dernières notes, et dont l'oiseau sait varier avec goût les notes intermédiaires. Enfin il s'est assuré que la sphère que remplit la voix d'un rossignol n'a pas moins d'un mille de diamètre, surtout lorsque l'air est calme; ce qui égale au moins la portée de la voix humaine.

Il est étonnant qu'un si petit oiseau, qui ne pèse pas une demi-once, ait tant de force dans les organes de la voix: aussi M. Hunter a-t-il observé que les muscles du larynx, ou, si l'on veut, du gosier, étoient plus forts à proportion dans cette espèce que dans toute autre, et même plus forts dans le mâle qui chante, que dans la femelle qui ne chante point.

Aristote, et Pline d'après lui, disent que le chant du rossignol dure dans toute sa force quinze jours et quinze nuits sans interruption, dans le temps où les arbres se couvrent de verdure; ce qui doit ne s'entendre que des rossignols sauvages, et n'être pas pris à la rigueur, car ces oiseaux ne sont pas muets avant ni après l'epoque fixée par Aristote: à la vérité, ils ne chantent pas alors avec autant d'ardeur ni aussi

constamment. Ils commencent d'ordinaire au mois d'avril, et ne finissent tout-à-fait qu'au mois de juin. vers le solstice; mais la véritable époque où leur chant diminue beaucoup, c'est celle où leurs petits viennent à éclore, parce qu'ils s'occupent alors du soin de les nourrir, et que, dans l'ordre des instincts. la nature a donné la prépondérance à ceux qui tendent à la conservation des espèces. Les rossignels captifs continuent de chanter pendant neuf ou dix mois, et leur chant est non seulement plus longtemps soutenu, mais encore plus parfait et mieux formé : de là M. Barrington tire cette conséquence, que, dans cette espèce, ainsi que dans bien d'autres, le male ne chante point pour amuser sa femelle, ni pour charmer ses ennuis durant l'incubation : conséquence juste et de toute vérité. En effet, la femelle qui couve remplit cette fonction par un instinct, ou plutôt par une passion plus forte en elle que la passion même de l'amour : elle y trouve des jouissances intérieures dont nous ne pouvons bien juger, mais qu'elle paroit sentir vivement, et qui ne permettent pas de supposer que dans ces moments elle ait besoin de consolation. Or, puisque ce n'est ni par devoir ni par vertu que la femelle couve, ce n'est point non plus par procédé que le mâle chante; il ne chante pas en effet durant la seconde incubation : c'est l'amour, et surtout le premier période de l'amour, qui inspire aux oiseaux leur ramage. C'est au printemps qu'ils éprouvent le besoin d'aimer et surtout celui de chanter : ce sont les mâles qui ont le plus de désirs, et ce sont eux qui chantent le plus: ils chantent la plus grande partie de l'année, lorsqu'on sait faire régner autour d'eux un printemps perpétuel qui renouvelle incessamment leur ardeur. sans leur offrir aucune occasion de l'éteindre. C'est ce qui arrive aux rossignols que l'on tient en cage. et même, comme nous venons de le dire, à ceux que l'on prend adultes : on en a vu qui se sont mis à chanter de toutes leurs forces peu d'heures après avoir été pris. Il s'en faut bien cependant qu'ils soient insensibles à la perte de leur liberté, surtout dans les commencements : ils se laisseroient mourir de faim les sept ou huit premiers, jours, si on ne leur donnoit la becquée; et ils se casseroient la tête contre le plafond de leur cage, si on ne leur attachoit les ailes; mais à la longue la vassion de chanter l'emporte, parce qu'elle est entretenue par une passion plus profonde. Le chant des autres oiseaux, le son des instruments, les accents d'un voix douce et sonore, les excitent aussi beaucoup; ils accourent, ils approchent, attirés par les beaux sons; mais les duos semblent les attirer encore plus puissamment : ce qui prouveroit qu'ils ne sont point insensibles aux effets de l'harmonie. Ce ne sont point des auditeurs muets; ils se mettent à l'unisson et font tous leurs efforts pour éclipser leurs rivaux, pour couvrir toutes

les autres voix et même tous les autres bruits: on prétend qu'on en a vu tomber morts aux pieds de la personne qui chantoit; on en a vu un autre qui s'agitoit, gonfloit sa gorge et faisoit entendre un gazouillement de colère, toutes les fois qu'un serin qui étoit près de lui se disposoit à chanter, et il étoit venu à bout par ses menaces de lui imposer silence: tant il est vrai que la supériorité n'est pas toujours exempte de jalousie! Seroit-ce par une suite de cette passion de primer, que ces oiseaux sont si attentifs à prendre leurs avantages, et qu'ils se plaisent à chanter dans un lieu résonnant ou bien à portée d'un écho?

Tous les rossignols ne chantent pas également bien; il y en a dont le ramage est si médiocre, que les amateurs ne veulent point les garder; on a même cru s'apercevoir que les rossignols d'un pays ne chantoient pas comme ceux d'un autre. Les curieux en Angleterre présèrent, dit-on, ceux de la province de Surry à ceux de Middlessex, comme ils préfèrent les pinsons de la province d'Essex et les chardonnerets de celle de Kent. Cette diversité de ramage dans les oiseaux d'une même espèce a été comparée, avec raison, aux différences qui se trouvent dans les dialectes d'une même langue : il est difficile d'en assigner les vraies causes, parce que la plupart sont accidentelles. Un rossignol aura entendu, par hasard, d'autres oiseaux chanteurs : les efforts que l'émulation lui aura fait faire auron perfectionné son chant, et il l'aura transmis ainsi perfectionné à ses descendants; car chaque père est le maître à chanter de ses petits; et l'on sent combien, dans la suite des générations, ce même chant peut être encore perfectionné ou modifié diversement par d'autres hasards semblables.

Passé le mois de juin, le rossignol ne chante plus, et il ne lui reste qu'un cri rauque, une sorte de croassement, où l'on ne reconnoît point du tout la mélodieuse Philomèle; et il n'est pas surprenant qu'autrefois en Italie on lui donnât un autre nom en cette circonstance: c'est en effet un autre oiseau, un oiseau absolument différent, du moins quant à la voix, et même un peu quant aux couleurs du plumage.

Dans l'espèce du rossignol, comme dans toutes les autres, il se trouve quelquefois des femelles qui participent à la constitution du mâle, à ses habitudes, et spécialement à celle de chanter. J'ai vu une de ces femelles chantantes qui étoit privée; son ramage ressembloit à celui du mâle: cependant il n'étoit ni aussi fort ni aussi varié; elle le conserva jusqu'au printemps: mais alors, subordonnant l'exercice de ce talent, qui lui étoit étranger, aux véritables fonctions de son sexe, elle se tut pour faire son nid et sa ponte, quoiqu'elle n'eût point de mâle. Il semble que dans les pays chauds, tels que la Grèce,

il est assez ordinaire de voir de ces femelles chantantes, et dans cette espèce et dans beaucoup d'autres : du moins c'est ce qui résulte d'un passage d'Aristote (1).

Un musicien, dit M. Frisch, devroit étudier le chant du rossignol et le noter : c'est ce qu'essaya jadis le jésuite Kircher, et ce qu'a tenté nouvellement M. Barrington; mais, de l'aveu de ce dernier, ca été sans aucun succès. Ces airs notés, étant exécutés par le plus habile joueur de flûte, ne ressembloient point du tout au chant du rossignol. M. Bar. rington soupçonne que la difficulté vient de ce qu'on ne peut apprécier au juste la durée relative, ou, si l'on veut, la valeur de chaque note. Cependant, quoiqu'il ne soit point aisé de déterminer la mesure que suit le rossignol lorsqu'il chante, de saisir ce rhythme si varié dans ses mouvements, si nuancé dans ses transitions, si libre dans sa marche, si indépendant de toutes nos règles de convention, et par cela même si convenable au chantre de la nature, ce rhythme, en un mot, fait pour être finement senti par un organe délicat, et non pour être marqué à grand bruit par un bâton d'orchestre, il me paroît encore plus difficile d'imiter avec un instrument mort les sons du rossignol, ses accents si pleins d'âme et de vie, ses tours de gosier, son expression, ses soupirs: il faut pour cela un instrument vivant et d'une perfection rare; je veux dire une voix sonore, harmonieuse et légère, un timbre pur, moelleux, éclatant; un gosier de la plus grande slexibilité, et tout cela guidé par une oreille juste, soutenu par un tact sûr, et vivilié par une sensibilité exquise : voilà les instruments avec lesquels on peut rendre le chant du rossignol. J'ai vu deux personnes qui n'en auroient pas noté un seul passage, et qui cependant l'imitoient dans toute son étendue, et de manière à faire illusion; c'étoient deux hommes; ils siffloient plutôt qu'ils ne chantoient : mais l'un siffloit si naturellement, qu'on ne pouvoit distinguer, à la conformation de ses lèvres, si c'étoit lui ou son voisin qu'on entendoit; l'autre siffloit avec plus d'effort, il étoit même obligé de prendre une attitude contrainte; mais, quant à l'effet, son imitation n'étoit pas moins parfaite. Enfin on voyoit, il y a fort peu d'années, à Londres, un homme qui, par son chant, savoit attirer les rossignols, au point qu'ils venoient se percher sur lui et se laissoient prendre à la main.

Comme il n'est pas donné à tout le monde de s'approprier le chant du rossignol par une imitation fidèle, et que tout le monde est curieux d'en jouir, plusieurs ont tâché de se l'approprier d'une manière

(') Les enthousiastes des beaux sons croient que ceux du rossignol contribuent plus que la chaleur à vivifier le fœtus dans l'œuf. plus simple, je veux dire en se rendant maitres du ressigned lui-même, et le réduisant à l'état de domesticité: mais c'est un domestique d'une humeur difficile, et dont on ne tire le service désiré qu'en ménageant son caractère. L'amour et la gaieté ne se commandent pas, encore moins les chants qu'ils inspirent. Si l'on yeut faire chanter le rossignol captif, il faut le bien traiter dans sa prison; il faut en peindre les murs de la couleur de ses hosquets, l'apvironner, l'ombrager de feuillages, étendre de la mousse sous ses pieds, le garantir du froid et des visites importunes (1), lui donner une nourriture abondante et qui lui plaise; en un mot, il faut lui faire illusion sur sa captivité, et tâcher de la rendre aussi douce que la liberté, s'il étoit possible. A nes conditions, le rossignol chantera dans la cage. Si c'est un vieux, pris dans le commencement du printemps, il chantera au bout de huit jours et même plus tôt (2), et il recommencera à chanter tous les ans au mois de mai et sur la fin de décembre. Si ce sont des jeunes de la première ponte, élevés à la brochette, ils commenceront à gazouiller dès qu'ils commenceront à manger seuls; leur voix se haussera, se formera par degrés; elle sera dans toute sa force vers la fin de décembre, et ils l'exerceront tous les jours de l'année, excepté au temps de la mue; ils chanteront beaucoup mieux que les rossignols sauvages; ils embelliront leur chant naturel de tous les passages qui leur plairont dans le chant des autres oissaux qu'on leur fera entendre, et de tous coux que leur inspirera l'epvie de les surpasser; ils apprendront à chanter des airs si on a la patience et le mauvais goût de les siffler avec la rossignoletts; ils apprendront même à chanter alternativement avec un chœur, et à répéter leur complet à propos; enfin ils apprendront à parler quelle langue on voudra. Les fils de l'empereur Claude en avoient qui parloient grec et latin : mais ce qu'ajonte Pline est plus morveilleux; c'est que tous les jours ces oiseaux préparoient de nouvelles phrases, et même des phrases assez longues, dont ils régaloient leurs maîtres. L'adroite flatterie a pu faire croire cela à de jeunes princes: mais un philosophe tel que Pline ne devoit se permettre ni de le croire, ni de chercher à le faire croire, parce que rien n'est plus contagieux que l'erreur appuyée d'un grand nom. Aussi plusieurs écrivains, se prévalant de l'autorité de Pline, ont renchéri sur le merveilleux de son récit. Gesner entre autres rapporte la lettre d'un homme digne de foi (comme on va le voir), où il est question de deux rossignols ap-

(·) On recommande même de le neltoyer rarement lorsqu'il chante.

partenant à un maître d'hôtelhwie de Batisheune, lesquels passeient les nuits à converser en allemand sur les intérêts politiques de l'Europe, sur ce qui s'étoit passé, sur ce qui devoit arriver bientôt, et qui arrive en effet. A la vésité, pour rendre la chose plus croyable, l'autour de la lettre avene que ces rossignels ne faisoient que répéter ce qu'ils avoient entendu dire à quelques militaires en à quelques députés de la diéte qui fréquentoient la même hêtellerie : mais aves cet adoucissement même, c'est encore une histoire absurde et qui ne mérite pas d'être réfutée sérieusement.

J'ai dit que les vieux prisonniers avoient deux saisons pour chanter, le mois de mai et celui de décombre: mais ici l'art peut encure faire une seconde violence à la nature, et changer à son gré l'ordre de ces saigons, en tenent les oisceux dans une chambre rendue obscure par degrés, tent que l'en vent qu'ils gerdent le silence, et lour redennant le jour, aussi par degrés, quelque temps avant celui où l'en veut les entendre chanter; le retour méasgé de la lamière, joint à toutes les autres précentiens indiquées ci-dessus, sure sur oux les effets du printemps. A less l'art est parvequ à lour faire chanter et dire ec qu'en veut et quand en veut; et si l'en a un asses grand nombre de ces vieux captifs, et qu'en ait la petite industrie de veterder et d'avancer le temps de la mue, en peurre, en les tirent successivement de la chambre obscure, jouir de leur chant toute l'année, sana aucune interruption. Permi les jouces qu'on élève, il s'en trouve qui chentent la muit : mais la plupart commoncent à se faire entendre le matin sur les huit à neuf heures dans le temps des courts jours, et toujours plus matin, à mesure que les jours croissent.

On no no deuterait pas qu'un chant aussi varié que celui du rossignel est renfermé fints les hornes étroites d'une seule cetave; c'est copendant ce qui résulte de l'observation attentive d'un homme de goût, qui joint la justesse de l'useille aux lumières de l'esprit (4). A la vérité, it a remarqué quolques sons aigus qui abloient à la double octave, et passoient comme des éclairs; mais cela n'arrive que très rarement (2), et lorsque l'oiseau, par un effort du gosier, fait cetavien sa voix, somme un fitteur fait cetavier sa flûte en forçant le vent.

(\*) M. le doctour Remend, qui a traduit plusieurs morceans de la Gollection académique.

<sup>(\*)</sup> Ceux qu'on prend après le 15 de mai chantent rarement le reste de la saison : ceux qui ne chantent pas au bout de quinze jours ne chantent jamais bien, et souvent sont des semelles.

<sup>(\*)</sup> Le même M. Remond a recomm dans le chant du rossignol des hatteries à la tierce, à la quarte et à l'octave, mais toujours de l'aigu au grave, des cadences toujours mineures, sur presque tous les tons, mais point d'arpéges ni de dessein suivi. M. Barrington a denné une balance des elseaux chanteurs, où it a exprimé en nambres rende les degrés de perfection du chant propre à chaque espèce.

Cet oiseau est capable à la langue de s'attacher à la personne qui a soin de lui : lersqu'une fois la connoissance est faite, il distingue son pas avant de la voir, il la salue d'avance par un cri de joie; et s'il est en mue, on le voit se fatiguer en efforts inutiles pour chanter, et suppléer par la gaité de ses mouvements, par l'ame qu'il met dans ses regards, à l'expression que son gosier lui refuse. Lorsqu'il perd sa bienfaitrice, il meurt quelquefois de regret; s'il survit, il lui faut long-temps pour s'accoutumer à une autre : il s'attache fortement, parce qu'il s'attache difficilement, comme font tous les caractères timides et sauvages. Il est aussi très solitaire : les rossignols voyagent seuls, arrivent seuls aux meis d'avril et de mai, s'en retournent seuls au mois de septembre (1); et lorsqu'au printemps le mâle et la femelle s'apparient pour nicher, cette union particulière semble fertifier encore leur aversion pour la société générale ; car ils ne souffrent alors aucun de leurs pareils dans le terrain qu'ils se sont approprié : on croit que c'est afin d'avoir une chasse asses étendue pour subsister, eux et leur famille; et es qui le prouve, c'est que la distance des nids est beaucoup moindre dans un pays où la nourriture abonde. Cela prouve aussi que la jalousie n'entre pour rien dans leurs motifs, comme quelques uns l'ont dit; car on sait que la jalousie ne trouve jamais les distances assez grandes, et que l'abondance des vivres ne diminue ni ses ombrages ni ses précautions.

Chaque couple commence à faire son nid vers la fin d'avril et au commencement de mai: ils le construisent de feuilles, de joncs, de brins d'herhe grossière, en dehors; de petites fibres de rucines, de crin, ef d'une espèce de bourre, en dedans; ils le placent à une benne exposition, un peu tourné au levant, et dans le voishrage des eaux; ils le posent ou sur les branches les plus basses des arbustes, tels que les grossillers, épines blanches, pruniers sauvages, charmilles, etc., ou sur une touffe d'herbe, et même à terre, au pied de ces arbustes; e'est ce qui fait que leurs œufs ou leurs petits, et quelquefois la mère, sont la proie des chiens de chasse, des remards, des fourines, des belettes, des couleuvres, etc.

Dans notre climat, la femelle pond ordinairement cinq cenfs (2), d'un brun verdêtre uniforme, excepté que le bran domine su gros bout, et le verdêtre su petit bout : la femelle couve seule; elle ne quitte sen peste que pour chercher à manger, et elle ne le quitte que sur le soir, et lersqu'elle est pressée par la faim : pendant s n absence, le mâle semble avoir l'œil sur le nid. Au bout de dix-huit ou vingt jours d'ineubation, l's petits commen nt à éclore. Le nombre des mâles est communément plus que double de celui des femelles : aussi, lorsqu'au mois d'avril on prend un male apparié, il est bientôt remplacé auprès de la veuve par un autre, et celuioi par un troisième; en sorte qu'après l'enlèvement successif de trois ou quatre mâles, la couvée n'en va pas moias bien. La mère dégorge la nourriture à ses petits comme font les femelles des serins; elle est aidée par le père dans cette intéressante fonction; c'est alors que celui-ci cesse de chanter pour s'occuper sérieusement du soin de la famille ; on dit même que, durant l'incubation, il chante rarement près du nid, de peur de le saire découvrir ; mais lorsque l'on approche de ce nid, la tendresse paternelle se trabit par des cris que lui arrache le danger de la couvée, et qui ne font que l'augmenter. En moins de quinze jours, les petits sont couverts de plumes, et c'est alors qu'il faut sevrer ceux qu'on veut élever : lorsqu'ils volent seuls, les père et mère recommencent une autre ponte, et après cette seconde, une traisième; mais, pour que cette dernière réussisse, il faut que les froids ne surviennent pas de bonne heure. Dans les pays chauds, ils font jusqu'à quatre pontes, et partout les dernières sont les moins nombreuses.

L'homme, qui ne croit posséder que lorsqu'il peut user et abuser de ce qu'il possède, a trouvé le moyen de fair nicher les possignols dans la prison : le plus grand obstacle étoit l'amour de la liberté, qui est très vif dans ces oiseaux; mais on a su contrebalancer ce sentiment naturel par des sentiments aussi naturols et plus forts, le besoin d'aimer et de se reproduire : l'amour de la géniture, etc. On prend un mâle et une femelle appariés, et on les lâche dans une grande volière, ou plutôt dans un grand coin de jardin planté d'ifs, de charmilles et autres arbrisseaux, et dont on aura fait une volière en l'environnant de filets : c'est la manière la plus douce et la plus sure d'obtenir de leur race: On peut encore y réussir, mais plus difficilement, en plaçant ce mâle et cette femelle dans un cabinet peu éclairé, chaeun dans une cage séparée, leur donnant tous les jours à manger aux mêmes heures; laissant quelquefois les cages ouvertes, afin qu'ils fassent connoissance avec le cabinet, la leur ouvrant toutà-fait au mois d'avril pour ne la plus fermer, et leur fournissant alors les matériaux qu'ils ont coutume d'employer à leurs nids, tels que feuilles de chêne, mousse, chiendent épluché, bourre de cerf. des crins, de la terre, de l'eau; mais on aura soin de retirer l'eau quand la femelle couvera On a ausai

<sup>(&#</sup>x27;) En Italie, il arrive en mars et avvil, et se retire au commencement de novembre; en Angleterre, il arrive en avril et mai, et repart dés le mois d'août. Ces époques dépendent, comme on le juge bien, de la température locale et de celle de la saison.

<sup>(\*)</sup> Aristote div ciaq ou six; cela peut étre vyai de la Grèce, qui est un pays plus chaud, et où il peut y avoir plus de fécendité.

trouvé le moyen d'établir des rossignols dans un endroit ou il n'y en a point encore eu : pour cela, on tâche de prendre le père, la mère et toute la couvée avec le nid; on transporte ce nid dans un site qu'on aura choisi le plus semblable à celui d'où on l'aura enlevé ; on tient les deux c'ges qui renferment le père et la mère à portée des petits, jusqu'à ce qu'ils aiert entendu leur cri d'appel : alors on leur ouvre la cage, sans se montrer; le mouvement de la nature les porte droit au lieu où ils ent entendu crier leurs petits; ils leur donnent tout de suite la becquée, ils continueront de 'es nourrir tant qu'il sera nécessaire, et l'on prétend que, l'année suivante, ils reviendront au même endroit. Ils y reviendront sans doute, s'ils y trouvent une nourriture convenable et les commodités pour nicher; car sans cela tous les autres soins seroient à pure perte, et avec cela ils seront à peu près superflus.

Si l'on veut élever soi-même de jeunes rossignols, il faut préférer ceux de la première ponte, et leur donner tel instituteur que l'on jugera à propos; mais les meilleurs, à mon avis, ce sont d'autres rossigno s, surtout ceux qui chantent le mieux.

Au mais d'août, les vieux et les jeunes quittent les bois pour se rapprocher des buissons, des haies vives, des terres nouvellement labourées, où ils trouvent plus de vers et d'insectes; peut-être aussi ce mouvement général a-t-il quelque rapport à leur rochain départ : il n'en reste point en France pendant l'hiver, non plus qu'en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Grèce, etc.; et, comme on assure qu'il n'y en a point en Afrique, on peut juger qu'ils se retirent en Asie. Cela est d'autant plus vraisemblable, que l'on en trouve en Perse, à la Chine, et même au Japon, où ils sont fort recherchés, puisque ceux qui ont la voix belle s'y vendent, dit-on, vingt cobangs (1). Ils sont généralement répandus dans toute l'Europe, jusqu'en Suède et en Sibéric (2), où ils chantent très agréablement. Mais en Europe comme en Asie, il y a des contrées qui ne leur conviennent point, et où ils ne s'arrêtent jama's : par exemple, le Bugey jusqu'à la hauteur de Nantua, une partie de la Hollande, l'Écosse, l'Irlande (3), la partie nord du pays de Galles,

(\*) Le cobang vaut quarante taels, le tael cinquantesept sous de France; et les vingt cobangs près de ceut Jouis. Les rossignols étolent bien plus chers à Rome, comme nous le verrons à l'article du rossignol blanc.

(\*) M. Gmelin parle avec transport des rives agréables du ruisseau de Sihérie, appelé Beressouka, et du ramage des oiseaux qui s'y font entendre, parmi lesquels le rossignol tient le premier rang.

(?) Je sais qu'on a douté de ce qui regarde l'Irlande, l'Écosse et la Hollande: mais ces assertions ne doivent pas être prises à la rigueur, elles signifient seulement que les rossignols sont fort rares dans ces pays; ils doivent l'être en esset partout où il y a peu de bois et

et même de toute l'Angleterre, excepté la province d'York; le pays des Dauliens aux environs de Delphes, le royaume de Siam, etc. Partout ils sont connus pour des oiseaux voyageurs; et cette habi tude innée est si forte en eux, que ceux que l'on tient en cage s'agitent beaucoup au printemps et en automne, surtout la nuit, aux époques ordinaires marquées pour leurs migrations : il faut donc que cet instinct qui les porte à voyager soit indépendant de ce'ui qui les porte à éviter le grand froid, et à chercher un pays où ils puissent trouver une nourriture convenable; car, dans la cage, ils n'éprouvent ni froid ni disette, et cependant ils s'agitent.

Cet oiseau appartient à l'ancien continent; et quoique les missionnaires et les voyageurs parlent du rossignol du Canada, de celui de la Louisiane, de celui des Antilles, etc., on sait que ce dernier est une espèce de moqueur; que celui de la Louisiane est le même que celui des Antilles, puisque, selon Le Page Dupratz, il se trouve à la Martinique et à la Guadeloupe; et l'on voit, par ce que dit le père Charlevoix de celui du Canada, ou que ce n'est point un rossignol, ou que c'est un rossignol dégénéré. Il est possible en effet que cet oiseau, qui fréquente les parties septentrionales de l'Europe et de l'Asie, ait franchi les mers étroites qui, à cette hauteur, séparent les deux continents, ou qu'il ait été porté dans le nouveau per un coup de vent ou par quelque navire, et que, trouvant le climat peu favorable, soit à cause des grands froids, soit à cause de l'humidité, ou du défaut de nourriture (1), il chante moins bien au nord de l'Amérique qu'en Asie et en Europe, de même qu'il chante moins bien en Écosse qu'en Italie; car c'est une règle générale que tout oiseau ne chante que peu ou point du tout lorsqu'il souffre du froid et de la faim, etc.; et l'on sait d'ailleurs que le climat de l'Amérique, et surtout du Canada, n'est rien moins que savorable au chant des oiseaux : c'est ce qu'aura éprouvé notre rossignol transplanté au Canada; car il est plus que probable qu'il s'y trouve aujourd'hui, l'indication trop peu circonstanciée du père Charlevoix avant été confirmée depuis par le témoignage positif d'un médecin résidant à Quebec, et de quelques voyageurs (2).

Comme les rossignols, du moins les mâles, passent toutes les nuits du printemps à chanter, les

de buissons, peu de chaleur, peu d'insectes, peu de belles nuits, etc.

(\*) Je sais qu'il y a beaucoup d'insectes en Amérique; mais la plupart sont si gros et si bien armés, que le rossignol, loin d'en pouvoir faire sa proie, auroit souvent peine à se défendre contre leurs attaques.

(a) Ce médecin a mandé à M. Salerne que notre rossignol se trouve au Canada comme ici dans la saison. Il se trouve aussi à la Gaspesie, selon le P. Leclerc, et n'y chante pas si bien,

anciens s'étoient persuadés qu'ils ne dormoient point dans cette saison; et de cette conséquence peu juste est née cette erreur, que leur chair étoit une nourriture antisoporeuse, qu'il suffisoit d'en mettre le cœur et les yeux sous l'oreiller d'une personne pour lui donner une insomnie; enfin, ces erreurs gagnant du terrain et passant dans les arts, le rossignol est devenu l'emblème de la vigilance. Mais les modernes, qui ont observé de plus près ces oiseaux, se sont aperçus que, dans la saison du chant, ils dormoient pendant le jour, et que ce sommeil du jour, surtout en hiver, annonçoit qu'ils étoient prêts à reprendre leur ramage. Non seulement ils dorment, mais ils révent, et d'un rêve de rossignol; car on les entend gazouiller à demi-voix et chanter tout bas. Au reste, on a débité beaucoup d'autres fables sur cet oiseau, comme on fait sur tout ce qui ade la célébrité: on a dit qu'une vipère, ou, selon d'autres, un crapaud, le fixant lorsqu'il chante, le fascine par le seul ascendant de son regard, au point qu'il perd insensiblement la voix et finit par tomber dans la gu u e béante du reptile; on a dit que les père et mère ne soignoient parmi leurs petits que ceux qui montr ient du talent, et qu'ils tuoient les autres, ou les laissoient périr d'inanition (il faut supposer qu'ils savent excepter les femelles); on a dit qu'ils chantoient beaucoup mieux lorsqu'on les écoutoit que lorsqu'ils chantoient pour leur plaisir. Toutes ces erreurs dérivent d'une source commune, de l'habitude où sont les hommes de prêter aux animaux leurs faiblesses, leurs passions et leurs vices.

Les rossignols qu'on tient en cage ont coutume de se baigner après qu'ils ont chanté: M. Hébert a remarqué que c'étoit la première chose qu'ils faisoient le soir, au moment où l'on allumeit la chandelle. Il a aussi observé un autre effet de la lumière sur ces oiseaux, dont il est bon d'avertir: un mâle qui chantoit très bien, s'étant échappé de sa cage, s'élança dans le feu, où il périt avant qu'on pût lui donner aucun secours.

Ces oiseaux ont une espèce de balancement du corps, qu'ils élèvent et abaissent tour-à-tour, et presque parallèlement au plan de position. Les mâles que j'ai vus avoient ce balancement singulier: mais une femelle que j'ai gardée deux ans ne l'avoit pas: dans tous, la queue a un mouvement propre de haut en las, fort marqué, et qui sans doute a donné occasion à M. Linnæus de les ranger pareni les hoche-queues ou motacilles.

Les ressignels se cachent au plus épais des buissons : ils se nourrissent d'insectes aquatiques et autres, de petits vers, d'œufs, ou plutôt de nymphes de fourmis; ils mangent aussi des figues, des baies, etc. : mais comme il seroit dissicile de fournir habituellement ces sortes de nourritures à ceux que l'on tient en cage, on a imaginé différentes patées dont ils s'accommodent fort bien. Je donnerai dans les notes celles dont se sert un amateur de ma connoissance (1); parce qu'elle est éprouvée, et que j'ai vu un rossignol qui, avec cette seule nourriture, a vécu jusqu'à sa dix-septième année : ce vieillard avoit commencé à grisonner dès l'âge de sept ans; à quinze, il avoit des pennes entièrement blanches aux ailes et à la queue; ses jambes ou plutôt ses tarses avoient beaucoup grossi par l'accroissement extraordinaire qu'avoient pris les lames dont ces parties sont recouvertes dans les oiseaux; enfin il avoit des espèces de nodus aux doigts comme les goutteux, et on étoit obligé de temps en temps de lui rogner la pointe du bec supérieur (2): mais il n'avoit que cela des incommodités de la vieillesse; il étoit toujours gai, toujours chantant, comme dans son plus bel åge, toujours caressant la main qui le nourrissoit. Il faut remarquer que ce rossigno! n'avoit jamais été apparié; l'amour semble abréger les jours, mais il les remplit; il remplit de plus le vœu de la nature: sans lui, les sentiments si doux de la paternité seroient inconnus; enfin il étend l'existence dans l'avenir, et procure, au moyen des générations qui se succèdent, une sorte d'immortalité: grands et précieux dédommagements de quelques jours de tristesse et d'insirmités qu'il retranche peut-être à la vicillesse!

On a reconnu que les drogues échauffantes et les parfums excitoient les rossignols à chanter; que les vers de farine et ceux de fumier leur convenoient lorsqu'ils étoient trop gras, et les figues lorsqu'ils étoient trop maigres; enfin que les araignées étoient pour eux un purgatif. On conseille de leur faire prendre tous les ans ce purgatif au mois d'avril;

- (1) M. Le Meine, que j'ai déjà eu occasion de citer plusieurs fois, donne des pâtées dissérentes, selon les différents ages. Celle du premier age est composée de cœur de mouton, mie de pain, chenevis et persil, parfaitement pilés et mélés; il en faut tous les jours de la nouvelle. La seconde consiste en parties égales d'omelette hachée et de mie de pain, avec une pincée de persil haché. La troisième est plus composée et demande plus de façon : prenez denx livres de bœuf maigre, une demi-livre de pois chiches, autant de millet jaune ou écorcé, de semence de pavot blanc et d'amandes douces, une livre de miel blanc; deux onces de fleur de farine; douze jaunes d'œufs frais, deux ou trois onces de beurre frais, et un gros et demi de safran en poudre; le tout séché, chauffé long-temps en remuant toujours, et réduit en une poussière très fine, passée au tamis de soie. Cette poudre se conserve et sert pendant un an.
- (a) Les ongles des rossignols que l'on tient en cage croissent aussi beaucoup dans les commencements, et au point qu'ils leur deviennent embarrassants par leur excessive longueur : j'en ai vu qui formoient un demicercle de cinq lignes de diamètre; mais dans la grands vieillesse il ne leur en reste presque point.

une demi-douzaint d'araignées sont la dose : en recommande aussi de me leur rien donner de salé.

Lorsqu'ils ont avelé quelque chose d'indigeste, ils le rejettent sous la forme de pilules ou de petites peletes, comme fant les oiseaux de proie; et ce sont en effet des oiseaux de proie très petits, mais très féroces, puisqu'ils ne vivent que d'êtres vivants. Il est vrai que Belon admire la providence qu'ils ont de n'avaler aucun petit ver qu'ils ne l'aient premièrement fait mourir; mais c'est apparemment pour éviter la sensation désagréable que leur causeroit une proie vivante, et qui pourroit continuer de vivre dans leur estomac à leurs dépens.

Tous les piéges sont bons pour les rossiguols; ils sont peu défiants, quoique assez timides. Si on les lâche dans un endroit où il y a d'autres oiseaux en cage, ils vont droit à eux, et c'est un moyen entre beaucoup d'autres pour les attirer. Le chant de leurs camarades, le son des instruments de musique, celui d'une belle voix, comme on l'a vu plus hant, et même des cris désagréables, tels que ceux d'un chat attaché au pied d'un arbre et que l'on tourmente exprès, tout cela les fait venir également. Ils sont curieux et même badauds; ils admirent tout, et sont dupes de tout. On les prend à la pipée, aux gluaux, avec le trébuchet des mésanges, dans des reginglettes tendues sur la terre nouvellement remuéc (1), où l'on a répandu des nymphes de fourmis, des vers de farine, ou bien, ce qui y ressemble, comme de petits morceaux de blanc d'œufs durcis, etc. Il faut avoir l'attention de faire ces reginglettes et autres piéges de même genre avec du taffetas, et non avec du filet, où leurs plumes s'embarrasseroient, et où ils en pourroient perdre quelques unes, ce qui retarderoit leur chant ; il faut, au contraire, pour l'avancer au temps de la mue, leur arracher les pennes de la queue, asin que les nouvelles soient plus tôt revenues; car tant que la nature travaille à reproduire ces plumes, elle leur interdit le chant.

Ces oiseaux sont fort bons à manger lorsqu'ils sont gras, et le disputent aux ortolans : on les engraisse en Gascogne pour la table; cela rappelle la fantaisie d'Héliogabale, qui mangeoit des langues de rossignol, de paons, etc., et le plat fameux du comédien Ésope, composé d'une centaine d'oiseaux tous recommandables par leur talent de chanter et par celui de parler (2).

(1) Quelquesois ils se trouvent en très grand nombre dans un pays. Belona été témoin que, dans un village de la sorêt d'Ardenne, les petits bergers en prenoient tous les jours chacun une vingtaine, avec beaucoup d'autres petits oiseaux; c'étoit une année de sécheresse, et toutes les mares, dit Belon, étoient taries ailleurs..; car ils se tiennent adonc dans les forêts, en l'endroit où est l'humeur.

(a) Pline, llv. IX, chap. 51. Ce plat ful estimé 600 ses-

Comme il est sert essentiel de ne pas perdre son temps à élever des semelles, on a indiqué beaucoup de marques distinctives pour reconnoître les mâles: ils ont, dit-on, l'œil plus grand, la tête plus ronde; le bec plus long, plus large à sa base, surtout étant vu par-dessous; le plumage plus haut en couleur, le ventre moins blanc, la queue plus touffue et plus large lorsqu'ils la déploient : ils commencent plus tôt à gazouiller, et leur gazouillement est plus soutenu; ils ont l'anus plus gonslé dans la saison de l'amour, et ils se tiennent long-temps en la même place, portés sur un seul pied, au lieu que la femelle court çà et là dans la cage. D'autres ajoutent que le mâle a à chaque aile deux ou trois pennes dont le côté extérieur et apparent est noir, et que ses jambes, lorsqu'on regarde la lumière au travers, paroissent rougeatres, tandis que celles de la femelle paroissent blanchâtres. Au reste, cette femelle a dans la queue le même mouvement que le mâle; et lorsqu'elle est en joie, elle sautille comme lui au lieu de marcher. Ajoutez à cela les différences intérieures, qui sont plus décisives. Les mâles que j'ai disséqués au printemps avoient deux testicules fort gros, de forme ovoïde : le plus gros des deux (car ils n'étoient pas égaux) avoit trois lignes et demie de long sur deux de large. L'ovaire des semelles que j'ai observées dans le même temps, contenoit des œuss de différentes grosseurs, depuis un quart de ligne jusqu'à une ligne de diamètre.

Il s'en faut bien que le plumage de cet oiseau réponde à son ramage : il a tout le dessus du corps d'un brun plus ou moins roux; la gorge, la poitrine et le ventre d'un gris blanc; le devant du cou d'un gris plus foncé; les couvertures inférieures de la queue et des ailes d'un blanc roussâtre, plus roussâtre dans les mâles; les pennes des ailes d'un gris brun tirant au roux; la queue d'un brun roux; le bec brun; les pieds aussi, mais avec une teinte de couleur de chair; le fond des plumes cendré foncé.

On prétend que les rossignols qui sont nés dans les contrées méridionales ont le plumage plus obscur, et que ceux des contrées septentrionales ont plus de blanc. Les jeunes mâles sont aussi, dit-on, plus blanchâtres que les jeunes femelles; et, en général, la couleur des jeunes est plus variée avant la mue, c'est-à-dire avant la fin de juillet; et elle est si semblable à celle des jeunes rouges-queues, qu'on les distingueroit à peine s'ils n'avoient pas un cri différent (¹); aussi ces deux espèces sont-elles amies (²)

terces. Aldrovande a aussi mangé des ressignois et les a trouvés bens.

- (') Le petit rossignol méle dit ziscra, ciscra, suivant Olina; croi, croi, selon d'autres : chacun a sa manière d'entendre et de rendre ces sons indéterminés, et d'aitleurs fort variables.
- (\*) On dit même qu'elles sonfrattes des alliannes entre elles.

Longueur totals, six pouces un quart; bec, huit lignes, jaune en dedans, ayant une grande ouverture, lea hords de la pièce supérieure échancrés près de la pointe; tarse, un pouce; doigt extérieur uni à celui du milieu par sa base; ongles déliés, le postérieur le plus fort de tons; vol, neuf pouces; queue, trente lignes, composée de douze pennes; dépasse les ailes de seixe lignes.

Tube intestinal, du ventricule à l'anus, sept pouces quatre lignes; esophage, près de deux pouces, se dilatant en une espèce de poche gianduleuse avant son insertion dans le gésier; celui-ci musculeux, il occupoit la partie gauche du bas-ventre, n'étoit point resouvert par les intestins, mais seulement par un loue du foie; deux très petits cacum; une vésicule du fiel; le bout de la langue garni de filets et comme tronqué, ce qui n'étoit pas ignoré des anciens (1), et peut avoir donné lien à la fable de Philomèle, qui eut la langue coupée.

#### Variétés du Rossignol.

ı.

#### LE GRAND ROSSIGNOL.

Il est certain qu'il y a variété de grandeur dans cette espèce : mais il y a beaucoup d'incertitudes et de contrariétés dans les opinions des naturalistes sur les endroits où se trouvent les grands rossignois ; c'est dans les plaines et au bord des eaux, selon Schwenckfeld, qui assigne aux petits les coteaux agréables : c'est dans les forêts, selon Aldrovande; selon d'autres, au contraire, ceux qui habitent les forêts sèches et n'ont que la pluie et les gouttes de rosée pour se déseltérer, sont les plus petits, ce qui est vraisemblable. En Anjou, il est une race de rossignols beaucoup plus gros que les autres, laquelle se tient et niche dans les charmilles : les petits se plaisent sur les bords des ruisseaux et des étangs. M. Frisch parle aussi d'une race un peu plus grande que la commune, làquelle chante plus la nuit et même d'une manière un peu différente. Enfin l'auteur du Traité du rossignol admet trois races de rossignols : il place les plus grande, les plus robustes, les mieux chantants, dans les buissons à portée des eaux, les moyens dans les plaines, et les plus petits de tous sur les montagnes. Il résulte de tout cela qu'il existe une race, ou, si l'on veut,

(i) Proprium luscinist et atrisspelle ut summe lingue acumine careant. (Arist., Mist. enimal., lib. Phycap. 15.) Au reste, il faut remarquer que, suivant les Grees, qui sont ici les auteurs originaux, ce fut Progné qui fat métamorphosée en rossignol, et Philomèle, sa sœur, en hirondelle; ce sont les écrivains latins qui ont change ou broujelle les noms, et leur crieur a passé en force de loi.

des races de grands rossignols, mais qui ne sont point attachées à une demeure bien fixe. Le grand rossignol est le plus commun en Silésie; il a le plus mage cendré avec un mélange de roux, et il passe pour chanter mieux que le petit.

II.

#### LE ROSSIGNOL BLANC.

Cette varié é étoit fort rare à Rome : Pline rapporte qu'on en sit présent à Agrippine, femme de l'empereur Claude, et que l'individu qui lui fut offert coûta six mille sesterces, que Budé évalue à quinze mille écus de notre monnoie, sur le pied où elle étoit de son temps, et qui s'évalueroit aujourd'hui à une somme numéraire presque double : cependant Aldrovande prétend qu'il y a erreur dans les chiffres, et que la somme doit être encore plus grande. Cet auteur a vu un rossignol blanc; mais il n'entre dans aucun détail. M. le marquis d'Argens en a actuellement un de cette couleur, qui est de la plus grande taille, quoique jeune, et dont le chant est déjà formé, mais moins fort que celui des vieux. « Il a , dit M. le marquis d'Argens, la tête et le cou du plus beau blanc, les ailes et la queue de même; sur le milieu du dos, ses plumes sont d'un brun fort clair et mélées de petites plumes blanches...... celles qui sont sous le ventre sont d'un gris blanc. Ce nouveau venu paroit causer une jalousie étonnante à un vieux rossignol que j'ai depuis quelque temps. »

# OISEAU ÉTRANGER OUI A RAPTORT AU ROSSIGNOL.

#### LE FOUDI-JALA.

Motacilla Madagascariensis. Gmel.

Ce rossignol, qui se trouve à Madagascar, est de la taille du nôtre, et lui ressemble à beaucoup d'égards: seulement il a les jambes et les alles plus courtes, et il en diffère aussi par les couleurs du plumage: il a la tête rousse avec une tache brune de chaque côté, la gorge blanche, la poitrine d'un roux clair, le ventre d'un brun teinté de roux et d'olive; tout le dessus du corps, compris ce qui paroît des pennes de la queue et des ailes, d'un brun olivâtre; le bet et les pieds d'un brun foncé. M. Brisson, à qui l'on doit la connoissance de cette espèce, ne dit point si elle chante, à moins qu'il n'ait cru l'avoir dit assez en lui donnant le nom de rossignol.

Longueur totale, six pouces cinq lignes; bec, neuf lignes; tarse, neuf lignes et demie; vol, huit pouces et demi; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes, un peu étagée; dépasse les ailes d'environ vingt lignes.

#### LA FAUVETTE (1).

PREMIÈRE ESPÈCE.

Motacilla hortensis. GMEL.

Le triste hiver, saison de mort, est le temps du sommeil ou plutôt de la torpeur de la nature : les insectes sans vie, les reptiles sans mouvement, les végétaux sans verdure et sans accroissement, tous les habitants de l'air détruits ou rélégués, ceux des eaux renfermés dans des prisons de glace, et la plupart des animaux terrestres confinés dans les cavernes, les antres et les terriers; tout nous présente les images de la langueur et de la dépopulation. Mais le retour des oiseaux au printemps est le premier signal et la douce annonce du réveil de la nature vivante; et les feuillages renaissants, et les bocages revêtus de leur nouvelle parure, sembleroient moins frais et moins touchants sans les nouveaux hôtes qui viennent les animer et y chanter l'amour.

De ces hôtes des bois, les fauvettes sont les plus nombreuses, comme les plus aimables : vives, agiles, légères, et sans cesse remuées, tous leurs mouvements ont l'air du sentiment; tous leurs accents, le ton de la joie, et tous leurs jeux, l'intérêt de l'amour. Ces jolis oiseaux arrivent au moment où les arbres développent leurs feuilles et commencent à laisser épanouir leurs fleurs; ils se dispersent dans toute l'étendue de nos campagnes : les uns viennent habiter nos jardins, d'autres préfèrent les avenues et les bosquets; plusieurs espèces s'enfoncent dans les grands bois, et quelques unes se cachent au milieu des roseaux. Ainsi les fauvettes remplissent tous les lieux de la terre, et les animent par les mouvements et les accents de leur tendre gaieté.

A ce mérite des grâces naturelles nous voudrions réunir celui de la beauté; mais en leur donnant tant de qualités aimables, la nature semble avoir oublié de parer leur plumage. Il est obscur et terne : excepté deux ou trois espèces qui sont légèrement tachetées, toutes les autres n'ont que des teintes plus ou moins sombres de blanchâtre, de gris et de roussâtre.

La première espèce, ou la fauvette proprement

(') Dans le Bolonois, on l'appelle scatarello, suivant Aldrovande; colombauds en Provence, et petty chaps dans la province d'York en Angleterre. dite (n° 579, fig. 1), est de la grandeur du ressignol. Tout le manteau, qui dans le rossignol et roux-brun, est gris-brun dans cette fauvette, qui de plus est légèrement teinte de gris roussaire à la frange des couvertures des ailes et le long des barbes de leurs petites pennes; les grandes sont d'un cendré noirâtre, ainsi que les pennes de la queve, dont les deux les plus extérieures sont blanches du côté extérieur, et des deux côtés à la pointe : sur l'œil, depuis le bec, s'étend une petite ligne blan che en forme de sourcil, et l'on voit une tacle noirâtre sous l'œil et un peu en arrière; cette tache confine au blanc de la gorge, qui se teint de roussitre sur les côtés, et plus fortement sous le ventre.

Cette fauvette est la plus grande de toutes, excepté celle des Alpes, dont nous parlerons dans la suite. Sa longueur totale est de six pouces; son vol de huit pouces dix lignes; son bec, de la pointe aux angles, a huit lignes et demie; sa queue, deux pouces six lignes; son pied, dix lignes.

Elle habite avec d'autres espèces de fauvettes plus petites dans les jardins, les bocages et les champs semés de légumes, comme fèves ou pois; toutes se posent sur la ramée qui soutient ces légumes; elles s'y jouent, y placent leur nid, sortent et rentrent sans cesse, jusqu'à ce que le temps de la récolte, voisin de celui de leur départ, vienne les chasser de cet asile ou plutôt de ce domicile d'amour.

C'est un petit spectacle de les voir s'égayer, s'egacer et se poursuivre; leurs attaques sont légères, et ces combats innocents se terminent toujours par quelques chansons. La fauvette fut l'emblème des amours volages, comme la tourterelle de l'amour fidèle: cependant la fauvette, vive et gaie, n'en est ni moins aimante, ni moins fidèlement attachée, et la tourterelle triste et plaintive n'en est que plus scandaleusement libertine (4). Le mâle de la fauvette prodigue à sa femelle mille petits soins pendant qu'elle couve; il partage sa sollicitude pour les petits qui viennent d'éclore, et ne la quitte pas même après l'éducation de la famille; son amour semble durer encore après ses désirs satisfaits.

Le nid est composé d'herbes sèches, de brins de chanvre et d'un peu de crin en dedans; il contient ordinairement cinq œufs, que la mère abandonne lorsqu'on les a touchés, tant cette approche d'un ennemi lui paroit d'un mauvais augure pour sa future famille. Il n'est pas possible non plus de lui faire adopter des œufs d'un autre oiseau : elle les reconnoît, sait s'en défaire et les rejeter. « J'ai fait couver à plusieurs petits oiseaux des œufs étrangers, dit M. le vicomte de Querhoen, des œufs de mésange aux roitelets, des œufs de linotte à un rouge-

<sup>(&#</sup>x27;) Voyez l'article de la Tourterelle, page 242 de ce volume.

gorge; je n'ai jamais pu réussir à les faire couver par des fauvettes : elles ont toujours rompu les œufs; et lorsque j'y ai substitué d'autres petits, elles les ont tués aussitôt. » Par quel charme donc, s'il en faut croire la multitude des oiseleurs, et même des observateurs, se peut-il faire que la fauvette couve l'œuf que le coucou dépose dans son nid, après avoir dévoré les siens, qu'elle se charge avec affection de cet ennemi qui vient de lui naître, et qu'elle traite comme sien ce hideux petit étranger? Au reste, c'est dans le nid de la fauvette babillarde que le coucou, dit-on, dépose le plus souvent son œuf; et dans cette espèce le naturel pourroit être différent. Celle-ci est d'un caractère craintif; elle fuit devant des piseaux tout aussi foibles qu'elle, et fuit encore plus vite et avec plus de raison devant la pie-grièche, sa redoutable ennemie: mais, l'instant du péril passé, tout est oublié; et le moment d'après, notre fauvette reprend sa gaieté, ses mouvements et son chant. C'est des rameaux les plus touffus qu'elle le fait entendre; elle s'y tient ordinairement couverte, ne se montre que par instants au bord des baissons, et rentre vite à l'intérieur, surtout pendant la chaleur du jour. Le matin, on la voit recneillir la rosée, et, après ces courtes pluies qui tombent dans les jours d'été, courir sur les feuilles mouillées et se baigner dans les gouttes qu'elle secoue du feuillage.

Au reste, presque toutes les fauvettes partent en même temps, au milieu de l'automne, et à peine en voit-on encore quelques unes en octobre : leur départ est fait avant que les premiers froids viennent détruire les insectes et flétrir les petits fruits dont elles vivent; car non seulement on les voit chasser aux mouches, aux moucherons, et chercher les vérmisseaux, mais encore manger des baies de lierre, de mézéréon et de ronces; elles engraissent même beaucoup dans la saison de la maturité des graines du sureau, de l'hièble et du troène.

Dans cet oiseau, le bec est très légèrement échancré vers la pointe; la langue est effrangée par le bout et paroit fourchue; le dedans du bec, noir vers le bout, est jaune dans le fond; le gésier est musculeux et précédé d'une dilatation de l'œsophage; les intestins sont longs de sept pouces et demi; communément on ne trouve point de vésicule de tiel, mais deux petits cœcum; le doigt extérieur est uni à celui du milieu par la première phalange. et l'ongle postérieur est le plus fort de tous. Les testicules, dans un mâle pris le 18 juin, avoient cinq lignes au grand diamètre, quatre dans le petit. Dans une femelle ouverte le 4 du même mois, l'oviductus, très dilaté, rensermoit un œuf, et la grappe / froit les rudiments de plusieurs autres d'inégale grosseur.

Dans nos provinces méridionales et en Italie, on |

nomme assez indistinctement bec-figues la plupart des espèces de fauvettes; méprise à laquelle les nomenclateurs avec leur nom générique (ficedula) n'ont pas peu contribué. Aldrovande n'a donné les espèces de ce genre que d'une manière incomplète et confuse; il semble ne l'avoir pas assez counu. Frisch remarque que le genre des fauvettes est en esset un des moins éclaircis et des moins déterminés dans toute l'ornithologie. Nous avons tâché d'y porter quelques lumières en suivant l'ordre de la nature. Toutes nos descriptions, excepté celle d'une seule espèce, ont été faites sur l'objet même, et c'est tant sur nos propres observations que sur des faits donnés par d'excellents observateurs que nous avons représenté les différences, les ressemblances, et toutes les habitudes naturelles de ces petits oiseaux.

# LA PASSERINETTE(1), OU PETITE FAUVETTE.

SECONDE ESPÈCE.

#### Motacilla Passerina. GMEL.

Nous adoptons pour cet oiseau le nom de passerinette qu'il porte en Provence; c'est une petite fauvette qui diffère de la grande, non seulement par la taille, mais aussi par la couleur du plumage et par son refrain monotone, tip, tip, qu'elle fait entendre à tout moment en sautillant dans les buissons. après de courtes reprises d'une même phrase de chant. Un gris blanc fort doux couvre tout le devant et le dessous du corps, en se chargeant sur les côtés d'une teinte brune très claire; du gris cendré égal et monotone occupe tout le dessus, en se chargeant un peu et tirant au noirâtre dans les grandes pennes des ailes et de la queue; un petit trait blanchâtre, en forme de sourcil, lui passe sur l'œil. Sa longueur est de cinq pouces trois lignes; son vol d'environ huit pouces.

La passerinette (nº 579, fig. 2) fait son nid près de terre sur les arbustes : nous avons vu un de ces nids sur un groseiller dans un jardin; il étoit fait en demi-coupe, composé d'herbes sèches, assez grossières en dehors, plus fines en dedans et mieux tissues; il contenoit quatre œufs, fond blanc sale avec des taches vertes et verdâtres répandues en plus grand nombre vers le gros bout. Cet oiseau a l'iris

(1) Dans le Bolonois, cette fauvette s'appelle chivin; dans le pays de Génes, borin, suivant Aldrovande et Willughhy, qui le répète d'après lui; aux environs de Marseille, becafigulo; et apparemment de même dans les autres endroits où la fauvette est appelée becafico.

des yeux d'un brun marron, et l'on voit une très petite échancrure près de la pointe du demi-bec supérieur; l'ongle postérieur est le plus fort de tous; les pleds sont de couleur plombée; le tube intestinal, du gésier à l'anus, a sept pouces, et deux pouces du gésier au pharynx; le gésier est musculeux et précédé d'une dilatation de l'œsophage; on n'a point trouvé de vésicule du fiel, ni de cœcum, dans l'individu observé, qui étoit femelle; la grappe de l'ovaire portoit des œufs d'inégale grosseur.

# LA FAUVETTE A TÊTE NOIRE(1).

TROISIBME ESPECE.

Motacilla atricapilla. GMEL.

Aristote, en parcourant les divers changements que la révolution des saisons apporte à la nature des oiseaux, comme plus immédiatement soumis à l'empire de l'air, dit que le bec-figue se change dans l'automne en fauvette à tête noire. Cette prétendue métamorphose, qui a fort exercé les naturalistes, a été regardée des uns comme merveilleuse, et rejetée des autres comme incroyable : cependant elle n'est ni l'un ni l'autre, et nous paroît très simple. Les petits de la fauvette dont nous parlons ici sont pendant tout l'été très semblables par le plumage au bec-figue; ce n'est qu'à la première mue qu'ils prenneut leurs couleurs, et c'est alors que ces prétendus bec-figues se changent en fauvettes à tête noire. Cette même interprétation est celle du passage où Pline parle de ce changement.

Aldrovande, Jonston et Frisch, après avoir décrit la fauvette à tête noire, paroissent faire une seconde espèce de la fauvette à tête brune : cependant celleci n'est que la femelle de l'autre, et il n'y a d'autres différences entre le mâle et la femelle que dans cette couleur de la tête, noire dans le premier et brune dans la seconde. En effet, une calotte noire convre, dans le mâle, le derrière de la tête et le sommet, jusque sur les yeux; au-dessous et alentour du cou. est un gris ardoisé plus clair à la gorge, et qui s'éteint sur la poitrine dans du blanc ombré de noirâtre vers les flancs; le dos est d'un gris brun, plus clairaux barbes extérieures des pennes, plus foncé sur les inférieures et lavé d'une foible teinte olivatre. L'oiseau a de longueur cinq pouces cinq lignes; huit pouces et demi de vol.

La fauvette à tête noire ( n° 580 ) est de toutes les fauvettes celle qui a le chant le plus agréable et le

(1) En italien, capinera, capenegre; en allemend, qrass-muckl, grass-spatz; en anglois, black-cap. La femelle est compue en Provence some le nom de teste rousso.

plus continn: il tient un peu de celui du rossignoi, et l'on en jouit blen plus long-temps; car, plusieurs semaines après que ce chantre du printemps s'est tu, l'on entend les bois résonner partout du chant de ces fauvettes; leur voix est facile, pure et légère, et leur chant s'exprime par une suite de modulations peu étendues, mais agréables, flexibles et nuancies. Ce chant semble tenir de la fraicheur des lieux où il se fait entendre: il en peint la tranquillité, il en exprime même le bonheur; car les cœurs sensibles n'entendent pas sans une douce émotion les accents inspirés par la nature aux êtres qu'elle rend heureux.

Le mâle a pour sa femelle les plus tendres soins: non seulement il lui apporte sur le nid des mouches, des vers et des fourmis, mais il la soulage de l'incommodité de sa situation; il couve alternativement avec elle. Le nid est placé près de terre, dans un tailis soigneusement caché, et contient quatre en cisq œufs fond verdâtre avec des taches d'un brun léger. Les petits grandissent en peu de jours; et pour pes qu'ils aient de plumes, ils sautent du nid dès qu'en les approche, et l'abandonnent. Cette fauvette ne fait communément qu'une ponte dans nos provinces: Olina dit qu'elle en fait deux en Italie, et il en deit être ainsi de plusieurs espèces d'oiseaux dans un cimat plus chaud, et où la saison des amours est plus longue.

A son arrivée au printemps, lorsque les insectes manquent par quelque retour du froid, la fauvete à tête noire trouve une ressource dens les baies de quelques arbustes, comme du lauréole et du lierre. En automne, elle mange aussi les petits fruits de la bourdaine et ceux du cormier des chasseurs. Dans cette saison, elle va souvent boire, et on la prend aux fontaines sur la fin d'août: elle est alors très grasse et d'un goût délicat.

On l'élève aussi en cage; et de tous les oiseans qu'on peut mettre en volière, dit Olina, cette favette est un des plus aimables. L'affection qu'elle marque pour son maître est touchante; elle a pour l'accueillir un accent particulier, une veix plus affectueuse; à son apprache, elle s'élance vers lui contre les mailles de sa cage, comme pour s'efforcer de rempre cet obstacle et de le joindre; et par un continuel battement d'ailes accompagné de petits cris, elle semble exprimer l'empressement et la reconnoissance.

Les petits élovés en cage, s'ils sont à portée d'entendre le ressignol, perfectionnent leur chant, et le disputent à leur maître. Dans la suison du départ, qui est à la fin de septembre, tous ces prisonniers s'agitent dans le cage, surtous pendant la nuit et su clair de la lune, comme s'ils savoient qu'ils ont un voyage à faire; et ce désir de changer de lion ent si profond et si vis, qu'ils périment stors en grand nombre du regret de ne pouvoir le satisfaire. Cet oiseau se trouve communément en Italie, en France, en Allemagne et jusqu'en Suède : cependant on prétend qu'il est assez rare en Angleterre.

Aldrovande nous parle d'une variété dans cette espice, qu'il appelle fauvette variéte, sans nous dire si cette variété n'est qu'individuelle, ou si c'est une race particulière. M. Brisson, qui la donne sous le nom de fauvette noire et blanche, n'en dit pas davantage; et il paroît que la fauvette à dos noir de Frisch n'est encore que cette même variété de la fauvette à tête noire.

La petite colombaude des Provençaux est une autre variété de cette même fauvette; elle est seulement un peu plus grande, et a tout le dessus du corps d'une couleur plus foncée et presque noirâtre, la gorge blanche et les côtés gris; elle est leste et très agile; elle aime les ombrages et les bois les plus touffus, et se délecte à la rosée, qu'elle reçoit avidement.

Dans une fauvette à tête noire, femelle, ouverte le 4 juin, l'ovaire se trouva garni d'œufs de différentes grosseurs; le tube intestinal, de l'anus au gésier, étoit long de sept pouces un quart; il y avoit deux cœum bien marqués, de deux lignes de long: le gésier musculeux étoit long de cinq lignes; la langue effilée et fourchue par le bout; le bec supérieur tant soit peu échancré; le doigt extérieur uni à celui du milieu par sa première phalange; l'ongle postérieur le plus fort de 'sus.

Dans un mâle, ouvert le 10 juin, les testicules avoient quatre lignes de longueur et trois de large; la trachée-artère avoit un nœud renslé à l'endroit de la bifurcation; et l'œsophage, long d'environ deux pouces, formoit une poche avant son insertion dans le gésier.

## LA GRISETTE (1), OU LA FAUVETTE GRISE;

EN PROVENCE, PASSERINE.

QUATRIÈME ESPÈCE.

Motacilla sylvia. Guel.

Aldrovande parle de cette fauvette grise sous le nom de stoparola, que lui donnent les aiseleurs bolonois; apparemment, dit ce naturaliste, parce qu'elle fréquente les buissons et les halliers, où elle fait son nid.

Nous avons vu l'un de ces nids sur un prunelier, à trois pieds de terre : il est en forme de coupe, et composé de mousse des prés entrelacés de quelques

(') Les oiseleurs bolonois la nomment stoparala, suivant Aldrovanda; les Provençaux, passorins. Lrins d'herbes sèches; quelquefois îl est entièrement tissu de ces brins d'herbes plus fiues en dedans, plus grossières en dehors. Ce nid contenoit cinq œuss fond gris-verdâtre, semés de taches roussâtres et brunes, plus fréquentes au gros bout.

La mère fut prise avec les petits: elle avoit l'iris couleur de marron; les bords du bec supérieur légèrement échancrés à la pointe; les deux paupières garnies de cils blancs; la langue effrangée par le bout: le tube intestinal, du gésier à l'anus, étoit de six pouces de longueur; il y avoit deux cœcum longs de deux lignes, adhérents à l'intestin; de l'œsophage au gésier la distance étoit de deux pouces, et le premier, avant son insertion, formoit une dilatation: la grappe de l'ovaire étoit garnie d'œufs d'inégale grosseur.

Dans un mâle ouvert au milieu du mois de mai, les vicères se trouvèrent à très peu près les mêmes; des deux testicules, le droit étoit plus gros que le gauche, et avoit dans son grand diamètre quatre lignes, et deux lignes trois quarts dans le petit. On observa le gésier musculeux, dont les deux membranes se dédoublent: il contenoit quelques débris d'insectes, et point de graviers. L'iris étoit mordoré clair, dans un autre il parut orangé; ce qui montre que cette partie est sujette à varier en couleurs, et ne peut point fournir un caractère spécifique.

Aldrovande remarque que l'œil de la grisette, (nº 579, fig. 5) est petit, mais qu'il est vif et gai Le dos et le sommet de la tête sont gris-cendré; les tempes, dessus et derrière l'œil, marquées d'une tache plus noirâtre; la gorge est blanche jusque sous l'œil; la poitrine et l'estomac sont blanchâtres, lavés d'une teinte de roussatre clair, comme vineuse. Cette fauvette est un peu plus grosse que le bec-figue; sa longueur totale est de cinq pouces sept lignes; elle a huit pouces de vol. On l'appelle passerine en Provence, et sous cet autre ciel elle a d'autres habitudes et d'autres mœurs : elle aime à se reposer sur le siguier et l'olivier, se nourrit de leurs fruits, et sa chair devient très délicate. Son petit cri semble répéter les deux dernières syllabes de son nom de passerine.

M. Guys nous a envoyé de Provence une petite espèce de fauvette, sous le nom de bouscarle, gravée dans les planches enluminées (n° 655, fig. 2). L'espèce avec laquelle la bouscarle nous paroît avoir plus de rapport, tant par la forme du bec que par la grandeur, est la grisette; cependant la bouscarle en diffère par le ton de couleur, qui est plutôt fauyo et brun que gris

### LA FAUVETTE BABILLARDE.

CINQUIÈME ESPÈCE.

Motacilla curruca. GNEL.

Cette fauvette (nº 580, fig. 5) est celle que l'on entend le plus souvent et presque incessamment au printemps: on la voit aussi s'élever fréquemment d'un petit vol droit au-dessus des haies, pirouetter en l'air, et retomber en chantant une petite reprise de ramage fort vif, fort gai, toujours le même, et qu'elle répète à tout moment; ce qui lui a fait donner le nom de babillarde; outre ce refrain qu'elle chante le plus souvent en l'air, elle à une autre sorte d'accent ou de sissement fort grave, bjie, bjie, qu'elle sait entendre de l'épaisseur des buissons, et qu'on n'imagineroit pas sortir d'un oiseau si petit. Ses mouvements sont aussi vifs, aussi fréquents que son babil est continu; c'est la plus remuante et la plus leste des faurettes. On la voit sans cesse s'agiter, voler, sortir, rentrer, parcourir les buissons, sans jamais pouvoir la saisir dans un instant de repos. Elle niche dans les baies, le long des grands chemins, dans les endroits fourrés, près de terre, et sur les touffes mêmes des herbes engagées dans le pied des buissons; ses œuss sont verdâtres, pointillés de brun.

Suivant Belon, les Grecs modernes appellent cette fauvette potamida (oiscau du bord des rivières ou des ruisseaux); c'est sous ce nom qu'il l'a reconnue en Crète; comme si, dans un climat plus chaud, elle affectoit davantage de rechercher la proximité des eaux, que dans nos contrées tempérées, où elle trouve plus aisément de la fraicheur. Les insectes que l'humidité échauffée fait éclore font sa principale nourriture. Son nom dans Aristote (') désigne un oiseau qui cherche sans cesse les vermisseaux; cependant on voit rarement cette fauvette à terre, et ces vermisseaux qui font sa pâture sont les chenilles qu'elle trouve sur les arbustes et les buissons.

Belon, qui l'appelle d'abord fauvette brune, lui donne ensuite le surnom de plombée, qui représente beaucoup mieux la vraie teinte de son plumage. Elle a le sommet de la tête cendré, tout le manteau cendré-brun, le devant du corps blanc lavé de roussâtre; les pennes de l'aile brunes, leur bord intérieur blanchâtre; l'extérieur des grandes pennes est cendré, et celui des moyennes est gris-roussâtre; les douze plumes de la queue sont brunes, bordées de gris, excepté les deux plus extérieures, qui sont blanches en dehors comme dans la fauvette com-

(') Trolais, que Gaza traduit curruca; nom que les naturalistes ont appliqué à cette fauvette. Ypolais, quod verminibus pascatur. (Schwenckfeld.)

mune; le bec et les pieds sont d'un gris plombé. Elle a cinq pouces de longueur, et six pouces et demi de vol; sa grosseur est celle de la griscite, et en tout elle lui ressemble beaucoup.

C'est à cette espèce qu'on doit rapporter non seulement le bec-figue de chancre d'Olina, tel qu'il dit être si fréquent dans les chènevières de la Lombardie, mais encore la canevarola d'Aldrovande et la fauvette titling de Turner (1). Au reste, cette fauvette se prive aisément; comme elle habite autour de nous dans nos prés, nos bosquets, nos jardies, elle est déjà familière à demi. Si l'on veut l'étere en cage, ce que l'on fait quelquefois pour la gaiesé de son chant, il faut, dit Olina, attendre à l'enlever du nid qu'elle ait poussé ses plumes, et lui donner une baignoire dans sa cage; car elle meurt dans le temps de la mue, si elle n'a pas la facilité de x baigner: avec cette précaution et les soins nécessaires, on pourra la garder huit ou dix ans en cage.

## LA ROUSSETTE, OU FAUVETTE DES BOIS.

SIXIÈME ESPÈCE.

Motacilla Scanobanus. Gmel.

Si Belon ne distinguoit pas aussi expressément qu'il le fait la roussette ou fauvette des bois, de son mouchet, que nous verrons être la fauvette d'hiver, nous aurions regardé ces deux oiseaux comme le même, et nous n'en eussions fait qu'une espèce: nous ne savons pas encore si elles sont différentes: car les ressemblances paroissent si grandes, et les différences si petites, que nous réunirions ces deux oiseaux, si Belon, qui les a peut-être mieux oiservés que nous, ne les avoit pas séparés d'espèce et de nom.

Comme toutes les fauvettes, celle-ci est toujours gaie, alerte, vive, et fait souvent entendre un pelle cri : elle a de plus un chant qui, quoique montone, n'est point désagréable; elle le perfections clorsqu'elle est à portée d'entendre des modulations plus variées et plus brillantes. Ses migrations semblent se borner à nos provinces méridionales; elle y paroit l'hiver, et chante dans cette saison : au printemps, elle revient dans nos bois, préfère les taillis et y construit son nid de mousse verte et de laine; elle pond quatre ou cinq œufs d'un bleu céleste.

Ses petits sont aisés à élever et à nourrir, et l'on en prend volontiers la peine pour le plaisir que

(1) Aldrovande remarque que la canevarola ressemble entièrement à la feurette titling de Turner, donne leur familiarité, leur petit ramage et leur gaieté Cesoiseaux ne laissent pas d'être courageux. « Ceux que j'élevois, dit M. de Querhoen, se faisoient redouter de beaucoup d'oiseaux aussi gros qu'eux. Au mois d'avril je donnai la liberté à tous mes petits prisonniers, les roussettes furent les dernières à en profiter. Comme elles alloient souvent faire de petites promenades, les sauvages de la même espèce les poursuivoient; mais elles se réfugioient sur la tablette de ma fenêtre, où elles tenoient bon; elles hérissoient leurs plumes; chaque parti fredonnoit une petite chanson et becquetoit la planche à la manière des coqs, et le combat s'engageoit alors avec vivacité. »

Cette fauvette est la seule que nous n'ayons pu décrire d'après nature; la description qu'on nous donne du plumage nous confirme dans la pensée que cette espèce est au moins très voisine de celle de la fauvette d'hiver, si ce n'est pas précisément la même : celle-ci a la tête, le dessus du cou, la poitrine, le dos et le croupion, variés de brun et de roux, chaque plume étant dans son milieu de la première couleur, et bordée de la seconde; les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes et de la queue, variées de même et des mêmes couleurs; la gorge, la partie inférieure du cou, le ventre et les côtés roussâtres; les pennes des ailes brunes, bordées de roux; celles de la queue tout-àfait brunes. Elle est de la grandeur de la fauvette, première espèce. La robe des fauvettes est généralement terne et obscure ; celle de la roussette ou fauvette des bois est une des plus variées, et Belon peint avec expression l'agrément de son plumage. Il remarque en même temps que cet oiseau n'est guère connu que des oiseleurs et des paysans voisins des bois, et qu'on le prend dans les chaleurs, lorsqu'il va boire aux mares.

## LA FAUVETTE DE ROSEAUX (1).

SEPTIÈME ESPÈCE.

Motacilla salicaria. GMEL.

La fauvette de roseaux chante dans les nuits chaudes du printemps comme le rossignol; ce qui la fait donner par quelques uns le nom de rossignol des saules ou des osiers. Elle fait son nid dans les roseaux, dans les buissons, au milieu des marécages, et dans les taillis au bord des eaux. Nous avons vu un de ces nids sur les branches basses d'une charmille près de terre : il est composé de

(') En allemand, weiderich; en anglois, sedge-bird, oiseau de sauge, suivant Albin.

paille et de brins d'herbes sèches, d'un peu de crin en dedans; il est construit avec plus d'art que celui des autres fauvettes : on y trouve ordinairement cinq œufs, blanc sale, marbrés de brun, plus foncé et plus étendu vers le gros bout.

Les petits, quoique fort jeunes et sans plumes, quittent le nid quand on y touche, et même quand on l'approche de trop près : cette habitude, qui est propre aux petits de toute la famille des fauvettes, et même à cette espèce qui niche au milieu des eaux, semble être un caractère distinctif du naturel de ces oiseaux.

On voit, pendant tout l'été, cette fauvette s'élancer du milieu des roscaux pour saisir au vol les demoiselles et autres insectes qui voltigent sur les eaux: elle ne cesse en même temps de faire enten dre son ramage (1); et pour dominer seule dans un petit canton, elle en chasse les autres oiseaux, et demeure maîtresse dans son domicile, qu'elle ne quitte qu'au mois de septembre pour partir avec sa famille.

Elle est de la grandeur de la fauvette à tête noire, ayant cinq pouces quatre lignes de longueur, et huit pouces huit lignes de vol : son bec est long de sept lignes et demi, les pieds de neuf; sa queue de deux pouces : l'aile pliée s'étend un peu au-delà du milicu de la queue. Elle a tout le dessus du corps d'un gris roussâtre clair, tirant un peu à l'olivâtre près du croupion; les pennes des ailes plus brunes que celles de la queue; les couvertures inférieures des ailes sont d'un jaune clair; la gorge et tout le devant du corps jaunêtre, sur un fond blanchâtre, altéré, sur les côtés et vers la queue, de teintes brunes.

Il n'y a nulle apparence que la petronella de Schwenckseld, oiseau qui niche sous les rochers et à plate-terre, qu'on ne voit que dans les endroits escarpés des montagnes, qui remue incessamment la queue, comme la lavandière, soit notre fauvette de roseaux: et nous ne voyons pas sur quoi M. Brisson a pu l'y rapporter; car, suivant le plumage même que lui donne Schwenckseld, ce seroit plutôt une sorte de rossignol de muraille ou de queue rouge.

Si l'oiseau de sauge (sedge-bird) d'Albin est aussi la fauvette de roseaux, la figure qu'il en donne est bien mauvaise, et toutes les couleurs en sont fausses. Ce n'est point peindre, c'est masquer la nature que de la charger d'images infidèles. La figure donnée dans Aldrovande, et empruntée de Gesner, sous

(1) « C'est un oiseau très babillard; en Brie, où on » l'appelle effarvatte, on dit en proverbe: babiller » comme une effarvatte. » (Note communiquée par M. Hébert.)

Mais nous devons observer que la véritable effarratte est cet oiseau que nous avons indiqué, page 313 de ce volume, sous ce même nom, et sous celui de petits rousserolle.

le nom de salicaria, perte un bes de heaucoup trop gros, et qui ne peut appartenir au genre des fauvettes; et si l'oiseau de la page 735 (avis consimilia atoparola et magnamina) est la fauvette de roseaux, comme le dit M. Brisson, et comme on peut le croire, il est très difficile d'imaginer que la sali caria de la page 757 soit le même. Tel est l'embarras de démêler dans Aldrovande les espèces qu'il a voulu rapporter à un genre qu'il paroît n'avoir pas connu par lui-même; et on voit, par l'exemple de ce naturaliste, si estimable d'ailleurs, combien il est dangereux de ne parler que sur des relations souvent fautives, souvent confuses, et qui ne peignent jamais la nature avec la vérité nécessaire pour la re-eannoître et la juger.

#### LA PETITE FAUVETTE ROUSSE.

HUITIÈME ESPÈCE.

## Motacilla rufa. Gnel.

Belon dit avoir pris beaucoup de peine à trouver à la petite fauvette rousse une appellation antique, et il finit par se tromper en lui appliquant celle de troglodyle; il semble même s'en apercevoir quand il rapporte sa fauvette rousse au troglodyte indiqué par Aétius et Paul Éginète: car il observe que leur texte s'applique bien micux au roitelet brun qu'à la fauvette rousse; et ce roitelet est en effet le véritable troglodyte, auquel nous rendrons à son article ce nom qui lui appartient de tout temps.

La fauvette rousse (n° 581, fig. 1) n'est donc point ce troglodyte : cette dénomination ne peut convenir qu'à un oiseau qui fréquente les cavernes, les trous des rochers et des murs; habitude qui n'est celle d'aucune fauvette, et que néanmoins Belon leur suppose, entraîné par son idée et par la prévention d'une fausse étymologie du nom de fauvette à faveis (1).

Celle-ci fait communément cinq petits; mais ils deviennent souvent la proie des oiseaux ennemis, surtout des pies-grièches. Les œufs de cette fauvette sont fond blanc verdâtre, et portent deux sortes de taches: les unes peu apparentes et presque effacées, répandues également sur la surface; les autres plus foncées et tranchant sur le fond, plus fréquentes au gros bout. « C'est une chose infaillible, dit Belon,

(') « Car la fauvette prend ce nom de ce qu'elle entre » dedans les fossettes et creux des murallies, retenant » le même nom en françois que les Latins ont pris des » Grecs. » (Belon.)

Le nom de fauvette vient de leur couleur fauve, qui est ceile de la plupart de ces oiseaux, et cette étymologie, que Belon rejette, est la véritable, dit Ménage. qu'elle fait son nid dedans qualque herbe ou buisson par les jardins, comme sur une cigué ou autre semblable, ou bien derrière quelque muraille de jardin ez ville ou village. » Le dedans est garni de eria de cheval : mais le nid dont parle Belon avoit le fond percé à claire-voie; sur quoi il attribue une intention à l'oiseau, tandis que ce n'étoit apparemment que par accident que ce nid étoit percé, une semblable disposition ne se rencontrant dans aucun des nids, étant même essentiellement contraire au but de la nidification, qui est de recueillir et de concentrer la chaleur.

Le même naturaliste rencontre mieux, lorsqu'il dit que cette petite fauvette est toute d'une seule couleur, qui est selle de la queue du rossignol : cette comparaison est juste, et nous dispense de faire une description plus longue du plumage de cet eiseau; nous remarquerons seulement qu'il y a un peu de roux tracé dans les grandes couvertures de l'aile, et plus foiblement sur les petites barbes de ses pennes, avec une teinte très lavée et très claire de gris roussatre sur le gris du dos et de la tête, et sur le blanchâtre des flanos. Ce n'est, comme l'on voit, qu'assez improprement que cette fauvette a cié nommée fauvette rousse par le peu de traits de cette couleur dont se peignent assez soiblement quelques parties de son plumage.

Elle n'a que quatre pouces huit lignes de longueur totale; six pouces de lignes de vol : c'est une des plus petites, elle est encore moindre que la grisette; mais Belon semble exagérer sa petitesse quand il dit qu'elle n'est pas plus grosse que le bout du doist.

### LA FAUVETTE TACHETÉR.

NEUVIÈME ESPÈCE.

Motacilla navia. Gmel.

Le plumage des fauvettes est ordinairement uniforme et monotone : oelle-ci se distingue par quelques taches noires sur la poitrine; mais du reste son plumage ressemble à celui des autres. Elle est de la grandeur de la petite fauvette, seconde espèce; elle a cinq pouces quatre lignes de longueur; et les ailes pliées couvrent la moitié de la queue : tout le manteau du sommet de la tête à l'origine de la queue est varié de brun roussâtre, de jaunâtre et de cendré; les pennes de l'aile sont noirâtres, bordées extérieurement de blanc; celles de la queue de même; la poitrine est jaunâtre et marquée de taches noires; la gorge, le devant du cou, le ventre et les côtés, sont blancs.

Cette fauvette (nº 581, fig. 5) est plus commune

en Italie, et apparemment aussi dans nos provinces méridionales, que dans les septentrionales, où on la connoît peu. Suivant Aldrovande, on en voit bon nombre aux environs de Bologne; et le nom qu'il lui donne semble lui supposer l'habitude de suivre les troupeaux dans les prairies et les pâturages.

Elle niche en effet dans les prés, et pose son nid à un pied de terre, sur quelques plantes fortes, comme de fenouil, de myrris, etc.; elle ne sort pas de son nid lorsqu'on en approche, et se laisse prendre dessus plutôt que l'abaudonner, oubliant le soin de sa vie pour celui de sa progéniture : tant est grande la force de cet instinct qui, d'animaux foibles, fugitifs, fait des animaux equrageux, intrépides! tant il est vrai que, dans tous les êtres qui suivent la sage loi de la nature, l'amour patersel est le principe de ce qu'on peut appeler vertus!

## LE TRAINE-BUISSON(1) ou MOUCHET, OU LA FAUVETTE D'HIVER.

DIZIBNE ESPECE

Motacilla modularis. GMBL.

Toutes les fauvettes partent au milleu de l'automne; c'est alors au contraire qu'arrive celle-ci (nº 615, fig. 1): elle passe avec nous toute la mauvaise suison, et c'est à juste titre qu'ou l'a nommée fauvette d'hiver; on l'appelle aussi traine-buisson, passebuse, rossignol d'hiver, dans nos différentes provinces de France; en Italie, paisse sauvage (passara salvatica), et en Angleterre, moineau de Laie (hedge-sparrow). Ces deux derniers noms désignent la ressemblance de son plumage varié de noir, de gris et de brun roux, avec celui du moineau ou plutôt du friquet; ressemblance que Belon trouvoit entière.

En esset, les couleurs de la fauvette d'hiver sant d'un tan beaucoup plus soncé que celles de toutes les autres fauvettes; sur un sond noirâtre, toutes ses pennes et ses plumes sont bordées d'un brun roux; les joues, la gorge, le devant du cou et la poitrine, sont d'un cendré bleuâtre; sur la tempe est une tache roussâtre; le ventre est blanc. Sa grosseur est celle du rouge-gorge; elle a huit pouces de vol. Le mâle disser de la semelle en ce qu'il a plus de roux sur la tête et le cou, et celle-ci plus de cendré.

Ces oiseaux voyagent de compagnie; on les voit

 (i) En anglois, hedge-sparrow, et suivant Charleton, titting; en atlemand braunflechige gras-mücke; en italian, passera saluation. arriver ensemble vers la fin d'octobre et au commencement de novembre; ils s'abattent sur les haies, et vont de buisson en buisson, toujours assez près de terre, et c'est de cette habitude qu'est venu son nom de trains-buisson. C'est un aissau peu défiant et qui se laisse prendre aisément au piége. Il n'est point sauvage; il n'a pas la vivacité des autres fauvettes, et son naturel semble participer du froid et de l'engout dissement de la saison.

Sa voix ordinaire est tremblante; c'est une espèce de frémissement doux, titil-titilit, qu'il répète assez fréquemment; il a de plus un petit ramage, qui, quoique plaintif et peu varié, fait plaisir à entendre dans une saison où tout se tait; c'est ordinairement vers le soir qu'il est plus fréquent et plus soutenu. Au fort de cette saison rigoureuse, le traîne-buisson s'approche de granges et des aires où l'on bat le blé, pour démêler dans les pailles quelques monus grains, C'est apparemment l'origine du nom de gratte-paille qu'on lui donne en Bric. M. Hébert dit avoir trouvé dans son jabot des grains de blé tout entiers : mais son bec menu n'est point fait pour prendre cette nourriture, et la nécessité seule le force de s'en accommoder; dès que le froid se relâche, il continue d'aller dans les hales, cherchant sur les branches les chrysalides et les cadavres des pucerons

Il disparoît au printemps des lieux où on l'a vu l'hiver, soit qu'il s'enfonce alors dans les granda hois et retourne aux montagnes, comme dans celles de la Lorraine, où nous sommes informé qu'il niche, suit qu'il se porte en effet dans d'autres régions, et apparemment dans celles du Nord, d'où il semble venir en automne, et où il est très fréquent on été. En Angleterre, on le trouve alors presque dans chaque buisson, dit Albin; on le voit en Suède; et même il semblerait, à un des pams que lui donne M. Linnæus, qu'il ne s'en éloigne pas l'hiver, et que son plumage, soumis à l'effet des rigueurs du climat, y blanchit dans cette saison; il niche également en Allemagne : mais il est très rare, dans . nos provinces, de trouver le nid de cet giseau; il le pase près de terre au sur la terre même, et le compose de mousse en dehors, de laine et de orin à l'intérieur. Sa ponte est de quatre ou cinq œufs, d'un joli bleu clair uniforme et sans taches. Lorsqu'un chat ou quelque autre animal dangereux approche du nid, la mère, pour lui donner le change par un instinct semblable à celui de la perdrix devant le chien, se jette au-devant et voltige terre à terre jusqu'à se qu'elle l'ait suffisamment éloigné.

Albin dit qu'elle a, en Angleterre, des pețits des le commencement de mai, qu'on les élève aisément, qu'ils ne sont point farouches et deviennent même très familiers, et qu enfin ils se font estimes peut leur ramage, quoique moins gai que celui des autres fauvettes (1).

Leur départ de France au printemps, leur fréquence dans les pays plus septentrionaux dans cette saison est un fait intéressant dans l'histoire de la migration des oiseaux; et c'est la seconde espèce à bec effilé, après l'alouette-pipi, dont il a été parlé à l'article des alouettes, pour qui la température de nos étés semble être trop chaude, et qui ne redoute pas les rigueurs de nos hivers, que fuient néanmoins tous les autres oiseaux de leur genre; et cette habitude est peut-être suffisante pour les en séparer, ou du moins pour les en éloigner à une petite distance.

## LA FAUVETTE DES ALPES.

ONZIÈME ESPÈCE.

Motacilla Alpina. GHEL.

Un trouve sur les Alpes et sur les hautes montagnes du Dauphiné et de l'Auvergne cet oiseau (n° 668, sig. 2) qui est au moins de la taille du proyer, et qui par conséquent surpasse de beaucoup toutes les fauvettes en grandeur; mais il se rapproche de leur genre par tant de caractères, que nous ne devons pas l'en séparer. Il a la gorge fond blanc, tacheté de deux teintes différentes de brun : la poitrine est d'un gris cendré; tout le reste du dessous du corps est varié de gris plus ou moins blanchatre et de roux; les couvertures inférieures de la queue sont marquées de noiraure et de blanc; le dessus de la tête et du cou gris-cendré; le dos est de la même couleur, mais varié de brun; les couvertures supérieures des ailes sont noirâtres, tachetées de blanc à la pointe; les pennes de l'aile sont brunes, bordées extérieurement, les grandes de blanchatre, les moyennes de roussatre; les couvertures supérieures de la queue sont d'un brun bordé de gris verdatre, et, vers le bout, de roussatre; toutes les pennes de la queue sont terminées en dessous par une tache roussatre sur le côté intérieur; le bec a huit lignes de longueur ; il est noiratre dessus , jaune

(') Une fauvette d'hiver, gardée pendant cette saison chez M. Daubenton le jeune, et prise au piége en automne, n'étoit pas plus farouche que si on l'eût prise dans le nid. On l'avoit mise dans une volière remplie de serins, de linottes et de chardonnerets; un serin s'étoit tellement attaché à cette fauvette, qu'il ne la quittoit point: cette préférence parut assez marquée à M. Daubenton pour les tirer de la volière générale, et les mettre à part dans une cage à nicher; mais cette inclination n'étoit apparemment que de l'amitié, non de l'amour, et ne produisit point d'alliance. Il est plus que probable que l'alliance n'eût point produit de génération.

dessous à la base, et n'a point d'échancrure; les pieds sont jaunatres; le tarse est long d'un pouce; l'ongle postérieur est beaucoup plus épais que les autres. La queue est longue de deux pouces et demi: elle est un peu fourchue et dépasse les ailes de pris d'un pouce. La longueur entière de l'oiseau est de sept pouces. La langue est fourchue. L'œsophage a un peu plus de trois pouces; il se dilate en une espèce de poche glanduleuse, avant son insertion dans le gésier, qui est très gros, ayant un pouce de long sur huit lignes de large; il est musculeux. doublé d'une membrane sans adhérence; on y a trouvé des débris d'insectes, diverses petites graines et de très petites pierres. Le lobe gauche da foie, qui recouvre le gésier, est plus petit qu'il n'est ordinairement dans les oiseaux. Il n'y a point de vésicule du fiel, mais deux cœrum d'une ligne et demie chacun. Le tube intestinal a dix à onze pouces de longueur.

Quoique cet oiseau habite les montagnes des Alpes voisines de France et d'Italie, même celles de l'Auvergne et du Dauphiné, aucun auteur n'en a parlé. M. le marquis de Piolenc a envoyé plusieurs individus à M. Guéneau de Montbelliard, qui ont été tués dans son comté de Montbel, le 48 janvier 1778. Ces oiseaux ne s'éloignent des hautes montagnes que quand ils y sont forcés par l'abondance des neiges ; aussi ne les connoît-on guère dans les plaines : ils se tiennent communément à terre où ils courent vite en silant comme la caille et la perdrix, et non en sautillant comme les autres fauvettes; ils se posent aussi sur les pierres, mais rarement sur les arbres : ils vont par petites troupes, et ils ont, pour se rappeler entre eux, un cri semblable à celui de la lavandière. Tant que le froid n'est pas bien fort, on les trouve dans les champs; et lorsqu'il devient plus rigoureux, ils se rassemblent dans les prairies humides où il y a de la mousse, et on les voit alors courir sur la glace : leurs dernières ressources ce sont les fontaines chaudes et les ruisseaux d'eau vive; on les y rencontre souvent 1 en cherchant des bécassines. Ils ne sont pas bien farouches; et cependant ils sont difficiles à tuer surtout au vol.

### LE PITCHOU.

#### Motacilla Provincialis. GMRL.

On nomme en Provence pitchou un très petit oiseau, qui nous paroît plus voisin des fauvettes que d'aucun autre geure; il a cinq pouces un tiers de longueur totale, dans laquelle la queue est pour près de moitié: on pourroit croire que le nom de pitchou lui vient de ce qu'il se cache sous les choux; en

effet, il y cherche les petits papillons qui y naissent, et le soir il se tapit et se loge entre les feuilles du chou pour s'y mettre à l'abri de la chauve-souris son ennemie, qui rôde autour de ce froid domicile. Mais plusieurs personnes m'ont assuré que le nom de pitchou n'a nul rapport aux choux, et signifie simplement en provençal petit et menu; ce qui est conforme à l'étymologie italienne, piccino, piccinino, et convient parfaitement à cet oiseau presque aussi petit que le roitelet.

Le bee du pitchou (nº 655, fig. 4) est long relativement à sa petite taille, il a sept lignes; il est noirâtre à sa pointe, blanchâtre à sa base; le demibec supérieur est échancré vers son extrémité; l'aile est fort courte et ne couvre que l'origine de la queue; le tarse a huit lignes; les ongles sont très minces, et le postérieur est le plus gros de tous. Tout le dessus du corps, du front au bout de la queue, est cendré foncé; les pennes de la queue et les grandes des ailes sont bordées de cendré clair en dehors, et noirâtres à l'intérieur; la gorge et tout le dessous du corps, ondés de roux varié de blanc; les pieds sont jaunâtres. Nous devons à M. Guys de Marseille la connoissance de cet oiseau.

## OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX FAUVETTES.

ı.

## LA FAUVETTE TACHETÉE

DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Motacilla Africana. GmEL.

Cette fauvette, décrite par M. Brisson, est des plus grandes, puisqu'il la fait égale en grosseur au pinson d'Ardenne, et lui donne sept pouces trois lignes de longueur. Le sommet de la tête est d'un roux varié de taches noirâtres tracées dans le milieu des plumes; celles du haut du cou, du dos et des épaules, sont nuées, excepté que leur bord est gris sale; vers le croupion, aux couvertures des ailes et du dessus de la queue, elles sont bordées de roux; tout le dessous et le devant du corps est blanc-roussâtre, varié de quelques taches noirâtres sur les slancs; de chaque côté de la gorge est une petite bande noire, les plumes de l'aile sont brunes, avec le bord extérieur roux; les quatre du milieu de la queue de même, les autres rousses; toutes sont étroites et pointues; le bec est de couleur de corne, et a huit lignes de longueur; les pieds, longs de dix, son! gris-brun.

II.

#### LA PETITE FAUVETTE TACHETER

DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Motacilla macroura. Gmel.

Cette fauvette est une espèce nouvelle, représentée dans les planches enluminées (n° 752) et apportée du cap de Bonne-Espérance par M. Sonnerat; elle est plus petite que la fauvette babiliarde, et a la queue plus longue que le corps; tout le manteau est brun, et la poitrine est tachetée de noirâtre sur un fond blanc jaunâtre.

III.

#### LA FAUVETTE TACHETÉE

DE LA LOUISIANE.

Motacilla Noveborocensis. Guel.

Cette fauvette (n° 752, fig. 1) est de la grandeur de l'alouette des prés, et lui ressemble par la manière dont tout le dessous de son corps est tacheté de noirâtre sur un fond blanc-jaunâtre : ces taches se trouvent jusqu'alentour des yeux et aux côtés du cou : une trace de blanc part de l'angle du bec pour aboutir à l'œil; tout le manteau, depuis le sommet de la tête au bout de la queue, est mêlé de cendré et de brun foncé.

Nous n'eussions pas hésité de rapporter à cette espèce, comme variété d'âge ou de sexe, une autre fauvette qui nous a été envoyée également de la Louisiane (nº 709, fig. 4), dont le plumage, d'un gris plus clair, ne porte que quelques ombres de taches nettement peintes sur le plumage de l'autre; le dessus du corps est blanchâtre : un soupçon de teinte jaunâtre paroît aux slancs et au croupion. D'ailleurs ces deux oiseaux sont de la même grandeur; les pennes et les grandes couvertures de l'aile du dernier sont frangées de blanchatre. Mais une différence essentielle entre eux se trouve dans le bec : le premier l'a aussi grand que la fauvette de roseaux; le second, à peine égal à celui de la petite fauvette. Cette diversité dans la partie principale paroissant spécifique, nous ferons de cette fauvette une seconde espèce sous le nom de fauvette ombrée de la Louisiane.

IV.

#### LA FAUVETTE A POITRINE JAUNE

DE LA LOUISIANE.

Sylvia trickas. LATH.

Cette fauvette (n° 609) est une des plus jolies et la plus brillante en couleur de toute la famille des inivettes : un demi-masque noir lui couvre le front et les tempes jusqu'au-delà de l'œil ; ce masque est su monté d'un bord blanc; tout le manteau est olivatre; tout le dessus du corps jaune, avec une teinte orangée sur les flanes. Elle est de la grandeur de la grisette, et nous a été rapportée de la Louisiane par M. Lebeau.

Une quatrième espèce est la fauvette verdatre de la même contrée : elle est de la grandeur de la fauvette tachetée dont nous venons de parlet; son bec est aussi long et plus fort; sa gorge est blanche; le dessous de son corps est gris-blanc; un trait blanc lui passe sur l'œil et au-delà; le sommet de la tête est noirâtre; le dessus du cou cendré foncé; les côtés avec le dos sont verdâtres sur un fond brun clair; le verdâtre plus pur borde les pennes de la queue et l'extérieur de celles de l'aile, dont le fond est noirâtre. Elle paroit, à cause de sa calotte noirâtre, former le pendant de notre fauvette à tête moire, qu'elle égale en grandeur.

V

### LA FAUVETTE DE CAYENNE

A QUEUE ROUSSE.

Motacilla ruficauda GMEL.

Sa longueur totale est de cinq pouces un quart : elle a la gorge blanche, entourée de roussatre pointillé de brun, la poitrine d'un brun clair; le reste du dessous du corps est blanc avec une teinte de roussatre aux couvertures inférieures de la queue; tout le manteau, du sommet de la tête à l'origine de la queue, est brun avec une teinte de roux sur le dos; les couvertures des ailes sont rousses; leurs pennes sont bordées extérieurement de roux, et la queue entière est de cette couleur.

٧i.

## LA FAUVETTE DE CAYENNE

A GORGE BRUNE ET VENTRE JAUNE.

Motacilla fuscicollis. Gnel.

La gorge, le dessus de la tête et du corps de cette fauvette, sont d'un brun verdâtre; les vennes et les

souvertures de l'uile, ser le même fond, sont berdées de roussaire; celles de la queue de verdaire; la poitrine et le vontre sont d'un jaune embré de fauve. Cette fauvette, qui est une des plus petites, n'est guère plus grande que le pouliet : elle a le bec élargi et aplati à sa base, et par ce caractère elle paroit se rapprocher des gobe-mouches, dont le grant est effectivement très voisin de celui des fauvettes. la nature ne les ayant séparés que per quelques traits légers de conformation, et les ayant rapprochés per un grand caractère, celui d'une commune manière de vivre.

VII.

#### LA FAUVETTE BLEUATRE

BB SAINT-DOMINGUE.

Motacilla carulescens. Gmal.

Cette jolie petite fauvetté, qui n'a de longueur que quatre pouces et demi, à tout le dessus de la tête et du corps en entier cendré-bleu; les pennes de la queue sont bordées de la même couleur sur un fond brun; on voit une tache blanche sur l'aile dont les pennes sont brunes; la gorge est noire, le reste du dessous du corps blanc.

Nous ne savons rien des mœurs de ces différents oiseaux, et nous en avons du regret : la nature inspire à tous les êtres qu'elle anime un instinct, des facultés, des habitudes relatives aux divers climats, et variées comme eux; ces objets sont partout dignes d'être observés, et presque partout manquent d'observateurs. Il en est peu d'aussi intelligents. d'aussi laborieux, que celui (¹) auquel nous devons, dans un détail intéressant, l'histoire d'une autre petite fauvette de Saint-Domingue, nommée curjaune dans cette île.

### LE COU-JAUNE.

Motacilla pensilis. GMEL.

Les habitants de Saint-Domingue ont donné le nom de cou-faune (3) à un petit oiseau qui joint une jolie robe à une taille dégagée et à un ramage agréable : il se tient sur les arbres qui sont en fleurs; c'est de là qu'il fait résonner son chant. Sa voix est

(') M. le chevalier Lefèvre Deshaics.

<sup>(\*)</sup> Ils l'appellent aussi chardonnet ou chardonneret, mais par une fausse analogie, le cou-jaune ayant le bec aigu de la fauvette ou du rouge-gorge, le port, le maturel et les habitudes de ce dernier oiseau, et rien qui rappelle au chardonneret qu'un ramage, qui encore est bien différent.

déliés et feible, man elle est variée et délicate; chaque phrase est composée de cadences brillantes et soutenues (1). Ce que ce pelit oiseau (nº 686, fig. 4) a de charmant, c'est qu'il fait entendre son joli ramage non seulement pendant le printemps, qui est la saison des amours, mais aussi dans presque tous les mois de l'année. On seroit tenté de croire que ses désirs amoureux seroient de toutes les saisons; et l'on ne seroit pas étonné qu'il chantat avec tant de constance un pareil don de la nature. Dès que le temps se met au beau, surteut après ces pluies rapides et de courte durée qu'on nomme aux iles grains, et qui y sont fréquentes, le mâle déploie son gosier et en fait briller les sons pendant des heures entières. La femelle chante aussi; mais sa voix n'est pas aussi modulée, ni les accents aussi cadencés, ni d'aussi longue tenue que ceux du mâle.

La nature, qui peignit des plus riches couleurs la plupart des oiseaux du Nouveau Monde, leur refusa presque à tous l'agrément du chant, et ne leur donna sur ces terres désertes que des cris sauvages. Le cou-jaune est du petit nombre de ceux dont le naturel vif et gai s'exprime par un chant gracieux, et dont en même temps le plumage est paré d'assez belles couleurs; elles sont bien nuancées et relevées par le beau jaune qui s'étend sur la gorge, le cou ct la poitrine : le gris noir domine sur la tête; cette couleur s'éclaircit en descendant vers le cou, et se change en gris soncé sur les plumes du dos; une ligne blanche, qui couronne l'œil, se joint à une petite moucheture jaune placée entre l'œil et le bec; le ventre est blanc, et les flancs sont grivelés de blanc et de gris noir; les couvertures des ailes sont mouchetées de noir et de blanc par bandes horizontales; on voit aussi de grandes taches blanches sur les pennes, dont le nombre est de seize à chaque aile, avec un petit bord gris-blanc à l'extremité des grandes barbes; la queue est composée de douze pennes, dont les quatre extérieures ont de grandes taches blanches; une peau écailleuse et fine, d'un gris verdatre, couvre les pleds. L'oiseau a quatre pouces neuf lignes de longueur, huit pouces de vol et pèse un gros et demi.

Sous cette jolie parure on reconnoît, dans le coujaune, la figure et les proportions d'une fauvette; il en a aussi les habitudes naturelles. Les bords des ruïsseaux, les lieux frais et retirés près des sources et des ravines humides, sont ceux qu'il habite de préférence, soit que la température de ces lieux lui

(') « Le chant de l'ofseau d'herbe à blé, ou eiteau de, cannes, ressemblé, pour l'exiguité des sens et peur le e genre de modulation, au ramage du cou-jaune.» (Note de M. Lefèvre Deshaies, observateur ingénieux et sensible, à qui nous devens les détails de cet article, et plusieurs autres faits intéressants de l'histoire naturelle des oiseaux de Saint-Domingue.)

convienne davantage, soit que, plus éloignés du bruit, ils soient plus propres à sa vie chantante : on le voit voltiger de branche en branche, d'arbre en arbre, et tout en traversant les airs il fait entendre son ramage; il chasse aux papillons, aux mouches, aux chenilles, et cependant il entame, dans la saison, les fruits du goyavier, du sucrin, etc., apparemment pour chercher dans l'intérieur de ces fruits les vers qui s'y engendrent, lorsqu'ils atteignent un certain degré de maturité. Il ne paroît pas qu'il voyage, ni qu'il sorte de l'île de Saint-Domíngue; son vol, quoique rapido, n'est pas assez élevé, assez soutenu, pour passer les mers, et on peut avec raison le regarder comme indigène dans cette contrée.

Cet oiseau, déjà très intéressant par la beauté et la sensibilité que sa voix exprime, ne l'est pas moins par son intelligence et la sagacité avec laquelle on lui voit construire et disposer son nid : il ne le place pas sur les arbres, à la bifurcation des branches, comme il est ordinaire aux autres oiseaux; il le suspend à des lianes pendantes de l'entrelas qu'elles forment d'arbre en arbre, surtout à celles qui tombent des branches avancées sur les rivières ou les ravines profondes ; il attache, eu, pour mieux dire, enlace avec la liane le nid, composé de brins d'herbe sèche, de fibrilles de feuilles, de petites racines fort minces, tissues avec le plus grand art; c'est proprement un petit matelas roulé en boule, assez épais et assez bien tissu partout pour n'être point percé par la pluie; et ce matelas roulé est attaché au bout du cordon flottant de la liane, et bercé au gré des vents, sans en recevoir d'atteinte.

Mais ce seroit peu pour la prévoyance de cet oiseau de s'être mis à l'abri de l'injure des éléments, dans des lieux où il a tant d'autres ennemis; aussi semble-t-il employer une industrie réfléchie pour garantir sa famille de leurs attaques: son nid, au lieu d'être ouvert par le haut ou dons le flanc, a son ouverture placée au plus bas; l'oiseau y entre en montant, et il n'y a précisément que ce qu'il lai faut de passage pour parvenir à l'intérieur où est la nichée, qui est séparée de cette espèce de corridor par une cloison qu'il fant surmonter pour descendre dans le domicile de la famille; il est rond et tapissé mollement d'une sorte de lichen qui croît sur les arbres, ou bien de la soie de l'herbe nommée par les Espagnels, mort d cabaye.

Par cette disposition industrieuse, le rat, l'oiseau de proie, ni la couleuvre, ne peuvent avoir d'accès dans le nid, et la couvée éclot en sûreté. Aussi le père et la mère réussissent-ils assez communément à élever leurs petits jusqu'à ce qu'ils soient en état de prendre l'essor. Néanmoins c'est à ce moment qu'ils en voient périr plusieurs; les chats marrons, les fresaies, les rats, leur déclarent une guerre

cruelle, et détruisent un grand nombre de ces petits oiseaux, dont l'espèce reste toujours peu nombreuse; et il en est de même de toutes celles qui sont douces et foibles, dans ces régions où les espèces malfaisantes dominent encore par le nombre.

La femelle du cou-jaune ne pond que trois ou quatre œufs; elle répète ses pontes plus d'une fois par an, mais on ne le sait pas au juste: on voit des petits au mois de juin, et l'on dit qu'il y en a dès le mois de mars; il en paroît aussi à la fin d'août, et jusqu'en septembre; ils ne tardent pas à quitter leur mère, mais sans s'éloigner jamais beaucoup du lieu de leur naissance.

### LE ROSSIGNOL DE MURAILLE.

Molacilla Phænicurus. Gnel.

Le chant de cet oiseau n'a pas l'étendue ni la variété de celui du rossignol, mais il a quelque chose de sa modulation; il est tendre et mêlé d'un accent de tristesse: du moins c'est ainsi qu'il nous affecte; car il n'est sans doute, pour le chantre lui-même, qu'une expression de joie et de plaisir, puisqu'il est l'expression de l'amour, et que ce sentiment intime est également délicieux pour tous les êtres. Cette ressemblance, ou plutôt ce rapport du chant, est la seul qu'il y ait entre le rossignol et cet oiseau (nº 551, fig. 1, le male; fig. 2, la femelle): car ce n'est point un rossignol, quoiqu'il en porte le nom; il n'en a ni les mœurs, ni la taille, ni le plumage; cependant nous sommes forcé par l'usage de lui laisser la dénomination de rossignol de muraille, qui a été généralement adoptée par les oiseleurs et les naturalistes.

Cet oiseau arrive avec les autres au printemps, et se pose sur les tours et les combles des édifices inhabités; c'est de là qu'il fait entendre son ramage. Il sait trouver la solitude jusqu'au milieu des villes, dans lesquelles il s'établit sur le pignon d'un grand mur, sur un clocher, sur une cheminée, cherchant partout les lieux les plus élevés et les plus inaccessibles; on le trouve aussi dans l'épaisseur des forêts les plus sombres. Il vole légèrement; et lorsqu'il s'est perché, il fait entendre un petit cri, secouant incessamment la queue par un trémoussement assez singulier, non de bas en haut, mais horizontalement et de droite à gauche. Il aime les pays de montagne, et ne paroit guère dans les plaines. Il est beaucoup moins gros que le rossignoi, et même un peu moins que le rouge-gorge; sa taille est plus menue, plus allongée; un plastron noir lui couvre la gorge, le devant et les côtés du cou; ce même noir environne les yeux et remonte jusque sous le bee; un bandeau blane masque son front; le haut, le derrière de la tête, le dessus du con et le dos sont d'un gris lustré, mais foncé: dans quelques individus, apparemment plus vieux, tout ce gris est preque noir: les pennes de l'aile cendré-noirâtre ont leurs barbes extérieures plus claires et frangées de gris blanchêtre; au-dessous du plastron noir, sa beau roux de feu garnit la poitrine au large, se porte, en s'éteignant un peu, sur les flancs, et reparoit dans sa vivacité sur tout le faisceau des plusses de la queue, excepté les deux du milieu qui sont branes; le ventre est blanc; les pieds sont noirs; la langue est fourchue au bout comme celle du rowignol.

La femelle est assez différente du mâle pour excuser la méprise de quelques naturalistes qui en ont fait une seconde espèce : elle n'a ni le front blanc, ni la gorge noire ; ces deux parties sont d'un gris mêlé de roussâtre, et le reste du plumage est d'une teinte plus soible.

Ces oiseaux nichent dans des trous de muraille, à la ville et à la campagne, ou dans des creux d'arbre et des fentes de rocher; leur ponte est de cinq ou six œufs bleus; les petits éclosent au mois de mai. Le mâle, pendant tout le temps de la couvée, fait entendre sa voix de la pointe d'une roche, ou da haut de quelque édifice isolé, voisin du domicile de sa famille : c'est surtout le matin et dès l'aurore qu'il prélude à ses chants.

On prétend que ces oiseaux craintifs et soupconneux abandonnent leur nid s'ils s'aperçoivent qu'on les observe pendant qu'ils y travaillent; et l'on assure qu'ils quittent leurs œufs si on les touche, ce qui est assez croyable: mais ce qui ne l'est point du tout, c'est ce qu'ajoute Albin, que, dans ce même cas, ils délaissent leurs petits, ou les jettent hors du nid (1).

Le rossignol de muraille, quoique habitant près de nous ou parmi nous, n'en demeure pas moins sauvage; il vient dans le séjour de l'homme sans paroître le remarquer ni le connoître; il n'a rien de la familiarité du rouge-gorge, ni de la gaieté de la fauvette, ni de la vivacité du rossignol; son instinct est solitaire, son naturel sauvage, et son caractère triste. Si on le prend adulte, il refuse de manger et se laisse mourir; ou s'il survit à la perte de sa liberté, son silence obstiné marque sa tristesse et ses regrets. Cependant, en le prenant au nid et l'é-

(') C'est aussi le plus retenu de tous les oiseaux : car s'il s'aperçoit que vous le regardiez pendant le temps qu'il fait son nid, il quitte son ouvrage; et si on touche un de ses œufs, il ne revient jamais dans son nid; si on touche ses petits, il les affamera ou les jettera hors de son nid, et leur cassera le cou; ce qu'on a expérimenté plus d'une fois.

levant en cage, on peut jouir de son chant; il le fait entendre à toute heure et même pendant la nuit; il le perfectionne, soit par les leçons qu'on lui donne, soit en imitant celui des oiseaux qu'il est à portée d'écouter.

On le nourrit de mie de pain et de la même patée que le rossignol : il est encore plus délicat. Dans son état de liberté, il vit de mouches, d'araignées, de chrysalides, de fourmis et de petites baies ou fruits tendres. En Italie, il va becqueter les figues. Olina dit qu'on le voit encore en ce pays en novembre, tandis que, dès le mois d'octobre, il a déjà disparu de nos contrées. Il part quand le rougegorge commence à venir près des habitations : c'est peut-être ce qui a fait croire à Aristote et Pline que c'étoit le même oiseau qui paroissoit rouge-gorge en hiver et rossignol de muraille en été. Dans leur départ, non plus qu'à leur retour, les rossignols de muraille ne démentent point leur instinct solitaire : ils ne paroissent jamais en troupes, et passent seul à seul.

On en connoît quelques variétés, dont les unes ne sont vraisemblablement que des variétés d'âge, et les autres de climat. Aldrovande fait mention de trois: mais la première n'est que la femelle; il donne pour la seconde la figure très imparfaite de Gesner, et ce n'est que le rossignol de muraille lui-même défiguré; il n'y a que la troisième qui soit une véritable variété : l'oiseau porte un long trait blanc sur le devant de la tête; c'est celui que M. Brisson appelle rossignol de muraille cendré, et que Willughby et Ray indiquent d'après Aldrovande. Frisch donne une autre variété de la femelle du rossignol de muraille, dans laquelle la poitrine est marquetée de taches rousses, et c'est de cette variété que Klein sait sa seconde espèce. Le rougequeue gris d'Edwards (the grey red-start) envoyé de Gilbraltar à M. Catesby, et dont M. Brisson fait sa seconde espèce, pourroit bien n'être qu'une variété de climat. La taille de cet oiscau est la même que celle de notre ressignol de muraille : la plus grande différence consiste en ce qu'il n'y a point de roux sur la poitrine, et que les bords extérieurs des pennes moyennes de l'aile sont blancs.

Encore une variété à peu près semblable est l'oiseau que nous a donné M. d'Orcy, dans lequel la couleur noire de la gorge s'étend sur la poitrine et les côtés, au lieu que, dans le rossignol de muraille commun, ces mêmes parties sont rousses; nous ne savons pas d'où cet oiseau a été envoyé à M. d'Orcy: il avoit une tache blanche dans l'aile, dont les pennes sont noirâtres; tout le cendré du dessus du corps est plus foncé que dans le rossignol de muraille, et le blanc du front est beaucoup moins apparent.

De plus, il existe en Amérique une espèce de ros-

signol de muraille que décrit Catesby, et que nous laisserons indécise, sans la joindre expressément à celle d'Europe, moins à cause des différences de caractères que de celle du climat. En effet, Catesby prête au rossignol de muraille de Virginie les mêmes habitudes que nous voyons au nôtre : il fréquente, dit-il, les bois les plus couverts, et on ne le voit qu'en été; la tête, le cou, le dos et les ailes sont noirs, excepté une petite tache de roux vif dans l'aile; le roux de la poitrine est séparé en deux par le prolongement du gris de l'estomac; la pointe de la queue est noire : ces différences sont-elles spécifiques et plus fortes que celles que doit subir un oiscau sous les influences d'un autre hémisphère?

Au reste, le charbonnier du Bugey, suivant la notice que nous en donne M. Hébert, est le rossignol de muraille. Nous en dirons autant du culrousset ou cul-rousset-farnou de Provence que nous a fait connoître M. Guys (1). Nous pensons de plus que l'oiseau nommé, dans le même pays, fourmeiron ou fourneiron de cheminée, n'est également qu'un rossignol de muraille; du moins l'analogie de mœurs et d'habitudes, autant que la ressemblance des caractères, nous le font présu mer (2).

## LE ROUGE-QUEUE.

Motacilla Erithacus. Gnel.

Aristote parle de trois petits oiseaux, lesquels, suivant l'énergie des noms qu'il leur donne, doivent avoir pour trait le plus marqué de leur plumage, du rouge fauve ou roux de feu. Ces trois oiseaux sont phænicuros, que Gaza traduit ruticilla; erithacos, qu'il rend par rubecula; enfin pyrrhulas, qu'il nomme rubicill 1. Nous croyons pouvoir assurer que le premier est le rossignol de muraille, et le second le rouge-gorge : en effet, ce que dit Aristote, que le premier vient pendant l'été près des habitations, et disparoît en automne quand le second s'en approche, ne peut, entre tous les oiseaux qui ont du rouge ou du roux dans le plumage, convenir qu'au rouge-gorge et au rossignol de muraille; mais il est plus difficile de reconnoître le pyrrhulas ou rubicilla.

Ces noms ont été appliqués au bouvreuil par tous les nomenclateurs; on peut le voir à l'article de cet oiseau, où l'on rapporte leurs opinions sans les dis-

- . (1) Ce cul-rousset de Provence (rossignol de muraille) est fort différent du cul-rousset donné précédemment page 445 de cette Histoire des oiseaux, qui est un bruant de Canada.
  - (2) Voyez à l'article du Traquet.

cuter, parce que cette discussion ne ponvoit commodément se placer qu'ici : mais il nous peroit plus probable que le pyrrhulas d'Aristote, le rubicilla de Théodore Gaza, loin d'être le bouvreuil, est d'un genre tout différent. Aristote fait en cet endroit un dénombrement des petits oiseaux à bec sin qui ne vivent que d'insectes, ou qui du moins en vivent principalement; tels sont, dit-il, le sycalis (le bec-figue), le mel ncoryphos (1) (la fauvette à tête noire), le pyrrhulas, l'erithacos, l'hypolats (la fauvette babillarde), etc. : or je demande si l'on peut ranger le bouvreuil au nombre de ces oiseaux à bec estilé, et qui ne vivent en tout ou en grande partie que d'insectes. Cet oiseau est au contraire un des plus décidément granivores; il s'abtient de toucher aux insectes dans la saison où la plupart des autres en font leur pâture, et paroit aussi éloigné de cet appétit par son instinct, qu'il l'est par la forme de son bec, dissérente de celle de tous les oiseaux en qui l'on remarque ce genre de vie. On ne peut supposer qu'Aristote ait ignoré cette dissérence dans la manière de se nourrir, puisque c'est sur cette dissérence même qu'il se fonde en cet endroit; par conséquent, ce n'est pas le bouvreuil qu'il a voulu désigner par le nom de pyrrhulas.

Quel est donc l'oiscau, placé entre le rouge-gorge et la fauvette, autre néanmoins que le rossignol de muraille, auquel puissent convenir à la fois ces caractères d'être à bec effilé, de vivre principalement d'insectes, et d'avoir quelque partie remarquable

(') Je sais que Belon, et plusieurs naturalistes après lul, ont appliqué aussi au bouvreuil le nom de melancoryphos; el je suis convaincu encore que ce nom lui est mai appliqué. Aristote parle en deux endroits du melancoryphos; et, dans ces deux endroits, de deux oiseaux différents, dont aucun ne peut être le bouvreuil : premièrement, dans le passage que nous examinons, par toutes les raisons qui prouvent qu'il ne pent pas être le pyrrhulas : le second passage où Aristole nomme le melancoryphos, que Gaza traduit atricapilla, est au livre IX, chapitre 15; et c'est celui que Belon applique au bouvreuil (Nature des oiseaux, page 359); mais il est clair que l'atricapilla, qui pond vingt œufs, qui niche dans les trous d'arbre, et se nourrit a insectes (Aristote, loco citato), n'est point le bouvreuil, et ne peut être que la petite mésange à tête noire ou nonnette, tout comme l'atricapilla, qui se trouve pour accompagner le rouge-gorge, le rossignol de muraille et le bec-figue, ne peut être que la fauvette à tête noire. Cette petite discussion nons a paru d'autant plus nécessaire, que Belon est de tous les naturalistes celui qui a rapporté généralement avec plus de sagacité les dénominations anciennes aux espéces connues des modernes : et que, d'un autre côté, la nomenciature du bouvreuil est une de celles qui sont demeurées remplies de plus d'obscurité et de méprises (voyez l'histoire du bec-figue), et qui jetoient le plus d'embarras sur celle de plusieurs autres eiseaux, et en particulier du rouge queue.

du plumage d'un roux de feu ou rouge fauve? Je m vois que celui qu'on a nommé rouge-queue, qui habite les bois avec le rouge-gorge, qui vit d'insectes comme lui pendant tout l'été, et part en même temps à l'automne. Wuotten s'est aperçu que le pyrrhu'as doit être une espèce de rouge-queue: Jonston paroit faire la même remarque : meis le premier se trompe, en disant que cet ofseau est le même que le rossignol de muraille, puisque Aristote le distingue très nettement dans la même phrase.

Le rouge-queue est en effet très différent du rom gnol de muraille : Aldrovande et Gesner l'ont bir: connu en l'en séparant. Le rouge-queue est plu grand; il ne s'approche pas des maisons, et ne ni che pas dans les murs, mais dans les bois et buissons comme les bec-figues et fauvettes; il a k queue d'un roux de feu clair et vif ; le reste de sa plumage est composé de gris sur tout le manten, plus foncé et frangé de roussatre dans les pennes de l'aile, et de gris blane mélé confusément de roussire sur tout le devant du corps ; le croupion est reur comme la queue; il y en a qui ont un beau collicr noir, et dans tout le plumege des confeurs plus vives et plus variées. M. Brisson en a faft une 🜫 conde espèce : mais nous croyons que cenx-ci son les mâles; quelques oiseleurs très expérimentés nous l'ont assuré. M. Brisson dit que le rouge-quere à collier se trouve en Allemagne, comme s'il étok particulier à cette contrée, tandis que partout et l'on rencontre le rouge-queue gris, on voit également des rouges-queues à collier. De plus il ne k dit que sur une méprise; car la figure qu'il cite de Frisch, comme celle du rouge-queue à collier, n'est dans cet auteur que celle de la femelle de l'eisen que nous appelons gorge-bleus.

Nous regarderons donc le rouge-queue à collier comme le mâle, et le rouge-queue gris comme la femelle : ils ont tous deux la queue rouge de même; mais outre le collier, le mâle a le plumage plus foncé, gris-brun sur le dos, et gris tacheté de brun sur la poitrine et les flancs.

Ces oiseaux préfèrent les pays de montagne, et ne paroissent guère en plaine qu'au passage d'automne; ils arrivent au mois de mai en Bourgogne et en Lorraine, et se hâtent d'entrer dans les bois, où ils passent toute la belle saison; ils nichent dans de petits buissons près de terre, et font leur mid de mousse en dehors, de laine et de plumes en dedans: ce nid est de forme sphérique, avec une ouverture au côté du levant, le plus à l'abri des mauvais vents; on y trouvé cinq à six œufs blancs, variés de gris.

Les rouges-queues sortent du bois le matin, y rentrent pendant la chalcur du jour, et peroissent de nouveau sur le soir dans les champs voisins; tis y cherchent les vermisseaux et les thouches; ils pentient dans le bois la nuit. Par ces allures et par plusieurs traits de ressemblance, ils nous paroissent appartenir au genre du rossignol de muralle. Le rouge-queue n'a néanmoins hi chant ni ramage; il ne fait entendre qu'un petit son flûté, suit, en allongeant et filant très doux la première syllabe: il est en général assez silencieux et fort tranquille (1); s'il y a une branche isolée qui sorte d'un buisson ou qui traverse un sentier, c'est là qu'il se pose en donnant à sa queue une petite secousse comme le rossignol de muraille.

Il vient à la pipée, mais sans y accourir avec la vivacité et l'intérêt des autres oiseaux; il ne semblé que suivre la foule: on le prend aussi aux fontaines sur la fin de l'été; il est alors très gras et d'un goût délicat. Son vol est court et ne s'étend que de buisson en buisson. Ces oiseaux partent au mois d'octobre: on les voit alors se suivre le long des haies pendant quelques jours, après lesquels il n'en reste queun dans nos provinces de France.

## LE ROUGE-QUEUE DE LA GUIANE.

Motacilla Guyanensis. GHEL.

Nous avons reçu de Cayenne un rouge-queue, qui est représenté dans les planches enluminées (n° 686, fig. 2): il a les pennes de l'aile du même roux que celles de la queue, le dos gris et le ventre blanc. On ne nous a rien appris de ses habitudes naturelles; mais on peut les croire à peu près semblables à celles du rouge-queue d'Europe, dont celui de Cayenne paroit être une éspête voisine.

## LE BEC-FIGUE.

Motacilla ficedula. Guel.

Cet oiseau (nº 668, fig. 1), qui, comme l'ortolan, fait les délices de nos tables, n'est pas aussi heau qu'il est bon: tout son plumage est de couleur obscure; le gris, le brun et le blanchâtre en font toutes les nuances, auxquelles le noirâtre des pennes de la queue et de l'aile se joint sans les relever;

(') Un rouge-queue pris en automne, et lâché dans un appartement, ne fit pas entendre le moindre cri, volant, marchant, ou en repos. Enfermé dans la même cage avec une fauvette, celle-ci s'élançoit à tout instant centre les barreaux; le rouge-queue non seulement ne s'élançoit pas, mais restoit immobile des heures entières au même endroit, où la fauvette retomboit sur lui à chaque saut; et il se laissa fouler pendant tout le temps que vécut la fauvette, c'est-à-dire pendant trente-six heures.

une tache blanche, qui coupe l'alle transversalement, est le trait le plus apparent de ses couleurs; et c'est celui que la plupart des naturalistes ont saisi pour le caractériser; le dos est d'un gris brun qui commence sur le haut de la tête, et s'étend sur le croupion; la gorge est blanchâtre, la poitrine légèrement teinte de brun, et le ventre blanc ainsi que les barbes extérieures des deux premières pennes de la queue; le bec, long de six lignes, est effilé. L'oiseau a sept pouces de vol, et sa longueur totale est de cinq; la femelle a toutes les couleurs plus tristes et plus pâles que le mâle.

Ces oiseaux, dont le véritable climat est celui du midi, semblent ne venir dans le nôtre que pour attendre la maturité des fruits succulents dont ils portent le nom; ils arrivent plus tard au printemps, et ils partent avant les premiers froids d'automne. Ils parcourent néanmoins une grande étendue dans les terres septentrionales en été; car on les a trouvés en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, et jusqu'en Suède : ils reviennent dans l'automne en Italie et en Grèce, et probablement vont passer l'hiver dans des contrées encore plus chaudes. Ils semblent changer de inœurs en changeant de climat; car ils arrivent en troupes aux contrées méridionales, et sont au contraire toujours dispersés pendant leur séjour dans nos climats tempérés : ils y habitent les bois, se noutrissent d'insectes, et vivent dans la solitude, ou plutôt dans la douce société de leur femelle. Leurs nids sont si bien cachés, qu'on a beaucoup de peine à les découvrir. Le mâle dans cette saison se tient au sommet de quelque grand arbre, d'où il fait entendre un petit gazouillement peu agréable et assez semblable à celui du moiteux. Les bec-signes arrivent en Lorraine en avril, et en partent au mois d'août, même quelquesois plus tôt. On leur donne dans cette province les noms de mitriers et de petils pinsons des bois; ce qui n'a pas peu contribué à les faire connoître : en même temps on a appliqué le nom de bec-figue à la petite alouette des prés, dont l'espèce est très différente de celle du bec-figue; et ce ne sont pas là les seules méprises qu'on ait faites sur son nom. De ce que le bouvreuil paroît friand des figues en Italie, Belon dit qu'il est appelé par les Italiens beccafig it; lui-même le prend pour le vrai bec-figue dont parle Martial: mais le bouvreuil est aussi différent du béc-figue par le goût de sa chair, qui n'a rien que d'amer, que par le bec, les couleurs et le reste de la figure. Dans nos provinces méridionales et en Italie, on appelle communément bec-figues toutes les différentes espèces de fauvettes, et presque tous les petits oiseaux à bec menu et effilé: cependant le vrai bec-figue y est bien connu, et on le distingue partout à la délicatesse de

Martial, qui demande pourquoi ce petit oiseau

qui becquette également les raisins et les figues, a pris de ce dernier fruit son nom plutôt que du premier, eût adopté celui qu'on lui donne en Bourgogne, où nous l'appelons vinette, parce qu'il fréquente les vignes et se nourrit de raisins; on lui voit encore manger des insectes et la graine de mercuriale. On peut exprimer son petit cri par bzi, bzi. Il vole par élans, marche et ne saute point, court par terre dans les vignes, se relève sur les ceps et sur les haies des enclos. Quoique ces oiseaux ne se mettent en route que vers le mois d'août, et ne paroissent en troupes qu'alors dans la plupart de nos provinces, cependant on en a vu au milieu de l'été en Brie, où quelques uns font apparemment leurs nids. Dans leur passage, ils vont par petits pelotons de cinq ou six; on les prend au lacet ou au filet; au miroir en Bourgogne et le long du Rhône, où ils passent sur la fin d'août et de septembre.

C'est en Provence qu'ils portent à juste titre le nom de bec-figues: on les voit sans cesse sur les figuiers, becquetant les fruits les plus mûrs; ils ne les quittent que pour chercher l'ombre à l'abri des buissons et de la charmille touffue. On les prend en grand nombre au mois de septembre en Provence et dans plusieurs îles de la Méditerranée, surtout à Malte, où ils sont alors en prodigieuse quantité, et où l'on a remarqué qu'ils sont en beaucoup plus grand nombre à leur passage d'automne qu'à leur retour au printemps. Il en est de même en Chypre, où l'on en faisoit autrefois commerce : on les envoyoit à Venise dans des pots remplis de vinaigre et d'herbes odoriférantes (1). Lorsque l'île de Chypre appartenoit aux Vénitiens, ils en tiroient tous les ans mille ou douze cents pots remplis de ce petit gibier, et l'on connoissoit généralement en Italie le bec-figue sous le nom d'oiseau de Chypre (Cyprias, uccelli di Cypro), nom qui lui fut donné jusqu'en Angleterre, au rapport de Willughby.

Il y a long-temps que cet oiseau excellent à manger est fameux; Apicius nomme plus d'une fois le bec-figue avec la petite grive, comme deux oiseaux également exquis. Eustache et Athénée parlent de la chasse des bec-figues, et Hésychius donne le nom du filet avec lequel on prenoit ces oiseaux dans la Grèce. A la vérité, rien n'est plus délicat, plus fin, plus succulent, que le bec-figue mangé dans la saison; c'est un petit peloton d'une graisse légère et savoureuse, aisée à digérer; c'est un extrait du suc des excellents fruits dont il vit.

(') Voyage de Pietro della Valle, tome VIII, page 153. Il ajoute que dans quelques endroits, comme à Agia nappa, ceux qui mangent des bec-figues s'en trouvent quelquefois incommodés, à cause de la scammonée qu'ils becquettent dans les environs; ils mangent aussi dans ces îles de l'Archipel les fruits du lentisque.

Au reste, nous ne connoissons qu'une seule espèce de bec-figue (1), quoique l'on ait donné ce nom à plusieurs autres.

Mais si l'on vouloit nommer bec-figue tout oiseau que l'on voit dans la saison becqueter les figues, les fauvettes et presque tous les oiseaux à bec fin, plusieurs même d'entre ceux à bec fort, seroient de ce nombre; c'est le sens du proverbe italien, nel mes d'agosto ogni uccello è beccafico: mais ce dire ppulaire, très juste pour exprimer la délicatesse du suc que donne la chair de la figue à tous ces petits oiseaux qui s'en nourrissent, ne doit pas servir à classer ensemble, sur une simple manière de vivre passagère et locale, des espèces très distinctes n très déterminées d'ailleurs; ce seroit introduire la plus grande confusion, dans laquelie méanmoins sont tombés quelques naturalistes. Le bec-figue de charvre d'Olina (beccafico canapino) n'est point un becfigue, mais la fauvette babillarde. La grande fauvette elle-même, suivant Ray, s'appelle en Italie beccsfigo. Belon applique également à la fauvette roussette le nom de beccafiga; et nous venons de voir qu'il se trompe encore plus en appelant bec-figue son bouvreuil ou pivoine, auquel, en conséquence de cette erreur, il applique les noms de sycalis et de ficedula, qui appartiennent au bec-figue. En Provence, on confond sous le nom de bec-figues plusieurs oiseaux différents. M. Guys nous a envoyé deux entre autres, que nous ne plaçons à la suite du bec-figue que pour observer de plus près qu'ils lui sont étrangers.

## LE FIST DE PROVENCE.

#### Motacilla Massiliensis. Gnel.

Le fist, ainsi nommé d'après son cri, et qui nous a été envoyé de Provence comme une espèce de hecfigue, en est tout différent, et se rapporte de plus près à l'alouette, tant par la grandeur que par le plumage; il n'en diffère essentiellement que parce qu'il n'a pas l'ongle de derrière long. Il est représenté dans les planches enluminées (n° 654, fig. 4). Sos cri est fist, fist. Il ne s'envole pas lorsqu'il entend du bruit, mais il court se tapir à l'abri d'une pierre

(!) Aldrovande donne (tome II, page 759) deux figures du bec-figue, dont la seconde, selon lui-même, no présente qu'une variété de la première, peut-être même accidentelle, et qu'on pourroit, dit-il, appeler bec figue varié, le blanc et le noir étant mélés dans tout son plumage, comme la figure l'indique. Nais cette figure ne montre que le blanc de l'aile un peu plus large, et du blanc sur le devant du cou et la pairine, ce qui ne constitue en effet qu'une variété purement individuelle.

jusqu'à ce que le bruit cesse; ce qui suppose qu'il se tient ordinairement à terre, habitude contraire à celle du bec-figue.

## LA PIVOTE ORTOLANE.

Motacilla maculata. GMEL.

La pivote ortolane (nº 652, fig. 2), autre oiseau de Provence, n'est pas plus un bec-figue que le fist, quoiqu'il en porte aussi le nom dans le pays. Cet oiseau est fidèle compagnon des ortolans, et se trouve toujours à leur suite; il ressemble beaucoup à l'alouette des prés, excepté qu'il n'a pas l'ongle long et qu'il est plus grand. Il est donc encore fort différent du bec-figue.

## LE ROUGE · GORGE (1).

Motacilla Rubecula. Gnel.

Ce petit oiseau (nº 361, fig. 1) passe tout l'été dans nos bois, et ne vient alentour des habitations qu'à son départ en automne et à son retour au printemps; mais, dans ce dernier passage, il ne fait que paroître, et il se hâte d'entrer dans les forêts pour y retrouver, sous le feuillage qui vient de naître, sa solitude et ses amours. Il place son nid près de terre, sur les racines des jeunes arbres, ou sur des herbes assez fortes pour le soutenir : il le construit de mousse entremêlée de crin et de feuilles de chêne, avec un lit de plumes au-dedans; souvent, dit Willughby, après l'avoir construit, il le comble de feuilles accumulées, ne laissant sous cet amas qu'une entrée étroite oblique, qu'il bouche encore d'une feuille en sortant. On trouve ordinairement dans le nid du rouge-gorge cinq et jusqu'à sept œuss de couleur brune. Pendant tout le temps des nichées. le mâle fait retentir les bois d'un chant léger et tendre; c'est un ramage suave et délié, animé par quelques modulations plus éclatantes, et coupé par des accents gracieux et touchants, qui semblent être les expressions des désirs de l'amour; la douce société de sa semelle non seulement les remplit en entier, mais semble même lui rendre importune toute autre compagnie. Il poursuit avec vivacité tous les oiseaux de son espèce, et les éloigne du petit canton qu'il s'est choisi; jamais le même buisson ne logea deux

paires de ces oiseaux aussi fidèles qu'amoureux.

Le rouge-gorge cherche l'ombrage épais et les endroits humides. Il se nourrit dans le printemps de vermisseaux et d'insectes qu'il chasse avec adresse et légèreté: on le voit voltiger comme un papillon autour d'une feuille sur laquelle il aperçoit une mouche; à terre, il s'élance par petits sauts et fond sur sa proie en battant des ailes. Dans l'automne il mange aussi des fruits de ronces, des raisins à son passage dans les vignes, et des alises dans les bois; ce qui le fait donner aux piéges tendus pour les grives, qu'on amorce de ces petits fruits sauvages. Il va souvent aux fontaines, soit pour s'y baigner, soit pour boire, et plus souvent dans l'automne, parce qu'il est alors plus gras qu'en aucune autre saison, et qu'il a plus besoin de rafraîchissement.

Il n'est pas d'oiseau plus matinal que celui-ci. Le rouge-gorge est le premier éveillé dans les bois, et se fait entendre dès l'aube du jour : il est aussi le dernier qu'on y entende et qu'on y voie voltiger le soir; souvent il se prend dans les tendues, qu'à peine reste-t-il encore assez de jour pour le ramasser. Il est peu défiant, facile à émouvoir, et son inquiétude ou sa curiosité fait qu'il donne aisément dans tous les piéges; c'est toujours le premier oiseau qu'on prend à la pipée : la voix seule des pipeurs, ou le bruit qu'ils font en taillant des branches, l'attire, et il vient derrière eux se prendre à la sauterelle ou au gluau presque aussitôt qu'on l'a posé; il répond également à l'appeau de la chouette et au son d'une feuille de lierre percée (1). Il suffit même d'imiter, en suçant le doigt, son petit cri uip, uip, ou de faire crier quelque oiseau, pour mettre en mouvement tous les rouges-gorges des environs; ils viennent en faisant entendre de loin leur cri, tirit, tiritit, tivititit, d'un timbre sonore, qui n'est point leur chant modulé, mais celui qu'ils font le matin et le soir, et dans toute occasion où ils sont émus par quelque objet nouveau : ils voltigent avec agitation dans toute la pipée jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par les gluaux sur quelques unes des avenues ou perchées, qu'on a taillées basses exprès pour les mettre à portée de leur vol ordinaire, qui ne s'élève guère au-dessus de quatre ou cinq pieds de terre; mais s'il en est un qui s'échappe du gluau, il fait entendre un troisième petit cri d'alarme, ti-i, ti-i, auguel tous ceux qui s'approchoient fuient. On les prend aussi à la rive du bois sur des perches garnies de lacets ou de gluaux; mais les rejets ou sauterelles fournissent une chasse plus sûre et plus abondante: il n'est pas même besoin d'amorcer ces petits piéges; il suffit de les tendre au bord des clairières ou dans le milieu des sentiers, et le malheureux petit oiseau, poussé par sa curiosité, va s'y jeter de lui-même.

(1) Ce que les pipeurs appellent froûts.

<sup>(&#</sup>x27;) En gree,  $l\rho(\theta_{\alpha x \circ \varphi};$  en latin moderne, rubecula; en italien, pettirosso, pettusso, pechietto; en anglois, red-breast, robin-red-breast, ruddock; en allemand, roth-breustlin, wald-roetele, rot-brustle, winter-roetele, roth-kehlein.

Partout où y a des bois d'une grande étendue, l'on trouve des rouges-gorges en grande quantité, et c'est surtout en Bourgogne et en Lorraine que se font les plus grandes chasses de ces petits oiseaux excellents à manger; on en prend beaucoup aux environs des petites villes de Bourmont, Mirecourt et Neuschateau : on les envoie de Nanci à Paris. Cette province, fort garnie de bois et abondante en sources d'eaux vives, nourrit une très grande variété d'oiseaux; de plus, sa situation entre l'Ardenne d'un côté et les forets de Suntgau, qui joignent le Jura de l'autre, la met précisément dans la grande route de leurs migrations; et c'est par cette raison qu'ils y sont si nombreux dans les temps de leur passage : les rougesgorges en particulier viennent en grand nombre des Ardennes, où Belon en vit prendre quantité dans la saison. Au reste, l'espèce en est répandue dans toute l'Europe, de l'Espagne et de l'Italie jusqu'en Pologne et en Suède; partout ces petits oiseaux cherchent les montagnes et les bois pour faire leurs nids et y passer l'été.

Les jeunes, avant la première mue, n'ont pas ce beau roux orangé sur la gorge et la poitrine, d'où, par une extension un peu forcée, le rouge-gorge a pris son nom. Il leur perce quelques plumes des la sin d'août; à la fin de septembre ils portent tous la même livrée et on ne les distingue plus. C'est alors qu'ils commencent à se mettre en mouvement pour leur départ, mais il se fait sans attroupement : ils passent seul à seul, les uns après les autres; et dans ce moment où tous les autres oiseaux se rassemblent et s'accompagnent, le rouge-gorge conserve son naturel solitaire. On voit ces oiseaux passer les uns après les autres; ils volent, pendant le jour, de buisson en buisson: mais apparemment ils s'élèvent plus haut pendant la nuit et font plus de chemin; du moins arrive-t-il aux oiseleurs, dans une forét qui le soir ctoit pleine de rouges-gorges et promettoit la meilleure chasse pour le lendemain, de les trouver tous partis avant l'arrivée de l'aurore.

Le départ n'étant point indiqué, et, pour ainsi dire, proclamé, parmi les rouges-gorges comme parmi les autres oiseaux alors attroupés, il en reste plusieurs en arrière, soit des jeunes que l'expérience n'a pas encore instruits du besoin de changer de climat, soit de ceux à qui suffisent les petites ressources qu'ils ont su trouver au milieu de nos hivers. C'est alors qu'on les voit s'approcher des habitations, et chercher les expositions les plus chaudes; s'il en est quelqu'un qui soit resté au bois dans cette rude saison, il y devient compagnon du bûcheron, il s'approche pour se chausser à son seu, il becquette dans son pain et voltige toute la journée alentour de lui en faisant entendre son petit cri : mais lorsque le froid augmente et qu'une neige épaisse couvre la terre, il vient jusque dans nos maisons, frappa du bec aux vitres, comme pour demander um asse, qu'on lui donne volontiers, et qu'il paie par la plus aimable samiliarité, venant amasser les miettes de la table, paroissant reconnoître et affectionner les personnes de la maison, et prenant un ramage moins éclatant, mais encore plus délicat que celui du printemps, et qu'il soutient pendant tous les frimas, comme pour saluer chaque jour la biensaisance de ses hôtes et la douceur de sa retraite (1). Il y reste avec tranquillité jusqu'à ce que le printemps de retour, lui annonçant de nouveaux besoins et de nouveaux plaisirs, l'agite et lui sait demander sa libenté.

Dans cet état de domesticité passagère, le rouggorge se nourrit à peu près de tout : on lui vel amasser également les mies de pain, les fibres de viande et les grains de millet. Ainsi c'est trop géoéralement qu'Olina dit qu'il faut, soit qu'on le prense au nid ou déjà grand dans les bois, le nourrir de la même pâtée que le rossignol; il s'accommode, comme on voit, d'une nourriture beaucoup moiss apprêtée; ceux qu'on laisse voler libres dans les chambres n'y causent que peu de saleté, ne rendant qu'une petite siente assez sèche. L'auteur de l'Ædonologie prétend que le rouge-gorge apprend à parler; ce préjugé est ancien, et l'on trouve la même chose dans Porphyre : mais le fait n'est point du tout vraisemblable, puisque cet oiseau a la langue fourchue. Belon, qui ne l'avoit out chanter qu'en automne, temps auquel il n'a que son petit ramage, et non l'accent brillant et affectueux du grand chapt des amours, vante pourtant la beauté de sa voix es la comparant à celle du rossignol, Lui-même, comme il paroit par son récit, a cru que le rouge gorge étoit le même oiscau que le rossignol de muraille; mais, mieux instruit ensuite, il les distingua par leurs habitudes aussi bien que par leux couleurs. Celles du rouge-gorge sont très simples : un manteau du même brun que le dos de la grite lui couvre tout le dessus du dos et de la tête; l'estomac et le ventre sont blancs; le roux orangé de le poitrine est moins vil dans la femelle que dans le mâle; ils ont les yeux poirs, grands et même expressifs, et le regard doux: le bec est foible et délié, tel que celui de tous les oiseaux qui vivent principalement d'insectes; le tarse, très menu, est d'un brun clair, ainsi que le dessus des doigts, qui sont d'un jaune pâle par-dessous. L'oiseau adulte a cinq pouces neuf lignes de longueur et huit pouces de vol; le tube intestinal est long d'environ neuf pouces; le gésier, qui est musculeux, est précédé d'une dilatation de l'œsophage; le cœcum est très petit, e!

(i) J'ai vu, chez un de mes amis, un rouge-gerge à qui on avoit ainsi danné asile au fort de l'hiver, venir se poser sur l'écritaire tandis qu'il écrivait; il chantoit des heures entières, d'un petit ramage doux et métedieux.

quelquefois nul dans certains individus. En automne, ces oiseaux sont très gras : leur chair est d'un goût plus fin que celui de la meilleure grive, dont elle a le fumet, se nourrissant des mêmes fruits, et surtout des alises.

## LA GORGE-BLEUE (1).

Matacilla Suecica. Gnet.

Par la proportion des formes, par la grandeur et la figure entière, la gorge-bleue (2) semble n'être qu'une répétition du rouge-garge; elle n'en diffère que par le bleu brillant et azuré qui couvre sa gorge, au lieu que colle de l'autre est d'un rouge orangé: il paroit même que la nature ait voulu démontrer l'analogie entre ces deux giseaux jusque dans leurs différences; car, au-dessous de cette plaque bleue, on voit un cintre noir et une zone d'un reuge orangé, qui surmonte le haut de la poitrine; cette couleur orangée reparoît encore sur la première moitié des pennes latérales de la queue : de l'angle du bec passe par l'œil un trait de blanc roussatre. Du reste, les couleurs, quoiqu'un peu plus sombres, sont les mêmes dans la gorge-bleue et dans le rouge-gorge. Elle en partage aussi la manière de vivre. Mais en rapprochant ces deux oiseaux par les ressemblances, la nature semble les avoir séparés d'habitation : le rouge-gorge demeure au fond des bois; la gorgebleue se tient à leur lisière, cherchant les marais, les prés humides, les oseraies et les roseaux; et avec le même instinct solitaire que le rouge-gorge, elle semble avoir pour l'homme le même sentiment de familiarité; car, après toute la belle saison passée dans ces lieux reculés, au bord des bois voisins des marécages, ces oiseaux viennent, avant leur départ, dans les jardins, dans les avenues, sur les haies, et se laissent approcher assez pour qu'on puisse les tirer à la sarbacane.

Ils ne vont point en troupes, non plus que les rouges-gorges, et on en voit rarement plus de deux ensemble. Dès la fin de l'été, les gorges-bleues se jettent, dit M. Lottinger, dans les champs semés de gros grains; Frisch nomme les champs de pois comme ceux où elles se tiennent de préférence, et prétend même qu'elles y nichent: mais on trouve plus communément leur nid sur les saules, les osiers et les autres arbustes qui bordent les lieux humides; il est

(1) La garge-bleue se nomme en latin moderne, cyanecula; en allemand, regfecklein, suivant Gesner; blau-kehlein, selon Klein et Frisch,

construit d'herbes entrelacées à l'origine des bran ches ou des rameaux.

Dans le temps des amours, le mâle s'élève droit en l'air, d'un petit vol, en chantant; il pironette et retombe sur son rameau avec autant de gaieté que la fauvette, dont la garge-bleue paroit avoir quelques habitudes; elle chante la nuit, et son ramage est très doux, suivant Frisch. M. Hermann (1), au contraire, nous dit qu'il n'a rien d'agréable: opposition qui peut se concilier par les différents temps où ces deux observateurs ont pu l'entendre; la même différence pouvant se trouver au sujet de notre rouge-gorge, pour quelqu'un qui n'auroit oul que son cri ordinaire, et non le chant mélodieux et tendre du printemps, ou son petit ramage des beaux jours de l'automne.

La gorge-bleue aime autant à se haigner que le rouge-gorge, et se tient plus que lui près des eaux; elle vit de vermisseaux et d'autres insectes, et, dans la saison de son passage, elle mange des baies de sureau. On la voit par terre aux endroits marécageux, cherchant sa nourriture et courant assez vite, en relevant la queue, le mâle surtout lorsqu'ilentend le cri de la femelle vrai ou imité.

Les petits sont d'un brun noirâtre et n'ont pas encore de bleu sur la garge; les mâles ont seulement quelques plumes brunes dans le blanc de la gorge et de la poitrine, comme on pout le voir dans la figure enluminée (n° 610, fig. 5) qui représente la jeune gerge-bleue avant la première mue. La femelle ne prend jamais cette gorge bleue tout entière : elle n'en porte qu'un croissant ou une bande au bas du cou, telle qu'on peut la voir dans la fig. 2 de la même planche; et c'est sur cette différence et sur la figure de M. Edwards, qui n'a donné que la femelle, que M. Brisson fait une seconde espèce de sa gorgebleue de Gibraltar, d'où apparemment l'on avoit apporté la femelle de cet oiseau.

Entre les mâles adultes, les uns ont toute la gorge bleue, et vraisemblablement ce sont les vieux, d'autant que le reste des couleurs et la zone rouge de la poitrine paroissent plus soncées dans ces individus : les autres, en plus grand nombre, ont une tache, comme un demi-collier, d'un beau blanc, dont Frisch compare l'éclat à celui de l'argent poli (2); c'est d'après ce caractère que les oiseleurs du Brandebourg ont donné à la gorge-bleue le nom d'oiseau à miroir.

Ces riches couleurs s'effacent dans l'état de cap-

- (1) Docteur et professeur en médecine et en histoire naturelle à Strasbourg, qui a bien voulu nous communiquer quelques faits de l'histoire naturelle de cet oiseau.
- (2) Apparemment M. Linnæus se trompe en donnant cette couleur comme un blanc terne et jaunatre : macula flavescente albedine cincta. (Fauna Suscica.)

<sup>(</sup>a) No 361, fig. 2, la gorge-bleue à tache blanche; no 610, fig. 1, la gorge-bleue sans tache blanche; ag. 2, la femelle; fig. 3, jeune gorge-bleue.

tivité, et la gorge-bleue mise en cage commence à les perdre dans la première mue. On la prend au filet comme les rossignols et avec le même appât (1). Dans la saison où ces oiseaux deviennent gras, ils sont, ainsi que tous les petits oiseaux à chair délicate, l'objet des grandes pipées; ceux-ci sont néanmoins assez rares et même inconnus dans la plupart de nos provinces; on en voit au temps du passage dans la partie basse des Vosges vers Strasbourg, suivant M. Lottinger: mais un autre observateur nous assure que ces oiseaux ne remontent pas jusque dans l'épaisseur de ces montagnes au midi. Ils sont plus communs en Alsace; et quoique généralement répandus en Allemagne et jusqu'en Prusse, nulle part ils ne sont bien communs; et l'espèce paroit beaucoup moins nombreuse que celle du rouge-gorge: cependant elle s'est assez étendue. Au nom que lui donne Barrère, on peut croire que la gorge-bleue est fréquente dans les Pyrénées : nous voyons, par la dénomination de la seconde espèce prétendue de M. Brisson, que cet oiseau se trouve jusqu'à Gibraltar. Nous savons d'ailleurs qu'on le voit en Provence, où le peuple l'appelle cul rousset bleu, et on le croiroit indigène en Suède au nom que lui donne M. Linnæus: mais ce nom mal appliqué prouve seulement que cet oiseau fréquente les régions du Nord; il les quitte en automne pour chercher sa nourriture dans des climats plus doux : cette habitude, ou plutôt cette nécessité, est commune à la gorge-bleue et à tous les oiseaux qui vivent d'insectes et de fruits tendres.

## OISEAU ÉTRANGER

QUI A RAPPORT

AU ROUGE-GORGE ET A LA GORGE-BLEUE.

LE ROUGE-GORGE BLEU

DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Motacilla scalis. GMEL.

Notre rouge-gorge est un oiseau très foible et de vol trop court pour avoir passé en Amérique par les mers; il craint trop les grands hivers pour y avoir pénétré par les terres du nord : mais la nature a produit dans ces vastes régions une espèce analogue et qui le représente; c'est le rouge-gorge bleu, qui se trouve dans les parties de l'Amérique septentrionale, depuis la Virginie, la Caroline et la Louisiane, jusqu'aux îles Bermudes. Catesby nous en a donné le premier la description : Edwards a repré-

(') Le ver de farine.

senté cet oiseau, et tous deux conviennent qu'il faut le rapporter au rouge-gorge d'Europe, comme espèce très voisine. Nous l'avons fait représenter dans les planches enluminées (nº 590): il est un peu plus grand que le rouge-gorge, ayant six pouces trois lignes de longueur et dix pouces huit lignes de vol. Catesby remarque qu'il vole rapidement, et que ses ailes sont longues ; la tête, le dessus du corps, de la queue et des ailes, sont d'un très beau bleu, excepté que la pointe de l'aile est brune ; la gorge et la poitrine sont d'un jaune de rouille assez vif; le ventre est blanc. Dans quelques individus, tel que ælui que Catesby a représenté, le bleu de la tête enveloppe aussi la gorge : dans les autres, comme cela d'Edwards et celui des planches enluminées (nº 390, fig. 1) qui est le mâle, le roux couvre tout le devant du corps jusque sous le bec. La femelle (nº 2 de la même planche) a les couleurs plus ternes, le bles mêlé de noirâtre; les petites pennes de l'aile de cette dernière couleur, et frangées de blanc. Au reste, cet oiseau est d'un naturel très doux, et ne se nourrit que d'insectes. Il fait son nid dans les tross d'arbres; différence de mœurs peut-être suggérée par celle du climat, où les reptiles plus nombreux forcent les oiseaux à éloigner leurs nichées. Catesby assure que celui-ci est très commun dans toute l'Amérique septentrionale. Ce naturaliste et Edwards sont les seuls qui en aient parlé, et Klein ne fait que l'indiquer d'après eux.

## LE TRAQUET.

Motacilla Rubicola. GMRL.

Cet oiseau, très vif et très agile, n'est jamais en repos; toujours voltigeant de buisson en buisson, il ne se pose que pour quelques instants, pendant lesquels il ne cesse encore de soulever les ailes pour s'envoler à tout moment: il s'élève en l'air par petits élans, et retombe en pirouettant sur lui-même. Ce mouvement continuel a été comparé à celui du traquet d'un moulin, et c'est là, suivant Belon, l'origine du nom de cet oiseau.

Quoique le vol du traquet (n° 678, fig. 4) soit bas et qu'il s'élève rarement jusqu'à la cime des arbres, il se pose toujours au sommet des buissons et sur les branches les plus élancées des haies et des arbrisseaux, ou sur la pointe des tiges du blé de Turquie dans les champs, et sur les échalas les plus hauts dans les vignes; c'est dans les terrains arides, les landes, les bruyères, et les prés en montagne, qu'il se plait davantage, et où il fait entendre plus souvent son petit cri ouistratra, d'un ton couvert et sourd. S'il se trouve une tige isolée ou un piquet au milieu du gazon dans ces prés, il ne manque pas

de se poser dessus; ce qui donne une grande facilité pour le prendre : un gluau placé sur un bâton suffit pour cette chasse bien connue des enfants.

D'après cette habitude de voler de buisson en buisson sur les épines et les ronces, Belon, qui a trouvé cet oiseau en Crète et en Grèce, comme dans nos provinces, lui applique le nom batis (oiseau de ronces), dont Aristote ne parle qu'une seule lois, en disant qu'il vit de vermisseaux. Gaza a traduit batis par rubetra, que tous les naturalistes ont rapporté au traquet, d'autant que rubetra pourroit aussi signifier oiseau rougeatre (1), et le rouge bai de la poitrine du traquet est sa couleur la plus remarquable. Elle s'étend en s'affoiblissant jusque sous le ventre; le dos, sur un fond d'un beau noir, est nué par écailles brunes, et cette disposition de couleurs s'étend jusqu'au-dessus de la tête, où cependant le noir domine; ce noir est pur sur la gorge, quoique traversé très légèrement de quelques ondes blanches, et il remonte jusque sous les yeux. Une tache blanche sur le côté du cou confine au noir de la gorge et au rouge bai de la poitrine; les pennes de l'aile et de la queue sont noiratres, frangées de brun ou de roussâtre clair; sur l'aile près du corps, est une large ligne blanche, et le croupion est de cette même couleur : toutes ces teintes sont plus fortes et plus foncées dans le vieux mâle que dans le jeune. La queue est carrée et un peu étalée; le bec est ef-Glé et long de sept lignes; la tête assez arrondie, et le corps ramassé; les pieds sont noirs, menus, et longs de dix lignes : il a sept pouces et demi de vol, et quatre pouces dix lignes de longueur totale. Dans la femelle, la poitrine est d'un roussatre sale : cette couleur, se mélant à du brun sur la tête et le dessus du corps, a du noirâtre sur les ailes, et se fond dans du blanchâtre sous le ventre et la gorge; ce qui rend le plumage de la femelle triste, décoloré, et beau. coup moins distinct que celui du mâle.

Le traquet fait son nid dans les terrains incultes, au pied des buissons, sous leurs racines ou sous le couvert d'une pierre : il n'y entre qu'à la dérobée, comme s'il craignoit d'être aperçu; aussi ne trouvet-on ce nid que difficilement. Il le construit dès la fin de mars. La femelle pond cinq ou six œufs d'un vert bleuâtre, avec de légères taches rousses peu apparentes, mais plus nombreuses vers le gros bout. Le père et la mère nourrissent leurs petits de vers et d'insectes qu'ils ne cessent de leur apporter : il semble que leur sollicitude redouble lorsque ces jeu-

(1) Dans cette idée, ce nom paroit plus approprié au traquet; car Aldrovande observe l'équivoque du mot rubetra dans le sens d'oiseau de ronces, appliqué à cet oiseau, y en ayant plusieurs autres qui se posent comme lui sur les ronces, et ce nom d'oiseau de ronces eyant effectivement été donné par Longolius à la millaire, qui est l'ortolan, et par d'autres à la petite grive.

nes oiseaux s'élancent hors du nid; ils les appellent, les rallient, criant sans cesse ouistratra; enfin ils leur donnent encore à manger pendant plusieurs jours. Du reste, le traquet est très solitaire; on le voit toujours seul, hors le temps où l'amour lui donne une compagne. Son naturel est sauvage, et son instinct paroit obtus; autant il montre d'agilité. dans son état de liberté, autant il est pesant en domesticité · il n'acquiert rien par l'éducation; on ne l'élève même qu'avec peine et toujours sans fruit. Dans la campagne, il se laisse approcher de très près, ne s'éloigne que d'un petit vol sans paroître remarquer le chasseur; il semble donc ne pas avoir assez de sentiment pour nous aimer ni pour nous fuir. Ces oiseaux sont très gras dans la saison, et comparables, pour la délicatesse de la chair, aux bec-figues; cependant ils ne vivent que d'insectes, et leur bec ne paroit point fait pour toucher aux graines. Belon et Aldrovande ont écrit que le traquet n'est point un oiseau de passage : cela est peutêtre vrai pour la Grèce et l'Italie : mais il est certain que dans les provinces septentrionales de France, il prévient les frimas et la chute des insectes, car il part dès le mois de septembre.

Quelques personnes rapportent à cette espèce l'oiseau nommé en Provence fourmeiron, qui se nourrit principalement de fourmis. Le fourmeiron paroit solitaire, et ne fréquente que les masures et les décombres : on le voit, quand il fait froid, se poser au-dessus des tuyaux des cheminées, commepour se réchauffer. A ce trait, nous rapporterions plutôt le fourmeiron au rossignol de muraille qu'au traquet, qui se tient constamment éloigné des villes et des habitations.

Il y a aussi en Angleterre, et particulièrement dans les montagnes de Derbyshire, un oiseau que M. Brisson a appelé traquet d'Angleterre. Ray dit que cette espèce semble particulière à cette îlc. Edwards a donné les figures exactes du mâle et de la femelle; et Klein en fait mention sous le nom de rossignol à ailes variées. En effet, le blanc qui marque non seulement les grandes couvertures, mais aussi la moitié des petites pennes les plus près du corps, fait dans l'aile de cet oiseau une tache beaucoup plus étendue que dans notre traquet commun. Du reste, le blanc couvre tout le devant et le dessous du corps, forme une tache au front, et le noir s'étend de là sur le dessus du corps jusqu'au croupion, qui est traversé de noir et de blanc; les pennes de la queue sont noires, les deux plus extérieures blanches en dehors, et les grandes pennes de l'aile brunes. Tout ce qui est noir dans le mâle, est dans la femelle d'un brun verdâtre terni; le reste est blanc de même : dans l'un et l'autre le bec et les pieds sont noirs. Ce traquet est de la grosseur du nôtre, quoiqu'il paroisse particulier à l'Augleterre, et même aux montagnes de Derby: il faut néanmoins qu'il s'en éloigne dans la saison du passage, car on a vu quelquefois cet oiseau dans la Brie.

On trouve l'espèce du traquet depuis l'Angleterre et l'Écosse jusqu'en Italie et en Grèce; il est très commun dans plusieurs de nos provinces de France. La nature paroît l'avoir reproduit dans le midi sous des formes variées. Nous allons donner une notice de ces traquets étrangers, après avoir décrit une espèce très semblable à celle de notre traquet, et qui habite nos climats avec lui.

## LE TARIER(1).

### Motacilla rubetra. Gnel.

L'espèce du tarier, quoique très voisine de celle du traquet, doit néanmoins en être séparée, puisque toutes deux subsistent dans les mêmes lieux sans se mêler, comme en Lorraine, où ces deux oiseaux sont communs et vivent séparément. On les distingue à des différences d'habitudes, autant qu'à celles du plumage. Le tarier (nº 678, fig. 2) se per. che rarement, et se tient le plus souvent à terre sur les taupinières, dans les terres en friche, les pâquis élevés à côté des bois; le traquet au contraire est toujours perché sur les buissons, les échalas des vignes, etc. Le tarier est aussi un peu plus grand que le traquet; sa longueur est de cinq pouces trois lignes. Leurs couleurs sont à peu près les mêmes, mais différemment distribuées : le tarier a le haut du corps coloré de nuances plus vives; une double tache blanche dans l'aile, et la ligne blanche depuis le coin du bec s'étend jusque derrière la tête; une plaque noire prend sous l'œil, et couvre la tempe, mais sans s'étendre, comme dans le traquet, sous la gorge, qui est d'un rouge bai clair; ce rouge s'éteint peu à peu, et s'aperçoit encore sur le fond blanc de tout le devant du corps ; le croupion est de cette même couleur blanche, mais plus forte et grivelée de noir; tout le dessus du corps, jusqu'au sommet de la tête, est taché de brun sur un fond noir; les petites pennes et les grandes couvertures sont noires. Willughby dit que le bout de la queuc est blane; nous observons, au contraire, que les pennes sont blanches dans leur première moitié jusqu'à la racine : mais ce naturaliste lui-même remarque des variétés dans cette partie du plumage du tarier, et dit qu'il a vu quelquesois les deux pennes du milieu de la queue noires avec un bord roux, et d'autres fois bordées de même sur un fond

(') Le tarier se nomme en Angleterre, whinchat; en Allemagne, flugen-stakerlin, todten-vogel.

blanc. La femelle diffère du mâle en ce que ses conleurs sont plus pâles, et que les taches de ses ailes sont beaucoup moins apparentes. Elle pond quatre ou cinq œufs d'un blanc sale piqueté de noir. Du reste. le tarier fait son nid comme le traquet; il arrive et part avec lui, partage son instinct soli taire, et paroît même d'un naturel encore plus sauvage; il cherche les pays de montagne; et dans quelques endroits on a tiré son nom de cette habitude naturelle. Les oiseleurs bolonois l'ont appek montanello. Les noms que lui appliquent Klein et Gesner marquent son inclination pour la solitude dans les lieux rudes et sauvages. Son espèce es moins nombreuse que celle du traquet; il se nour rit comme lui de vers, de mouches et d'autres issectes. Enfin le tarier prend beaucoup de graisse dès la fin de l'été, et alors il ne le cède point à l'ertolan pour la délicatesse.

## OISEAUX ETRANGERS

QUI ONT RAPPORT AU TRAQUET ET AU TARIEL

ı.

## LE TRAQUET, OU TARIER DU SÉNÉGAL Motacille fervida. Guel.

Cet oiseau est de la grandeur du tarier, et parel se rapporter plus exactement à cette espèce qu'à celle du traquet. Il a en effet, comme le premier. la double tache blanche sur l'eile, et point de noir à la gorge : mais il n'a pas, comme lui, la plaque noire sous l'œil, ni les grandes couvertures de l'aile noires ; elles sont seulement tachetées de cette couleur sur un fond brun. Du reste, les couleurs soct à peu près les mêmes que dans le tarier ou le traquet : seulement elles sont plus vives sur toute à partic supérieure du corps ; le brun du dos est d'un roux plus clair, et les pinceaux noirs y sont micux tranchés. Cette agréable variété règne du sommet de la tête jusque sur les couvertures de la queue : les pennes moyennes de l'aile sont bordées de roux. les grandes de blanc, mais plus légèrement; toutes sont noiratres. Les couleurs, plus nettes au-dessus du corps dans ce traquet du Sénégal que dans le nôtre, sont au contraire plus ternes sous le corps; seulement la poitrine est légèrement teinte de rouge fauve entre le blanc de la gorge et celui du ventre. Cet oiscan (nº 585, fig. 1) a été apporté du Sénégal par M. Adanson.

11.

## LE TRAQUET DE L'ILE DE LUCON.

Motacilla caprata. GMEL.

Ce traquet (nº 255) est à peine aussi grand que celui d'Europe, mais il est plus épais et plus fort; il a le bec plus gres et les pieds moins menus; il est tout d'un brun noir, excepté une large bande blanche dans les couvertures de l'aile, et un peu de blanc sombre sous le ventre. La femelle pourroit, par ses couleurs, être prise pour un oiseau d'une tout autre espèce; un roux brun lui couvre tout le dessous du corps et le eroupion; cette couleur perce encore sur la tête à travers les ondes d'une teinte plus brune qui se renforce sur les ailes et la queue, et devient d'un brun roux très sombre. Ces oiseaux ont été envoyés de l'île de Luçon, eù M. Brisson dit qu'on les appelle mariacepra.

III.

#### AUTRE TRAQUET DES PHILIPPINES.

Motacilla fulicata. GMEL.

Cet oiseau est représenté n° 485, fig. 4, de nos planches enluminées. Il est d'un noir encore plus profond que le mâle de l'espèce précédente, il a la taille plus grande, ayant près de six pouces, et la queue plus longue que les autres traquets; il a aussi le bec et les pieds plus forts; la tache blanche de l'aile perce seule dans le fond noir à reslets violets de tout son plumage.

I۷.

# LE GRAND TRAQUET DES PHILIPPINES. Motacilla Philippensis. Gmel.

Ce traquet (nº 185, fig. 2), plus grand que le précédent, a un peu plus de six pouces de longueur; sa tête et sa gorge sont d'un blanc lavé de rougeatre et de jaunâtre par quelques taches. Un large collier d'un rouge de tuile lui garnit le cou; sous ce collier, une écharpe d'un noir bleuâtre ceint la poitrine, se porte sur le dos, et s'y coupe en chaperon assez court par deux grandes taches blanches jetées sur les épaules : du noir à reslets violets achève de faire le manteau sur tout le dessus du corps jusqu'au bout de la queue de cet oiseau; ce noir est coupé dans l'aile par deux petites bandes blanches, l'une au bord extérieur vers l'épaule, l'autre à l'extrémité des grandes couvertures : le ventre et l'estomac sont du même blanc rougeâtre que la tête et la gorge; le bec, qui a sept lignes de longueur, et les pieds épais et robustes, sont couleur de rouille. M Brisson dit que les pieds sont noirs; apparem-

ment que ce caractère varie. Les ailes étant pliées s'étendent jusqu'au bout de la queue, au contraire de tous les autres traquets, où les ailes en couvrent à peine la moitié.

v.

# LE FITERT, OU LE TRAQUET DE MADAGASCAR.

Motacilla sibilla. GMEL.

M. Brisson a donné la description de cet oiseau, et nous l'avons trouvée très exacte en la vérisiant sur un individu envoyé au Cabinet du Roi : cet auteur dit qu'on l'appelle sitert à Madagascar, et qu'il chante très bien; ce qui sembleroit l'éloigner du genre de nos traquets, à qui on ne connoît qu'un cri désagréable, et auxquels cependant il faut convenir que le fitert appartient par plusieurs caractères qu'on ne peut méconnoître. Il est un peu plus gros que le traquet d'Europe; sa longueur est de cinq pouces quatre lignes. La gorge, la tête, tout le dessus du corps jusqu'au bout de la queue sont noirs; on voit seulement au dos et aux épaules quelques ondes roussaires : le devant du cou. l'estomac, le ventre, sont blancs; la poitrine est rousse; le blanc du cou tranche entre le noir de la gorge et le roux de la poitrine, et il forme un collier; les grandes couvertures de l'aile les plus près du corps sont blanches, ce qui fait une tache blanche sur l'aile; un peu de blanc termine aussi les pennes de l'aile du côté intérieur, et plus à proportion qu'elles sont plus près du corps.

vı.

#### LE GRAND TRAQUET.

Motacilla magna. Gmel.

C'est avec raison que nous appelons cet oiseau grand traquet; il a sept pouces un quart du bout du bec jusqu'au bout des ongles. Le bec est long d'un pouce; il est sans échancrures. La queue, d'environ deux pouces, est un peu fourchue; l'aile plice en couvre la moitié. Le tarse a onze lignes; le doigt du milieu sept, celui de derrière autant, et son ongle est le plus fort de tous. M. Commerson nous a laissé la notice de cet oiseau sans nous indiquer le pays où il l'a vu; mais la description que nous en donnons ici pourra servir à le faire reconnoître et retrouver par les voyageurs. Le brun est la couleur dominante de son plumage; la tête est variée de deux teintes brunes; un brun clair couvre le dessus du cou et du corps ; la gorge est mêlée de brun et de blanchâtre ; la poitrine est brune : cette couleur est celle des couvertures de l'aile et du bord extérieur des pennes; leur intérieur est mi-parti de roux et de brun, et ce.brun se retrouve à l'extrémité des pennes de la queue, et couvre la moitié de celles du milieu; le reste est roux, et le dehors des deux plumes extérieures est blanc; le dessous du corps est roussatre.

VII.

#### LE TRAQUET

## DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Sylvia sperata. LATH.

M. de Roseneuvetz a vu au cap de Bonne-Espérance un traquet qui n'a pas encore été décrit par les naturalistes. Il a six pouces de longueur; le bec noir, long de sept lignes, échancré vers la pointe; les pieds noirs; le tarse long d'un pouce. Tout le dessus du corps, y compris le haut du cou et de la tête, est d'un vert très brun; tout le dessous du corps est gris, avec quelques teintes de roux : le croupion est de cette dernière couleur. Les pennes et les couvertures de l'aile sont brunes avec un bord plus clair dans la même couleur: la queue a vingtdeux lignes de longueur, les ailes pliées la recouvrent jusqu'au milieu, elle est un peu fourchue : les deux pennes du milieu sont d'un brun noirâtre; les deux latérales sont marquées obliquement de brun sur un fond fauve, et d'autant plus qu'elles sont plus extérieures. Un autre individu de la même grandeur, rapporté également du cap de Bonne-Espérance par M. de Roseneuvetz, et placé au Cabinet du Roi, n'est peut-être que la femelle du précédent. Il a tout le dessus du corps simplement brun-noirâtre, la gorge blanchâtre, et la poitrine rousse. Nous n'avons rien appris des habitudes naturelles de ces oiseaux ; cependant cette connoissance seule anime le tableau des êtres vivants, et les présente dans la véritable place qu'ils occupent dans la nature. Mais combien de fois, dans l'histoire des animaux, n'avons-nous pas senti le regret d'être ainsi borné à donner leur portrait, et non pas leur histoire! Cependant tous ces traits doivent être recueillis et posés au bord de la route immense de l'observation, comme sur les cartes des navigateurs sont marquées les terres vues de loin, et qu'ils n'ont pu reconnaître de plus près.

VIII.

## LE CLIGNOT, OU TRAQUET A LUNETTES.

Motacilla perspicillata. Gmel.

Un cercle d'une peau jaunâtre plissée tout autour des yeux de cet oiseau, et qui semble les garnir de lunettes, est un caractère si singulier, qu'il suffit pour le distinguer. M. Commerson l'a rencontré

sur la rivière de la Plata vers Montevideo, et les noms qu'il lui donne sont relatifs à cette conformation singulière de l'extérieur de ses yeux (1). Il est de la grandeur du chardonneret, mais plus épais de corps; sa tête est arrondie, et le sommet en est élevé; tout son plumage est d'un beau noir, excepté la tache blanche dans l'aile qui l'assimile aux traquets : cette tache s'étend largement par le milieu des cinq premières pennes, et finit en pointe vers l'extrémité des six, sept et huitième. Dans quelques individus, on voit aussi du blanc aux couvertures inférieures de la queue ; dans les autres, elles sont noires comme le reste du plumage. L'aile pliée n'atteint qu'à la moitié de la queue, qui est longue de deux pouces, carrée lorsqu'elle est fermée, et formant, quand elle s'étale, un triangle presque équilatéral ; elle est composée de huit pennes égales. Le bec est droit, effilé, jaunâtre à la partie supérieure, légèrement fléchi en crochet à l'extrémité; la langue est membraneuse, taillée en slèche à docble pointe; les yeux sont ronds avec l'iris jaune et la prunelle bleuatre. Cette singulière membrane, qui fait cercle à l'entour, n'est apparemment que la peau même de la paupière nue et plus étendue qu'à l'ordinaire, et par conséquent assez ample pour former plusieurs plis; c'est du moins l'idée que nous en donne M. Commerson, lorsqu'il la compare à du lichen ridé, et qu'il dit que les deux portions de cette membrane frangée par les bords se rejoignent quand l'oiseau ferme les yeux : on doit remarquer de plus dans l'œil de cet oiseau la membrane clignotante qui part de l'angle intérieur. Les pieds et les doigts, assez menus, sont noirs; le doigt de derrière est le plus gros, et il est aussi long que ceux du devant, quoiqu'il n'ait qu'une seule articulation, et son ongle est le plus fort de tous. Cet oiseau auroit-il été produit seul de son genre et isolé au milieu du continent? c'est du moins le seul de ces régions qui nous soit connu, comme ayant quelque rapport avec nos traquets; mais ses ressembiances avec eux sont moins frappantes que le caractère qui l'en distingue, et que la nature lui a imprimé comme le sceau de ces régions étrangères qu'il habite.

## LE MOTTEUX,

ANCIENNEMENT VITREC, VOLOAIREMENT CUL-BLANC

Motacilla ænanthe. Gnel.

Cet oiseau, commun dans nos campagnes, se tient habituellement sur les mottes dans les terres frai-

- (') Pespicillarius, nictitarius, lichenope, clignot,
- (e) En latin, vitiflora; en italien, sulo bienco; en

chement labourées; et c'est de là qu'il est appelé motteux: il suit le sillon ouvert par la charrue pour y chercher les vermisseaux dont il se nourrit. Lorsqu'on le fait partir, il ne s'élève pas, mais il rase la terre d'un vol court et rapide, et découvre en fuyant la partie blanche du derrière de son corps; ce qui le fait distinguer en l'air de tous les autres oiscaux, et lui fait donner par les chasseurs le nom vulgaire de cul-blanc. On le trouve aussi assez souvent dans les jachères et les friches, où il vole de pierre en pierre, et semble éviter les haies et les buissons, sur lesquels il ne se perche pas aussi souvent qu'il se pose sur les mottes.

Il est plus grand que le tarier et plus haut sur ses pieds, qui sont noirs et grêles. Le ventre est blanc, ainsi que les convertures inférieures et supérieures de la queue, et la moitié à peu près de ses pennes, dont la pointe est noire; elles s'étalent quand il part, et offrent ce blanc qui le fait remarquer. L'aile dans le mâle est noire, avec quelques franges de blanc roussatre ; le dos est d'un beau gris cendré ou bleuatre; ce gris s'étend jusque sur le fond blanc; une plaque noire prend de l'angle du bec, se porte sous l'œil et s'étend au-delà de l'oreille; une bandelette blanche borde le front et passe sous les yeux. La femelle n'a pas de plaque ni de bandelette; un gris roussâtre règne sur son plumage, partout où celui du mâle est gris-cendré; son aile est plus brune que noire, et largement frangée jusque dessous le ventre; en tout, elle ressemble autant ou plus à la femelle du tarier qu'à son propre mâle; et les petits ressemblent parsaitement à leurs père et mère dès l'âge de trois semaines, temps auquel ils prennent leur essor.

Le bec du motteux (nº 554, fig. 4 le mâle, fig. 2 la femelle) est menu à la pointe et large par sa base; ce qui le rend très propre à saisir et avaler les insectes, sur lesquels on le voit courir, ou plutôt s'élancer rapidement par une suite de petits sauts. Il est toujours à terre; si on le fait lever, il ne s'éloigne pas, et va d'une motte à l'autre, toujours d'un vol assez court et très bas, sans entrer dans les bois ni se percher jamais plus haut que les haies basses ou les moindres buissons : posé, il balance sa queue et fait entendre un son assez sourd, titreû, tilreû, et c'est peut-être de cette expression de sa voix qu'on a tiré son nom de vitrec ou titrec; et toutes les fois qu'il s'envole, il semble aussi prononcer assez distinctement et d'une voix plus forte far-far, far-far; il répète ces deux cris d'une manière précipitée.

Il niche sous les gazons et les mottes, dans les champs nouvellement labourés, ainsi que sous les pierres dans les friches, auprès des carrières, à l'enanglois, whitetail, fallow-smiter, wheal-ear, horsematch.

trée des terriers quittés par les lapins, ou bien entre les pierres des petits murs à sec dont on fait les clôtures dans les pays de montagnes. Le nid, fait avec soin, est composé en dehors de mousse ou d'herbes fines et de plumes ou de laine en dedans; il est remarquable par une espèce d'abri placé audessus du nid et collé contre la pierre ou la motte sous laquelle tout l'ouvrage est construit : on y trouve communément cinq à six œufs d'un blanc bleuâtre clair, avec un cercle au gros bout d'un bleu plus mat. Une femelle prise sur ses œufs avoit tout le milieu de l'estomac dénué de plumes, comme il arrive aux couveuses ardentes. Le mâle affectionné à cette mère tendre lui porte, pendant qu'elle couve, des fourmis et des mouches : il se tient aux environs du nid; et lorsqu'il voit un passant, il court ou vole devant lui, faisant de petites passes, comme pour l'attirer : et quand il le voit assez éloigné, il prend sa volée en cercle et regagne le nid.

On en voit de petits dès le milieu de mai; car ces oiseaux, dans nos provinces, sont de retour dès les premiers beaux jours vers la fin de mars : mais s'il survient des gelées après leur arrivée, ils périssent en grand nombre, comme il arriva en Lorraine en 1767. On en voit beaucoup dans cette province, surtout dans la partie montagneuse; ils sont également communs en Bourgogne et en Bugcy : mais en Brie on n'en voit guère que sur la fin de l'été. En général, ils préfèrent les pays élevés, les plaines en montagnes et les endroits arides. On en prend grand nombre sur les dunes, dans la province de Sussex, vers le commencement de l'automne, temps auquel cet oiseau est gras et d'un goût délicat. Willughby décrit cette petite chasse que font dans ces cantons les bergers d'Angleterre : ils coupent des gazons et les couchent en long à côté et au-dessus du creux qui reste en place du gazon élevé de manière à ne laisser qu'une petite tranchée, an milieu de laquelle est tendu un lacet de crin. L'oiseau. entraîné par le double motif de chercher sa nourriture dans une terre fraichement ouverte et de se cacher dans la tranchée, va donner dans ce piége : l'apparition d'un épervier, et même l'ombre d'un nuage, suffit pour l'y précipiter; car on a remarqué que cet oiseau timide fuit alors et cherche à se cacher.

Tous s'en retournent en août et septembre et l'on n'en voit plus dès la fin de ce mois : ils voyagent par petites troupes, et du reste ils sont assez solitaires : il n'existe entre eux de société que celle du mâle et de la femelle. Cet oiseau a l'aile grande (4);

(1) M. Brisson dit que la première des pennes de l'alle est extrémement courte; mais la plume qu'il prend pour la première des grandes pennes n'est que la première des grandes couvertures, implantée sous la première penne, et non à côté. et quoique nous ne lui voyions pas faire beaucoup d'usage de sa puissance de vol, apparemment qu'il l'exerce mieux dans ses migrations : il faut même qu'il l'ait déployée quelquefois, puisqu'il est du petit nombre des oiseaux communs à l'Europe méridionale; car on le trouve au Bengale, et nous le voyons en Europe depuis l'Italie jusqu'en Suède.

On pourroit le reconnoître par les seuls noms qui lui ont été donnés en divers lieux : on l'appelle dans nos provinces motteux, tourne-motte, brisemotte et terrasson, de ses habitudes de se tenir toujours à terre et d'en habiter les trous, de se poser sur les mottes et de paroitre les frapper en secouant sa queue. Les noms qu'on lui donne en Angleterre désignent également un oiseau des terres labourées et des friches, un oiseau à croupion blanc. Mais le nom grec ananthe, que les naturalistes, d'après la conjecture de Belon, ont voulu unanimement lui appliquer, n'est pas aussi caractéristique ni aussi approprié que les précédents. La seule analogic du mot ananthe à celui de vitistora, et de celui-ci à son ancien nom vitrec, a déterminé Belon à lui appliquer celui d'ænanthe; car cet auteur ne nous explique pas pourquoi ni comment on l'a dénommé oiseau de sleur de vigne (manthe). Il arrive d'ailleurs avant le temps de cette soraison de la vigne, il reste long-temps après que la sleur est passée; il n'a donc rien de commun avec cette fleur de la vigne. Aristote ne caractérise l'oiseau ænanthe qu'en donnant à son apparition et à son départ les mêmes temps qu'à l'arrivée et à l'occultation du

M. Brisson compte cinq espèces de ces oiseaux : 4° le cul-blanc ; 2° le cul-blanc gris, qu'il ne distingue de l'autre que par cette épithète, quoique le premier soit également gris. La dissérence prise d'après M. Linnæus, qui en fait une espèce particulière, consiste en ce qu'il a de petites ondes de blanchâtre à travers le gris teint de fauve qui les couvre également tous deux. M. Brisson ajoute une autre petite dissérence dans les plumes de la poitrine, qui sont, dit-il, piquetées de petites taches grises, et dans celles de la queue, dont les deux du milieu n'ont point de blanc, quoique les autres en aient jusqu'aux trois quarts : mais les détails minutieux de ces petites nuances de couleurs feroient aisément plusieurs espèces d'un seul et même individu : il suffiroit pour cela de les prendre un peu plus près ou un peu plus loin du temps de la mue (1). Ce n'est point saisir la touche de la nature que de la considérer ainsi; les coups de pinceau dont elle se joue

(') De petits culs-blancs pris le 20 mai avoient le dessus du corps brouillé de roussâtre et de brun; les plumes du croupion sont blanchâtres, rayées légérement de noir; la gorge et le dessous du corps roux pointillé de noir; toute cette livrée tombe à la première mus. à la superficie fugitive des êtres ne sont point le trait de burin fort et profond dont elle grave à l'intérieur le caractère de l'espèce.

Après le cul-blanc gris, M. Brisson fait une trisième espèce de cul-blane cendré: mais les diféreuces qu'il indique sont trop légères pour les siparer l'un de l'autre, d'autant plus que l'épithète de cendré, loin d'être distinctive, convient planement au cul-blanc commun, dont celui-ci se ser qu'une simple variété. Voilà donc trois prétendues espèces qu'on peut réduire à une seule. Mais laquitrième et la cinquième espèce, données de même par M. Brisson, ont des différences plus sensibles; savoir, le motteux ou cul-blanc roussitre, et le motteux ou cul-blanc rouss.

Le motteux ou cul-diane rousedire, qui sit h quatrième espèce de M. Brisson, est un peu meiss gros que le motteux commun, et n'a que six posces trois lignes de longueur : la tête, le devant de corps et la poitrine sont d'un blanchêtre mélé d'un peu de roux; le ventre et le croupien sont d'un blanc plus clair; le dessus du sou et du des es roussatre clair. On pourroit aisément presdre et oiseau pour la femelle du cul-blanc commun, s'il ne se trouvoit des individus avec le caractère de male, la bande noire sur la tempe du bec à l'ereille. Ainsi nous croyons que cet oiscau doit être regardi comme une variété dont la race est constante dans l'espèce du motteux. On le voit en Lorraine vers les montagnes, mais moins fréquemment que le moiteux commun : il se trouve aussi aux environs de Bologne en Italie; Aldrovande lui donne le nen de strapazzino. M. Brisson dit aussi qu'il se trouve en Languedoc, et qu'à Nîmes on le nomme repnauby.

La cinquième espèce donnée par M. Brisson es le motteux ou cul-blane roux : le mâle et la femelle ont été décrits par Edwards; ils avoiest & envoyés de Gibraltar en Angleterre. L'un de ces ciseaux a non seulement la bande noire du bec à l'ereille, mais aussi toute la gorge de cette coules, caractère qui manque à l'autre, dont la gorge ca blanche, et les couleurs plus pâles; le dos, le con et le sommet de la tête sont d'un roux jaune; le poitrine, le haut du ventre et les côtés sont d'us jaune plus foible; le bas-ventre et le croupion sost blancs; la queue est blanche, frangée de neir, excepté les deux pennes du milieu, qui sont entire ment noires; celles de l'aile sont noiretres, avec leurs grandes couvertures bordées de brus chir. Cet oiseau est à peu près de la grosseur du monteux commun. Aldrovande, Willughby et Ray en parlent également sous le nom d'ænanthe alters. On peut regarder cet oiseau comme une espèce voisint du motteux commun, mais qui est beaucoup plus rare dans nos provinces tempérées.

# OISEAUX ÉTRANGERS OUI ONT RAPPORT AUX MOTTEUX.

I.

## LE GRAND MOTTEUX,

OU CUL-BLANC DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Motacilla hottentota, GMEL.

M. de Roseneuvetz nous a envoyé cet oiseau. qui n'a été décrit par aucun naturaliste : il a huit pouces de longueur; son bec a dix lignes, sa queue treize, et le tarse quatorze: il est, comme l'on voit, beaucoup plus grand que le motteux d'Europe. Le dessus de la tête est légèrement varié de deux bruns dont les teintes se confondent; le reste du dessus du corps est brun fauve jusqu'au croupion, où il y a une bande transversale de fauve clair; la poitrine est variée, comme la tête, de deux bruns brouillés et peu distincts; la gorge est d'un blanc sale ombré de brun; le haut du ventre et les flancs sont fauves: le bas-ventre est blanc sale, et les couvertures insérieures de la queue fauve clair; mais les supérieures sont blanches, ainsi que les pennes jusqu'à la moitié de leur longueur; le reste est noir, terminé de blanc sale, excepté les deux intermédiaires, qui sont entièrement noires et terminées de fauve; les ailes, sur un fond brun, sont bordées légèrement de fauve clair aux grandes pennes, et plus légèrement sur les pennes moyennes et sur les couvertures.

II.

#### LE MOTTEUX,

OU CUL-BLANC BRUN VERDATRE.

Motaci la aurantia. GMEL.

Cette espèce a été rapportée, comme la précédente, du cap de Bonne-Espérance, par M. de Roseneuvetz; elle est plus petite, l'oiseau n'ayant que six pouces de longueur. Le dessus de la tête et du corps est varié de brun noir et de brun verdâtre; ces couleurs se marquent et tranchent davantage sur les couvertures des ailes; cependant les grandes, comme celles de la queue, sont blanches : la gorge est d'un blanc sale; ensuite on voit un mélange de cette teinte et de noir sur le devant du cou; il y a de l'orangé sur la poitrine, qui s'affoiblit vers le bas du ventre : les couvertures inférieures de la queue sont tout-à-fait blanches: les pennes sont d'un brun noirâtre, et les latérales sont terminées de blanc. Cet oiseau a plus encore que le précédent tous les caractères de notre motteux commun, et l'on ne peut guère douter qu'ils n'aient à peu près les mêmes habitudes naturelles.

111.

## LE MOTTEUX DU SÉNÉGAL.

Motacilla leucorhoa. GNEL.

Cet oiseau, représenté dans les planches enluminées (n° 583, fig. 4), est un peu plus grand que le motteux de nos contrées, et ressemble très exactement à la femelle de cet oiseau, en se figurant néanmoins la teinte du dos un peu plus brune, et celle de la poitrine un peu plus rougeâtre; peut-être aussi l'individu sur lequel a été gravée la figure étoit dans son espèce une femelle.

PIN DU TOME QUATRIÈME.

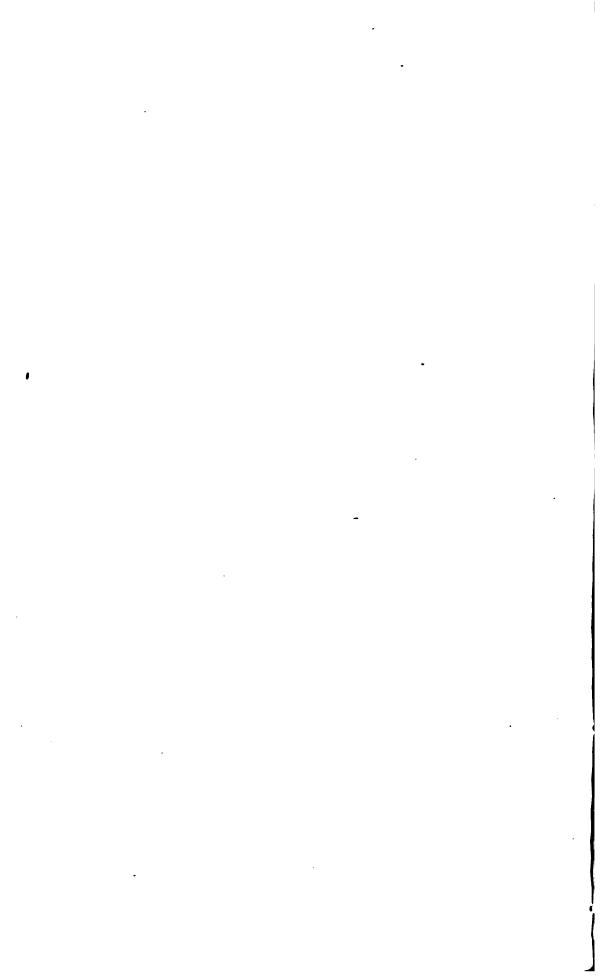

## TABLE DES ANIMAUX

## DÉCRITS DANS LE TOME IV.

| Pagas                                              | Pages.                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Plan de l'ouvrage sur les oiseaux                  |                                              |
| Discours sur la nature des oiseaux 6               | Le Sacre                                     |
|                                                    |                                              |
| LES OISEAUX DE PROIE                               | Oiseaux étrangers qui ont rapport au Gerfaut |
| Le grand Aigle                                     | et aux Faucons                               |
| L'Aigle commun                                     | Le Faucon d'Islande                          |
| Le petit Aigle                                     | Le Faucon noir                               |
| Le Pygargue                                        | Le Faucon rouge des Indes orientales 66      |
| Le Balbuzard                                       | Le Falco indicus cirratus id.                |
| L'Orfraie                                          | Le Tanas 67                                  |
| Le Jean-le-Blanc                                   | Le Hobereau                                  |
|                                                    | La Grecerelle                                |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Aigles et    | Le Rochier 69                                |
| Balbuzards                                         | L'Émérillon                                  |
| L'Aigle de Pondichery                              | Les Pies-Griéches 71                         |
| L'Urutaurana                                       | La Pie-Grieche grise                         |
| L'Urubitinga                                       | La Pie-Grièche rousse                        |
| Le petit Aigle d'Amérique                          | L'Écorcheur                                  |
| Le Pécheur                                         | Oiseaux étrangers qui ont rapport à la Pie-  |
|                                                    | Grieche grise et à l'Écorcheur 74            |
| Les Vautours                                       | Le Fingah                                    |
| Le Percnoptère                                     | Le Rouge-Queue                               |
| Le Griffon                                         | Le Langraien et le Tcha-Chert id.            |
| Le Vautour ou grand Vautour                        | Les Bécardes                                 |
| Le Vautour à aigrette                              | La Bécarde à ventre jaune                    |
| Le petit Vautour                                   | Le Vanga ou Bécarde à ventre blanc id.       |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Vautours. 43 | Le Schet-Bé                                  |
| Le Vautour brun                                    | Le Tcha-Chert-Bé                             |
| Le Sacre d'Égypte                                  | Le Gonolek                                   |
| Le Roi des Vautours                                | Le Cali-Calic et le Bruia                    |
| L'Urubu                                            | La Pie-Grièche huppée                        |
| Le Condor                                          | LES OISEAUX DE PROIE NOCTURNES. : id.        |
| Le Milan et les Buses                              | Le Duc ou grand Duc 80                       |
| La Buse                                            | Le Hibou ou moyen Duc                        |
| La Bondrée                                         | Le Scops ou petit Duc 84                     |
| L'Oiseau Saint-Martin                              | La Hulotte                                   |
| La Soubuse                                         | Le Chat-Huant                                |
| La Harpaye                                         | L'Effraie ou la Fresaie                      |
| Le Busard                                          | La Chouette ou la grande Cheveche 88         |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport au Milan, aux    | La Chevêche ou petite Chouette 89            |
| Buses et Soubuses                                  | Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Hiboux |
| Le Milan de la Caroline                            | et aux Chouettes 90                          |
| Le Caracara id.                                    | Le Cahure                                    |
| La Buse cendrée                                    | Le Caparacoch 91                             |
| L'Épervier                                         | Le Harfang                                   |
| L'Autour                                           | Le Chai-Huant de Cayenne                     |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport à l'Épervier     | La Chouette ou grande Chevêche du Canada 93  |
| et à l'Autour                                      | La Chouette ou grande Chevêche de Saint-     |
| L'Épervier à gros bec de Cayenne                   | Domingue                                     |
| Le petit Autour de Cayenne                         | OISEAUX QUI NE PEUVENT VOLER                 |
| L'Épervier des Pigeons 59                          | L'Autruche                                   |
| Le Gerfaut                                         | Le Touyou                                    |
| Le Lanier 60                                       | Le Casoar                                    |

| Le Dronte                                                                                  |            | Les Perdrix rouges                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Le Solitaire et l'Oiseau de Nazare                                                         |            | La Bartavelle ou Perdrix grecque                      |
| L'Outarde                                                                                  |            | La Perdrix rauga d'Europe                             |
| La petite Outarde, vulgairement la Canepetière.                                            |            | La Perdrix rouge-blanche 2                            |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Outardes.                                            | 127        | Le Francolin                                          |
| Le Lohong, ou l'Outarde huppée d'Arabie                                                    | id.        | Le Bis-Ergot                                          |
| L'Outarde d'Afrique                                                                        | 128        | Le Gorge-Nue et la Perdrix rouge d'Afrique.           |
| Le Churge, ou l'Outarde moyenne des Indes                                                  | id.        | Oiseaux étrangers qui ont rapportaux Perdrix.         |
| Le Houbara, ou petite Outarde huppée d'Afrique.                                            | 129        | La Perdrix rouge de Barbarie                          |
| Le Rhaade, autre petite Outarde huppée d'A-                                                |            | La Perdrix de roche ou de la Gambra                   |
| frique                                                                                     | id.        | La Perdrix perlée de la Chine                         |
| Le Coq                                                                                     | 130        | La Perdrix de la Nouvelle-Angleterre                  |
| Le Dindon                                                                                  | 147        | La Caille                                             |
| La Pintade                                                                                 |            | Le Chrokiel, ou grande Caille de Pologne 2            |
| Le Tetras, ou grand Coq de bruyere                                                         | 160        | La Caille blanche                                     |
| Le petit Tetras, ou Coq de bruyère à queue                                                 |            | La Caille des fles Malonines                          |
| fourchue.                                                                                  |            | La Fraise, ou Caille de la Chine 2                    |
| Le petit Tetras à queue pleine                                                             | 169        | Le Turnix, ou Caille de Madagascar                    |
| Le petit Tetras à plumage variable                                                         |            | Le Réveil Matin, ou Caille de Java                    |
| La Gelinotte                                                                               |            | Oiscaux étrangers qui paroissent avoir rapport        |
|                                                                                            | 1/2        | avec les Perdrix et les Cailles                       |
| Le Ganga, vulgairement la Gelinotte des Pyré-                                              |            | Les Colins                                            |
| nées                                                                                       | id.<br>174 | Le Zonécolin                                          |
| L'Attagas blanc                                                                            |            | Le grand Colin                                        |
| Le Lagopède                                                                                |            | Le Cacolin.                                           |
| Le Lagopède de la baie d'Hudson                                                            |            | Le Coyolcos                                           |
| 9 7                                                                                        | 100        | Le Colenicut                                          |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Coqs de<br>Bruyére, aux Gelinottes, aux Attagas, etc | ,,         | L'Ococolin, ou Perdrix de montagne du Mexique.        |
| La Gelinotte de Canada                                                                     | (d.        | To Digeon                                             |
| Le Coq de Bruyère à fraise, ou la grosse Geli-                                             | id.        | l Oiseaux Atrangers qui ont rapportau Pigeon. • 2     |
| notte de Canada                                                                            | 181        | Le Ramier                                             |
| Le Paon                                                                                    | 182        | Oiseaux étrangers qui ont rapport au Ramier 2         |
| Le Paon blanc                                                                              |            | Le Pigeon-Ramier des Moluques                         |
| Le Paon panaché.                                                                           | 191        | To Pouriose                                           |
| Le Faisan                                                                                  | id.        | To Ramirol.                                           |
| Le Paisan blanc                                                                            | 196        | l Le Pigeon des lles Nicobar                          |
| Le Faisan varié                                                                            | id.        | Le gros Pigeon couronné des Indes                     |
| Le Coquard, ou le Faisan bâtard                                                            | id.        | La Tourterelie                                        |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport au Faisan                                                |            | Oiseaux étrangers qui ont rapport à la Tourterelle. 2 |
| Le faisan doré, ou le Tricolore huppé de la                                                | 101        | La Tourterelle de Canada                              |
| Chine                                                                                      | id.        | La Tourterelle du Sénégal                             |
| Le Faisan noir et blanc de la Chine                                                        | 198        | Le Tourocco                                           |
| L'Argus ou le Luen                                                                         | 199        | l la Tourisletto                                      |
| Le Napaul ou Faisan cornu                                                                  | id.        | V                                                     |
| Le Katraka                                                                                 | id.        | Autres Tourterelles.                                  |
| Oiseaux étrangers qui paroissent avoir rapport                                             |            | La Tourie.                                            |
| avec le Paon et avec le Faisan                                                             | 200        | Le Cocotzin.                                          |
| Le Chinquis.                                                                               | id.        |                                                       |
| Le Spicifère.                                                                              | id.        | Le Coracias hunné, ou le Sonneur.                     |
| L'Eperonnier.                                                                              | 201        |                                                       |
| Les Hoccos.                                                                                | 202        | Otacom the services and corport on Corbosis . 2       |
| Le Hocco proprement dit.                                                                   | 202<br>id. | Le Corbeau des Indes de Bontius.                      |
| Le Pauxi ou le Pierre.                                                                     | 204        | Le Corbeau des indes de Bontius.                      |
| L'Hoazin.                                                                                  | 204<br>id. | La Corbine ou Cornelle noire.                         |
| L'Yacou                                                                                    | 205        | l Le Freux. Ou la Fravonne                            |
| Le Marail.                                                                                 | 203<br>206 |                                                       |
| Le Caracara.                                                                               | 400<br>1d. | Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Corneilles.     |
| Le Chacamel                                                                                | 207        | La Corneille du Sénégal                               |
| Le Parraka et l'Hoitialloti.                                                               | id.        | La Corneille du Sénégal                               |
| Les Perdrix                                                                                | id.        | Les Choucas                                           |
| La Perdrix grise                                                                           |            | Les Choucas                                           |
| La Perdrix grise-blanche.                                                                  | 211        | Olseaux étrangers qui ont rapport aux Chouses.        |
| La petite Perdrix grise                                                                    |            | Le Choucas moustache.                                 |
|                                                                                            | id         | Le Choucas moustache.                                 |

| TABLE. 555                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Le Cheucas de la Nouvelle-Guinée                                          | 263 ]              | Le Commandeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194               |
| Le Choucari de la Neuvelle-Guinée.                                        | id.                | Le Troupiale noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 296               |
| Le Coloud de Cayenne                                                      | id.                | Le petit Troupiale noir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | id.               |
| Le Balicase des Philippines.                                              | id.                | Le Troupiale à calotte noire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | id.               |
| La Pie                                                                    | 264                | Le Trouplale tacheté de Cayenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 297               |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport à la Pie                                | 266                | Le Troupiale olive de Cayenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | id.<br>id.        |
| La Pie du Sénégal                                                         | id.                | Le Cap-More                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298               |
| La Pie de la Jamaique                                                     | 267                | Le Baltimore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | id.               |
| La Pie des Antilles                                                       | id.                | Le Baltimore bâtard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299               |
| L'Hocisana                                                                | 268<br>id.         | Le Cassique jaune du Brésil, ou l'Yapou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | id.               |
| La Vardiole                                                               | 269                | Le Cassique rouge du Brésil, ou le Jupuba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300               |
| Le Zanoé                                                                  | id.                | Le Cassique vert de Cayenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301               |
|                                                                           | 271                | Le Cassique huppe de Cayenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | id.               |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport au Geai Le Geai de la Chine à bec rouge | id.                | Le Cassique de la Louisiane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | id.               |
| Le Geal du Pérou                                                          | id.                | Le Carouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>id.</i><br>302 |
| Le Geal brup de Canada.                                                   | id.                | Le petit Cul-Jaune de Cayenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 303               |
| Le Geai de Sibérie.                                                       | id.                | Le Carouge olive de la Louisiane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | id.               |
| Le Blanche-Coiffe, ou le Geai de Cayenne                                  | 272                | Le Kink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ld.               |
| Le Gariu, ou le Geai à ventre jaune de Cayenne.                           | id.                | Le Loriot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 304               |
| Le Geai bleu de l'Amérique septentrionale                                 | id.                | Variélés du Loriot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305               |
| Le Casse-Noix                                                             | 273                | Le Coulavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | id.               |
| Les Rolliers                                                              | 274                | Le Loriot de la Chine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306               |
| Le Rolle de la Chine                                                      | 275                | Le Loriet des Indes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (d.               |
| Le Grivert ou Rolle de Cayenne                                            | id.                | Le Loriot rayé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | id.               |
| Le Rollier d'Europe                                                       | 277                | Les Grives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | id.<br>310        |
|                                                                           | id.                | La Grive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 311               |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport au Rollier Le Rollier d'Abyssinie       | id.                | La Grive blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | id.               |
| Variété du Rollier d'Abyssinie                                            | id.                | La Grive huppée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312               |
| Le Rollier d'Angola et le Cuit, en Rollier de                             | 1                  | Oiseaux étrangers qui ont rapport à la Grive pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Mindanao                                                                  | 278                | prement dite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | id.               |
| Variétés des Relliers d'Angela et de Mindanao.                            | id.                | La Grive de la Guiane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id.               |
| Le Rollier des Indes                                                      | id.                | La Grivetto d'Amérique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id.               |
| Le Rollier de Madagascar.                                                 | 279                | La Rousserolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 313               |
| Le Rollier du Mexique                                                     | id.                | La Draine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | id.               |
| Le Rollier de Paradis.                                                    | id.                | Variété de la Draine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 814               |
| L'oiseau de Paradis                                                       | (d.<br>282         | La Litorne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 315               |
| Le Manucode                                                               | 202                | Variétés de la Litorne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 316               |
| nucode à bouquets                                                         | 283                | La Litorne pie ou tachetée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | id.<br>id.        |
| Le Manucode noir de la Nouvelle-Guinée , dit le                           | 400                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | id.               |
| Superbe                                                                   | 284                | Oiseaux étrangers qui ont rapport à la l·ltorne.  La Litorne de Cayenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | id.               |
| Le Sifilet, ou Manucode à six fliets                                      | id.                | La Litorne de Canada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | id.               |
| Le Caiybé de la Nouvelle-Guinée                                           | 285                | Le Mauvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | íd.               |
| Le Pique-Bœuf                                                             | id.                | Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Grives et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| L'Étourneau                                                               | id.                | aux Meries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 317               |
| Variétés de l'Étourneau                                                   |                    | La Grive bassette de Barbarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | id.               |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport à l'Étourneau.                          |                    | Le Tilly, ou la Grive cendrée d'Amérique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| L'Étourneau du cap de Bonne Espérance, ou                                 |                    | La petite Grive des Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | id.               |
| l'Étourneau-Pie                                                           |                    | L'Hoami de la Chine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Le Tolcana                                                                | id.<br><b>29</b> 0 | La Grivelette de Saint-Domingue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Le Cacastol                                                               |                    | Le petit Merle huppé de la Chine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | id.<br>id.        |
| Le Pimalot                                                                |                    | Les Moqueurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| L'Étourneau des terres Magellaniques, ou le                               |                    | Le Moqueur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Blanche-Raie.                                                             |                    | Le Merie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Les Troupiales                                                            | 291                | Variétés du Merle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Le Troupiaie                                                              |                    | Les Merles biancs et tachetés de blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id.               |
| L'Acolchi de Seba                                                         |                    | Le Merie à plastron blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| L'Arc-en-queue.                                                           |                    | Variétés du Merie à plastron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Le Japacani                                                               |                    | Les Meries biancs ou tachetés de bianc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Le Xochitol et le Costotol                                                |                    | Le grand Merie de montagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Pro AAAATTI                                                               | 100.               | The second character as seed, and a second of the second o | ,                 |

| Le Merie de roche                                                                   |     | Variétés du Mainate.                             | 1   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| Le Meria, bleu.                                                                     | 827 | Le Mainate de M. Brisson.                        |     |
| Le Merle solitaire                                                                  |     | Le Mainate de Bontius                            | ;   |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport au Merie soil                                     | -   | Le petit Mainate de M. Edwards                   |     |
| taire                                                                               | 329 | Le grand Mainate de M. Edwards                   | 1   |
| Le Merle solitaire de Manille                                                       | id. | Le Goulin                                        | ł   |
| Le Merle solitaire des Philippines                                                  | id. | Le Martin                                        |     |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Merles                                        |     | Le Jaseur.                                       |     |
| d'Europe.                                                                           | 330 | Variété du Jaseur                                |     |
| Le Jaunoir du cap de Bonne-Espérance                                                | id. | Le Gros-Bec.                                     |     |
| Le Merle huppé de la Chine                                                          | id. | Le Bec-Croisé.                                   |     |
| Le Podobé du Sénégal                                                                | id. |                                                  |     |
| Le Merle de la Chine                                                                | id. | Oiseaux étrangers qui ont rapport au Gros-Bec.   |     |
| Le Vert-Doré ou Merie à longue queue du Séné-                                       |     | Le Gros-Bec de Coromandel.                       | 1   |
| gal                                                                                 | 334 | Le Gros-Bec bleu d'Amérique                      |     |
| Le Fer-à-Cheval ou Merle à collier d'Amérique.                                      | id. | Le Dur-Bec.                                      | 1   |
| Le Merie vert d'Angola.                                                             | 332 | Le Cardinal huppé                                |     |
| Le Merle violet du royaume de Juida.                                                | id. | Le Rose-Gorge.                                   |     |
| Le Plastron noir de Ceylan                                                          | id. | Le Grivelin.                                     |     |
| L'Oranvert, ou Merle à ventre orangé du Séné-                                       |     | Le Rouge-Noir.                                   |     |
| gal                                                                                 | 333 | Le Flavert                                       | i   |
| Variété de l'Oranvert.                                                              | id. | La Queue en éventail                             | i   |
| L'Oranbleu                                                                          | id. | Le Padda, ou l'oiseau de Riz                     | i   |
| Le Merie brun du Cap de Bonne-Espérance.                                            | id. | Le Toucnam - Courvi                              |     |
| Le Baniahbou du Bengale                                                             | id. | L'Orchef                                         | į   |
| L'Ourovang, ou Merle cendré de Madagascar                                           | 334 | Le Gros-Bec Nonelle                              | i   |
| Le Merie des colombiers                                                             | id. | Le Grisalbin                                     | į   |
| Le Merle olive du cap de Bonne-Espérance                                            | id. | Le Quadricolor                                   | ė   |
| Le Merle à gorge noire de Saint-Domingue                                            | id. | Le Jacobin et le Domino                          | ì   |
| Le Merle de Canada                                                                  | 335 | Le Baglafecht.                                   | H   |
| Le Merle condet des Indes.                                                          | id. | Le Gros-Bec d'Abyssinie                          | 'n  |
| Le Merle cendré des Indes.                                                          | id. | Le Gulfso-Balito                                 | ļ   |
| Le Merie brun du Sénégal                                                            | id. | Le Gros-Bec tacheté du cap de Bonne-Espérance.   |     |
| Le Merle de Mindanao.                                                               | id. | Le Grivelin à cravate.                           |     |
| Le Merle vert de l'île de France.                                                   |     | Le Moineau.                                      | i   |
| Le Casque noir, ou Merle à tête noire du cap de                                     | id. | Oiseaux étrangers qui ont rapport au Moineau     |     |
| Bonne-Espérance.                                                                    | íd. | Le Moineau du Sénégal.                           | i   |
| Le Brunet du cap de Bonne-Espérance.                                                | 14. | Le Moineau à bec rouge du Sénégal.               | i   |
| Variété du Brunet du Cap.                                                           | id. | Le Père Noir.                                    | i   |
| Le merle à queue jaune du Sénégal.                                                  | id. | Le Dattier, ou Moineau de datte.                 | 6   |
| Le Merie brun de la Jamaique.                                                       | id. | Le Friquet.                                      |     |
| Le Merie à cravate de Cavenne.                                                      | id. |                                                  |     |
| Le Merie huppé du can de Ronne-Ranérance                                            | id. | Oiseaux étrangers qui ont rapport au Friquet.    | ,0  |
| Le Merle d'Amboine.                                                                 | 338 | Le Passereau sauvage                             | 16  |
| Le Merie de l'île de Bourhon.                                                       | id. | Le Passe-Vert                                    | ıb. |
| Le merie dominicain des Philippines.                                                | id. | Le Passe-Bleu.                                   | 16  |
| Le Merle vert de la Caroline.                                                       | id. | Les Foudis.                                      | ,e  |
| Le Térat-Boulan, ou le Merle des Indes.                                             | 339 | Le Friquet huppé                                 | 10  |
| Le Saul-Jala, ou le Merle doré de Madagascar.                                       | id. | Le Beau Marquet                                  | 16  |
| Le Merie de Surinam.                                                                | id. | La Soulcie.                                      | d   |
| Le Palmiste.                                                                        | 340 | Oiseaux étrangers qui ont rapport à la Soulcie 3 | 6   |
| Le Merle violet à ventre blanc de Juida.                                            | id. | Le Soulciet.                                     | Ø   |
| Le Merle roux de Cayenne.                                                           | id. | Le Paroare.                                      | d   |
| Le petit Merie brun à gorge rousse de Cayenne.<br>Le Merie olive de Saint-Domingue. | id. | Le Croissant                                     | ¢   |
| Le Merle olivêtre de Barbarie.                                                      | id. | Le Serin des Canaries                            | a   |
| Le Moloxita ou la Religieuse d'Abyssinie.                                           | 341 | Oleany Atangene out act and A and Action         | ľ   |
| Le Merle noir et blanc d'Abyssinie                                                  | id. | Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Serins.    | i   |
| Le Merle brun d'Abyssinie.                                                          | id. | Le Serin de Mozambique.                          | r   |
| Le Grisin de Cayenne.                                                               | id. | Le Worabée.                                      | ľ   |
| Le Verdin de la Cochinchine.                                                        | id. | L'Outromer.                                      | d   |
| L'Azurin.                                                                           | ta. | L'Habesch de Syrie.                              | i   |
| Les Brèves.                                                                         | 242 | La Linoite                                       | ď   |
| Le Mainate des Indes-Orientales.                                                    | 244 | Variétés de la Linotte.                          | ι   |
|                                                                                     | 411 | ra finore disucue.                               | -   |

| La Linotte aux pieds noirs                          | Le Verdinère 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Gyntel de Strasbourg id.                         | Le Verderin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La Linotte de montagne id.                          | Le Verdier sans vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Le Cabaret id.                                      | Le Chardonneret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oiseaux étrangers qui paroissent avoir rapport à la | Variétés du Chardonneret 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| linotte                                             | Le Chardonneret à poltrine jaune id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La Vengoline id.                                    | Le Chardonneret à sourcils et front blancs id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La Linotte gris de fer                              | Le Chardonneret à tête rayée de rouge et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La Linotte à tête jaune id.                         | jaune id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La Linotte brune. ' id.                             | Le Chardonneret à capuchon noir id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le Ministre id.                                     | Le Chardonneret blanchaire id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Les Bengalis et les Sénégalis, etc                  | Le Chardonneret blanc id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le Bengali                                          | Le Chardonneret noir 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le Bengali brun                                     | Le Chardonneret noir à tête orangée id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le Bengali piqueté id.                              | Le Chardonneret mélis id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le Sénégali id.                                     | Le Chardonnerct à quatre raies 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Variélés du Sénégali id.                            | Oiseaux étrangers qui ont rapport au Chardonneret. id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Le Danbik de M. le chevalier Bruce 389              | Le Chardonneret vert, ou le Maracaxao id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le Sénégali rayé id.                                | Le Chardonneret jaune id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le Servan id.                                       | Le Sizerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Le petit Moineau du Sénégal id.                     | Le Tarin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le Maia                                             | Variétés dans l'espèce du Tarin 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le Malan id.                                        | Le Tarin de la Nouvelle-York id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le Pinson id.                                       | L'Olivarez id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Variétés du Pinson                                  | Le Tarin noir 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Le Pinson à ailes et queue noires id.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le Pinson brun id.                                  | Oiseaux étrangers qui ont rapport au Tarin id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le Pinson brun huppé id.                            | Le Catotol id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le Pinson blanc id.                                 | L'Acatéchili id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le Pinson à collier id.                             | Les Tangaras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le Pinson d'Ardenne                                 | Le grand Tangara, première espèce 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Le grand Montain                                    | La Houppette, seconde espèce id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le Pinson de neige, ou la Niverolle id.             | Le Tangavio, troisième espèce id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Le Brunor id.                                       | Le Scarlatte, quatrième espèce 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le Brunet                                           | Le Tangara du Canada, cinquième espèce 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Le Bonana id.                                       | Le Tangara du Mississipi, sixième espèce id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le Pinson à tête noire et blanche id.               | Le Camail, ou la Cravate, septième espèce 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Le Pinson noir aux yeux rouges id.                  | Le Mordoré, huitième espèce id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le Pinson noir et jaune                             | L'Onglet, neuvième espèce id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Le Pinson à long bec                                | Le Tangara noir et le Tangara roux, dixième es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'Olivette id.                                      | pèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Le Pinson jaune et rouge id.                        | The state of the s |
| La Touite id.                                       | Le Bec-d'Argent; douzième espèce id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Le Pinson frisé id.                                 | L'Esclave, treizième espèce 423  Le Bluet, quatorzième espèce id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Le Pinson à double collier                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le Noir-Souci id.                                   | Le Rouge-Cap, quinzième espèce 424  Le Tangara vert du Brésil, seizième espèce id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Les Veuves id.                                      | L'Olivet, dix-septième espèce id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La Veuve au collier d'or 400                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La Veuve à quatre brins 401                         | Le Tangara Diable-Enrhumé, première espèce movenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La Veuve dominicaine id.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La grande Veuve id.                                 | Le Verderoux, seconde espèce moyenne 425 Le Passe-Vert, troisième espèce moyenne id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La Veuve à épaulettes                               | Le Passe-vert à tête bleue, variété 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ja Veuve mouchetée ib.                              | Le Tricolor, quatrième espèce moyenne id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La Veuve en seu id.                                 | Le Gris-Olive, cinquième espèce moyenne id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La Veuve éleinte id.                                | Le Septicolor, sixième espèce moyenne id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le Grenadin 403                                     | Le Tangara bleu, septiéme espèce moyenne 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le Verdier id.                                      | Le Tangara à gorge noire, huitième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le Pape                                             | moyenne id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Variété du Pape                                     | La Coiffe-Noire, neuvième espèce moyenne 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le Toupet bleu                                      | Les petits Tangaras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le Parement bleu id.                                | Le Rouverdin, première petite espèce id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lo VariaRennet                                      | To Ryscon, seconde notite sendos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| L'Organiste, troisieme petite espece.           |     | to managin rouge, transferre espece.             |       |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|
| Le Jacarini, quatriéme petite espèce            | 429 | Le Manakin orangé, quatrième espèce              |       |
| Le Teité, cinquième petite espèce               | 430 | Le Manakin à lête d'er, le Manakin à tête rouge, |       |
| Le Tangara negre, sixième petite espèce         | id. | et le Manakin à tête blanche, cinquième espète.  |       |
| L'Oiseau silencieux                             | 431 | Le Manakin à gorge blanche                       | 45    |
| L'Ortolan,                                      | 432 | Le Manakin varié, sixième espèce.                |       |
| Variétés de l'Ortolan.                          | 433 | Espèces voisines du Manakin                      |       |
|                                                 | id. | Le Plumet blanc.                                 |       |
| L'Ortolan jaune.                                |     | L'Oiseau cendré de la Guiane.                    |       |
| L'Ortolan blanc                                 | id. | roiseau cenare ac la Guiane.                     | 44    |
| L'Ortolan noirâtre                              | id. | Le Manikor.                                      | f(    |
| L'Ortolan à queue blanche                       | 434 | Le Coq de roche                                  | £1    |
| L'Ortolan de roseaux                            | id. | Le Coq de roche du Pérou                         | 45    |
| La Coqueluche                                   | 435 | Les Colingas                                     | i.    |
| Le Gavoué de Provence                           | id. | Le Corden bieu.                                  | 46    |
| Le Mitilène de Provence                         | id. | Le Quereiva                                      | 46    |
| L'Ortolan de Lorraine                           | id. | La Tersine.                                      | id    |
| L'Ortolan de la Louisiane.                      |     | Le Colinga à plumes soyeuses.                    | u     |
| L'Ortolan à ventre jaune du cap de Bonne-Espé-  | 700 | Le Counga a piames soyeuses.                     | 161   |
| •                                               | ادد | Le Pacapac, ou Pompadour.                        | 991   |
| rance.                                          | id. | Variétés du Pacapac.                             | 16    |
| L'Ortolan du cap de Bonne Espérance             |     | Le Pacapac gris pourpre                          | Ħ     |
| L'Ortolan de neige                              | id. | L'Ouette, ou Cotinga rouge de Cayenne            | H     |
| Variétés de l'Ortolan de neige                  | 438 | Le Guira Panga, ou Cotinga blanc                 | 464   |
| L'Ortolanjacobin                                | íð. | L'Averano                                        | ů,    |
| L'Ortolan de neige à collier                    | id. | Le Guirarou.                                     | #4    |
| L'Agripenne, ou l'Ortelan de Riz                | id. | Variété du Guirarou.                             | H     |
| Variété de l'Agripenne, ou Ortolan de Riz       | 439 |                                                  | 166   |
| Le Bruant de France.                            | id. | Les Fourmiliers                                  | 401   |
| Variété du Bruant                               |     | Le Roi des Fourmiliers, première espèce          | 404   |
|                                                 |     | L'Azurin, seconde espèce.                        | 460   |
| Le Zizi, ou Bruant de haie.                     |     | Le grand Beffroi, troisième espèce.              | 15    |
| Le Bruant fou                                   |     | Le petit Beffroi, variété                        | id    |
| Le Proyer                                       | 442 | Le Palikonr, on Fourmiller proprement dit.       |       |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Bruants.  | 443 | quatrième espèce                                 | 461   |
| Le Guirnegat                                    | id. | Le Colma                                         | id    |
| La Thérèse jaune                                | id. | Le Téléma.                                       | id    |
| La Flavéole                                     | id. | Le Fourmilier huppé, cinquième espèce.           | id    |
| L'Olive.                                        | id. | Le routilitet nuppe, cinquience espece.          | -     |
| L'Amazone.                                      | 444 | Le Fourmilier à oreilles blanches, sixième es    | 176   |
| L'Embérise à cinq couleurs.                     |     | pèce                                             | :1    |
|                                                 | id. | l - I.e Carillonneur senlième esnèce.            | 104   |
| Le Mordoré                                      | id. | l le Rambia huitième espèce                      | 184   |
| Le Gonambouc                                    | id. | l l'Arada                                        | 411   |
| Le Bruant familier                              | fd. | l les Pourmiliers rossispols                     | 414   |
| Le Cul-Rousset                                  | 445 | l le Corava, première espèce                     | 130   |
| L'Azuroux,                                      | id. | l l'Aleni essanda sendas                         | 180   |
| Le Bonjour Commandeur                           | €d. | ll'Agami                                         |       |
| Le Galfat                                       | fd. |                                                  |       |
| Le Bouvreuil.                                   | 446 | Le Magoua, première espèce.                      | 477   |
| Variétés du Bouvreuil.                          | AAR | Le Tinamou cendré, seconde espèce.               | 478   |
| Le Bouvreuii blanc                              | id. | Le linamou cenure, seconde espece.               | ü     |
| Le Bouvreuil noir                               | id. | Le Tinamou varié, troisième espèce.              | 4     |
| Le grand Bouvreuil noir d'Afrique.              | 14. | Le Soul, quatrième espèce.                       | 488   |
|                                                 |     | Le Toero on Bordriv de la Cuiene                 | 411   |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport au Bouvreuil. | id. | Lettone-Monchet Moncherollet et Titali. · ·      | •••   |
| Le Bouvret                                      | id. | Le Gobe-Mouche, première espèce.                 | id    |
| Le Bouvreuil à bec blanc                        | id. | Le Gobe-Mouche poir à collier ou Gobe-Mosche     |       |
| Le Bouveron.                                    | 450 | de Lorraine, seconde espèce.                     | id    |
| Le Bec-Rond à ventre roux.                      | id. | to Coho Mancha da 1941a da manco decicións       |       |
| Le Bec-Rond ou Bouvreuil bleu d'Amérique.       | id. | espèce                                           | 183   |
| Le Bouvreuil, ou Bec-Rond noir et blanc         | 451 | capece                                           |       |
| Le Bouvreuii ou Bec-Rond violet de la Caroline. |     | Le Gobe-Mouche à bandeau blanc du Sénégal,       | il.   |
|                                                 | (d. | quatriéme espèce                                 |       |
| Le Bec Rond violet à gorge et sourcils rouges.  | id. | Le Gobe-Mouche huppé du Sénégal, cinquiéme       | 83    |
| La Huppe neire.                                 | 452 | espèce.                                          | ,,,,, |
| L'Hambouvreux                                   | id. | Le Gobe-Mouche à gorge brune de Sénégai,         | id.   |
| Le Coliou.                                      | id. | sixléme espèce                                   | pu-   |
| Les Manakies.                                   | 454 | Le petit Azur, Gobe-Mouche bleu des Philip       | 184   |
| Le Tigé, ou grand Manakin, première espèce.     | 455 | mimas contilena contac                           |       |
| Le Casse-Noisette, seconde espèce.              | id. | Le Barbichon de Cayenne, huițieme capeca.        | 4     |
|                                                 |     |                                                  |       |

| Le Gobe-Mouche brun de Cayenne, neuvième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | !     |                                                    | Uð         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|
| espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 484   |                                                    | 04         |
| Le Gobe-Mouche roux à poitrine orangée de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | Variété de la Farlouse 5                           | 05         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 485   |                                                    | 06         |
| Le Gobe-Mouche citrin de la Louistane, onzième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                  | id.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | id.   |                                                    | id.        |
| espèce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | _                                                  |            |
| I.e Gobe-Mouche olive de la Caroline et de la Ja-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠, ١  |                                                    | 07         |
| malque, douzième espèce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (d.   |                                                    | iJ.        |
| Le Gobe-Mouche huppé de la Martiaique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | La Girole                                          | 808        |
| treizième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | id.   | La Calandre, ou grosse Alouette                    | id.        |
| Le Gobe-Mouche noirâtre de la Caroline, qua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1   | Oiseaux étrangers qui ont rapport à la Calandre. 5 | 509        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 486   |                                                    | ,,,        |
| Le Gillit, ou Gobe-Mouche pie de Cayenne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | La Cravate jaune, ou Calandre du cap de Bonne-     | ,,         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.0   | •                                                  | id.        |
| quinzième espèce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | id.   | ,                                                  | 510        |
| Le Gobe-Mouche brun de la Caroline, seizième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                    | id.        |
| espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id.   | La Rousseline, ou l'Alouette de marais             | id.        |
| Le Gobe-Mouche olive de Cayenne, dix-septième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | La Ceinture de Prêtre, ou l'Alouette de Sibérie 5  | 511        |
| espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id.   | Oiscaux étrangers qui ont rapport aux Alouettes.   | id         |
| Le Gobe-Mouche tacheté de Cayenne, dix-huitlé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                    | id.        |
| me espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 487   | La Variole                                         |            |
| Le Petit-Noir aurore, Gobe-Mouche d'Amérique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | La Cendrille.                                      | id.        |
| The state of the s | id.   |                                                    | 512        |
| dix-neuvième espèce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Le Cochevis, ou la grosse Alouette huppée          | id.        |
| Le Rubin, ou Gobe-Mouche huppé de la rivière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.3   |                                                    | 514        |
| des Amazones, vinglième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | id.   | La Coquiilade                                      | id.        |
| Le Gobe-Mouche roux de Cayenne, vingt-unième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Oiseau étranger qui a rapport au Cochevis          | 515        |
| espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 488   | La Grisette, ou le Cochevis du Sénégal             | id.        |
| Le Gobe-Mouche à ventre jaune, vingt-deuxième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Le Rossignol                                       | id.        |
| espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id.   | Variátás du Doscienol                              |            |
| Le Roi des Gobe-Mouches, vingt-troisième es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                    | 523        |
| pėce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Le grand Rossignol                                 | id.        |
| Les Gobe-Moucherons, vingt-quatrième et vingt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Le Rossignol blanc                                 | id.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 489   | Oiscau étranger qui a rapport au Rossignol         | id.        |
| cinquième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Le Foudi-Jala                                      | id.        |
| Les Moucherolles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | id.   | La Fauvette, première espèce.                      | 524        |
| Le Savana, première espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 490   | La Passerinette, ou petite Fauvette, seconde es-   | ٠          |
| Le Moucherolle huppé à tête couleur d'acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                    |            |
| poli, seconde espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | id.   | pèce                                               | 525        |
| Le Moucherolle de Virginie troisième espèce,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 491   | La Fauvette à tête noire, troisième espèce         | <b>526</b> |
| Le Moucherolle brun de la Martinique, quatrième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | La Griselle, ou Fauvelle grise, quatrième espèce.  | 527        |
| espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id.   | La Fauvelle babillarde, cinquième espèco           | 528        |
| Le Moucherolle à queue fourchue du Mexique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     | La Roussette, ou Fauvette des bois, sixième es-    |            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.3   | pèce                                               | id.        |
| cinquième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | id.   |                                                    |            |
| Le Moucherolle des Philippines, sixième es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | La Fauvette des roseaux, septième espèce.          | 529        |
| pėce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 492   | La petite Fauvette rousse, huitième espèce.        | 530        |
| Le Moucherolle de Virginie à huppe verte, sep-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | La Fauvelle tachetée, neuvième espèce              | id.        |
| tième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | id.   | Le Traine-Buisson ou Mouchet, ou la Fauvette       |            |
| Le Schet de Madagascar, huitième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | id.   | d'hiver, dixième espèce                            | 531        |
| Les Tyrans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 493   | La fauvelle des Alpes, onzième espèce              | 532        |
| Les Titiris ou Pipiris, première et seconde es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Le Pitchou.                                        | id.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | id.   | E                                                  |            |
| pece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Fauvettes    | 533        |
| Le Tyran de la Caroline, troisième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | La Fauvette tachetée du cap de Bonne-Espérance.    | id.        |
| Le Bentaveo, ou le Cuiriri, quatrieme espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | La petite Fauvette tachetée du cap de Bonne-Es-    |            |
| Le Tyran de Cayenne, cinquième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | id.   | pérance.                                           | id         |
| Le Caudec, sixième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | id.   | La Fanvella tachetée de la Louisiane               | id.        |
| Le Tyran de la Louisiane, septième espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 496   |                                                    |            |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport aux genres des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | La Fauvette à poitrine jaune de la Louisiane.      |            |
| Gobe-Mouches, Moucherolles et Tyrans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | La Fauvette de Cayenne à queuc rousse              | id.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | I a kanvelle de l'Avenne a gorge prime el Veniro   |            |
| Le Kioki-Manou de Madagascar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | inuna                                              | id.        |
| Le Preneur de Mouches rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | La Fauvatta blauktea da Saint-Daminana             | id.        |
| Le Drongo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Y - Com Journa                                     | id.        |
| Le Piauhau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | T. Davidson I de monatille                         |            |
| L'Alouette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | id.   | Le Rossignol de muraille                           | 536        |
| Variétés de l'Alouette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 502 |                                                    | 587        |
| L'Alouette blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | id.   |                                                    | 539        |
| L'Alouette noire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | id.   | Le Bec-Figue                                       | id.        |
| L'Alouette noire à dos fauve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 503   |                                                    | 540        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ,                                                  |            |

| La Pivote-Ortolene 541                             | Autre Traquet des Philippines                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Le Rouge-Gorge id.                                 | Le grand Traquet des Philippines id.               |
| La Gorge-Bleue 543                                 | Le Filert, ou le Traquet de Madagascar id.         |
| Diseau étranger qui a rapport au Rouge-Gorge et à  | Le grand Traquet                                   |
| la Gorge-Bleue 544                                 | Le Traquet du cap de Bonne-Espérance Si            |
| Le Rouge-Gorge bleu de l'Amérique septen-          | Le Clignot, ou Traquet à lunettes                  |
| trionaleid.                                        | Le Motteux, anciennement Vitrec, vulgairement      |
| Le Traquet id.                                     | Cul-Blanc id                                       |
| Le Tarier                                          | Oiseaux étrangers qui ont rapport au Motteux . 551 |
| Diseaux étrangers qui ont rapport au Traquet et au | Le grand Motteux, ou Cul-Blanc du cap de           |
| Tarier , id.                                       | Bonne-Espérance                                    |
| Le Traquet ou Tarier du Sénégal id.                |                                                    |
| Le Traquet de l'île de Lucon 547                   | Le Motieux du Sénégal.                             |

----

• 

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

OCT 12 1950

LD 21-100m-11,'49 (B7146s16)476

770734 Ot 45 88 1534 V. 4

